



# HISTOIRE

GÉNÉRALE DES VOYAGES. TOME VII.

# HISTOIRE

# GÉNÉRALE DES VOYAGES,

# NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES
PAR MER ET PAR TERRE.

Qui ont été publiées jusqu'à present dans les différentes Langues de toutes les Nations connues :

### CONTENANT

CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE, ET DE MIEUX AVERE DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE,

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Leas, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS,

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN STSTÉME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, qui representera l'état adhal de toutes les Nations : ENRIGHT

# DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques, DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, Habits, Antiquités, Se

TOME SEPTIEME.

## N/S

A PARIS,

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

AVEC APPROBATION TO RIVILEGE DU ROI.



# HISTOIRE

GENERALE

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

SUITE DU LIVRE TROISIÉME.

DESCRIPTION DE LA TARTARIE ORIENTALE ET DU TIBET.

# SUITE DU CHAPITRE III.

Guerres entre les Kalkas & les Eluths.



ES Princes des Kalkas, defcendus, comme ceur des Mon. Emple Monegal, gols, du fameux Jenghiz-kan ou de fes freres, avoient anciennement leur propre Monarque, fous le tire de Hin ou de Khan, mais tributaire du Prince Mongol Cha-har-han, qui étoit Chef de la branche aincé de l'Empereur Kul-lay,

petit-fils de Jenghiz-khan. La succession des tems ayant extrémement multiplié les Kalkas; & les descendans de Kublay, qui ne portoient que le titre de Taykis, étant devenus sort nombreux, les plus puissans se ren-Tome VII.

....

### HISTOIRE GENERALE

dirent, pat degrés, indépendans l'un de l'autre, & téduisitent l'autotité du GUERRES ENTAR IDS Khan meme à quelques legers hommages.

KALKASET

Avant la derniere guerre avec les Eluths, on ne comptoit pas moins de fix 155 F10THS. cens mille familles Ka:kas, divifées en fept Banieres qui avoient chacure leur fon des Kalhar. Chef, & fous eux piuficurs centaines de Taykis. Trois de ces Chefs obtintent du grand Lama le titre de Han. Mais la plupart des Taykis ne conferverent pas moins le pouvoir souverain dans leurs territoires tespectifs, & bornesent leur déférence, pour les Hans, à leur ceder la premiere place dans les Asseniblées qui se tenojent pour terminet leurs différends & pour délibérer sur les affaires communes. Ils se regardoient comme membres d'une Nation conséderée. Si l'oppression des plus forts faisoit quelquesois naître entr'eux des différends . ils étojent facilement reconciliés par les Lamas qui les gouvernoient entierement; fur-tout pat le grand Lama du Tibet, auquel ils tendoient une obéiffance aveugle.

Frate & reff tenres de leucs trois Khang.

Chafuktu, l'aîné des trois Khans, possedoit le Pays qui est immédiatement à l'Est du Mont Altay, & qui s'étend jusqu'aux rivicies de Selinga, d'Orkhon & de Tula. Il étoit séparé de celui des Eluths par cette Montagne, que les Tarrares regardent comme la plus confidérable de toute la Tarrarie.

Tuchetu, ou Tuchuktu, second Khan, étoit le plus puissant des Princes Kalkas. Son territoire s'étendoit, fur les trois rivieres précédentes, jusqu'à la montagne de Kentay, d'où le Tula & le Kerlon tirent leuts sources.

Le troisième Khan, nommé Che-ching-hu, tésidoit vers la source du Ketlon. Ses Peuples s'étendoient, fut cette tiviere, jusqu'au lieu où elle se décharge dans le lac de Dalay ou de Kulon, & même au-delà, jusqu'à la Province de Solon. Les deux derniers de ces trois Princes n'out pris le titte de Khan que depuis quatante ou cinquante ans; mais le ptemier en étoit déja tevêtu depuis long-tems.

Ces Kalkas étoient affez puissans, avant les detnietes guerres, pour causer de l'inquiétude à l'Empereur même de la Chine. Ils éroient riches en troupeaux ; & leurs plaines nourrissoient un si grand nombte de chevaux, qu'ils en vendoient chaque année plus de cent mille à Peking. Le prix étoit de sept ou huit écus, l'un portant l'autre. Un cheval choisi se vendoit quinze écus. Mais depuis la tuine de cette Nation, pendant que l'Empereut faisoit la guerre aux Elurhs, un cheval médiocre s'est vendu quarre cens livres & quelquefois plus.

Curfes de la guerre entre les Kalkas & Jes Ebuths.

Getbillon nous apprend les causes de cette guerre. Un Prince Kalka, nomme Linzang-hum-tayki, que ce Millionnaite vit en Tartatie à l'Assemblée des Etats, attaqua Cha-luktu-han, le fit ptisonnier, & lui ayant ôté la vie, se saifit de ses Etats & d'une partie de ses Officiers. Le reste chercha une tetraite avec ses enfans, dans les terres de Tuchuktu-han, qui en informa ausli-tôt tous les Taykis & les Chefs de Baniere, en les excitant à se joindre à lui contre l'Usurpateut. Ils se hâterent d'assembler leurs forces; ils attaquerent Linzang-hum, le pritent & l'envoyetent au grand Lama pour recevoit la punition qu'il méritoit. Ils firent priet aussi ce grand Prêtre d'investir le fils de Chafukru-han de la dignité de son pere, & leut demande sut accordée; mais les troupeaux ni les sujets de Chasuktu ne purent être testitués à son fils, parce que Tuchuktu, excité pat son frere, qui étoit un de ces Fos vivans, si commune en Tarrarie, s'en ctoit mis en policilion.

Ce Lama, frere de Tuchuktu, portoir le titre de Kutuktu de Tfing-chung- Gusants zumba (11). Il avoit été, pendant huit ans, disciple du Grand Lama du 11- PATRE LES bet : & les lumicres qu'il avoit puitées dans cette école lui avoient acquis tant KALKAS ET de réputation, qu'il avoit penfe à fa propte grandeur en prenant comme fon LES FLUTHS. maître la qualité de Fo vivant. Il jouoit son rolle avec tant d'habileté , que les & desordit au-Kalkas de son canton l'adoroient comme une Divinité. Son frere, flatte de lui quelli donne ocappartenir, lui rendoit un culte régulier, se faisont houneur de lui céder le rang dans toutes forres d'occasions, & s'abandonnoit entierement à ses confeils. Ce fut ce Lama, qui caufa par fon orgueil & fa manvaife conduite la ruine de fa famille & la destruction de l'Empire des Kalkas.

Le jeune Chafuktu-han, se voyant exclus de la succession de son pere, malgré la protection & le décret de l'Assemblée générale, porta ses plaintes au Dalay Lama, & le pria d'emploier fon autorité fur l'esprit de Tuchuktu & de son frere. Ce fouverain Pontife de la Tattarie reconnut la justice de cette priete. Il dépêcha un de ses Lamas aux Usurparcurs. Mais son Énvoie, s'étant laisse corrompre par des préfens, se contenta de vaines promesses. Alors Chasuktu, à qui les voyes de la justice parurent fermées de ce côté-là, eut recours à la L'Empereur de protection de l'Empereur de la Chine. Les Princes Kalkas venoient d'envoyer la Chine autre de la Ch à ce Monarque un chameau & neuf chevaux blancs, en forme de tribut, heries Kalkas, pour obtenir la liberté du commerce à la Chine. Mais comme ils n'étoient pas fort réguliers à lui rendre ce devoir , Sa Majesté en prit occasion de proposer au Dalay Lama, par un Ambassadeur, de se joindre à lui pour les engager à prévenir la guerre par un accommodement. On convint que le Poutife enverroit dans le Pays des Kalkas un Député, qui agiroir de concert avec le Miniftre Impérial. Chafuktu mourur dans l'intervalle; mais son fils aîné, qui s'étoir allié avec Kaldan, Han des Eluths & fon voitin, fuccéda aux titres & aux droits de son perc.

Les Envoyés de l'Empereur & du Dalay Lama s'étant rendus à la Cour de Tuchuktu , y convoquerent une Assemblée des Princes Kalkas. Le Ministre Impérial prit la premiere place, avec la qualité de Président de ce Tribunal, qui tient le même rang que les six Tribunaux suprêmes de Peking. Ce fut de cet Envoié même & des Mandarins de son cortége, que le Pere Gerbillon apprit toutes les circonstances de cette négociation.

L'Envoié du Dalay Lama représentant son Maître dans l'Assemblée, tout le monde étoit disposé à lui céder la premiere place après le Président, Le fre-Organités Lama re de Tuchuktu fut le feul qui , sous prétexte qu'il étoit lui-même un Fo vivant, prétendit à l'égalité avec le fouverain Pontife, & voulut être traité avec la même diffinction. Kaldan avoit ses Envoyés à l'Assemblée, pour soûtenir les interêts de fon ami & de fon Allié. Ces Ministres reclamerent envain contre les prétentions du frere de Tuchuktu, en les faisant regarder comme un arrenrar qui blessoir le respect dû au grand Pontife. Leurs protestations n'ayant pû fe faire entendte, ils se retiretent fort mécontens. D'un autre côté, pour arrêter les suites d'un demêlé plus dangereux que celui qui avoit fait convoquer l'Affemblée, l'Envoié du Dalay Lama fut obligé de fouffrir que le frere de Tuchukru fut affis vis-à-vis de lui. Lorfque cette difficulté fut levée, les affaires (1) Son nom est écrit différemment dans Gerbillon. Tantôt c'est Chipzain-tamba, tantôt

Chamfin tamban & Champezun-tamba.

A ij

GUERRES ENTRE LES

prirent bien-tôt un heureux cours. Tuchuktu & le Lama son frere promirent solemnellement d'exécuter le décret de l'Aisemblée. Les Etats se séparerent dans cette confiance. Mais ces deux Princes, au lieu de tenir leur parole, 1' viole fes pro-

meifet.

En même tems le Roi des Eluths, offenfé du peu de confidération qu'on avoit marqué pour ses Envoiés & de l'affront qu'on avoit fait au Dalay Lama dans la personne de son Ministre, & pressé par Chasukru-han (12) de lui procurer la restitution de ses biens, envoya des Ambassadeurs à Tuchuktu & au Lama son frere, pour les exhorter à remplir leurs prometles, & particuliérement pour leur faire des plaintes de la présomption du Lama, qui avoit osé difputer la préséance à l'Envoyé du Dalay Lama, leur Maître & seur Pontise com-Comment it mun. Le fier Lama ne pur distinuler sa rage. Il fit charger de fers l'Ambassadeur de Kaldan. Il écrivit à fon Maître une lettre ménaçante ; & se metrant avec son frere à la tête d'un gros corps de Troupes, il entreprir de surprendre Chafuktu. Ce malheureux l'rince, qui ne s'attendoit à rien moins, tomba effectivement entre les mains du Lama & fut aufli-tôr noye par fes ordres. Un des plus confidérables Taykis, furpris auffi par les deux fieres, se vir ôter la vie après avoit vu faisir toutes ses possessions. Le Lama, dont la fureur ne faifoir qu'augmenter, porta ses armes sur les terres mêmes du Khan des Eluths. Il furprit le frere de ce Prince. Il lui coupa la tête, & l'exposa sur un pieu aux yeux du public. Pour comble d'outrage, il écrivit à Kaldan une nouvelle let-

eraite les ente-

Deft attagué par le stur des Év

Prince qu'il venoit de massacrer. Kaldan, quoique pressé par le tlésir de la vangeance, étouffa son ressentiment pour se mettre en état de le faire éclarer. Il assembla ses Troupes; & dès le commencement du printems, qui étoit celui de l'année 1688, il s'approcha du territoire de Tuchuktu avec son armée. Le Lama s'y étoit attendu. Il avoir imploré le secours de tous les Princes voisins, sous prétexte qu'il n'avoit fait mourir Chafuktu que pour le punir d'être entré en ligne avec Kaldan, & d'avoir voulu porter la guerre dans le Pays des Kalkas. La plûpart de ces Princes l'avoient joint sur la frontiere avec des forces considérables. Le Roi des Eluths, qui s'avança auffi, trouvant l'armée Ennemie fort supérieure à la sienne, crut que le meilleur parti éroir de camper, dans l'espérance que l'armée des Kalkas s'affoibliroit bientôt par la division. Cette conjecture fut juste. Les Raikas fe Le Chef d'une des plus nombreuses Banieres se retira la nuir avec tous ses gens. Che-ching-han fuivit bientôt cet exemple. Enfin tous les autres partirent succes-

tre, dans les termes les plus injurieux, & la lui envoya par un domestique du

fivement, & laitferent Tuchuktu & le Lama son frete avec les seules Trou-Its font bartus pes de leur propre Baniere. Ausli-tôt que Kaldan s'en apperçur, il fondir sur par les Eluthe. des Ennemis qui lui firent peu de réfiftance. Les deux Chefs & leur famille eurent beaucoup de peine à se sauver, après avoir perdu la meilleure partie de leur armée & de leurs troupeaux. Tous les Kalkas qui leur appartenoient par le sang furent passés au fil de l'épée, à mesure qu'on put les rencontrer. Tuchuktu se vit sorcé lui-même d'abandonner son Camp, & le Lama sa résidence, abandonnant tout aux flammes & au pillage. Deux beaux Temples, que le

> (1) Le fils avoit pris apparemment le nom de fon pere ; àlmoins que Chafakta-han ne fin un titre qui descendoit dans sa famille.

Lama venoit de bârir à ses propres frais, futent démolis jusqu'aux fondemens. Kaldan fit marchet divers corps de Troupes, avec ordre de ruiner le Pays pat le INTRE LES fer & le feu, mais sur-tout de faire main-balle sur les Kalkas, qui fuioient de KALKAS ET toutes parts.

GUIRRES

Les deux freres s'étant retirés vets l'extrêmité méridionale du Défert, c'est- Raidan est foià-dire près de la Chine, firent supplier l'Empereur de leur accorder sa protection contre un ennemi dont ils exagererent beaucoup l'ambition & la cruauté.

Ce Monarque depêcha aussi-rôt un Officier à Kaldan, pour sçavoit de luimême les rations qui l'engageoient à la guerre. Le Khan des Eluths répondit Sa réponte. avec respect qu'il avoit pris les armes pour vanget la mort de son frere, & qu'il étoit relolu de foutenir son entreprise; qu'il ne pouvoit se persuadet qu'un aussi mechant homme que le Lama trouvât des protecteurs; & que, le regardant comme le principal auteur de tant de barbaties , il le pourfuivroit dans quelque lieu qu'il put le retirer : enfin que l'Empereur même étoir interessé à la punition d'un traître, qui avoit violé les fermens folemnels & marqué si peu d'égard pour la médiation de Sa Majesté Impériale.

Le Lama comprit que s'il étoir abandonné de l'Empereur il ne pouvoit évi- Les Kalkas fe tet d'être livré au Dalay Lama, son plus mortel entiemi. Dans une situation si Famorteux de la dangereuse, il prit le parti de se rendre vassal de la Chine, à perpetuité, lui, Chine. fon frere, sa famille & tous ses sujets. Il engagea même plusieurs autres Princes Kalkas à suivre son exemple. Che-ching-han étant mort la même année, sa veuve supplia aussi l'Empereur de recevoir son fils au rang des vassaux de l'Empire, en lui accordant le titre de Han qui ne devoit pas descendre à sa fa-

Sa Majesté Impériale se contenta d'abord d'exhortet le Khan des Eluths à la L'Empereur paix, & de lui faire teprésenter que le misérable état où ses Ennemis étoient Kaldanà la pair-

mille.

réduits devoir suffire à son resseuriment. Kaldan, sermant l'oreille à ces propositions, répondit que l'Empereur avoit le même interêt que lui à punir l'infraction d'un Traité dont il s'étoit rendu garant avec le Dalay Lama; mais que, fi Sa Maiesté vouloit livrer le Lama des Kalkas pour être jugé par ce Ponrise. il promettoit de finir aussi-tôt les hostilités. L'Empereur ne crur pas que sa digniré lui permît d'abandonner des Princes qui avoient eu recouts à sa puissance. Comme il n'avoit rien à craindre des Russiens, depuis le dernier Trairé de Nipchou, il déclara qu'il prenoit les Kalkas sous sa protection, & leur donna une partie de ses terres en Tartarie pour y formet un établissement. C'étoit annoncer la guerre au Khan des Eluths.

Ce Prince, vers la fin de Juillet 1690, s'avança jusqu'aux frontieres de l'Em- Guerre entre les pire, à la tête d'une armée peu nombreuse, mais bien disciplinée. Les Kalkas buhr. campoient encore sur les bords du Kerlon, dont il avoit été obligé de suivre le cours pout la commodité du fourage. Il tua un grand nombre de ces meurtriers de sou frere; il sit quantité d'Esclaves, & poursuivit le reste jusqu'aux tetres que l'Empereur leur avoit assignées. Au premier bruit de sa marche, Sa Majesté rassembla toutes les forces des Mongols, qui n'ont pas cessé de lui être foumis depuis l'origine de la Monarchie Tartare, & qui, étant continuellement campés à peu de distance de la grande mutaille, servent comme de garde extérieure à l'Empire. Les ayant renforcées de quelques troupes Mancheous. il leur donna ordre d'observer les mouvemens des Eluths sur la frontiere. Les

GOFERES ENTRE LES KALKASET

Généraux Mongols formerent le dellein de furprendre l'Ennemi dans son Camp. Ils l'amuserent par les apparences d'une négociation de paix; & lorsqu'ils le crurent sans dénance, ils prirent le tems de la nuit pour l'attaquer. Mais ils surent LIS ELUTHS. vivement repoulles, & poursuivis jusqu'au centre de leurs terres, où ils se virent obligés de chercher leur sûreré dans les montagnes.

tages de Kaldan, Cette diferace mit l'Empereur dans la nécethiré d'envoyer, de Peking, une armée confidérable pour combattre les Einths. Il s'étoit proposé de se mettre luimême à la tête de ses Troupes. Mais les représentations de son Confeil l'ayant fait changer de sentiment, il en donna le commandement genéral à son frere, & le fit accompagner de son fils aîné. L'armée Impériale marcha droit à l'Ennemi, qui l'attendir avec beaucoup de réfolution. Kaldan étoit à quatre-vingt lieues Bataille dont le de Peking. Il occupoit un poste avantageux. Quoiqu'il manquat d'artillerie, & que ses Troupes sussent en petit nombre, il accepia la proposition d'une bataille. Son avant-garde fut d'abord si maltrairée par le canon de l'Ennemi qu'il fe vir forcé de changer de poste, pour s'éloigner de la portée des boulets. Mais avant eu l'habileté de se couvrir d'un grand marais, qui ne permit point aux

foccès est indécis.

Chinois de l'environner, il fit une belle défense jusqu'à la nuit, & les deux Partis se retirerent dans leur Camp. Le Général de l'artillerie, qui étoit oncle de l'Empereur, fur rué, d'un coup de mousquet, vers la fin de l'action. Le jour suivant produisit un Traité, par lequel Kaldan eur la liberté de se Traité de paix.

Advertisés de

retirer, après avoir fait ferment de ne jamais rentrer fur les terres de l'Empereur ni sur celles de ses Alliés. Une partie de ses Troupes périt dans sa retraite. D'un autre côté, Tje vang-raptan, son neveu, qu'il avoir laissé dans ses Etars avec la qualité de Régent, lui débaucha une partie de ses Sujets, pour aller former un Etablissement dans un Pays éloigné. Des revers si terribles le mirent, pendant trois ou quatre ans, hors d'état de rétablir son armée. Quoique l'avantage de la Campagne fut demeuré aux Chinois, leurs Géné-

Loi qui punit un Général pour tr'avoir pas varme

raux ne furent pas à couvert des rigueurs de la Justice. C'est une loi du Gouvernement Mancheou, qu'un Général, qui livre bataille fans remporter une victoire complete, est coupable & doit être puni. Le frere de l'Empereur auroit été privé de sa dignité de Vang, ou de Regule, & les Grands qui avoient composé son Conseil n'auroient pû éviter de perdre leurs Emplois & d'essuier quelques mois de prison. Mais l'Empereur déclara qu'une faute légere ne mé-Elle eft adoucie ritoit pas des châtimens rigoureux. Le Regule & quelques-uns de fes principaux Officiers ne furent condamnés qu'à perdre trois ans de leurs pensions. & les autres à une dégradation de cinq Ordres. Sa Majesté Impériale accorda des honneurs extraordinaires à la mémoire de son oncle, qui avoit été tué dans l'action. Elle donna au fils les titres & les dignités de son pere. Les parens des

par l'Empereut Kang-bi,

morts & des bleffés requrent aussi de justes récompenses. En un mot tous ceux qui s'étoient diftingués glorieusement eurent part à ses éloges ou à ses bienfaits. L'année fuivante, ce Monarque convoqua l'assemblée des Etats Tarrares, & rous les Princes Kalkas lui rendirent de concert un hommage solemnel. Le Khan des Eluths posséda tranquillement, jusqu'en 1694, les terres qui mence la pierre, avoient compose les Etats de Chasuktu-han & de Tuchuktu-han. Mais, ayant enfin rétabli fon armée, il nettoya les bords du Kerlon par le maffacre de tous les Kalkas qui s'y trouvoient encore. Ensuite, s'avançant vers les frontieres

Kaldan recom-



Beauty Sul

T. VII. N. VIII.

des Korchins, il sit proposer aux Chess de cette Nation Tartare de se joindre à lui contre les Mancheous. "Quelle plus grande indignité, leur éctivit-il, ENTRE LES " que de se voir Esclaves après avoit été maitres ! Ne sommes-nous pas Mon- KALKAS ET » gols & n'avons-nous pas la même loi? Unissons nos sorces & rentrons en LES ELUTHS.

» possession d'un Empire qui nous appartient par le droit d'héritage. Je parta-» gerai ma gloire & le fruit de mes conquêtes avec ceux qui voudront patrager

» mes travaux & mes dangers. Mais fi, contre mon espérance, il est quelque " Prince Mongol qui n'ait pas honte de l'esclavage des Mancheous, nos En-" nemis communs, qu'il s'attende à reflentir les premiers efforts de mes armes. Le Khan des Korchins, fidele au setment qu'il avoit fait à l'Empeteur, lui envoya la lettre de Kaldan. Elle caufa quelque inquiétude à la Cour de Peking. Allamort-le la On n'ignoroir pas que les Eluths étoient trop foibles pour se rendre rédouta- Courde l'ekingbles, mais on n'aimoit pas cette ligue des Ptinces Mongols, foûtenue par le Dalay Lama. L'Empereur prit la resolution d'exterminer les Eluths, ou de les

engager au repos par une paix folide & durable. Ce sur en 1696 qu'il entra dans la Tartarie avec trois corps de Troupes, Definition des pour tenir ses Ennemis rensermes de toutes parts. Une de ces armées remporta une victoire complete, tandis que celle où l'Empereur étoit en personne répandoit la terreur & la défolation. Enfin, dans le cours de cette année & de celle d'aptès, toute la Nation des Eluths fut détruite ou subjuguée, & la mott de Kaldan, qui arriva en 1697, lotfque l'Empereur marchoit à lui pour le forcet dans sa tetraite, mit le comble à seur ruine. Les restes de ce malheureux Peuple se virent contraints d'implorer la clemence Impériale, ou de chercher un afile dans les nouveaux Etats de Tse-vang-raptau, le seul de leurs Princes qui eut futvêcu à la destruction de tous les autres.

La fiu de cette guerre rendit l'Empereur Kang-hi Maître absolu de l'Empire Justicial des Elutho & des Kalkas, & lui fit étendre ses Domaines jusqu'aux déserts & Empire Châaux vastes forces qui bornent la Russie (3).

## Supplément à l'Histoire des mêmes Peuples (4).

ROSTO, ou Bosuktu-khan ( 5), Prince des Kalmuks ou des Eluths, qui Trois Pelinces habitoient les botels du lac Yami & les Déferts voilins, faifoit élever à fa Cour de Boistique trois fils de son frere. Il conçut une violente aversion pour l'aîné de ces Prin- khan. ces; & ne trouvant aucun prétexte pour lui ôter la vie, il employa un homme L'en est toéfort vigoureux, qui, en feignant de lutter avec lui, le traita fi rudement qu'il en mourut peu de jours après. Zigan araptan, le plus jeune des trois freres, Le calet a en allarmé de cet accident , quelque effort que fit Bosto pour le faire regarder fuit. comme un effer du hazard, prit la fuite avec ses amis & ses domestiques.

(3) Du Halde, ubi fup. (4) La Relation fuivante eft tirée d'un Ouvrage intitulé l'Esat prefent de la petite Bukrarie, public à Cologne en .714. Elle compose le quarrième & dernier Chapitre. On reconnoir, aux noms propres, que cerre Relation vient de Ruffie. Elle fe trouve inferée dans le fecond Tome de l'Histol e générale des Tures; des Mongols & des Tarrates, composée d'a-

près les Notes de Bentiog sur l'Histoire généa-logique des Tartates. Cette Histoire généalogique n'a éré publiée en François qu'en 1716.

(5) Buffit lignific rempu. C'est le nom qu'Oghur-khan donna à les trois premiers fi's , Inivant Abulghazi-khan. Voyez-en les raifons dans l'Histoire des Tures, des Mongois, &c. Vol. L p. 21.

#### HISTOIRE GENERALE

Dankhinombu, fon autre frete, que le Khan dépêcha aussi-tôt sur ses traces, ELUTHS. tenta inutilement de le ramener à la Cour. Il lus représenta que le caractere de leur frere aîné avoit été farouche & turbulent. Mais Zigan-araptan n'en prit pas plus de confiance pour un oncle qui avoit été capable d'une action dénaturée.

lotoktu & Zuzi-

Quelque tems après, il s'éleva des différends entre Bosuktu-khan & Zain ou Zuzi-khan (6), Prince des Mongols (7). La crainte d'une guerre qu'il étoit imporrant de prévenir, porta Amulon-bogdo-han (8), Empereur de la Chi-Congrès instile. ne, à faire partir Averua-alkanuyhu, fon Amballadeur, pour leur propofet un Congrès sur les frontieres, où leurs interêts pulsent être conciliés par la mé-

diation du Dalay Lama. Ses propolitions furent acceptées; mais d'autres difputes, qui s'éleverent pour la préféance entre les Ambassadeurs, firent éva-Politique Chi- nouir le fuccès de cette Negociation. L'Empereur de la Chine, voyant les conférences rompues, fut quelque tems incertain de la conduite qu'il devoit tenit, Il ne craignoit pas moins le caractère intrépide & entreprenant de Bojuktu, que les fuites fâcheuses qui pouvoient arriver de la défaite des Mongols. Enfin, pour éloigner la guerre de ses frontieres, il engagea Zain khan à prévenir son Ennemi en pénétrant fort loin dans ses Etats. Il appuia même ses infinuations par de magnifiques préfens, & par la promelle de l'affiftet fous main si son secours lui devenon nécessaire,

Zain entre dans le Pays des Elers.

Zain-khan fuivit ce conseil. Il entra dans le Pays des Kalmuks. Dès la premiere rencontre, fon avant-garde defit entiérement celle de Bosuktu-khan. & Derzivap, frere de son Ennemi, fut tué dans l'action. Bosuktu étoit à prendre du thé, lorfqu'il reçut cette fâcheuse nouvelle. Il ne put se désendre de quelque trouble; & pendant qu'il donnoit des ordres précipirés, sa talse gliffant entre ses doigts lui brûla un peu la main. » Voyez, dit-il en riant, ce » qu'on gagne à se hâter trop. Si je m'étois moins presse, je ne me serois pas » brûlé les doigts. La rigueur de la faifon & l'abondance des néges ne lui permettant pas de faire beaucoup de diligence, il se contenta d'assembler son armée & de se tenir sur ses gardes, dans l'espérance que les Mongols se relâcheroient après leur victoire, & que ne connoissant pas le Pays ils ne pourroient conserver long-tems leurs avantages. Il feignit même de l'épouvante pour les

faire tomber plus facilement dans ses piéges; & montant à cheval avec une précipitation affectée, il fit publier que la crainte l'avoit fait disparoître &

qu'on n'entendroit pas si tôt parler de lui.

II tallle fer en v Ce bruit eut l'effet qu'il avoit défiré. Les Mongols doublerent leur marche. nemisen pièces. & détacherent, par différentes routes, deux corps de Troupes, l'un de huit mille hommes, l'autre de trois mille, pour le poursuivre dans sa fuite prétendue. C'étoit assurer le succès de son stratagême. Il fondit sur ces détachemens & les tailla tous deux en pièces. Enfuite, marchant vers l'armée des Mongols, il y jetta tant de consternation, qu'ils abandonnerent leur Camp sans penser à Preuve fingu- se desendre, & qu'il en sit un horrible carnage dans leur fuite. On peut juger

Mere du camage. de cette boucherie par la quantité d'oreilles & de boucles de cheveux qu'il en-

( 6 ) Ce doit être le Tuchern on le Tuchekru-( 8 ) C'étoit l'Empereur Khang-hi. Les Rus-Aban de Gerbillon , car Tuchi s'éctit aussi fiens donnent ce nom à l'Empereur de la Chi, ne, & quelquefois celui d'Amalogdo.khau.

(7) Ou les Kalkas-Mongols.

VOYA

KALKAS

voya pour rémoignage de sa victoire, dans le lieu ordinaire de sa résidence. Il en chargea neuf chameaux; après quoi s'étant mis à la rête de trente mille hommes, ET ELUTHS. & continuant de poursuivre ceux qui étoient échappés à sa fureur, il les chassa devant lui jusqu'à la grande muraille de la Chine, que Zain fut forcé enfin

de passer, pour s'en faire un asile.

L'Empereur de la Chine, étonné de cet évenement, s'efforça par ses pré- L'Empereur de fens & fes persuasions d'engager Bosuku-khan à se retirer. Mais ce furieux para la Chine prod vainqueur goûta fi peu la proposition d'un accommodement, qu'il fit demauder à Kang-hi, dans des termes les plus fiers, que Zain lui fut livre avec tous ceux qui s'étoient réfugiés sur les retres Chinoises; sans quoi il le menacoit de lui déclarer la guerre. Kang-hi , ou Amerlon-bogdo-khan , regarda cette demande comme un défi. Il se hata de faire marcher plusieurs corps de Troupes, qui, s'étant avancés l'un après l'autre, furent défaits successivement à mésure qu'ils paroiffoient. Les Troupes de Boluktu étoient si braves, ou celles de Kang-hi fi mauvaifes, que dans une de ces rencontres mille Kalmuks barrirent vingt mille Chinois, & que dix mille en mirent une autre fois quarre-vingt mille en fuite. Enfin le Monarque de la Chine, n'esperant plus rien du courage de ses soldats, prit la résolution d'assembler toutes ses forces & d'accabler ses Ennemis par le nombre.

Dans cette vue il forma une armée de trois cens mille hommes, soutenue Stricke par un train d'artillerie de trois cens pièces de canon, ses Généraux eurent ot- dans une banale dre d'envelopper, de routes parts, l'armée des Kalmuks. Cependant l'aversion le qu'il avoit pour les voies fanglantes le porra encore à faire proposer au Khan des Eluths des conditions aulli avantageuses qu'il eût pû les esperet dans d'autres circonstances. Mais le Klian, trop ensté de la prospérité de ses armes, les reçut avec dédain. Il en fut bientôt puni par la perte d'une bataille fanglante, dont il ne se sauva qu'à la faveur des montagnes voisines. Rien ne l'affligea tant. dans cette disgrace, que la mort de Guni ou Ani, son épouse, qui fut tuée dans sa fuire. Le corps de cette Princetle avant été trouvé dans un tas de cadavres, Kang-hi lui fit couper la tête, pour la faire fervir d'ornement à fon triomphe (9 ..

Les provisions & le fourage commençant à manquer dans les montagnes, Retraite de Bon Bosuktu y vit périr de misere la plus grande partie de ses Troupes & de suktas ses chevaux. Enfin il retourna presque seul dans ses Etats, où il passa deux ans dans l'humiliation, exposé aux reproches de ses Sujers. Le tems lui fit comprendre qu'il n'avoit plus rien à le promettre que de la Négociation. Il en-Le fib de Bo-voya Septenbald, son fils, vers le Dalay Lama, qui faisoit sa résidence à Ba-fort un soite de rantola, pour implorer sa médiation qu'il avoit anciennement méprisée. Mais son pare, Abdalla-begh (10), Gouverneur de la Ville de Khamul (11), quoique Sujer du Khan des Eluths, arrêta ce jeune Prince lorsqu'il passoir dans son Gouver-

nement, & le fit conduite au Monarque de la Chine, qui lui fit couper la tête. La nouvelle de ce défaître jetta Bofuktu-khan dans un affreux désespoir. Il assembla tous ses sujers. Il les exhorta, par un long discours, à vivre en paix, Enfuite, leur donnant la liberté de se retirer, il avalla du poison dont il mou-

Bofukm s'em

( 9 ) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Yol. II. p 149. (10) Abay-dola-bet dans l'Original.

Tome VII.

(11) Khamil, on Hami suivant la pronon-ciation Chinoise, à l'extrémité de la petite Bukkarie, fur les bords du grand Defert.

rut. Telle fut la fin de Bosukru, ou Bosto-khan, Prince d'un courage & d'un KALKAS ELUTHS. genie diftingués, qui s'étoit rendu rédoutable à fes Ennemis par un grand nombre de fuccès, & dont la mort même parur herosque aux yeux des Taitares.

Zigan orapean francesu us fucecde.

Pendant le cours d'une fi longue guerre, Zigan-araptan (11), ce neveu. dont on a raconié la fuite, s'étoit tenu caché dans une retraite impénétrable. Mais à peine eut-il appris la mort de fon oncle, qu'il se présenta aux Ka milks pont leur demander la fuccession. Elle ne pouvoir être contestée au plus proche heritier. Les Bukkariens, Nation conquise depuis peu par Bosuktu-khan, suivitent l'exemple des Eluths. D'autres Provinces qui patoitloient moins disposées Tirre de Kontayà reconnoître Zigan, y furent contraintes par les armes. Enfin, lorfque l'unanimiré fut érabite dans les fuffrages , on prit un jour pour conduire ce l'rince dans un agréable bofquet, qui n'étoir composé que de trois cens arbres fort épais & d'une espèce particulière. Il y sur traité pendant quelques jours avec beaucoup de magnificence; après quoi fes Sujets lui donnerent folemnellement

k, qu'il reçoit.

le ritre de Kontaish , ou de Kontayki , qui signifie Grand Monatque , avec desense, sous peine de mort, de lui donnet desormais un autre nom-

Son caraftere.

Kontayki méritoit cette distinction par ses grandes qualités. Il sit éclater. dans le cours de son regne, aurant de genie & de courage, que de douceur & de piété. On rapporte, pour exemple de sa modération, qu'un de ses Esclaves lui ayant crevé un œil à la challe, non feulement il lui pardonna cet accident, comme un malheur involontaire, mais il lui donna la liberté, comme une espéce de dédommagement pour le danger auquel sa vie avoit été expofée pat la vangeance des Kalmuks. Bentink raconte un autre trait. Un homme que Zigan avoir élevé trois fois à la fortune, étant venu, pour la quatriéme fois, lui demander fon affiftance, il lui fit cette réponfe : " Sonvenez-vous, " mon fils, que je vous ai affifté trois fois; & je le ferois encore, fi l'obsti-" nation de votre mauvaife fortune ne me faifoit juger que le Ciel vous con-" damne à la pauvreré. Je me garderai bien d'aider plus long-tems un homme qui est si clairement abandonné du Ciel (13).

Kontayki ne fut pas moins entreprenant que son successeur. Vers l'année

Entreprises de Komayici. il eft chaffe.

1716, il fit la conquête du Tibet; mais, quatre ans aptès, les Provinces de Khamil & de Turfan, qui dépendent de la petite Bukkarie, lui furent enle-Mine d'or dont vées par les Chinois. On raconte ainsi cer évenement. Konrayki, ayant été informé qu'à l'Est du Gobi (14), ou du Desert, la nature avoir placé, au pied des Montagnes qui féparent de la Chine cette contrée stérile, une mine d'or si riche qu'elle pouvoit être travaillée sans peine, sit partir un de ses Murfas (15), à la têre de dix mille hommes, pour en prendre possession. Les Chinois & les Mongols, avertis de leur dessein, tomberent sur eux en grand nombre, & les forcerent de rentrer dans le Désert. Mais ils connoissoient dans cette folirude certaines vallées fertiles, qui font cachées par de hautes montagnes de l'Ouest à l'Est, & qui avoient été jusqu'alors inconnues aux Chinois. par lesquelles ils retournerent tranquillement dans leur Pays.

Kang-hi, Empereur de la Chine, réfolut, à l'exemple de Kontayki, d'ef-

(11) Voyez le commencement de cet Arti- des Tartares , Vol. II. p. 553. ele. Gerbillon nomme ce Prince T/e-vang-

(14) Kobi on Chame,

rastan. (15) C'eft une corruption du mot Perfas (15) Hiltoire des Turcs, des Mongols & Miras, qui fignific Prince.

faver s'il y avoit quelqu'avantage à tirer de cette découverte. Il envoya du même côté une armée puilfante, avec un gros train d'artilierie, fous la con- ex Elleris. duite de son troisième fils (16), qu'il fit accompagner par un Jésuite fort ha

bile dans les fortifications & dans la composition des teux d'artifice. Ce Pris - une armée conce, ayant passé le Désert par la même route que les Kaimuks avoient suivie telus par le Dedans leur retraite, pénétta jusqu'aux Provinces de Khamil & de Turfan. Mais il trouva Kontayki, qui s'avançoit pour lui disputer le passage à la tête d'une belle & nombreuse cavaletie. Comme il ne pouvoit risquer son armée sans imprudence dans les vaîtes plaines dont ces Provinces font composces, il prit le parti de bâtir à certaines distances, des Forts, qu'il munit soigneusement de canon & d'infanterie. Enfuire, s'avançant à la faveur de ces l'orts, il parvint Comment les insensiblement à se rendre Maître des deux mêmes Provinces, sans que, rende dun riodans cet intervalle, il eut été possible aux Kalmuks de le forcer à une bataille, vince des Kal-

Kontayki, perdant l'esperance de repousser les Chinois sans canon & sans muhi. infanterie, deux secours dont les Kalmuks n'avoient point encore l'usage, fit mande de l'inoffrir en 1720, par ses Ambassadeurs, à Pierre I, Empereur de Russie, qui fantesie à decafe trouvoit alors à Petersbourg, de lui payer un tribut, s'il vouloit envoyer à Piette. son secours dix mille hommes de Troupes régulieres avec du canon. Il se flattoit, avec si peu de forces, de chasser les Chinois de son Pays. Mais la guerre des Russiens contre la Suede, joint aux vûes que le Czar Pierre commençoit à former du côté de la Perse, l'empêcherent d'accepter une proposition si avantageufe. Les Chinois se saistrent de toute la partie des Etats de Kontayki, Pays que les qui s'étendoit de l'Est du Désert jusqu'aux frontieres de la Chine. Ils y établi rent des Colonies Mongols; mais ils ne toucherent point aux Domaines du Dalay Lama. Cependant, ajoute l'Auteur, s'ils peuvent conserver les Provinces de Khamil & de Turfan, & s'ils continuent de s'étendre comme ils y paroissent portes, le long des montagnes qui vont de ce côté-là jusqu'aux Etats du Grand Mogol, le Pays de Tangut, ou Kokonor, tombera infailliblemententre leurs mains (17).

### 6. VII.

## Pays des Eluths ou des Kalmuks.

E Pays comprend la plus grande moitié des vastes régions qui portent en Europe le nom de Grande Tartarie. Il s'étend depuis la Mer (18) Caspienne & la riviere Jaik, du foixante-douzième degrés de latitude vers le Mont Altay (19), jusqu' au cent dixième degré; & du quarantième jusqu'au cinquante-deuxième de latitude. On peut lui donner par consequent en viron dix neuf cens trente milles de longueur de l'Ouest à l'Est, & six cens cinquante dans sa plus grande largeur du Sud au Nord.

Îl est borde au Nord par une partie de la Russie & de la Siberie, dont il est Bornes du l'age Séparé par une chaîne de montagnes; à l'Est, par le mont Altay; au Sud, par les des Elusha. serres de Karasm & de la grande & petite Bukkarie, dont il est ausli se, arc par

[16) Yong-ching, mort depuis fur le trône. doftan, qui érant aujourd'hui possedé par les (17) Hilt. des Turcs, des Mongols, &c. Tarrares Mahomérans, est fitué entre les E-Vol. II. p. ;46. luths & la Mer Cafpienne.

(18) On comprend dans cet espace le Tor-(19) Voyez ci-deffus.

Bij

une autre chaîne de montagnes & par quelques rivieres, parriculierement par PAYS DIS celle de Sir; à l'Ouest par la riviere de Jaik. ELUTHS OU DIS KAL-

MTES Celles que lui Junne Bentink

Bentink, qui regarde cette valle Région comme la plus belle & la plus grande partie de la Tartarie, en a tracé fort exactement les bornes. Elles commencent à la rive Eft de la Riviere de Jaik; & s'étendant vers le Nord-Eft par l'Aral-tag (20) ou les Montagnes des Aigles , elles vont jusqu'à l'Irtiche , visà-vis l'embouchure de l'Om, qui les trace aussi jusqu'à sa source. Ensuite, prenant vers l'Est jusqu'à l'Obi, & passant au-delà de cette grande riviere jusqu'au lac Alran (21), d'où elle tire son origine, elles retournent près des montagnes qui portent le nom de Tubra-tubustak, d'où elles tournent à l'Est aurour des mêmes montagnes . & s'avancent jusqu'à deux journées de la riviere de Selinga, vers Selinghinskoy. Ici elles prennent un aurre tour au Sud, & continuant quelque-tems à la même distance de cette riviere, elles resournent à l'Ouest jusqu'à la riviere de Jenisea , qu'elles côtoyent depuis le quaranteneuvième degré de latitude jusqu'à sa source, le long des montagnes qui la bordent du coté de l'Ouest. De-là, tournant au Sud-Est, elles suivent les frontieres de la Chine, vers le Sud, depuis le trente-neuviéme degré de latitude jusqu'au Royaume d'Ava. Elles font ensuite un tour à l'Ouest, pour suivre les Domaines du Grand Mogol jusqu'à la grande Bukkarie. Enfin, côtoyant les frontieres de cette derniere contrée & celles du Turkestan (11), elles retournent par le Nord-Ouest à la rive orientale de la riviere de Jaik, où elles ont commencé (24).

Trois erandes chaîtes de montagnet. subudak.

On distingue, dans le Pays des Eluths ou des Kalmuks, trois grandes chaînes de montagnes, qui font celles de Tubra-tubuslak, dont on vient de parler; celles d'Uskan-luk-tubra & celles d'Altay. La premiere, qui forme la fron-Celle de Tubratiere du Nord, porte ce nom, en langage Mongol, parmi ceux qui habitent la rive droite, ou orientale de l'Irtiche, tandis que les Habitans de la rive gauche la nomment Ulug-tag (14). Elle commence au bord oriental de cette riviere, au Nord du lac Sayfan, que l'Irriche traverse, & s'étend droit à l'Est jusqu'à la riviere de Selinga. De-là, tournant au Nord, elle suit cette riviere jusqu'à fon entrée dans le lac de Baykal. Enfuite, retournant à l'Est, elle s'avance jusqu'à la rive septentrionale de l'Amur (25), vers Nerchinskoy (26), & ne ceife pas de suivre cette riviere jusqu'à la mer orientale.

Calle d'Ufkanlek-subra.

La seconde chaîne, que les Eluths nomment Uskan-luk-tubra, & qui porte le nom de Kichik-tag (27) au Nord de la riviere de Sir, commence aux confins du Turkestan & de la grande Bukkarie, au Sud de la riviere de Sir; &,

langue Turque. Quelques-uns éctivent Tan

(21) L'Auteur dir (p. 180) que la grande Tarrarie est séparée de la Siberie par une grande chaîne de montagnes, qui commençant à la Riviere de Volga vers le cinquante deuxiéme degré de latitude, s'étendent presque directement à l'Est jusqu'à l'Océan.

(11) Il parolt ici que l'Auteur renferme dans les mêmes bornes rout le Tibet & la pezite Bukkarie, qui appartiennent en effet, ou qui ont appartent aux Eluths, mais qui ne fone

(10) Tar on Dach fignifie Mantagne en pas, comme il le suppose, p. 183, partie de la grande Tartarie, dans laquelle il comptend

même la grande Bukkatie & Karazm, auflibien que le Turkestan qui en est à la verité une partie. (21) Hift. des Turcs, des Mungols, &c.

Vol. II. p. 512. (14) On Ulag day, qui fignific la grande Muntagne.

(25) Ou le Saghalian-ula.

(16) Ou Nipchen, (17) Celt a-dire, la petite Montagne. s'étendant à l'Eft, sépare la grande Bukkarie des Domaines du Kontaish (18). Elle continue de-là fur la même ligne jusqu'au Sud des sources de la riviere ELUTHS QU Jenisea, d'où, prenant au Sud-Est, elle arrive aux frontieres de la Chine vers DES KALle quarantième dégré de latitude, fut les confins des Eluths (19) & des Mongols. Enfuite elle fuir la grande muraille de la Chine jufqu'à la Province de

Lyan-tong, où, faifant un coude au Nord-Eft, elle sépare cette Province & la Corée du Pays des Mongols, & se termine à la fin sur le rivage de la mer du Japon, vers le quarante-deuxième degré de latitude. Le l'ays renfermé par ces deux chaînes de montagnes, d'où il s'en détache en

plusieurs endroits d'autres fort considérables, est proprement l'ancien patrimoine des Tartares, poiledé aujourd'hui par les Eluths & les Mongols. Les autres Domaines des Tarrares Mahometans & des Eluths ne leur appartenoient point anciennement & ne leur font venus que pat droit de conquête.

La Montagne d'Altay, qui porte le nom de Kut dans l'Histoire d'Abulgha- Celle d'Aluy, zi, est une branche de l'Uskan-luk-tubra, & commence à l'Ouest des sources de la riviere Jenifea. Elle s'érend presqu'en droite ligne, du Sud au Nord, suivant sans celle la rive Ouest de cette grande riviere, à une ou deux journées de distance, jusqu'aux montagnes de Tubra-tubuslak, auxquelles elle se ioint vers le cinquantième degré de latitude.

On trouve peu de rivieres dans cette partie de la Tartarie; mais quelques- Rivieres le Taunes y prennent leut fource. Les plus remarquables font celles de Tekis & his & d'la, d'Ili (30), de Chui & de Talas. Bentink nous apprend que le cours du Tekis est presque de l'Est Sud-Est à l'Ouest Nord-Ouest; qu'à la distance d'environ quarante lieues de fa fource, il mêle fes eaux avec celle de la riviere d'Ili, qui vient du Nord-Est; & que de-là, continuant son cours à l'Ouest, il se perd vers les frontieres du Turkestan, entre les montagnes qui séparent cette région des Domaines du Kontaish, Grand Khan des Eluths, dont la residence habiruelle est entre ces deux rivieres (31).

Suivant la Carte des Jésuites, le Tekis prend sa source dans les montagnes (32) qui bordent la petite Bukkarie au Nord. Après avoir coulé environ fept cens milles au Nord-Eft, il va se rendre par plusieurs embouchures dans la riviere d'Ili, qui a sa source dans les mêmes montagnes, & qui coule au Nord-Oueft l'espace d'environ cent cinquante milles; mais qui, prenant ensuite son cours au Nord, va tomber cent cinquante milles plus soin dans le lac Palkati , vers le quarante-huitième degré de latitude. Ce lac est nommé Choi dans la Lac de Choi-Carte de la grande Tarrarie & de l'Empire Russien par Strahlemberg. Il y est placé à quarante-fix degrés : cette Carte s'accorde d'ailleurs avec celle des Jéfuires, excepté que le Tekis s'y jette au Nord-Ouest dans l'Ili, & que l'Ili n'y est pas représente si long de la moitié. Elles s'accordent toutes deux à placer

Lac Pallard.

des Eluths orientaux, & qui se nommoit aussi Kentayki & Dongazi,

(29) L'Auteur le fert soujours du nom de Kalmucis. C'eft ceiui que les Kuffiens & les Tarrares Mahomérans, ou les Mongols, donnent à la Nation des Eluths.

(30) L'Auteur les appelle des branches du Caucale, comme fi elles fortoient du même

(18) Ou Zigan araptan, qui étoit Khan trone; ce qui ne paroît nullement par son técir. Il n'est pas mieux fondé a placer le Caueafe dans ces quartiers.

(11) L'Aureur l'appelle Chalony.

(31) L'Auteut les confond avec Iffibul & le Tallash , dont parle Abulghazi-khan. Mais la Carre des Jésuires distingue le Tallash des deux autres Rivieres.

B iii

OU DES ble nom (33).

KALMUES. Rivieres de Clasi & de Talas.

Les rivieres de Chui & de Talas descendent des mêmes montagnes suivant la Carre des Jésuires, &, coulant au Nord-Ouest chacune l'espace d'environ cent quatre-vingt milles, tombent dans différens lacs; le Chui dans le Kalkol , & le Talas dans le Sikirbik-nor. Stralemberg ne nomme aucune de ces deux rivieres. Le Pays n'en a pas d'autres qui méritent de l'attention, excepté l'Irtiche, dont il n'y a même qu'un bras que l'arrose (34).

L'Setish.

Cerre riviere, la plus confiderable de l'Afie feptentrionale, fort de deux lacs à trente lieues l'un de l'autre, vers le quarante cinquième degré quinze minutes de latitude, & cent treize degrés de longitude, du côté occidental du Mont Alray, au Nord de la Province de Hami ou Khamil, en tirant vers l'Eft. La plûpart des rivieres qui se forment de ces deux lacs coulent à l'Ouest; mais celle qui coule au Nord est nommée Khar-irtiche par Strahlemberg ; & celle du Sud, Khor-irish (;5). Elles s'unissent à trente milles de leur source, & composent alors la riviere d'Irtiche (36), qui, après un cours d'environ cinquante lieues, forme le lac de Sayjan, ou de la Noblesse, long de quarante milles & large de vingt. En fortant de ce lac, l'Irriche rourne au Nord jufqu'à Uskamen. premier Fort des Russiens sur cette riviere, & sur les frontieres des Eluths de ce côté-là. Le reste de l'Irtiche appartient à la Siberie, où passant par Tobolskoy, qui en est la Capitale, il va se joindre à l'Obi, un peu au-dessus de Samara. Nous remettons la fuire de cette description à l'article qui regardera cette vaste Province de l'Empire Russien.

L'Obi , ou l'Uhi.

Strahlemberg place aussi les sources de l'Obi ou de l'Ubi , dans le Pays des Eluths. L'Obi est formé, comme l'Irriche, par la jonction de deux autres rivieres, le Khatun & le Bu. C'est de la seconde qu'il fort. Cette riviere de Bu, ou de Bi, prend fon origine dans le lac que Bentink nomme Altan-nor, Altun kurke, Altin, & Telesko. Peut-être est-ce le même qui se trouve nommé Kirkir dans la Carte des Jésuites. Mais il paroît que les deux Cartes ont éré composées dans le Pays sur des rapports incertains. Il n'y a pas plus de fond à faire sur celle de Kyrillow , parce qu'elle n'est qu'une copie de celle des Millionnaires.

## Terrroir , Productions , Air , Animaux du Pays des Eluths,

Hauteur de la TOUTE cette vaste Région, étant située dans le plus beau climat du monde, terre dans le Pays der Eluchs, est d'une bonté & d'une fertilité extraordinaire dans toutes ses parties. Mais, quoique la plûpart des grandes rivieres de l'Asieen tirent leur source, elle manque d'eau dans une infiniré d'endroits, parce que c'est peut-être la plus haute terre du Globe ; & cer inconvénient la rend inhabitable dans rout autre lieu que les bords de ses lacs & de ses rivieres. Pour preuve de son extrême hauteur, on nous raconte que le Pere Verbieft, voyageant dans le l'ays des Mon-

<sup>(35)</sup> Hift. des Tures, des Mongols, &c. miere est nommée Hara ou Kara-Irish, & l'autre, Ho-s.tish. p. 511, 516.

<sup>(14)</sup> C'eft eut-être l'Uuftanluk-tugra. (36) On écrit aufli Irtis , & Erchis fuivant (35) Dans la Carte des Jéfuites , la pre- la prononciation des Eluths,

pols, & se trouvant à quatre-vingt lieues au Nord de la grande muraille, vers la fource du Karga-muran, observa que le terrain étoit plus haut de trois mil- pre Elvens le pas géomerriques que la côte maritime la plus proche de Peking.

Cette étrange élévarion fait que le Pays de la grande Tartarie paroît trèsfroid, en comparation de ceux qui font fous la même latitude. Quelques per- y eft froid. fonnes de foi, qui avoient voyagé dans le Pays, affurerent l'Auteur qu'au milieu même de l'Été le venr du Nord y est si perçant qu'on est obligé de se couviir soigneusement la nuit pour n'en être pas incommodé, & que dans le mois d'Aour une scule nuit produit souvent de la glace de l'épaisseur d'un écu. Verbieft croit pouvoir l'attribuer au salpêtre, dont la terre, dit-il, est si remplie dans le Pays des Mongols, que dans le premier endroir où l'on fouille en Ete, à quatre ou cinq pieds de protondeur, on trouve des mottes de terre tour-à-fait gelées, & même des tas de glaçons.

C'est encore à la hauteur des terres qu'il faut attribuer cette quantité de Dé- les Deferts de la ferts qui se trouvent dans la grande Tartarie. Les Russiens leur donnent le nom grande Tartarie. de Step. Mais ils ne sont pas aussi affreux que les Européens se l'imaginent. Si l'on excepte celui de Gobi (37) ou de Chamo (38), & un petir nombre d'autres qui font fort fablonneux, rous les autres ont d'excellens pâturages, où l'herbe elt fort abondante. Elle s'éleve jusqu'à la ceinture ; & si le Pays ne manquoit pas d'eau, elle croîtroit de la hauteur d'un homme. Mais la sécheresse nuit bien-tôt à ses racines & la réduit à rien. Les Habitans ayant remarqué que l'herbe séche étouffe celle qui renaît, y mettent le feu à l'entrée du Printems; & la flamme s'étendant aussi loin qu'elle trouve de la noutriture, embrasse quelquesois plus de cent lieues. La nouvelle herbe ne manque pas de croître ensuire avec rant de force, qu'en moins de quinze jours elle s'éleve de la hauteur d'un demi-pied; ce qui fair affez connoître la fertilité du Pays, & qu'il ne lui manque que de l'eau pour en faire les plus belles plaines du monde. Aussi les par- sa ferdiré dans ries qui sont atrosées par des fontaines & des rivieres suffiroient-elles pour la les autres tieux subsistance d'un beaucoup plus grand nombre d'Habitans, si elles étoient mieux cultivées. Mais il n'y a que les Tarrares Mahomérans qui cultivent leurs terres. Encore ne labourent-ils que ce qui est précisément nécessaire à leur subsistance. Les Kalmuks & la plus grande partie des Mongols n'exercent pas l'agriculture. Ils ne subsistent que de leurs troupeaux; & c'est la raison qui les empêche de se fixer dans une même demeure. Ils changent de camp à chaque saison. Chaque Horde ou chaque Tribu a son canton, dont elle habite la partie méridionale en hiver, & celle du Nord en Eté. Cependanr, malgré sa ferti- Ette et porson lité, la grande Tartarie n'a point un seul bois de haute furaye, ni presque au- sans asters. cune autre espece d'arbres, excepté dans quelques endroits vers les frontieres. Tour le bois du Pays consiste dans quelques buissons, qui n'ont pas plus d'une picque de haureur & qui sont même très-rares (39).

On trouve, dans la Région des Eluths, la plupart des mêmes animaux qui Pars des Eluths font connus dans celle des Mongols & des Kalkas. Les chévres fauvages font Chevres fauvages font Chevres fauvages font en fort grand nombre dans les montagnes qui féparent la Siberie de la grande gen Doute du Tartarie. L'espéce en est exactement semblable à celle des montagnes de Suéde leur resemblan-

(17) Les Mongols l'appellent Kabi. (39) Hift. des Tures, des Mongols, &c. kharas, (18) Les Chinois l'appellent Chame, & p. 381. & fuiv. Kan-kay, qui lignific Mer de lable.

PATE & des Alpes, Mais on ne décidencir pas aissement s' ces animaux font cux dons firs surprise Analphani paule four le nom d'Arbanetz. 8 equi s'ont, cit-si (40), de petits first les montagness ou s'il entend une autre espèce de bètes à quatre Kalauss.

Kalauss. Jessen, qui le nommer Glouzon, 8 equi, chart fort communes dans les montagnes de les forèts du même Pays, y laissem ordinairement cette forte de traces.

Glouron, animal vorace & dangereux.

Le Clauton et un animal vorzee, qui n'eft pas tout-l-fair fi grand qu'un bup, & Qui eft particulier aux monagnes de l'Affe (espentrionale. La nature lui a couvert le dos de poil fort rude & fort long, d'un beau brun fonce. Il y aput d'animaux suffi dangestux. Il grimpe fui le sabres pour obberver fa proies, & fe précipirant deffus, il s'attache, avec fes griftes, au dos de la bête qu'il diffit, & commence à la manger vive jurqu'à e cque l'ayant fait rombre de crain-e & de foibbelle il puille l'achevet à lon aife. Il ne faut pas moins de trois chiens pour attaque ce terrible Ennemi, & fouvent ils reviennem fort maltrairés. Les Rulliens ethiens cour affacter set de l'acheve d'acheve de l'acheve de l'acheve de l'acheve d'acheve d'acheve d'acheve de l'acheve d'acheve d'acheve d'acheve d'acheve d'acheve

Villes du Pays.

Dans toute l'étendue de la Région des Eluths & des Mongols, on ne trouve pas de Villes, comme dans le Turkglan, le Karatm, les deux Bukkaries, le Tangux & le Tibus, à l'Everpeion de quarte ou cinq vers la côte de l'Ocean oriental & de quelques autres vers la Chine, qui ont cét bàtics par les Mancheous (42) depuis qu'ils font en polfellion de cet Empire (43).

## 6. VIII.

# Maurs & Usages des Eluths.

ETTE Nation, qui est la plus nombreuse & la plus considérable des C trois branches Mongols, n'est gueres connue en Europe sous un autre muke oft un fonom que celui de Kalmuks ou Kalmouks, quoique ce ne foir qu'un fobriquet briquet. qu'elle a reçu des Tartares Mahométans, en haine de l'idolâtrie dont elle fait profession. Les Russiens nous ont communiqué l'usage du nom de Kalmouks, comme ils l'ont emprunté de ces Tartares. Mais les Eluths regardent le nom de Kalmuks comme un affront, & prétendent avoir plus de droit à celui de . Mongols que leurs voifins, qui en font aujourd'hui en possession, quoiqu'ils ne foient descendus que d'un reste de Mongols & de Tartares, chasses de la Chine en 1368 par l'Empeteut Hong-vu (44). On n'a pû découvrir depuis quel tems, ni à quelle occasion, l'usage du nom de Kalmuks a commencé parmi les Tartares Mahométans. Abulghazi l'emploie pour la premiere fois en rapportant la mort de Timur-schilk , Khan des Usbeks (45), arrivée plus d'un siècle après Uzbek-khan qui acheva l'établissement du Mahométisme parmi les

Sujers des defeendans de Zuzi-khan (46).

Figurs des I. Les Eluchs font d'une mille médiocre, mais bien prife & très robuste. Ils

ands. ont la tree fort grosse & fort large, le visage plat, le teint oliviètre, les yeux

(40) Itid. Vol. I. p. 16.
(41) Itid. des Tures, &c. nbi fup. p. 383.
(42) Itid. des Tures, &c. nbi fup. p. 383.
(44) Itid. p. 173.
(45) Itid. Vol. I. p. 170.

Head, Pentink met mal-à-propos par les (45) Hed. Vol. I. p. 210.
Medican de lettembre. (46) Hed. Vol. p. 519-38 fuiv.

noits



Banner Soulp

T. VII.N. VII.

noits & brillans, mais trop éloignés l'un de l'autre, & peu ouverts quoique " très-fendus. Ils ont le nez plat & presque de niveau avec le reste du vitage; de pas Elutha forte qu'on n'en distingue gueres que le bout, qui est aussi très-plat, mais qui s'ouvre par deux grandes narines. Leurs oreilles sonr fort grandes, quoique fans bords. Ils ont peu de barbe, mais leurs cheveux font noirs & ausli forts que le crin de leurs chevaux. Ils les rasent entierement, à l'exception d'une boucle au sommet de la tête, qui tombe sur leurs épaules, & qu'ils laissent croître dans toute sa grandeur naturelle. Pour réparer cette difformité, la natu-

OU DES KALMUKS.

re leut a donné une fort jolie bouche, affez petite, avec des dents auffi blanches que l'ivolre, & beaucoup de proportion dans tous les membres. Les femmes ont à-peu-près les mêmes traits, mais moins grands. Elles font Figure de leurs

la plûpart d'une taille agréable & ttès-bien prife. Les hommes portent des chemises de Kitayka (47). Leurs hautes-chausses Leur habilitfont de la même matiere, & souvent de peau de mouton, mais extraordinai- d'Eté. rement larges. Dans les Provinces méridionales, ils ne portent pas de chemise en Eté, & se contentent d'une espèce de veste de peau de mouton, sans manches, qui touche à leur peau, & dont la partie laineuse est en dehors. Les bords de cette veste entrent dans leurs hautes-chausses, & leurs bras demeurent

nuds jusqu'aux épaules. Mais dans les Provinces du Nord, ils portent une chemise par-dessous. En hiver, ils onr des peaux plus longues, qui leur tombent jusqu'au mollet des jambes, & dont la laine est rournée en dedans pour leur donner plus de chaleur. Ces peaux sont accompagnées de si longues manches, qu'ils sont obligés de les rettouter lorsqu'ils vont au travail. Ils se couvrent la tête d'un petit bonnet rond, couronné d'une touffe de soie ou de crin, d'un rouge éclatant, & borde de peau. Leurs bottes font d'une grandeur excellive & les incommodent beaucoup en marchant.

L'habillement de leurs femmes n'est pas fort différent. En Eté, c'est une chemife de Kitayka. Pendant l'hiver, une longue peau de mouton leur fuffir,

avec un bonnet qui ressemble à celui des hommes (48).

Le rouge est la couleur favorite des Tartares. Leurs Princes, quoique fort Couleur simée mal pour le reste de leur parure, ne manquent jamais de porter une robe d'écarlate dans les occasions d'éclat. Les Mursas seroient pluror sans chemises que sans cette précieuse robe, & les femmes de qualité auroient fort mauvaise opinion d'elles-mêmes si cet ornement leur manquoit. Le plus vil Tartare affecte de porter la couleur rouge. Ce goût s'est répandu jusqu'en Sibérie. En un mot on fait plus, dans toute l'Asie septentrionale, avec une pièce d'étoffe rouge,

qu'avec le triple de sa valeur en argent (49). Quoique le Pays des Kalmuks soit situé dans le plus beau climat du monde, Leun troupeaux ils ne pensent jamais à cultiver leurs terres. Toute leur subsistance est tirée de leurs troupeaux, qui consistent en chevaux, en chameaux, en bœufs, en va-

ches & en moutons. Les chevaux sont bons & pleins de seu. Leur raille est àpeu-près celle des chevaux Polonois. Les bœufs font plus gros que ceux de 'Ukraine, & les plus grands du monde connu. Les moutons sont aussi trèsgros. Ils ont la queue forr courte & comme ensevelie dans une masse de graif-

(48) Hift des Turcs , des Mongols , &c. (47) Espece de calico, ainsi nommé parce qu'il vient du Catay ou de la Chine. Il y en a Vol. 11 ap. 136. de diverles couleurs, (49) Ibid. p. 409.

Toms VII.

USAGES DES ELUTHS OU DES

fe qui pése plusieurs livres & qui leur pend par detriere. Leur laine est longue & grotliere. Ils ont une boile fur le nez comme les chameaux, & les oreilles pendantes. Les chameaux sont forts & robustes; mais ils ont deux boiles (50) KALMUKS, fur le dos-

Leurs alimens-

leurs jumens.

Les Eluths, comme les autres Tartares, n'ont pas de nourriture plus ordinaire que la chair de cheval & de mouton. Ils mangent rarement celle de leurs bœufs & de leurs yeaux, parce qu'ils la trouvent beaucoup moins bonne; & jamais ils ne touchent à celle de porc ni à la volaille. Au lieu de lait de vache, ils font usage de celui de leurs jumens. On assura l'Aureur qu'il est tiqueur qu'its meilleur & plus gras. Ils en font une forte d'eau-de-vie. Leur méthode est de ricent du lait de commencer par le rendre aigre; ce qui ne demande que l'espace de deux nuits. Enfuire le mettant dans des pots de terre, qu'ils bouchent foigneufement avec une forte d'entonnoir pour la distillation, ils en tirent sur le seu une liqueur aussi claire & aussi bonne que l'eau-de-vie de grain. Mais elle doit passer deux fois par le feu. Ils l'appellent Arrak, à l'imitation des Indiens leurs voisins, qui donnent ce nom à toutes leurs liqueurs fortes (51).

L'Auteur observe que dans presque toutes les parties de la grande Tartatie les vaches ne fe laissent pas traire. Elles nourrissent à la vetité leurs veaux ; mais aussi-tôt qu'ils sont sevrés elles ne souffrent plus qu'on touche à leurs mammelles. Aussi perdent-elles leur lait après cette séparation 3 de sorte que c'est par une espece de nécessité que l'usage du lait de jument s'est introduit dans la

Paffion des Eheehs pour les li queurs fortes.

Tartarie. Les Tartares l'appellent Kumis. En général, ces Peuples sont si passionnés pour les liqueurs fortes, que ceux qui peuvent s'en procurer ne cessent pas d'en boire aussi long-tems qu'ils sont capables de se soutenir. Lorsqu'ils veulent se réjouir, chacun apporte la provilion qu'il a recueillie, & l'on se met à boire jour & nuit jusqu'à la derniere goute. Cette passion semble croître à proportion qu'on avance vets le Nord. Les

Leur caractere

Tartares n'en ont pas moins pour le tabac. A l'égard du caractere, les Eluths sont attachés aux principes naturels de l'honnêteré & ne cherchent point à nuire. Quoiqu'extrêmement braves, ils ne vivent pas de leurs pillages comme les Tartares Mahométans leurs voifins, avec lesquels ils sont continuellement en guerre (52).

Leur maringe & leurs enfans.

Ils ont la liberté de prendre autant de femmes qu'il leur convient, sans y comprendre leurs concubines, qu'ils choisissent entre leurs Esclaves. Les Tattares Mahomérans ont des loix qui restraignent le mariage à certains degrés ; mais les Pavens peuvent épouser leurs plus proches parentes, à l'exception feulement de leur mere. Encore l'Auteur est-il perfuadé que c'est l'âge qui les arrête sur ce point plùtôt qu'aucune loi. Le mariage d'un pere avec sa fille n'est pas hors d'usage parmi les Eluths. D'un autre côté ils cessent de coucher avec leurs femmes lorsqu'elles ont atteint l'âge de quarante ans. Ils les regardent alors comme autant de servantes, auxquelles ils accordent la subfistance, pour prendre soin de leurs maisons & des jeunes semmes qui leur fuccedent.

Les enfans qui naissent des concubines passent pour légitimes. Ils ont la mê-

(50) Ce sont des dromadaires. " ... (51) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (51) Hift. des Tures , &c. Vol. II. p. 5;6. Vol. II. p. 40).

me part que les autres à l'héritage, avec cette seule différence, que dans la famille d'un Khan ou d'un Chef de Tribu , le fils aîné des femmes succede DES ELUTHE avant ceux des concubines. Les enfans des femmes publiques sont regardés avec mépris & succedent rarement à leur pere, sur-tour entre les personnes de distinction, parce que la verité de leur origine est trop incertaine.

OU DIS

La polygamie est moins incommode aux Eluths qu'à la plûpart des autres La polygamie Peuples de l'Afie. Ils tirent de grands fecours de leurs femmes, fans qu'elles aux Elurhe. leur coutent beaucoup. Les vieilles prennent soin du ménage & du bétail. En

un mor, elles sont chargées de l'administration des familles, tandis que les maris ne penfent qu'à boire & à dormir.

Rien n'approche du respect que les enfans de toutes sortes d'âge & de condi-Respect des ention rendent à leur pere. Mais ils n'ont pas les mêmes égards pour leur mere, pere, à moins qu'ils n'y foient obligés par d'autres raifons que celles du fang. Ils doivent pleurer long-tems la mort d'un pere & se refuser routes fortes de plaitirs pendant le deuil. L'usage oblige les fils de renoncer pendant plusieurs mois au commerce même de leurs femmes. Ils ne doivent rien épargner pour donner de l'éclar aux funérailles; & rien ne les dispense d'aller, une sois du moins chaque année, faire leurs exercices de piété au tombeau parernel. Les Tartares Mahométans sont moins exacts à rendre ces devoirs aux Morts.

Les Eluths ont toujouts passe pour de grands Magiciens, & ne sont pas si les Eluthe moins chargés de cette accufarion par les Historiens du Levant que par les no- gietres. Quelques Européens ont attribué les victoires de Bou , en Russie, en Pologne & en Hongrie, à la force de ses sortileges plûtôt qu' à la bravoure de ses troupes. Ils assurent que ce sur avec le secours de l'Enser, qu'ayant pénetré dans la Silésie il y désit l'armée chrétienne en 1241. Mais les Ecrivains de ces tems-là joignoient tant d'ignorance à la superstition de leur siécle, que leurs fables méritenr peu d'attention.

Les Eluths, ni les Mongols, ni les Mahomérans, n'ont pas aujourd'hui d'inclination pour la magie, quoiqu'ils ayent confervé l'usage de certaines cérémonies superstitienses qui n'en paroissent pas éloignées. Mais les Mongols de l'Est, les Tangutiens & généralement tous les Payens de la Siberie s'attribuent des connoissances extraordinaires dans cet art, parce qu'ils trouvent un grand nombre d'infenfés qu'ils trompent facilement (53).

#### Habitations & Bâtimens des Eluths.

C Es T dans des hutes ou des tentes que les Eluths font leur habitation. Eome des hutes Tous les Tattares & même les Siberiens observent la même forme dans leurs Elutis. édifices, Les tentes des Eluths & des Mongols font rondes, & foutenues par de grands pieux d'un bois léger, joints avec des courroies de cuir, pour être plantés ou remués plus facilement. Ils les couvrent d'un feutre épais, qui les défend contre le froid & le mauvais tems. Au milieu du toît ils laissent une ouverture, qui fert tout à la fois de fenêtre & de cheminée. Le foyer est direcouverture, qui iert tom a sa ions ou de la hute. Les Murfas & les autres per-tement au-dessous, & les lits autour de la hute. Les Murfas & les autres perfonnes de distinction se bâtissent des logemens plus spacieux & plus commo-

(53) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 414.

des. Ils ont aussi, pour l'Eté, de grandes tentes de Kitayka; & pour l'hyver, USAGES des fourreaux de planches, revêtus de feutre, qui peuvent êtte dressés ou abmae ELUTHS OU DES battus en moins d'une heure.

KALMUES. Le petit nombre d'habitations fixes qui se trouvent dans le Pays des Eluths, est bati comme les hutes, à l'exception du toit, qui a la forme d'un dôme.

On n'y voit d'ailleurs ni chambres, ni fenêtres, ni greniers. Tout l'édifice est composé d'une seule pièce, d'environ douze pieds de hauteur. Ces mai-Mencheous. fons font moins grandes & moins commodes que celles des Mancheous ; qui donnent une forme quarrée à leurs bâtimens. La hanteur des murs est d'environ dix pieds. Le roit ne ressemble pas mal à ceux des Villages d'Allemagne. On ménage, dans certains endroits, de grandes fenêtres, où l'on met, au lieu de vîtres, du papier fort mince à la maniere des Chinois. On conftruir anssi des lieux pour dormir, hauts de deux pieds, sur quatre de largeur, qui tournent autour de la maifon. Ils fetvent en même-tems de cheminées ; car on a inventé une nouvelle manière de faire le feu en dehors ou à côté de la porte;

& la fumée circulant par cette espece de canal, ne trouve de passage que de l'autre côré ; ce qui porte dans les dortoirs une chaleur moderée , qui est fort commode en hyver. Toutes les habitations, soir fixes ou mobiles, ont leur porte au Sud, pour les garantir des vents du Nord, dont le souffle est perçant

dans toute la grande Tartarie.

Chariett Tarti res pour le trans-port de leurs ho-

Les habitations mobiles se transportent sur des chariots, qui ont deux séches, mais moins épaisses & moins longues qu'en Allemagne. Elles sont compofées d'un bois léger & fort pliant, & jointes à l'efficu par un de leurs bouts. On les place entre le corps du chariot & la roue, en liant une corde à un demi-pied de distance de l'extrêmité des fleches. Cette corde entre au bout de l'effieu, qui paffe par le moyeu de la roue; de forte que la roue, qui est affez petite, jone des deux côtés du chatiot entre la fleche & la corde. Le cheval marche entre les deux fleches. Sur son dos passe une autre branche, d'un bois extrêmement pliable, en forme de demi-cercle, qui est attaché des deux côtés au harnois, comme les fleches le font à ses deux bouts. Les Tartares prétendent que dans cette fituation le cheval est plus à fon aife. En effet, quoique leurs chevaux ne paroissent pas des plus robustes, un seul suffit pout trainer l'espace de cent lieues un charior bien chargé. Mais il faut observer aussi que ces machines ne font pas fort grandes. Si l'on veut y mettre plusieurs chevaux, on les place devant le premier, ou bien on les attache au dernier essieu. Cette sorte de voiture est en usage parmi les Russiens & les Cosagues.

Un Médecin envoyé par le Czar, en 1721, pour découvrir les diverses especes de végetaux qui croissent dans la Siberie, étant arrivé avec quelques grande Tarnarie. Officiers Suédois, prisonniers, vers la Riviere de Tzulim ou Chulim, à l'Est. de la Ville de Kraineyar, rrouva presqu'au centre du grand Step, ou du Désert, une pytamide de pierre blanche, haute d'environ seize pieds, environnée de quelques centaines d'autres petites aiguilles de quatre ou cinq pieds de hauteur. D'un côté de la grande aiguille ou de la pyramide, il vit une Inscription. Les petites offroient aussi plusieurs caracteres, à demi effacés par le tems. A juger des caracteres par les reftes, qu'il eut la curiofité de copier, ils n'ont aucun rapport avec ceux qui sont aujourd'hui en usage dans les parties septentrionales de l'Asie. D'ailleurs, les ouvrages de cette nature s'accordent si peu avec le génie des Tartares, qu'on a peine à se persuader que ce monument vienne plus de leurs ancêtres que de la génération présente ; sur-tout si l'on DES ELUTHS considere que dans l'espace de plus de cent lieues alentour, il ne se trouve au- ou pre cune carrière d'où les pierres puissent avoir été rirées , & qu'elles ne peuvent KALMURS.

y avoir été apportées que par la Riviere de Jenisea. Il ne paroît pas aife au Traducteur Anglois de deviner à quelle occasion & Jugement sur Il ne paroit pas aité au l'aducteur anguns de devinet à que ne décourres par qui ces pyramides ont été conftruites. Cépendant, comme on lit dans le entré décourres. fecond Voyage de Paul Lucas (54) la description d'un nombre surprenant rée à etile de de pyramides, qui se trouvent à deux journées de Césarée dans l'Asse mineu- l'au Lucas dans re, & que ce Voyageur ne fait pas monter à moins de vingt mille, le Tra- l'Asse miserue. ducteur est porté à croire que ces deux monumens sont l'ouvrage du même Peuple, & s'imagine qu'ils peuvent être attribués aux Tarrares (55), foit comme des trophées de leurs victoires, soit comme des marques de l'étendue de leurs conquêres, ou plutôt comme des monumens élevés fur les rombeaux de leurs Morts. Ce qui l'attache le plus à cette opinion, c'est que dans la partie superieure des pyramides, qui sont creuses, avec des chambres, des portes, des escaliers & des fenêtres, on trouve un corps enseveli. Le Traducteur confesse néanmoins qu'on ne peut assurer positivement que l'architecture de ces deux fortes de pyramides soit la même, parce que la description n'en est pas exacte dans ces deux Voyageurs. Bentink n'observe pas si les aiguilles Siberiennes sont rondes ou quarrées, creuses ou solides; & Paul Lucas ne nous a pas donné les dimensions de celles qu'il vit dans la Natolie, parce que la crainte des voleurs lui fit perdre le dessein d'examiner une Inscription que ses recherches lui avoient fait découvrir fur un de ces monumens.

Dans le même l'ays, entre la Riviere de Jaik & celle de Sir, dont les bords ville desene, font habités par les Kalmuks, & vers le canton de Kafachia-orda, les Ruf- decouvere par siens ont découvert , depuis douze ans (56), une Ville entiérement déserte, au milieu d'une vaste étendue de sables, à onze journées Sud-Ouest (57) de Yamisha , & huit à l'Ouest de Simpelas (58). Un Officier qui avoit fait ce voyage, racontoit à Bentink que la circonference de cette Ville est d'environ une demie lieue; que ses murs sont épais de cinq pieds & hauts de seize ; que les fondemens sont de pierre de raille, & le reste de brique, flanqué de tours en divers endroits; que les maisons sont toures bâties de briques cuites au soleil, & les poutres laterales de bois, à la maniere de Pologne; que les plus distinguées ont des chambres; qu'on y voir aussi de grands édifices de brique ornés chacun d'une Tour, qui ont vraisemblablement servi de Temples; enfin , que ces édifices font en fort bon état, sans qu'ils paroilsent avoir souffert

Les Russiens trouverent dans plusieurs maisons, un grand nombre d'écrits Forme & tojet en rolles, & Bentink en vit de deux fortes : l'une, en encre de la Chine, fur des feuilles. du papier de soie, blanc & épais. Les feuilles étoient longues d'environ deux

(54) Voyage dans la Grèce & l'Afie mi- logique des Tartares , qui parut en 1726. meure , p. 116. (55) Ceux qui se répandirent dans l'Afie mineure peu après Jenghiz kham & fous Ti-

la moindre alteration.

murbet on Tamerlan. (56) Ce doit avoir été en 1714. en con tant depuis la publication de l'Histoire généa-

(17) Ce devroit être au Sud Eft , fuivant la Carre de Strahlemberg, qui place certe Ville dans le voifinage de Sempelas & d'Ablakes , tous deux fur le bord de l'Irtish

(58) Autrement Sempelat ou Sedempelat, Etabliffement Ruffien fur la Riviere d'Irtiche.

USAGES OU DIS KALMUES.

pieds, & larges de neuf pouces, écrites des deux côtés, & les lignes tirées en DIS ELUTES travers, de droite à gauche (59). L'espace de l'écriture étoit terminé par deux lignes noires, qui laufloient une marge de deux pouces. Les caracteres ressembloient à ceux de Tutquie.

La seconde sorte étoit écrite sur de beau papier bleu de soie, en or & en atgent, c'est-à-dire, en caracteres mélés. Quelques pages étoient entourées d'une ligne & n'étoient qu'en caractères d'or. D'autres entières étoient en caracteres d'argent. Les feuilles avoient environ vingt pouces de long & dix de hauteur. Les lignes étoient écrites de droite à gauche, fur la longueur du papier. L'espace de l'écritute étoit terminé pat deux lignes d'or & d'argent, qui laissoient comme à l'autre une marge de deux pouces; mais celle qui faifoit d'un côté le sommet de la page saisoit le sond de l'autre. Les caracteres étoient fort beaux & femblables à l'hebreu. Entre les quarrés, ou les lignes qui bordoient les pages, il y avoit une couche de vernis pour la confervation des catacteres.

verter.

Ces feuilles avant été communiquées par le Czat Pierre aux feavans de l'Europe qui entendoient le mieux les langues orientales, on découvrit à la fin que la premiere forte étoit en langue Mongol, & la feconde en langue du Tangut. Toutes deux contenoient des matières de dévotion : ce qui montre. fuivant l'Auteur, que les Habitans de la Ville étoient des Kalmuks ou des Eluths, & de la Réligion du Dalay Lama. Ils avoient probablement abandonné cette habitation depuis quarante ou cinquante ans, à l'occasion de leurs guerres contre les Mongols; cat fans une raison de cette nature ils n'auroient pas laissé derriere eux leurs faints écrits. Depuis ce tems-là, on a découvert deux autres Villes qui ont été abandonnées de même (60).

Autre , plus re-CLIHE-

La découverte qui se fit en 1721 n'est pas fort différente (61). Il paroît que l'ufage du Gouverneur de Siberie étoit d'envoier quelques gens de Tobolskoy dans cette partie de la Tartarie qui appartenoit aux Ennemis de la Rullie, pour faire chercher les ruines & les anciens rombeaux. Il s'y prenoit fort fécretement & pendant la nuit, dans la crainte d'allarmer les Habitans. Ses Emissaires découvritent, dans toutes les tombes, certaines images d'or, d'argent & de cuivre, Enfuite, s'étant avancés l'espace d'environ cent vinet milles d'Allemagne vets la mer Caspienne, ils trouverent les ruines de plufieurs édifices magnifiques, entre lesquels étoient des chambres souterraines, qui étoient pavées & mutées de pierres fort luisantes. Ils y apperçurent, de côté & d'autre, des armoires d'ébene, qui contenoient, au lieu de tréfors, des livres & des écrits. Nayant rien découvert de plus, ils se contenterent d'emporter feulement cinq feuilles, dont on publia celle qui s'étoit le mieux confervée (62). Elle avoit de long vingt-fept pouces & un quart, fur fept & trois quatts de largeur. Le papier étoit vetnisse, aussi épais que du parchemin, & couleur de cendre. En le déchirant, il paroiffoit de laine ou de foie. Les grandes marges tiroient fur le brun. Le centre, ou la partie écrite, tiroit fur le noir. Les lettres étoient d'un blanc luifant & très-bien formées. D'auttes

<sup>(19)</sup> C'eft à-dire, de haut en bas, en supofant que les feuilles étoient en long devant les yeux du lecteur.

<sup>(60)</sup> Hift, des Turcs, des Mongols, &c. p. 116. &c.

<sup>(61)</sup> Voyez les Actes des Sçavans, Vol. XLVI. p. 375. Juillet 1722; & les Nouvelles Littéraires de Leipsik , 19 Juin de la mêmo année, p. 414

<sup>(61)</sup> Actes des Scavans, ubi fup.

feuilles étoient de couleur bleu-céleste, mais noirâtres dans les parties écrites, pour donner plus de lustre à la blancheur des caracteres (63).

me il les lut lui-même à Mr le Comte de Golofkin.

Les. sçavans de l'Europe trouvetent le sujet d'un grand embatras dans ces mistérieux écrits. On nous apprend (64) qu'ils paturent impénétrables dans toute la Ruslie & dans les Pays du Notd. Godefroi Rublenan s'imagina que c'é- Scavans de l Eutoit des écrits magiques, trouvés à Cytopolis. De la Croze se persuada avec tore. auffi peu de fondement qu'ils pouvoient contenit quelques anciens monumens de la Réligion Chrétienne, parce qu'avant Jenghiz-khan, le Prête-Jean regnoit peut-être dans ces tégions (65). Cependant, à l'aide d'un alphabet qu'il a donné, tout le monde, dit-il, peut lire ces caracteres énignatiques, com-

USAGIS DES ELUTHS OU DES KALMUKS. Embartas des

On trouve la télation de tout ce qui appartient à ces écrits dans l'Histoire Cequien trouve de l'Académie des Inscriptions de Patis, pout l'année 1725. Les feuilles étoient de l'Academie composces d'une espèce de coton d'écorce d'arbre, revêru d'une double cou- des Inscriptions. che de vernis de deux couleurs. Les caracteres étoient blancs sur un fond noir. Les Habitans affuterent les Rufliens qu'ils n'en avoient aucune connoiffance.

En 1722, le Czar Pierre en envoya une feuille à l'Abbé Bignon. A peine Meffieurs Fretet & Fourmont eurent-ils jetté les yeux dellus, qu'ils y reconnurent le langage & les caracteres du Tibet. Il trouverent que c'étoit un motceau de harangue funébre, plein de tepéritions. Le fond du fujet est une motale afsez bien tournée sur la vie surure, avec diverses preuves métaphysiques de l'immottalité de l'ame (96).

Tombeaux , Commerce , Cycle , Langage & Religion des Eluths.

A grande Tarrarie offre en plusieurs endroirs, vers les frontietes de la Sisquelletei qui se
berie, de petites montagnes sur lesquelles on trouve des squelletes humains, montagnes avec accompagnes d'os de chevaux, de plusieurs petits vases, & de joyaux d'ot & divertes choics d'argent. Les squellettes de femmes ont des bagues d'or aux doigts. Comme ces monumens ne s'accordent point avec la fituation présente des Habitans, Bentink les prend pour les tombeaux des Mongols, qui accompagnerent Jenghiz-khan dans les Provinces méridionales de l'Asie , & de leurs premiers descendans. Ces conquerans, ayant enlevé toutes les tichesses de la Petse, du Katalin, de la grande & de la petite Bukkarie, du Tangut, d'une partie des Indes, & du Nord de la Chine, les transporterent dans leurs Déserts, où ils entertetent avec leurs morts les vases d'or & d'argent, aussi long-tems qu'ils en eurent de reste (67). C'étoit un de leurs anciens usages, qui se conserve encore parmi la plupatt des Tartares Payens. Ils n'enterrent point de mort fans mettre dans le même tombeau fon meilleur cheval, & les meubles dont ils supposent qu'il aura besoin dans l'autre monde.

(63) Hift. de l'Académie des Inferiptions, Vol. III. p. 7.

(64) Actes des Scavans , p. 176.

(65) Hift, de l'Académie des Inferiptions, Vol III. p. 413. De la Croze auroit pù trouver, avec un peu de reclierche, que ce Prete-Jean, pris pour Ung, Khan des Tartares Karaits, froit une fiction , ou n'étoit qu'un Prêtre de la Religion de Fo ; car , ni les Turcs , ni les

Perfans, ni les Chinois, ne disent rien du sa-cetdoce prétendu de cet Ung ou l'ang.

(66) Hift. de l'Académie des Inscriptions, Vol. III. p. 6. & fuiv. (67) La cession de la Perse à Hulaku, &

la révolte des Indes & de la Chine, qui arriva moins de deux siécles après , ferma rous les paffages par lesquels les richesses de ces contrées passoient en Tatrarie.

#### HISTOIRE GENERALE

Les Prisonniers Suédois & Russiens, qui se trouvent en Siberie, vont en DES ELUTHS grand nombre dans les terres des Elurhs pour y chercher ces tombeaux. Comme ils font obligés de pénétrer fort loin dans le Pays, les Habitans offensés OU DES KALMUES. de leur hardielle, en ont quelquefois rué des troupes entieres. Aussi ces expédipoier ces sons tions font-elles défendues fous de rigoureuses peines. La conduite des Eluths, qui sont d'un naturel si paisible, semble marquer qu'ils regardent ces monumens comme les tombeaux de leurs anectres, pour lesquels on sçait que les

Tartares payens ont une vénération extraordinaire (68).

Raifons qui empêchent le Commerce en Tarra-

Les Eluths, comme les autres Nations de la Tartarie, connoillent peu le commeree. Ils se bornent à faire des échanges de leurs bestiaux avec les Russiens, les Bukkariens & leurs autres voilins, pour les commodités qui leur manquent. Il ne paroir pas possible que le commerce devienne jamais florisfant parmi eux, comme il l'étoit du tems de Jenghiz-khan, leur unique Souverain, auffi long-tems que cette vaste Région sera divisée entre plusieurs Princes, dont les uns s'opposeront toujours aux projets des autres. Les Tartares Mahometans, qui méprisent le trafie, parce qu'ils ne connoissent pas d'autre gloire que la noblesse de leur extraction (69), cherchent à piller les Marchands qui tombent entre leurs mains, ou mettent leur rancon à si haut prix, qu'on ne voir d'empressement à personne pour traverser leur Pays, ni même pour s'approcher de leurs frontieres. C'est du moins ce qui retient les Marchands du côré de l'Ouest; car du côté de la Siberie, de la Chine & des Indes on peut voyager en Tartarie avec beaucoup de liberté, parce que les Eluths & les Mongols entretiennent un commerce tranquille avec leurs voifins, lorfque d'autres interêts ne les mettent point en guerre.

Tartares.

L'innocence qui regne parmi les Tartares payens, les rend moins avides que les Mahométans à se procurer des Esclaves. Comme ils n'ont besoin d'ailleurs que de leur propre famille pour la garde de leurs troupeaux, qui composent toutes leurs richesses & le sond de leur subsistance, ils n'aiment point à se charger de bouches inutiles. De-là vient qu'on ne voit des Esclaves, parmi eux, qu'au Khan & aux Taikis. Lorsque ces Princes sont des Prisonniers à la guerre, ils distribuent entre leurs Sujets ceux qu'ils ne retiennent point à leur service, pour augmenter tout à-la-fois leur Nation & leur revenu. Au contraire les Mahométans Tartares font souvent la guerre à leurs voisins dans l'unique vue d'amaffer des Esclaves, & de vendre ceux dont ils ne sont pas d'usage. Cette avidiré prévaut tellement dans la Nation des Circassiens & des Tartares du Daghestan & de Nogay, que, faute d'autres Esclaves, ils vendent jusqu'à leurs enfans, sur-tout leurs filles, lorsqu'elles ont quelque beauré; & même leurs femmes, au moindre fujet de mécontenrement. En un mot, le commerce des Esclaves faisant roure leur opulence, ils n'épargnent ni leurs ennemis ni leurs amis, lorsqu'ils trouvent l'occasion de s'en défaire par cette voie (70).

Lougs chaffes.

La plus grande partie des Tartates vit de la chair de ses troupeaux, ou de celle des animaux qu'ils tuent dans leurs montagnes. Les Hordes payennes

(68) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. qui encourageoit le Commerce dans ses Eraes. Vol. 11. p. 556. & fuiv. (70) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (69) Les Mongols dont ils font descendus Vol. IL p. 413.

commerçoient fous le regne de Jenghiz kham,

emploient,

emploient à la chasse, des hommes au lieu de chiens, de la maniere qu'on l'a déja rapporté. Ils font fécher au Soleil la chair des bêtes fauvages, parce pes Eturns qu'ils croient cette méthode plus propre à la conferver (71).

Les Eluths & tous les Mongols ont un Cycle qui leur est particulier, & qui KALMURS. consiste en douze mois lunaires, dont l'Aureur nous donne les noms dans cet ils divisent l'anordre. 1. Kasku, ou la fouris. 2. Out, ou le bœuf. 3. Pars, le léopard. née. 4. Tushkan, le lievre. 5. Lui, le crocodile. 6. Yibin, le ferpent. 7. Yuned, le cheval. 8. Kui (72), le mouton. 9. Pichan, le finge, 10. Dakuk, la pou-

k. 11. Eyt, le chien. 12. Touguz, le porc.

Cet ordre des mois est tiré d'Ulugh begh (73), & les Mongols l'ont reçû des Igurs, autrement Oygurs ou Vigurs, le seul Peuple de la Tartarie qui ent des lettres & quelque sçavoir, du tems de Jenghiz-khan. Il s'accorde avec le Cycle des Turcs & des Tartares orientaux (74), comme avec celui de Jetta, ou les douze signes du Japon, qui ont été pris vraisemblablement du cyele des Tartares. Ainsi Abulghazi-khan, qui place leurs mois dans un ordre différent, doit s'être trompé, comme le Traducteur Anglois l'a vérifié par un foigneux examen (75).

Les Tartares ont des gardes de nuit, qui frappent de tems en tems fur des Comment he bassins de cuivre, pour avertir qu'ils sont exacts à veiller. Ils employent la même méthode pour marquer le rems à chaque demie-heure; & les Ruffiens

paroillent avoir pris d'eux cet usage (76).

Si l'on en croit Benrink, les Eluths sont la seule Nation de la grande Tarrarie qui ait confervé l'ancien langage Mongol, ou Turc, dans toute sa pureté. Le même Ecrivain se persuade que les Sujets de Jenghiz-khan étoient ido-lâtres, quoiqu'il consesse que ce Conquérant sit éclater dans plusieurs occa-plishan se de sions des sentimens beaucoup plus élevés. Il est plus probable qu'avant que les ses Sujets. Lamas leur eussent communiqué leur infection, ce qui arrivap eu de tems après sa mort, ils étoient, comme leur Monarque, Deistes, ou sectareurs de la Religion naturelle. Tout porte à croire aussi que ce fut par attachement au même principe, & non pat indifférence pour la Religion, que Jenghiz-kan graita tous les autres cultes avec égalité (77).

### 6. IX.

# Histoire & Gouvernement des Eluths.

A Nation des Eluths est aujourd'hui divisée en trois branches, qui font, Divison des Efuivant Bentink, 1. Les Kalmuks Songaris, ou Jongaris; 2. Les Kal-beancies. muks Koshatis; 3. Les Kalmuks Torgautis. C'est la premiere de ces trois branches qui est la plus considérable & la plus puissante (78). Elle est composée (76) Ibidem.

(71) Ibid. p. 401. & faiv.

(71) Ou Key. (73) Voyez l'Ouvrage intitulé Epoche celo-

brieres, public par Greaves, p. 6. (74) Relig. verer. Perlar. par Hyde, p. 225. (75) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

Vol. 11. p. 418. Tome + II. (77) Ibid. Vol. II. p. 519. (78) Il paroit que les Russiens prononcent Kalmutis. Gerbillon parle de ces trois bran-

elies, mais il ne nomme que les Eluths Ayukis, c'est-à-dire, les Torgautis.

GOUVERNE. d'un nombre infini de Hordes ou de Tribus particulieres, qui reconnoissent MINT l'autorité d'un Khan, nommé Kontaysh (79), c'est-à-dire proprement le DIS EUVINS grand Khan des Kalmuks ou des EUNE.

OU DES Les Kale

Les Kalmuks Kosharis pollèdent entierement le Royaume de Tangut, & fougets du Dalay, Lama, qui les agouerne par le minifere de deux Khans, l'un, chargé du Gouvernement de Tangut, l'aure de celui du Tibet (80). Dans le tems que l'Auteur écrivoir, le premier de ces deux Gouverneurs se nommoir Daray-khan, & l'auret Lengie, khan (81).

La troifiéme branche est fous la protection de la Russe.

KALMUES.

La branche des Kalmuks Torgausis, quis eft la moins confiderable (8.3), has brotte auterolis vers le Turkellan, & dependoit du Kontaysh; naiss, yers le commencement de notre fiécle, Ayuka (8.3), coulin de ce Prince, faian de Cour, fous prétrace que la vie étoit emencée, paffia la riviere de Jaik swee la Tribu des Torgausis, & fe mit fous la protection de la Ruffie. Pendant Hiver, le Khan Ayuka campa seve fes Hordes dans les plaines fobloneufes qui font près d'Aftracan (8.4), à l'Eft du Volga, entre cette riviere & Celle de Jaik. En feèt li vient fouver s'établif ur les borts du Jaik, aux cenvitons de Soratof & de Zarizza. Les Ruffiens avoient quelques-uns de ces Elutis dans leur armée, pendant leur demiter gourer avec la suéde. Quoique les deux detnieres branches des Elutis avens leurs propres Khans, le Kontaysh conferve freilles une forte de fouverainered, & cit cé d'étel des fectours confidérables lorfiqu'il eft en guerre avec fes voitins les Mongols, les Chinois, ou les Tattares Mahomézans (§ 5).

Retabliffemene

Mailan Papetu-han, son pédécesseur (887), dont on a deja racomé les guertes, retablis, par són habiete & fon courage, l'Empire des Elunho qui fe trouvoit afioibli par fes divisions. Ensûre il fubiguga, les Kastar, & déclara mène la guerre à la Chine, dont il médiois la conquête. Peu-tre autoricil résult dans cette entreprife, s'il n'eur été abandouné par són neveu & par la meilleure parite de fes Troupes, ou s'il eu arranqué un Prince moins brave & moins vigilare que l'Empereur Kang-hi. Gerbillon nous fait l'Histoire de l'Origine de Kaldan.

Origine de Kaldan leut MonarIl y a près de quatte-vingt ans, fuivant ce Missionnaire, que les trois branches des Eluths étoient réunies sous un même Chef, nommé Ochiru-cheching-han (87). Le Prince Ablay, son frete, ayant pris les atmes contre lui, fut entierement défait, & so force de chercher une retraite fort éloignée vers la

(79) Ils s'étendent, faivant Gerbillon, depuis le Mont Alay jifqu'a une autre chaîne ézimonragnes à l'Eff, qui les fépare des bluths Ayukis Kaldan, leur Rei, tenoi ordiniremeut la Cour vers les fources de l'Iriche. Voyez la China de Du Halda, Vol. 11, p. 157. 180) Cell 1 prononosizion Relitente, Les Liuths prounecten Kantayis ou Kantayis. (%1) Par le Tangen, if faut entenché ci èl

Pays de Kohonot & les parties contigues.

(82) Gesbillon en fait la plus puislante & la plus nombreu/e.

plus nombreule. (81) On Araks. Sa défertion atriva en 1703.

(84 Geibillon obleive que ces Peuples, nommés Kalmaks en Europe, mais Elada dyabis en Taranie, campent Bysre, près de la Mer Cafgiene, dons le voininge d'Afracan, où ils font un Commorre coniderable; a quils possible an plusieus terrisoires enre la Russe, le Samarkand, le Khaskar & d'aures Pays des Ubeks, qu'ils appelleus Haffalpara's, peut érre par repréfailles du nom de Alamaks qu'en lere donne, & qu'ils s'étendent à l'Elt pssqu'a une prande chaine de montagnes qu'il se ségue de la thun oiréamentagnes qu'il se s'étent de la thun oiréa-

08. (85) Hist des Turcs, &c. Vol. II. p. 338. (86. On Porkokin pour Bossika.

(57) Yets 1610.

Siberie. Le Han avoit sous lui plusieurs autres petits Princes de sa famille , Gouvenne fous le ritre de Taykis, ou de Tayshas & Tayshis, suivant la prononciation Ruffienne, qui étant absolus dans leur territoire ne lui rendoient qu'un hom- DES ELUTHS mage arbitraire. Un de ces Taykis, nommé Puturukan, avoit amatfé de grandes richesses & s'étoir rendu célébre par ses exploits dans les guerres du Tiber. Il laissa plusieurs enfans, entre lesquels Onchon sur son successeur. Ce Avantures d'O-Prince, étant rombé malade de la perite vérole, dans son Camp, pendant la chon. guerre qu'il eut contre les Haffak-puruks , ou les Usbeks , fut abandonné dans la Tente, suivant l'usage des Mongols. Les Tartares Mahométans, voisins des Eluths, prirent soin de lui dans cet érat, & rétablirent sa santé sans le con-

OU DES

Onchon jugea que la prudence ne lui permettoit pas de découvrir fon rang. Il servit pendant trois ans en qualité d'Esclave. Dans cet intervalle, Sengho, son frere, qui le crut mort, épousa sa femme. Mais, à la fin de ce terme. Onchon se fit connoître aux Hassaks, & leur promit avec serment de ne jamais renouveller la guerre s'ils lui rendoient la liberté. A cette condition ils lui donnerent une escorte de cent hommes pour le reconduire dans ses Etats. En arrivant fur la frontiere, il dépêcha un courier à Sengho, son srere, pour lui donner avis de son retour. Ce Prince consulta sa femme sur un évenement auquel il s'attendoit si peu. Elle lui répondit que ne l'ayant épousé que dans la supposition que son premier mari étoit mort, elle se croyoit indispensablement obligé de rentrer dans ses premiers engagemens.

Sengho n'avoit pas moins d'amour que d'ambition. Sous prétexte de ren- Punition d'une dre à son frere les honneurs qu'il lui devoir, il dépêcha quelques personnes personnes de confiance, avec l'ordre secret de le massacrer, lui & toute sa suite. Cette cruelle exécution avant heureusement réussi, il publia qu'il avoir défait un parti de Hassaks, sans faire connoître que son frere sut au nombre des morts. Mais un crime si noir ne demeura pas long-tems obscur. Un autre de ses fre-

res, par la mere d'Onchon, prit les armes pour vanger ce malheureux Han, tua Sengho, & retablir le fils d'Onchon sur le trône de son pere.

Kaldan, troisième fils du Paturu-hum-tayki (88), par la mere de Sengho, Comment Kalavoit été élevé pat le Grand Lama du Tiber, comme un de fes principaux dan profits des masseurs é audisciples; & s'étoit ensuite établi à la Cour d'Ochir-tu-che-ching-han, qui truil'avoir traité avec de grandes marques de distinction. Ce Prince, apprenant l'infortune de son frere, demanda au Grand Lama la permission de quitter le facerdoce pour vanger son sang. Il forma une armée de sidéles Partisans de Sengho & de quelques Troupes qu'Ochir-tu lui prêta. Avec ces forces, il tira vangeance des meurtriers, il se rendit maître des Etats de son frere, dont il époula la principale femme, fille d'Ochir-tu, & sa puissance croissant de jour en jour, il se vir en état de disputer la Couronne à son beau-pete, quoiqu'il lui fût redevable de sa fortune.

Une querelle qui furvint entre leurs gens lui fervit de prétexte pour déclarer la guerre. Il entra dans les terres d'Ochir-tu à la tête de fon armée. Le combat fut livré près du grand lac de Kizalpu. Kaldan remporta la victoire, se faisst de son beau-pere, & le sit égorger pour la sûreté de ses conquêtes. Le

(\$8) Paturu fignific courageux,

GOUVERNE-MENT

Grand Lama recompensa cette cruelle perfidie par le titre de Han . qui signifie Roi ou Empereur (89). Kaldan jouir paifiblement du fruit de son crime, jusqu'en 1688 qu'il subjugua les Kalkas. Mais, ayanr pousse trop loin pre Enurses OU DES fon reffentiment, il fut ruine à fon tour par l'Empereur de la Chine, avec les KALMURS. circonstances qu'on a déja rapportées.

Deftrustion des wang-raptan.

La destruction des Eluths fut si générale dans cette derniere guerre, que d'une Nation si nombreuse il ne resta que dix ou douze mille samilles. Kaldan Regne de Tie- eut, pour successeut, son neveu, fils de Sengho, qui prit le nom de Tse-vangraptan. Les premieres années de ce Prince furent tranquilles. Il encouragea l'agriculture, parce que ses troupeaux ne suffisoient pas pour la subsistance de son Peuple. Il comproir dans ses Etats Tursan & Yarkian. Le dernier de ces deux Pays s'érant révolté, il le réduifit par la force & l'affermit dans la foumission par des châtimens rigoureux (90). Mais il devint par degrés aussi entreprenant que son prédécetleur. Cependant sa puissance sur considérablement affoiblie au commencement de ce siccle. Les Chinois & les Mongols lui enleverent d'un côté les Provinces de Khamil & de Turfan (91), tandis que les Ruffiens s'avancerent de l'autre, affez près du lac de Sayfan. Toutes ces

Observations du Pere Gaubil für les policitions des Easths.

pertes, joint à la défection d'Ayuka, son cousin, l'avoient réduit fort bas (92). Le Pere Gaubil, dans la description qu'il fait des Etats de Tse-vang-raptan, en 1726, affure que les Tartares de Hami ou Khamil, & ceux de Turfan , d'Aksu , de Kasgar , d'Irghen , ou Yarkian , & d'Anghien (93) , étoient alors fous la protection de ce Prince. Il en faut conclure que Tfe-vang-raptan avoit reconquis fur les Chinois les deux Provinces de Khamil & de Turfan. Nous apprenons du même Missionnaire que Harkas, résidence ordinaire de ce Han des Eluths, est un lieu fort agréable sur la riviere d'Ili, que d'autres nomment Kongkis, & que sa latitude est de quarante-six degrés &

fuites-

Cane des 16- quelques minutes, Il lui en donne trente-sept de longitude, Ouest de Peking, fur la foi, dit-il, de plusieurs Journaux fort exacts de la route de Hami ou Khamil, dont les Jésuites onr déterminé la situation. Il vante entr'autres celui d'un Seigneur Tartare (94), envoyé à Tfe-vang-raptan par l'Empereur Kang-hi, où la mesure des routes, les hauteurs & les distances des lieux sont marquées avec route l'exactitude possible. C'est d'après ces journaux que les Jésuites ont dressé leur Carte de la petite Bukkarie, & qu'ils ont reglé la position de Harkas ou Urga.

Gaubil sair observer qu'il connoissoit peu les limites des Etats de ce Prince à l'Ouest du lac de Palkasi, dans lequel l'Ili se décharge, environ soixanre-dix-fept milles au Nord de Harkas. Il apprit feulement qu'entre ce lac & la mer Caspienne on trouve plusieurs petits Princes Tartares, entre lesquels on lui nomma le Prince de Kara-kalpak, dont la réfidence, fuivant le témoignage des Eluths, est à plus de cent dix lieues Ouest de Harkas. Ceux qui

(89) C'est de ce mot que les Européens forment le nom de Kham ou Khan, en changeant la lettre initiale b en k, comme dans d'autres mots, tels que Kami pout Hami, Kalkas pour Halkas, &c.

(90) Chine du Pere du Halde, abi fup. (91) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Vol. II. p. 539.

(91) Danville, dans sa Carre, place cette Ville fur le Sir ou le Silma, environ foixaote milles au Nord-Ouest de sa source. Gaubil . dans Souciet (p. 179.) la met quelques lieues au Sud de certe Riviere.

(91) Qui le donne lui-même à Gerbillon. (94) Observations mathématiques du Pere Souciet, p. 176, 177 & 180.





T.FH.N.H.

Lumes In Groupe

lui firent ce recit ajoûtoient qu'ils avoient fait eux-mêmes le voyage, & qu'il restoit de-là dix journées de marche jusqu'à la mer Caspienne (95).

### Eluths Koshotis, ou Tartares de Kohonor.

Estites KOHONORS.

I L reste peu d'éclaiteissement à donner sur les Eluths Ayukis. Ces Peuples Etendre du Page menent une vie pattible, dans les bornes qu'on vient de repréfenter, fans rien de Kohonor, entreprendre de confidérable contre le repos de leurs voilins. Mais les Eluths

Koshoris se sonr distingués par des actions remarquables.

Le Pays qu'ils habitent se nomme Kohonor ou Kohonol, d'un grand lae auquel ils donnent eux-mêmes ce nom , & que les Géographes Chinois appellent Si-hay , c'est-à-dire Mer occidentale. C'est un des plus grands de la Tartarie. Il a plus de vingt grandes lieues de France en longueur, & plus de Sa fination. dix lieues de largeur. Il est situé entre le trente-sixième & le trente-septième degré de latitude, & entre le feizieme & le dix-feptième de longitude Ouest de Peking (96).

Le Pays de Kohonor (97) est au-delà de Siming, hors des portes de la grande muraille Chinoife, entre la Province de Chen-fi, celle de Sechuen & le Tiber. Sa grandeur est de plus de sept degrés, du Nord au Midi. Il est séparé de la Chine par des montagnes si hautes & si escarpées, qu'elles lui scrvent comme de mur. Cependant on voit quelques places Chinoifes par les ouvertures des montagnes, sur-tout dans les endroits qui sont les plus fréquen- acenteurs des tes par les Kohonors & par d'autres Errangers. Telle est Tjong-jang-wey, où Pays voitins. les Chinois tiennent une garnifon fous le commandement d'un Général.

Au Sud de ce Pays, c'elt-à-dire du côté de Se-chuen (98), on trouve des montagnes inaccellibles, habitées par une Nation fauvage. Elles le féparent des Royaumes de Pegu & d'Ava (99). La plus seprentrionale des montagnes qui borde les Tartares Kohonors, se nomme Nui; & la plus méridionale, qui borne Ava au vingt-cinquiéme degré trente-trois minutes de latitude, porte le nom de Li-se dans la partie qui regarde Yun-chang-su (1).

Les entrées de ces monragnes, qui forment aufli une bonne partie des bornes occidentales de l'Empire Chinois, ne font pas fortifices. C'est une barriere naturelle, qui (2) fushir pour la sûreté de l'Etat, & pour celle du commerce qui se fait entre le Royaume d'Ava & Ton-ye-cheu, Ville médiocre, d'où l'on garde les passages.

Il est encore moins nécessaire de fortifier les avenues des montagnes au Sud de Yun nan & de la Chine, fur les confins des Royaumes de Laos (1) & du Tong king, parce que l'air de ces deux Pays étant fort mal-fain, les rivieres & les torrens en fort grand nombre, & les terres presque toujours sans cultu-

(95) On a vû ci deffus quelques différences qui bordent Se.chuen. dans ces mefures.

(96) Du Halde, Vol. I & II. (97) Kokhener on Hohener.

(98) La fituation qu'on donne lei aux Tar-

tares Kohonors ne s'accorde point avec celle de la Carre, où ils font placés à l'Oucît de Chen fi, & au Nord de Tu-fan ou Si-fan , Pays & Lan-fo.

(99) Nommé pat les Chinois, Mren & Tama.

(1) Ville de Yun-nan, Province de la Chine. (a) Par leur largeur & leur longueur. (3) Nomme par les Chinois, Lan-fehua

D iii

ELUTHS KOHONORS.

re, les Chinois y font peu de commetce. Cependant les Joutnaux de quelques Voyageurs de Yun-nan-fu, qui avoient pénétré jusqu'aux frontieres de ces deux Royaumes, furent d'une grande utilité au Pere Regis pour détetminer les fituations de quelques Places dans les parries métidionales de (4) Yun-nan.

Les Kohonors fort proprement les Eleths.

Les Habitans de ce Pays, fuivant Regis sont proprement les Eluths. Les Chinois leut donnent le nom de Kohonors Ta-tses ou de Kohonors Mongus. Ils ont habité cette contrée depuis que la famille de Ywen fut chassée de la Chine, Leurs principaux Chefs font établis aux environs du lac de Kohonor. La Nation est soumise à plusieurs Ptinces, tous de la même famille, qui ont recu des Empereurs Chinois les titres de Tfing-vang, de Kun-vang, de Kong & de Pey-le, c'est-à-dire, de Regule ou petit Roi, de Prince, Duc, Comte, Titter de leurs dans le même fens que les Princes Mancheous de Peking ( 5 ). Gerbillon nous apprend que les Princes Eluths font connus à la Chine pat les titres de Taykis & de Kokohor, & qu'ils sont au nombre de huit qui ont chacun leut tertitoire, mais qui font ligués ensemble pour leur conservation mutuelle.

l'rinces. fint devenus tribi taires de la Come.

Ils étoient tous Vassaux du Dalay-han, qui faisoit sa résidence au (6) Tibet, ou plutôt du Grand Lama, dont le grand-pere, Kushi-kan, lui fit présent de ce Royaume après en avoir fait la conquête il y a près de cinquante ans (7). Mais l'Empereur de la Chine, ayant détruit les Eluths de Kaldan, invita les huit Taykis de Kohonor à prendre la qualité de ses Vassaux. Cette proposition fut acceptée par le plus distingué, qui teçut à cette occasion le titre de Ting-vang ou de premier Regule. Quelques-uns des autres se contenterent de rendre hommage pat leurs Deputés. L'Empereur, ne voulant point employet la force pour les reduire, aima mieux les gagner par ses carelles. Il leur envoya des présens, auxquels ils donnerent le nom de recompenses, comme ceux qu'ils lui font à leut tour pottent le nom de tribut à la Chine (8). Les Millionnaires ont marqué, dans la Carte, les Montagnes, les rivieres & les principales Places, habitées pat ceux qui reconnoissent l'autorité de l'Empeteur. Les autres ont leurs établissemens plus à l'Ouest, du côté de Lose (9). Tous les Eluths ont la liberté d'exercer le commerce à la Chine, fans payer

Commerce des Fluth. favorife à la Chine-

aucun droit dans la Capitale même. On y pourvoit à leur subsistance pendant l'espace de huit jours, qu'on leur accorde pour leur trafic; après quoi ils vivent à leurs propres frais (10). Les Tattares Mahométans, qui se rendent à Peking par les Provinces de l'Ouelt, sont traités avec la même faveur, dans la vue de les engager par degrés à se soumettre aux Chinois. Ces Tartares & ceux (11) de Si-fan fabriquent une étoffe de laine , nommée Pulu . qui ressemble beaucoup à la frize, mais qui n'a qu'un quart ou un cinquième de sa largeur. Ils la teignent de toutes sortes de couleurs, & s'en sont souvent de longues robes. Les Habitans de Peking en couvrent leurs felles. C'est la principale marchandise de Tsong-song-wey (12).

- (4) Du Halde, nbi Sup. (5) Ou les successeurs de Jenghiz-khan
- & leurs Mongols en 1368. (6) Du Halde, wbi fup.
  - (7) Yers 1699.

- (8) Vers 1610. ( 9 ) Du Halde , mbi fap. (10) Le même.
- (11) Leurs voifins au Sud ou au Sud-Eft.
- (11) Du Halde, wbi fup.

# Gouvernement & forces des Eluths.

GOUVERNS-MENT DES ELUTHS.

I Es Eluths, comme toutes les autres Nations Mongols ou Tartares, font Divilien des Fa divifés en Hordes (13), c'est-à-dire en Tribus, qui s'appellent aussi Aymak, tothe en Hordes. & qui ne font que des assemblées, soit pour combattre leurs ennemis, soit pour l'éxécution de quelqu'autre projet. Chaque Horde est composée d'un nombre de familles, plus ou moins grand, qui campent ensemble, & qui ne se séparent point du Corps sans en avertir leur Chef, afin qu'il puisse les retrouver dans le besoin. Tous les Tartares, de quelque Pays qu'ils soient & quelque Réligion qu'ils professent, grossiers ou polis, d'une naissance commune ou diftinguée, ont une exacte connoissance de l'Aymak ou de la Tribudont ils descendent, & conservent soigneusement ce souvenir de génération en génération. Quoiqu'avec le tems les Tribus se divisent en plusieurs branches, chaque branche passe toujouts pour appartenir à la même Tribu.

Les Tribus, & les branches qui en sont separées, ont leur Chef particu- Quelt en sons

lier, qui se nomme Tayki (14). Il est choisi dans la même Tribu; &, si quel- les Cheisqu'accident ne rrouble pas l'ordre de la fuccession, cette dignité descend, d'aîné en aîné dans la race du premier fondateur. Les Tartares n'ont pas d'autres maîtres; & les richesses étant parragées entr'eux avec égalité, il n'y a pasd'autre différence entre les Chefs des Tribus, que celle du mérite personnel

ou du nombre des familles dont la Tribu est composée (15).

Cependant ces Chefs font foumis à leur Khan, c'est-à-dire à un Souverain dont ils font les vassaux, comme leur naussance en fait ses Conseillers & ses des Consei Généraux. Les Tartares, foit Payens ou Mahométans, donnent, fans diftinction , à tous les Souverains , le titre de Khan , qui fignific Seigneus ou Prince regnant. Ainsi plusieurs petits Princes Mongols, qui resident vers les sources de la riviere de Jenisea, portent le nom de Khans, quoique tributaires du Khan des Mongols Kalkas, qui est sous la protection de l'Empereur de la Chine. Ce Monarque même, comme Tartare d'extraction, ou plutôt comme forri de la région que les Européens nomment Tartarie orientale, est aussi nommé Khan, parce qu'il est le Chef des Mancheous, des Mongols & des Eluths, proprement dits, qui font devenus ses Sujets, comme le Khan des Eluths eft, par droit de natifance, le Chef de toutes les branches des Eluths. & des Nations Mongols en général.

Les Auteurs orientaux conviennent unanimement que le grand Khan des Remarques for la Tartares se nomme Khaan, avec deux A; distinction dont Jenghiz-khan même fut l'Aureur, lorsqu'ayant nommé Oktay ou Ugaday pour lui succèder. il le déclara Khan des Khans. Il établit par son Yasa, c'est-à-dire par une loi, que ce titre passeroit à sa posterité (16). Pentink croit cette distinction douteufe. Il affure que les Tarrares ne connoillent pas d'autre titre de Souve-

(11) Aymak , fuivant quelques Auteurs , fignific Prince. (15) Histoire des Tures, des Mongols, &c. Vol. 11. p 107.

(16) Histoire de Jenghiz-khan, par Petis. de la Croix , p. 380.

fignifie fimplement une famille. Gerbillon écite Arman & traduit ce mot par Tribu. (14) Bentink dit (p. 141.) que les Tar-

tares Mahamérans appellent leuis Chefs de Tribu , Murfas , du mot Perlan Merja , qui.

raineté ou d'Empite, que celui de Khan (17). Mais, quoique cet ufage puiffe avoir celle, on n'en içautoit conclure qu'il n'ait jamais été connu. Il peut MINT DIS ELUTHS. même fublifter parmi les Tartates Payens, quoique les Tartares Mahometans l'ayent abandonné; & cette conjectute n'est pas sans fondement, puisque nous

apprenons du Pere Gaubil que Kohan ou Kahan (18) est le mot Mongol qui

repond à celui de Han ou de Khan (19).

Titre des Princes du Sang des Liuths.

Quelque jugement qu'on en veuille portet, il n'est permis qu'au Ptince regnant de prendte le titte de Khan (20). Les Ptinces du Sang sont bornés à celui de Tayki (21). Bentink observe que les mêmes Eluths qui donnent le nom de Tayki (22) à leurs Chefs de Tribus, donnent à leur Khan celui de Kontayki ou de Grand-Seigneur. Ce fut le titre qu'ils fitent prendre à Zigan-araptan, successeur de Kaldan, dont on a rapporté l'Histoire. Le même Auteur en conclut que Zigan-araptan étoit descendu de Jengiz-khan, parce qu'autrement Abulghazi n'autoit pas donné le titte de Khan au Souverain des Kalmuks (23). Il juge que ce Prince devoit être forti de Taulay-khan, fils aîné de Jenghiz, qui continua de regner sur les Mongols, après la mort de Koplay-khan. Mais il contelle que ce point n'est pas sans obscurité (24).

Comment G fair l'élection dun Khau,

A la mort d'un Khan, tous les Princes de la famille regnante, & les Chefs des Tribus, qui font fous la même domination, s'assemblent dans le lieu où le Monarque faisoit sa rétidence, pour lui choisit un successeut. Leur choix se teduit à verifier lequel de tous ces Princes est le plus avancé en âge, sans aucun égatd pour l'antiquité des différentes branches de la famille, ni pour les enfans du Mort. Ils ne manquent jamais d'élire le plus vieux, à moins qu'il ne foit exclus par quelque defaut personnel. A la verité la fotce & l'ufurpation peuvent quelquetois troubler cet ordre; mais ce cas est plus tate parmi les Tartares Payens qu'entre les Mahométans.

Sides Tarrares hluns.

Bentink reproche à Marco-Polo d'avoit écrit que de son tems les Tartares font der freinfi- éroient dans l'usage, aux funérailles de leurs Khans, de tuer tous ceux qu'ils more de leurs rencontroient en chemin jusqu'au tombeau des Successeurs de Jenghiz-khan; & que, peu de tems avant qu'il fût artivé dans la grande Tartarie, il y avoit en vingt mille personnes massacrées à l'enterrement de Mangu-khan, petitfils de ce Conquetant. On ne voit rien, fuivant Bentink, qui reilemble aujourd'hui à cette batbare exécution, dans aucune branche des Tarrares; & de tous les Auteurs otientaux qui ont traité de leuts usages, il n'y en a pas un qui les ait chargés d'une si détestable pratique. Il ajosite qu'ils vivent si disperfes dans leurs hutes, qu'on poutroit faire cent lieues fans en rencontrer (2 c) mille. Il y a beaucoup d'apparence en effet que Polo exagere le nombre. Mais le Traducteur Anglois des notes de Bentink observe que si ces barbaries ont peut-être ceile, elles n'étoient pas autrefois sans exemples. Il prouve, par le temoignage du Pere Couplet (26), que Shun-chi, Pere du detniet Empe-

> (17) Hift, des Tures, des Mongols, &c. Vol. II. p. 191. & fuiv. (18) C'est manifestement le Khaganos des

Grees, & le Khukan des Orien aux. (19) Observations mathématiques du Pere

Soneier , p 188. Part. I. (10) Hift. des Tutes, des Mongols, &c.

p. 391.

(21) Souciet , p. 160, note t. (11) Il écrit Taysbe, fuivant l'ortographe Ruffienne.

(13) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Vol. 1. p. 37 & 355.

(14) Ibid. p. 541. (25) Ibid. p. 193 & 196.

(16) Tabul, chi quel. Sinenf. p. 100.

reur

reur de la Chine, fit tuer trente hommes, pour appaifer les manes d'une Mai- GOUYERNEtreffe favorite (27). D'ailleurs on a déja vû, dans les rélations de quelques autres Voyageurs, que cette cruelle pratique n'étoir pas tout-à-fair hors d'ufage des Eleths. parmi les Tartares Mancheous (18).

Kontayki, Khan des Eluths, habite continuellement fous des Tentes, à la Référence de maniere de ses ancêtres, quoiqu'il possede la petite Bukkarie & ses depen- Kontaykidances, où les Villes font en affez grand nombre. Cependant los sque ses affaires l'appellent dans cette Région , il choisit pour sa retidence la Vitte de Yerkien ou Yarkan. On l'a vû demeurer pendant quelques annees fur les tivieres d'Ili (29) & de Tekis , pour être plus à portée d'observer les mouvemens d'Ayuka-khan, fon coulin, & eeux des Tarrares Mahométans, entre refquels les Eluths se trouvent situés. Quoiqu'ils ne composent tous qu'une mome Nation, la différence de leurs principes de Réligion, celle de leurs memarions, qui portent les uns à la rapine, & les intrigues de la Cour Chinoife, mettent entr'eux tant d'antipathie qu'ils font continuellement en guerre.

On fit à Bentink une peinture curieuse de leur Camp. Il est divisé en plu- Forme d'un fieurs quartiers, en Places publiques & en rues, comme une Ville. Il n'a pas camp Tartare. moins d'une lieue de tour; & dans l'espace d'une demie-heure on en voit fortir quiuze mille hommes de cavalerie. Le quartier du Khan est au centre. Ses Tenres sont composées de Kitayka, espece de toile sorte. Comme elles sont fort élevées & peintes de couleurs vives, elles forment un spectacle extrêmement agréable. En hiver elles sont couvertes de seutre; ce qui les rend impénétrables aux injures de l'air. Les femmes du Khan font logées dans de petites maifons de bois, qui peuvent être abattues dans un instant & chargées fur des chariots pour changer de Pays.

Le même Auteur nous représente Konkayki, ou Kontaysh, comme un Forces des Tar-Prince fort puissant, qui peut mettre en campagne plus de cent mille hommes (30). On doir observer à cette occasion que les Taykis sont considérés des Khans à proportion du nombre de leurs Hordes ou de leurs Tribus; & que les Khans ne sont redoutables à leurs voisins que suivant la quantité de Tribus qu'ils ont dans leur dépendance & suivant celle des familles qui composent chaque Tribu. En un mot, les richesses, le pouvoir & la grandeur d'un Khan des Tartares consiste dans le nombre de ses l'Iordes (31).

Les principales armes des Eluths font de grands arcs, & des fléches pro-Leur armes. portionnées, qu'ils tirent avec autant de vigueur que de justesse. On remarqua, dans les différends que les Russiens eurent avec eux en 1715, à l'occasion de quelques établissemens contestés sur la riviere d'Irriche, que d'un coup de Héche ils perçoient le corps d'un homme de part en part (32). Ils ont auffi de grandes arquebuses, de plus de six pieds de long, dont le canon a plus d'un pouce d'épaisseur. Ils se servent d'une mêche pour y mettre le seu, & leurs coups sont surs à six cens pas. Dans leurs marches, ils les portent suspendues

(18) Voyez ci-deffus.

(29) C'eft plurôt Ili. L'Auteur fe trompe ici, lorsqu'il place cette Riviere au Sud Est

de Lac Sayfau, tandis qu'il est environ quieze Tome VII.

(17) Hift. des Tures, des Mongols, &c. degrés à l'Ouest. L'Esas présent de la Buikarie (p. 18.) met fa réfidence vers le Lac l'amiffe. (10) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Vol. II. p. 543. & fuiv. (31) Ibid. p. 535. (32) Ibid. p. 400 & 535.

#### HISTOIRE GENERALE

GOUVERNS-

derriere le dos. Comme ils n'ont pas d'infanterie, & qu'ils ne font jamais la guerte qu'à cheval, ils ont presque tous des lauces, & la plupart portent des DES ELUTHS. CORTES de maille & des calorres de fer. Leurs Commandans & quelques autres ont des fabres à la Chinoife. Chaque Horde est ordinairement commandée par son Chef, de sorte qu'une Troupe de cavalerie Tartare est plus ou moins nombreufe fuivant la force des Hordes.

Leur maniere de combattre,

La plupart des Tartares, en montant à cheval, suspendent leurs arcs au côté gauche, dans une espece d'érui. La gauche est la place d'honneur dans presque toutes les parties de l'Orient , sur-tout parmi les Tartares Mahométans. Ils portent leurs carquois au dos. L'habileté d'un Tattare est égale à tirer, en fuyant ou en avançant. Aufli aiment-ils mieus attaquer à quelque distance que de près; à moins qu'ils n'ayent beaucoup d'avantage.

Dans le combat, ils ne counoiffent pas la méthode des lignes & des rangs. Ils se divisent, sans ordre, en autant de troupes que leur armée contient de hordes, & chacune marche la lance à la main, fous la conduite de fon Chef. On sçait, par le témoignage des anciens Auteurs, que les Tartares ont toujours sçû combattre en fuiant. La vitesse de leurs chevaux les aide beaucoup. Souvenr, lorsqu'on les croit en déroute, ils reviennent à la charge avec une nouvelle vigueur; & leurs adversaires sont exposes au plus grand danger s'ils ont perdu leurs rangs dans la chaleur de la poursuite. Les Eluths sont plusbraves qu'on ne peut se l'imaginer. Il ne leur manque que la discipline de l'Eutope pour être veritablement redoutables. L'usage du canon, qu'ils ne connoissent point encore, ne leur seroit pas d'une grande utilité, puisque leurs forces ne sont composées que de cavalerie (33).

Forme de teurs

Chaque ordre a fon Enfeigne, ou sa Baniere, qui n'est ordinairement qu'une pièce de Kitayka, ou de quelqu'autre étoffe colorée, d'une aune de long, attachée au fommet d'une lance de douze pieds. Les Eluths & les Mongols y représentent la figure d'un chameau, d'une vache, d'un cheval, ou de quelqu'autre animal, au-dessous de laquelle ils mettent le nom de la Tribu. Comme toutes les branches d'une même Tribu conservent la figure de son Enseigne, en y joignant le nom particulier de la branche, ces Banieres leur fetvent en quelque forte de tables chronologiques. Lorsqu'une Horde est en marche, l'Enseigne est portée à la tête, immédiatement après la personne du Chef (34).

He hazardene mut à la guerre.

Les Eluths & les Mongols, qui ont exactement conservé l'ancienne maniere de vivre, ne marchent jamais sans porter avec eux toutes leurs richesses. Delà vient que s'ils perdent une bataille, leurs femmes & leurs enfans demeurent presque toujours au pouvoir du vainqueur, avec leurs bestiaux & tout ce qu'ils possédent. C'est une espece de nécessité pour eux de se charger de cet embarras, parce qu'autrement ils laisseroient leurs familles & leurs effets en proie à d'autres Tartares, leurs ennemis & leurs voilins. D'ailleurs il leur feroit impossible de voyager dans les vastes sables de leur Pays, s'ils ne conduisoient avec eux leurs troupeaux, pour se nourrir dans une route, où pendant pluficurs centaines de lieues ils ne trouvent que de l'herbe, & quelquefois fort peu d'eau. Les caravanes de Siberie, que le commerce mene à Peking, font obligées de fuivre la même methode, depuis Selinghinkoy jufqu'à la Chine (35).

(11) Ibidem.

(34) Ibid. p. 537.

(35) Ibid. p. 395 & 198.

Il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup de magnificence dans la Come Gouri angdes Khans. Leurs Sujets, ne les fuivant à la guerre que dans l'espérance d'avoir part aux dépouilles de l'Ennemi, ne reçoivent pas d'autre proie; mais pre Fluths. le revenu du Souverain confifte aussi dans les dixmes. Toutes les Nations xtans. Tartares en payent deux chaque année; l'une à leur Khan, l'autre aux Chefs des Hordes ou des Tribus. Comme les Eluths & les Mongols ne cultivent pas leurs terres, ils donnent la dixme de leurs troupeaux & celle du burin qu'ils enlevent à leurs ennemis pendant la guerre. L'Auteur croit leur condition beaucoup plus douce que celle des Payfans de l'Europe, qui, outre les dixmes

Seigneuriales ou Eccléfiastiques, font assujettis aux Impôts & aux taxes de

Il ne paroîr pas aifé de découvrir l'origine des noms de Kalmuks ou Kal- Origine du m mouks qu'on donne aux Eluths. L'Auteur de la cutieuse Description des Pays qui bordent le Pont-Euxin & la mer Caspienne , imprimée dans l'adition Angloife des Voyages de Tavernier, fous le nom supposé d'Astrakhan, prétend qu'ils ont reçu ce nom des autres Tartares, parce qu'ils portent une forte de bonner, ouvert pardevant & par derriere, avec un large bord des deux (36) côtés. Les Moscovites, dit-il, appellent ces bonnets, Koulpaks. De-là est venu vraisemblablement le nom de Karai-kalpaks (37); mais Koulpak & Kalpak sont fort différens de Kalmuks. Mininsky nous apprend (38) que parmi les Polonois & les Tartares , Kalpak fignifie un bonnet fourre. Mais cer Auteur ne dit rien qui puisse jetter du jour sur la signification de Kalmuk. Mathias a Micou (39) & Herbefton (40) s'imaginent que les Elurhs portent ce nom, parce qu'ils font la seule Nation Tattare qui laisse croître ses cheveux, quoiqu'ils n'aient en effet qu'une seule tresse au sommet de la tête (41). Un Kalmuk (42) donne une autre explication. Ce mot, dit-il, est composé de l'Arabe & du Tarrare (43) pour signifier que la Nation des Tarrares excelle à tirer de l'arc. Mais c'est puiser dans une source si peu naturelle (44), qu'on peut soupçonner l'interpréte d'avoir cherché un sens sorcé en faveur de sa Nation.

6. X.

# Origine & Histoire des Mongols & des Tartares.

INTRODUC-TION.

'AUTEUR de l'ouvrage qu'on fair profession de suivre dans cet article. nétoir rien moins qu'un Khan de Karazm, ou Kowarafm, Région bordee à l'Ouest par la mer Caspienne, & connue sous ce nom des le tems d'He- xaram. rodote, qui l'appelle Khorasmim. Elle sut célébre pendant le dernier Empire

Qui étoit Abul-

(16) Pag. 108. (37) Sobriquet donné aux Mankars. (18) Dans son Tréfor des Langues orien-

l'Etat.

(19) De Sarmatia Afiana , cap. 7. (401 Rerum Mofcovitarum Comment. in .

eic. de Tarraris , apud Sinam (41) Histoire des Tures, des Mongols , &c.

Vol. II. p. 534.

(41) Kalm, en Arabe, & Ok, en Tarrare & en Turt . fignifient une fiche. (43) Cette explication fut donnée à feu

M. Dadithi , Interpréte du Roi d'Angleterre pour les langues orientales. Il la communiqua lui-même au Traducteur Anglois d'Abulghazil

(44) Préface de l'Histoire des Turcs, des Mongols , &c. p. 16.

E ii

16

INTRODUS. Acc, & ses Habitans sont nommés Ephtalites (45) par les Historiens Bizan-TION. tins. Mais elle fit une figure beaucoup plus éclarante il y a cinq cens trente ans, sous une dynastie de Rois, dont le dernier nommé Mohammed-karazm-

Pofficile zujourd bui par les Ufbeks.

fchab, étoit le plus grand Monarque de l'Asie, lorsque Jenghiz-khan se rendit maître de ses Etats. Depuis ce tems-là elle a tonjours été sous la domination de différentes forres de Tartares, & ceux qui la possédent aujourd'hui font les Ujbeks, dont Abulghazi étoit Khan lorsqu'il écrivit son Histoire. Ce Prince etant mort en 1663, fans avoir achevé son Ouvrage, Anusha-Mahomet, fon fils & fon successeur, y joignit les evénemens de l'année 1665. Il nous apprend que certe Histoire est rirée, en parrie, de divers livres composes sur le même sujet (46); en partie, des Mémoires particuliers de plusieurs Tribus Mongols. Les livres étoient au nombre de dix-huir (47), dont il nomme feulement, comme le principal, Khoja-rasbid, cité par Pens de la Croix, d'i cibelot & plusieurs autres, sous le nom de Fadiailah. Cet Auteur est le premier qui air écrit l'itilioire des Mongols & des Tarrares, par l'ordre de Gazun-khan, fixicme successeur de Jenghiz-khan, dont il étoit le Visir. Il en composa trois volumes (48) compilés de plusieurs Mémoires originaux que ce Monarque avoir fair recueillir par Pulad ou Fulad, homme verte dans la langue Mongol, qui avoit fair le voyage de Tartarie dans cette vue, avec ordre d'atlifter à la composition. Elle sur achevée l'an 701 de l'Egire, ou 1302 de Jefus-Christ (49). Cet éclaircislement qu'Abulghazi donne lui-même fur fon l'liltoire (50), n'établit pas bien fon autorité pour les tents qui précéderent Jenghiz khan. Les Mongols n'ayant point alors l'usage de l'écriture, ne pouvoient conserver la mémoire des actions de leurs ancêtres que par des traditions orales, fur lesquelles il y a peu de fond à faire. Aussi certe remarque est-elle assez verifiée par les défauts dont l'Histoire même est remplie.

Autorité de l'Hifloire d'Abulghazi.

## Histoire des Mongols & des Tartares, jusqu'à la mort d'Ogun khan.

Mongola.

Origine & pre- J APHIS, ou Japhes, troisséme fils de Noé, ayant quitté les montagnes "A des de Judi (51), où l'Arche s'étoit arrêtée, alla s'établir vers les Rivieres d'Atil (52) & de Jaik, Pendant l'espace de deux cens cinquante ans qu'il vécut après le Déluge, il mit au monde huit fils qui lui furvécurent; Turk, Khars, Sa'lab , Rus , Maninakh , Zwin , Kamari & Tarik (53). Turk , fon aîné

> étoient alors connus en Perfe, d'où apparemment ils l'avoient reçu.

(46) Hill des Tures, &c. ibid. p. 68. (47) Ibid. p. 10.

(48) le tremer Tome fe trouve dans la Bibuntheme de Roi de France. Il à été tra-

durt par De la Croix le fils. (49) Histoire des Turcs , des Mongols , &c. wis fup. p. to. & Préface du Traducteur.

(50) Intitule Skarareh Turks, on Hiftpire généalogique des Turcs , en neuf Parties . dont les deux premieres traitent des Khans & des Tribus descendus du Turk jufqu'à Jenghiz-khan ; la troitiéme , de ce Conquérant &

(44) Corruption du mot Abrelah , c'est-à- de ses exploits ; les cinq suivantes , de ses fils dire, Ean a'er, qui elt le nom four lequel ils & de fer fucceffeurs; la neuvième, des Khans de Karazın jufqu'a la mort de l'Auteur. Cet Ouvrage a été traduit en Ruflien , en Allemand, en François & en Auglois. L'édifion Françoise a pour titre : Highine généalegique des Impires ; & l'Angioile , General Hiftery of the There , Mogels , and Tanars , &c. .

(51) Num que les Mahométans donnent à

(52) L'Edel ou le Volga.

(15) La plupare de ces noms sont alterés par le Traducteur. Khais, par exemple, est pour Khozers; Zevin pour Schin, ou le pere des Chinois : Kamari pour Pemari ou Kemana.

& son successeur, inventa différentes commodités pout les besoins de la vie, ARVIGHAZIparticuliérement l'usage des tentes, & choisit pour sa résidence un lieu qui le nomme à présent ljakh-kol. Il eut quatre fils; Taunak , Zakalu , Bertazar & Amulak, Taunak, qui lui fucceda, découvrit entre plufieurs inventions l'usage du sel , par un simple effet du hazard. Une pièce de viande rôtie étant tombée à terre, se trouva impregnée de particules salines, dont cet accident apprit à connoître l'utilité. Le même Prince fut contemporain de Kayumarras, Roi d'Iran, ou de l'erfe : il vécut deux cens quarante ans & latifa le trône à Yolza-khan son fils, dont le troisième successeur, cinquième descendant de Turk, fut Alanza-khan,

Il paroît que ce fut fous le regne d'Alanza que le Peuple, amolli par l'abondance, abandonna le vrai Dieu pour adorer les Idoles. Ce Prince eut deux leurs Mocasfils, Tatar & Mogul, on plus proprement Mungl, entre lesquels il divisa ses polleffions.

Telle fut la fondation du double Empire des Tatars & des Mungls, ou Tatar & Mongl. Mongols, qui prirent les noms de leurs Khans. Tatar-khan eut en partage la partie orientale de la grande Tartarie. Il fixa sa résidence près de (54) Jutjut, Ville puillante dans le voisinage du Katay (55), & nommée Zinu en langues Indienne & Perfane. Mogul khan, qui eur la partie occidentale, fit fon séjour en Eté près des montagnes Artag & Kartag, qui portent aujourd'hui le nom d'Ulugrag & de Kichigrag (56). En Hyvet, il choifit pour fa demeure les bords de la Riviere de Sir (57), au pied des montagnes qui la bordent du côté du Nord.

Ces deux Nations vécurent quelque-tems en paix, jusqu'à ce qu'Oguz, Guerres des deux petit-fils de Mungl-khan, prit les armes contre l'atar & le vainquit. Sous le regne de Baydu khan, fixieme fuccesseur de Tatar-khan, il s'éseva une autre guerre entre les deux Narions. Elle fut continuée par Siuntz-khan, fils de ce Prince, & ne le termina que par la ruine de l'Empire Mongol (58).

Munglétoit d'un naturel mélancolique, comme le fignifie son nom, qu'une Canthere de corruption générale a changé en celui de Mogol (39). Sous son regne, le descuente de second Monde entier fut enveloppé dans l'idolatrie. Ses descendans regnerent après lui jusqu'à la neuvième génération, qui finit par Il-khan. Ses fils avoient été au nombre de quatte; Kara-khan, Auwas-khan, Kauwas-khan & Kavarkhan.

Kara-khan, successeur de Mungl, eut un fils nommé Oguz, dont le ca- Canther singuractere, pour se servir de l'expression d'Abulghazi, sur aussi brillant que le Soleil. Il ne voulut recevoir aucune nourriture ; & fa mere reva continuellement qu'il l'avertifloit de quitter l'idolatrie, avec menace de refuser constamment son lait aux dépens de sa propre vie. Elle fit vœu sécretement de reprendre le culte du vrai Dieu, pour fauver la vie de son enfant, & le perit Oguz commença aussi-tôt à se laisser nourrir. A l'âge d'un an, lorsque

(14) Diwint dans la Traduction. Il n'est pas ailé de fixer la fituation. (51) Les parties septentrionales de la Chine & celles qui font contigues de la Tartarie.

(58) Histoire des Turcs, des Mongols, (59) Cette corruption n'a été commune qu'aux Tarrares Mahométans, aux Persans,

(56) Voyez ci deffus. (17) Ou Siban.

aux Tutes & aux Européens.

ABULGHAZI-EHAN. Son zele pour le culte du vzai Dicu.

fon pere penfoit à lui donner un nons, faivant l'ufage, il le prévint, en difant d'une vox i incelligible : - Je m'appelle Ogur, Audit-ist qu'il fin et capable de d'une vox i neutilisque d'une continuellement dans la bouche le nom d'Atlab, qui fignific D'au. Dans un age plus vannel i rompit commerce avec fet deux permières firmmes, parce qu'elles ne voulurent pas renoncer à l'idolarie, & celle qu'il prit à leur plear tur plus comphaifane.

Comment Oguz évacia mort.

Quelques années (60) après, Khara-khan donnant une free, à laquelle les femmes d'Ogus turner inviére dans l'ablence de leur mart, qui étoit à la chaffe, voulut fçavoir d'où venoir la haine de fon fils pour les deux premières. Il en appril la veriable cuufs; éx par la condici des Canada de fa Cour il réfoliut de checher Ogus pour lui der la vie. Mais la troiliéme fremme de ce jeune Prince l'avant fair informer du dellein dé fon pere, i al afembla quelques troupes avec lesquelles il miten fuire une armée beaucoup plus nombreule qui le pourfuivoir. Kara-khan prisit lui-même d'un coup de flèche. Les Princes, fre-res d'Ogus, y'étant joints à leur aîné pour fa dériné, il leur donna le tirre de Pisur (61), oui limité cuit aui vient un Rougens (62).

Ses exploits for le crone.

Ogur, monté fur le trône, rétablit la veritable Religioni & déclarant la guerre à cuer qui la reptenient, il les força de l'embraller, à l'exception d'un perit nombre d'idolaires obtinés, qui cherchetent un afile dans let Pays voiniss. Il ne se la list point de les pourfaivre par les armes, jusques dans les Etats de Tatar-khan, qu'il vainquit dans une bataille & fur lequel illen leva un buint omfderable. Cependant il n'autori pir apportet les fruis de su victoire sans l'invention des chariots, qui furent nommés Kunk à cause du buit qu'ils font dans leur marche. L'inventeur regue la nom de Kankli, & le communiqua dans la situite à fa Tribu, qui le porte encote.

Anèt une cuerre qui duta s'oinsten-douze ans, o Quar s'orça tous s'es enne-

mis à la foumifilon & leur fit embraffer le veritable Culte. Enfuite il conquit
l'Empire du Katay, la Ville de Jurgut, le Royaume de Tangut & Kara-kitay.

Otipine von: De-là, pénetrant au-delà du Katay jufqu'à la côte maritime, il trouva une
porter da N° Nation guerrière, dont le Khan, nommé Isbarak, repoulla vigouteufement
repoure. Dans fourtaire, la forme d'un de fest Officier, un voit total

fea troupes. Dans fa tertaire, la fermne d'un de fea Officiers, qui avoit rét dans l'altion, prefilée de gordleffe, se freitra dann le creux d'un arbre où elle fe délivra d'un enfant mâle, que le Khan nomma Kipjak. Ce nom fignisé Arbre cruax, en ancien Turc. De-àl font defenduel tes Kipjaks, qui après avoit fubique les Urufa; les Uluks ou les Falaques, les Majors ou les Hongroit, & les Baskirs, s fe mitent ne poliffion de leur Pays fur les Rivieres de Tin, d'Attl (s)) & 'de Jaik. Cette Contrée pris le nom de Dash-kipjak, c'esh-dire, Planta des Kipjaks.

Mouvelles con-

Il fe passa dix-sept ans, après lesquels Oguz recommença la guerre contre l'hurak. Il le défit & lui ôta la vie. Ensuire, routnant d'un autre côté se armes victorieuses, il conquit les Villes de Taslash, Sayram, Taskaut, Turkestan, Andijan, Samarkaut & Balk. Il s'avança jusqu'à Kor, dont il se ren-

(60) On rapporte quelque chofe de femblable de Mahomet 3 k le deffein de l'Hiftosien parolt être de former un Héros égal à Mahomet & Jenghiz khan.

(4) Le Done 3 ou le Tanais & le Volga-(4) Le Done 3 ou le Tanais & le Volga-

(61) Offer on Igur.

dit maître avec le même fuccès. Ce fut près de ce lieu que quelques-uns de ses gens l'ayant rejoint, après avoir été quelque tems arrêtés par les néges, il leur donna le nom de Karlik , qui fignifie nege : & de-là vient l'origine de la Tribu de Karlik. Il continua sa marche vers Kabul, Ghazna & Kashumir, qu'il mit aussi sous le joug; & chargé de gloire, après tant de conquêtes, il retourna dans ses Etats pat Badagshun & Sarmaband.

ABULGHAZI-KHAN.

Loin de s'endormir dans le repos, il forma bien-tôt la réfolution de conquerir le Pays d'Iran. Etant parti avec une armée nombteuse, il s'avança jusqu'à Royaumed'Iran,

Talash, où il fut joint par ceux qu'il avoir laisses derriere lui dans sa marche aux Indes. Un d'entr'eux, à qui il demanda la raison qui l'avoit retardé, lui répondit qu'il avoit été forcé de s'atrêter pour fournir à la subsistance de sa Triba de Kalach. femme, qui avoit un enfant à nourrir de son lait. Cette réponse toucha Oguz. Il lui accorda la permition de retourner dans fon Pays & lui donna le nom de Kalach , qui fignifie , arrêté par la faim (64). C'est de là que la Tribu de Ka-

lach tire fon origine.

Origine de la

Oguz-khan continua sa marche par la grande Bukkarie. & traversant la Riviere d'Amu il entra dans le Royaume d'Iran. Kayumaras . Khan de cette contrée, avoit laissé en mourant un fils qui n'étoit poinrencore en âge de gouverner. Les Seigneurs du Pays étoient divisés par des guerres civiles, qui faciliterent beaucoup les conquêtes d'Oguz. Dans le cours de cette expédition, se ogut fait courstrouvant à Sham , Ville du Royaume d'Iran comme celle de Mesha (65), il rer un are de des chargea un de ses fidéles servireurs d'enterrer sécretement un arc d'or à l'Est d'une forêt voisine, en laissant fortir le bout hors de la terre, & de mettre trois fléches d'or dans la même fituation à l'Ouest de la même forêt. Un an après,

il envoya ses trois fils aînés à l'Est de cette forêt pour y prendre l'amusement de la chasse, & les trois plus jeunes à l'Ouest. Les premiers trouverent l'arc, qui fut partagé entr'eux. Les trois autres ayant aussi trouvé les siéches, chacun eut la sienne en partage.

Enfin Oguz étant retourné dans ses Etats au bout de quelques années, sit Fête qu'il donne dreffer une tente magnifique, qui fut ornée de pommes d'or, enrichies de spets un retuer. pierres précieuses. Il ordonna un facrifice de neuf cens chevaux & de neuf mille moutons. Il fit faire quatre-vingt-dix-neuf-flacons de cuir , dont neuf furent remplis d'eau-de-vie, & quarre-vingt-dix de Kumis, on de lait de jument. C'étoient les préparatifs d'une fête qu'il vouloit donner à ses enfans, aux Seigneurs & aux Officiers de l'Empire. Il les remercia de leurs services. Il les récompensa par des présens & par d'autres bienfaits. En même-tems, comme l'avanture de l'are & des fléches d'or n'avoit pas été ménagée sans dessein, il en prit occasion de donner à ses trois sils aines le nom de Bussik, qui signifie brise, par allusion au partage de l'arc; & celui de Uch-ok, ou des trois fléches, aux trois plus jeunes. Il ajouta que ce n'étoit pas le hazard, mais la volonté de Dieu. qui leur avoit fair trouver ces armes, & que Kiun, son fils aîne, ayant trouvé l'arc, regneroit, lui & toute sa posterité, en ligne de succession, aussi longtems qu'il resteroit des Bussuks (66); tandis que les Uch-oks seroient perpétuellement leurs Sujets (67).

(64) Kal fignific laiffe on arrête; & ach , (66) On a vû que Kaldan , Khan des Eluths, portoit le titre de Bufluktu-khan.

(67) Hift. des Tures, &c. p. 9.

(65) Sham eft Damas , & Mesha le Caire.

#### HISTOIRE GENERALE

ARULGHAZI-KHAN, près fa mort.

pire Mugol.

40 Oguz mourut après un regne de cent feize ans , & Kiun-khan monta fut le trône. Ce jeune Prince, pour évitet les troubles de la jalousie, se laissa per-Division des fuader par Vigur, un de ses Conseillers, de parrager ses Etars avec ses freres Etato d'Ogus a-& leurs enfans. Chacun des six freres avoit quatre fils. Kiun donna une grande fête. Il fit dreffer la magnifique tente de son frere, environnée de six grandes Fêre de Kiuntentes blanches. A peu de distance il fit élever deux arbres, hauts de quarante bratles, avec une poule d'or au fommet de l'un, & une poule d'argent fur l'autre. Il ordonna que les Bussuks tireroient au premier , & les Uch-oks au second, tous à cheval, en courant au grand galop; & ceux qui frapperent le but remporterent des prix considerables. Cette sète, qui sut entiérement semblable

Ruine de l'Em-

à celle d'Oguz-khan, dura dix jours & dix nuits. Depuis le regne de Kiun-khan, l'Histoire ne fournit rien de temarquable jufou'à celui d'It-khan, contemporain de Siuntz-khan, huitième Monarque de la race Tarrare, avec lequel il fur toujours en guerre. La victoire s'étant déclarée pour lui . Siuntz se vit dans la nécessité d'implorer le secours des Kerghis , dont le Khan étoit un Prince redoutable. Mais ce secours même ne le rendit pas capable de mesurer ouvertement ses sorces avec Il-khan. Il eut recours à l'artifice; & feignant de fuir à la vue de fon ennemi, il l'attira dans une embufcade, où il tailla fon armée en pièces & fit le reste prisonnier. Cette défaite entraîna la ruine de l'Empire des Mongols. Il-khan périt lui-même dans le Paire de fes dercombat; & de tous ses enfans, Kayan, le plus jeune de ses fils, & Nagos son neveu, furent les feuls qui échaperent à la furie des vainqueuts. Ces deux Princes ayant été prifonniers, pendant dix jours, fous la garde d'un feul homme, trouverent le moyen de se sauver avec leurs femmes; mais ne se croyant point en sûreté dans leut Pays, ils se retirerent dans les montagnes avec les restes de leurs bestiaux & de leurs effets. Après une longue marche, ils arriverent enfin au pied d'une montagne très-haute, qu'ils furent obligés de montet pat un sentiet fott étroit, sur les waces des animaux qui se nomment Arkaras (68). Il n'y pouvoit passer qu'une personne à la fois. Étant descendus de l'autre cô-

niers Princes.

The forment um wowed Erabliffeté par ce chemin, ils se trouverent dans un Pays délicieux, environné de montagnes auxquelles ils donnerent le nom d'Igana-kon, à cause de leur situation. Igana fignifie vallée en vieux langage Mongol, & Kon fignifie hauteur escarpée.

Kiyas, des Na-goders & des Duringans.

La posterité de ces Princes fugitifs s'étant multipliée avec le tems, Kayan, dont (69) les descendans furent les plus nombreux , leur donna le nom de Kayas. Nagos nomma une partie des siens Nagoslers , & l'autre , Durlagans. Cette Colonie devint si nombreuse dans l'espace de quatre cens ans, que le Pays ne fuffisant plus pout la contenir, elle prit la résolution de retourner dans la patrie de ses ancêtres. Mais il falloit trouver un nouveau chemin, parce que le fameux fentier de leurs fondateurs avoit été détruit par le tems, Un Maréchal ayant observé que dans certains endroits la montagne avoit peu Comment les d'épailleur & n'étoit composée que de mines de fer, proposa d'ouvrit un pasfage avec le fecours du feu. Ce conseil fut goûté. Chacun porta du bois & du charbon, qui fut placé au pied de la montagne. On y mit le feu ; & la flamme reçut tant d'activité de soixante-dix grands soufflets, que le métal s'étant fon-(48) Voyez ci-dessus l'Histoire Naturelle (69) Kayan fignifie un Torrent rapide qui

Mongols quittent leut retraite.

de la Tartarie Chinoife.

tombe d'un rocher.

du laiffa un paffage affez grand pour un chameau chargé. Tous les Mongols ARULGHAZIS pailerent par cette merveineule route. Ils célebrent encore une fete anniverfaire, en mémoire d'un il grand évenement. On allume un grand feu, dans Fête anniversailequel on met un morceaurde fer. Lorsque le fer est rouge, le Khan frape def- fon, fus le premier, avec un marteau. Son exemple est suivi par les Chess des Tribus, par les Officiers & par le Peupie même, chacun venant donner succeilive-

re à cette occa-

ment fon coup (70). De routes les branches qui formoient la Colonie des Mongols dans le Pays Nouvel Empire d'Irgana-kon , la Tribu des Kayas , étant la plus nombreuse , fut celle d'où l'on des Mougous. convint de tirer les Khans. Le Prince Kaya qui possedost cette dignité au départ de la Colonie, se nommoit Bertezena. Tous les noms de ses prédécelleurs sont inconnus. Après cette transmigration , le Khan Bertezena envoya des Ambalfadeurs I toutes les Nations voilines, pour offrir fa protection à celles qui avoient reconnu l'autorité des descendans de Mogl-khan, & menacer d'une ruine inévirable celles qui feroient difficulté de rentrer fous le joug des Mongols. Les descendans de Tatar khan, allarmés de cette nouvelle, allemblerent leurs forces & marcherent au-devant de Bertezena. Mais il les défit entièrement; & paffant au fil de l'épée tous ceux qui étoient capables de potter les armes, il ne fit grace qu'aux jeunes gens, qu'il distribua dans les Tribus de fa Nation. Alors toutes les Hordes ou les Tribus des Pays voitins ne balancerent plus à recevoir la loi du vainqueur. Cette pacification générale arriva cinquante ans après que les Mongols eurent quitte le Pays d'Irgana-kon (71).

Abulghazi khan ne donne que les noms des fuccetfeurs de Berrezena, jufqu'au regne de Yuldan, onzième Khan de la même ligne. Yuldan khan eut deux fils, Rhansqui moururent tous deux avant lui; mais qui laissetent, l'un, un fils, nommé Deyan-Bayan ; l'autre une file , qui se nommoit Alanku. Ces deux enfans furent mariés enfemble à l'âge convenable. La mort de Deyan-Bayan ayant fuivi de près celle de son grand-pere, avant qu'il eut atteint l'age de trente ans, fixé par les loix pour l'administration, il ne resta de son mariage que deux sis rrèsjeunes, nommés par les uns Belgodey & Begiadey, mais par d'autres, Belgayut & Bugnat. Alanku, leur mere, fut recherchée en mariage par divers Princes, parens de Yuldan. Elle rejetta constamment leurs propolitions, pour s'occuper du foin de la régence, pendant la minorité de ses deux tils.

Un jour, en s'éveillant le matin, elle vit tomber dans sa chambre, par l'ou-Avanure d'Avetture du faîte, quelque chose d'aussi brillant que le Soleil, qui s'appto- du Kaincha d'elle fous la forme d'un homme couleur d'orange, avec des yeux d'une beauté finguliere. Elle en fut si estrayée que les forces lus manquerent pour fortir du lit & pour appeller ses domestiques. Il paroît que ce fantôme devint familier avec elle & qu'il continua ses visites, quoiqu'il l'eut laissée grotse dès la premiere. Lotsqu'on apprit sa grosselle, la cutiolité sit souhaitet à ses parens de connoître le pere. Elle raconta fon avantute. Quoique cet évenement jedicher. eur l'air d'une fiction, elle représenta, pour soutenir son innocence, que si elle avoit en quelque chose à se reprocher, il lui auroit été facile de cacher sa foibleile fous le voile du mariage; que son fruit porreroit peut-être que que marque extraordinaire, qui rendroit témoignage que sa naissance étoit surna-

(70) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 12. & fuiv.

(71) Ibid. p. 19, 55 & 65. Tonie VII.

ABULGHAZI-EHAN.

turelle; & qu'après tout , s'il restoit quelque doute de la verité, on n'avoit qu'à prendre son fanrôme sur le fait. On la fit observer effectivement par des gardes. Ils vérifiérent tout ce qu'elle avoit dit, excepté qu'ils ne virent aucune apparence de fantôme (72).

de la foccettion. des Khans-

Alanku parvint au terme & fe délivra heureusement de trois fils : Bohunkatagun , Boskin-zalki , & Budensir Atoga (73), qui regna sur les Mongols. La posterité de ces trois Princes prit le nom de Niran & produisit plusieurs Tribus. Le troisième, de qui Jenghiz-khan tiroit son origine, eut deux fils, Tumu & Tokka , dont le dernier lui fucceda. Dutumin-khan , fils de Tokka , en eut neuf, qui furent tous tues par les Jakairs (74), à l'exception de Kaydu, leur aîné, qui porta la couronne après lui. Kaydu-khan eut rrois fils ; Baffikar, Hurmalankum & Rapzin , qui furent les fondareurs d'autant de Tribus. Murankodu-kozima , fils de Hurmalankum , eut un fils nommé Kadun , qui recut le nom de Tayshi, parce qu'il excelloir à chanter. Aral, fils de Kodun. fut pere de Kariltuk, qu'on prend pout ce Bargui-Kariltuk, Chef des Bayzuts, qui fit la guerre à Jenghiz-khan.

Après la mort de Kaydu-khan, Hurmalankum époufa fa veuve, de laquelle il eut deux fils , nommes en langage Mongol Karduzena & Olekzin zema , mais en Turc, Irga;-bura & Urgazi-bura; deux noms qui fignifienr un Loup & une Louve. Ces deux Princes fonderent des Tribus. Baffikar, succetseut de Kaydu-khan, fut un Prince fage, qui conquit plufieurs Provinces. Son fils. nommé Tumana, devint si puillant, qu'il réduisit sous ses loix toute la Tribu de Niron. Il eut neuf fils, qui furent les fondateurs d'autant de Tribus : 1. Za;su, pere de trois fils; Butakin, Uruth & Mankat. 2. Yaninshur-tumangu. 3. Samkagun. 4. Bathilki. 5. Kabul-khan, grand-pere de Jenghizklian. 6. Kazuli, frere jumeau de Kabul. Ce Kabul eut un fils, nommé Yedemzi-burlag (75). 7. Udur-bayan. 8. Balzar-oglan. 9. Olzin gan. Les Mongols donnent ce derniet nom à ceux qui se tiennent trop long-tems assis près du feu , & l'attribuent par cette raifon aux derniers enfans , parce qu'ils sont plus

long-rems que les aines dans la maifon paternelle.

Kabul-khan, fucceifeur de Tumana-khan, eut fix fils: Ukon-vargak, 2. Bertun-babadur. 3. Kutuktu-mangu. 4. Kaffan-Babadu. 5. Koblakun. 6. Badan-Kayat. Le nom de Kayat, qui avoit été négligé pendant trois mille ans, reparut dans les enfans de Khabul-khan, parce qu'il convenoit à leur vigueur naturelle & à leurs inclinations guerrieres. Bertan , qui occupa le trône après la mort de son pere, eut quatre fils : 1. Mungaday. 2. Bugan-Tayshi. 3. Yiffughi-Bahadur. 4. Daritlay-Bulay, dont les descendans conserverent le nom de Kavat, Yuffughi-Bahadur, fuccesseur de Bertan-khan, eut eing fils : 1. Tananné d'abord muzin (76), nommé enfuite Jenghiz-khan. 2. Zuzibar, qui fignifie, un convive affamé comme un loup (77). 3. Zozum. 4. Tamuka. 5. Balgatay. On

Naiffance de Jenghiz - khan Tanucia.

> (71) C'eft-à-dire, que ce qu'ils ne virent teur. pas étoit précisement ce qu'il falloit voir. (71) Les Auteurs orientaux l'appeilent Bu-

(74) D'alsehirs dans la Traduction. Cell Timochin. rpparemment le nom de quelque Tribu. Ces

noms ne font pas mieux expliqués dans l'Au- & Kar, une bête vorace.

(75) Bursa fignifie un Chef de troupes militaires.

(76) Nommé par d'autres Tamachin &

(77) Zuci, en Mogol, fignific un Loup,

remarque que ces cinq fieres furent tous blonds, tirant un peu fur le toux, & ABULONAZI.
qu'ils avoient un cercle rouge entre le blanc & la prunelle des yeux. Leurs defecendans furent furnommés Borzuguns-kayars, partee que les yeux de corte espece portent le nom de Borzugun parmi les Mongols (78).

# Table des Empereurs Tartares & Mongols.

# Race de TURK.

- 1. TURK, fils de Japhet. 5. Kayuk-khan.
- a. Tauna. 6. Alanza-khan, qui divisa ses Etats
- Yleva-khan. entre fes deux fils , Tatar & Mogul ,
   Dibbakai-khan. ou Mungl-khan.
  - Dibbakai-khan. ou Mungl-khan

# Ligne de TATAR-KHAN.

- s. Tatar-khan. 6. Orda-khan.
- 2. Bukka-khan. 7. Baydu-khan. 3. Yalanza-khan. 8. Siunrz-khan.
- 3. Yalanza-khan. 8. Siunrz-khan, qui dérruifit l'Empire 4. Eltela-khan. des Mongols.
- 3. Artailir-khan.

  Race de MUNGL-KHAN.
- r. Mungl-khan. 8. Il-khan , fous lequel l'Empire fut 2. Khara-khan. détruit par Siuntz-khan.
- 3. Oguz-khan, Les Khans des Mongols d'Irgana-
- 4. Ay-khan, kon font inconnus pendant quatre
- 5. Yulda-khan. cens ans , jufqu'à la transmigration 6. Menghi-khan. fous Bertizena.
- Tinyes-khan.
   Ligne de Mungl-khan rétablie.
- 1. Bertizena-khan. Régence d'Alanku.
- Bertizena-khan. Régence d'Alanku.
- 2. Kaw-idil-khan. 12. Budenfir-mogok-khan.
- 3. Bizin-kagan-khan. 13. Tokka-khan.
- 4. Kipfi-mergan-khan. 14. Dutumin-khan.
- 4. Kipii-mergan-knan. 14. Dutumin-knan. 4 5. Menkoazin-borel-khan. 15. Kaydu-khan.
- 6. Bukbendum-khan. 16. Bothkar-khan.
- 7. Simfanzi-khan. 17. Tumana khan. 8. Kaymazu-khan. 18. Kabul-khan.
- 9. Temurtash-khan. 19. Bortan-khan.
- 10. Mengli-kaoja-khan. 20. Yeffughi-bahadar-khan. 11. Yuldul-khan. 21. Tamuzin ou Jenghiz-khan.
- Tous ces Khans sont représentés comme s'étant succedés régulièrement de Soupeons centre pere en fils, à l'exception d'Ay-khan, cinquiéme successeur dans la tace Mon-Hilbite.

(78) Hift, des Tures , &c. p. 59. & fuiv.

Asu.gh.zi. EHAN,

gol, qui étoit frere de Kiun-khan, & d'Yulduz khan, qui n'étoit que simple parent de son prédeceileur. On prétend aussi que depuis I urk jusqu'à Bertizena tous les Khans ont eu de fott longs regnes, excepté le même Yaiduz-khan. Mais cette fuccession & l'Histoire des Tartares sournitient de grands sujets d'obicction à la critique.

Premièrement, nous n'avons pas de preuve autentique que Turk, fondateur comman de cette Nation, ait été fils ainé de Japhet, ni même qu'il ait jamais exuté. L'Histoire d'Oguz-khan, qui éleva fi haut l'Empire Mongol, paroît une pure Légende. Si le fils de ce Prince divisa l'Empire entre quarantehuit de ses parens, comment se trouverent-ils réunis sous Il-khan ? Les longues guerres qui continuerent ensuite avecune grande variété de succès entre les Mongols & les Tartares, paroissent imaginées pour faire éclater la puissance de ces deux Nations rivales & pour remplit le vuide de plusieurs sécles. A la fin on voit les Tartares prévaloir à leur tout & renverlet l'Empire des Mongols . dont le nom même avoit été enseveli pendant quatre cens ans dans la montagne d'Irganakon. Celui des Tartares paroît s'être aussi perdu, car nous n'apprenons rien, dans le même intervalle, ni d'eux, ni de leurs Khans après Siuntz. La posterité de Kayan, qui fait fondre une montagne avec soixante-dix foufflers, paroît une invention badine. Il n'est pas plus probable que la postérité de deux feules perfonnes ait pû devenir affez nombreufe dans l'espace de quarre cens cinquante ans, pour battre dès la premiere rencontre un Peuple aussi guerrier que les Tartares, pour les dérruire entiérement, & rétablir toutd'un-coup l'Empire Mongol. Enfuite l'Historien ne peut remonter plus haut que la prétendue fortie d'Irgana-kon, quand on s'en rapporteroit à fon récit jusqu'à cette époque. Mais on soupçonne, avec raison, que les Mongols n'ont eu jusqu'à Jenghiz-khan qu'une connoillance vague & traditionelle de leur Histoire, dont Pulad ou Fulad recneillit les fragmens dispersés, comme on l'a déia fait observer.

circumingie.

Ces soupçons paroissent confirmés par le désordre de la chronologie, dont on ne voit que deux époques véritablement fixées. La premiere, depuis le regne d'Ogu; jusqu'à celui de Jenghiz-khan , contient , nous dit-on (79) , l'espace d'environ quatre mille ans; de forte qu'en comptant depuis le commencement du regne de Jenghiz-khan, dans la treiziéme année de son âge, jusqu'à la fin de celui d'Oguz, on tombe à l'an 2824 avant Jesus-Christ, ce qui rend Oguz contemporain de Kainan on Mathuselah, au lieu de Kayumarras Roi de Perse; quoique fuivant les meilleurs Historiens il n'ait pas précedé le Déluge,

duns les années de chaque regue-

La seconde époque paroît fixée à l'occasion du nom de Kayat, qui étant venu de Kayan, c'est-à-dire, du Khan qui s'ouvrir avec Nagos l'entrée de la montagne d'Irgana kon, se perdit pendant l'espace d'environ trois mille ans, jusqu'à ce qu'on le vit revivre dans les six fils de Kabul, ayeul de Jenghizkhan. Suivant ce calcul, il n'y auroit pas tout-à-fait mille ans entre Oguz & Kayan; d'où si l'on retranche quatre cens cinquante ans pour la retraite des Mongols dans la montagne d'Irgana-kon , jusqu'à leur sortie & jusqu'au renversement des Tartares sous Beritzena, il restera un intervalle de deux

(79) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. p. 154.

mille cinq cens cinquante ans, depuis Bertezena jufqu'à Kabul; ce qui paroît ABUIGHAZIE trop de deux mille ans, lorsqu'on fait attention que l'Historien ne place que fept Khans entr'eux dans la fuccession. En accordant trente ans pour chaque regne, l'un postant l'autre, ce qui excede nième la regle de chronologie ordinaire, la totaliré des années ne nionrera qu'à cinq cens dix; au lieu que le calcui de l'Auteur donne deux cens cinquante ans à chaque regne.

Il est vrai que les trois mille ans qu'il accorde pour les regnes de vingt Khans, entre Bertezena & Jenghiz-khan, font affez proportionnés aux mille qu'il donne à fix regnes entre Oguz & Kayan. Mais où est la vraisemblance, pour ne pas dire la possibilité de ces longs regnes ? D'ailleurs, s'il y a quelque fond à taire fur l'auroriré d'Ebn abdallatif, cité par Petis de la Croix (80), qui affure que Buzenzer, nommé Budenfir-mogak (81) par notre Auteur, vivoit du rems d'Abu-moflem , comme d'Herbelot (81) observe en effet qu'ils étoient contemporains; la chronologie Tarrare doit être fausse : car Abu-mostem, qui étoit Gouverneur de Khorasan, florissoit vers l'an 132 de l'Egire, & 749 de Jesus-Christ. Ce fut dans ce tems-là qu'il chassa la race d'Ommyah, & qu'il éleva au Califat celle d'Abbat, Ainfi Bugafir-mogak ne peut avoir été fon contemporain sans avoir regné environ quatre cens vingt-lept ans avant Jenghizkhan (83). Cependant, par le premier calcul, fon regne ne doit avoir précede que de trois cens cinquante ans celui de ce Conquerant, & doit tomber au rems d'Anriochus-Epiphanes, onzième Roi de la Syro-Macédoine, vers l'an 74 avant Jesus-Christ. Ajoutons à toutes ces raisons d'incertitude que les circonftances qui ont rapport à l'Histoire des Khans sont en petit nombre . &c la plûpart puériles & fabuleuses.

On ne içauroit désavouer que l'Histoire des Tartares, avant Jenghiz-khan, ne donne sujet à quantité de soupçons, & peut-être n'a-t elle pas le moindre et qui pressurdegré de certitude au dessus de Dutumin, septiéme ancêtre de ce Conquerant. Ausli Abulghazı prend-il foin , lorsqu'il arrive à Dutumin , en remontant depuis Jenghiz-khan, de nous avertir que dans les Généalogies des Turcs & des Tajiks (84) on ne remonte point au-delà de la feptième génération. Deux générations plus loin on trouve Budenfir-mogak, dont la naufance est manifestement fabuleuse. Cependant tous les Khans, ou du moins la plupart jusqu'au rems de Bertegena, où l'on trouve une autre fiction manifeste, peuvent avoir regné fur les Mongols. La tradition peut avoir conservé leurs noms, avec d'autant plus de vraifemblance que l'unique fcience de cette Nation est la Généalogie & l'Histoire de fes Princes. S'il y a de l'exageration dans la chronologie, il faut l'attribuer à l'ignorance où l'on étoit de la longueur des regnes, joint au defit de se donner un air d'antiquité. Mais lorsque la verité se fait reconnoître avec évidence, il ne faut pas croire qu'une partie défectueuse nous mette en droit

(\$0) Histoire de Jenghiz-hau, p. 8.

neuviéme avant Jenghiz-khan. (82. A l'article Bucenger.

(81) On accorde ici a cette race quarantefept aus & demi pour son regne & pour celui des Khans intermédiaires.

(84) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Préface, p. 7. & furv. Les Tajiks, fuivant

La Croix (Vol. II. p. 13. de l'Histoire de Ti-(81) Onzieme Khan depuis Bertezena, & mar bek) (ont les Habitans de Mamara-Inal-& d'Iran , qui ne font ni Tures , ni Mongols , ni Tarrares. D'autres difent que ce font les l'abitans aborigenes, qu'on nomme ainsi par mépris, parcequ'ils sont Marchands & comme dans un état fervil. Les Perfans sont nommés Tapiks par les Tarrares Ufbeks, & Ajem par les Arabes , termes qui fignifient Barbares,

de condamner la toralité, puisqu'il n'y a point d'Histoire nationale qui soit AsticHAZItout-1-fair exemte de fictions ou d'erreurs (85). KHAN.

#### Diverses Tribus des Habitans de la grande Tartarie.

Division des Tartres en Tribus. tente origine.

O U o 1 QUE les Souverains soient en petit nombre dans cette région, ses Habitans sont divisés en quantité de Nations ou de Tribus, qui portent Tribus de diffé- le nom d'Aymaks. On en diftingue deux forres; celles qui font descendues des Mongols ou des Mongls, & celles qui n'en font pas descendues. Abulghazikhan n'explique pas quelle est l'origine des secondes; mais elles doivent la tirer de quelques Mongols ou de quelques Tarrares, qui avoient perdu la mémoire de leur propre source ; ou de quelques Tribus sorties des Khans qui ont précedé Alanza : car il paroît que tous les Aymaks font descendus des Khans. D'ailleurs on a déja fait remarquer l'origine de quelques Tribus qui ne font pas Mongols, telles que les Tribus des Kauklis, des Kipjaks, des Kartiks, des Kalachs & des Vigurs. De ces cinq Tribus, qui tirent leur nom d'Oguzkhan, comme nous l'avons déja rapporté, on nous apprend qu'il n'y a que la derniere qui soit descendue de Mogl-khan. 1. Les Kauklis ont habité pendant quelque-tems les Deferts fabloneux, avec

Tribu des Kan-

les Turcomans. Mais lorsque ces derniers eurent commencé à demeurer dans des Villes, les aurres se retirerent sur les Rivieres d'Hikul & de Talash (86) où ils firent un long fejour. Jenghiz-khan en passa, dans ces lieux, dix mille au fil de l'épée. Le reste, au nombre de cinquante ou soixante mille, se sou-

mit au Sultan Mohamed kararm schalt, dont la mere étoir de cette Tribu. 2. Les Kipiaks onr toujours habité les bords du Don, du Volga & du Jaik.

Triba des Kar-

liks.

3. Les Karliks ne se sont jamais éloignés des montagnes du Pays des Mongols, où ils vivent de leurs terres & de leurs troupeaux. Cette Tribu élisoit ses Khans, & pouvoit être composée de vingt mille familles du tems de Jenghizkhan. Ce Conquérant les avant fait inviter à fe foumettre. Allan, leur Khan, lui offrit une de ses filles, avec de magnifiques présens. Jenghiz-khan donna de fon côté, au Khan des Karliks, une de fes parentes en mariage. Mais aussitôt qu'il l'eut vû partir, il ne fit pas difficulté de dire de lui que le nom d'Arflan firak (87) lui convenoir mieux que celui d'Arflan-khan. Les Mongols employent le mot de Sirak pout signifier un homme sans esprit, & l'appliquent aux Tajiks, qui fonr une Nation fort simple (83).

Tribu des Ka-4. Les Kalachs forment à présent plusieurs branches nombreuses dans le Pays de Mawara-Inahr, & dans les Provinces Perfanes de Khorafan (89) & d'Irak.

5. Les Takrins sont une Tribu de Mongols. Eugaday-zinanez, leur Khan, T ibu des Takoas.

(84) Hift. des Tures, des Mongols, &c. birent les mêmes Pays. Ce peut être les reftes

le dernier du moins de ces noms paroît une

(\$7) Nommés ausli Kapjaks & Kapchaly. On Suppose que ce sont les Cosaques , qui la- p. 31. & suiv.

des Khofars ou Khofaris, qui avoient un Em-(86) Aujourd'hui Tehis, & Ila ou Ili. Mais pire au Nord de la Mer Calpienne, du tems de l'Empereur Justinien (88) C'est à dire, Lian rampant,

(89) Hift. des Tuccs, des Mongols, &c.

avant été invité à la foumillion par Jenghiz-khan , lui offrit , avec d'autres Applemazie présens, une de ses filles, qui parut si belle aux yeux d'Ugaday ou d'Oktay-khan, fils du Conquerant, qu'il l'épousa après la mort de son pete, & la préfera constamment à toutes ses autres temmes.

6. La Tribu des Kerghis, foible dans fon origine, s'accrut beaucoup, avec Tribu des Terle tems, par l'accettion d'un grand nombre de Mongols & d'autres familles, g'arpour qui la beauté de leur Habitation fut un attrait. Urus-Inal , leur Prince, ne se trouvant pas capable de résister à Jenghiz-khan, lui envoya de magnifiques préfens, entre lefquels étoit l'oifeau Schungar, dont on a déja donné la description. L'Ikar , ou l'Ikran-muran (90) , nommé aujourd'hui Jenifea, arrole les frontieres des Kerghis & tombe dans l'Azoukh-Jenghiz ou la Mer amere, On nous raconte qu'il a près de fon embouchure une grande Ville nommée Alabhein , c'est à dire , Pie , parce que ses Habitans & ceux de quelques autres Villes qui en dépendent n'ont que des chevaux pies (91), & d'ailleurs fi grands, qu'un poulain d'un an l'eit plus qu'un de trois dans les autres lieux. Il s'y trouve aulli des mines d'argent fort riches. L'Hiltorien ya plus loin, & nous apprend que la veuve favorite de Tauli, fils de Jenghizkhan, à qui les Kerghis tomberent en partage, envoya trois Officiers à la tête de mille hommes, pour découvrir les curiofités du Pays en descendant la riviere. Le mauvais air en fit périr un si grand nombre, qu'il n'en revint que trois cens; mais pour confirmer l'opinion qu'on avoit de cesse contrée, ils raconterent qu'ils avoient chargé d'argent plusieurs barques, & qu'en remontant contre le fil de l'eau ils avoient été obligés de le jetter dans les flots, parce qu'ils n'avoient point affez de monde pour refifter au torrent.

7. La Tribu d'Ur-mankase, qui tire son nom des lieux écartés & pleins de bois qu'elle habite, est voifine des Kerghis, sur les bords de l'Ikar-muran, & fe foumit aussi à Jenghiz-khau. On distingue une autre Tribu du même

nom, mais composce de Mongols.

8. La Tribu des Tatares, que les Nations occidentales de l'Europe appel- Tribu des Talent Tartares, est une des plus anciennes & des plus fameuses de la Nation Turque. Elle descend de Tatar-khan. On y comptoit autrefois plus de soixante-dix mille familles, fous un feul Khan; mais s'étant enfuite divifée en plufieurs branches, elle s'affoiblit par degrés. Sa principale branche liabitoit le Pays de Biurnaveri , près des frontieres du Katay , dont elle devint sujette. S'étant revoltée dans plusieurs occasions, l'Empereur du Katay la fit rentrer fous le joug par la force des armes. Une autre branche s'établit fur les rives de l'Ikar ou de l'Ikran-muran (91). Le l'ere Gaubil raconte, d'après les Annales Chinoifes, que du tents de Jengliz-khan les Tatares habitoient les bords des Rivieres de Kerulon & d'Amur. C'est de certe Tribu que le Pays & tous les autres Habitans ont pris leur nom parmi les Européens & les Nations de l'Asie métidionale.

9. La Tribu des Virats (93) habite les bords de huit rivieres qui tombent Tribu des Virats. (90) A présent ils sont placés, suivant la Mongols, &c. p. 64

(91) Ibid. p. 56 & 39. Carre de Kyrillow, près des frontieres de la Ruffie & de l'Ural tag. (91) Ce font peut-être les Borats on Brats ,

(91) Les Russiens ont une tradition femqui habitent encore aux environs de ces blable fur une Nation de la Siberie qu'ils appellent Peftraya-orda. Hift. des Turcs, des

#### HISTOIRE GENERALE

ASULGHAZI-KHAN. pluticurs bran-

dans l'Ikar ou l'Ikran-muran , du côté de l'Est. Après avoir soutenu assez longtems la guerre contre Jenghiz-khan, elle se vit forcée à la soumission, avec Ses driffonzen Tokea-beghi, fon Khan, & fes deux fils Pialzi & Tauranzi. Il en est forti plufieurs aurres Tribus. 2. Les Torga uts , ainsi nommes parce qu'ils habitent audell du Pays de Solika, qui est situé au-dell de celui des Mongois; mais s'étant foumis aujourd'hus à l'autorité d'Ajuka-than, ils font partie de la seconde branche des Eluths, nommes Eluths-ajukis ou Torga utis (94), 2. Les Kuris, 3. Les Utilas. 4 Les Tumats , qui habitent le l'ays de Borku-chin heguen , & qui se soumirent à Jenghiz-khan. 5. Les Boygazius. 6. Les Hirumzius. Ces deux dernieres Tribus habitent près des Kherghis & font d'un naturel paifible. 7. Les Teianguts. 8. Les Oras-uts. 9. Les Kuffiet-maitz. Ces trois Tribus ont toujours été célebres par leur habileté dans la l'hyfique & dans la Magie. Elles n'entendent pas moins la chaîle & la pêche; ce qui leur a fair choifir pour

Tribudes Navmans.

10. Les Naymans font une Tribu fort ancienne & fort riche, qui habite une contrée des Mongols, nommée Kara-kum ou le Sable blanc, mais qui n'exerce pas l'agriculture. Leur Khan, qui se nommoit Tayyan, & Kuchluk son fils, furent tués par Jenghiz-khan. Gaubil nous apprend que les Naymans étoient limitrophes des Mongols, près de la Riviere de Holin ou de Karakuran, au Nord du grand Desert sabloneux. A présent ils sont établis près de Sira-muran, au Nord-Eft de Peking (95).

Habitation le voilinage des forêts & des rivieres.

Tribu des Karajes,

11. Les Kara-its (96), c'est-à-dire, les bazanes, ont tiré ce nom de sept freres auxquels ils doivent leur origine & qui avoient le teint de cette couleur. Korzabur-khan , surnommé Busruk , fils de Margus-ili-khan , étoit pere de Tayrel-khan, à qui l'Empereur du Katay donna le titre de Vang (97). On le vetra nommé Vang-khan, dans l'artice particulier de Jenghiz-khan. C'est ce fameux Ung khan que Marco-Polo & d'autres Ecrivains Européens ont nommé le Prete-Jean, & qu'ils ont représenté sous la double acception de Roi & de Prêtre, sans aucun autre fondement historique que leur propre témoignage. Les Kara-irs étoient voifins des Naymans, & poiledoient une grande partie des Pays qui bordent les Rivietes de Tula ou Tola & d'Orghun (98).

Triha des Un-

12. Les Ungultis (99) font fitués près de la grande muraille de la Chine & reçoivent une paye confiderable de l'Empereur du Katay pour la garde des passages. C'est de-là qu'ils tirent leur nom. Cette Tribu étoit composée, du tems de Jenghiz-khan, d'environ quatre mille familles, dont le Khan, nommé Alakus, entra dans l'alliance de ce Monarque & contribua beaucoup à lui faciliter la conquête du Katay en lui ouvrant les palfages de la grande muraille.

Tribu des Tur

13. Les Turkaks, nom qui fignifie Garde en langue Turque. C'est l'usage de cette Nation que lor squ'une patrie est livrée au sommeil, l'autre veille pour la sureté commune & bar sur quelque chose de sonore, pour faite connoître qu'elle

(94) Observations mathématiques du Pere les Européens; mais tous deux mal·à-propos. Sourier, p. 148, 160 & fuiv. (95) Ibid. p. 181. Vojet auffi la Carte de

(98) Nommé alors Kollonar fuivant Bentink , p. 76. (99) Histoire de Jenghiz-khan par Gaubil, la Tarrarie Chinoife. (96) Les Européens écrivent Kevis & Krits. p. 4. note 6.

(97) Annuk dans la Traduction , & Ung par

cſŧ

78.



r.pn.x.ni.

est attentive à son devoir. Turkak signifie proprement levez-vous & battez. ANDIGHAZI-Cette Tribu est fort nombreuse.

KHAN.

Il est tems de passer aux veritables Tribus Mongols, ou Mungls, qui sont au nombre de quarante-cinq. La premiere est celle des Vigurs (1), dont on Tribus Mongolisfair remonter l'origine au regne d'Ogur-khan ( 2 ). Ils avoient anciennement leurs Habitations entre les Montagnes de Tara-tubushuk, d'Uskun-luk-tugra gara-& de Kut ou d'Altay. Comme cette contrée a dix rivieres d'un côté & neuf de l'autre, ceux qui occupoient la premiere de ces deux parties portoient le nom d'Un-vieurs, & les autres celui de Tokos-vieurs ( 2 ). Ces deux Tribus, Sei divitions. composées de plus de cent vingt branches, possedoient un grand nombre de

Villes & de Villages, fans être gouvernées par aucun Khan. Mais ayant perdu le goût de la liberté, la premiere se donna un Maître nommé Mangarati, qui prit le nom d'Ililtar; & la seconde en choisit un autre, qui se nommoit Il-irghiz, Les descendans de ces deux Princes conserverent les mêmes titres: Mais, après l'espace d'un siècle, les deux Tribus s'étant téunies n'eurent plus qu'un même Souverain, fous le titre d'Idikut, qui fignifie en langue Turque, envoyé par

l'Esprie (4); & en langue Usbek, libre & indépendant.

Elles vivoient dans cette union depuis deux mille ans, fans avoir abandonné ser los licitions leurs montagnes, lorsqu'à l'occasion de quelques differends elles prirent le parti de les labinade se séparer. L'une alla s'établir sur les bords de la Riviere d'Irtiche, où elle se divisa en trois branches, dont la premiere choisit pour demeure (5) Bish-balick & cultiva les terres voifines. La feconde fe difperfa aux environs de cette Ville, & se réduisir à tirer sa subsistance de ses troupeaux. La troisième continua d'habiter les bords de l'Irtiche, où elle vit de poisson & de la chasse des martres, des caftors, des écureuils & d'autres animaux. Elle se nourrit de leur chait, & se couvre de leurs peaux, qui ont été de tous tems l'habillement de ces Peuples.

Banerzik-Idikut , leur Khan , fe foumit à Jenghiz-khan pour affurer ses Etats contre Kavar (6) Khan du Turkestan, & se conserva l'amirié de son prorecteur en lui faisant chaque année des présens considerables. Il se joignit même à lui , lorsque ce Conquerant déclara la guerre à Mohamed-karasm-schah. Jenghiz-khan employa, dans toutes ses expéditions & dans les affaires de sa chancellerie, tous les Vigurs qui avoient une parfaite connoissance de la lanque Turque & qui étoient versés dans l'art d'écrire. Ses descendans, qui regnerent en Perse & dans le Pays de Mawara-inahr, se servirent aussi fort longtems (7) de cette Nation pour les mêmes usages. On doit observer que les Vigurs étoient le seul Peuple de la grande Tartatie qui eût l'usage des caracteres. C'étoient les mêmes dont on se sert aujourd'hui dans le Tiber, sous le nom de caracteres de Tangut (8).

(1) Wigurs, Igurs on Oygurs. (1) On a pourtant vu ci dellus que de tous

(4) Idi fignific Envoyé, & Kut, Efprit. (1) Bishbalick étoit dans la petite Bukkarie, près de Turfan.

les Mongols il n'y eut que les Tribus de Kayan & de Nagos qui échaperent au carnage d'Il-( ) Un fignific Dix, & Tokos, Nenf, en

(6) C'est peut-étre Gur-khan. (7) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 13, 31 & 46.

langue Turque. Ce sont peut être les Unigores & les Kotrigores de l'Histoire Grecque Souciet , p. 146.

(8) Observations mathématiques du Pere

Tome VII.

ABUIGHAZI
EHAM. celle de même nom, dont on a déja parlé. Elle est descendue (9) d'Oguz-

Urmankars, des khar

On a déja remarqué que les defeendans de Kayan prirent le furnom de Transebair Ja.

Kayars, & les defeendans de Nagos celui de Durlagans ou de Nagolles 18 de Sebando de Changement qui leur fit bien-tôt perdre leurs vértables noms. Il fortra d'eux trente-huit Tributs; c'éth-à-direc, rrente-trois de Kayan & çinq de Nagos, Les premieres fond and Forder fuivant:

Tribu de Nirkha.

a. 1. Les trois fils d'Alanku produifirent une Tribu nombreufe, furnommée Nirkha, c'elt-à-dire, Famille pure, en mémoire de la merveilleufe naisfance de ses Fondateurs, qui arriva fans la participation d'aucun homme (10). On a lú dans un autre endroit qu'ils prirent le nom de Niron.

 Les Kunkurats ou les Kunbrats (11), font soits du fils de Zurluk-mergan. Ils habitoient les bords de la Riviete de Katassu (12) du tems de Jenghiz-khan) & leur Khan, nommé Tur-kiti, alla au-devant de ce Prince, dont

il étoir parent (13).

Tribuske Burter skie Kar
3 & 4. Les Burkus & les Kurla-ust habitoient autrefois le même Pays que
hande kar kurlahande kar
5 & 6. Les Ankarahs & les Alakman.

7 & fret de Zurla-mergan Clura, mere de Jenghis khan, étoit de la feconde

6 & 6. Les Ankarahs & les Alakman.

de ces deux Tribus.

7. Les Kara-nuts font descendus de Kara-nut, fils aîné de Busuday troisié-

Tribu des Kurlas & ses dax-lept di-

me frere de Zurlak-mergan. 8. Les Kurlas, une des premieres Tribus des Mongols, font fortis de Kurlas , fils de Meyzir-ili , qui eut pour pere Konaklot , fils de Busyuday , le plus jeune des freres de Kurluk-mergan. Ils sont divisés en plusieurs branches, qui ont le furnom de Niron. 1. Les Katuguas , descendus de Boskum-katagam , aîné des trois fils d'Alanku. 2. Les Zalzuts, fortis de Boskin-zalzi, fecond fils d'Alanku. 3. Les Bayzuts, qui viennent de Baffikar & d'Hurmulankum, fils de Kayan-khan. 4. Les Zipants, qui descendent de Zapzin, troisième fils de Baydu-khan. 5. Les Irighents, qui viennent auffi de Zapzin. 6. Les Zenus, furnommés Nagos , mais différens des Nagoslers. Cette branche est fortie de Kauduzena & d'Olikinzena, fils d'Hurmalakum. 7. Les Butakins, venus de Butakin , fils aîné de Tumana-khan , petit-fils de Kaydu-khan. 8. Les Uruths , descendus d'Uruth , second fils de Tumana. 9. Les Mankats , sortis de Mankat, rroifième fils de Tumana. Cette Tribu a reçu des Ruffiens le furnom de Kara-kalpaks, qui n'est qu'un sobriquet, & possede à présent la partie occidentale du Turkestan avec la Ville de ce nom (14). Mais la Carte de Kirillow fait deux Tribus différentes des Kara-kalpaks & des Mangatz. 10. Les Budurghins, descendus de Sambazum, troisième fils de Tumana-khan. 11. Les Budors, descendus de Burkilli, quatrieme fils de Tumana. 12. Les Burlas ou les Berlas, descendus d'Yedensi-burlas, fils de Zajuli, sixième fils de Tuma-

(11) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 16. & 16. C'est peut-être les Kongaruts. (11) Aujourd'hui l'Orkhon , suivant Ben-

tink.
(13) Hift. des Tures, des Mongols, &c.
P. 48, 31 & 75.
(14) Ibid. P. 575.

<sup>( 9 )</sup> Hift. des Turs , &c. p. 38.

KHAN.

na. Le grand Timur-bek, ou Tamerlan, étoit de cette Tribu. 13. Les Kayums, ABULGHAZIfortis d'Udur-bayan, feptième fils de Tumana. 14. Les Vilois, descendus de Balzar , huitieme fils de Tumana. 15. Les Baffuts ou les Yeffuts , descendus d'Olzingan, neuvième fils de Tumana. 16. Les Kayats, descendus des six fils de Kabul-khan, qui érant robustes & d'humeur guerriere, firent revivre le nom de Kayats, enseveli depuis près de trois mille ans. 17. Les Borzugauskayats, fortis des cinq fils d'Yessughi-Badadur-khan, dont Temughin, nommé ensuite Jenghiz-khan, étoit l'ainé. On a déja remarqué que ces cinq freres étoient blonds, tirant fur le roux, & qu'ils avoient un cercle rouge entre la prunelle & le blanc des yeux. Les Mongols appellent les yeux de cette forte Borzugans, nom qui est devenu celui de leur posterité (15).

Tribudes Ilai-Tribu des Dur-

9. Les Ilzigans, descendus d'Ilsigan, frere de Kurlas fils de Meysit-ili. 10. Les Durmans , qui fignifie Quatre en langage Mongol (16) , viennent gans des quatre fils aînés de Bizin-kayan-khan. Le reffentiment que ces Princes eurent de l'election de Kipgi-mergan-khan leur fit abandonner le Pays; mais dans la fuite du tems ils vintent s'établir dans les domaines des Zipzi-morgan, où ils devinrent les fondateurs de deux Tribus; celle des Barians, fortis d'un Prince de ce nom, & celle de Sukut, venue d'un fils de Durman par une Efclave, qui s'étant délivrée avant le terme naturel pour avoir été maltraitée par la femme de fon Maître, cacha fon fruit entre des buillons, nommés Yulgan en langue de fa Nation & Sukut en langage Mongol (17). Le pere, à qui l'on fit retrouver le lendemain fon fils, lui donna le nom du lieu où il l'avoir découvert.

Les Tribus des Nagosters , ou des Durlagans , descendues de Nagos , sont au Tribus des Nanombre de cinq.

Les Bayuts sont divisés en plusieurs branches, dont la plus considerable est Tribudes Bayuts. celle des Bayuts-Sadaghins, & des Bayuts-Makrims, ainsi nommés des Rivieres de Sadaghin & de Makrim, dont ils habitent les bords. Ils font voifins

Les Jallayrs (18) font une Tribu fort ancienne. Ils étoient autrefois difper- Tribu éto Jalfes dans une grande érendue de Pays, sous le gouvernement de plusieurs Prin-leyre. Ses malces, jusqu'à ce que les Kitayens leur ayant déclaré la guerre, ils se virent dans unes. la nécessité de se resserrer pour s'assister mutuellement. Leurs familles étoient si nombreuses, qu'elles se répandirent dans soixante-dix Provinces différentes (19), qu'elles nommerent Karan dans leur langue; & la plupart s'établirent dans un canton des Mongols, nommé Uman. Mais l'Empereur du Karay en ayant défait & enlevé un grand nombre (20), le reste prit la fuire & se vit réduit à vivre de racines. On rapporte cet évenement au regne de (21) Dutumin, pere de Kaydu-khan, qui étant allé se marier dans un autre Pays laissa Mutalan, son second frere, pour prendre soin de sa maison & de ses sept au-

(t5) Ibid. p. 49, 59 & 60. (16) En langue des Eluths ou des Kalmuks, diftricts.

des Virats.

Dirbi fignific quatre, suivant la Table de (17) Il paroit ici que les Duremans ont un langage différent de celui des Mongols.

(18) Ou Chalayrs. On lit Jalaghirs dans les Traductions ; mais c'est sans doute une erreur.

(19) Il faut entendre des eantons ou des (10) Peut-être dans le Pays de Korchin . au Nord de Pe-che-li, où habitent maintenant les Jallaves.

(11) Ancêtte de Jenghiz-khan, à la septiéme génération.

G ii

## HISTOIRE GENERALE

ABULGHAZI-KHAN.

tres freres. Un jour que ces Princes alloient faire leurs exercices dans no lieu fort uni, près de leur Habitation, ils y trouverent les Jallayrs, qui creufoient la terre pour en tirer des racines, & qui empêchoient par conféquent que ce terrain pût fervir à leurs amusemens. Ils en donnerent avis à Mutulan , qui accourur avec main-force & qui mit les Jallayrs en fuite. Mais ces hardis fugitifs revinrent à la charge, vainquirent Murulan, le tuerent, lui & les sept Princes ses freres, ruinceent leut Habitation & passerent au fil de l'épée tous les Habitans qui tomberent entre leurs mains. Kaydu-khan informé de certe diferace, hata fon retour & fit demander aux Jallayrs pourquoi ils avoient tué ses freres. Cette démarche les allarma si vivement, qu'ils envoyerent au Khan cinq des principaux coupables, avec leurs femmes & leurs enfans, pour les livrer à fa vengeance. Mais il se contenta de les garder pour l'esclavage ; ce qui tourna fort heureusement pour lui, par la fideliré avec laquelle ils le fervirent. Ils prirent dans la fuite le furnom de leur Maître, & leur posterité continua de fervir fes descendans jusqu'à la quatrieme génération. Quelquesuns eurent en partage dix, douze & jusqu'à vingt familles. Sous le regne de Jenghiz-khan, les autres Jallayrs prirent le nom de leurs freres captifs (11).

Neuf autres Tri-Outre les Tribus Mongols qu'on vient de nommer, on en compre neuf aubus Mongols. tres: mais il est incertain ii elles descendent de Kayan ou de Nagos.

Tribus des Mar-

1. Les Markats. Tokta-beghi-khan, qui étoit de cette Tribu, ne vécut iamais en bonne intelligence avec Jenghiz-khan. Un jour, dans fon absence, il enleva ses femmes & tout ce qui put tomber entre ses mains. Une autre fois, ayant dresse une embuscade dans laquelle il le sit prisonnier, il sit payer sa rançon fort cher à ses Sujets.

Tribu des Unsma ees, & fes deas branches.

2. Les Umma-uts, anciennement nommés Urma-uts. D'eux font forries quatre Tribus. 1. Les Kunakenors, descendus d'un Umma-ut de ce nom. Menglik, furnommé Izka, c'est-à-dite le Dévot, étoit de cette Tribu. Il épousa une veuve nommée Ulun-iga (13), mere de Temujin, ou Jenghiz-khan, qui étoit alors âgé de treize ans. Quelques années après , Vang-khan (24), de la Tribu des Kara-its , lui proposa de tuer Temujin & de diviser entr'eux les possessions de ce jeune Prince. Cet affassinar devoit s'exécuter dans une visite que Vang prometroit de faire à Menglik. D'un autre côré, il invita Temuiin à fe rendre chez lui, fous prétexte d'y traiter un mariage entre fa fille & se fils aîné de l'autre. Temujin , qui le voyoir fréquemment parce qu'il avoit eu beaucoup d'amirié pour fon pere, ne balança point à se mettre en chemin, fans autre fuite que deux domestiques. Mais il eur le bonheur de rencontrer fon beau-pere, qui l'informa du perfide dessein de Vang; & cer avis lui fir évirer le piège, 2. L'autre branche des Umma-uts est la Tribu des Arlats . descendue d'Arlat, fecond fils de Menglik-Izka par sa premiere femme.

Tribu des Kalkits. Sua ongi-

3. Les Kalkits , fortis de Kalkit troisieme fils de Menglik , ainsi nommé parce qu'il ne parloit pas librement. Des Kalkits sont descendus, t. les Kishliks, qui tirent leur nom de Kishlik. Cet homme, qui prenoit foin, avec Baydu son frere, des chevaux d'un Seigneur de la Cour de Vang-khan, ayant

(11) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (24) C'est l'Ung.khan des Ecrivains Europ. 49 , 12 & fuiv. péens, & l'Annuk de la Traduction. (13) Nommée aussi Vheu-kuzin.

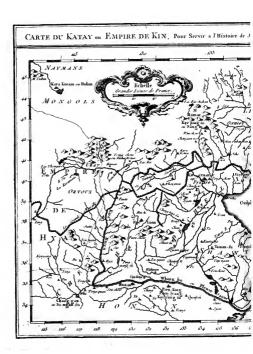



Tom. VII. Nº 4.



découvert que son Maître faisoit des préparatifs pour une expédition du Khan, ABULGHAZIqui se proposoit de surprendre Temujiu, se crut obligé, en qualiré de Mongol, d'averrir ce Prince de ce complot. Il fut récompensé d'un si grand service par la qualiré de Tarkun (25) pour lui & pour ses descendans jusqu'à la neuvième génération. Ce titre les exempte de toures fortes de taxes.

3. Les Vishuns. 4. Les Suldus. 5. Les Obliens. Tout ce qu'on sçait de ces trois Tribus, c'est qu'elles sont descendues des Mongols (26).

#### 6. X I.

# Regne de JENGHIZ-KHAN.

E fameux Tartare qui a rendu le douzième fiécle célebre par fes conquêtes, naquir dans le Pays de Dilunyulduk (17), l'an 559 de l'Egire, & Jenghiz-khan. 1163 de l'Ere chrétienne. En naissant, il apporta du sein maternel un motceau de fang coagulé dans fa main; ce qui fut regardé comme le préfage d'un grand nombre d'exploits guerriers. Il fur d'abord nommé Temujin (28). A la mort d'Yessughi-bahadur-khan, son pere, il vit sous ses loix trente ou qua- nom ett Temarante familles descendues de la même origine, outre plusieurs Tribus qui le jinreconnoissoient pour leur Souverain. Mais lorsqu'il eut atteint l'âge de treize 11cft abandonné ans, les Tayquis, & les deux tiers des autres Tribus à leur exemple, l'aban- fire Sujettdonnerent pour se soumettre à Burgani kariltuk. Les seuls qui lui demeurerent fideles furent les descendans de son ayeul, avec une partie des Mankats & quelques familles des Tribus fugirives. Cependant il réduifit par degrés les rébelles à la foumission.

Il avoir employé rous ses efforts pour remédier au mal dans sa source. Son âge ne l'avoir point empêché de livrer une baraille fanglante. Mais comme elle n'avoit point été décifive, il se vit obligé de temporiset jusqu'à sa quarantième année. Ce fur alors qu'ayant appris que les Bayzuts , les Mankats & les Tar- Sa premiere sietares pensoient à le surprendre, il se mit en campagne avec treize Tribus qui toire contre les composoient ses forces, au nombre de trente mille hommes. Il plaça au centre fon bagage & fes troupeaux. Dans certe firuation, il parut attendre fes ennemis d'un air ferme. Mais , à leur approche , il rangea son armée sur une seule ligne, pour couvrir mieux son bagage par l'étendue de son front; & l'action s'érant engagée il remporta une victoire complette, dans laquelle il fit mordre la poussiere à cinq ou six mille hommes. D'un grand nombre de rébelles , qu'il fit prisonniers, il ordonna que les soixanre-dix principaux sussent jettés dans des chaudieres d'eau bouillanre. Enfuite marchant vers leurs Habitations, il les faccagea fans pirie, & fir enlever hommes, bestiaux & rour ce qu'il jugea propre à son usage. Les enfans furent condamnés à l'esclavage, & les hommes capables de service n'éviterent la mort qu'en se rangeant sous sa baniere; ce qui augmenta confidérablement ses forces.

Quelque-rems après, Sungun (19), fils de Vang ou Tayrel, Khan des Ka-

(15) De la Croix écrit Terkan. (16) Hift. des Tures, des Mongols, &c. P. 47 & 73.

(27) Petis de la Croix écrit Dilon-yldak, (18) Tamufin , Timujin ou Timuchin. (29) D'autres le nomment Haka-fanghin,

G 111

RIGHE DE IINGHIZ-EHAN. Sujet de la guerre entre Vang & Temujen.

ra-its , fut informé par Jamuka-zizen (30) , de la Tribu de Jaygherat ; que Temujin avoit invité Tayan, Khan des Naymans, & Bayrak-khan, à prendre les armes contre Vang son pere. Vang n'ignoroit pas que Tayyankhan le haissoir depuis long-sems. Mais il avoit reçu rant de marques d'amitié de Temujin, qu'il ne pouvoit ajonter foi au récit qu'on lui faisoir; & comme il avoit d'ailleurs les plus grandes obligations à sa famille, il résolur de n'être pas le premier agresseur. Il faut observer à cette occasion que les cinq fils (31) de Korzabut disputant pour la succession, après la mort de leur pere, l'aîné & le plus jeune joignirent leurs forces contre les trois autres, qui furent entiérement défaits. Yakabata, Clief du Parri, affifté par les Naymans, battir à fon tour le Prince Tayrel, qui ayant cherché une retraite chez Yessughi-bahadurkhan, fur rétabli par son secours. Mais sur le resus qu'il sit d'admente ses freres au partage de la fuccession, Kavar-khan, leur oncle & frere de Korzabut, chez lequel Yakakara s'étoit retiré, l'obligea pour la seconde fois de recourir au pere de Temujin, & Yeslughi embrailant encore sa querelle ôta la vie à Yakakara, qui eut le malheur de tontber entre ses mains; après quoi il remit Tayrel en possession du trône. Ainsi Tayrel, ou Vang, étois redevable à Yeslughi de tout fon pouvoir & de toutes fes richeffes.

Cependant, n'en redoutant pas moins le caractere entreprenant de Temujin, il prit enfin la réfolution de le déstuire. Sons présexte de ferrer leur alliance par un mariage, il le fit presser de se rendre à sa Cout, où il se proposoit de lui oier Temnilo defait la vie. Temnjin averti pat Badu, comme on l'a déja rapporté, envoya ses Vang & Sungan femmes, fes enfans, fes troupeaux & fes autres effets dans un lieu nommé Balzuna · bala'e (32) , & demeura derriere avec un corps d'environ deux mille deux cens hommes, qu'il avoit rassemblés à la hâte. Vang-khan s'approcha de grand matin à la tête de douze mille hommes. Mais Temujin, qui avoit reçu avis de sa marche par Koyuldar-zizen, de la Tribu des Mankats, lui dressa une embuscade avec la moisié de ses forces. L'Ennemi, attaqué de front

> b'elle d'un coup de pique au visage, toute l'armée n'eut pas d'autre ressource que la fuite.

Tenuijin se bornant à l'honneur de la victoire, eut la prudence de se rerirer avant que l'Ennemi pir rassembler toutes ses forces (33). Il trouva si peu d'eau à Balzuna-balak, qu'il marcha vers la Riviere de Kalassui (34), où les Kuu-Ules invite inu- kurats se joignirent à lui sous la conduite de Tur-ilik. De-là s'érant avancé jusqu'à Kollanuaer (35), il envoya un de ses Officiers à Vang-khan, pour lui rappeller le fouveuir des obligations qu'il avoit à son pere & des témoignages d'amitié qu'il lui avoit données lui-même dans cinq ou fix occasions. Vang confessa ce qu'il devoit à la reconnoissance; mais comme il n'avoit commencé la

& par l'arriere-parde, ne réfulta pas long-tems à ce double effort. En vain Tayrel & fon fils s'avancerent avec un gros corps de troupes pour rallier les fuyards. Ils furent chargés eux-mêmes avec tant de vigueur, que Sungun ayant été

el'ement à la

(10) C'est a-dire, en langue Mongol, Jamaka l'éloquent. D'autres le nomment Chamuka.

(31) Leurs noms étoient Tayrel, qui fut ensuite nommé Vartang, Takakara, Baylemut, Nunigay & Zukania.

(32) Baljana, ou Paljuna-polars. (31) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

p. 63 & 66. (14) Ceft anjourd hui l'Orkon.

(35) Aujourd'hui Tola.

guerre qu'à l'instigation de fon fils, il lui envoya le Député de Temujin. Sungun, irrité de sa blessure, rejetta toutes les propositions d'accommodement ; ce qui n'empîcha pas Temujin d'employer d'autres voies pour engager le pere & le fils à la paix. Mais ne rirant aucun fruit de ses avances, il se mit en marche avec toutes ses forces. L'Ennemi vint à sa rencontre avec une armée nom- Bacheve de les

JINGHIZ.

breufe, La bataille fut fanglante, Vang & Sungun, entiérement défaits, se détruire. virent obligés d'abandonner au vainqueur leurs Erats & leurs Sujets.

Le défespoir porra Vang-khan à se réfugier chez Tayyan, Khan des Nav- Monde Vangmans, quoiqu'il n'eût jamais vécu en bonne intelligence avec ee Prince. Dans hangfa route il tomba malheureusement entre les mains de deux Seigneurs de cette Tribu, qui n'ignorant pas ses anciens démêlés avec leur Khan, le tuerent & firent main-baile fur fon corrège. Ils porterent fa tête à Tayyan; mais ce préfent ne fut pas aufli bien reçu qu'ils s'y attendoient. Tayyan leur dit : " C'étoit un grand Prince, dont vous auriez dù respecter la vieillesse. Vous auriez " mieux fair de lui fervir de gardes que de bourreaux. Il voulut, pour honorer sa mémoire, que sa tête sur enchaîlée dans l'argent & placée sur son propte trône, le visage rourné vers la porte. Le Prince Sungun se tint caché quelquetems parmi ses Sujets. Ensuite, apprenant qu'on le faisoit chercher avec soin, il se retira dans la Ville de Khatcon (36), qui appartenoir alors à Kalizobara, Seigneur de la Tribu des Kalachs. Mais au lieu de lui accorder la protection qu'il demandoit, ce perfide lui fit donner la mort, & livra au vainqueur fa tete , fes femmes , fes enfans & tous fes effets.

Les Tribus voifines ne firent pas difficulté de se soumettre à Temujin après Temujin effercet évenement. Sa puissance devint si formidable, qu'en 599 de l'Egire & 1202 Mongois, de Jesus-Christ, tous les Mongols qui l'avoient reconnu pour leur Chef lui donnerent le titre de Khan, dans le Pays de Naumankura, où il faifoit alors fa réfidence. Il étoit âgé de quarante aus. Cette fête fut célebrée avee beaucoup d'éclat. Ce fut au milieu des acclamations de ses Peuples, que Kokza, fils de Comment of the Mengliz-Izha, & furnommé l'Image de Dien, parce qu'en hyver il alloit toujours nuds pieds & vêtu fort légerement, se prétendit envoyé de Dieu pour avertir Temujin qu'il devoit prendre à l'avenir le nom de Jenghiz-khan (37), & que toure sa posterité regneroit sur les Mongols de génération en génération. Il publia austi qu'il lui venoit de tems en tems un cheval blanc qui le transportoit au Ciel (38), où il conversoit avec la Divinité.

D'un autre côté, Tayyan, Khan des Naymans, faisoit presser Alakus, les Naymans. Chef des Unguts, de s'unir à lui pour attaquer le nouveau Monarque des Mongols. Mais loin de se rendre à ses instances, Alakus découvrit ce complor à Jenghiz-khan, qui assembla aussi-tôt tous les Chefs de ses Tribus. Ils jugerent, dans un Conseil solemnel, qu'on ne pouvoit rien entreprendre avant que les chevaux fussent remis des fatigues de la derniere expédition. Mais Daritlay-olingan (39) leur ayant offert de fournir des chevaux frais à toute l'armée, la guerre fut résolue contre les Naymans, & les troupes se trouverent raisemblées

(16) Khoton , ou Hoton , vers Kashgar. (37) L'Auteur observe qu'en langage Mongol le mot Jin fignifie Grand , & que ghiz en est le superlatif , c'est-à dire , qu'il signifie Très-grand. Les Mongols appellent la Mcr,

Jenghiz, pour exprimer fon immensité. (18) Cette fable paroît copiée de l'Alborak de Mahomer.

(39) Nommé austi Daritlay-bulay.

RIGHEDE JINGHIZ-KHAN.

au commencement de l'année suivante (40). Zena-noyan, chargé de prendre des informations, se saisir d'un Nayman. Il apprit de lui que Tayyan s'étant joint aux Markats, aux Virats & aux Joygherats, avoit passé la Riviere d'Altay (+t), & s'avançoit par des marches forcées pour surprendre Jenghiz-

Il les défait Jana glante.

Ce Prince ne balança point à mettre son armée en mouvement. Après quelune lataille fan- ques jours de marches, apprenant que l'Ennemi commençoit à paroître, il donna le commandement de son aîle droite à Zuzikar son frere & celui de l'aile gauche à son fils Zuzi. Il se plaça lui-même au centre, & dans cet ordre il fit commencer l'attaque. Tayyan , dangereusement blessé dès le commencement de l'action, se degagea de la mêlée; & voyant, après un grand carnage, que la fortune se déclaroit pour son Ennemi, il envoya ordre à ses Généraux de se rendre à discretion. Mais la crainte d'un traitement rigoureux leur fit prendre le parti de combattre jusqu'au dernier. Le Khan, blessé, mourut en faifant ses efforts pour échaper par la fuire. Kulchkuk, son fils, se fauva heureusement dans les Etats de Bayrak, autre Khan des Naymans & frere aîué de fon pere.

Conquête de Tangur.

Jenghiz-khan victorieux mit ses troupes en quartier d'Hyver, & dès le Printems de l'année suivante il entra dans le Pays des Markats. Leur Khan, nommé Toktabeghi, s'étoit réfugié chez Bayrak. Sa Tribu n'en fut pas moins réduite, & le vainqueur en recruta fon armée. Il marcha immédiatement vers la Capitale de Tangut. Le Khan, qui étoit fort âgé, se rint renfermé dans sa Ville & foutint un fiége de quelques femaines. Mais ayant été forcé dans un affaux, son obstination lui couta la vie & les murs de la Ville furent démolis. Jenghiz-khan, après avoir foumis quelques autres Villes voifines, retourna dans ses propres États (42).

Jenghiz-kan fast Bayrak

Au Printems de l'année suivante il marcha contre Bayrak. Ce Khan, le protecteur de tant de malheureux, étoit parti depuis quelques jours pour la chaife, Jenghiz-khan se hâra de le suivre. Il se saist de sui dans sa marche & lui sit trancher la tête. Kuchluk, fils de Tayyan, & Tokta-beghi, Khan des Markats, prirent la fuite à cetre nouvelle. Mais Jenghiz-khan les poursuivit jusqu'à la Riviere d'Irtiche. A fon approche Konahabeghi, Chef des Joygoraths, & Arllan . Khan des Karliks , qui habitoient les bords de l'Irtiche , s'emprefferent de lui offrir leurs foumissions & le conduissrent dans la retraite des deux Princes fugitifs. Tokta-beghi fut pris & mis à mort. Kuchluk se sauva dans le Turkestan, où il fur recu favorablement de Kavar, Khan de Kara-kitay, qui lui donna fa fille en mariage.

fur ell heré.

Au retour de Jenghiz-khan, les Kerghis & leur Khan, Urus-inal, se sou-Jamaka-zizen mirent à ses armes victorieuses. Jamuka-zizen, qui s'étoir retiré chez Tayyan après la mort de Vang, retourna dans sa Tribu lorsqu'il eur appris la ruine de son Protecteur. Il commandoit les Joygharars. Mais les Chefs de cette Tribu confiderant qu'avec la qualiré de vainqueur Jenghiz-khan étoit du même fang qu'eux, & que Jamuka-zizen avoit caufé la perte de Vang & de Tayyan leurs anciens Maîtres, prirent la réfolution de le livrer à fon ennemi. Jenghizkhan lui fit fouffrir une mort cruelle. Au milieu des tourmens, ce malheureux

(40) 600. de l'Egire , 1219 de J. Ch. (41) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (41) Aujour I'hui Siba , fuivant Bentink. p. 75. & fuiv.

Prince

Prince déclara que si Jenghiz-khan étoit tombé entre ses mains il ne l'auroit pas trairé avec moins de rigueur.

REGNE DE JENGHIZ-KHAN.

Il reçoit la fou-

Les Vigurs, & leur Khan Idikut, s'étoient mis sous la protection de Kavar, Khan du Turkestan. Mais ce Prince ayant envoyé un Seigneur nommé Shua- Il reçoit la fou mission des VIkom, pour prendre connoissance de leurs affaires en qualité de Deroga (43) surou d'Intendant de Police, ils furent si offensés de cette démarche, qui leur parut une entreprise sur leur liberté, qu'ils persuaderent à leur Khan de faire tuer cet Officier & d'implorer la protection de Jenghiz khan. Elle lui fur accordée avec de grandes marques d'affection, & Jenghiz-khan lui donna sa fille en mariage (44).

Kavar, nommé auparavant Nust-tayghir-oli, avoit été chassé de Karakitay, l'an 573 de l'Egire & 1177 de Jesus-Christ, par le Khan des Jurguts. Il s'étoit retiré dans le Pays des Kerghis, où plusieurs Sujets rébelles de l'Empereur du Katay avoient déja cherché une retraite, & de-là à Imil, Ville du Katay. Deux ans après Illik-khan , qui saisoir sa résidence à Yalasagun (45), que les Mongols appellent Khanbalik ou la bonne Ville, lui résigna la Souveraineté, par reconnoissance pour le secours qu'il en avoir reçu contre les Kauklis. Ensuite prenant le titre de Kavar-khan , c'est-à-dire de Grand-Seigneur , il conquit les Villes d'Andijan , de Taskant & de Turkestan. Il rendit Samarkand tributaire. Il fit payer un tribut de vingt mille deniers d'or à (46) Vighir, Khan d'Urgenz, & mit à la raison le Sultan Mohammed son fils, qui le resusoit. Les sugitifs de Kara-kitay abandonnerent les Kerghis, qui commençoient à les piller, & bâtirent une Ville dans le Pays d'Atil, où ils se multiplierent par des alliances, jusqu'au nombre de vingt mille familles (47).

Jenghiz-khan ayant réduit sous ses loix toute la Nation des Mongols, forma le dessein de se venger sur Altun (48), Khan du Katay (49), de antoque le Khan routes les injures que lui & ses ancêtres avoient essuyées de la part de ce Prince. Les Chefs de ses Tribus, qu'il consulta, lui conseillerent d'envoyer

Kakhireja, un de ses Officiers, pout lui proposer de se soumettre ; & d'attendre son refus pour lui déclarer la guerre. Le Khan s'emporta beaucoup à cette proposition. Il répondit : " Vous croyez avoir à faire sans doute " à quelqu'une de vos petites Tribus Turques. Mais votre Maître me trou-» vera prêt à le recevoir. L'Ambassadeur , à son retour , observa les rivieres, les routes & les passages vers les frontieres du Katay. Jenghiz profita bien-tôt de ces lumiéres pour y entrer à la tête de son armée. Il se rendit maîrre de plusieurs Villes, à la vue d'Aleu. khan ; il en brula d'autres & passa la plus grande partie des Habitans au fil de l'épée. Un Général, qui fut envoyé contre lui pour arrêter ses progrès & dans l'esperance de le surprendre, sur ar-

taqué lui-même lorfqu'il croyoit encore les Mongols éloignés. Sa défaite fut

Jenghiz-khan

(43) Le Deroga, parmi les Turcs, est le Maire d'une Ville (44) Hist. des Turcs, p. 84. & suiv. (45) Abusseda écric Balasbagus, & place

cette Ville près de Farak ou d'Otrar, Descrip.

(46) Nommé Tarash par d'Herbelot. (47) Hift. des Tures, des Mongols, &c. raille Chinoife.

P. 44 Tome VII,

(48) Ce mot fignifie le Rei d'er , on Rei de l'or. Le nom de la Nation qui habitoit alors le

Katay étoit Kin. (49 Le Katay or mprenoit les Provinces de la Chine au Nord du Whang-he, avec Lyau-tong & les parties de la Tarrarie qui font entre le grand Defert & la grande mu-

н

REGNE DE JENCHIZ-EHAN.

entiere; & le vainqueur tombant après cette victoire sur la grande armée d'Altun-khan , lui tua trente mille hommes & le força de se rentermer dans sa Ville de Khanbalik (50).

La pair se fair

On confeilla au Khan de demander la paix pour gagner du tems, & d'ofpar un mariage. frir une de ses filles en mariage à son Ennemi. Jenghiz-khan accepta cette offre & se retira. Aussi-tôt le Knan du Katay, qui voyoit toutes ses l'tovinces déja ravagées du côté du Nord, laissa son fils à Khanbalik & transsera sa Cour à Nam-kin (51), que son pere avoit fortifiée par un triple mur de quarante lieues de circonference. Cette Ville étoit fituée fur le bord d'une grande riviére, & ne pouvoir être traversée par eau que dans l'espace d'un jour. Altun-khan avoir fair couper la rête, avant son départ, à quelques Seigneurs de Kara-kitay. Plusieurs Karakitayens (52), offenses de cetre rigueur, se rendirent à Jenghizkhan avec tous leurs effets, entr'autres un des principanx Seigneurs, après avoir ruine quelques Villes du Karay. L'accueil favorable qu'il recut du Khan des Mongols excita quantité d'autres à fuivre son exemple.

La guerre fe remourcile.

Cinq ou fix mois après le départ d'Altun pour Nam-kin, on y vit arriver fon fils, qui venoir l'informer du missérable état de leurs affaites sur les frontieres. Jenghiz-khan instruir de son côté des factions qui divisoient cet Empire, sit marcher Jamuka-bahadur & Muskun-bahadur, deux de ses Généraux, pour y faire une nouvelle irruption. Leur armée fur confidérablement groffie fur la fron-L'Empereur du tiere, par les déferteurs de Kara-kitay. Altun-khan, inquiet pour la défense de

Katay s'empoiforme.

Khanbalik, y envoya quelques milliers de chameaux chargés de bled, fous le convoi de deux Généraux. Mais ils furent défaits par les Mongols, qu'ils eurent le malheur de rencontrer, & pris eux-mêmes avec toutes leurs provisions. Ce défastre toucha si sensiblement l'Empereur du Karay, qu'il prit le parri de s'empoisonner. Khanbalik ouvrit ses portes sans résistance. Le trésor Impérial sut transporté à la Cour de Jenghiz-khan. Bien-tôt ce Conquérant paroissant luimême, s'empara de la plûpart des autres Villes & les fixa fous le joug par des garnifons. Il retourna triomphant dans fes Etars, après avoir employé cinq ans à cette expédition.

Autres conquê. khan.

Dans la route il entreprit le siège d'Akashin, Ville de Tangur, & la soumit tes de Jenghiz- avec tour le Pays voisin. Il se proposoit de retournet au Katay pour en achever la conquête; mais ce deisein fut troublé par l'avis qu'il reçut que plusieurs Tribus, qui avoient refufé jusqu'alors de le reconnoître pour leur Khan, avoient accordé ce titre à Kuchluk. Il apprit ensuite que sous prétexte de quelques mauvais traitemens, Kuchluk, a l'infligation de Mohammed, Schah de Karasm, s'étoit saiss par surprise d'une partie des Etats de Kavar-khan son beaupere. Dans le même tems, Kudath, frere de Tokta-beghi, fuscita quelques troubles parmi les Naymans. Des maux si pressans demandant un prompt remede, Jenghiz-khan fit marcher contre Kudath deux de ses Généraux , Suida-Baha-

> (50) Le nom Chinois de cette Ville étoit Ten king. Gaubil la prend dans un endroit pour Peking, & dans un autre pour une Ville dif-férence, au Sud-Ouest de Peking.

(51) C'eft plutot Nan bing, qui Ggnifie Cour du Sud. Le vrai nom étoit Pyen-yang, anjourd'hui Kay-fong-fu , Capitale de Ilo-nan.

(52) C'eft plutôt les Kisans ou les Katans .

qui possedoicot l'Empire avant que les Kins l'eussent conquis. Abulghazi raconte ( p. 44. ) que l'Empire du Katay étoit divisé en deux. Parties , le Katay & le Kara kiray. La premiere comprenoit peut-être les Provinces de la Chine au-dedans de la graode muraille, 84 l'autre, celles de la Tarrarie en-dehors.

REGNEDE JENGHIZ-KHAN.

dur & Kamu tuschazar, qui le défitent entiérement ; & cette victoire détruisit la Souveraineté des Markats, l'an de l'Egite 1613, 1216 de Jesus-Christ. Les Tumats, qui avoient commis quelques hostilités, furent châtiés avec rigueur par Burga-noyan. Contre Kuchluk, qui parut un ennemi plus redoutable, Jenghiz-khan employa Zena-noyan , le plus habile de ses Généraux , avec une armée nombreuse, qui se trouva néanmoins inferieure à celle de l'Ennemi. Kuchluk n'en fut pas plus heureux. La fienne fut taillée en piéces, à l'exception de quelques Officiers qui se sauverent avec lui par la fuite. Zena le poutfuivir fi vivement, que l'avant joint dans le Pays de Sarakol, avant qu'il pût gagner le Bodagsham, il lui fit ôter la vie ( ( 3). Après tant de victoires, Jenghiz-khan envoya Makinut-Yalmuzi en ambaf-

Ambaffale de

fade au Sultan Mohammed, Schah de Karafin, pour déclarer à ce Prince qu'ayant Sultan de Kaconquis tous les Etats qui le sépatoient de ses frontieres, il delitoit, comme min, un moven de faire substiter la bonne intelligence entre les deux Empires, qu'il voulât le reconnoître pour son pere, & qu'il promettoit de le regarder comme fon fils. Le Sultan prit l'Amballadeur à l'écart ; & lui ayant fait préfent de fa propre écharpe, qui étoir richement ornée de joyaux, il lui demanda s'il étoit vrai que son Maitre eût fait la conquête du Katay. Makinut l'en assura ; & pout donner plus de force à fa réponse, il ajoura que le Sultan connoîtroit bien-tôt la valeur de son Maître s'il s'élevoit entr'eux quelque disférend. Ces expressions jetterent Mohammed dans une vive colere. "J'ai peine, lui dit-il, à choque de quel-" comprendre quelles font les vûes de votre Khan, en me faifant annoncer » qu'il a conquis un si grand nombre de Provinces. Sçavez-vous quelle est " l'étendue de mon Empire, & sur quels fondemens votre Maître se croit plus » grand que moi lorfqu'il me propofe de l'honoter comme un pere & qu'il fe » contente de me traiter comme un fils ? A-t-il donc tant d'armées, qu'il les » croie capables de m'effrayer? L'Ambassadeur se reprochant d'avoir été trop loin, lui répondit, pour l'adoucit, qu'il étoit beaucoup plus puissant que son

Le Sulton fe

Maître, & qu'il y avoir entr'eux autant de différence qu'entre le vrai Soleil & un Soleil contrefait ; mais que le Khan des Mongols étoit de bonne foi dans fes intentions. Mohammed, appaifé par cette flaterie, confentir aux proposi- La paix s'étable tions de l'Ambassadeur, & Jenghiz-khan résolut de vivre en paix avec lui, Empires. malgré les confeils de Nasfar , Caliphe de Baglidad , qui l'excitoit à la guerre. Cerre union subsista quelques années, & ne sut rompue qu'à l'occasion

fuivante. Ienghiz khan s'étant proposé d'encourager le Commerce, avoit établi des loix pour la sûreté des Marchands; & la confiance qu'on avoit à fon caractere en attiroit dans ses Etats un grand nombre de toutes les contrées voilines. Un jour qu'il en étoit arrivé quelques uns du Karafm , il leur fit demander quelques marchandises. Mais rebuté du prix qu'ils y mirenr, il prir le parti de les remercier & de s'adresser à d'autres Marchands du même Pays, qui, n'ignorant pas ce qui s'étoit passe, laisserent le prix à sa discretion. Ce procedé parut finoble au Khan, que non-feulement il leut paya le double de la valeut, mais qu'il leur accorda la liberté d'exercer le Commerce dans fes Etats fans être obligés de faire des présens à ses Officiers. A leur départ, il envoya quatre

Occasion de la

REGNE DE JENGHIZ-

conscinquante de fet Sujets dans le Katzlin, pour y commerce à leur tour, & les fit accompagner de trois Officiers revitus de la qualité d'Ambaffadeurs. Cette carsvante étant arrivée à Orar [54]; compliment Gaghir-khan, Gouverneur de ce lieu de Coulin-germain [53] de la femme du Sultan. Mais un des Marthands, qui avoit éte for ami du Gouverneur avant fon élévation, lui ayant donné fans dellein le nom d'Inadigu; [56], qu'il portoit anciennent, l'orquel de Gaghir-khan en fut s'choqué, qu'il fa rafrette les Ambaffament, l'orquel de Gaghir-khan en fut s'choqué, qu'il fa rafrette les Ambaffament, l'orquel de Gaghir-khan en fut s'choqué, qu'il fa rafrette les Ambaffament, l'orquel de Gaghir-khan en fut s'choqué, qu'il fa rafrette les Ambaffaments.

Horribles affaff-

ment, torquei ac cagnir-stant en ur in conque, qui na artere set Amboustaé-deus X cous les Marchands. Enluite, pour pullière cere violence, qu'il informa le Sultan qu'il avoit de fortes raifons de croire que les Mongols n'évoient pasc qu'ils vouloinen paroitre, X qu'ils feionen amenés par quelque mauvais dell'ein. Mohammed, fans exiger plus d'explication, donna ordre qu'ils fuillent mis à mort & fro confiquer tous leurs effets pour fon ufage.

Jenghiz-khan ne put apprendre cet infâme malfacre fans tomber dans une furicule colere. Il fit déclarer au Sultan, qu'après avoir tompu par une action fi barbare tous les liens qui fublitioient entr'eux, il le regardoir comme fon plus mortel ennem; de qu'il étoir réfolu de lui faire la guerre à toute

rigueur.

Les asmées des deux Fusilancs le senconsent.

L'effet répondit aux menaces. S'étant hâté de ralfembler ses troopes, il sir marche Zurj. son fils, sves le Tarkelhan, avec un gros cospe d'armée, pour en déloger d'abord les refles du Parti de Kaubluk. Mohammed se mit de son côté à la trête de ses forces, & marcha, past Samarkand, vers Khōpsen (57), pour y cencontrer ses ennemis. Il apprit dans ce lieu que Zuzi avoit tourné vers le Turkelan. Cette nouvelle lui sit prendre la même route. En artivant fur les frontieres de cente contrée, il tourna vers le Kablé, dans l'esperance de couper la certaire aux Mongols. Il découvrix, entre cette riviere de celle de Zami; (§5), quantité de motts que fauit avoit passiée su fil de l'épéc. Ce d'elle main de jour suivant i s'ur à la Reckalce lui sit doubler s'a marche, è de sie le main du jour suivant i s'ur à la Reckalce lui sit doubler s'a marche, è de sie le main du jour suivant i s'ur à la

Intrépidité de Zuzi , fils de Jenghis-khanfpechacle lui fit doubler fis marche, & de les le matin du jour faivant il fur à la vicé des Mongols.

Les forces de Zuzi étoient fi inférieures à celles da Sulran, que fes Genézaux lui confeillerent de fe retiret. Mais il rejetta leur avis. "En quoi i leur dita"il , que penferoient de moi mon pere & mes freres, si jétois capable de 
fuir à la vicé el l'Ennemis' Ne vaut-il pas mieux tenir ferme & combattre 
"généreulement que de périt dans une fuite honcede 1 Vous avez fair votre 
devoir en m'avertifiant du danger. Le vais faire le mien en métorçant de 
"vous en titer avec honneur. Là-deffu si mena fes troupesà la charge. Dans la chaleur & la confusion de la mélée, il perça deux ou tros fois les range ennemis ja R'encontrant le Sultan Mohammed il le frappa de pulieurs coups d'épéc, dont l'autre ne fe granter qu'i l'aide de fon bouchier. Les Mongols, snimés 
par l'exemple de leur Prince, s'irent des prodiges de valeur. L'armée du Sultan 
unoite pris la fuite, s'all a vivou conquier fe gena de tenir ferme quelques minutes de plus parce que le jour commençant à baifler il efperoit que la nuit 
termineroit le combat.

- (54) Il le nommoit austi Farak.
  (55) D'Herbelot le nomme Arekhani. Ar-
- sicle de Mehammed-Kowarezm-schah. (56) Anialhak dans d'Herbelot.
- (57) Kodfan on Kojan dans les Tradoc-

(58) Suivant Bentink, le Kabli & le Zamzi font deux Rivieres qui viennent du Nord-Nord-Eft, & qui tombent dans le Sir ou le Sirib, au pied des montagnes qui féparene le Turkeftan du Pays des Eluths ou des Kal-

muks.

Zuzi, satisfait d'avoir templi glorieusement son devoir, se tetira pendant REGNE DE la nuit, après avoir fait allumer des feux dans son camp pout cachet sa retraite. Janguiz-Le jour suivant, Mohammed persuadé que le combat alloit recommencer, marcha au-devant de ses ennemis ; mais les trouvant décampés , il prit aussi le parti Jenghiz-khan se de se retirer. Cet exemple lui fit comprendte à quels Guerriers il avoit à faire. Il retire, distribua ses troupes dans les garnisons, en déclarant que si Jenghiz-khan penfoit à lui faire la guerre, il pouvoit prendte la peine de le venir chercher. Enfuite étant retourné à sa Cour (59), il s'y livra ouvertement à la débauche. Un jour, dans la chaleut de l'yvresse, il tua un Scheikh en réputation de sainteré, sous prétexte qu'il entretenoit un commerce amoureux avec Turkankhatun, sa mere. Les Docteurs Mahométans ne lui pardonnerent jamais cet outrage (60),

En 61¢ de l'Egire & 1218 de Jesus-Christ, Jenghiz-khan se mit en campaone pour pénetrer dans la grande Bukkarie. Arllan , Khan des Karliks , Idi- campagne, kut, Khan des Vigurs, qui habitoient le Pays de Bishbalik, & Saknak, Seigneur du Pays d'Amalik (61), s'étant joints à lui dans sa route, il marcha d'a-bord du côré d'*Otrar*. Mais apprenant que ses ennemis n'avoient pas d'armée 11 se sain de à lui opposer, il détacha deux de ses fils, Oktay & Jagatay, pour former le Plusieurs Villes. fiége de cette Ville. Il envoya Zuzi à Farnabant & à Kojend , avec Alan-noyan & Subru-buka, deux de ses Généraux, tandis que lui-même, avec Tacelay & le gros de son armée, il continua sa marche vers la grande Bukkarie. Il assir son camp fous les murs de Sarnuk, la premiere Ville qu'il rencontra, en faisant poullet à ses troupes un cri si terrible, que les Habitans effrayés tinrent leuts portes fermées. Cependant les ayant ouvertes à la premiere fommation du Conquerant, ils obtintent grace & leur Ville recut le nom de Kutluhbalik, Ceux de Nur ayant marqué plus de lenteut à se rendte, furent livrés au pillage, à l'exception de leurs grains & de leurs troupeaux.

ception de leurs grants et de l'Egite, (1219) Rédélien de Le premier du mois nommé Rabial akhir (61), en 616 de l'Egite, (1219) Rédélien de Jenghiz-khan arriva devant les portes de Bokhara, Capitale de la grande Buk-de le grade de l'égite de karie. Cette Ville étoit défendue par une garnison de vingt mille hommes , Bukkane. fous la conduite de trois Généraux, qui firent une fortie pendant la nuit. Mais ayant été repoussés avec beaucoup de perte, ils ne penserent qu'à se dérober par la porte opposée, dans l'esperance de se sauver à la faveur des ténebres. Un corps de Mongols, qui fut détaché pour les suivre, les tailla en piéces près de la Riviere d'Amu (63). Les Habitans ne se virent pas plûtôt abandonnés qu'ils ouvrirent leurs portes au vainqueut. Jenghiz-khan étant entré à cheval dans la grande Mosquée , demanda si c'étoit le Palais du Sultan. On lui P répondir que c'étoit la Maison de Dieu. Il mit pied à terre pour monter dans la galerie, où les Mollahs & les Prêttes étoient affis ; & s'étant faist de l'Alcoran. il le jetta sous les pieds de ses chevaux. Ensuite ses soldats se mirent à manger & à boire au milieu du Temple. Cependant il laissa les Habitans en possession

Jenghiz-kha

(59) Cétoit Urgantz ou Jorjaniab, qui fut déle contre un Monarque Mahométan. nommé le Grand Korkam par les Persans, orès la mort de Jenghiz-khan, & Orkung par les Mougols. Hift. des Tures , &c. p. 440 (60) Ils ne blamerent pas moins Naffer, leur Calife , pour avoir excité un Prince infi-

(61) C'eft peur être Al-melcal. (61) Qui revient apparemment au quatrié-

me mois Lunaire. (63) Nommée par les Arabes , le Ji-bun du

H iii

REGNE DE Janghiz-KHAN.

de tous les effets qui n'avoient pas été cachés. Mais apprenant bien-tôt qu'il étoit testé dans la Ville quantité de foldats du Sulran, il ordonna qu'on fit mainballe fut ceux qui feroient découverts & qu'on mit le feu aux maifons. Comme la plupart des édifices étoient de bois, tout fut consumé par les flammes, à la télerve d'un petit nombre de bâtimens qui étoient de brique, & du Palais, nommé Ark, qui étoit de pierre. Jenghiz-khan fit réparer les ruines de cette Ville, peu de tems avant sa mott.

Siége d'Otrar , por deux de fes

D'un autre côré, ses deux fils étoient arrivés devant Otrar, où Gaghir-khan s'étoit enfermé avec foixante mille hommes. Après un fiége de cinq mois, Kataja-hajib, fon Lieutenant, propofa de capitulet. Gaghit n'autoit ofé fe fier Comment ils aux Mongols, lui qui étoit la premiere cause de la guerre. Hagib même, craijogent d'un Traignant qu'on ne le foupçonnat d'avoir eu part à fon crime, fe ne ouveir pendant les ténebres la porte d'Arvafi-fofi, dont il avoit la garde, & passa dans le camp ennemi avec dix mille hommes qu'il commandoit. Mais les Princes ne jugetent pas qu'un traître méritar leur confiance. Ils le fitent maffacter avec toute fatroupe, & ne trouvant plus d'obstacles à leuts armes, ils entrerent dans la Ville.

Defense d'un Descripto.

Gaghir-khan s'étoit retité avec vingt mille hommes (64) dans le Château. d'où il incommoda beaucoup les Mongols par des forties continuelles. Les Princes se virent obligés de redoubler leurs efforts. Enfin s'étant ouvert un passage, l'épée à la main, ils égorgerent toute la garnison. Le Gouverneur au désefpoir, se retrancha dans son appartement avec deux hommes, & s'y désendit avec la derniere fureur. Ses deux hommes ayant péri en combattant, & les fléches lui manquant pout écatter les ennemis qui le pressoient, il employa des pierres, que sa femme avoir le courage de lui apporter. Il sur pris & jette dans une prison, chargé de chaînes, en attendant les otdres de Jenghiz-khan. Mais les Princes étant obligés de se remettre en matche pour joindte leur pete, lui firent donnet la mott à Kuksaray.

Exploits de Zu-24-k/411.

Zuzi-khan s'étoit avancé contre Signak (65), dont les Habitans tuerent l'Envoyé qui les fomma de se tendre. Cette insulte l'enslamma d'une si furieuse colere, qu'avant emporté la Ville d'affaut il fit égorget dix mille citoyens. Le fils de l'Envoyé qui avoit péri pat leurs mains y fut laissé pour Gouverneur. Enfuite Zuzi marcha vers U/gan (66). Les Habitans, instruits par l'exemple de Signak, vinrent au-devant de lui avec des présens, & mériterent d'être épargnés, en lui offrant les clefs de leur Ville. Aflath & Najan, qui entreprirent de réfister, eurent beaucoup à souffrit; sur-tout la derniere de ces deux Villes, dont tous les Habitans futent chasses de leurs murs. Ceux qui avoient maltraité l'Envoyé de Zuzi furent patfés au fil de l'épée (67).

Frebeitt der Gée

Les Généraux Alan-noyan & Suktubuka, qui étoient allés à Farnabant (68), maiam Mongola, s'en rendirent maîtres après un fiége de trois jouts, firent main-balle fut la garnison & enleverent les Habitans pour l'esclavage. De-là ils matcherent à Kojend (69), Ville située sur une riviere, qui formoit devant la Place, une Isle,

> (67) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (64) L'Aureur remarque que le reste de la earniton avoit été chaffé de la Ville & patté p. 105. & fuiv.

(68) Ou Fenikand. au fil de l'épée dans sa retraite.

(65) On Saganak. (69) Ou Khoj and.

(66) Ou Uikand.

dans laquelle il y avoit un Château d'une fotce extraordinaire. Le Gouvetneut, nommé Timur-malek, s'étant renfermé dans cette Fortereile avec mille JENGHIZhommes d'élite, incommoda beaucoup les Mongols par une grêle de fléches ou'il faifoit lancer continuellement de quatre bateaux converts. Cette ma- set Kojendniere de se désendre causa tant d'embartas aux deux Généraux, que pour en fortir avec honneur ils se virent obligés de formet, à force de pierres, une jetrée dans la riviere, d'où ils se mirent en état d'attaquet le Fort. Ils employérent à cet ouvrage les prisonniers qu'ils avoient amenes de Farnabant. Timur- valeur & fideliné malek, après mille efforts inutiles pour s'y opposer, se mit dans des batques du Gouverneut. avec fa garnison & s'abandonna au cours de la riviere. Les Généraux Mongols le firent observer sur la rive pat un gros détachement, dans l'opinion qu'il lui feroit impossible d'échaper, parce qu'ils avoient fermé la riviete, du côté de Farnabant, avec une chaine qui la traversoit. Mais Timur-malek eut l'adresse de couper cette chaîne & de patier heureusement. Cependant il trouva plus loin un pallage étroit & fans protondeut, qui le mir dans la nécessité de quitter ses barques pour se sauvet par terre. Les Mongols l'ayant joint sans peine à cheval, lui tuerent tous ses gens. Scul, comme il éroit, il ne lui fut pas aisé d'évitet le même fort. Se voyant poursuivi par trois cavaliers ennemis, il tira une fléche, de rrois qui lui refloient, contre celui qui le pressoit le plus ; & l'ayant bleife à l'œil, ce spectacle refroidit les deux autres. Il gagna de cette maniere une Ville voifine, dont la fidelité se soutenoit encore pour le Sultan. Il y raffembla promptement un petit corps de troupes, avec lequel il furprit le

& se tendit auprès de son Maître, qui récompensa son courage & sa fidélité. Jenghiz khan se disposoit à faire le siège de Samarkand , lorsque le Sultan , informé de son dessein, envoya devant cette Ville une armée de cent dix mille manhande hommes, avec un grand nombre d'éléphans, fous la conduite de trente Généraux. Ils firent ouvrir autour de la Ville un large fossé, donr ils se firent un retranchement. A l'approche du Conquerant, qui avoit été joint dans sa marche par ses fils & ses Généraux , ils firent une sortie surieuse; mais avant éré repouffés avec un grand carnage, ils ne purent empêcher que le Khan ne campât le lendemain fous les murs de la Ville. L'affant commença auffi-tôt & dura tout le jour, sans que les assiégeans pussent gagner un pouce de terre. Mais la taviles diffe tout le jour, tans que les autegeans panten gagnet au pour par la product de la Ville, ou le Cher de la Justice, s'étant fait ouvrir une, se place. les portes à l'occasion d'un différend qu'il eut avec la garnison, vint se rendre à Jenghiz-khan & l'introduisit dans la Ville. Tout ce qui s'y trouva de gens armés fut passé au fil de l'épée, à l'exception de mille soldats qui eutent le bonheur de s'échaper. Le Vainqueur abandonna la Ville au pillage. Il fit préfent à son Général de trente mille Habitans, avec leurs enfans & leurs femmcs. Comme le nombte en étoit infini, le teste obtint la vie & la liberté, à condition de payer aux Mongols un tribut annuel de trois cens mille deniers d'or.

nouveau Gouverneur de Farnabant. Il y coupa la gorge à la garnison Mongol,

Après une fi belle conquête, Jenghiz-khan fit matcher ses trois fils, Zuzi, Siège & de F Oktay & Jagatay, avec une atmée nombreuse, pour atraquer la Capitale du trata. Karasim. Khamar , Mogul , Hajib & Terideni-ghui , quatre des principaux Offieiers du Sultan Mohammed, y commandoient une garnifon confidetable. L'avant-garde des Mongols les ayant futeris par fa diligence, enleva d'abord une

64

REGNE DE JENGHIZ-KHAN.

grande partie des bestiaux qui appartenoient à la Ville. Les Habitans en prirent occasion de faite une fortie, au nombre de dix mille. Mais les Mongols s'étant retités par degrés, les attirerent dans une embuscade, d'où il n'en échapa pas plus de cent. Enfuite s'avançant jusqu'aux fauxbourgs, ils massacrerent tout ce qui se présenta sous les armes, ils pillerent les maisons & les détruisirent par le feu. Le jour suivant, toute l'armée se trouvant rassemblée devant les murs, le siège fut commencé réguliérement. Après l'avoir poussé pendant fept mois, les Mongols détacherent trois mille hommes pour détourner la Riviere de Jihun, dans l'esperance de couper l'eau à la Ville. Les Gouverneurs pénettant ce dessein, envoyerent un corps beaucoup plus nombreux, qui tailla les Mongols en piéces.

des trois fils de Jenghiz-kan-

La lenteut du siège venoit de la mésintelligence des trois Princes, qui alloit jusqu'à leur faire traverser les entreprises l'un de l'autre. Jenghiz-khan, averti de ce défordre, donna le principal commandement à Oktay. L'ordre fur auffi-tôt publié pour un affaut génétal, dans lequel la Ville fut emportée & brûlée jufqu'aux fondemens. Dans la premiere furie du vainqueut, plus de cent mille Habitans furent passés au fil de l'épée. Le reste sut enlevé pour l'esclavage. On en comproit encore un si grand nombre, que chaque Soldat Mongol en eut vingt quarre pour fon partage.

Tandis que Jenghiz-khan avoit envoyé ses fils contre Karazm, il s'étoit tendu lui-même de Samarkand à Nakshah. Cette Ville n'ayant pas téfisté à ses menaces, il avoit continué fa marche vers Termed (70), qui avoit entrepris de se désendre. Mais il l'avoit emportée d'assaut & massacré tous les Habitans, à l'exception d'une vieille femme, qui avoit offert une perle fort précieuse pour tacheter sa vie. On lui demanda où étoit cette perle. Elle confessa qu'elle l'avoit avallée. Les foldats qui la pressoient pritent le cruel parti de lui ouvrir le ventre; & trouvant en effet la perle, ils éventretent tous les corps

Divers Géres.

morts dans l'esperance d'y trouver aussi quelques précieux joyaux. De Nakshah, le Conquerant fit matcher son armée à Balk, Ville alors si puissante qu'on y comproit douze cens grandes Mosquées, sans y comprendre les perites Chapelles & deux cens Bains publics. A son approche les Habitans offrirent de capitulet. Mais il rejetta leurs offres, dans l'opinion qu'il y avoit peu de fond à faire sut eux aussi long-tems que Mohammed seroit en vie. Il se rendit maître de la Ville dans un assaut général. La garnison sut passée au fil de l'épée & les murailles démolies.

Ensuite il détacha Taulay (71), un de ses fils, avec une forte armée, pour faire le siège de Khorasan, qui sut emportée comme diverses autres Villes. Ce jeune Prince ayant tejoint fon pere devant Talkhan, ils se trouverent tous deux en état de donner un affaut général, qui les rendit maîtres de cette Place. après avoir fait main-basse sur la garnison. Anderah sur réduite immédiatement & La mort du file traitée avec la même rigueur. De-là ils marcherent à Bamian , qui fit une défenfe obstinée. Le hazard de la guerre ayant fait périr dans ce siège un fils de Jagathay, Jenghiz-khan, qui aimoit beaucoup ce jeune Prince, tomba dans une si furieuse rage, qu'ayant ordonné sur le champ l'assaut général, la Ville sur prife & tous les Habitans massacrés jusqu'au dernier. Les murs & les édifices

renger,

(70) Termis dans les Traductions.

(71) Ou Tuli.

furent

furent rafés dans le même transport : & Jenghiz khan voulut qu'à l'avenit ce lieu REGNE DE portât le nom de Manbalik, qui fignifie Ville infortunée.

Zena-noyan , Suday-bahadur , Togazar-khantaret , trois fidéles Généraux du Togazar , fit de Conquerant, ayant été détachés devant Samarkand, avec rrente mille hommes, Jenghiz khan, pour marcher fur les traces du Sultan Mohammed, étoient arrivés à Harat (72), est cue d'où Malek-khan, qui commandoit dans cette Place, leur avoit fair due qu'il éroit attaché aux interêts de Jenghiz-kan. Dans cette confiance ils avoient conrinué leur marche; mais Togaçar, perfuadé que les promesses d'un ennemi doivent toujours être suspectes, retourna vers la Ville, & sir donner un assaut général, dans lequel il fut tué d'un coup de fléche, après avoir eu le chagrin de voir ses Troupes repoussées. Jenghiz-khan avoit envoyé, dans le même temps, trente mille hommes, fous la conduire de cinq Généraux, pour couper la communication entre Ghazna (73), Saghil, Kabul, & d'autres Villes de la domination de Mohammed. Kutaktu-noyan s'étant avancé vers Herat, avec une partie de ses Troupes, apprit que Malek-khan étoit campé près de lui, avec fon Armée, dans le dessein d'aller se joindre à celle du Sultan Jalal-adding (74). Il prit aussi-tôt la resolution de l'attaquer. Mais Malek eut l'adresse

Tabazik & Malkau, deux autres Généraux Mongols, ayant perdu l'espetance 🔀 🚓 Mongols de sutprendre Saghil, en commencerent regulierement le Siege. Mais le jeune sont défaits par Sultan, fils de Mohammed, qui avoit joint les Troupes à celles de Malek, tomba sur eux, lorsqu'ils s'y attendoient le moins, & les mit en fuite après leuravoir tué mille hommes. Il les poursuivit jusqu'à l'Armée de Kutaktu-noyan, à laquelle ils alloient se joindre; & mettant ce Général même dans la nécessité de se deffendre, il lui livra un combar sanglant, qui dura depuis le matin jusqu'à la nuit, & qui le rendit Maître du champ de bataille. Cependant il s'en étoit peu fallu qu'il n'eût été rrompé par un stratagême sort adroit. Noyan, qui te déhoit de ses forces , ayant ordonné que tous les bonnets de feurre & les leur Ofnéral. manteaux de son camp, fussent remplis de paille, & rangés, sur les chevaux & les chameaux de bagage, comme une espece de seconde ligne, l'Armée de Mohammed, qui prit ces lantômes pour un renfort arrivé à l'Ennemi, avoir commencé à tourner le dos, lorsque le Sultan Jalal-adding, decouvrant l'artifice, fit ouvrir les yeux à ceux que l'épouvante avoit déja failis. Cet incident n'ayant fair qu'échauffer leur courage , ils tomberenr avec tant d'impéruofité sur les

Stratagême de

Mongols, qu'il n'en échappa qu'un petit nombre, avec les trois Généraux. Une querelle, qui furvint bien-rot, pour un cheval, entre Malek-khan, & Division Saiffadin-malek , tous deux Généraux de Jalat-addin , leur vint plus petni- Mohamaurd, cieuse que les armes de leurs ennemis. Ils se séparerent ; le premier pour se renfermer dans la Ville d'Herat, & l'autre, pour se rerirer, avec Kanklis, dans . la Province de Kirman (75). Le jeune Sultan, informé que Jenghiz-khan se disposoir à tomber sur lui avec toures ses forces, se mit en marche pour gagner .

L'Armée Mongol s'avançoit effectivement vers Ghazna; & cette Ville, ef-

Khorafan en Perfe. (73) Ga/mien dans les Traductions. (74) Dialaindin dans les Traductions. C'é-Tome VII.

le bord du Sir-indi (76).

de s'échapper pendant la nuir.

(71) Ou Heri . aujourd'hui la Capitale de toit un fils du Sultan Mohammed. (75) C'est la Caramanie des Perses. (76) Ou l'Indus.

REGNE DE JENGHIZ-

KHAN. Le Prince Juladaddin, preste par les Mongo's traverie l'Indus à la nige.

frayée de son approche, ne balança point à lui ouvrit ses pottes. On y apprit à Jenghiz-khan que le Sultan Jalal-addin étoit parti depuis quinze jouts. Il doubla la marche, en donnant si peu de relache à ses Troupes, qu'il artiva sur les bords du Sir-indi avant que le Sultan l'eur passe. La nuit, qui favorisoit son deffein, lui donna le temps de se placer entre cette Riviere & le Prince. A la pointe du jour, Jalal-addin, se voyant environné de Mongols, resolut de combattre, quoiqu'il ne lui restat qu'une poignée de gens. L'action dura, depuis le lever du foleil, jusqu'à midi. Enfin, perdant l'esperance de vaincre, après avoir vû presque tous ses gens tomber autour de lui, il sit un derniet effort pour s'ouvrir un palfage au travers de ses ennemis; & son désespoir le servir si heureufement, qu'ayant gagné le bord de la Riviere, fon cheval, qui étoit vigoureux, travetía les flots & le potta fur l'autre rive, à la vue de tous les Mongols. Jenghiz-khan, dans l'admitation dont il ne put se dessendre pout cette action, confeifa, qu'un pete meritoit d'être appellé heureux lorsqu'il avoit un tel fils. Cependant il détacha Dulay-noyan & Bala noyan pout le poursuivre, Mais on marcha inurilement sur ses traces jusqu'aux frontieres de l'Inde (77).

Les Mongols sourmivent le Sul an Mohammed.

Après la mort de Togaçar Kantaret, tué au fiege d'i lerat, ses Troupes ayant joint Zena-noyan & Suday-bahadur, s'étoient tapptochées de cette Ville pour le venget. Mais les Habitans firent connoitte, pat leut foumission, qu'ils n'avoient eu aucune part à cet accident. Les Généraux Mongols, fatisfaits de cette declaration, marcherent à Nishabar (78), & la sommerent de se rendre. Quatre Seigneurs, qui commandoient dans cette Place, promitent de reconnoître Jenghiz-kan aufli-tôt que le Sultan Mohammed, autoit été vaincu dans une bataille. Les Mongols parutent contens de cette promesse, & resolurent de poutsuivre le Sultan, qui s'étoit retiré à Kaskin. Dans leur route, ils affecterent, fuivant leurs instructions, de traiter avec beaucoup de douceur toutes les Villes qui ouvrirent leurs portes, & d'exercer les detnieres rigueurs fur celles qui les mitent dans la nécessité d'employet la force. Les Habitans de Mazanderan & de Rudhin furent égorgés pour avoir entrepris de se dessendre. L'attaque d'Ilan (79) fut remise à d'autres temps, parce que la situation de cette Piace en rendoit l'approche difficile. D'ailleuts il patoitfoit important de presset Mo-Le Sultan fe déhammed dans la fuite. En apprenant la marche de ses ennemis, il avoit quitté Kashin pour se tetirer à Karendar. Quelques Mongols, au milieu desquels il étoit tombé, lui avoient tué son cheval sous lui, & ce n'avoit pas été sans peine qu'il s'étoit fauvé de leurs mains. Cependant il avoit gagné Isladura , dans le Ghilan (80), où il s'étoit embarqué sur le Kalsum (81), pour se tendre à Nol-aboskien (82).

robe en s'eluig:unt.

> Cet éloimement l'ayant dérobé aux Mongols, ils tetournerent à Karendar , dont ils formerent le siege. Une longue & vigoureuse résistance ne put les empecher de s'en rendte Maittes. Ils y trouverent la femme du Sultan Moham-

Sa femme & fon fils lont pris & Karendar.

> (80) Ou Kilan. C'est une Ville maritime (77) Hift des Tures, des Mongols, &c. de Perse, au Sud de la Mer Caspienne. Mais p. 14 & fuiv.

(78) Nommé austi Iran - shahr & Aberon ne trouve pas le nom d'Istadura. (\$1) Ou la Mer Caspienne. shahr , Ville du Khorafan en Perfe.

(82) Peninfule près d'Aftatabad, zu coin (70) L'ordre qui se trouve ici dans les noms de ces Places femble marquer que celle-ci est Sud-Est de la Mer Cassienne. entre les deux précédentes.

JINGHIZ-EHAN.

med & Gayath-addin fon fils (83). De-là ils allerent investit Ilan, Place fi- REGNE DE ruce dans un climar si sujet à la pluie, que, sans puits & sans rivieres, on n'y manque jamais d'eau. Cependant il n'en tomba point une goutte pendant quarante jours de fiege; ce qui mit les Habitans dans la nécessité de capituler. Mais à peine la Ville eur-elle ouvert ses portes, que les pluies recommencerent avec une nouvelle abondance. Les Mongols enleverent dans la Ville une prodigieuse quantité de joyaux, & d'autres richesses. Outre la femme du Sultan & Gayathaddin, son fils, ils se faisirent de sa mere, & de quelques autres enfans de ce malheureux Prince, qui furent envoyés à Jenghiz-khan. Leur fort fut d'être maffactés sur le champ. A la premiere nouvelle d'un événement si funeste, le Mortes Sutan Sulran tomba mort de la violence de sa douleur. De tant de richesses qu'il avoit Mohammud, possedées, il ne lui restoit pas de quoi le saire enterret honorablement. On sut obligé de l'ensevelir dans les habits qu'il portoit au moment de sa mort. Elle arriva l'an de l'Egire 617, & 1220 de Jesus-Christ, après un tegne de vingt ans.

La reduction d'Ilan ouvrir une autre carrière aux Vainqueurs. Zena novan & Suday-bahadur entrerent dans les Provinces d'Arran (84) & d'Adherbi- par les Mongols. jan (85), qu'ils subjuguerent avec le même succès. De-là, marchant à Shamakya (86), qui les arrêta par quelque resistance, ils traiterent les Habitans avec rigneur. Ayant continue leut marche vers Derbent, ils fe trouverent engages, par la trahifon de leurs Guides, dans une toute où les Kipjaks & les Allans leur dreiserent une embuscade. Les Généraux Mongols, avertis du danger, prirent le parti d'envoyet des riches présens aux Kipjaks, en les exhortant à ne pas prendre patti, pour des Etrangers, contre une Nation qui étoit de leur propre lang. Certe démarche fit tant d'imptession sur eux, que s'etant séparés des Allans, ils les abandonnetent aux Mongols, qui les taillerent en pièces.

Cependant cet exemple inspira de la déhance aux Kipjaks pour des parens Definition des si tedoutables. Ils se retirerent vers le Pays des Vouses (87); & s'étant joints aux Kigjaka. Troupes de cerre Nation, ils se determinerent à retourner contre des Vainqueurs dont ils redoutoient les progrès. La ressource des Mongols fut l'artifice. Ils feignireur, pendant dix jours, de fuir devant leurs ennemis. Mais les ayant attités dans un Canton avantageux du Pays de Cherkus (88), ils fitent facetous d'un coup, & les chargereut brusquement. Le combat duta sept jours entiets, pendant lesquels une partie des Kipjaks fut detruite, & le reste enlevé pour l'esclavage. Les Mongols retournerent triomphans par le Pays même de leuts ennemis, pour rejoindre Jenghiz-khan, fur les frontieres de la grande Bukkarie (89).

L'Auteur revient ici à l'expedition de Tanlay , dans la Province de Khota- Espédition de fan. La Ville, de ce nom, étoir alors distinguée par sa beauté, & ses Habitans Kaulay da enflés de leurs richesses se maintenoient dans une espece d'independance. Maru (90), autre Ville à peu de distance, étoit aussi très-puissante. Mais, après

(\$1) Kiefudin dans les Traductions, (84) Arran contient une grande partie de

l'ancienne Armenie. (85) L'ancienne Atropatane, ou Media A-

(86) Capitale du Schirvan en Perfe, à l'Ouest de la Mer Caspienne.

(87) Ou les Ruffiens, (88) Ou les Circatliens. Zexkas dans les Traductions.

(89) Hift des Turcs , p. 114 & fuiv. (90) Ce devroit être Mara shahian , fur la Riviere de Morgah, C'étoit une des quatre principales Villes du Khorafan, qui avoit été

JINGHIZ-KHAN. Divers évenemens qui regardent Maru.

l'invasion des Mongols, le Sultan Mohammed avoit envoyé ordre à Fashah Almolk, Gouverneur du l'ays, de s'accommoder avec Tanlay aux meilleures conditions qu'il pourra obtenir. Al-molk s'étant retiré à Wasir (91), Tanlay ne perdit pas un moment pour faire entrer ses Troupes dans Maru. Sheikh-al-Islam, pere d'Almolk, en présenta les cless aux Genéraux Mongols, qui se contenterent de cette foumithon. Ausli-tot qu'ils se furent retirés , Turkon an , qui s'étoit refugié dans les montagnes avec une partie de la Gamison , vint se mettre en possession du Gouvernement de la Ville. Vers le même temps, Mofar Al-moik, qui avoit possèdé ce gouvernement avant Bashah Al-molk, apprenanr la mort du Sultan Mohammed, se présenta devant la Ville, & ne pur en obtenir l'entrée. Mais peu de jours après , il s'y introduisit par artifice , & Turkoman, par amout par la paix, cut la générolité de lui remettre le Commandement.

Bashah Al-molk, irrité de se voir négligé, quitta Wasir pour aller joindre le Général Mongol dans le Mazanderan. Après lui avoir expliqué ce qui s'étoit passe à Maru, il offrir son bras pour la reduction de cette Place. On lui donna fept cens Mongols, & ce nombre lui parut fuffire; mais apprenant, à quelque distance de Maru, que les forces de Mosar étoient augmentees jusqu'à huit mille hommes, il suspendit sa marche pour se donner le temps d'effrayer l'ennemi par des fommations. Deux Officiers Mongols, qu'il chargea de cette commifsion, furent tués par Mosar; ce qui causa tant de rellentiment aux sept cens Mongols, qu'ils tournerent le dos après avoir massacré leur Commandant.

Tanlay affidee some Ville,

Tandis que Mosar se rejouissoit de la mort d'Al-mok, il apprit par le Gouverneur d'Amuya (91), que les Mongols s'approchoient avec toutes leurs forces. Son premier foin fur de s'avancer fur le bord d'une Riviere, pour leur en disputer le passage; mais il y fut tué. Telles étoient les circonstances lorsque Taulay vint aflieger Maru, le premier jour de l'an 618 de l'Egire, & 1221 de l'Ere Chrérienne. Après un fiege de trois semaines, l'impatience lui fit prendre la resolution de donner un assaur général. Mosar, redoutant l'evénement, offrit de capituler, & se hâta lui-même d'aller rendre ses soumissions à Taulay, avec de riches presens. Ce Prince accepta son tresor, & se saisit de tout ce qu'il y avoit de précieux dans la Ville. Enfuite ayant fait fortir tous les Habitans dans la plaine, & féparé ceux qui n'étoient pas Marchands, il en fit passer cent (+3) mille au fil de l'épée. C'étoit le quatrieme pillage que cette malheureuse Ville avoit essayé; & chaque sois il lui en avoit couté cinquante ou soixante mille Habitans.

traite les Habisans.

fort fanglant.

De Maru, Taulay tourna ses armes victorieuses contre Nishabar, qu'il prit, Siège d'Herat & dont les Habitans ne furent pas plus épargnés. De-là il marcha vers Herat, où Malek-shams Addin-Mohammed avoit armé près de cent mille hommes pour sa défense. A la premiere sommation, Mohammed tua le Messager Mongol. Ensuite il fit une furieuse sortie, qui fut renouvellée sept jours consecutifs. Le carnage fut si grand de part & d'autre, qu'on vit couler le sang à grands slots, & que Taulay y perdit dix-sept cens Officiers. Mais le huitième jour , après un com-

> (91) Nommée austi Zam, Ville sur la Rile fiége de plusieurs Monarques, sur-tout de la race de Sobuk. Il y a une autre Maru au Sud, viere d'Amu ou de Jebun.

> (91) L'Historien ajoute que ce massacre nommée Maru-al-rudh, (91) Ville de Karazm, fur la frontiere du dura quatre jours entiers. Khorafan.

bat obstiné, dans lequel Mohammed fur mortellement blessé d'un coup de slèche. RIGNE DE fes gens decouragés fe retirerent en confusion, & les Mongols entrerent pêle mêle Jenonizavec eux dans la Ville. Taulay, qui étoit à leur rêre, ora son casque; & se fai-fant connoître pour le fils de Jenghiz-khan, il invita les Habitans à se rendre, Habitan par tes sous prometle de les bien traiter, & de les exempter de la moitié des taxes, offices. Ceux qui voulurent accepter ses offres eurent ordre de se tanger de son coté. Il fit grace à tous ceux qui prirent ce parti, & sa parole fut observée sidélement. Tous les autres furent desarmés & passés au fil de l'épée. Taulay rejoignit ensuite fon pere à Taikhan.

La conduite des Habitans d'Herat répondit d'abord à l'esperance du Vain- Leur révolte & queur. Mais apprenant bien-tôt que le Sultan Jalal-addin avoit temporté quel- leur punition, que avantage lut les Généraux Mongols ; & se persuadant que la fortune alloir changer en leur faveur, ils massacrerent le Gouverneur & l'Officier des Douanes que Taulay leut avoit laissés. Jenghiz-khan fit un reproche à son fils de les avoir épargnés. Il fit partir , dans fa colete , Ilziktay-noyan pour en tirer une rigoureule vengeance. Ce Général, en arrivant aux Portes de la Ville, divifa fon Armée en quatre corps, chacun de vingt-quatte mille hommes, & força les Habitans dans leurs murs aptès fix jours d'une furieuse arraque. Il ne fit grace de la vie qu'à quinze, & les murs de la Ville furent rafés jusqu'aux fondemens. Cette sanglante boucherie arriva l'an de l'Egite 619, & 1212 de Jesus-Christ.

Tandis que Jenghiz khan goutoit la fatisfaction d'avoir reduit tout (94) l'Iran fous ses Loix, il apprit que les Katayens commençoient à se foulever. Une iuste précaution lui fit envoyer, dès le printems de l'année suivante, Jagathay, un de ses fils, vers Ghilan, à la poursuite du Sultan Jalal-Addin, qu'on croyoir retourné en Perie; & Ugaday, ou Oktay, vers Ghazna (95), pour punir les Habitans d'avoit favorité fous main ses ennemis. Il resolut de matcher lui-même vers Turan (96) avec Taulay, pour observer, par ses propres yeux, ce qui fe pailoit du côté de l'Est. Ugaday le rejoignit bien-tôt, après avoir derruit la Ville de Ghazu, & tous les Habitans. Jagathay prit Mangara & toutes les Villes de Ghilon. Mais n'ayant rien appris du Sultan, il marcha aussi vers la grande Bukkarie.

Jenghiz-khan', pendant le sejout qu'il sit dans cette contrée avec ses sils, sit plusieurs questions aux Sçavans de la Bukkarie sur leur Religion & sur Maho- la Religion des met leur Fondateur. Il approuva leur creance à l'égard de l'unité de Dieu, de Bukkarkur, la priere qu'ils faisoient cinq sois le jour, du jeune qu'ils observoient un jour de chaque mois, & de la quarantieme partie de leur revenu, qu'ils donnoient aux pauvres. Mais il ne gouta point les pelerinages qu'ils faisoient à la Mecque. parce qu'étant perfuadé que Dieu est présent par tout, il ne put se persuader qu'il y eût des lieux où il voulût être particulieremeut adoré. Ce fut à cette occasion que les Bukkatiens obtinrent de lui un Privilége, signé de sa main, qui les exemptoit de toutes fortes de taxes , à moins qu'il n'en imposât lui-même pat un ordre exprès.

La preference qu'il avoit donnée à Ugaday, en le chargeant du siège de la Ca. Remair de Zupitale du Karasm, avoit cause un chagrin si sensible à Quei, l'aîne de ses sils, shir-khan. (94) C'est la Perse dans le sens le plus ou Ghasnien. Teixera , & d'autres écrivent

(96)" Hift. des Tures, &c. p. 133. (95) On lit dans les Traductions . Ga/mien

l iii

RIGNE DE JENGHIZ-KHAN. Il le réconcilie avec jon perc.

que ce Prince fe retira dans le Pays de Daffi-kipokak. Les Habitans ne teconnatern pas plució fon métire, qui sin fe Gounitero volonatiement à lui. Il y fi fon principal exercice de la challe, qu'il aimoit avec paffion. Jenghis-khan , ayant appis que cette contré abondoit en gibier, le fir pier de le pouffer vers les fronteses de Turkeftan ; parce qu'étant alors à Samarkand, il fouhaitoit d'a'manfer quelque temps au même exercice. Zusi ne chercha point de préteste pour fe difpenfer d'obéri. Comme il n'ignotoit pas que la Cavalierie de fon per ectit mal monée, il lui envoya cont mille cheva usé defiférens polis, avec des préfens magnifiques pour fes freres ; & ce commerce d'amirié ayant effacé fon reflentiance, il recours la li-même à la Cour.

Robelles de Tan-

Après virre creeré à la chaife avec fes enfans, Jenghiz-khan ne fur pas plès tretourré dans fes Etas, qu'il aprèt la revolte de Shidanke 1973, Gouverneur de Tangus. Il marcha vers les Récelles avec une àrmée nombreufe, & le rédit entiretement, quoisque leurs forces ne fullem pas inferieures aux fennes. Le Pays fut ravagé par le rè le fe le feu. Mais Shidurka échappa heureudement aux armes des Vanneaurs. Cependans, de Fazile même où il s'éont retiré, il fit of-fit à Jenghiz-han de mutre dans la fountifion & de fe rendre auprès de lui s'ouloir lai pardonner. Le Khan reput hombrement fon Envoyé & le congedia de même, mais fans prendre aucun engagement pour le pere de Schiadreku.

Maladie de 'ernseres disposetions de Jenghêz-khan. A peine ce Tangutien fux il parti, que l'enghia-khan apperçut d'une alterion extraordimiste dans fa fané. Il jugeza que la hin de fa vie approchoit. Son premier foin fut de faite appeller fes his, se les enfans du Prince Zuzi, qui écoit mort depair pet. Tous les vieigneurs de fa Cour ayant reçu ordre auflié à s'allembler aucour de lui, il commença par les enhorter à la paix. Enfuite leur préfendent Ugaday, comme son Successifient à l'Empire, il leur délivra fes intentions par écrir, en leur recommandant de cacher fa mort, pour se donner le metpa de punit schidurka, se de deruvise la Ville de Tangur, oble Rebelle s'étoit retriet. Sur cet ordre, ils s'histerent d'alfembler une puillance armée, avec laugle lis mitente le fiege devant Tangut. Schidurk in ture resthatence opinistre, qui ne l'empêcha pas de perir, avec une partie de ses foçces. Le reste des Rebelles fut entéré pour l'estavage.

Jenghie khan & de fes facceffeurs.

Après cerre capedition, les fils de Jenghiz-khan publicerne la mort de leur pere Ils fireme enterter fon corps foss un arbre, à qu'il avoit choif fils même dans cette vite. Le temps forma, dans la fuire, au our de ce Tombeau, un bois i çeius, qui requi no mon de 3arkha-kadira, «& qui devint la fepulture commune de tous let defeendans de Jenghiz-khan, qui devint la fepulture commune de tous let defeendans de Jenghiz-khan, qui dont morts dans ces Provinces. Ce Monarque monut "l'an 614 de l'Egire, « El 1116 de Jefus-Chrift, âgé de foisante-cinq ans. Le deuil de fes fils dura trois mois.

Caractere de ce Conquerant, Jenghiz-khan étoit un Prince d'un genie fort élevé, & se Conquêtes ne lui font pas plus d'honneut que la discipline qu'il établiz parmi ses Troupes. Il les avoit divisses en plutieurs corps, charun de dis mille hommes, sous un Chef particultier qui portoit le hom de Taman-aegse, du nombre d'hommes dont chaque corps roite composé. Ces corps écoient s'édubirisse nu bataillons de mille un corps roite composé. Ces corps écoient s'édubirisse nu bataillons de mille de la companie de la composé de la corps écoient s'édubirisse nu bataillons de mille de la companie de la composé de la companie de la

(97) De la Croix écrit Shidada.

hommes, fous des Chefs respectifs, qui se nommoient Minis-agasis. Chaque baraillon formoit dix compagnies de cent hommes, fous des Gus-agalis, & les compagnies étoient divifées en escouades de dix hommes, dont chacune avoit aussi son Officier, nommé Un-agast (98). Toutes ces divisions étoient suborconnices. l'une à l'autre, & recevoient l'ordre du Tuman-agafi ou du principal Chef.

REGNE DE JENGHIZ-KHAN.

Jamais Jenghiz-kan ne laissa une belle action sans tecompense, ni une vertu fans cloge 3 mais il n'étoit pas moins attentif à punir les crimes & les vices. Il ne se contentoit pas de la force du corps dans ceux qu'il recevoit pour la guerre ; il vouloir qu'ils fussent distingués par quelques bonnes qualités, & c'étoir entr'eux qu'il choififloit ces Officiers. Ces tegles de ptudence lui faciliterent la conquête d'un grand nombre de Nations voilines, qui n'avoient pas de si justes idées du gouvernement. Il éroit autil dans l'usage d'affembler chaque année tous ses Officiers Civils & Militaires, pour examiner s'ils avoient la capacité convenable à leuts emplois : avec l'attention de donnet des grands éloges à ceux qui les avoient merités. Enfin, l'ordre regnoit parfaitement dans son administration & dans toutes ses entreprises. Il avoit environ cinq cens femmes, tant légitimes que Femmes & enmaîtrelles ou concubines. Ses femmes légitimes étoient des filles de Khans ou de khans Princes, entre lesquelles cinq palloient pour ses favorites : t. Borta kazin, qui lui donna quatre fils. 2. Kizu, fille d'Altan, Khan du Katay. 3. Korifa, veuve de Tarjian, Khan des Naymans. 4. Milu. 5. Singan. Les deux dernieres étoient fœurs, & d'une famille Tartare. Il époufa la plus jeune après la mott de l'aînée. Les quatre fils qu'il eut de Borta-ka in étoient Zuzi (99), Zagatay (1), Ugasay (1), & Taulay (1). Zuzi exerçoit l'Office de Contrôleur Général, ou de Grand Maître, de la maifon de son pere. Zagatay administroit la Justice & rece-quatre tils aines, voit les plaintes des Sujets. Ugaday étoit chargé du tréfor & recevoit les comptes des Gouverneurs de Province. Taulay prélidoit à toutes les affaires de la guerre. Outre ces quatre Princes , Jenghiz-khan avoit cinq autres fils de differentes fementre lesquels & ses plus proches parens il distribua les principaux Gouverne- sacetton. mens du Katay. La souveraineté de ses Provinces héreditaires & de ses conquêtes fur partagée entre fes aînés; mais celui qu'il nomma proprement fon Succeffeur, fut revêtu de l'autotité suprême (4).

Emplois de fex

Division de fea

## 6. XII.

# Eclaircissemens sur les conquêtes de Jenghiz-khan, tirés des Annales Chinoifes.

Htsroin a de Jenghiz-kan est si propre à jetter du jout sut la Géographie Combient His de la Tartarie, qu'à ce titre feul elle appartiendroit au Recueil des Voyages, khan ett necefquand elle n'y seroit pas liée naturellement, comme l'ouvrage & le fruit des saire à ce Recueil recherches & des observations d'un grand nombre de Voyageurs. Peris de la Croix pour la grogra-

(98) Aga fignific Commandant ; & Tuman ou Toman , dix mille. Mini fignific mille; Gn , cent , & Un , dix.

(1) Ou Oktay. 1 ) Ou Tuli

(4) Hift. des Turcs , des Mongols , &c.

(1) Ou Jagatay & Chagatay.

(99) D'autres écrivent Juji & Chuchi.

p. 95 & fuiv.

### HISTOIRE GENERALE

INTRODUC-TION.

71 -

Prétend avoir tiré la sienne des Auteurs Orientaux. Mais on a cru devoir ici donner la preference à celle d'Abulghazi-khan ; parce qu'étant lui-même Mongol d'origine, & vivant fur les frontieres de la Tarrarie, il devoit être mieux informé de la vérité des faits qu'il raconte. Cependant il faur observer que si ses recits font exacts & abondans, lorfqu'il est question des Conquêtes de Jenghiz-khan à l'Ouest de l'Asie & dans les Pays voisins du Karasm, ils deviennent obscurs & imparfaits à mefure que la fcene s'avance du côté de l'Est; & fouvent il paroît connoître aussi mal la Region des Mongols mêmes, que celles du Katay, de Kara-kiray, de Tangur, & d'aurres contrées, fur lesquelles il s'étend peu, ou avec peu de certitude. C'est particulierement dans la vue de suppléer à cette parrie de l'Histoire de Jenghiz-khan, & d'éclaireir la geographie ancienne de la Tarrarie, que nous donnerons place ici à quelques Extraits des Historiens Chinois. On aura l'occasion d'y reconnoître aussi que les Chinois manquent de memoires pour l'Histoire des Mongols à l'Ouest de l'Asse, comme les Historiens Occidentaux pour les événemens de l'Est ; d'où l'on peur conclure utilement. que l'Histoire d'un grand Empire demande des Ecrivains qui en ayent habité les differentes parties.

Les Chinois, qui font peut-être, la plus exacte de toutes les Nations dans le

recit de leurs propres affaires, & dans la discuttion de celles de leurs voisins, lors-

Fractionde & fidelite des Chinois dans leurs Milhoires.

Raifons qu'on a de n'y fier ici.

Freraits du Pere Gaubil, Millions maire Jefuite.

qu'ils ont eu quelque chofe à demêler avec eux, n'ont pas manqué d'abondance fur les actions de Jenghiz-khan & fur celles de ses Successeurs, qui regnerent en Tartarie & à la Chine, jusqu'à leur expulsion, en 1368. Comme le Pays de ce Conquerant touchoit au leur par le Nord, il est à présumer qu'ils étoient mieux informés de ce qui s'y passoit que ceux qui en étoient beaucoup plus éloignés. Aufli trouve-t-on que pour rour ce qui regarde la naissance, les descendans, & les premieres actions de Jenghiz-khan, leur remoignage s'accorde ( 5 ) fort bien avec celui d'Abulghazi-khan. Le Pere Gaubil, un des Missionnaires Jesuires, qui, depuis la difgrace du Christianisme en 1723, ont été soussers à la Chine eu qualité de Scavans, a pris foin de communiquer à l'Europe l'Histoire de ce Monarque (6), rirée des Annales Chinoifes, & de l'enrichir de notes curieufes, qui font d'une égale utilité pour l'Histoire & la Géographie de la Tarrarie dans cet intervalle (7). On y apprend à juger que cette Histoire est aussi imparfaire qu'elle paroît confuse, dans les Ecrivains Orientaux & dans nos Voyageurs.

Ufage qu'on eu Gu ici,

Au reste on se borne ici à donner l'abrégé de ces Extraits, après avoir eu la fidélité d'en faire connoître la fource. Quelques années auparavant, Gaubil avoir envoyé de la Chine une courte Relation concernant les cinq premiers Empereurs Mongols, éclaircie par des notes, coinme ses grands Extraits. Nous devons avertir que dans l'usage qu'on en và faire ici, on a cru que le texte seroir plus complet en y inferant quelquefois la substance des notes. D'un autre côte, au lieu

( 1 ) Gaubil observe que l'Histoire Chi- varions mathematiques du Pere Sonciet , p. 185. poife rapporte l'Histoire d'Alankera ou Alanka . & la généalogie de Jenghiz-khan depuis Putanchar ou Buxenjer , de la même maniere que d'Herbelot, avec un peu de variation (eulement dans les noms. Les infortunes de la Princesse de Monolan y sont aussi rapportées presqu'avec les mêmes circonstances. Obser-

(6) Sous le titre d'Hifloire de Gensehifcan de toute la dynaftie des Mongols fes fucceffeurs , Conquerans de la Chine , tirée de l'Hiftoire Chinesfe. Paris , 1719. in-4". (7) Inferée dans les Observations mathé-

matiques du Pere Souciet, p. 185.

# DES VOYAGES. LIV. 111.

que Gaubil fuit generalement dans son texte l'ortographe Chinoise pour les INTRODUCnoms de personnes & de lieux, & qu'il mer les noms Mongols dans les notes, on a pris le parti d'inferer au contraire les nonis Mongols dans le texte, patce qu'on est persuadé que les vrais noms, comme la verité des choses, sont toujours plus agréables & plus fatisfaifans pour un Lecteur attentif & curieux. Lorfqu'il n'y aura pas de changement, il fera aifé de s'en appercevoir à la division des mots Chinois en monofillabes.

TION.

Circonflances de la natifance.

# Adions de Jenghiz-khan , jufqu'à ce qu'il reçut ce nom.

VERs le milieu du douzieme siecle, Yesukay (8), Chef de la principale Horde des Mongols (9), ayant declaré la guerre à Temujin, Chef de la Horde Tartare (10), tailla ses troupes en pièces & le sit prisonnier. Aptès cette expedition, Ulua, fa femme, mit au monde un fils qui apporta du fang coagulé dans une de ses mains. Il fut nommé Kyou-wen. Mais, en memoire de son triomphe, Yefu-kay lui donna le nom de Temujin (11). Ce Prince, étant mort à la fleur de fon âge, lailfa quarre fils & une fille. Temujin, fon aîné & fon faccesseur, étoir encore si jeune, que sa mere se chargea de l'administration, & fir renttet dans la Horde plusieurs de ses Sujets qui étoient passes dans celles de Taychot (12) & de Chamuka (13). Ces deux Princes, enneinis de la famille de Temujin, l'at-sapremieretaraquerent avec une Armée de trente mille hommes, formée des meilleurs Soldats de fept Hordes. Mais, avec le fecouts d'Ulua, sa mere, & de Perji, jeune Seigneut de la Horde d'Orla, il temporta l'avantage, dans une fanglante bataille, où Taychot fut tué, & Chamuka misen fuite.

Cette action fit beaucoup d'honneur au jeune Prince Mongol dans route la Tatrarie. Elle lui avoit donné occasion de faire éclater beaucoup de grandeur d'ame dans les recompenses qu'il avoir distribuées à ses Officiers & à ses Soldats. Il les avoit fait montet sur ses propres chevaux. Il leur avoit donné des habits & d'autres présens. La Florde de Taychor, qui étoit fort nombreuse & qui possedoit une grande étendue de Pays, se soumit presqu'entiere au Vainqueut; & Patu, Seigneur du Pays, arrofé par la Rivière d'Érgone (14), forma une étroite alliance avec lui en époufant Temulun, sa sœur (15). La Horde des Tartares, qui campoir ordinaitement fut les bords de l'Onon (16), s'étant revoltée contre l'Empereur de Kin , ce Monarque donna ordre à tous les Princes, ses Tributaites, de s'assembler près de cette Riviere, & de marcher contre eux. Toli (17), Seigneur des Karuits (18), & Temujin, s'étant distingués dans cette occasion, le premier fut créé Vang, ou Regule, titre que ses Suiers

(8) Gaubil commeoce l'Histoire des Monols par Yesukay, parce que l'Empereur Kublay le mit a la réte de les anettres dans le graod Palais qu'il fit bâtit pour eux.

( 9 ) Mongu dans le rexte. Cette Horde de Mongols étoir contigue à celle des Naymans,

près de la Ville de Holin ou Kara-keram, au Nord du grand Defert. Soucies, p. 163. (10) Survant les Chinois, Temujin raquit

en 1662, fur la Montagne de Tey-wey la enpen-10, où Yelukay campa après la bataille d'Oron

Tome VII.

- (11) Ou Temuchin, (12) Tay-she-hu,
- (13) Ou Jamuka. Dans le texte c'est Cha-
- (14) On lit cofuire Seigneur de la Horde d'I kye-sfe.
- (14) Après la mort de cette Princesse il épousa la sœur de Jenghiz khan.
- (16) Ou le Wassan, qui eft le Saghaliauula ou l'Amur.
  - (17) Nommé Tayrel par Abulghazi. (18) Ke-ls dans le Chinois.

CONCERNANT JINGHIZ-EHAN. Tempjin aide lo umer.

changerent en Wong (19) hau , & Temujin obtint un poste considerable dane l'Armée.

Toli avoit un frere, nommé Ifankula (10); qui s'étant retiré chez les Naymans (21), dans quelque chagrin, engagea leur l'rince à l'attaquet. Cette guerre reduisit Toli à chercher une retraite dans les Terres des Princes de Whey hu . 2 Toh dans lesin- l'Ouest du H'hang-ho, ou de la Riviere jaune. Ces Princes du Wkey-hu, nommés d'abord Whey-ko, avoient leurs habitations au Nord, ou au Nord-Ouest quart d'Ouest de Turku (22), & peut-être au Sud. Ils étoient descendans des Whey-hus, dont la puissance étoir redoutable sous la dinastie de Tang, & qui s'attacherent enfuire au Mahomerisme. De-là vient que les Chinois donnent quelquefois le nom de Whey-hus aux Mahomerans, quoiqu'ils les appellent ordinairement Whey-wheys. Temujin prêta des Troupes à Toli dans sa disgrace; & ce Prince avant marché vers la Riviere de Tula, défit les Morkites, alliés & voifins des Naymans. Enfuire s'étant joint à Temujin , ils tomberent enfemble sur les Naymans, & les taillerent en piéces. Toli enleva beaucoup de butin dans le cours de cette guerre, sans en faire part à son bienfaiteut, qui de-

Ligue de plu-Seura Princes some Tempin.

Les Mongols

s'accroitient.

guifa neanmoins fon ressentiment (21). La reputation naiffante de Temujin excita l'envie de Chamuka, & lui fit inspirer les mêmes sentimens à divers Princes, dont les principaux se nommoient Hatakin , Sa-chi-hu , Kilupan , & Tatar. Ils fe liguerent ensemble pour fe faisir de sa personne & de celle de Toli. Mais Te-in (14), Seigneur de Honkirats (25), après avoir été forcé d'entrer dans cette Ligue, se retira dans ses Terres, & fit avertir Temujin, qui étoit son gendre, du péril qui le menaçoit.

Temujin, & Toli prirent aufli-tôt les armes, & défirent leurs ennemis dans plusieurs batailles. Les forces des Mongols furent considerablement augmentées pat la jonction des Ulutays, des Manjous, des Chalars, des Honkirats. & des Iki-lye-tses, cinq Hordes, qui leur fournirent d'excellens Officiers. Elles descendoient des cinq fils de Laching-Patur, sixième ancêtre de Te-in, & leurs habitations étoient fur les bords de l'Onon , du Kerulon , de l'Ergone , du Kalka, & de quelques autres Rivieres voifines. Ce fut dans le même temps que Temujin & Te-in firent un Traité célebre dans l'Histoire des Mongols, par lequel le Chef de chacune des deux familles devoir prendre sa premiere semme dans l'autre. Cette convention s'observa fidélement, aussi long-temps, du moins, que les descendans de Temujin regnerent à la Chine.

En 1202, les Princes conféderés, que Chamuka avoit assemblés sur la Riviere de Tulu-pir (16), l'élûrent pour leur Chef, & lui prêterent ferment d'obeissance. Cette nouvelle lique fut extrêmement fortifiée par (27) Pu-lu-yu

(19) Ce titre, fuivant l'Histoire Chinoife, Abulghazi nomme ce Chef Turk-ili. répond au titre Tartare de Ka-han , que d'autres prononcent Ka-han & Khan.

(20) C'eft l'Tacubera d'Abulghazi. (11) Les Naymans campoient vers la Riviere de Selinga, & s'étendoient jusqu'à celles

de Jenijea , d'Obi , & d'Irriche. (11) Dans la petite Bukkarje.

(13) Hift. de Gentshifean par Gaubil, page premiere & fuivantes.

(14) C'est peut être le même que Tayian.

(25) Kunkurats on Kengerats, Hong-ki-la

en Chinois. C'est la même Horde que Marco-Polo nomme Aungrak. " (16) Probablement le Ture-pira , qui prend

fa fource à quarante sept degrés de latitude & trois degrés de longitude Est de Peking. Il se jetre dans le Nonni,

(17) Ce Prince doir être le même qu'Abulghazi nomme Bayrak.

Chef des Naymans. Temujin, affisté des Princes de sa Maison & de ses Alliés, EZTRAITS mir son Armée en campagne sous la conduite de quatre Généraux, nommés Chinois, Muhuli , Porchi , Porokona , & Chilakona (18) , qui furent furnommés Pali- CONCERNANT paukuli : c'est-à-dire, les quatre intrépides. Le premier & le quatrième étoient de la Horde de Chalar ; Porchi , de celle d'Orla ; & Poro-kona , de celle de Hyu-hu-shin. Ils éroient accompagnés d'un Etranger, nommé Say-i, qui ex- raux furnomnées celloit dans l'art de la guerre, & qui, étant fort entendu dans les feux d'artifi- les Innepiles.

JINGHIZ-KHAN. Quatre Géné-

L'année fuivante, Temujin joignit Toli au pied de la montagne de (30) Kan, Unionde Tempoù Chamuka & fes Alliés avoient affemblé leurs forces. Mais Chamuka fe dé- jin & de Tola. fiant du succès d'une bataille, tourna tous ses soins à semer la jalousie entre le Prince des Karaits & Temujin. Il s'y employa si heureusement, que Toli, ayant levé fon Camp pendant la nuit, se retira d'abord sur la Riviere de (11) Ha-su; & de-là vers celle de Tula. Temujin gagna de son côté Sali, entre le Tula & l'Onon. A peine se furent-ils séparés, que le Khan des Naymans attaqua plufieurs partis de Karaits, & ravagea les habitations de cette Horde. Toli se vit obligé de recourir à Temujin. Il lui demanda ses quatre intrepides, qui défirent les Naymans, & reprirent le butin. Un secours , accordé de si bonne grace , unit plus étroitement que jamais les deux Vainqueurs, & leur reconciliarion fut scellée par la promesse d'un mariage entre les deux familles.

ho (32), fils de Toli, n'avoir pû voit sans jalousse la reputation de Temujin. par les américes Chamuka se servit de ce jeune Prince pour persuader à son pere que Temujin le trahitloit. Toli , donnant dans le piège, resolut d'employer l'artifice pour se défaire de Temujin. Il lui proposa de se rendre dans son camp avec (33) Chuchi, fon fils, & la Princelle fa fille, fous prétexte d'accomplir le double mariage dont ils étoient convenus. Temujin partit en effet (34); mais ce sur pour tetourner bien-tôt fur ses pas, après avoir demandé, par un Messager, que la cérémonie fut différée. Ensuite, ayant appris le fond du complot, il informa ses Allies de certe trahison, & prit des mesures pour se garantir d'une surprise. Toli, dont tous les desseins se trouvoient éventés, l'attaqua de toutes parts, fans aucun menagement; mais il fut défait dans plusieurs batailles. Temujin l'attaqua personnellement dans la derniere; & le Prince Ilaho, blessé d'un coup de fléche, fut obligé de quitter la mêlée. Le Vainqueur alla camper fur les bords du Lac Tong-ko, d'où il dépêcha un de ses Officiers à Toli, pour lui repro-

Mais les artifices de Chamuka susciterent bien-tôt de nouveaux troubles. Ila- 11t font d'elles

cher sa periodie dans les termes suivans : » Lorsque vous cûtes été battu à Haw la-when (35), par Kior, votte oncle, vous perdites tout ce que vous pof- faire à leit-(18) On lit, dans le texte François, Ms. faifoit sa résidence ordinaire au sixième siècle. boli , Porchu , Porgu & Che-lau-ho-en. Ces Gé-(31) A-14-uli.

Reptoches que

néraux étoient nommés, en langage Mongol, Que-ije. C'est le Questian de Marco-Polo. (19) Prononciation Tartare du Ghebr Petfan. Le mot Chinois est Cha pa-cul,

ce, en avoit tiré le nom de Chapar (29).

(30) Cette Montagne, fuivant les Géographes Chinois, eft cinq cens lis ou einquante lieues à l'Ouest de la Mnntagne Tu-km, vers quarante-einq ou quarante-fix degrés de & douze ou treize degrés de latitu-

(31) Ou Hake , nomme Haka-fanglin par Petis de la Ctoix, & Sungan par Abulghazi. (14) Ou Zuzi.

(14) L'Histoire Chinoise n'explique pas les raifins de son retout s mais on les à vues cideffus dans Abulghazi. (35) Ceft à-dire , Onest de la riviere. Il

faut entendre le Whang-be. C'eff le nom d'un Pays entre Ning-hya & Eifina, Sining, Kande Oueft de Peking , ou le Khan des Turcs chen & Sha-chen , & les Pays voifins à l'Oueft.

Kij

EXTRAITS JENGHIZ-KHAN.

- » sédiez. Mon pere defit Kior à Ho-si (36), & vous retablit dans vos Frats. CHINOIS, " Lorfque votre frere arma contre vous les Naymans, & que vous fûtes force concernant » de vous rerirer à l'Ouest, j'envoyai mes Troupes, qui batrirent les Mar-» kats, & qui vous fauverent de la fureur des Naymans. Dans la mifere où
  - » vous étiez alors, je vous donnai une partie de mes Troupes, & de tout ce qui » m'appartenoit. Cependant vous ne me fites aucune part du riche butin que » vous enlevâtes aux Markats, quoique ce fut à mon secours que vous en
  - » euffiez l'obligation, & que vous ne tuffiez forti du précipice que par l'habi-
  - » leté de mes quatre Généraux. Vous sçavez tout ce que j'ai fait pour arrêter les » pernicieux desfeins que les Princes conféderés avoient formes coutre vous. " Serez-vous capable, après tant d'obligations, de travailler à ma ruine par
  - » des voves si basses ?

dons toute la Tarrarie.

La querelle de Temujin & de Toli excita un mouvement général entre les Princes Tartates. Temujin fut joint par Hafar-whachen, fon frere, Prince des Hongkirats, par Patu, Prince d'I-ki-lye-tse, par Queli, frere de Toli, par Chapar & divers autres Seigneurs. Après avoir tenu plufieurs confeils avec ses quatre Généraux, il fit marcher son Armée jusqu'à la Riviere de Pan-chuni, dont les eaux étoient fort bourbeuses. Hasar y sit tuer un cheval. Temujin prit un peu d'eau dans la Riviere, & l'avalla. Enfuite, ayanr invoqué le Ciel, il promit de partager, pendant toute sa vie, avec ses Officiers, le bien & le mal qui lui arriveroit, en fouhaitant de devenir tel que l'eau qu'il avoit bûe, s'il étoit jamais capable de violer son serment. Tous ses Alliés & ses Officiers firent la même chose après lui. On remarqua que les familles qui bûrent de l'eau dans cette occasion, se distinguerent constamment par leur fidélité.

Terruin trionp' c de tous les ent.c.nis.

Les deux Armées se rencontrerent entre les Rivieres de Tula & de (37) Ker-Ion. Le combat fur opiniâtre & sanglant. Enfin Temujin remporta une victoire complete. La plus grande partie des Troupes vaincues se joignirent à lui. Toli eut recours à la fuite, & ne se déroba pas sans peine aux Vainqueurs. Ses propres Officiers furent tentés de le ruer. Il fut arrêré par un parti qu'on avoit détaché fur ses traces; mais s'étant échappé le même jour, il se retira sur les Terres des Naymans, où il fut reconnu par un Officier du Pays, qui lui fit ôter la vie. Ilaho, fon fils, se retira d'abord dans le Royaume de Hya (38), d'où il fut chasse: ensuire, étant passe dans le Pays de Ku-tse, entre Turfan & (39) Kasligar, il y fut tué par l'ordre du Prince.

Tatas blance.

Le côté Sud-Sud-Est de la monragne d'Altay, est habité par un Peuple qui se nomme les Tatas blanes. Ils sont différens des Tartares (40). Les Chinois donnent quelquefois ce nom général aux Nations qui habitent au-de-là de la grande Muraille; & quelquefois à des Hordes particulieres, dont quelques-unes se nomment Tatas de l'eau (41), & font situées presqu'au Nord de la Corée; d'autres, dont nous parlons ici, portent le nom de Tatas blanes. Leur Chef, nommé

(36) Hift. de Gentchifcan , p. 5. & fuiv.

(37) Cette Riviere ne peut être éloignée de l'Orghun & du Tula. Les Auteurs Orientaux la nomment Paljuna. Vid. Amanit. litserar. Vol. III., p. 174. Elle cst peut-être près (41) Ou Sni-tata. Rubruquis ș de Baltura balak, dont parle Abulghazi. Seu-mognii, ou des Mongols de feau. Vojez, l'article précédent.

(18) Les Mongols prononcent Kerulen. (19) On en parlera bien-tôt.

(40) Gaubil ne connoiffoir pas exactement fon étendue.

(41) Ou Sui-tata. Rubruquis patle des



# CARTE DE L'EMPIRE DE HYA ET PARTIE DE TANGUT Pour Servir a l'His Е 36 KOBI ON LE DESERT 35. 105

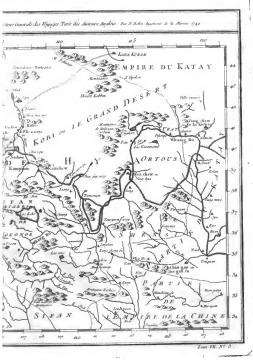



A-laute, descendu des anciens Ptinces (42) de Tuque, avoit beaucoup d'estime pour Temujin, Cette Nation de Tuque, ou de Turcs, est celle que d'Her- Chinois, belot nomme Turcs Orientaux. L'Histoire Chinoise commence à parlet d'elle CONCERNANT en 545. C'étoit alors un Peuple sans consideration, qui habitoit le Nord-Ouest de Turfan, & dont l'occupation, peu auparavant, étoit de travailler en fer près Nation de Tud'une montagne nommée Kin (43). Mais dans l'espace de peu d'années, il de- ques ou éco vint affez puillant pour subjuguer toute la Region, qui est entre la mer Caspienne & la Riviere de Lyau (44). On le divisoit en Turcs du Nord & Turcs de l'Ouest. Ils eurent de grandes guerres entr'eux, & contre les Chinois (45), aux-

FETRAITS

quels ils s'étoient rendus formidables. A-lantfe, Chef des Tatas blancs, ayant été invité par Tayang (46), Roi des Tempin deflit Naymans, à se joindre à lui & au Prince Chamuka, pour diminuer le pou- les Naymans. voir de Temujin, retint le Meilager, & fit donner avis au Prince Mongol de

cette propolition. Là-dellus , Temujin , pressé par son frere de prendre les mesures les plus promptes & les plus vigoureuses, se hâta de monter à cheval, & marcha vers la montagne de Hang-hay (47), où Tayang étoit campé. Il défit les Troupes de ce Ptince, & le tua dans la mêlée. Après cet évenement, plufieurs Hordes, qui n'avoient pas eu la hardielle de fuivre leur inclination, se declarerent pour le Vainqueur. L'année fuivante ( 1205 ), Temujin commença ses incursions sur les Terres du Prince d'Hya. Hya est le nom d'un Royaume qui contenoit dans Schenst, au Nord de Ping- Royaume d Hya.

Iyang-fu, jusqu'à Kya-yu-quan (48), les Pays d'Ortus & d'Etsina, celui de Kohonor , & celui qui elt entre Kya-yu-quan & Scha-cheu (19), outre plusienrs Places au Nord & à l'Ouest de Kya-yu-quan (50). Le même Auteur dit dans un autre lieu, que Temujin attaqua, cette année, les Princes d'Hia, nommés Si-kya, ou Hya de l'Ouest. Il paroit i ci que ce grand Pays avoit plus d'un Maître. En effet, on peut compter, dans les mêmes bornes, les Princes de Tangut, dont Abulghazi & d'autres Auteurs Orientaux font mention , quoiqu'un peu confusément. Ces Princes regnoient sur une Nation que les Chinois nomment Tu-fan & Si-fan. Ils étoient alors dans une forte de decadence, & Sujets, en partie, du Roi de Hya. De-là vient, peut-être, qu'ils ne sont pas nommés dans cette partie des Annales Chinoifes; quoique leur Histoire se trouve fort au long dans un autre endroit (51), où l'on apprend qu'ils furent enveloppés dans la ruine commune des Mongols en 1227.

Le Royaume d'Hya fur fondé, vers l'an 951, par Li-ki-sfyen, Tartare de Royaume d'Hya

(42) Gaubil (d'où ceci est tité, p. 2. ) les

place au Nord de la Montagne d'Aitay. (41) Il paroît que e'est la même Montagne qui est nommée In kin (p. 7.) vers le quarante-einquiéme ou le quarante-fixiéme degré de latitude, & le douze ou le treixième degré de longitude Ouest de Peking. La résidoit le Chef des Turks au fixiéme fiécle.

(44) Dans Lyau-tong. (45) Les Fondateuts des races de Tang & de Han étoient de ces Tures.

(46) Abulghazi le nomme Tay-yang, & d'Herbelot , Tayanek.

(\$7) C'est une grande chaîne de montagnes, dont la plus occidentale est vers einquante degrés de latitude, & dix-fept de longitude Oueft.

(48) Ou Hya-yu quan. (49) Quarante degrés vingt minures de la-

titude, & vingt degrés quarante minutes de longitude. (50) Auffi loin que le Pays de Hami.

(51) Si-bya fignifie proprement les Gatdes de l'Ouest. Pent-être que eeux qui fonderent eerre Monarchie étoient les Gardes de la grande muraille à l'Occident.

K iii

EXTRAITS CHINOIS ,

JENGHIZ-KHAN. Tensuito change de num.

Tupe (52). Sa Capitale étoit Hya-cheu, à présent Ning-hya (53), d'où le Royaume avoit tité son nom. La puissance de ce nouvel Ltat fit des progtès si concernant furprenant, qu'environ cinquante ans après, fon Roi, ou fon Khan, prit le titte d'Empereut; ce qui continua jusqu'au Regne de Jenghiz-khan (54).

Dans le cours du douzieme mois de l'année 1206, qui est celui du (55) Tigre, les Chefs des Hordes, & les Généraux d'Armée de Temujin, s'affemblerent à la source de la Riviere d'Onon. Les Troupes étoient divisées en neuf corps, dont chacun avoit fon étendard. Ils reconnutent Temujin pour leur Souverain, par le cri général de Chongkiz-kohan (56). Après quoi, ce Monarque nomma Muhuli & Porcho pour ses deux Généraux & ses premiers Minisrres. C'est de cet évenement que l'Histoire de la Chine commence l'Empire du Conquerant Mongol (57)-

# Guerres de Jenghig-khan contre l'Empereur de Kin,

Ruinede Poloyu. I 'A N N É E 1206 ne fut pas moins memorable par la ruine de (58) Poloyu. fiere de Tayang. Kuchluk, fon fils, & Toto, Seigneur des Markits, se tetirerent fur la Riviere d'Irtish, où le premier avoit encore un puissant parti-Mais en 1108, Jengkiz-khan les ayant attaqués rous deux, tua Toto, de fa propre main, tandis que Kuchluk chercha une retraite dans le Royaume de Kitan (59). Cette victoite le mit en état de soumettre le reste des Flordes, dont quelques unes réliftoient encore.

Premiere imp un de Jimelia-Light & la Charles

Ce fut en 1209 que le Khan pénetra pour la premiere fois à la Chine, en forçant divers portes près de la grande muraille (60), à l'Ouest de Ning-hya, qu'il prit la Ville de Ling-cheu, & qu'il entreprit le siège de Ning-hya, Capitale du Royaume de Hya. Mais Li-gan-tsken, Roi du Pays, prit le parti de payer un tribut au Conquerant, & de lui offrir une Princeile en mariage. Les Mongols se tetiterent après avoir accepté ces conditions. Dans le cours de la même année, Parchukorte-tikin, Prince d'Igur (61), sons le titre (62) d'Idikut, tua les Officiers Kitans (63) qui étoient dans sa Ville, & s'alla metrre en personne sous la protection de Jenghiz-khan, qui lui donna une de fes filles en matiage. Les Géographes Chinois conviennent que le Pays d'Igur étoit situé où Turfan (64)e st aujourd'hui; ils mais patoissent n'en pas connoître l'étendue. LaVille qu'Idikut avoit choisi pour sa residence, se nommoit Ho-cheu, Ses ruines subsistent encote, à sept ou huit lieues de Tutsan, du côté de l'Est.

(51) On en parlera ei-de fous.

(53) Ou Topa. Voyer ci-deffus , Tome price-(14) Voyez le Tome précedent.

(55) Chioe da Pere du Halde, Vol. I. (56) Voyez le Cycle Tarrare , au Paragraphe VII de ce Volume

(17) Ching-ki-t/r, qui est le mot Mongol ou plutot Ching kiz ) exprime le cri d'un oileau d'heureux prélège. Gaubil écrit Changkrz-khan i mais nous nous arretons au nom

(18) Pologu dans le texte. (19) Oule Kitan occident al.

(60) L'Auteur dit ailleurs qu'il entra dans Schen-fi , Province à laquelle appartieur Ning.

hya, par la voie du Pays de Kohonor. (61) Vigne on Ojgue. Wey-u-cul en Chi-

(62) Hi. tn. kw en Chinois.

(63) Ce devoieot être les Kitans occidentaux ou les Kara kitayens, ear les Kufars ou les Lyaus n'avoient pas de domaines à l'Est. Abulghazi dit que c'étoient les Officiers de Kavar-khan , du Turkestan : mais Kavar étoit Khan de Kara-kitay.

(64) Dans la petite Bukkarie, à l'Ouest de Hami on Khamil.

Les Mongols étoient alors Tributaires des Kins (\*), comme ils l'autoient été Extrairs auparavant des Kitans. On donnoit le nom de Kitans à des Tattares qui ha- CHINOIS, bitoient au Nord & au Nord-Est de la Province de Pecheli. Ils avoient subju-concernant gué, au dixiéme fiecle, tous les Pays entre la Corée & Kashgar, ontre plufieurs Janes Hiz-Provinces Septentrionales de la Chine. Leur Dynastie se nommoit Lyau, & Empirede: Kile nom de leur famille Impériale étoit Yelu. En 1209, ils se soutenoient en- tans & des Kinscore dans les Pays au Nord, au Nord-Est, & au Nord-Ouest de Turfan, C'étoit apparemment ce que les Historiens Occidentaux appellent Kara-kitay.

Le Pere Coupler & le Pere du Halde, après lui, donnent aux Kitans le nom de Sveraus & Si-taus. Suivant ces deux Auteurs, leur Empire commenca en 917, & continua l'espace de deux cens neuf ans, sous neuf Empereurs. Il fut détruit par les Kins en 1126.

Les Tartares Kins, qui succederent aux Kirans, prirent les vastes regions qui sont au Nord de la Corée. Ils étoient alors les Maîtres, non-seulement de la Corée, mais de toute cette partie de la Tattarie, qui est située au Nord & au Nord-Est de Lyantong, aussi-bien que des Provinces de Lyantong, de Schantong , de Pe-che-li , de Honan , & de Schenst , du Pays qui dépend de Fongtfyang-fu, & de Sigan-fu, dans Schenfi, & de toutes les parties de la Tartarie qui bordent le Lyang-tong & la grande muraille, jusqu'au Nord-Ouest de Tay-tong-fu dans Shanfi. Les deux Tartaries, jusqu'au quarante-neuf & cinquantième degrés de latitude, & dix-neuf ou vingtième de longitude Ouest de Pe-king , qui étoient alors remplies de perirs Princes , payoient un tribut à l'Empereur des Kins. Sa Cour étoit dans une Ville nommée Yen-king , dont il ne reste aujourd'hui que les ruines, à quelques milles de Peking (65), au Sud-

L'Empire des Kins, borné à l'Ouest par celui de Hin ou de Hya, prit naisfance après la chûte des Kitans ou des Lyans, en 1126, & dura cent dix-sept ans fous neuf Empereurs, jusqu'en 1243, qu'il fur détruit par les Tartates Occidentaux. Mais les Mancheous, qui font les descendans des Kins, & qui portent le même nom, l'ont rétabli dans le dernier siecle, avec une augmentation extrême de grandeur & de puissance.

Ce grand Etat, possedé d'abord par les Kitans ou les Lyaus, ensuite par les Kins, porte dans Abulghazi-khan & dans d'autres Auteuts, le nom d'Empire de Kitay ou du Katay , qu'il paroîr avoir tiré des Kitans. A la destruction de ces l'euples, une partie d'entr'eux prit la fuite vers l'Ouest, & forma une nouvelle Dinastie, nommée les Lyaux Occidentaux, dans les Pays voifins de Turfan, qui doivent avoir été, comme on l'a déja fait remarquer, la Region de Kara-kitay. Divers Auteurs l'ont souvent nommée, sans paroître bien informés de la figuation.

Quelque temps avant que les Mongols & les autres Hordes eussent reconnu Occasion des Jenghiz-khan pour Souverain, Tay-ho, Empereur des Kins, envoya Yongthi, Prince de son sang, à Tsing-cheng, qui se nomme aujourd'hui Kuku- u'eu.

(\*) Le disième mois de l'année 1147, khan, nommés par Abuighazi & par les Aul'Empereur des Kins , incapable de subjuguer teurs Orientaux les Mongols, fit la paix avec enx. Leur Chef étoit alors Aclopubiliay, dont on ne trouve pas \$46. Observations mathématiques du Pere le nom entre les prédécesseurs de Jenghiz- Soucier, p. 369.

(65) Histoire de Gentichiz-khan, p. 3 &

EXTRAITS CHINOIS . CONCERNANT JENGHIZ-KHAN-

hotun (66), pour y recevoir le tribut annuel des Habitans. Yong-ssi parut marquer, à cette occasion, du mépris pour Jenghiz-khan, & eonseilla même à l'Empereur de chercher quelque prétexte pour s'en défaire. Ce Prince rejetta une si odieuse proposition; mais elle ne sut pas moins portée jusqu'aux oreilles de Jenghiz-khan, qui résolut d'en punir l'Auteur. L'occasion s'en préfenta bien-tôt. Wang-yeng-king, Empereur des Kins, étant mort au dixieme mois, la fuccession tomboit à Yong-tsi. Ce nouveau Monarque ne manqua oas, dès l'année fuivante, de faire demander, par un Officier, le tribut aux Mongols. Leur Khan affecta de demander lui-même au Meffager de la part de

de Jenghre-khan

coatre les Kins, qui il venoit; & fur la réponse qu'il reçut, que c'étoit de la part de Yong-tsi, alots Empereur, il declara qu'étant lui-même Empereur, il ne reconnoissoit pas Yong-tfi pour fon Maître. Il ajouta, d'un air mocqueur : » on dit que les " Chinois doivent avoir pour Maître le Fils du Ciel; mais à préfent ils ne sça-" yent pas faire choix d'un homme. Après avoir satisfait ainsi son ressentiment, il monta à cheval, & se mit en marche vers le Nord. Yong-tsi fut d'autant plus embarrasse d'un discouts si picquant, qu'il n'ignoroit pas que le Khan des Mongols avoit d'autres fujets de se plaindre des Kins. Ils avoient tué en 1206 Ching-pu-chay, Prince de sa Mailon. Jenghiz-khan cherchoit l'occasion de se vanger. On sçavoit d'ailleurs que Yong-til avoit eu dessein de le faire arrêter. Toutes ces raifons le determinetent enfin à rassembler une Armée formidable fur les bords du Kerulon. Il en détacha Chepe-Noyan (67) & (68) Yelu-Kohay, avec ordre de s'avancer, jusqu'aux frontieres de Shang & de Pe-cheli, pour observer ces deux Provinces. Ils rejoignirent le Khau, après y avoir enlevé quelque butin.

Préprientife des K no pour leur defense

Les Kins avoient de nombreuses Troupes dans la Province de Lyan-tong. qui étoit comme la baniere de leur Empire. Comme il v restoir encore un grand nombre de Kitans & plusieurs Princes de la race de Lyau, qu'ils avoient dépouillés de la Coutonne Imperiale, Yong-tsi, qui les redoutoit, sur tout, depuis l'élévation de Jenghiz-khan, avoit mis dans toutes les Places une double Gatnison de Niu-chos (69) , pour les observer. Cette désiance causa un mécontentement général parmi les Habitans; mais Yong-th, fans faire attention à leurs plaintes, fit publier, de tous côtés, que les Mongols penfoient à l'attaquer. Il leva pluficuts Armées; & postant des Troupes depuis le Whang-ho jusqu'à Lyau-tong, dans routes les Places fortes qui touchoient à la grande muraille, il se crut en état d'arrêter l'audace de ses ennemis.

Les Mongolragthe muti Empire eire Eing.

Au commencement de l'année 1211, Aklan (70), Prince d'A-la-la, du côté de l'Ouest, vint offrit ses services, avec un gros corps de Troupes, au Khan des Mongols & au Prince des Igurs, Après avoir tenu conseil sur leurs imerèts eommuns, ils marcherent enfemble vers le Sud. Yong-th, allarmé de leur

décrite. (67) Le titre de Noyan on Novian , ne fe donne qu'aux Princes de la famille regnante. aux Gendres des Khans & aux Chefs des Hor-

(68) Telu kob sy, ou Kolay comme d'autres l'éctivent, étoit un grand Mandarin de l'Esnperçur des Kins, qui ayant été envoyé vers

(66) Kuhta ou Huchu hotun , qui a déja été Jenghiz-khan pour quelques affaires , avoit été il charmé de ce Prince qu'il étoit entré à son service. Il étoit de la tace Impériale de

Lyau ou des Kitans, dont le nom étoit Telu. (69) On nomme ainsi les Kins, comme venus de la Tattarie orientale, que les Chinois appelloient anciennement Nou-che,

(70) Il paroit que c'est le Khan des Karliks, dont on a patlé ci-deffus.

approche,

approche, s'humilia jusqu'à leur faire proposer la paix. Mais ses offres furent Extrairs rejettées; Chiu-Noyan, à la tête de quelques Troupes d'élite, força les postes Chinois, de la grande muraille au Nord-Ouelt & au Nord-Eft de (71) Tay-tong-fu, concernant randis que d'autres détachemens s'emparerent des Forteresses qui étoient hors de cette barriere. Muhuli emporta les postes voisins de Pau-gan & de Yen-king , dans la Province de Pe-che-li. Chapar furprir la Garnison de (72) Ku-yongquan , Place importante. Jenghiz-khan défit lui-même un corps nombreux de Kins, près de Swen-wha-fu, qu'il prit ensuite, avec les Forteresses voisines de Tay-tong-fu (73), nomme alors Si-king, on la Cour Occidentale. Enfin, les

Mongols poufferent leurs courfes jufqu'à la Capitale. Wa-chin , Prince des Hongkirats , & beau-frere du Khan , s'étoit avancé fur Défection de les Frontieres de Lyau-tong, pour sonder les dispositions des Kitans, & for- Eyew Ko, Se mer quelque entreprise du même côté. Il y trouva Yelu-lyew-ko à la tête de cent mille hommes, mais prêt à se declarer pour Jenghiz-kan. Lyew-ko étoit de la race Imperiale de Lyan (74). C'étoit un excellent Officier, qui avoit un grand nombre de Vallaux fous les ordres; & qui , ne pouvant supporter les indignités continuelles que les Kitans effuyoient de la part des Kins, avoit pris les armes, en apprenant que les Mongols se preparoient à la guerre. Il offrit à Wachin, pour gage de sa foi, de se rendre avec lui sur la montagne de Kin (75), où, facrifiant un cheval blanc avec un bœuf noir; & brifant une fléche, il s'engagea par ferment à la fidélisé. Jenghiz-klian ne balança point à fe l'attacher par des offres avantageuses. Il lui donna le titre de Roi (76), & le soutint par un renfort considerable de ses propres Troupes. Lyew-ko s'étant fait proclamer sous le Ses competes. titre qu'il avoir obtenu, marcha contre l'Armée des Kins, & remporta une victoire fignalée, qui devint comme un fignal aux Seigneurs Kitans, pour secouer le joug, & à quantité de Villes, pour se soumettre. Ensuite il s'empara de Tong king (77), ou Lyau-yang, Ville considerable de Lyau-tong. Une conquête de cene importance lui fit tant de reputation, que l'Empereur des Kings se crue obligé d'assembler de nouvelles forces pour sauver cette Pro-

vince (78). En 1212, Jenghiz-khan se rendir Mastre de Whan-cheu (79), & Muhuli s'empara des Forteresses qui bordoient la grande muraille, près du Whang-ho. Les Mongols, après avoir réduit toutes les Places fortes entre Whan-cheu & cette Siéte de Tay-Riviere, se disposerent à faire le siege de Tay-tong-su. Yong-ts, pour les tong tu-

(71) Dans la Province de Schou fi, à qua- Khan de Lyau-tong. rante degrés quinze minutes de latitude, & trois degrés quinze minutes de longitude Oveft

(72) Fortereffe à neuf lieues au Nord-Est de l'eking. Yen ching en est à trois ou quatre

(73) Toutes dans la Province de Schan-fi. (74) On a temarqué qu'elle se nommoit

(75) Suivant les Géographes Chinois, ectte Montagne doit être à quarante-cinq ou einquante lienes an Nord de Mugden , Capi-

tale de Lyau-tong. (76) C'est à dire apparemment Whang ou

Tome VII.

(77) Ce qui fignifie Cour orientale, à qua-

rante-un degrés viugt minutes de latitude , & fix degrés foixante-fix minutes de longitude Eft. Dans la Carre des Jésuires, cerre Ville est placée sur la rive Nord de la Riviere de Tatfa, qui tombe dans celle de Lyau. Elle elle différente de Lyan yang, qui en est à trois milles au Sud & qui étoit alors une grande

(78) Hift. de Gentekifean , p. 1 g. & fuiv. (79) Ville de Tarrarie, au Nord Est de Peking, entre le quarante-deuxième & le troifiéme degré de latitude, mais aujourd'hui dé.

Sχ

FRERAITS. CHINOIS, CONCERNANT JINCHIZ-EHAN. eft bieffe.

fes conquêtes.

prévenir, fit avancer Heya-ka, ou Ki-she-lye (So), & Wan-yen, à la tête de trois cens mille hommes. Mais Jenghiz-khan n'ayant pas fait difficulté de marcher au devant de cette redoutable Armée, l'attaqua, près de la montagne de Vehu (81), où elle avoit ailis fon camp, & la dent, maleré la fuperiorité du nombre. L'automne suivant, ayant investi Tay-tong-su, il y trouva plus de Jengt.iz-khan rétiftance qu'il ne s'y étoir attendu. Après une vigoureule attaque, dans laquelle il perdit beaucoup de monde & il fut blesse lui-même, il leva le siege, & fe rerira dans la Tarrarie. Les Kins profiterent de fa retraite pour rentrer dans

Pau-gan, dans Swen-wha-fu, & même dans Ku-yong-quan.

11 rentre à la Le Khan des Mongols, confolé de fa difgrace par les nouvelles qu'il appre-Chine & poulle noit de Lyau-tong, se remit en campagne au commencement de l'année suivante, & reprit Swen-wha-fu & Pau-gan. Il défit l'Armée des Kins près de Whay-lay (82), randis qu'un de fes Généraux se rendit Maitre de (83 Ku-pekeu. Après la bataille, n'ayant pû s'ouvrit l'entrée de la Chine par Kuyong quan , il forca la Fortere le de Tie-kin-quan. Cette prife fut suivie de celle d'Icheu & de Cho-cheu (84). Chang, revenant de Lyau-tong, paffa par Nen-keu, Place importante, & s'empara de Ku-yong-quan, qui n'en est pas éloigné. Dans le cours du feptième mois, les Kins perdirent une grande bataille (85), au pied de la montagne d'U-whey-lin, près de (86) Quan changhven.

H - thu . Génératides titas , detrong for Empeseur or le fest m satur-

Le mois d'après, Hujaku, Général de l'Armée des Kins, qui, après avoir été eassé en 1712, avoit été retabli dans ses emplois, se faisit de la personne de l'Empereur . & lui ôta la vie. Les Mongols étoient redevables de tous leurs avantages au reffentiment que ce Général avoit eu de fa diferace. Elle n'avoir duré que deux mois, au bout desquels il avoit reçu ordre de reprendre le Commandement, & de camper au Nord de la Cour. Mais, au lieu de s'oppofer aux progrès de l'Ennemi, il ne penfa qu'à s'amufer à la chaffe, fans marquer d'attention pour les ordres de l'Empereur. Enfin, s'étant approché de la Ville Impériale, fous prétexte d'arrêter une conspiration qu'il avoir découverre, il envoya quelques Cavaliers au Palais, pour y publier à grands eris que les Mongols étoient aux Portes de la Ville. De son côté, il fit donner la mort à plufieurs perfonnes qu'il eroyoit mal disposées pour lui ; & répandant ses Troupes dans tous les quartiers de la Ville, il fir servir les Mandarins & les Officiers mêmes de l'Empereur à detrôner leur Maître, fans qu'ils en eussent le moindre foupçon. Aussi-rôt qu'il se sut assuré des Portes de la Ville, il se saiste du Palais, où il tint quelque temps l'Empereur sous une garde. Ensuite l'avant

me que Ilu-sha-bu, qui est Hujaku en Tat- quatre fieues.

(81) Sept ou huit lieues à l'Ouest ou à l'Ouest-Nord-Ouest de Swen-wha-fu-(81) Ki-she-lye ou Heyaka, qui la com-mandoir, prit la fuire. Les Historiens Chi-

nois ne s'accordent pas dans l'ordre & la datre de ces fairs.

(8) Quatre ou cinq lieues à l'Ouest de Kuyong-quan. La bataille fut fi fanglante que la

(80) Hishelye, en Tartare ; ou piùrôt le mê- terre étoit jonchée de morts dans l'espace de

(84) Fameuse Forteresse à l'une des portes de la grande muraille, à quarante degrés quarante-trois minutes quinze secondes de latitude, & quarante-trois minntes de longitude Est

de Peking (84) Villes fur tes frontieres Quest de Peche-li. Tse-kin-quan est à vingt-cinq milles Ouest d'I-cheu

(86) Vittes fur les limites de Chan-fi & de Pe-che-li.

dépose, il lui fir donner la mort. Mais dans l'impossibilire d'usurper sa place, il Extrairs plaça fur le Trône, Sun, Prince du Sang Impérial.

Cerre révolution détermina Jenghiz-khan à faire le fiege de la Ville. Chepe, CONCERNANT après avoir pris Ku-vong-quan , l'étoit venu joindre avec cinq mille Cavaliers d'élite; mais son avant-garde s'étant avancée vers la Riviere de (87) Tsau, fut entierement défaite au patfage du pont. Hujaku, qui remporta cet avan- Mougeis. tage en personne, se faisoir rrainer dans un charior, parce qu'il s'étoit blesse au pied. Le lendemain sa plaie s'étant r'ouverte, & l'empêchant de marcher,

il donna ordre à Chu hu-kau-ki de s'avancer contre l'Ennemi. Mais ce Général manqua l'occasion pour être arrivé trop tard. Hujaku l'auroir puni de mort, si l'Empereur, qui estimoir cer Officier, ne l'eût dérobé au supplice. » Retour-» nez donc au combar, lui dit Hujaku, & foyez plus fidéle à mes ordres. Si " vous batrez l'Ennemi, je vous fais grace. Si vous êtes battu, il vous en cou-

" tera la vie. Kauki se mit en marche. Mais un venr du Nord, qui faisoit voler la poufficre dans les yeux de fes Soldats, l'obligea de rentrer dans la Ville après avoir ell'uyé quelque perte. Comme la menace d'Hujaku lui fai- 11 ell 1016 par foir croire sa mott cerraine, il coutur vers le Palais de ce Général à la tête de Kandis, qui els ses Troupes. Hujaku, pénérrant son dessein, entreprir de se sauver par la suire. Il fe cassa la jambe en voulant passer sur le mur de son jardin, & quelques Soldats le ruerent dans cette fituarion. Kauki prit sa tête, & la plaça, de sa pro-

pre main, à la grande porte du Palais. Enfuite, renonçant volontairement à la vie, il se remit eutre les mains des Mandarins, dont il ne croyoir pouvoir attendre que la mort. Mais l'Empereur , charmé de celle d'Hujaku , publia un Edir, dans lequel, chargeant fa memoire de plufieurs crimes, il louoit au contraire l'action de Kauki, Bien-tôr il lui donna le commandement de ses Armées à la place d'Hujaku.

Li-gan-tsuen, Roi d'Hya, Allié de l'Empire des Kins, depuis quatre vingts Li-gan-tsuen, ans, se voyant presse par les Mongols, implora le secours de l'Empereur. destre conte Ses instances ne furent point écoutées, parce que l'Empire avoit besoin de les Kins. toutes ses Troupes pour sa propre destense. Le ressensiment porta ce Prince, non-seulement à faire la paix avec les Mongols , mais à declarer la guerre aux Kins par le siege de Kia-cheu (88), dans la Province de Schensi. Etant mort la même année, Li-tsun-hyu, son parent & son successeur, plus heureux que lui, serendit Maître de King-cheu (89) vers la fin de 1211.

Depuis que Jenghiz-khan avoir tourné ses armes contre la Chine, quantité Mestres des d'Officiers Chinois, qu'il avoir fair prifonniers, étoienr entrés à fon fervice. Kins pour leur Il leur marquoir de l'ellime, & leur donnoit à commander de perits corps de leur propre Narion. Dans la refolution qu'il prir d'atraquer les Kins de toutes parrs, il mela ensemble les Troupes Chinoises & Tartares, pour en composer quarre Armées. La premiere campa au Nord de Yen-king, qui éroir la Ville Impériale. Une autre ravagea le Pays au Nord & à l'Est, jusqu'à Lyau-tong,

(87) C'étoit un canal, dont l'eau venant de Chang-ping.chen , paffoir par la Ville Impé- titude . & fix degrés quatre minutes de longiriale, dont le pont ne pouvoit être bien loin. sude Ouest. Peking avant été bâtie depuis, avec d'autres

(89) Ville de Schen-fi, à trente-einq degrés canaux, les perites rivieres qui font entre le vingt-deux minutes de latitude, & neuf degrés When ho & le Pey-ho ont du recevoir de einq minutes de longitude Oueft.

grandes altérations.

CHINOIS , JINGHIZ-KHAN. Hojoku bat les

Sa fectet.

(88) A trente-huit degrés fix minutes de la-

CHINOIS.

CONCLENANT JENGHIZ-Schantong.

EHAN. Stratagime de Jenghiz-khan.

La troisième, commandée par trois de ses fils, répandit la terreut & la ruine au Sud & au Sud-Ouest, jusqu'au Whang-ho. Lui-mème, avec son fils Tauley. pénétra par Pe-che-li à la tête de la quatrieme, vers Thenon fu . Capitale de

Les Kins, réduits à se dessendre, envoyerent leurs meilleures Troupes pour la garde des passages, & mirent dans les Villes tout ce qui étoit capable de porter les armes. Leurs Villages & leurs Places ouvertes se trouvant ainsi depeuplées d'hommes, le Khan donna ordre à ses Généraux d'y prendre les femmes, les enfans & les vieillards, & de les placer dans leurs attaques au front de leur Atmée. Ce stratagême eut tant de succès, que les garnisons, entendant de leurs murs la voix de leurs parens & de leurs amis, refuserent de

Mongola

Revages des combattre aux dépens de ce qu'ils avoient de plus chet. La défolation fut générale dans Schansi , dans cette partie de Honan , qui est au Nord du Whangho, dans Pe-che-li & dans Schantong. Les Mongols y pillerent & détruisirent plus de quatre vingt-dix grandes Villes. Ils reduifitent en cendre un nombre infini de Villages, après en avoir enlevé l'or, l'argent, les étoffes de feie, & les bestiaux. Des milliers d'hommes inutiles perirent par l'épée. Les icunes femmes & les ensans furent reservés pour l'esclavage. Enfin, de tant de grandes Villes, dont ces Provinces étoient remplies, il n'en resta que dix à subjuguer, entre lesquelles on nomme dans Pe-che-li; Yen-king, Tong-cheu, Chinting fu . & Tay-ming-fu. Tous ces évenemens doivent être rapportés à l'année 1213 . & au commencement de l'année suivante (90).

Propositions qu'ils font aux

Jenghiz-khan étant revenu de Shantong en 1214, forma un seul corps de toutes ses Troupes, pour investir Yen-king. Il assit son camp du côté du Nord. Ses Généraux le pressoient d'escalader la Ville & de la détruire. Mais, avant d'autres vues, il envoya un de ses Officiers à l'Empereur des Kins pour lui déclarer que les Mongols étoient résolus de retourner en Tartarie, mais que le seul moyen d'appaiser leur ressentiment étoit de leur faire des présens considerables. Il ne manqua pas de faite ajoutet que Yen-king étoit presque la seule Place que les Kins euffent confervée au Nord du Whangho.

Cette proposition parragea le Conseil Impérial. Un des Ministres de l'Empeteur, irrité du mépris qu'on marquoit pour son Maître, parla de quittet les murs, & de combattre l'Armée des Ta-ches (91). Il représenta que la plûpare étoient malades, & qu'il ne falloit pas s'attendre à beaucoup de vigueur dans leur attaque. Un autre Ministre sit consideret qu'il y avoit tout à craindre de la perte d'une bataille, & peu d'avantage à se promettre de la victoire ; que les Troupes qui étoient dans la Ville ne pensoient qu'à se retirer, chacun étant rappellé chez soi pat l'interêt de sa famille; & qu'il setoit plus facile, après le tapaix se son- départ des Mongols, de déliberer sut la triste situation de l'Empire. Le Moetat entre les Mongols & les narque goura cet avis. Il envoya un Seigneur de sa Cout aux Mongols pour accepter la paix. On convint que la fille de Yong-tst , dernier Empereur , A queller con- feroit donnée en mariage à Jenghiz-khan, & que l'Empereur fourniroit, à titre de présent, cinq cens jeunes garçons, autant de jeunes filles, trois mille. chevaux, de la foie, & une grosse somme d'argent. Ces conditions furent exe-

Kms. ditions.

(90) Hist. de Gentchis-khan, p. 17 & suiv. qui est occupée à présent par les Mongols & (91) C'est un des nons que les Chinois les Kalkas.

donnent aux Habitans de cette vaste région

cutées. Les Mongols ayant levé le siege, se retirerent par la route de Ku-yong- EXTRAITA quan. A fon depart, Jenghiz-khan fit tuer tous les enfans qui avoient été en- CHINOIS levés dans les Provinces de Schantong, de Honan, de Pe-che li & de Schenfi, concernant

Après la retraite des Mongols, l'Empereur Sun declata qu'il étoit refolu de Jinghiztransporter sa Cour à Penlyang (92), dans la Province de Honan. Tu-sha- L'Empereur vent nai, un de ses plus sideles Ministres, lui représenta que cette resolution l'expotransporter se soit à perdre toutes les Provinces du Nord. Il lui sit observer que Lyau-tong Charge. étant tiès-forte par sa situation , il seroit aisé de s'y maintenir ; qu'il n'étoit question que de faire de nouvelles levées, de fortifier la cour, de remplir les Garnisons, & de recruter les Troupes de cette Province. La plûpart des Grands furent du même avis. Mais l'Empereur continua de penfer que le tréfor étant épuise, les Armées affoiblies, & les Villes détruites autout de la Capitale, Yen-king n'étoit pas un lieu fur pour sa résidence. Il partir dans cette opinion, avec fa famille & quelques Troupes. Le Prince qui devoit lui succédet , sut laissé à Yen-king, pour soutenir le courage des Habitans.

Une réfolution si précipitée fut bien-tot suivie du repentir. Ce Monarque, Fâcteux effers étant arrivé à Lyang-hang, qui n'est qu'à cinq lieues de Pe-king, au Sud-ment. Quest, redemanda leurs chevaux & leurs cuirasses à ses Troupes. La plus grande partie refusa d'obéir. Elle maisacra son Général ; & s'en étant donné trois autres, elle retourna sur ses pas pour se saisir du Pont de la Riviere de Lukeu (93). De-là, Kanto, un des trois Généraux, dépêcha un Courier à Jenghiz-kan, qui étoit alors campé près de Wancheu en Tartarie, pour lui offrir les services & celui de ses Troupes. Ce Prince su extrêmement irrité de la retraite de l'Empereur. Il se plaignit d'avoir été trompé par les Kins; & prenant La réfolution de rentrer à la Chine, il fit marcher une groffe Armée fous le commandement de Mon yau, son Général, pour commencer le siege de Yen-king avec Kanto. L'Empereur, effrayé de cette nouvelle, envoya ordre au Prince fon fils de quitter la Capitale, & de le joindre à Pien-Lyang. C'étoit une nouvelle imprudence, qu'il commettoit encore, malgré l'avis de son Conseil. L'exemple de Ming-whang (94) étoit une leçon, qui lui fut représentée inutilement. Le départ du jeune Prince découragea les Garnisons de Yen king & de toutes

les autres Places. On auroit peine à se représenter le désordre & la confusion qui regnoient Confusion pui alors dans toutes les parties de la Chine. Les Conquêtes des Mongols & la requeit à la Chine. retraite de l'Emperent des Kins avoient donné beaucoup d'inquietude aux Empereurs Chinois de la race de Song, qui étoient Maîtres de toutes les Pro-

du Sud. Elle étoit fituée fort pres du lieu où est à présent Kay-song-su, Capitale de Ho-

(93) Nommée aujoutd'hni When-he, Le Pont est à deux lieues Sud-Ouest de Peking. Il est très-beau

(94) On Hyun-tjong, Empereur Chinois de la race de Tong, qui se retirant de la Province de Schen-fi dans celle de Se-chnen , laiffa fon fils derriere lui. En 756, Gan lo shan s'étant révolté, cent cinquante mille hommes révolution dont on vient de patier, dans le vinrent du Turquestan & des régions Maho- premier Tome de sa Chine.

Autre impre-

(92) Nommée auffi Nan-king, ou la Cour métanes au secours de l'Empire. Le récit de cette grande révolution est une des plus curieuses parties de l'Histoire Chinoise, & jetre beaucoup de jour fut l'Histoite Orientale & for la Géograpie des Pays qui sont entre Schenfi & la Met Caspienne. Il paroit qu'en ce cansol le Port qui se nomme aujourd'hui Canson étoit fréquenté par un grand nombre de Vaisseaux Arabes & Persans ; ce qui confirme les anciennes Relations de Renandot , p. 8 & fuiv. Du Halde donne quelqu'idée de la

EXTRACTS
CHINOIS,
CONCERNANT
JENGHIZKHAN.

vinces méridionales. Ils comptoient, entre leurs Domaines, la Province de Quange, nou & Ultie de Haynang, e cliet de Quangé, la & Uran-nan, de Sechium, e de Haynang, e des Quangé, la & Uran-nan, de Sechium, e de Domaine de Kyang, nan prefugientires. Ils pofficioners, dans celle de Schen-fig, le Pays de Hang-kong fig., avec pluficurs Places dans le Cannon de Kong-changfig, & Celle Harge-kong fig., avec pluficurs Places dans le Cannon de Kong-changfig. & Celle Harge-kong fig. avec pluficurs Places dans le Japan en ratie cues a fouerair contre les Kins les avoient forcés d'achter la pair par un traité con plus de la Vivouble leur inspirezent la harderic de rétuér le Gibe. Despendant ils rejetteem le coffice da Roi d'Hya, qui leur propofoit de joindre leurs forces aux fennes courte les Kins (se).

Pronbles de la Pronbles de Lyau-tong.

D'un autre côté, l'Empereur des Kins avoit dans la Province de Lyan-tong une Armée de deux cens mille hommes, qui avoit repris la plûpart des Villes dont Lyeu-ko s'étoit rendu Maître. Mais, dans le cours du neuvième mois, Muhuli, feconde du Général Wir, de la Horde de San-tsu, entra dans cette Province pour fecourir Lyeu-ko, & coupa aux Kins la communication avec Pe-che-li. Leur prodigieuse Armée, qui étoir remplie de traîtres, se dispersa comme au hazard, & les Officiers inferieurs tuerent leur Génétal. Lyeu-ko fe remit en possession de Lyan-jang; & Fe-king, qui se nomme aujourd'hui Mugden, ouvrit ses portes à Muhuli, qui n'en fit pas moins passer la Garnison au fil de l'épée, sous prétexte qu'elle avoit attendu trop tard à se rendre. Cependant il arrêta le catnage, loríqu'on lui représenta que cet exemple empêcheroir la reddition des autres Places. Vers la fin de l'année, (97) Tang-cheu. Ville d'importance par fon Port, à l'Est de Yen-king, reçut aussi les Mongols. L'Empereur des Kins ne mettant point de bornes à ses imprudences, établit des taxes qui servirent de prétexte à plusieurs Seigneurs pour embrasser le parti de ses Ennemis, ou pour secouer le joug de son aurorité.

Fideliné de Lleus ko pour Jenghite khau.

En 1214 Lyen-ho fit excite<sup>1</sup>, par un grand nombre de Kirans, à former un Empire independant des Mongols. Mais il rejetta cette proposition, parce qu'il s'étoit engage au service de Jenghiz-khan par un ferment folemmel. Il envoya Lye-ta, fon fils, à ce Prince, avec un convoi de quarre-vinge-dit chariote, chargé de riches préfent (59). & la lite des familles qui avoiene mébraife le part de la foumiliton. Le nombre montoit à fix cens mille. Vers la fin de l'année, ») porta lui-même fon hommage au Khan.

8'sge de Yen-

Cependant le fiege de Yen-king étoir pouffé fans relâche. L'Empereur des fins, qui n'ignoorie pas l'extrêmite do crete Ville étoir téduite y envoya des provisions avec un renfort de Troupes. Mais le premier convoi étant arrivé à Ple-chea (193), fous la conduite d'un Cénéral lans experience, l'Ecforre fur taillée en piéces; & la frayeur ayant-fair prendre la fuire aux autres Généraux, course les provisions devinent la proie des Ennengen.

(95) L'Empereur Kau-tsong, dans les atticles de pair de l'an 1144, prit le titre d'sajet & de Tributaire de l'Empereur des Kinsl'enez Couțlet, dans ses Tables chronologiques de la Chine, p. 175. (95) Histoire de Gentchis-khan, pag. 22

β: fuirantes.

(97) Dans la Province de Pe-che-li, fur la Kiviere de Pe-ho, à douze milles Est de Pekino.

(§8) Ils furent exposés pendant sepr jours, pour en donner connoissance au Ciel. (99) A trente-neuf degrés trois minutes de latitude, longitude-o.

Wan-ven-chang-whey (1), & Mo-nyen-ching-thong, commandoient dans Extraits Yen-king. Le premier desesperant d'être secouru, proposa à l'autre de mourir Chinois, pout la Patrie. Monyen, qui avoit le commandement immédiat des Troupes, concernant avant condamné ce dessein, Wan-yen se retira furieux. Le premier jour du cinquieme mois, il composa un Memoire pour l'Empereur, dans lequel il s'expliquoit fur les affaires du Gouvernement, sans menaget Kanki, qui étoit neurs de la Ville charge de l'administration depuis le meurtre d'Hujaku. Il finissoit par se reconnoître digne de mort (2) pour n'avoit pu fauver la Ville Impériale. Après s'être acquitte de ce foin, il appella tranquillement ses domestiques, & leur distribua ce qu'il possedoit. Ensuite ayant rempli une coupe de posson, il écrivit encore quelques mots, qu'il se reprochoit d'avoir oublies. Alors il pria un Mandarin de ses amis, qui ne l'avoir pas quitté pendant cette derniere scene, de fortir de fon appartement; & se hatant d'avallet le poison, il mourut avant que son ami eut le temps de s'éloigner.

Le même jour au soir, les femmes de l'Empereur apprenant que Monyen se préparoit à quitter les Villes , vinrent lui declarer qu'elles vouloient partit kingavec lui. Il y confentit, mais à condition qu'il partiroit le premier pour leur montrer le chemin. Lorsqu'elles furent retournées au Palais, dans cette confiance, il se hata de partir sans elles pour évitet l'embarras de leur compagnie. Les Mongols étant entrés immédiatement dans la Ville, quantité d'Habitans & de Mandarins perirent dans le défordre. Une Troupe de Soldats mit le fen au Palais, & l'incendie dura l'espace d'un mois. Jenghiz-khan, qui n'avoit point encore quitté Wan-cheu ( 3 ), envoya faire des complimens au Génétal Min-gan fur le fuccès du fiege, & donna ordre que les étoffes de foie & toutes les richesses en or & en argent, qui avoient été trouvées dans le Trésor Royal, fullent transportées en Tarratie. Monyen s'étant rendu à Pan-ting-fu , dans la Province de Pe-che-li, fit confeller à ceux qui l'avoient fuivi, qu'ils ne feroient pas évadés avec tant de bonheur s'ils eussent entrepris de conduire les Dames du Palais. Lorfqu'il fur arrivé à Pven-lyang, où étoit l'Empereut, ce Prince, quoiqu'extrêmement affligé de la perte de la Capitale, ne lui en fit pas le moindre reproche. & le revêrit d'une nouvelle dignité. Mais peu de temps après. il lui fir ôter la vie , fous prétexte qu'il avoit formé quelques mauvais desseins. Au contraire. Sa Maieste fut si satisfaite du Memoire de Van-hyen & de l'effer de fon desespoir, qu'elle l'honora du titre de Vang, ou de Roi (4).

Min-gan avoit reçu ordre de chercher dans les détroits de Yen-king un Jonetis-kion Mandarin de la race Impériale de Lyau ou des Kitans, nommé (5) Yelu chut- te de fes offants fay. Il le trouva, & le conduisit à Jenghiz-khan, qui ayant conçu dès la pre- à un Prince Eitration de ses affaires. En même-tems il détacha San-ke-pa, un de ses Gé-

miere entrevue une haute estime pour ce grand Homme, lui confia l'adminif-

1) Cétoit un Prince du Sang. Le nom autre endroit au Nord-Nord-Eft. Voyez eide la famille Impériale des Kins étoit Wan- deflut.

(1) L'Auteur Anglois décide que cette mort n'étoit d'aucun mérite, comme s'il y avoit des exceptions à faire en faveur de quelques morts volontaires.

(3) Presqu'au Nord de Peking, au Nord-Notd-Ouest. Cependant on le place dans un

(4) Ou Regule. C'est un ancien usage de

l'Empire , de punir ou de récompenser les Morts. Les Kins observoient les usages Chinois, comme les Mancheous font aujourd'hui. ( 5 ) Telu étoit le nom de la race Impériale des Kitans.

EMPRAIRS CHINOIS , CONCERNANT JINGHIZ-KHAN. Mingan cherche l'Empereur des Nins

néraux, avec dix mille hommes de cavalerie, pour attaquer le fameux passage de Tong-quan (6) dans les montagnes qui séparent Schen-si de Ho-nan. Sankepa traversa les terres du Roi d'Hya, qui continuoit encore de faire la guerre aux Kins, & leur enleva la Ville de Lin-tau-fu (7). Enfuite il tourna tout d'un-coup vers Si-gan-fu, Capirale de Schen-fi; mais ayant manqué fon entreprise sur Tong-quan , il reprit vers Yu-cheu dans le Ho-nan , par des chemins de traverse si remplis de torrens & de ravines, qu'il fut obligé de se faire des ponts avec les hallebardes & les piques de fes foldats. Après mille difficulrés, il arriva fous les murs de Pyen-lyang (8), Capitale de cette Province; mais les Kins firent une fortie qui l'obligea de se retirer à (9) Schencheu fur le Whang-ho; & cette Riviere étant alors glacée favorifa fon évafion. L'avantage que les Kins avoient remporté fur lui n'empicha pas leur Empereur de demander la paix à Jenghiz-khan. Mais on lui imposa des conditions fi dures, qu'il prir le parti de les rejener. Muhuli & Wir disperserent, avec aurant d'adresse que de courage , divers Pariis qui s'efforcerent de secouer le joug des Mongols dans la Province de Lyau tong (10).

Allarmes de

En 1216, les Mongols prirent des mesures si justes, que s'étant rendus maîl'Empereur des rres de Tong-quan dans le cours du dixième mois, ils se posterent entre la qu'en lui donne. Ville de Yu-cheu & la Montagne de Song (11). Cette conquêre allarma beaucoup l'Empereur des Kins. Un des Cenfeurs de l'Empire lui repréfenta que Pyen-lyang étoit menacée du même fort que Yen-king, s'il ne prenoit la généreuse résolution de tenir la campagne avec sa garnison, qui étois nombreuse; s'il ne fortifioir les frontieres de Schen-si & les pallages du Whang-ho : enfin, s'il n'empêchoit les Mongols de pénetter dans Ho-nan & d'y faire des excur-Personate plus front qui ruinoient les Habitans. Au contraire, Chuhu-kanti, fon Ministre, lui perfuada de fe borner à la défense de Pyen-lyang; & cette conduite, observent les Auteurs Chinois, entraîna la ruine de l'Empire des Kins-

peracions. Divers exploits de guarre.

Muhuli, après avoir conquis toutes les parties de Lyau-tong qui sont vers Lyau-yang (12), donna ordre à Chang-ping, un des Généraux Mongols, de marcher vers la Chine pour y joindre l'armée de Jenghiz-khan. Enfuite apprenant que cet Officier n'étoit qu'un traître, il le fir ruer dans sa marche. Changchi, frere de Chang-ping, entreprir, pour le venger, de faire revolter Kingcheu (13) & la plûpart des Villes de la même Province qui font renfermées entre la grande muraille, la Riviere de Lyan (14), la palissade de bois & la mer. Ce dessein lui ayant réussi, il eut la hardiesse de se faire proclamer Roi & de se déclarer pour l'Empereur des Kins, qui lui donna le commandement

& fnivantes.

(6) A treute-quatre degrés trente-neuf mimutes de latitude, & fix degrés dix-fept minutes de longitude Ouest.

(7) Dans la Province de Schen-fi, à trenteeinq degrés cinq minutes de latitude, & douze degres vingt minutes de longitude Ouest. (8) Aujoutd'hui Kay feng fu , seivant

Gaubil. Cependant on a vu ci-deffus qu'elle étnit près de cette Ville.

(9) Ville de Honan , à quiuze lieues Eft-Nord-Eft de Tong-quan-

(10) Histoire de Gentchis-khan, pag. 16

(11) Fameuse Montagne au Nord-Eft de In chen; ou plutôt au Nord-Oueft, fuivant la conjecture de l'Auteur Anglois-

(12) A quarante un degrés dix-fept minutes de latitude, & fix degrés einquante fix minutes de longitude Eft. C'étoit alors une grande Ville.

(13) Quarante-un degrés huir minutes de latitude, & quarre degres quarante-einq minutes de longitude Est

(14) Nommée auffi Sira-muren.

de

de ses troupes dans la Province de Lyau-tong. Muhuli, qui avoit repris Quang- Extrairs ning-hyen (15) l'année précédente, forma le siège de King-cheu à la fin de Chinois, celle-ci. Cette Place, où Chang-chi se trouvoit renfermé, étoit désendu par sa concernant

force naturelle & par une excellente garnison.

Muhuli chargea Wir d'attaquer un poste important dans la montagne voi- Siéte de Kinefine, tandis qu'un autre de ses Officiers, nomme Monku-puwha, se tiendroit chea. prêr à couper le passage aux troupes que la Ville enverroir pour le défendre. En effet, Chang-chi forrit lui-même avec une partie de sa garnison. Alots Monkupuwha se plaçant entre le poste & la Ville sit avertir Muhuli, qui étoit campé vers Quang-ning. Ce Général s'avança toute la nuit par une marche si prompte, qu'à la pointe du jour il se vit en état d'attaquer Chang-chi d'un côté, tandis que Monku-puwha le pressoir de l'autre. Ils le désirent entiérement; mais ils ne pûrent l'empêcher de rentrer dans la Ville, où il continua de se défendre courageusement pendant plus d'un mois. Enfin un Officier de sa garnison le livra Prite de cente de aux Mongols, qui prirent possession de la Place après lui avoit fait couper la Ville & moit de Chang chi. tète. Ils abandonnerent enfuite la Province de Ho-nan, pour passer le Whangho sous le commandement de Sa-mo-ho, surnommé Pasuru, ou le courageux. Mais ayant tourné leur marche vers Ping-yang-fu dans Shan-fi, ils y furent défaits par Su-ting, qui commandoit les troupes des Kins dans cette Province (16).

EHAN.

En 1216, Jenghiz-khan, après avoir passe quelques mois dans un nouveau Expédition dans Palais qu'il avoit fait bâtir fur la Riviere de Luku (17) en Tattarie, alla cam- on ignore le déper près de la Riviere de Tula, d'où il déracha Saputay contre les Markats, qui avoient levé de nouvelles troupes & qui ne se laisoient pas de soutenir le Prince des Naymans. L'année suivante, Chepe ayant reçu ordre de marcher vers la Riviere d'Irtiche, y défit Kuchluk, fils du Prince des Naymans, qui avoir repris les armes. Après cette victoire il s'avança du côté de l'Ouest. Mais les Historiens Chinois n'entrent dans aucun détail sur cette expédition. Dans le même rems Chuchi, ou Zuzi, un des fils de Jenghiz-khan, penetra au Nord-Ouest dans un Pays fort éloigné de la Chine. L'Histoire n'en rapporte pas le nom. Mais elle nous apprend ceux de quelques Peuples ou de quelques Hordes

Jenghiz-khan, dans la réfolution de porter ses armes du côté de l'Ouest, fit appeller Muhuli devant toute fa Cour, & rendant justice à ses grandes qualités par des éloges publics, le déclara Généralissime de toutes ses troupes & ren rout. fon Lieutenant général à la Chine. Il lui donna le ritte de Vang ou de Roi, & le rendit héréditaire dans sa famille. Ensuite faisant avancer toutes ses troupes Tarrares & Chinoifes, enseignes deployées, il leur ordonna d'obéir à Muhuli comme à lui-même. Enfin, pour confirmer l'autorité qu'Il remettoit entre ses

que Zuzi subjugua, tels que les U-se-hans, les Ha-na-sas, les Ku-lyang-u-

(15) A quarante-un degrés trente neuf mi- c'est peut-être le lieu où l'on a bâti depuis nutes de latitude, & cinq degrés vingt fix minutes de longitude Eft.

ke-fes & les Tay-mi hoirni-kans (18).

(16) Hiftoire de Gentchis-khan, pag. 30 & fuivantes (17) Gaubil prend cette Riviere pour le

Kernlon ou le Kerlon, Dans cette supposition,

Tome VII.

(18) Ces noms ne se trouvent dans aucun

Auteur d'Orient ni d'Occident , ni dans aucun Voyageur. Mais on a déja fair observer qu'il ne faut attendre aucune exactitude des Chinois fur les atfaires de l'Ouest.

EXTRAITS CHINOIS , CONCERNANT JINGHIZ-EHAN.

mains, il lui fit présent d'un sceau d'or, qui devoit être apposé à tous ses ordres. Avant la fin de l'année ce Général rentra dans l'Empire de la Chine avec fon armée, & foumit plusieurs Villes dans les Provinces de Shan-si, de Peche-li & de Shan-tong. Li-cheu (19) s'étant désendue jusqu'à l'extrêmité, il avoit pris la réfolution de faire main-basse sur tous les Habitans; mais les priéres de Chau-sfin, un de ses plus braves Officiers, qui étoit né dans cette Ville & qui offrit la tête pour sauver la vie de sa mere, de ses freres & de ses concitoyens, firent revoquer cet ordre fanglant.

Départ de Jenghiz-khan.

A la fin de l'année 1217, ou au commencement de l'année suivante, Jenghiz-khan se mit lui-même à la tête d'une puissante armée pour étendre ses conquêtes à l'Ouest. Avant son départ il déclara Régent de l'Empire, Tyemuko (20), son quatrième frere. Ses Généraux avoient été choisis parmi les Tartares & les Chinois. Il forma des compagnies de pierriers e c'est-à-dire e de foldats qui avoient l'art de lancer des pierres d'une groffeur prodigieuse contre les Villes affiégées. Sa premiere entreprise tomba sur Kuchluk, fils de Poluyn, dernier Prince des Naymans, qui avoit fuscité contre les Mongols routes les régions à l'Ouest & au Nord de Turfan, d'un côté jusqu'aux Rivieres de Sihun & de Jihun (21), & de l'autre jusqu'à celles d'Obi & d'Irtiche. Ce jeune Prince s'étoit liqué aussi avec les Markats, avec les Princes de Kicha (22), vaste Pays au Nord & au Nord-Est de la Mer Caspienne, & avec ceux de Kangli, qui habitoient les contrées au Nord-Est du territoire de Samarkand (23).

Il defait une atmee de trois cens music hommes. Avantures de Yelu-tacor, Prince du Sang de

Lyzu.

Une armée de trois cens mille hommes, qui s'opposa au passage de Jenghiz-khan, fut entiétement défaite. On croit que c'étoient les reftes des Kitans, dont il s'étoit formé pluseurs Hordes aux environs de Turfan. Yelu-tache . Prince de la race Imperiale de Lyau , voyant sa maison détruite par les Kins, avoir quirté Tay-fong-fu , Ville de Shan fi , & s'étoit reriré avec un petit nombre de partifans chez les Pe-ta-tas (24), qui campoient au Sud-Est du Mont Altay, De-là il s'étoit avancé dans le voifinage de Ho-cheu, Ville peu éloignée de Turfan, & qui subsiste encore aujourd'hui, suivant les Géographes Chinois, fous le nom de Pe-ting-tu-hu-fu. Ensuite s'étant fortifié par la jonction de dix mille hommes, fortis de dix-huit Hordes différentes, il avoit fait des magalins de toutes fortes d'atmes. Pi-le-ko, Roi des Whey-hus (25), l'avoit laisse passer par ses Erats, d'où il s'étoit rendu à Sun-se-kan (16) avec un butin inestimable, après avoir vaincu tout ce qui s'étoit opposé à sa marche. Les Princes des Whey-hus, qui habitoient cette contrée, s'étant avancés pour lui livrer bataille, furent entiérement défaits. Il passa trois mois dans cette

(19) Aujourd'hui Lishyen , Ville de Pe- chak on Kitjak. che-li

(an) Nommée Tomuka par Abulghazi.

(21) Ce font les noms Arabes des Rivieres ni se nommoient autrefnis le Jaxaries & l'Oxus , & qui se nomment à présent le Sir & l'Amu, mais qui ne se trouvent pas sans doute

dans l'Histoire Chinoise apparemment une erreur. Ce doit être Kip-

(13) Histoire de Gentchis-khan , pag. 32

& fuivances. (24) Ce sont apparemment les Tates blancs dont on a parlé ci-dessus.

(15) Les Whey - hus habitoient près de

(16) Gaubil prend cette Ville pour Keiend (22) On lit ailleurs Kin-cha; mais e'est fur la Riviere de Sir, dans la grande Bukkarie.

Ville. Enfaite il marcha du côté de l'Ouest jusqu'à Kirman (27), où ses Généraux lui donnerent le titre d'Empereur. Delà retournant à l'Ouest, après vinet jours de marche il établit sa résidence à Hu-se-wa-cultu (28). Ajust fut concernant fondé, en 1124, l'Empire occidental des Lyaus, ou des Kitans, par le Prince Yelu-tache. L'Histoire Chinoise nomme ses successeurs (29) jusqu'en (30) 1212, que cette Monarchie fut détruite par Kuchluk, comme on l'a déia

CHINOIS . JINGHIZ-KHAM.

rapporté. Ko-pau-yu, un des Généraux Chinois de Jenghiz-khan, ayant été mortellement bletfe dans la bataille contre les Kitans, ce Prince l'honora d'une vifite dans sa tente. Après sa guérison il reçut ordre d'assiéger Bishbaleg (31), qui sur prise avec toutes les autres Villes du Pays. Dans le même tems Gauchor , Seigneur de la Horde de Yenghu (32), subjugua la Ville & le Pays (33) d'Almeleg, Kofmol, un des grands Officiers du dernier Khan des Lyaus occidentaux, apprenant que Jenghiz khan venoit faire la guerre à Kuchluk, persuada au Chef de la Ville d'Ajan (14) & à d'autres Chefs des Hordes, de se soumettre à Che se. Jenghiz-khan n'eut pas plûtôt appris cette nouvelle, qu'il fit avancer Kofmol avec une partie de son avant garde. Kuchluk fut défait (55) & tomba malheureusement entre les mains du vainqueur, qui lui fit couper la tête & qui la fit exposer dans toutes les Habitations des Naymans & des Kitans qui le trouverent sur son passage. Toutes ces Hordes, avec le Kankli, ne balancerent plus à le reconnoître pour leur Souverain. Quelques Députés qu'il avoit envoyés dans le Pays de Si-yu (16) avant été

Conquêtes de Jenghie-khun,

(27) Il n'y a pas d'apparence que ce fut le contemporain de Jenghiz-khan. On le fait vi-Kitman de Perfe. C'étoit peut-êrre Karmina

dans la grande Bukkarie, près de Bokkara, ou quelque Place au Nord du Sir, qui ne fub-

fifte plus.

(18) Ou lit ailleurs ( p. 35 du texte Fran-cois ) U-fe-ma-cul-tu. Wa-cul-tu eft le mot Mongol Oren , qui fignifie Palais ou Réfidence du Roi. Ce fiége des Empereurs Kitans doit avoir été dans les parties occidentales de la petite Bukkatie, pursqu'il n'étoit qu'à vingt jours de marche de Suntesan ou de Kojend. Hulakn trouvale Pays qu'ils habitoient antrefois, a l'Onest d'Almaleg, quinze mille lis ou cinq cens lieues à l'Ouest de Ho-les ou Ka. ra-kerane; queique cette distance patoife trop grande. Gaubil juge que cet Orin devoit être a l'Ouest de Kasghar. Mais en prenant cette Contrée pour celle de Kara-kiray, on n'y retrouve pas la fituation que lui donne Abulghazi, qui en fait une partie du Karay. Il peut s'etre trompe , comme il lui arrive fouvent fur les chofes qui regardent la Partie orientale de la Tartarie.

(29) Les Historiens Persans parlent de denx Rois de Kara-kitay, fous le titte de Kurkhan ou Ghur-khan. Le Khan de Balafgun réfigna fes Etars au ptemier ; après qu'il il con-quit Kaibgar , Khotan , Bithalik & le Turkestan en 114t. Kujan , son successeut , étoit vre quarre-vingt-un ans. Ces Karakitavene venoient du Katay & s'établitent aux environs

d'Imil , avec un mélange de Turcs. Voyez l'Arca Noz de Hornius , p. 187 & Suivantes. Ce siège des Karakitayens s'accorde avec celui que leut donne Abulghazi, lorsqu'il dit que leut Khan s'établit dans ce lieu , après avoir été chaffé de Kara-kitay en 1177. Peut-être auroit-il dû dire du Katay , on ee Khan ponvoit avoir été Chef de quelque Hotde. Il fait aussi de ce Khau le même qui fut invité à Balafagana, & défait enfuite pat Kuchluk. (10) Hift, de Gentehifcau,

(31) Ou Bisbalik, que les Chinois nom-ment Pys-che-pa-li. Sa fituation est au Nord de Turfan, (11) Dans les Parties occidentales de la

Tarrarie. (33) On Almalig, ainfi nommée par Abulfeda & par d'autres Ectivains otientaux. Olima-li en Chinois.

(14) Cette Ville ou cette Horde paroît avoir été ptoche de Kasghar. (31) On a vu ci-deffus que la défaite & la mort de Kuchluk font rapportées un peu diffé-

remment par Abulghazi. (36) Par Se-yu il faut entendre le Peuple de Mamara Inahr , ou les Karazmiens , qui formoient alors un Empire dans l'Ouest de l'A-

Vengeance de enghiz-khan ur Otrar.

EXTRAITS CHINOIS . CONCERNANT JENGHIZ-KHAN.

fes fils & da

Prince Yelulieu-ko.

massacrés par les Habitans, fon ressentiment sut si vif, qu'après avoir soumis les contrées voifines de Kashgar il entreprit le fiége d'Otrar (37); & devenu maître de cette Ville en 1219, il fit mourir dans les tourmens le Gouverneur. nommé Achir (38), qui l'avoit infulté par cette barbarie. En 1220, dans le cours du troisiéme mois, il réduisit la Ville de Pu-wha, & bientôt après celles de Sun-ke-san & de Kan-to-lo-cul (39). Il trouva quelque résistance à Sunke-fan, de la part des Whey-hus (40), dont le Ptince, nommé (41) Jalal-Valeur d'un de addin, avoit quitté la Ville à fon approche. Pi-tu, fils du Prince Yelu-lieuko, quoique dangereusement blesse, ne put voit Chuchi ou Zuzi, fils aîne de Jenghiz-khan, presque seul aux mains avec une troupe d'ennemis, sans êrre porté par fon courage à tout entreprendre pout le fecourir. Il fe jerta fur fes traces au milieu du danget, & tous deux perçant une mêlée fort épaisse se dégagerenr heureusement. Le Prince Yelu kohay, parenr de Lieuko, ( car il y avoit dans l'armée un grand nombre de Kitans, Officiers & Soldats) fut laisse

Les Whey-bus fore forces dans leurs rettauchement.

pour commander dans la Ville. Les Whey-hus avoient bordé de leurs meilleures rroupes les rives du Sammu (42). Ils s'y étoient couverts de dix retranchemens & la riviere étoit chargée de barques. Mais le Général Ko-po-yu fit pleuvoir fur les barques un si grand nombre de fléches enflammées, que le feu s'y étant mis de toutes parts, les Mongols profirerent du défordre, où la flamme & la fumée jetterent leurs ennemis, pour les forcer dans leurs retranchemens (43).

En 1221, qui est l'année Mongol du Serpent, Jenghiz-khan foumit les Villes de Bokkara (44) & de Sy-mi-tse-khan. Chuchi prit Yang-ki-kan & Pa-culchin. Le Khan passa les chaleurs de l'Eté à la Porte de fer (41), Forteresse à l'Ouest de Samarkand (46). Il y reçur deux célebres ambassades de l'Empereur Song & de celui des Kins, qui lui faifoient faire des propositions de paix. Mais il les rejetta, dans la réfolution où il étoit de détruire ces deux Puissances. Balk fut (47) emportée dans l'automne. Chagatay, second fils du Conquerant, après avoir appris l'art de la guerre du Général Korchi, obtint le Gouvernement de cette grande partie des conquêtes occidentales. Dans le couts de la même année, Chuchi, Chagatay & Otray se rendirent maîtres de Yu-long & de Kye-

Chagazay, file do Khan ap-Exue.

> fie : ou peut-être étoit-ce le titre que les Chi- fu-en-tan , c'est-à-dire , Sultan du Royaume pois donnoient au Monarque de Karazm, comme ils donnoient celui de Tan-ya au Khau de la Tarrarie. Si-yu fignific Tu de l'Occident.

(17) Westala en Chinois. (18) D'Herteles éctit Garr, & Abulghazi, ou plinot fes Traducteurs, écrivent Gaghir.

Sur ces points-là les Historieus de l'Asie occidentale duivent être préferés. (19) On ne peut déterminer avec certitude la fituation de ces Places. On suppose sculement que Sun-ke-fan eft Kojend ; d'aurant plus que dans un Catalogue de l'Hiftoire des

Lyaus cette Place oft nommée He-cheng ou Kachong. (40) On a parlé ci-dessus des Whey hur , dont le nom s'écrit auffi Whry-he on Whry ke. (41) Cha-la-rin en Chinois. Il est nommé gulfi Satan ou Su-on tan , & Ko-fey-cha-que-

de Ko-fey-chan. C'eft ainfi que le pere ( Mohammed Karafm Shah ) oft fouvent confords avce le fils. Ko-fey cha reflemble affez à Kafchak ou Kipjak, quoique par la lituation il y ait plus d'apparence que c'est Ki-cha, dont on a parié. (42) On croiroit au fou que c'est le Ji hum

ou l'Amn. Mais c'est plutôt le Si-ban ou le Sir , fut lequel Kojendest fituée. (43) Abulghazi ne parle pas de ce fiége.

(44) Eu Chinois , Po-ho-cul ; c'est a dire , Bogar.

(45) Ou Kolluga. (46) Eu Chinois , Sa mel cul han. (47) Pan-le ki en Chinois, Cette Ville & celle de Tye-li-mi on Termi , c'eft-à-dite Termed, furent prifes par le Khan en personne.

she. Tauley, formé sous les yeux mêmes de son pere, prit Malu, Sa-ki-ko, Ma-lu-fi-la-tfe (48) & d'autres Places. Cette année , le Khan déclara Holin (49) CHINOIS , Capitale de rous ses Etats en Tartarie; c'est-à-dire, qu'il y indiqua désormais concernant l'assemblée générale de tous les Princes & les Chefs des Hordes (10).

L'année luivante, ayant réfolu d'afliéger Talkan (51), il chargea Tauley de Exploits de Toucette entreprise, avec des troupes nombreuses, auxquels Idikut, Prince des ley & du Prince Igurs, joignit un corps de dix mille hommes. Tauley vit avec beaucoup de joie des igurs,

dans son armée un Prince qui avoit d'excellens Officiers, & qui s'étoit distinqué lui-même par fa valeur dans la guerre contre les Whey-hus. Idikut (12) étoit d'une ancienne famille, descendue des Chefs d'une Horde qui subsistoit depuis plus de cinq cens ans. Dans son origine elle avoit possedé le Pays où la Riviere de Selinga prend sa source. Ensuite elle s'étoit établie dans les contrées de Keu-chang , d'Igur on de Kyau-cheu , qui étoit la même que celle de Turfan. Les Géographes Chinois racontent que les Igurs entendoient les caracteres Chinois & qu'ils avoient les Livres de Confucius; qu'ils adoroient l'Esprit du Ciel; qu'ils avoient un grand nombre de Bonzes (53) & qu'ils suivoient le Calendrier de la Chine (14).

Tauley & Idikut commencerent leuts exploits par la prise de Thus (55), de Nishabur (16) & d'aurres Places. Enfuite ils firent un butin confiderable dans le Royaume de Mulay (57). De-là, passant la Riviere de Shushulan & prenant la route de Yeli, ils arriverent à Talkan, dont ils se rendirent maîtres & qu'ils détrusfirent. Jenghiz-khan, informé que Jalal-addin (58), Monarque de l'Ouest, s'étoit joint avec Myeli, marcha lui-même à la tête de ses troupes & défit ces deux Princes. Myeli fut fait prisonnier, tandis que l'autre échappa par la fuite. Mais les Auteurs Chinois s'accordent peu fur cet évenement. Quel- Biflorens Chiques-uns racontent que Cha-la-ting, ou Jalal-addin, s'enfuit le premiet à coid. Herat (59), de-là à Han-yen, & qu'ayant été battu dans ces deux Villes il fe retita fur met. D'autres tont Myell (60) Roi des Mahométans, & prétendent qu'après avoit été vivement pourfuivi par les Mongols il chercha une retraite fur la mer, où il mourut. Cependant ils conviennent, fans exception, que son argent & ses joyaux tomberent entre les mains du vainqueur.

s'accordent point avec Abulehazi & les autres d'Imam-riga. Ecrivains d'Occident, for l'ordre des conquêtes, fur les dares & for les noms des Places, il

est fort difficile de les coneilier. Cependant Malu est apparemment Maru. Il y a deux Places de ce no

(49) C'eft Kara koram.

(10) Les Mongols les nomment Kuriltays. (\$1) Tall-han.

(11) Abulfaray écrit Idikub, qui fignifie Seigneur de l'Empire , p. 1×1. (13 Gaubil en paroir conclure qu'ils étoient

chrétiens ; mais on en concluroit plutôt le (54) Histoire de Gentchif-khan, pag. 34

& foivantes.

(11) Nommée aussi Mash-had , c'est-à-

(48) Comme les Historiens Chinois ne dire, Place du Martyr ; ce qu'il fant entendre

(16) Nre-sha-u-cul. (17) Mislay eft le Pays oil Hulahu, petit-

fils de Jenghiz-khan . fit une furiente guerra aux Habitans, qui étoient une mauvaile Nation, mais guerriere & retranchée dans les monragnes. C'est une partie de Jebal. L'Auteur Anglois observe que e étoient les Melabedont Malay eft corruption , nommés auffi les Afaffons , & que leur Prince étoir le Vieux de la M niagne. Ils possedoient une partie de Jebal ou du Kubeftan , e'eft-a-dire Pare de la Montagne : ou Irak en Perfan.

((8) Ici & dans d'aurres endroits, Chalan-ting.

(19) Fn Chinois, Ha la-ha ou A-la-ha. (60) Par Myeli il faut entendre Mehammed karazm-schab , pere de Jalal-addin.

M iii

#### HISTOIRE GENERALE

EXTRAITS CHINOIS . CONCERNANT JENGHIZ-EHAN. Jenghiz-khan cit.ours inju9+

Le Roi de Kin-cha (61) ayant tenu quelques discours injurieux contre Jenghiz-khan & fouvent accordé une retraite à ses ennemis, Suputay, Général des Mongols, reçut ordre de faire des incursions sur ses terres. De concert avec Chepe & Kolmoli, qui se joignirent à lui, il suivit d'abord les rives du Tenki;-nos (62) & s'ouvrit une route par des montagnes qui paroissoient inaccesnit quel pacs fibles. Il ruina les Villes de Ku-cul, de Te-she, Avan-tia, He-lin & quantité d'autres. Ensuire passant le Volga (63) il défit dans plusieurs batailles les ricux cuntre lai-Nations de Kur-shi, d'A-fu (64) & les Rutliens (65) commandés par Mi-chise-la, qui fut pris & condamné à perdre la tête. Le Pays de Zin-cha fut rava-

Mort de Gené- gé, & Ho-han ho-to-fe, Prince des Kanglis, fut vaincu près de Po-tfe-pa-li. Au nesal Che-pe. TOucit-

retour de cette expédition, Che-pe (66) mourut couvert de gloire. Pendant que Jenghiz-khan passoit les chaleurs de l'Eté à Pa-la-van, ses fils Reglement pour & ses Généraux s'allemblerent autour de lui, pour regler dans un Conseil la les conquetes à forme de gouvernement qui convenoit aux conquêtes de l'Ouest. L'Histoire Chinoife observe que le Khan des Mongols créa ici pour la premiere sois des Tagursis (67) ou des Mandarins, auxquels il donna des sceaux pour l'administration des affaires civiles.

Apparition d'un Monthe

En 1224, le Khan se mit en marche vers un grand Royaume à l'Est, qui portoit le nom de Hin-tu, In-tu ou Sin-tu (68). On prétend qu'ici, près d'un passage étroit, nomme la Porte de fer, qui étoit fotrifié par l'art & la nature, plufieurs Mongols virent un Monstre, de la figure d'un cerf, avec une corne fur la rête, la queue d'un cheval & le poil verd, qui leur dit que leur Maître devoit retourner sur ses pas. Jenghiz-khan, étonné de ce récit, consulta Yeluchu-tfay, fon premier Ministre, qui lui apprit que cet animal se nommoit Kyetwan ; qu'il entendoit quatre langues , & que peut-être n'aimoit-il pas le carnage. Il en prit occasion de l'exhorter à changer de route & à ménager le sang humain, Pluseurs Villes Indiennes n'en furent pas moins exposées au pillage. Mais les principaux Officiers fe lasserent enfin de faire la guerre si loin de leur patrie (69) & prirent le parti d'y retourner. Jagatay fut chargé du Gouvernement des régions conquises, avec ordre de se conduire par les avis de Mundu Prince Porchi fon Généralissime. Chu-chi, ou Zuți, fut envoyé à Kin-cha, où étant chrecajou Za- mort bien-tôt, il lailla pour son successeur (70) Batu, son fils, jeune Prince d'une grande esperance.

Jenghiz-khan se mir en marche, accompagné de scs deux autres fils, du Prince Idikut, des Princes Pi-ta & Wa-chen, de Po-yan-ho, fils du Prince A-lon-tfe, & des Généraux Saputay, Sa-hau, Kosmeli, Ke-pau-yu, &c. dans la réfolution de faire la guerre au Roi d'Hya (71). Il avoit laisse le gouvernement

(61) Nommé auparavant Ki-cha. Ce doit être le Pays de Kipchak , qui tomba en partage à Chu-chi.

(61) Les Tures appellent la Mer , Denghiz, Kara-denghiz eft la Mer Caspienne. Nor , en Mongol , fignific Mer ou grand Lac. Les Chi-

nois écrivent Tyen-ki-tfe.

(63) O.li-h. (64) Ce Pays, d'où les Mongols tirnient de bons Officiers, n'étoit pas loin de la Mer Cafpienns.

(65) Wale-sfe, (66) Nommé var d'Herbelot Jebe Nevan.

(67) Taluxba (68) C'eft-à-dire , Inde. Les Orientaus

l'appellent Hend & Send (60) Plusieurs Historiens Chinois disens ue les Mongols envoyerent une armée dans l'Arabic , & qu'ils y prirent Metena ou Medine,

(70) Pa-tu. (71) Hiftoire de Gentchis-khan, pag. 38 & fuivantes.

de ses Etats à Wa-che, son frere, dont la conduite répondit à ses esperances. En 1210, ce Prince Régent vit à fa Cour la Princesse Tyau-li, qui venoit lui CHINOIS, apprendte la mort de Lyeu-ko, Roi de Lyau-tong, son époux. Il la reçut avec concernant beaucoup de magnificence, & la renvoya sous une escorre dans la Province de Jenghiz-Lyau-tong, pour y gouvernerner jusqu'au retour du Khan; ce qu'elle fit avec Mont du Prince beaucoup d'applaudiflemens.

FYTRAITS Lycu-ko.

D'un autre côté, Muhuli, Général de Jenghiz-khan à la Chine, rendit son nom célebre dans les guerres qu'il eut à fourenir contre l'Empereur des Kins les Kins. & le Roi d'Hya. En 1218 Chang-yau (72) Général des Kins, assembla des troupes nombreuses, pour venger la mort d'un autre Général de ses amis, qui avoit éré affaffiné par un Officier Mongol. Il s'avança julqu'à Tfe-kin-quan (73), où Mingan l'avant attaqué, il se défendit vaillamment. Mais son cheval étart tombé dans l'action, il fut fait prisonnier. On le conduisit au vainqueur, de- confront s'un vant lequel il refusa de fléchir le genou, en protestant qu'il souffriroit plutôt de leurs Genela mort, parce que son malheur n'empêchoit pas qu'il ne fut lui même Général. Min-gan, plein d'admiration pour sa grandeur d'ame, le renvoya libre avec honneur & traita bien les autres prisonniers. Cependant il ordonna que le pere & la mere de Chan-yau fussent conduits au supplice. Ce tendre & généreux fils, pour conserver la vie à ceux de qui il l'avoir reçue, offrit de s'enga-

ger au service des Mongols, & peu d'Officiers surent dans la suite aussi utiles

Trois mois après, Muhuli, seconde par son fils Pulu ou Polu, reprit les Les Oficien Places de Shan-li que les Kins avoient prises & fortifiées. Tay-yuen-fu, Capi-d'une garnison le tale de la Province, fourint trois assauts. Mais les Officiers qui défendoient ment cette Place ayant perdu l'esperance de soutenir un plus long siège & celle même de pouvoir faire une fortie pour s'ouvrir un passage au travers des Mongols, prirent le parti de se tuer de leur propre main. Les Officiers de plusieurs autres Places aimerent mieux suivre leur exemple que de tomber entre les mains de leurs ennemis. Song, Empereur des Chinois, qui avoit déclaré la guerre aux Tarrares de Nyu-che (74), refusa la paix qu'ils lui offrirent, & s'efforça, par un Edit, d'exhorter ses Peuples à les chasser de la Chine. Leur Empereur se vir obligé de faire marcher pour sa défense le Prince son fils & son héritier, & la guerre fut poullée avec une grande variété de fuccès.

Au commencement de l'année 1219, Kau-ki (75), Ministre de l'Empereur venerante & des Kins, bârit une citadelle dans l'enceinte de Kay-fong-fu, Ville de Ho- ploits de Changnun, & s'attacha beaucoup à la fortifier. Du côté des Mongols, Chang-yau, nommé par Muhuli pour commander un corps de troupes, s'empara de plusieurs Villes dans le district de Pau-ting-su, & marcha de-là contre Kia-gu, le meuttrier de son frere, qui s'étoit retranché dans une montagne. Il ne put le forcer dans cette retraite; mais l'ayant mis dans la nécessité de se rendre en lui coupant l'eau, il lui arracha le cœur pour fatisfaire sa vengeance. Après avoir fait ce facrifice aux manes de son frere, il se retira, avec ses troupes, dans une petite Ville assez mal fortifiée, au Nord-Ouest de Pan-ting-su. Ul-sien .

(72) Il étoit natif d'I-ebu en Pe-che-li. (73) Fameule Fortereffe dans les monta-

à Jenghiz-khan.

putes de longitude Ouest. (74) C'étoit un autre nom des Kins. (75) Ou Chu-yn kau-ki,

nes de Pe-che-li , à trente-neuf degrés vingtfix minutes de latitude , & un degré neuf mi-

#### HISTOIRE GENERALE

EXTRACTS CHINOIS .

Général des Kins, dont il avoit crù pouvoir éviter la rencontre, vint l'affiéger dans cette Place. L'adresse & la valeur étant ses seules ressources , il fit monter CONCERNANT fur les murs tout ce qu'il y avoit de gens inutiles, tandis qu'une fortie, qu'il fit avec ses plus braves soldars, lui ouvrit un sanglant patsage au travers de fes ennemis. Il ne fut pas plûtôt forti de ce danger qu'il se vit attaqué par un

échape à ses en- corps de réferve, & dès le premier choc il reçut un coup de fléche qui lui brifa deux dents. Mais sa blessure ne le rendant que plus furieux, quoiqu'il eut déja perdu la plus grande partie de ses gens, il se fit un chemin à force de carnage. & s'étant dégagé avec un petit nombre de foldats qui lui restoient, il emporta d'assaut & ptila quatre petites Villes dans sa fuite. Une action si éclatante sit voler de tous côtés la téputation de son courage. On lui envoya quelques renforts, avec lesquels il fit diverses conquêtes dans les districts de Ching-ting-fu,

& de Pan-ting-fu dans la Province de Pe-che-li. Dans le cours de la même année, la force des armes rendit la Corée (76)

tributaire des Mongols. Vers la fin , Kauki , Ministre de l'Empereur des Kins , fut condamné à mort, pour avoir attiré, par ses avis, tous les malheurs qui défoloient l'Empire. En 1220, dans le cours du huttieme mots, Muhuli arti-Reddition de Ching-tang-fia. vant à Man ching, près de Pan-ting-fu, envoya au passage de Tan-ma-quan, Forterelle dans les montagnes (77), un Parti confiderable, qui battit un détachement des Kins; après quot le Gouverneur de Ching-ting-fu ne balança plus à remettre cette importante Place à Muhuli. L'armée eut ordre de rendre la liberté à tous les prisonniers qu'elle avoit faits, & le pillage sut défendu sous

les plus rezoureuses peines. Défaite des Kins

Après la mort de Kau-ki, l'Empereur prit des mesures convenables pour la Put ha Mungela. délense de ses Etats. Su-ting, qu'il avoit choist pour son Ministre, homme versé dans l'art de la guerre, trouva le moyen de mettre en campagne une armée de deux cens mille hommes, avec laquelle il renversa tous les projets de l'Empereur des Chinois & du Roi d'Hya fur la Province de Shen-fi, & les força même de lever le siége de Kong-chang-fu (78). Le Général des Kins étant campé à Whang-ling khang, détacha un corps de vingt mille hommes d'infanterie pour attaquer Muhuli, qui étoit campé près de Tsi-nan-fu (79), Capitale de cette Province. Muhuli , averti de leur dessein, marcha au-devant d'eux & les mit en déroute. Ensuite ayant fait mettre pied à terre à sa cavalerie, il atraqua l'armée entiere des Kins, qui s'étoit allongée sur le bord de la riviere. L'action fut vive & fanglante. Mais les Kins furent défaits, & dans leur fuite il s'en noya un fort grand nombre (80).

Directes Places rinpostées.

Muhuli profita de cette victoire pour étendre fes conquêtes. Il mit le fiége devant Tong-chang-fu (81); mais s'appercevant que cette entreprise traineroit en longueur, il se contenta de laisser quelques troupes pour tenir la Place bloquée. La garnifon, qui manqua bien-tôt de vivres, entreprit de se dégager

Chinois, Kaul-i & Chau-then.

(77) A trente-neuf degrés fix minutes de latitude, & un degré quarante-cinq minutes

(78) A trente-quatre degrés einquantefept minutes quarante-neuf fecondes de latitu-

(76) Les Tarrares la nomment Solgho; les de, & onze degrés quarante-einq minutes de longitude Ouelt (79) Le nombre de ses troupes n'est pas

marqué

(80) Hift. de Gentchis-khan, p. 43. (81) Treote-fix degres trente-deux minutes vingt-quatre secondes de latitude . & dlx-huit degrés de longitude.

par

par une fortie ; mais elle fut taillée en pièces. Il en périt sept mille hommes; Extraits & les Mongols pritent possession de la Ville. Muhuli marcha droit à Tay-tong- Chinois. fu (81) dans Schen-fe; enfuite pallant le Whang-ho, quarante lieues à l'Oucit concernant de certe Ville, il entra dans le Pays d'Oreus & répandit la terreur dans le Royaume d'I iya. Cependant il n'y commit pas d'hostilités; & se se bornant à presser les Kins, il blocqua Yan-gan, Ville de Schen-fi, qu'il avoir trouvée pourvue & forrifice avec trop de soin pour être emportée facilement. Il tua, dans sa marthe , plus de fept mille hommes aux ennemis. Il s'empara de Kya-cheu & de quelques autres Places, qu'il fortifia. Son desscin étoir de se saisir des postes qui pouvoient lui faciliter la prise de Tong-quan, pour faire ensuite le siège de

JENGHIZ-

Kay-fong fu. En 1222, il fit plusieurs conquêtes dans le district de Ping-yang-fu, & l'an- Monda Génénée suivante il attaqua Fong-tfyang-su dans la Province de Schen-si. Ayant te- ra! Maha i. passe le Whang-ho, il chassa les Kins de plusieurs postes, dans Schan-si, & se remit en possession de Pu-cheu, dont ils s'étoient emparés l'année précédente. Une autre expédition l'occupoit, lorsqu'il fut atteint d'une maladie dangereuse à When-hi-hyen. Il fit appeller Tay-fua, fon frere, & se voyant près de sa fin il lui recommanda instamment la prife de Pyen-king (83), comme une affaire si importante, qu'il regrettoir beaucoup de ne l'avoir pas exécutée lui-même. Il

expira en prononçant ces derniers mots, à l'âge de cinquante-quatre ans, dont

il avoit employé quarante, avec honneur, dans la profession des armes. Muhuli paffoit entre les Mongols pour le premier Capitaine de leur Empi- set grandet quare. Il avoit toute la confiance de Jenghiz-khan. Les grandes dignités dont il lués. étoit revêtu n'avoient jamais diminué son ardeut pour la guerre. Dans les entreprises d'importance, il ne se ménageoit pas plus que le derniet soldat. Les Historiens rapportent l'origine de sa faveur auprès de Jenghiz-khan. Ce Prince Origina ayant été bartu, avant que d'avoit obtenu le titre d'Empereur, se retiroit vers fon camp pendant la nuit & n'avoit pas peu de peine à le rrouver, parce qu'il étoit tombé beaucoup de nége. Comme il étoit extrêmement fatigué, il prit le parti de se coucher sur un peu de paille , pour s'y reposer. Muhuli & Porchi ,

qui le trouverent dans cette situation, prirent un rapis & le tinrent suspendu

fur leur Maître pendant qu'il dormoit en plein air. Cette heureuse galanterie leur acquit beaucoup de réputation & mit leurs familles dans une haure estime entre les Princes Mongols. Jenghiz-khan regretta fort amerement la pette de Muhuli, & fit paffer fur Pulu, fon fils, fes ritres & fes dignités. En 1224, dans le cours du neuvième mois, l'Empereur des Kins étant

mort eut pour successeur le Prince Sheu, son fils, qui fit la paix dès le mois fuivant avec le Roi d'Hya. Au commencement de l'année 1225, Jenghiz-klian retourna fur les bords retourne en l'ar-

du Tula, en Tartarie, après une absence de sept ans, qu'il avoit passes dans tait. les régions de l'Ouest. On s'imagine aisément quelle impression son retour fit fur toutes les Puissances voisines. Tyauli, Reine de Lyau-tong, s'empressa d'al-trats. Reine de Lyau-tong. ler au-devant de lui, avec les Princes ses neveux. Cette Dame, qui étoit diftinguée par des qualités extraordinaires, se mit à genoux devant le Conque-

(St) Ville à une lieue & demie Est du minutes de longitude Ouest. Whang-ho, à trente-quatre degrés cinquanteune minutes de latitude , & fix degrés treize Pin-yang fu.

(83) A dix-sept lieues Sud-Sud-Ouest de

Tome VII.

EXTRAITS

JENGHIZ-KHAN. Ce qu'elle ob-

rant Mongol, pour lui rendre hommage, & le complimenta fur fes conquêtes. Le Khan lui fir à fon tour un compliment de condoléance fur la mort du CONCERNANT Roi fon époux; & louant beaucoup la maniere dont elle gouvernoit ses Etats, il lui promit sa protection, pour elle & pour toute sa famille. Tyau-li, après lui en avoir fait ses temercimens, le pria de nommer Pi-tu au rrône de Lyau-

tient de Jengha - tong. Jenghiz-khan ne put refuser de nouvelles louanges à la justice & à la prudence de cette Princesse. Pi-tu étoit fils de Lyeu-ko, mais par une autre femme, qui étoit morte. Tyau-li avoit plufieurs enfans du même pere; & Schenko, leur aîné, ayant routes les qualités qui conviennent au Gouvernement, le Khan fouhaitoit du moins qu'il fut affocié à l'autre. Mais la Reine perfiftant à demander la Couronne pour Pi-tu, ce Monarque y confentit. Dans les entretiens qu'il eut avec elle , il prit plaifir à lui raconter ses exploits. Il garda Schenko à fa Cour. Un de ses premiers Seigneurs eut ordre de conduire à Lyau-tong la Reine & le nouveau Roi.

Rayages des Morpoli dans le Koyaumed'Hya.

Li-te, Roi d'Hya, avoit accordé une retraire à Sun-quan-ki & Che-lu-ho, deux mortels ennemis des Mongols. Les plaintes de Jenghiz-khan produifirent si peu d'effet, que loin de lui accorder quelque satisfaction, Li-te prit ces deux hommes à son service. C'est à cette conduite imprudente & au refus qu'il fit de donner son fils en ôtage, après s'y être formellement obligé, que les Hiftoriens Chinois attribuent la ruine du Royaume d'Hya. Le Khan, irrité, marcha lui-même à la rête de ses troupes, & dès le second mois de l'an 1226 il se rendir maître de Yes-sina (84). Enfaite les Mongols emporterent toutes les. Forteresses, dont le nombre étoit fort grand, entre cette Ville & celles de Ninghya, de Kya-tsu-quan (85) & de Kan-cheu (86). Les Villes de Su-cheu (87), Le Rei meurt de Kan-cheu & de Si-lyang-fu (88) eurenr le même fort. Le Roi d'Hya ne

de shigiin.

furvéeut pas long-tems à tant de pertes. Il mourat de chagrin dans le feptième mois : & vers la lin de l'année , Jenghiz-khan ayant pris Ling-cheu , au Sud de f anquires d'Ok-Ning-hya, alla camper à trente ou quarante lieues de cette Place. Oktay, fon troilième fils, entra dans le Ho-nan, avec le Général Chabar, & mir le fiége devant Kay-fong-fu, Capitale de cette Province, où l'Empereur des Kins faifoit sa résidence ; mais il se vit obligé d'abandonner son entreprise. En 1227 il pénétra dans la Province de Schen-li, où il s'empara de la plûpart des Forteresses. du district de Si-gan fu. Enfuire il s'avança vers les Places qui appartenoient aux Kins dans les départemens de Fong-sfyang-fu & de Han-chong-fu. De-là étant tetourné en Tartarie, il laissa Chabar pour commander à sa place. Ce départ précipité fit conclure à l'Empereut des Kins que son dessein étoit de rentrer dans le Ho-nan, & le porta aussi-rot à faire de nouvelles propositions de

> (84) Yerfina , Eifina, Fychina ou Echina , étoit une Ville confiderable du Royaume d'Hya. Maco-l'olo l'appelle Exina. Les Géographes Chinois la placent au Nord de Kancheu & au Nord Est de Su-chen , à cent vingt lienes de la premiere de ces deux Villes, mais cette distance paroît trop grande. Ycefina est aujourd'hui dettuite. Elle étoit située sur une riviere du même nom , qui passe par Suchen , tandis qu'un de ses bras va paiser par Kan-chen.

(8c) C'eft un Fort à l'extrêmité Quest & à la porte de la grande mutaille. (86) Kan-clieu est le Kampnion de Marco-

(87) Su-cheu est le Su chure de Polo. (88) Si-liang-fu étoit alors une très-grande Ville. Ce n'est aujourd'hui qu'une Forteresse, nommée l'ang-chang-way, à trente-huit de-grés vingt minutes de latitude, & quatorzo degrés dix minutes de latitude Quest.,

paix; mais les voyant rejettées par Jenghiz-khan, il résolut de faire un dernier effort pour se défendre, du moins dans le 110-nan. Il fortifia les passages du Whang-ho & les principales Villes. Il mit une groffe garnifon dans Tong- concernant whan; & raffemblant une armée de deux cens mille hommes, il plaça ses meil-

EXTRAITS

leurs Officiers à leur tête (89).

Jenghiz-khan

Jenghiz-khan attendit le printems pour se mettre en marche. Après avoir laissé un corps d'armée devant Ning-hya, Capitale du Royaume d'Flya, il dé- ren exploses tacha d'autres troupes, qui se saissent des contrées de Ko-ko-nor (90), de Qua cheu & de Sha-cheu (91). Lui-même, à la tête d'un autre corps, se rendit maître de Ho-cheu & de Si-ning. Enfuite, après avoir taillé en pièces une armée de trente mille hommes, il alla formet le fiège de Lin-tau-fu, qui apparrenoit anx Kins. Il prit cette Place. Il en prit pluficurs autres ; & fier de rant de succès, il se rerira dans la Province de Schen-si, pour y passer les chaleurs de l'Été fut la Montagne de Lu-pan (92).

Ly-hven, successeur de Li-te, se trouvant réduit à la derniete extrêmité dans Ruine de Royau-Ning-hya, prit le parti de se rendre à discrérion, dans le cours du sixième mois, & se mit en chemin pour aller s'humilier devant le Conquerant, sur la montagne (93) où il tenoit sa Cour. Mais il suttué en sortant de ses murs (94). La Ville & le Palais furent pillés, avec un carnage si terrible que les plaines voifines étoient couvertes de cadavres. (95). Les Habltans qui purent échapet à cette boucherie se fauverent dans les montagnes & dans les bois. L'Histoire Chinoife fait observer que les Mongols, depuis qu'ils étoient sortis de leurs Défetts sabloneux, n'avoient fait que piller, tuer, brûler & détruire tout ce qui étoit tombé entre leurs mains.

Après avoit achevé la ruine du Royaume d'Hya (96), qui subsistoir depuis deux cens ans sous les Princes Tarrares de la Tribu de Topa (97), Jenghiz-khan réfolut d'achever aussi la conquête du Royaume des Kins. Mais au commencement de l'année 1227, il tomba malade sut la montagne de Lu-pan. Aux appro- Jengha kian, ches de la mort, le 18 du mois d'Août (98), il fit appeller les Généraux de fon

Mort & dernié-

(89) Histoire de Gentchis-han , p. 46. (90) La vraie proconciation est Hu buusr , c'est-à-dire , le Lac Hu-hu , possedé à présent par les Elushs. Vojez ci-desfus.

(91) Sha-cheu est près de Qua cheu, vers l'Ouest, à quarante degrés vingt mioures de latitude, & vingt degrés quarante minutes de longitude Quest.

(91) Ho-cheu est dans Schen-fi, à quatorze ou quinze lieues au Nord-Ouest de Lin-tan fu. (93) Si-oing eft dans Schen-fi , près de Ko-

(94) Vers rrenre-cinq degrés de latirede, à dix degrés quarante-cinq minutes de loogitude Ouest. (95) Un Historien prétend que pendant la

prise de Ning-hya le Khan étoit à Tsing-chu-i, Ville de Schen-si dépendante de Kong-chang-

(96) Ce Prince doit être le Shidurku d'Abulghazi khan; & fi cela est, le Royaume d'Hya doit être son Tangut, & Ning-hya est la Ville même de Tangut. A la veriré Tangut étoit habiré par les Si fans ou les Ti-fans ; mais ces Peuples écoient Sujets du Roi d'Hya; & Tangur, qui étoit autrefois fi célebre, o étoit connu que des Historicus occidentaux : ce qui fait apparemment que Hya o'étoit pas

coons de ceux-ci, ni Tangut des Chinois. (97) C'est de cette Horde que sont sortis les Empereurs du Wey, autrefois fort puiffans dans la Tarrarie & dans les Provioces du Nord. Ces Tarrares tiroient leur origioe des régioos au Nord-Est de Peking, entre le quarance-cinquiéme & le quarante-troifiéme degré de latitude. Ils s'établirent d'abord près de Tay-roog-fu dans Schan-fa. Leur Monarchie commença en 386 & finit eu 171. Il y a une Histoire Chinoise de cette dynastie.

(98) Un Hittorien Chloois marque fa mora fept jours plus tard , dans un lieu nommé Sah.chuen. Le mot Chinois Chuen fignifie au lieu plein de montagnes, de lacs & de fontaines.

EXTRAITS CHINOIS . JENGHIZ-KHAN,

armée & nomma devant eux, pour Régent de l'Empire, le Prince Tauley fort quatrieme fils, jufqu'à l'arrivée d'Oktay son frere, qu'il déclara fon successeur & CONCERNANT fon héritier. Enfuite leur recommandant entr'eux l'union & la paix, il leur dir qu'à l'égard des Kins, les meilleures troupes de cette Nation étant employées à la garde de Tong-quan & des montagnes du Sud, où elles s'étoient fortifiées foigneufement, sans compter une grande riviere qui leur fervoit de srontiere au Nord, il étoit fort difficile de les attaquer & de les vaincre sans l'assistance du Song; que cet Empereur Chinois étant leur ennemi naturel, il falloit lui demander le passage au travers de ses rerres pour leur porter la cuerre de plus près; qu'en entrant par les Villes de Tang ou Tong (99) on pourroit s'avancer droit à To-lyang-fu (1); que les Kins fe trouveroient forces de rappeller leurs troupes de Tong-quan, & que fatigués comme ils le feroient par une si longue marche, on pourroit les attaquer avec avantage. Il mourut après avoir achevé ce difcours, à l'âge de foixante-fix ans, & dans la vingt-deuxième année de son regne.

See enfans & ies femmes.

Ce fameux Empereur des Mongols eur un grand nombre d'enfans, mais l'Histoire ne nomme que six garçons & trois filles. Chu-chi, ou Zuzi, l'ainé de fes fils, avoit toutes les qualités d'un grand Général; le courage, la prudence & l'activité. Aussi faifoit-il ses délices de la guerre. Chagathay, ou Jagathay, se sit aimer de tout le monde par sa modération & par la douceur de son caractere. Ogotay, ou Oktay, joignit à la prudence & à la grandeur d'ame beaucoup de valeur & d'amour pour la justice ( 2 ). Tauley sut aimé particuliérement de son pere, & généralement estimé des Tartares. Uluke & Koly-eleyen ne portent aucune marque de distinction dans l'Histoire. Les trois Princesses furent maaux Princes Idikut, Poyaho & Pe-tu, dont les descendans obtiennent ordinairement en mariage les filles des Empereurs Mongols.

Jenghiz-khan eur un grand nombre de femmes, dont plusieurs furent honorées du ritre d'Impératrices. Elles étoient distinguées par l'ordre des quatre palais qu'elles habitoient, & qui se nommoient Ordus ou Ortus (3). La premiere de ces Impératrices étoit Hyu-chen, fille de Te-in, Prince de la Horde des Hongkirats. Oktay & Tauley dont elle fut mere, dûrent à cette raison la préference que Jenghiz-khan leur donna fur ses autres fils. Il exclut de sa succession les enfans qu'il eut de ses femmes Chinoises.

Tauley, après la mort de son pere, dépêcha des Officiers pour en donner Succès de la avis aux Princes de sa Maison & aux Généraux des armées. La guerre contre les Kins fut pouffée avec plus de vigueut que jamais. Ho-cheu (4), Ville de Schenfi, fe défendit long-tems, par le courage & l'habileté de Chin-in son Gou-

Mort généreuse verneur. Mais ce brave Officier se voyant prêt d'être forcé dans ses murs ne d'un Gouverneur verneur. Mais ce orare de la toute fa fa temme qu'il lui laissoit le foin de pourvoir à fa propre sûreré. Ce discours étoit facile à comprendre. Elle lui ré-

> (99) Teng-cheu & Tong-hyen, Villes de Ho-nan , dependantes de Nau-jang fu , sur les bords de la Province de Iln quang. Il leur sonfeilloit d'entrer par cette Province & par celle de Schen-fi.

(1) A présent Kay-fong-fu, Capitale de

(1) Histoire de Gentchis-khan, p. 99.

(1) Wa-cul-sp. Voyez ei-deffous. (4) Cette Ville fe nommeit Si ho-chen , ou Ho-cheu de l'Ouefl , pour la distinguer des autres Villes du même nom. Elle se nomme à prefent Min-then. Ceft une Fortereffe confin detable, a vinge lieues de Lin-tan-fu au Sud.

l'armée des Kins, commandée par un Prince du sang Impérial, défir celle des

Okray foccode

Mongols au commencement de l'année 1218, & leur tua huir mille hommes. Tauley, après avoir rendu les derniers devoirs à son pete, & l'avoir fait enfevelir dans le caveau de Ki-nyen, fur une montagne au Nord du Deferr de 1 Jenguz-khin. fable (1), ne penfa qu'à joindre Okray son frere. Les Grands & les Généraux , incertains s'il n'étoit pas réfolu de prendre lui-même le tirre de Khan . n'oferent le donner tout d'un coup à Oktay. Mais à l'arrivée de Chagathay, qui se fit artendre quelque-tems sur les rives du Kerulon (6), rous les Princes de la Maison Impériale convintent de se soumettre aux dernieres volontés de Jenghiz-khan. Yelu-chu-tfay leur confeilla d'indiquer une assemblée générale des Princes & des Grands de la Nation, à Ho-lin (7), pour le 22 du huitieme mois de l'année 1219. Ce grand jour étant arrivé, Chagathay & Tauley, avec rous les Princes de leur Maifon, les Chefs des Flordes & les Génétaux de l'armée, fléchirent le genou devant la rente d'Oktay, & formerent des vœux à haute voix pour le bonlieur & la durce de son regne. Cetre cérémonie n'avoir

point encore eu d'exemple parmi les Mongols. Le nouvel Empereur choisit Yeluchu tfay pour son premier Ministre; & comme il avoit toujours été rendrement uni avec Tauley ion frere, il lui communiqua toutes les affaires de (8)

Ces Extraits de l'Eliftoire Chinoife, concernant le regne & les conquêtes de Jenghiz-khan, n'ont guéres reçu d'autre changement, dans l'Ouvrage-du Pere ets Estraits Con-Gaubil, que du côté du fivle & de l'ordre des matieres. Ainfi l'on en peut conclure que le récit des guerres de ce Conquerant, à la Chine & dans les parties orientales de la Tartarie, est tour à la fois imparfair & rempli d'erreurs dans les Historiens Persans & dans nos Auteurs occidentaux ; que la Partie orientale de l'Asse étoit alors divisée entre trois grandes Puissances, qui étoient les Empereurs de la Chine, du Katay & d'Hya; que route la Tartarie, au Nord & à l'Ouest de la Chine, étoit su ette ou rributaire des deux detniers; que par le Royaume de Tangur, il faur entendre, dans Abulghalzi & les autres Aureurs, celui d'Hya (9); & par Shidurku, Li-hyen son dernier Monarque; en-

fin , que le Pays de Kara-kitay n'étoit pas près du Karay , loin d'être contigu

Remaique for Leur untité.

que cette eave devint la fépulture ordinaire de les fuccesseurs. Plusieurs Seigneurs du même Sang, établis à Peking, affusent qu'elle est fur la Montagne de Han , à quatante sept de-grés cinquante minutes de latitude , & neuf degrés trais minutes de longitude Ouest, Abulghazi dit que cette cave se nomme Barkhankaldin, Voyez ei-deffus.

(6) Un Hittorien Chinois racoure qu'Oktay voulur ceder l'Empire à Chagatay, qui refufa de l'accepter.

(7) Gaubil renvoie ici fon Lecteur à une Differtation qui doit être à la fin de son Hit-

( 5) L'Histoire des Mongols nous apprend roire des Empereurs Mongols, pout prouver que Ha-lin est la meme choie que Kara-lorum, Capitale de l'Empire de Jenghiz-khan. Mais on ignore que cet Ouvrage ait été pu-

> (8) Histoire de Gentchis-khan, pag. 10 & fuivantes

(9) Cette nouvelle Monarchie paroît avoir éré inconnue aux Historiens occidentaux, qui l'ont ptife mal-à-propos pout Tangut , parce que Tangut a été célebre en Asse pendant plusieurs siècles. Hra s'étoit formé de fes tuines & contenoit la plupart des Pays qui lui avoient appartenu.

EXTRAITS comme Abulghazi-khan nous le repréfente, & qu'il en étoit même fort éloigné
CHINOIS, vets Kashgar.
On trouve aufii, dans ces Extraits, l'otigine de l'Empire Turc en Tarraite,

JENGHIZ-EHAN. Autres lumiéres qu'on en peut it-

pendant le fixiéme fiécle; ce qui s'accorde avec le récit des Historiens Bizantins. On y verta que le Khan Ung , ou Wang , en supposant avec quelques Auteurs qu'il doit être pris pour le Prete-Jean, étoit, pout se servir des termes du Pere Gaubil, beaucoup moins puillant qu'ils ne l'ont teprésenté, & que d'ailleurs l'Histoire Chinoise ne nous apprend rien de sa religion (10). Si l'on joint à ces éclairciffemens les informations exactes qu'on y trouve sur les parties de la Tartarie qui étoient habitées par les Tatares , les Mongols , les Naymans , les Kara-its & par d'autres Tribus (11), aufli-bien que les lumières qu'on y peut puifet fur la fituation de Kara koram, d'Etzina, de Kampition, de Bishbalig & de plusieurs autres Villes rematquables, qui ont jetté jusqu'à présent nos Seavans dans l'incerritude, on fera obligé de reconnoître que la Géographie & l'Histoire peuvent tiret beaucoup d'utilité de ces fragmens de l'Histoire Chinoise. Ce qui regarde les Successeurs de Jenghiz-khan n'est pas moins intéressant pour ces deux sciences; mais les bornes de notte Recueil ne nous permettent pas de donner plus d'étendue à cet article. Cependant, comme les noms mêmes des Monarques Mongols, ou du moins les noms Tartates de ceux qui ont regné à la Chine, font inconnus à nos Ectivains de l'Occident, il paroît à propos d'en joindre ici une Table, avec les dattes de leurs regnes.

# Empereurs Mongols qui ont regné en Tartarie & dans une partie

|                                                 | Noms (12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regnes.       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Noms Tartares<br>& Cliquis des<br>Empereurs Mon | The state of the s | 1205, fini en | 1117. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| go.s.                                           | Tutakina ou Tolyekona ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1229 , .      | 1241  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | Wan-li-haimish,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1245          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | YWEN-CHAU, ou Dynassie des Mongols qui ont regné sur toute la Chine<br>& la Tartarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 1. Kublay ou Ywen-shi-tfu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1260, .       | 1294. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (  | 10) Abrégé chronologique de Soucier | , pa | - | cont | s à | la l | Desc | ripti | on de la | Chine | & de la |
|----|-------------------------------------|------|---|------|-----|------|------|-------|----------|-------|---------|
| 6. | Yelun-timur ou Tay-ting,            | ٠    | ٠ | •    | ٠   | ٠    | ٠    | ٠     | 1324,    | ٠     | 1328.   |
| 5. | Shote-pala ou Ing-tfong,            | ٠    | ٠ |      |     |      |      |       | 1310,    |       | 1323.   |
| 4. | Ayyulipalipata ou Jin-tfong,        |      | ٠ |      |     | ٠    |      |       | 1311,    |       | 1320.   |
| 3. | Hay-schan eu Ching-tfong,           |      | ٠ |      |     | ,    |      | ٠     | 1308,    |       | 1311.   |

1205.

l'Histoire de Jenghiz-khan, il faut avoir re- seconds sont Chinois.

2. Timur ou Vu-tiong, . .

ge 189.

(11) Pour trouver la fination des Tribus
ted qui on ya jointes, & aux Cares générales,
& des Places qui fe trouvent nommées dans
(12) Les premiers noms font Tatracts. Les

U.S. (1991)

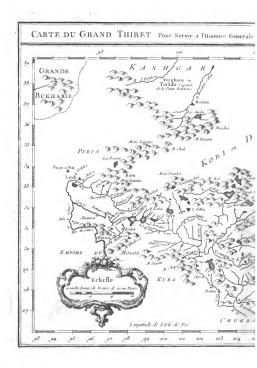

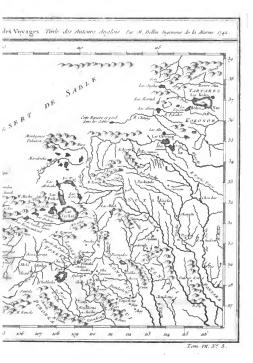

| Noms.                          |  |  |   |   | Regnes  |       | EXTRAITS<br>CHINOIS . |
|--------------------------------|--|--|---|---|---------|-------|-----------------------|
| 7. Afukipa ou Tyen-shun, .     |  |  | : |   | 1328.   |       | CONCERNANT            |
| 8. Hoshila ou Ming-tiong,      |  |  |   | ٠ | 1328; . | 1329. | EHAN.                 |
| 9. Tutimur, feul; ou Ven-tiong |  |  |   |   | 1329, . | 1332. | 271                   |
| 10. Ilin-chipan ou Ning-tiong, |  |  |   |   | 1332.   |       |                       |
| 11. Tohoantimur ou Schunti,    |  |  |   |   | 1353, . | 1368. |                       |

Schunti fut chasse de la Chine par Hong-vu, Fondateur de la dynastie de Tay-ming. Son fils Ayyew-Shilitata, fonda en 1370, à Ho-lin ou Kara-koram, une nouvelle dynastie, nommée les Yweus du Nord.

### CHAPITRE

## Description du TIBET (13).

UOIQUE le Tibet soit une région fort étendue, à peine se faisoitelle remarquer dans nos Cartes, avant celles qui ont été publiées par Delifle. Elle y étoit représentée comme une espece de Désert étroit, situé entre Mémoires qu'on l'Inde & la Chine, fans Villes, fans rivieres & fans montagnes, quoiqu'il n'y ait aucune partie de l'Asse où les montagnes & les rivieres soient en plus grand nombre. Nous en avions à la verité quelques Relations confuses, qui nous venoient des Missionnaires; mais il n'y en avoit aucune assez détaillée pout donner une juste idée des dimensions & des propriétés du Pays. Grueber & Dor- Gneber & Dorville, deux Jesuites, furent les premiers qui après en avoir parcouru une grande partie en 1661, pour revenir de la Chine en Europe, nous firent une peinture supportable de son étendue & des usages de ses Habitans. Les Lettres qui contiennent le récit de leuts usages, ont été publiées dans la Collection Fransoife de Thevenot.

Kirker nous a donné aussi, dans sa Chine illustrée, une Relation de leur voyage au travers du Tibet, avec les figures des choses les plus remarquables qu'ils y observerent, telles qu'il les avoit reçues d'eux-mêmes (14). Mais comme ils avoient toujours suivi la même route, ils n'ont pû nous fournir beaucoup de lumières sur la géographie d'une région si peu fréquenrée. En un mot, les Compositeurs des Cartes n'avoient presque pas d'autres matériaux, pour travailler fur le Tibet, que ceux de ces deux Voyageurs, (car Defideri (15) ne dit presque rien du Pays & de la roure qu'il fut obligé de suivre ) avant que les derniers Missionnaires de la Chine nous en eussent donné une Carte, qui sans être complette & bien exacte dans les détails, ne laisse pas de satisfaire affez la curiolité d'un Géographe.

Kirkes.

Defideri.

On n'a peut-être pas tant à se louer de leurs soins pour tout ce qui regarde

(11) On Tibber. (15) Le Pere Defideri , Jésuite , fit en 1714 (14) Il s'en trouve une Traduction dans la un voyage depuis Kashmir dans I Inde jus-Chine d'Ogilby. Thevenot a supprimé les Fiqu'a Lapas; mais il s'étend peu sur sa route oufue ce l'ays.

#### HISTOIRE GENERALE

INTRODUC-TION.

les habitans, les animaux & les autres productions du Pays. Comme ils n'avoient pas fait eux-mêmes ce voyage, ils n'ont guéres eu d'autres matériaux pour l'Histoire que ceux des premiers Missionnaires, auxquels ils ont joint quelques Remarques dispersées qu'ils ont reçues des Mathématiciens-Lamas ,

Avril & Gerbii-

d'après lesquels ils ont travaillé (16). Telles font celles du Pere d'Avril , & les Observations historiques sur la Tarrarie que le Pere Gerbillon tenoit d'un Envoyé Chinois. D'autres Ecrivains, comme Tavernier & Thevenot, ont parlé du Butan, ou du Tibet, par occasion, suivant les récits qu'ils avoient entendus. Enfin, ce que nous avons de plus complet & de plus particulier fur ce fujet, paroît être la Description du Royaume de Butan. Mais cet Ouvrage étant anonyme (17), fans aucune explication qui puisse donner de l'autorité aux Mémoires fur lesquels il est écrit, on ne doit s'en servir qu'avec beaucoup de

précaution.

6. I.

#### Noms . Etendue . Rivieres & Montagnes du Tibet.

Divers du livet,

L Pays que les Européens nomment Tibet ou Thibet, porte le nom de Tibt, ou Tobt, parmi les Orientaux. Quelques Nations prononcent aussi Topes ou Tupes. Les Tartares l'appellent Barantola, nom sous lequel ils comprennent rout ce valle espace qui est situé entre la grande Riviere de Yo-long & la fource du Gange, c'est-à-dire, une étendue de plus de vingt degrés de l'Est à l'Ouest, & de plus de huit du Nord au Sud. Les Habitans de Kashmir ou Kachemir , & d'autres Peuples en-decà du Gange, lui donnent le nom de Buton ou Butan, & les Chinois celui de Tsan ou Tsan-li, à cause de la grande Riviere de Tsan-que qui le traverse. Mais Lassa ou Lasa en étant la plus riche & la plus agréable partie, sans compter la distinction qu'elle tire de la résidence du Grand Lama, les voisins ne donnent pas ordinaitement d'autre nom à tout le (18) Pays que celui de Lassa.

Remarque fur environes autres 1 -3-112.

On nous apprend aussi qu'entre les Tartares le nom de Tangut , ou Tanguth, eff commun à toutes les contrées qui se trouvent fituées depuis le Ko-honor jusqu'au Sud du Gange (19). Mais d'autres assurent qu'il est inconnu aux Habitans, & qu'ils se nomment eux-mêmes Vojids (20). On peut dire la même chose de Tufan, que Gaubil (21) nous donne pour le nom du Tiber, ou plûtôt pour un de ses noms (22). C'étoit vraisemblablement celui que les Tufans, ou les Si-fans, prenoient eux-mêmes, ou qui leur étoit donné par

(11) Histoire de Gentchis-khan par Gau-(16) Elles ont été publiées par le Pere du Halde, dans le quatriéme Tome de sa Desbil, p. 190 cription de la Chine, sous le titre d'Observa-(21) Regis observe que dans cette parrie

tions géographiques & historiques sur la Carte du de la Carre les Missionnaires ont conservé les Tibes , &c. sirées des Mémorres du Pere Regis. noms des Places tels qu'ils les avoient reçus (17) On en tronve l'Extrait dans le Merdes Lamas, parce qu'il y avoit plus de fond à cure de Paris pour le mois de Juillet 1718. faire fur eux que fur nos Voyageurs ; d'ou l'on peut conclure qu'ils n'ont pas observé la même (18) Observations mathématiques du Pere regle dans les autres parties de la Carte. En

Souciet, p. 161; & Chioe du Pere du Halde, Yol. II. (19) Du Halde, ibid,

fouvent les noms Maocheous à la place des (20) Biblioth, German, Vol. III. p. 25. Cc noms Mongols. nom v est écris l'odjid.

quelque

effet, dans le Pays de Kohooor ils oot mis

quelque Peuple voisin lorsqu'ils en étoient les maîtres ; car il est certain qu'au-

jourd'hui le Tibet ne porte aucun de ces deux noms.

Ce Pays, consideré dans toute son étendue, est situé entre le quatre-vingtseptième & le cent vingt-unième degré de longitude ; & entre le vingt-sixié- bet. me & le trente-neuvième degré de latitude ; c'est-à-dire qu'en longueur, de l'Ouest à l'Est, il a dix-sept cens trente-cinq milles, & que dans sa plus grande largeur il en a sept cens quatre du Nord au Sud. Mais comme sa forme est un peu triangulaire, & qu'il se resserre par degrés à mesure qu'il s'étend de l'Est à l'Ouest, il n'a, dans quelques endroits, que la moitié de cette largeur , dans d'autres un quart , & quelquefois encore moins. Il est bordé , au sa frantion. Nord , par le Pays de *Kohonor* , & par le grand Defert de fable , qui le sépare de la petite Bukkarie; à l'Est, par la Chine; à l'Ouest, par l'Empire Mogol ou l'Indoftan, & par la grande Bukkarie; au Sud, par le même Empire, par le Royaume d'Ava & d'autres Pays qui appartiennent à la peninfule de

I Inde au-delà du Gange.

Comme le Tiber éroit peu connu des Chinois mêmes, quoiqu'ils en fussent la voilins, un Amballadeur, envoyé au commencement de ce fiécle par l'Empe- fur composes reur Khang-hi pour réconcilier les deux factions du Bonnet rouge & du Bonnet jaune, dont on parlera bien-tôt, employa, pendant deux ans qu'il passa dans le Pays, certaines perfonnes qu'il avoit menées dans cette vue, à composer une Carre de tous les Pays qui sont dans la dépendance immédiate du Grand-Lama. Cette Carte fut confice au Pere Regis en 1711, pour être liée avec les Cartes des Provinces Chinoifes. Mais il ne put exécuter cet ordre, parce que les fituations des Places n'avoient pas été fixées par des observations célettes, & qu'on n'avoit suivi que le calcul commun pour les distances. L'Empereur , réfolu de s'en procuter une plus exacte, envoya deux Lamas, qui avoient étudié l'Arithmetique & la Géometrie dans une Académie établie sous la protection de son troisiéme fils, avec ordre de lever une nouvelle Carte & d'y faire entrer tout le Pays qui est depuis Si-ning, dans la Province de Schen-fi, jusqu'à Lafa, réfidence du Grand-Lama, & de-là jusqu'à la source du Gange. Ils devoient apportet aussi un peu d'eau de cette Riviere. Leur Ouvrage fut présenté en 1717 aux mêmes Missionnaires, qui le trouverent incomparablement meil- fonmites leur que le premier, quoiqu'il ne fut pas exempt de fautes. Avec le secours des mesures que ces deux Lamas avoient employées, & le soin, non-seulement de rapprocher cette nouvelle Carre de quelques itinéraires au Sud-Ouest, à l'Ouest & au Nord-Oueft, mais encore de recueillir les informations de quelques perfonnes distinguées qui avoient fait le voyage du même Pays, ils se trouverent en état de dresser une Carte du Tibet beaucoup plus correcte que tout ce qui

Some des Mif-

avoit été publié. Les deux Lamas ayant commencé leur entreprise dans le tems que les Eluths Imperitélieur ravageoient le Tibet, avoient été obligés de se presser beaucoup, dans la Tibet crainte de tomber entre les mains de l'ennemi ; d'autant plus qu'ils étoient du Bonnet rouge ou du Parti Chinois. Ils s'étoient contentés, pour divers détails qui regardoient les environs de la fource du Gange , de confulter les Lamas des Temples voilins (23) & de recueillir ce qu'ils avoient pû trouver, à Lasa, dans les Mémoires historiques du Grand-Lama. Si la latitude de la Montagne de

(15) Voyez la Note précédente.

Tome VII.

Kentais , nommée Kan-te-shan par les Chinois , d'où le Gange tire sa source. TIBET. du côté de l'Ouest, eut été prise par observation, il eut été plus facile de déterminet le véritable cours de ce fleuve. A la verité, les Geographes Lamas avoient tracé celui du Tjan-pu, qui coule à l'Est de la même Montagne; mais leurs seules mesures ne suffisoient pas pour fixer exactement la latitude de Kentais (24).

4 (freules : taynes qui féparent la Chine du Lber.

A l'Oueit de cetre Montagne, la Nature en a placéune autre, qui se nomme Kentel, quoiqu'elle porte le nom de Kenti dans la Carte. Desideri la représente effroyable & toujours couverte de nége. Elle separe Kachemir , dans l'Indoftan, du grand Tibet, qui commence à son sommet ou à sa pointe. A l'entrée du Pays de ce côté-la; jusqu'à Leb ou Ladak, la route est entre d'autres. montagnes qu'on peut nommer une veritable image de la triftesse, de l'horreur & de la mort même. Elles font comme entailées l'une fur l'autre, & si contigues, qu'à peine sont-elles séparées par des rorrens qui rombent avec une imperuolité surprenante & dont le bruit est capable d'effrayer les plus intrépides. voyageurs. Le fommet & le pied de ces montagnes font également inaccelli-

Difficultés des 22.FVE-54

bles. Les routes qu'on y a prariquées sont ordinairement si étroites qu'on n'y trouve que la place du pied, & que le moindre faux-pas expose un voyageur à tomber dans les précipices, au danger d'y perdre la vie ou de se casser miserablement rous les membres, comme il arriva, devant les yeux de l'Auteur, à quelques malheuteux de sa catavane. Les buissons & les ronces seroient d'un grand fecours dans ces occasions; mais on n'y trouve pas une plante ni un brin d'herbe. Pour traverser les affreux torrens qui séparent une montagne de l'autre, il n'y a pas d'autres ponts que quelques planches étroites & chancellanres, ou quelques cordes étendues en croix, qui foutiennent des branches d'arbres qu'on y a portées. On est souvent obligé d'ôter ses souliers pour marchet plus surement pieds nuds. L'Auteur déclare que cet horrible fouvenir le faifoit encore trembler (25).

Maureur de la nerre du Tibet.

La terre du Tibet est généralement fort élevée, Gerbillon observe, sur le témoignage d'un Mandarin, qui avoit fait ce voyage avec la qualité d'Envoyé Impérial, qu'en paisant de la Chine au Tiber on s'apperçoit sensiblement qu'on monte, & qu'en général les montagnes, qui sont en fort grand nombre, sont beaucoup plus hautes du côté de l'Est vers la Chine, que du côté de l'Ouest qui fait face au Tibet (26). Affurement, continue le même Auteur, les petites montagnes d'où la Riviere d'Altan-kol ( ou la Riviere d'or ) (17), tite sa source, doivent être beaucoup plus hautes que la mer, puisque cetre Riviere, qui est assez rapide, va se décharger dans les Lacs de Tsing-su hay, & que le Whangho fortant de ces Lacs, conferve pendant l'espace d'environ deux cens lieues Glinas du Tibrs, un cours fort vif jusqu'à son embouchure dans l'Ocean oriental. Cette hauteur de la terre rend de ce côté-ci le Pays très-froid pour sa latitude. Mais lorsqu'on descend des montagnes & qu'on entre au Tibet, l'air est beaucoup plus temperé (18). Dans la partie de l'Ouest, où Desideri voyageoit, le climat lui pa-

(14) Chine du Pere du Halde. (15) Lettres Edifiantes, p. 190 & Suiv. (16) On a fait la même observation du côté de la Tartarie, au Nord de la grande mu-

raille; de sorte que la Chine est dans un fond . entre les montagne, de la Tartarie & du Tibet. (27) Près du Pays de Kokonor. (28) Chine du Pere du Halde , whi fut.

rur fort régoureux; & les monragnes étant toujours couvertes de nége, on peut dire que l'hyver y tegne continuclement (29).

Si l'on excepte la Carte du Tibet (40), qui offre beaucoup de matériaux sestivieres & pour composer une description du Pays, les Missionnaires nous ont transmis peu leur cont-

de lumiéres sur la géographie de cette contrée. La grande réviere qui la traverse enriérement de l'Ouest à l'Est, suivant le rémoignage de Regis, se nomme Yaru-tfan-pu, qui fignific Riviere Yaru, ou fimplement Tfan-pu (31), c'est-àdire, Riviere par excellence, comme Kyang, qui a la même fignification, est devenu à la Chine le nom particulter du Yang-tje-kyang, qui divise ce vaste Empire. Cependant il n'est pas aise de déterminer où le Tjan-pu décharge ses eaux. Comme il coule du Ttbet au Sud vers la mer, il y a beaucoup d'apparence qu'il va tomber dans le Golfe de Bengale, aux environs d'Arakan, ou près de l'embouchure du Gange, que les Tiberiens nomment Anonkek ou Anonjen. Les rivieres qui font à l'Ouest du Tsan-pu parcourent des Pays peu connus, & l'on n'est pas plus certain où elles se déchargenr.

Le Nu-kyang entre dans la Province Chinotse de Yun-nan, où après avoir coulé quelques centaines de lis, il change son nom en celui de Lu-kyang & palle dans le Royaume d'Ava. Le Lan-tfan-kyang entre aussi dans Yun-nan. Il y reçoit plusieurs petites rivieres ; & prenant le nom de Kyu-long-kyang , qui signifie Riviere des neuf dragons , il passe dans le Royaume de Tong king. Au Nord de la même Province coule le Kyu-cha-kyang , ou la Riviere au fable d'or , qui après de longs détours se jette dans le Yang-tje-kyang. Les Cartes Chinot- Incertisale sur ses, que les Missionnaires rrouverent dans les Tribunaux de la Province de Yun- Pusseurs norme. nan, & les Habirans du Pays, donnenr également le nom de Nu-i à la Nation qui habite au-delà du Nu-kyang , & celui de Ti-tfe à la Nation voifine , au Nord du Royaume d'Aram. Mais peut-être n'est-ce pas le véritable nom de ces Nations, à demi fauvages, qui occupent les montagnes, & par le Pays desquelles il est vraisemblable que quelques-unes des rivieres du Tibet doivent pailer (22).

A l'égard du Whang ho , l'Envoyé Chinois rendir rémoignage au Pere Gerbillon qu'il tire sa source (33) dans la partie Nord-Est du Tibet (34) , d'un Lac, ou pluror de trois Lacs, nommés Ting-fu-hay, si votiins l'un de l'autre qu'ils paroillent ne faire qu'un. De-là il coule rapidement vers le Sud, entre des montagnes; & grossillant pat la jonction de toutes les petites rivieres de Kokonor, il entre dans l'Empire de la Chine près de Ho-cheu, Ville de la Pro-

fameux Yu, Empereur de la Chine, fir tailler dans cette vûe.

en droite ligne, par un passage fort étroit entre deux rocs fort escatpés, que le Le même Envoyé racontott qu'il avoit passe une riviete de Kokonor . nom- Réch e'm ramée, en langue Mongol, Altan kol ou Riviere d'or ; que sa profondeur est voyé Chanote. d'environ trois pieds ; qu'elle se rend dans les Lacs de Tsing-su-hay ; que roulant beaucoup d'or dans fon fable, les Habitans du Pays employent tout l'Eté

vince de Shen-si sur les bords de celle de Se-chuen , à dix journées de sa source

(19) Lettres Edifiantes , Vol. XV, p. 200. (30) Elle se trouve en neuf feuilles dans la Chine du l'ere du Halde.

(32) Chine du Pere du Halde, whi fup. (31) On y a décrit le cours de cette Ri-

(31) C'est le nom qu'elle potte dans la

(14) Sur les bords du Pays de Kokonor, qui a déja été décrit.

O ii

à le recueillir, & qu'il fait le principal revenu des Princes de Kokonor; que TIBET. chaque personne qui s'occupe de ce travail remporte six, huit ou dix onces d'or, & quelquefois davantage; qu'on prend du fable au fond de la riviere, & qu'après l'avoir un peu lavé on en sépare les paillettes d'or pour les mettre au creuser; que cet or, venu apparemment des montagnes voisines, est fort estimé, & qu'il se vend six sois son poids d'argent. Il se trouve aussi de l'or dans plusieurs rivieres de la dépendance du Grand-Lama, & la plus grande partie est transportée à la Chine (35). Regis s'accorde là-dessus avec Gerbillon, & s'étend particuliérement sur la Riviere de Kyu-cha-kyang (36); mais il ajoute que les Missionnaires n'ont jamais sçu de quelle riviere les Chinois tirent l'espece d'ot qu'il préferent à toutes les autres.

de Pere Gaubil.

Gaubil est plus exact que Gerbillon dans le détail des circonstances. Il prétend que le lieu d'où le Whang-ho tire son origine offre plus de cent sources, qui brillent comme autant d'étoiles, & que c'est de-là qu'il est nommé le Pays Hotun-nor (37), c'est-à-dire, Mer des Étoiles. Les mots Chinois, Sing (38) fu (39) hay, fignifient Mer des Etoiles & Constellation. Toutes ces sources forment deux grands Lacs, nommés Hala-nor ou Kara-nor (40), à deux milles de Hotun-nor. On voit paroître enfuite trois ou quatre petites rivieres, qui venant à se joindre forment le Whang-ho; après quoi ce grand fleuve se divise en huit ou neuf bras. L'Empereut Khang-hi donna des ordres en 1704 pour découvrir sa source. Dans le Mémoire qui lui fut présenté, elles portent le nom d'Oton-tola (41). On les fair confifter en plusieurs petits Lacs, dont les eaux fe raffemblent dans deux grands à l'Est; & rous ces Lacs ensemble produisent le Whang-ho (42).

Pluficure autres Lees du Tiber.

Outre le Lac de Koko-nor, qui signifie grande Mer, suivant Grueber, &c que les Chinois nomment Si-hay ou Mer occidentale, le Tiber en a plusieurs auttes d'une grande étendue, tels que Chating-nor & Oring-nor, qui n'est pas loin de Hotu-nor ou d'Alton-tala ; Tenkiri , qui a plus de foixante-dix milles de long fur quarante de large, à trente-deux degrés de latitude & vingt-quarre de longitude Ouest de Peking; Lankeri & Map-ama, où commence le Gange. Les Auteurs ne nous fournillent rien de plus fur la géographie du Tibet, &c leurs Remarques ne sont pas plus abondantes sur l'Histoire naturelle.

(35) Chine du Pere du Halde. (16) Cette Rigiere, dont le nom fignifie la même chose qu'Alian-kel, ne coule pas loin des mêmes Lacs ; ce qui montre que le Pays

(37) Nor , ou Noor , fignific grand Lac ou

(18) Sing , & non Tfing , fignific Etoiles. (39) Ce mot, ou Lyen, fignific Cenfiella-

(40) C'est à dire , Mer noire ou Lac noir. (41) C'est le nom Mancheou. Sur quoi il faut observer que les noms des Places de Kokonor & des frontieres de la Chine nons font donnés la plúpart en ce langage, au lieu du Mongol, qui est la langue des Habitans.

(41) Histoire de Gentchis khan par Gaubil , p. 190 & fuiv.



TIBET.

### Royaumes qui composent le Tibet.

ETTE valte étendue de Pays, qui est comprise sous le nom général de Différences di-Tibet, reçoit différentes divisions dans les Auteurs, Bernier (43) place visions du Tibet, dans ses limites trois Royaumes, qu'il nomme le grand Tibes, le petit Tibes & Lassa. Desideri le divise de même, avec cette différence, qu'il donne au premier Royaume le nom de Baltistan , & celui de Butan au second. Tavernier (44) & quelques autres paroissent renfermer le grand Tibet & Lassa sous le dernier de ces deux noms. Quoiqu'il en foit, les trois Divisions ou les trois Royaumes du Tiber reconnoissent l'autorité des trois disférens Souverains, sans y comprendre le Pays de Kokonor & de Tu-fan ou Si-fan, qui ont leuts propres Maîtres, quoiqu'il foient renfermés aussi dans les bornes du Tiber. On rassemblera ici, sous autant d'articles, ce qui se trouve dispersé dans les diverses Relations des Voyageurs.

#### Petit Tibet ou Baltiftan.

DESIDERI, qui donne le nom de Baltistan (45) au perit Tibet, le Simusion da place au Nord-Ouest de Kashmir, ou Kachemir, Province septentrionale de l'Indostan, qui n'en est pas fort éloigné. Tout ce qu'il nous en apprend d'ailleurs, est que le Pays ne manque pas de fertilité, que ses Habitans font profession du Mahométisme, & que les Princes qui le gouvernent sont soumis au Grand Mogol (46).

En 1664, ils étoient tributaires du même Monarque. Bernier nous apprend Les Princes font que peu d'années auparavant, à l'occasion d'une querelle qui s'éleva pour la grand Megol. succession dans la famille toyale, un des prétendans à la Couronne s'adressa fécretement au Gouverneur de Kahsmir ; qu'il en reçut de puissans secours par l'ordre de Shah-jehan, & qu'ayant détruit ou mis en fuite tous ses concurrens, il demeura tranquille possesseur du Trône, à condition de payer au Mogol un tribut annuel de cristal, de muse & de laine.

Ce petit Roi prit l'occasion d'un voyage qu' Aureng zeb sit dans la Province Ceque Bernier de Kashmir pour lui venir faire fa cour & lui payer le tribut. Mais son train étoit si misérable, que Bernier ne l'auroit jamais pris pour ce qu'il étoit. Le Seigneur au fervice duquel étoit ce Voyageur, l'ayant invité à dîner pour en tirer quelques informations, fur les Propriétés de fa région (47), Bernier lui entendit raconter qu'elle avoit Kashmir au Sud & le grand Tibet à l'Est; que son étendue étoit de trente ou quarante lieues (48), qu'il s'y trouvoit pour Route de Kastfeures richesses un peu de cristal, du musc & de la laine; mais qu'elle n'avoit gar.

(41) Mémoires de l'Empire Mogol , Tome IV, p. 122 & fniv.

(44) Voyages dans l'Inde, p. 181 & fuiv. (41) Celt plûtôt, fuivant l'opinion des Anglois, Beladifian, qui fignific Pays de mon-

(46) Lettres Edifiantes, T. XV. p. 188. (47) Il parnit , par les expressions de Ber-

nier, qu'elle est montagnense. (48) Deliste lei donne environ deux cens natre-vingt milles de lnng & cent foixante de large.

Its de mines d'or, comme on n'hifoir courir le bruit; que dans quelques de mines d'or, comme on n'hifoir courir le bruit; que dans quelques que product elle produitit d'aller bont fuits, fuit-rout des melous; que les presents de l'orient anciennement idolatres; avoient entraitel presque tous le Mahomérisme, de la feche de Shiyah, qui et celle des Perfans, dont il étoit lui-même (49).

Le même Auteur nous décir la route qui conduit à Kashgar. On apprend, dans cette Déciription, qu'Eskardu, Caprilad lu petir l'îbet, et là huit journées de Garche, y Ville fur les frontieres du Koyaume de Kashmir, à quatre journées de la Ville du même noms; que deux journées au-deld Étskardt, norsquer Skarde, avure Ville fintée fur une riviere dont les caux font fort médicinales ; que quinze journées plus boin on renontre une forté fur les frontieres du Royaume, d'où l'on artive en quinze aurres jours à la Ville de Kashgar, qui est à l'Est du petit Tibet, en crimare un peu vers le Nord {50}.

#### Grand Tibet on Butan.

orphioms there is a round as a round Tibes & de Buttan, que plusfeurs Austeurs donnent à deservers.

The strends a round le Pays, depuis les frontieres de l'Indoltan jusqu'à celles des Chinne, font printientes pard autres à la parie occidentale de cette région. Mais on n'a point entrepris jusqu'à préfent d'en fixet les dimensions. Les Lamas mêmes, à qui nous fommes redevables de la Carte du Tiber, ne font pas divisé en Provunces ou en districts. Ils fe font bornés à ranger les noms des parties qui fout venues à leur connoiliance.

F-tsirelflemens da Pere Ockleri for le grand Ti-

Le Grand Tibet, suivant le Pere Desideri, est situé au Nord-Est de Kashmir &c un peu plus loin de cette Province que le perit Tibet. La route qui y conduit, quoiqu'extrêmement difficile, n'en est pas moins fréquentée. Ce Royaume commence au fommet d'une montagne affreuse & toujours couverte de nége, qui se nomme Kantel, où Desideri parvint, avec sa caravane, treize jours après avoir quitté Kashmir. En dix-sepr jours de plus il fit le reste du chemin, a travers d'effroyables montagnes, jusqu'à Leb ou Ladak (51), Forteresse où le Roi réside. On ne rencontre pas de grandes Villes dans ces Provinces montagneuscs (52). Ladak ou Latak, est placée dans la Carte à sept milles au Nord de la Riviere Lachu, qui tombe quatre-vingt-dix milles plus bas dans le Ganga ou le Gange. A cinquante milles de Ladak, au Nord-Nord-Ouelt, on trouve dans la montagne qui borde l'Indoftan une autre Forteresse nommée Timur-kong (53). Sur la même riviere que Ladak, & à cent quatre-vingt milles du côté de l'Est, se présente la Forteresse de Cha-fu-tang; & quatrevingt milles au Sud-Est de celle-ci, celle d'Osaprung ou Chaprung (54). Mais la Carte ne donne pas le nom de grand Tiber, ni de Butan, ni aucun autre nom général à la partie où ces Places sont situées.

(49) Voyages de Bernier dans l'Inde, page 111 & fuiv. (50) Ibid. p. 118. (51) Latak dans la Catte.

(53) Ce nom paroît fignifier Château de fer. Danville l'appelle Timur-kand. (54) C'est probablement Chaperanga, qu'Antoine Andrada reptéfente comme une

(12) Lerrres Edifiantes , T. XV , p. 189 fort grande Ville. & fuivantes.

Delideri observe que l'air est très-froid dans ce Pays, & que l'hyver y regne presque toute l'année (55). Bernier raconte aussi, sur le rémoignage l'en Marchand de Lassa, que le grand Tibet est une région misérable & couverte de nége pendant plus de cinq mois de l'année (56). La terre, suivant Desideri, n'y produit que du bled & de l'orge. Les arbres, les fruits & les ra-

cines y font d'une extrême rareté. Les Habitans, fuivant le même Auteur, sont naturellement doux & capa- Caroline des bles d'instruction, mais ignorans & grossiers, sans aucune teinture des arts & Habitaus. des sciences, quoiqu'ils ne manquent pas de génie, & sans aucune sorte de communication avec les Nations étrangeres. Ils ne portent que de la laine. Leurs maifons font fort petites & fort étroites. Elles font composées de pierres, groffiérement placées l'une fur l'autte. Le Commerce qu'ils font entr'eux ne confilte que dans des échanges de provisions. S'il leur vient quelques Marchands étrangers, c'est uniquement pour leur laine. Ils n'ont pas de monnoie temmentele qui foit propre à leur Pays. On y fait usage de celle du Mogol, dont chaque & lo : Commande

piéce vaut cinq jules Romains (57). Le grand Tibet entretenoit autrefois quelque Commerce avec les Royaumes voifins, par le moyen des caravanes de l'Inde, qui le traversoient, suivant

le récit de Bernier, pour aller de Kashmir à la Chine, Mais Schah-Jehan, Empereur Mogol, ayant formé quelqu'entreptife contre ce Pays, le Roi défendit long-tems l'entrée de ses Etats du côté de l'Indostan. Dans cer intervalle, les caravanes prenoient par Patan dans le Bengale. Il paroîr que l'ancienne route s'est rouverte, puisque Desideri la prit avec sa caravane. Les Marchands qui reviennent de la Chine tiroient du Tibet, suivant Ber-

nier, du muse, du cristal & du Jashen; mais sur-tout deux especes de sort belle laine; l'une, de mouton; l'autre, qui est plûtôt une forte de poil, comme celui du castor, & qui se nomme Tour. Le Jashen est une pierre bleue à veines rouges, si dure qu'elle ne se coupe qu'avec de la poudre de diamant, Elle est fort estimée à la Cour du Grand Mogol, où l'on en fair des coupes & d'autres vases. L'Auteur en vit de fort riches , qui étoient damasquinés (58)

Desideri observa que les premieres Habitations qu'on tencontre dans le grand Tibet sont Mahométanes; mais que le reste du Pays est habité par des Habitans. Gentils , qui ne font pas moins superstitieux que dans les autres Pays idolâtres. Ils donnenr à Dieu le nom de Kinchok (59), & l'Auteur est porté à croire qu'ils ont quelque notion de la Trinité. Cependant ils adorent aufli une autre Divinité, qu'ils nomment Urghien, & qui est, disenr-ils, Homme & Dieu, sans avoir jamais en de pere ni de mere. Ils la croient née d'une fleur, il y a fept cens ans (60). On voit dans le Pays une Statue de femme, avec une fleur à la main (61), qui passe pour la mere d'Urghien. Ils rendent un

(11) Lettres Edifiantes, p. 200. (16) Mémoires de l'Inde par Bernier , To-

me IV, p. 118. (17) Lettres Edifiantes , p. 194 & fuiv.

(58) Bernier, nbs /up. p. 125 & 129. (59) Konciel dans le texte Italien. Grueber

écrit Konju. C'est probablement la même Ido. le qui est honorée dans le Pays de Lassa sous le

nom de La, & que les Chinois appellent Fo. (60) C'eft-à dire , vers l'an 1005. Mais s'il est question de Le ou de Fe, ce devroit être plutôt 1746 ans.

(61) Les Mahométans de la petite Bukkarie croient que la mere d'I/a ou de Jejus conçut: en flairant une fleur.

TIBET.

culre aux Saints & se fervent d'une forte de chapelet. Ils ne metrent aucune diftinction entre les viandes. La transmigration des Ames & la polygamie font des opinions qu'ils rejettent; trois points sur lesquels l'Auteur observe qu'ils different des Indiens.

Leurs Paltres, nonmes Lamas,

Les Prêtres du Tibet se nomment Lamas & pottent un habit qui leur est propre. Ils ne se tressent pas les cheveux , & ne portent pas de pendans d'oreilles comme le Peuple. Leur ornement de tête est une ronsure à la maniere du Clergé Romain. Il font profession du célibat perpétuel, & s'occupent de l'ésude de leurs Livres, qui font en langage & en caracteres différens du vulgaire. Ils employent le chant dans leurs priéres. Ce sont les Lamas qui exécutenr les cérémonies, qui présentent les offrandes aux Temples & qui riennent les lampes allumées. Ils offrent à Dieu du bled, de l'orge, de la pâre & de l'eau, dans de petits vases d'une extrême propreté. Ces offrandes passent enfuire pour facrées & fervent à leur nourriture. Le Peuple du Tibet à beaucoup de vénération pour les Lamas. Ils vivent ordinairement en communauté, dans des lieux séparés du commerce profane. Chaque Monastere a son Superieur, & l'Ordre entier dépend d'un Superieur général, que le Roi même rraite avec beaucoup de respect. Un parent de ce Prince, & le fils du Lampo, qui est le premier Ministre de l'Etar, avoient embrasse la profession des Lamas. Desideri fut regardé du Roi & de ses Courtisans comme un Lama Européen. Ils lui dicent que leur Livre ressembloit au sien; mais il eut peine à se le persuader. S'il faut s'en rapporter à son témoignage, la plûpart des Lamas du Tibet lisent leurs Livres mistérieux sans les entendre.

Parqui le grand

Le Butan , ou le grand Tibet , ne reconnoît l'autotité absolue que d'un There el gouver- feul Maître, qui porte le titre de Chiampo. Celui qui regnoit en 1715 se nommoit Nima-nangel (62). Il avoit dans sa dépendance un autre Roi, qui étoit fon tributaire. Après avoir visité le Lampo, ou le premier Ministre, qui porte aussi le nom de Bras droit du Roi , les Millionnaires furent admis à l'audience de ce Monarque. Ils le trouverent assis sur son trône. Le lendemain, ils obrinrent une seconde audience, & quarre jours après, une troisiéme; dans lesquelles ils furent traités plus familiérement que la premiere sois (63). La découverte du grand Tibet est si récente, & nos Voyageurs l'ont si peu

On connoît peu

de chase de ce fréquenté, qu'à l'exception d'une ou deux circonstances qui se trouvent dans Derrentreph Bernier, il fournit peu de matiere à l'Histoire. Cet Ecrivain nous apprend for des Mangels que dix-fept ou dix-buit ans avant le voyage qu'il fit à Kashmir (64) . Schahpour le conque Jehan avoit entrepris la conquête du grand Tibet, à l'exemple des Rois de Kashmir, qui avoient forme anciennement le même dessein. Après seize jours d'une marche difficile au travers des montagnes, son armée affiègea & prit un Château. Il ne restoir, pour pénetrer jusqu'à la Capirale, qu'à passer une riviere fort rapide (65); & dans la frayeur qui s'étoit répandue patmi tous les Habitans, cette victoire n'auroit pas coûté plus que la premiere. Mais la faifon étoit si avancée, que le Gouverneur de Kashmir, à qui le Grand Mogol avoit confié le commandement de son atmée, retourna sur ses pas dans la

crainte

<sup>(62)</sup> Nangial dans l'Original.

<sup>(63)</sup> Lettres Edifiantes , p. 194 & fuiv. (64) Bernier étoit dans ce Paysen 1664.

<sup>(65)</sup> Ce devoit être le Gange, fi cette Ca-

pitale étoit Latak dans le grand Tibet; ou le T/an-pu, si la Capitale étoit Tonter dans le Pays de Laffa,

erainte d'être furpris par les néges. La garnison qu'il avoit laissée dans le Château se vir bien-tôt forcée d'abandonner cette Place, & Chah-Jehan perdit ainsi

l'esperance d'y retourner l'année suivante.

En 1664, le Roi du grand Tibet apprenant qu'Aureng-zebe étoit à Kashmir & qu'il le menaçoir de la guerre, prit le parti de lui envoyer, par un Ambassa- Roi à Aurengdeur, des présens de muse, de cristal, & de ces précieuses queues de vaches qu'on atrache pour parure aux oreilles des éléphans. Il y joignit un Jashen d'une groffeur extraordinaire. Le cortége de l'Ambalfadeur étoit compofé de quinze ou seize hommes, rous d'une raille fort haute. Mais, à l'exception de trois ou quatre des principaux, ils éroient fort maigres, & n'avoient, comme les Chinois, que trois ou quatre poils de barbe des deux côtés du visage. Ils portoient des bonnets rouges & unis comme ceux de nos matelots. Le reste de l'habillement étoit proportionné. Quatre ou cinq d'entr'eux étoient armés de fabres. Tous les autres marchoient derriere l'Ambassadeur & ne portoient rien dans leurs mains. Le Roi, ou le Chiampo, promit au Grand Mogol, par la bouche de ce Ministre, de souffrir qu'on bâtst une Mosquée dans sa Capitale; de faire marquer un côté de sa monnoie au coin d'Aureng-zebe, & de lui payer un tribut. Mais on étoit persuadé qu'aussi-tôt que le Grand Mogol seroit retourné à sa Cour, le Chiampo ne feroir que rire de ce Trairé, comme il avoir déja fait d'un autre avec Chah-Jehan (66). Depuis ce rems-là, tout ce qu'on a sçu des affaires du

Ambaffide da

## 6. III.

# grand Tiber, c'est que ce Pays a ses propres Rois, comme on l'a déja rapporté. Royaume de Lassa, ou Barantola.

A troisième Division du Tiber, suivant Bernier & Desideri, potte le nom Dissipulés sur de Lassa, qu'elle tire apparemment du rerriroire de Lassa du la Capitale crite insert. est située. Grueber nous apprend que ce Royaume est nommé Barantola par les Tartares (67), & Tavernier pous le décrit fous le nom de Butan. Mais comme ce dernier nom est celui qu'il porte parmi toutes les Nations voisines, du côté de l'Inde, Tavernier pourroit l'avoir appris des Marchands Indiens à Patna. & nom de ceux de Lassa, qui se rendent au Bengale pour la vente de leur (68) musc. C'est peur-être par la même raison que Desideri n'avoir entendu parler à Kashmir que de deux Tibets; le grand, ou Butan, & le petit; quoiqu'à Latak, Capitale du premier (69), on lui eut parlé d'un rroisseme, nommé Lassa (70). Si le nom de Butan est en usage dans le Pays, il est probable qu'on ne l'y donne qu'au grand Tibet.

Au contraire, Bernier apprit la distinction des trois Tibers à Kashmir, parce qu'il y recut immédiatement ses informations d'un Marchand de Lassa. De-là vient apparemment qu'il ne donne à aucun des trois le nom de Butan, qui n'est peut-être pas en ufage à Lassa. On comprend du moins ici comment un Auteur a pû donner le nom de Butan au Tiber en général, tandis qu'un autre le

(66) Mémoires de l'Inde par Bernier , page 113 & fuiv. (67) Apparemment les Mongols Eluths.

(68) Tavernier , Part. II. p. 182. Tome VII.

(69) Il est fort probable que ce que Dest-deri nomme Butan d'après les Indiens, ne porte que le nom de Larak dans le Pays même, (70) Lettres Edifiantes , T. XV, p. 188.

Tible?

Testraint feulement au grand Tibet. Grueber donne celui de Tangut à tout le principal de publicus parties, ount Luffs, on Bannola, est la principale (71). Cependant d'autres aifuren que le nom de Tangue est à précie inconnu au l'euple du Tibet (73). Ceque qui peut être vai, comma il peur l'être auffi qu'il foit en ufage parmi les Tufans ou parmi les Tartares de Kohonov, que Grueber appelle Khubbas & dont l'itaversi le Pays en revenant de la Chine.

Qualités de Reyaume de Laiia-

Le Royaumé de Luffa, ou de Barnneta, est bomé au Sud par une valle chaine de montagnes couvertes de nice, ou les palagras ne font pas moins difficiles que dans celles qui détendent le Tiber à l'Ouest. Les torrens qui les fépaern ne peuveme rice palfes que fut des planches ou des condes étendues. A l'Ouest de cette région est le grand Tiber. Le grand Defere de fable est an Nord, est la fispare de Kasigner de de petre l'abkarie. Du céde de l'Eft, a crécit squ'on fis à Tavernier, on ne rencontre au Nord que de valles forits éc de la néce. A l'Eft & l'Ouest, on ne trouve que de le sua nuce (74.)

Incentitude de fon creudue.

a La Carte ne donne auxune cetritude lur l'étendue de cette contrée du côde (Douch, ni fut les bornes qui la féparent du grand Tiber. Defideri précend que ce troifiéme Tiber en étogné de Lanak, de fis ou fepr mois de marche, par des Delétres & des efpaces inhabites (74). Si la difiance est figrande, Laffa doit cire aeffe pet en comparation du grand Tibers mais l'Atareur ne parfe fans doutre que du tems qu'il employa d'une Capitale à l'autre, & ne fair pas remarquer le point qui fighre les deux Etaat.

Il contient un grand numbre de Val.es.

Suivant la Carte, le l'aya de Laffa ou Lofa, contient plus de Villes oue le grand Tiber, fair-toue le cerricioni enomie particièrement Loffa, où ell fitude la Capitale du Royaume. Les principales font Tonker, Changuprang, Shamannia, Chufer, Sanki; D'Judhaphen, coutes au Nord du Taran, et ou du Tfann, pu, & fur les boxds ou près de cette Riviere. Surman & les ruines de Tifigine, pu, & fur les boxds ou près de cette Riviere. Surman & les ruines de Tifigine, pu, & fur les boxds ou près de cette Riviere. Surman & les ruines de Tifigines, son font dans les voltinage de Robe-nor. Au todu du Tfanu, le nombre des Villes de tendes plus grand. On nomme pour les principales, Aridfong, Changes, pièc de la triviere si possible, s'Alles du Royang, Loga, Tong de la triviere si possible de l'aye. Mais les Millionnaires ne nous ont rion appris de toutes ces Villes, à l'exception de la Capitale. Ils obfervent feulement que la plupart des Villes du Tibet fon perites (73) & qu'elles ne font capation de l'aye de l'aries de l'aye de l'avent de l'avent

Touker, fa Ca-

La Capitale porte, dans la Carte, le nom de Tonker. Elle est située au pied du Mont Datala, près du lieu où le Kaltyn reçoit une petite riviere & va se décharger dans le Tsanpu, à trente milles au Sud-Sud-Ouest. Les Missionnaires, qui donnent à cette Ville le nom de Lassa va Las a s'étendent peu sur se

(71) D'ou dépend Resint, Province fort peuplée du côté de l'Est. Voyez ses Lettres (p. 1.) dans la Collection de Thevenot, To-

(p. s.) dans la Collection de Thevenot, T me IV. (72) Voyez ci-desfus.

(73) Tavernier, ubi fup. p. 185.

(74) Lettres Edifiantes, T. XV, p. 205. (75) Gerbillon dit que les Habitans demeurent dans des Villes & des Villages, & qu'ils y vivent de l'agriculture.

(76) Chine du Pere du Halde.





T. VII.Nº IX .

propriétés. Regis observe seulement qu'on la prendroit moins pour une Ville Tible.

que pour un grand Temple.

Suivant Grueber, le Mont Putola, qu'il écrit Butala (77), est fort haut Mont Putola, qu'il écrit Butala (77), est fort haut Mont Putola, qu'il & se rrouve situé à l'extrêmité de la Ville. Il est orné d'un Château (78), contient.

qui servoit alors de résidence au Grand-Lama, & à Teva, que l'Auteur nom-

me le Roi de Tangut (79). Gerbillon rapporte, fur le sémoignage d'un Ambassadeut Chinois, que le pied du Putola est arrosé par le Kaltyu-muren (80), affez grande riviere, & qu'au centre de cette montagne est le Palais du Grand-Lama, ou fon Temple, haut de fept étages, dont il habise le plus élevé. On voit, affez près, les ruines de la Ville royale du Roi Tfampa, qui fut détruite vers le milieu du dernier siècle par Kashi-han, Prince des Eluths. L'Auteur Sa distance de apprir par la même voie qu'il n'y a que quarre cens lieues de Si-ning, dans la la Chine. Province Chinoife de Shen-st, jusqu'au Mont Putola; que l'Ambassadeur avoit fait ce voyage en hyver (81) dans l'espace de quarante six jours, & que le Pays est allez bien peuplé (82). Desideri obsetve que de Lassa on ne compte que quatre mois de marche jufqu'à Peking (83). Enfin Grueber raconte que le

Roi tient sa Cour à Putola, Château situé sur une montage & bàti à la maniere de l'Europe. Il lui donne quarre étages & loue l'architecture (84).

Les Habitans de Laffa , fuivant Tavernier (85) , font robustes & bien pro- Figure & caportionnés. Mais ils ont le nez & le visage un peu plats. On prétend que les rathere des Habifemmes ont la taille plus grolle & font encore plus vigoureufes que les hommes (86), mais qu'elles sont sujettes à des enflures de gorge qui en sont périr un grand nombre. En Eté, l'habillement des deux fexes est une grande pièce de roile de chanvre. En Hyver, c'est une sorie de seutre, ou d'étotle fort épaisfe. Ils porient fur la iĉie une espece de bonner, de la forme des canettes à biere d'Angleterre, qu'ils ornent de dents de fanglier, & d'écaille de sortue en petires piéces rondes ou quartées. Les plus riches y mêlent du corail & des grains d'ambre, dont leurs femmes se font aussi des colliers. Les deux sexes portent des bracelets, mais au bras gauche seulement, & depuis le poignet jusqu'au coude. Les femmes les portent liés, & les hommes, pendans. Autour du col les femmes portent des colliers de foie treffée, au bout desquels pendent des grains d'ambre ou de corail, ou une dent de fanclier, qui bat fur la poitrine. Leurs ceinjures font boujonnées du côté gauche, avec des grains de la même espece (87).

trouve dans Kircher & dans Ogilby fon Traducteur.

(78) Voyez la Planche.

(79) Voyage de Grneber, p. 1 & 10, dans la Collection de Thevenot, Part. IV.

(80) Ce d sit être le nom Mongol , comme Muren signific Riviere dans la même langue.
(81) Par la route de Tfing-fu-hay, où le

Whang-ho prend sa source à vingt journées de

(81) Du Halde, abi fup.

(83) Lettres édifiantes , mbi fup. p 108.

(84) Grueber, nbi fup. p. 1. (85) Le Pere Horace, Missionnaire Capu-

(77) Ce n'est pas Bierala, comme on le cin au Tibet, affure que le Pays ne contient pas moins de trente-trois millions d'Habitans, quoique le Pere Desideri , Jesuite , n'eut rrou-

vé pen d'années auparavant que des Deferts inhabités entre le grand Tibet & Lassa. La Lettre du Roi au Pere Horace , en 1741, eft dattée de Lassa dans son Palais Khaden-kagnfan; & eelle do Grand-Lama, de fon grand

(86) C'est peut-être par cette raison que la Loi leur accorde tant de maris. Voyez ei-def-

(87) Voyage de Tavernier, Part. II, page 184 & fuiv.

TIBET. preté.

Gruebet observe que les Courtisans de Lassa sont beaucoup de dépense pour Leur maipro- leur habillement. Ils emploient du drap d'or & du brocard. Quelques-uns sont vêtus comme les femmes (88), avec cette feule différence, qu'ils pottent un manteau rouge, à la manière des Lamas. Toute la Nation est d'ailleurs fort mal-propre. On n'y connoît pas l'usage des chemises ni des lits. Les hommes & les semmes couchent à terre. Ils mangent leur viande crue, & ne se lavent jamais le visage ni les mains ; ce qui n'empêche pas qu'il ne soient sort doux & forr affables pour les Etrangers. Les femmes se tont voir dans les rues , suivant l'usage des autres Tartares, qui est contraire à celui des Chinois (89).

Ils ne mangent pas de vache.

Tavernier rapporte que les Habitans de Lassa mangent toutes sortes de viande, à l'exception de la chair de vaches, qu'ils adorent comme la nourrice commune du genre humain. Ils font patlionnés pour les liqueurs fortes (90).

Les femmes ons phalicutt marit-

Quoiqu'ils foient restraints à une seule temme, suivant le témoignage du Pere Horace, & qu'à certains degrés de parenté ils ne puillent se marier sans une dispense de l'Evêque (91), Regis assure que les temmes ont la liberté de prendre plusieurs maris, qui sont presque toujours parens entr'eux, & quelquetois freres. Le premier enfant appartient au mari le plus âgé, & ceux qui naiffent enfuite reconnoillent les autres pour peres fuivant le degré de l'âge. Lorsqu'on reproche cet usage aux Lamas, ils se retranchent sut la rareté des semmes, dont le nombre est moins grand au Tibet & dans la Tartarie que celui des hommes. Mais les Missionnaires traitent cette excuse de vaine, parce que le même usage n'est pas reçu chez les Tarrares (92).

Langue & Ca. p. Christs du Tibet.

On apprend du nième Auteur que le langage du Tiber differe entiérement du Mongol & du Mancheou, mais qu'il a beaucoup de ressemblance avec celui de Tufan, & que les Tarrares donnent aux caracteres du Tibet le nom de caracteres de Tangut (93). La Croze en a public l'alphabet, tel qu'il l'avoit reçu de Bayer, Interprete Mongol. Il prétend qu'ils ne different pas de ceux des Vigurs (94), qui sont en usage dans tout l'Orient, depuis la Mer Caspienne jusqu'au Golfe de Bengale. Outre les lettres Mongoles, qui en sont dérivées avec fort peu d'altération , l'Auteur observe que la maniere d'écrire de tous les Indiens en approche beaucoup, & la foupçonne d'avoir aussi la même origine. Il ajoute que les caracteres de Butan , publics par Hide (95) font l'écriture courante, & que ceux de son Alphabet sont les capitales. Enfin, ils renvoie le Lecteur à la Description de Butan, où l'Auteut parle avec peu d'étendue, mais pleinement, de ces deux especes de lettres (96):

L'Alphabet de La Croze est formé de quatre voyelles, sans y , parce que ce n'est proprement qu'une consonante ; de vingt lettres simples , de dix lettres

(88) Voyez la figure.

(89) Voyages de Grueber, ubi sup. p. 1

(90) Tavernier, abi fup. p. 184. (91) Nov. Biblioth. T. XIV., p. 17. Il est aife d'accorder les deux Auteurs , en supposant

que l'un parle des Chrétiens , & l'autre , des

(91) Chine du Pere du Halde. (y3) Les Chinois les nomment Si-fan-

who, c'est-a-dire, Langues de Si-fan ; & Si-

fan-ife , qui fignific Ecris de Si-fan. Les Tartares les nomment l'angus jerjen , c'est-à-disre , Caracteres de Tangus ; & ce terme est comman parmi cux. Voyez, Du Halde , Vol. IV de l'Edition de l'aris , p. 483.

(94) Nomunés autli Oygurs & Jugurs. Voyen (25) Dans son Histoire Latine de la Reli ..

gion des auciens Perfans , Tab. 17. (06) Voyez les Actes des Scavans, To-

me XLVI , p. 415.

doubles & de quatre-vingt-seize caracteres composés, c'est-à-dite, animés de Tiner.

leurs vovelles. Regis confesse que les Missionnaires ne putent se procurer aucune connoisfance des Plantes du Pays, ni découvrit la nature de son Commerce, & qu'ils Lasia. apprirent seulement que la principale partie se fait par la voie de Bengale (97). Mais Tavernier donne quelques éclairciffemens sur ces deux articles. Le terroir , dit-il , est fort bon. Il produit en abondance du riz , du bled , des légumes & du vin. Les principales matchandifes , dont les Habitans font commerce avec les autres Nations, sont le musc, la rhubarbe, la barbotine du Pays. & les fourrures. C'est de leur Pays que vient la meilleure rhubarbe. Ils coupent Exectleure sharcette racine en piéces, qu'ils lient dix ou douze ensemble, & les suspendent baibepour les faite fécher dans cet état. Comme elle s'altere par l'humidité, les Marchands courent toujours beaucoup de rifque dans le transport, parce que les

deux toutes, fut-tout celle du Nord, font sujettes à la pluie. La Barbotine, ou la poudre à vers, croît dans les champs; mais il faut attendre qu'elle foit morte pout la cueillir. Avant que la femence ait acquis fa maturité, le vent ne manque pas d'en dispersét une partie. C'est ce qui la rend fi rare. La manière de la recueillir est de secouer la Plante pour en faire tombet

Emborine.

la graine dans de petits paniers. Si les Habitans avoient autant d'adresse que les Russiens pour tuet les mar- Grand nombre ares, le nombre en est si grand dans leur Pays qu'ils en pourroient tirer un profit demanties. confiderable.

Le même Auteur nous apprend qu'il y a deux chemins qui conduisent à Bu- Deux rouses tan ou à Lassa; le chemin du Nord par Kabul (98), & celui du Midi par poertas. Patna dans le Bengale & par les terres du Kajan de Nudal (99). Le fecond fait un voyage de trois mois , sur les montagnes de Naugrokot qui sont à dixneuf journées de Paina, & presque toujours par des sorèts remplies d'éléphans. On voyage dans des palanquins, mais ordinairement fur des bœufs, des chameaux & des chevaux du Pays, qui font fort hardis malgré leur extrême peritesse. On emploie huit jours à traverser les montagnes, sans pouvoir se servit d'autres voitures, pour les marchandises, que de ces petits chevaux, tant la route est étroite & raboteuse. Mais les Marchands se sont ordinairement potter fur les épaules de certaines femmes, qui les accompagnent pour cet office. An-delà des montagnes, leurs voitures sont de la même espece qu'à leur départ.

Lorsque les Marchands qui vont à Lassa pour le musc & la rhubarbe sont arrivés à Gorroshejur, derniere Ville de la dépendance du Mogol, à huit journées de Patna, ils s'adressent à l'Officier de la douane, pour faire réduire le droit de vingt-cinq pour cent fur les marchandifes à fept ou huit; & s'il fe rend rrop Route (à Montidifficile, ils tournent par la route du Nord, qui les conduit par Kabul. De cette Ville, quelques caravanes pattent pour la Tartarie; d'autres pour Balk. C'est là que les Marchands de Lassa, ou de Butan, viennent faire l'échange de leurs marchandifes avec les Tartares, pour des chevaux, des mulets & des chameaux', parce que l'argent est fort rare dans le Pays. Ces marchandises se transportent ensuite dans la Perfe, jusqu'à Tauris & Ardevil , où quelques

(97) Chine du Pete du Halde, T. IV. (98) Ou plutot Kashmir.

(99) Il paroit que e'est le Nekpal de Grueber , qui fit ce voyage par la route du Mids. Piii

113

Européens se sont imaginés que la rhubarbe & la barbotine étoient apportées de TIBET. Tartarie. Il en vient effectivement un peu de thubarbe, mais beaucoup moins bonne que celle de Laifa & plurôt fujette à fe corrompre. Quelques Marchands de Lassa vont à Kandebar, & de-là même à Ispahan, où ils transportent du

corail, de l'ambre jaune, & du Lapis-azuli lorsqu'ils en peuvent trouver. Rome du Mili. Ceux qui passent pat Gorroshepur portent de Patna & de Daka du corail. de l'ambre jaune, des bracelets de coquillages, fur tout d'écaille de Tortue,

en groffes pièces rondes & quarrées. Comme l'ufage de Lassa est de brûler de l'ambre dans leurs fêtes, à l'exemple des Chinois, dont ils ont emprunté votem de l'am- diverses cerémonies , ils recherchent beaucoup cette espece de parfum. Les Marfor come & da chands qui font ce commerce donnent à Patna, pour une ferra ( c'est-à-dire, eccal. pour neuf onces (1) d'ambre jaune, en piéces de la groffeur d'une noix) trentecinq ou quarante Roupies, qui leur en rapportent à Lassa la valeur de deux cens cinquante ou trois cens, suivant sa couleur & le degré de beauté. Le corail en grains y est aussi d'un profit considerable. Mais les Habitans le préferent brut,

pour lui donner la forme qu'il leur plaît. Fewnes & files mantes

Il n'y a pas d'autres artiftes pour ce travail & pour les bijoux de cristal & d'agathe, que les femmes & les filles du Pays. Mais ce font les hommes qui font les bracelets d'écaille de Tortue & d'autres coquillages. Ils polissent aussi ces perites coquilles que les Nations du Nord portent aux oreilles & dont ils ornent leur chevelure. On compte, à Patna & à Daka, plus de deux mille perfonnes employées à fournir de ces précieuses bagatelles les Royaumes de Lassa . d'Assem., de Siam & les parties orientales & septentrionales des Etats du Grand Mogol.

Or & argent de Le Roi de Lassa fait battre beaucoup d'argent, en pièces de la valeur d'une Roupie ; d'où l'Auteur conclut que ce Prince doit avoir quelque mine d'argent dans fes Etats. Mais les Marchands ne peuvent donner là-dessus aucune lumière. A l'égatd de l'or, ce Pays n'en a qu'ine petite quantité, qui lui vient par le Commerce des régions les plus otientales (2).

# Religion du Tibet.

Missionnaires N O s Voyageurs ne mettant pas de différence entre la Religion du Tibet & d'ut on fait le celle de la fecte de Fo parmi les Chinois (3), il nous reste d'autant moins à tem.ignage. nous étendre fur cet article, que les Missionnaires particuliers du Tibet, tels que les Peres Grueber & Defideri , Jefuites , & le Pere Horace de la Penna , Capucin (4), ne fe font gueres attachés qu'à remarquer la conformité qu'ils ont cru trouver entre les pratiques de notre Religion & celle du Tibet.

Leutorinion for Quelques-uns de ces Ministres Evangéliques fe sont imaginés que le Chris-La terremo ance de la Religion du tiautifme ayant été prêché dans ces Régions du tems des Apôtres, il en est resté

Juber avec la nó-(1) La Serre d'ambre jaune, de muse, de corail, de rhubarbe & d'autres drogues, est une livre de neuf onces. (1) Voyages de Tavernier , Part. II , pa-

ge 181 & fuiv. ( 3 ) Voyez le Tome précedent.

(4) Superiour de la Mission nouvellement établie dans cette contrée. On a publié à Rome, en 1741, l'état de cette Mission, sous le titre fuivant : Relazione del principio e flato presente del vasto Regno del Tibes edaltri dui regni centinant, dont la Traduction Françoise a paru dans la Newvelle Bibliotheque ou l'Hiftoire litteraire , T. XIV ; avec une Critique du Journalifle.

des traces dans les anciens Livres des Lamas. Leuts conjectures ont plusieurs Tible. fondemens : 1. L'habillement des Lamas, qui ne ressemble pas mal à celui des Apôrres dans les anciennes peintures. 2. Leur subordination, qui a quelque rapport avec la Hierarchie Ecclétiastique. 3. Une ressemblance sensible entre leurs cérémonies & celles de l'Eglise Romaine. 4. Leur idée d'une incarnation. 5. Les maximes de leur morale. Mais quelle certitude peut-on se procurer làdessus sans être bien verses dans leurs anciens Livres, sur-tout lorsque, suivant le témoignage des plus doctes Lamas, ils ne roulent que fur la transmigration des ames?

Si l'on en croit Defideri , l'unique conclusion qu'on puisse tirer de la ressemblance de leurs cérémonies avec les nôrres, c'est qu'ils onr en effet quelques idées de Religion. Les Apôtres suivoient, dans leur habillement, les usages du Pays de leur réfidence; & dans toutes les Religions, foit Mahométane, foit Idolâtre, on trouve une véritable subordination entre les Prêtres ( 5 ).

D'un autre côté, Gerbillon remarque avec étonnement que les Lamas ont Cartheres de l'usare de l'eau bénite, le chant dans le Service ecclésiastique, & la priere pour ecc. les Morts; que leurs habits reffemblent à celui fous lequel on repréfente les Apôtres; qu'ils portent la mître comme nos Evêques; enfin que le Grand Lama tieut à peu près parmi eux le même rang que le Souverain Pontife dans l'Eglife Romaine (6). Grueber va beaucoup plus loin. Il affure que, fans avoit jamais eu de liaifon avec aucun Européen , leur Religion s'accorde fur tous les points effentiels avec la Religion Romaine : Ils célébrent un Sacrifice avec du pain & du vin : Ils donnent l'Extrême-onction : Ils bénissent les Mariages : Ils font des prieres pour les Malades : Ils font des Proceilions. Ils honorent les réliques de leurs Saints, ou plûtôt de leurs Idoles. Ils ont des Monasteres & des Couvens de filles. Ils changent dans leurs Temples comme les Moines Chré-. tiens. Ils observent divers jeunes dans le cours de l'année. Ils se mortifient le corps, fur-tout par l'usage de la discipline. Ils confacrent leurs Evêques : Ils envoyent des Millionnaires, qui vivent dans une extrême pauvreté & qui voyagent pieds nuds jusqu'à la Chine. Je ne rapporte rien, dit Grueber, que fur le témoignage de mes proptes yeux (7).

Horace de la Penna rend témoignage de fon côté que la Religion du Tiber Autres denits est comme une image de celle de Rome. On y croit un feul Dieu, une Trinité, fer les apparent mais remplie d'erreurs, un Paradis, un Enfer, un Purgatoire, mais avec un mine an T.ber. mêlange de fables. On y fait des aumônes, des prieres & des facrifices pour les Morts. On y voit un grand nombre de Couvens, où l'on ne compte pas moins de trente mille Moines (8), qui font les vœux de pauvreté, de chafteré, d'obéiffance, & plutieurs autres. Ils ont des Confesseurs (9), que les Superieurs choisissent & qui reçoivent leurs pouvoirs du Lama, comme d'un Evêque; sans quoi ils ne peuvent entendre les confessions ni imposer des pénitences. La forme de leur Hierarchie n'est pas différente de celle de Rome, car ils ont des Lamas inférieurs, choisis par le Grand Lama, qui ont l'autorité des

<sup>. ( 5 )</sup> Chine du Pere du Halde, whi fup.

<sup>(6)</sup> Ilidem.

<sup>(7)</sup> Lettres du Pere Grueber, p. 18. Dans le quatrième Tome de la Collection de The- l'ulage de la Confession.

<sup>(8)</sup> Defideri dit formellement qu'ils ont la vie monaftique & la tonfure,

<sup>( 9 )</sup> Androda die aussi qu'ils ont entr'eux

Evêques dans leurs Diocefes respectifs, & d'autres Lamas subalternes qui re-TIDET. présentent les Prêtres & les Moines (10). Ajoûtez, dit le même Auteur, qu'ils ont l'usage de l'Eau-bénite, de la Croix, des Chapelets & d'autres pratiques Chrétiennes.

Diffirentes opi-Quelques Missionnaires, tels que Regis, n'en mettent pas moins les Peu-Ainns des Mitples du Tibet au nombre des Idolâtres. D'autres voudroient nous persuader que ces Peuples étoient autrefois Chrétiens, & qu'ils ont malheureusement demeneré. Andrada prétend qu'ils conservent encore une idée des Mysteres

de Incremut.

vaines promette Chrériens, mais confuse & fort alterée. Grueber ayant fait entendre qu'il se regardoit comme le premier Chrétien qui eût pénétré dans le Pays de Barantola ou du Tiber, Thevenot, son Collecteur, prend soin d'observer que ce Missionnaire Jésuite s'est trompé; que le Christianisme s'est repandu plus loin dans l'Orient que les Ecrivains Eccléfiastiques ne l'ont pensé, & qu'on a trouvé, fur les frontieres de la Chine, des Princes & des Nations entieres qui en faifoient profession. Il ajoûte qu'il ne lui seroit pas difficile de marquer le tems où le Christianisme sut porté dans ces lieux par les Missionnaires Nestoriens, & comment il s'y est perdu; mais qu'il faut attendre que les preuves de cette vérité avent été publiées dans les langues originales, avec l'addition de quelques pièces qui contribueront beaucoup, dit-il, à l'éclairciffement de la Géographie & de l'Histoire de ces Contrées.

Gurquoi fundées.

Il est facheux que ces monumens n'aient pas encore vû le jour. Mais on peut craindre avec raifon que ces Princes & ces Peuples Chrériens ne foient que le fameux Prete-jean & les Sujets, qui n'ont jamais eu d'existence que dans les écrits des Missionnaires Nestoriens (11), c'est-à-dire d'une espéce d'hommes justement suspects. Hayton, ne se bornant point à reconnoître pour Chrétiens Ung, ou Vang-khan, & toure sa Tribu, assure que Kublay, Conquérant de la Chine, & le Prince Hulaku, fon frere, qui regna fous lui dans la Perfe, furent convertis à la Foi. Mais on ne trouve rien dans l'Histoire qui favorise certe opinion; à moins que les Bonzes ne fussent Chrétiens, car les Historiens Chinois reprochent à Kublay de leur avoir été trop attaché. On croit pouvoir conclure que malgré des ressemblances que l'imagination

Conclusion, fornice par l'opi Garabit.

a peut être pris plaisir à groffir, l'opinion de ceux qui prennent la Religion du Tibet pour une corruption du Christianisme n'est qu'une conjecture mal-établie. Gaubil ne conçoit pas comment on pourtoit jamais se persuader qu'il y air des Nations Chrétiennes dans l'Orient, à moins que la réalité de cette suppolition ne soit prouvée comme un fait. Pour aidet d'ailleurs à trouver ici des explications fort naturelles, les Chinois, dit-il, donnent aux Lamas du Tibet le nom de Bonzes de l'Ouest; & souvent ils ont pris chez eux les Missionnaires Chrétiens pour des Bonzes de l'Ouest, ou des Lamas, & pour des (12) Mahométans. Ne peut-on pas croire que cette idée leur est venue & qu'elle s'est répandue fur le récit de quelques autres Nations, à qui la conformité de plufieurs pratiques entre les Lamas & les Missionnaires Grecs ou Romains a fair imaginer que leur Religion étoit la même ? Ce que Gaubil propose comme un doute paroît presque démontré par les autorités suivantes. Kircher nous ap-

Explication na enelle de la difficulté.

> (11) Voyez ci-deffus. (10) Histoire litteraire, T. XIV, pag. 55. (ta) Histoire littéraire, wbi fup. p. 51. & fuivantes.

prend



Tantion Souly DOLES DU TIBET firees de Chueber. TVILN'P.

prend qu'Andrada, Missionnaire Jésuite, entreprir le voyage du Tibet sur ce Tiber. qu'il avoit entendu raconter que les Habitans de cette Contrée faisoient profellion du Christianisme (13). Dans la Rélation de l'Ambassade Russienne, en 1623, on lit à l'occation des Lamas ou des Moines Mongols, car c'est ainsi la confirment. qu'ils y sont nommés : » Ils prétendent que leur Religion est la même que la no-" tre , avec cette feule différence que les Moines Russiens sont noirs & que ceux » de leur Religion sont blancs (14). Les Lamas, raconte Desideri, nous ont assuré que les Livres de leur Loi , ou de leur Religion , ressemblent aux nôtres.

Le Roi & plusieurs de ses Courtisans nous regardoient comme des Lamas de la Loi de Jesus-Christ (15). C'est peut-être sur des discours de cette nature que Marco-Polo, & les Millionnaires qui firent le voyage de la Tartarie au treiziéme siècle, prirent aussi les Sectareurs des Lamas pour des Chrétiens ; si l'on n'aime mieux supposer que c'est d'eux-mêmes & sur des sondemens aussi légers qu'ils leur ont attribué cette qualité.

### Adoration du Lama-Dalay.

E principal objet du culte de cette Contrée est le même auquel les Chinois Origine de cette donnent le nom de Fo (16), & les Lamas du Tibet celui de La (17). Fo ou tiere. La étoit un Prince, qui nâquit mille vingt-fix ans avant Jesus-Christ (18), & qui regna dans une l'artie de l'Inde que les uns nomment Chang-tyen-cho (19) & d'autres Si-tyen (20). Il se sit passer pour un Dieu , qui s'étoit revêtu de la chair humaine. A fa mort, on prétendit qu'il n'avoit disparu que pour un tems, & qu'il reparoîtroit bien-tôt. Ses Disciples sont persuadés qu'il se fit tevoir au jour marqué, & cette tradirion, qui a passé de siècle en siècle, se trouve confirmée par les anciens écrits de leurs Auteurs. L'imposture est renouvellée dans refirerendu Dica toutes les occasions où elle demande d'être soûtenue, c'est-à-dire à la mort de Foult. chaque Successeur du Dieu prétendu; de forte que La ne cesse pas de vivre & d'être corporellement préfent dans la personne du Lama-dalay. Les Prêtres expliquent ce grand nombre d'incarnations par la doctrine de la transmigration des ames (11), dont La fut l'inventeur. Ils employent le même principe pour rendre compte de tout ce qui appartient à leurs principales Idoles, telles que Menippe, qui a trois têtes de différentes formes (22). Grueber, qui l'appelle Manipe , lui donne neuf têtes , placées de maniere qu'elles se terminent en cone d'une monstrueuse hauteur. C'est devant cette Idole que le Peuple observe ses rites sacrés, avec quantité de mouvemens & de danses ridicules, en répetant plusieurs fois, O Manipe Mihum, O Manipe Mihum, qui fignific O Ma-

(13) Chine do Pere du Halde, abi fup. (14) Histoire de Gentchis-khan par Gau-Chine d'Ogilby, Vol. II, p. 144.

(15 Pélerinage de Purchas, Vol. III, pa-(16) Lettres Edifiantes , T. XV , p. 198.

(17) Couplet dit que Fe fignifie non home. Sinic. philosophia process. p. 18.

(18) Grueber dit que les Indiens le eroient Tome VII.

frere du premier Roi de Tangut , & qu'ils l'ap-

pellent le frere de tous les Rois. Voyez ses Lettres dans la Collection de Thevenor, whi fup. (19) Couplet, in Sinie. phil. proam. p. 17 & fuivantes.

(10) Gaubil , wbi fup. p. 190, dans les

(11) Berniet dit qu'ils sont persuadés de la verité de cette doctrine , & que son Médeein Lama lui raconta la-dessus des choses surpto-

nantes. (11) Chine du Pere du Halde , whi fup.

nipe sauvez-nous. On met souvent divers sortes de mêts devant l'image, pour TIBET. appaifer une si puissante Divinité.

Pratique barbare de religion.

Le même Auteut rapporte un usage détestable, qui s'est introduit dans le Royaume de Tangut & de Barantola. On choisit (25) un jeune-homme vigoureux, à qui l'on accorde, pour certains jours de l'année, la liberté de tuer sans distinction toutes les personnes qu'il rencontre, dans la supposition que tous ceux qui meurent de sa main sont autant de victimes consactées à Manipe, qui obtiennent immédiatement le bonheur éternel. Ce jeune-homme porte le nom de Trait, qui signifie celui qui tue. Il est vêtu d'un habit fort gai, avec quantité de petites Banieres pour ornement. Ses armes sont l'épée, l'arc & les tléches (24). Il fort furieusement de sa maison, aux jours marqués; possédé, fuivant l'Auteur, du démon auquel il est confacré : & courant dans toutes les rues il fait main-basse sur le Peuple, sans que personne entreprenne de lui réfifter (25). Le Grand Lama, qui passe pour le Dieu Fo incarné, porte dans le Pays, sui-

Office & qualités du Grand-Launa vant Grueber , le nom de Lama-Konju , ou de Pere Eternel (26). On le nom-

me aussi Lama-Dalay (27). Le même Auteur dit , dans une autre Lettre, que Grand-Lama fignific Grand-Prêtre & Lama des Lamas (28), ou Grand-Prêtre des Grands-Prêtres. Ces derniers titres ne regardent que son office Ecclesiaftique; mais, en qualité de Dieu, on le nomme Pere Célefte (19), & on lui attribue toutes les perfections de la Divinité, fur-tout la science universelle & la connoissance des plus intimes sécrets du cœut. S'il interroge ceux qui lui parlent, ce n'est pas, disent les Habitans du Tibet, qu'il ait besoin d'informa-Comment se tion. Ils croient que Fo ou La vit en lui; & de-là vient que les Chinois de cetfor la refurec-tion & l'incama- te Religion l'appellent Ho-fo, c'est-à-dite Fo-vivant. Ils sont persuadés, par tion du Dieu Fo. conféquent, qu'il est immortel; que, lorsqu'il patoît moutir, il ne fait que changer d'habitation : qu'il renait dans un corps entier, & que le lieu fortuné de sa résidence est révelé par certains signes que les Princes Tartares sont obligés d'apprendre des autres Lamas, parce qu'ils favent seuls quel est l'enfant qui est destiné à remplacer le Grand-Lama (30). En effet les Lamas cherchent dans tout le Royaume quelqu'un dont la figure ait beaucoup de ressemblance avec

celle du Mort, & l'appellent à fa succession. Par cette méthode La on Fo est ressuscité & s'est incarné sept fois, depuis sa premiere apparition dans le (31)

Bernier raconte ce qu'il avoit appris là-dessus de son Médecin-Lama. Lors-Adoration da Grand-Lama. que le Grand-Lama est dans une vieillesse avancée, & qu'il se croit près de sa

> (24) Ce choix fe fait fans doute par les Prê- Mongols, &c. par Bentink, p. 486. Mais tres & par l'ordre du Grand-Lama.

vu ce fatal jeune homme. (11) Lettres de Grueber , p. 11, dans la by , p. 36.

Collection de Thevenor , Part. IV. (16) Ibid. p. t. Defideri écrit Kanchuk.

(17) Bentink observe à cette occasion que le mot Lama fignifie Prins en langage Mon-

ol, & celui de Dalay, une valte étendue, ou ocean. Lama-dalay est equivalent à Prime univeriel. Voyez l'Histoire des Tures, des

Bentink ne fe trompe-t-il pas , & Lama n'eft-(14) Voyez la Planche de Grueber. Il avoit il pas un mot de la langue du Tibet? (28) Lettres de Grueber, whi sup. & Ogil-

(19) Ibid (10) Chine du Pere du Halde, whi fup.

(31) Lettres de Grueber, ubi fup. pag. 1. Mais à la page 23 cet Auteur dit feps feis dans un fiécle. Ogilby die la même choie, Il y a quelqu'erreur d'un côté ou de l'autre.

mort, il assemble son Conseil, pour déclarer qu'il doit passer dans le corps de tel enfant, nouvellement né. Cet enfant est élevé avec beaucoup de soin jusqu'à l'age de fix ou fept ans. Alors, par une espèce d'épreuve, on fait apporter devant lui quelques meubles du Mort qu'on mêle avec les siens; & s'il est capable de les diftinguer, c'est une preuve manifeste de la transmigration (32).

Grueber prétend que cette imposture est soûtenue par la politique des Rois du Tiber, de concert avec le Lama-Kampu (33). Il taconte que le Grand-Lama fe tient affis dans un profond appartement de son Palais, orné d'or & d'argent, illuminé d'un grand nombre de lampes, fur une espèce de lit couvert d'une précieuse tapisserie. En approchant de lui, ses Adorateurs se prostement, baisfent la tête jusqu'à terre, & lui baisent les pieds avec une vénération incroyable. Il a toujours le vifage couvert, & ne se laisse voir qu'à ceux qui sont dans le sécret. Son adreile est extrême à jouer son rolle, tandis que les Lamas, ou les Prêtres, qui l'environnent sans celle, le servent avec beaucoup de zele, & prennent soin d'expliquer les oracles qui sortent de sa bouche (34) On doit observer ici que l'Auteur fait ce técit fur le témoignage des Habitans de Barantola. Les Missionnaires ne purent se procurer la vue du Grand-Lama, & les Chrétiens n'ont pas la liberté de paroître devant lui (35). Cependant ils prirent une copie exacte de fon portrait, qui étoit expose au Public à l'entrée de son Palais, Grand-Lama. & que les Habitans du Pays réveroient autant que sa personne (46).

Bentink raconte qu'au pied de la Montagne de Putola, ou le Lama Dalay Motentale de Lafait fa réfidence, habitent plus de vingt mille Lamas qui environnent cette Montagne en demi-cercles, à différens dégrés de proximiré, suivant que leur rang ou leurs dignités les rendent plus ou moins dignes de s'approcher de leur Souverain Pontite (17).

Regis nous réprésente le Grand-Lama assis, les jambes croisées, sur une espéce d'Autel, avec un grand & magnifique couffin fous lui. C'est dans cette le Grand Lame, posture qu'il reçoit les complimens ou plûtôt les adorations, non-seulement de fes propres Sujets, mais encore d'une prodigieuse multitude d'étrangers qui viennent de fort loin pour lui offeit leur hommage (38) & recevoir sa bénediction. Il en vient même de l'Inde ; & ces aveugles Pélerins ne manquent pas de relever ce qu'ils ont souffert dans un voyage si pénible. Mais, après les Habitans du Tibet, ce sont les Tartares dont on vante la dévotion. Ils se rendent à Lasa des cantons les plus éloignes. Lorsque les Eluths de Diongati firent une invasion dans le Tiber, le Prince Ayuki, Khan des Eluths (39) Torgautis, vint à Lassa, dans la même vue, avec le Prince son fils.

Les Khans & les autres Princes ne sont pas plus dispensés de cette adoration Comment Pre-

(32) Bentink remarque que fi la transmi- d'Ogilby , p. 161. gration est la dostrine commune du Tibet, les plus habiles néanmoins ne croient pas que l'Ame passe réellement d'un corps dans un autre , mais simplement fes facultes. Hift. der Turcs , des Mengels , &c. p. 487. Les Auteurs Anglois se résonissent dans tout le cours de cet article à faire des tailleties indécentes contre le Pape & l'Eglise Romaine.

(13) Grueber , ubi /up. p. 2. (34) Mares de Grueber, ibid. & Chine

(35) Cependant il paroît que le Pere Horace de la Penna y fur admis sans disticulté, (16) Chine d'Ogilby, p. 16.

(37) Histoire des Tures, des Mongols, (18) Grueber dit qu'ils offrent une multi-

tude de présens, ubifup. p. 14. (39) Voyez ci-dessus. Ce sut en 1703 jusqu'en 1712.

Qij

que les plus vils de leurs Sujets. Ils ne sont pas traités non plus avec moins de hauteur par le Grand-Lama, lorsqu'ils lui apportent leur hommage. Il ne se remue pas pour les recevoit. Il ne leur rend pas leur falutation. La feule faveur ou'il daigne accorder est de mettre la main sur la rête de ses Adorareurs, qui se crojent enfuite lavés de rous leurs péchés. Les Lamas inferieurs, qui tirerent la natte à la reception de l'Ambassadeur de la Chine, observerent que ce Ministre Impérial ne flechit pas les genoux comme les Princes Tartares; & que le Grand Lama, après s'être informe de la fante de l'Empereur Kang-hi, s'appuya fur une main & fit un petit mouvement comme s'il eur voulu se lever. Ce jour-là il étoir en habit de laine rouge, tel que le portent le commun des Lamas, avec un bonnet doré sur la tête (40).

On rome fet excrement comme des reliques.

TIBET.

Gruebet affure que les Grands du Tibet se procurent avec beaucoup d'empressement quelque partie des excremens du Grand-Lama, pour les porrer autour du col en forme de rélique. Il ajoûte, dans un autre endroit que les Lamas rirent un profit confidérable de la distribution des excremens & de l'urine du Pontife. Ses Adorateurs s'imaginent qu'une petite portion de ses excremens, portée au cou, & de son urine, mêlée dans leurs alimens (41), garantir de routes forres d'infirmités corporelles (41). Gerbillon raconte auffi que les Mongols pottent les excremens du Grand-Lama pulverifés, dans de petits facs, qui leur pendent au col, comme de précieuses réliques qui les préservent ou qui les guerissent de toutes les maladies. Tandis que ce Missionnaire étoit pour la seconde sois dans la Tattarie orientale, un Lama Dépuré offrit à l'oncle de l'Empereur un petit pacquet de poudre, dans un papier fort blanc, couvert d'une écharpe de taffetas de la même couleur. Mais le Prince lui répondit que les Mancheous ne faisant aucun usage d'un tel présent, il n'osoit le recevoir. L'Auteur ne doura pas que ce ne fur des excremens du Grand-Lama, ou la cendre de quelque chofe qui lui avoit appartenu (43). On éleve des trophées au fommer des Montagnes (44), à l'honneur du Grand-

Trophées Bevées a fon honneur.

Lama, pour la conservation des hommes & des bestiaux (45). Tous les Rois qui font profession de son culte ne manquent point, en montant sur le Trône, de lui envoyer des Ambaffadeurs, avec de riches préfens, pour demander fa bénédiction, qu'ils croyent nécessaire au bonheur de leur regne (46).

Patrimoine temporci du Grand-

Avant ces derniers tems le Grand-Lama n'étoit qu'une Puissance spirituelle; mais, par dégrés, il est devenu Prince temporel, sur-tout depuis la conquête des Elurhs, dont le Khan l'a mis en possession (47) d'un riche patrimoine. Cependant Benrink affure qu'il ne se mele pas du gouvernement civil de ses propres Domaines, & qu'il ne fouffre pas que fes Lamas y prennent la moindre part. Il abandonne toutes ses affaires séculieres à l'administration de deux Khans des Eluths, qui sont chargés de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de sa maison. Lorsqu'il se trouve engagé dans que que différend politi-

```
(40) Du Halde , ubi fup.
  (41) Les Marchands de Butan avoucrent à
Tavernier qu'ils jettoient de cette poudre sur
leurs alimens. Voyages de Tavernier , Vol. 11.
```

(46) Ibid. p. 362. (47) Du Halde , ubi fup.

<sup>(41)</sup> Lettres de Grueber , whi fup. p. 2 &

<sup>13;</sup> Chine d'Ogilby, p. 362. (43) Chine du Pere du Halde, ubi fug. (44) Voyez la Figure. (41) Ogilby , whi fup. p. 358.



Ja.N Tantor

T VII N'XIV

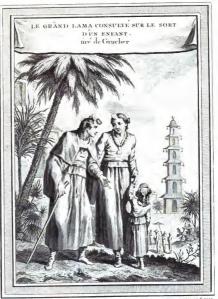

N.D. Banwan

T.VII.N XV.

que, c'est un Deva, ou un Tipa, espèce de Pléniporentiaire, qui agit sous Tibir. fes ordres (48).

#### Hutuktus, ou Vicaires du Grand-Lama, & Lamas inferieurs.

I L n'y a pas de Religion plus étendue que celle du Grand-Lama. Outre le Grande étendue Tiber, qui en est le centre, elle s'est répandue dans toutes les Indes, à la Chi- ée la Religion du ne, & dans la Tartarie occidentale, d'une extrêmité à l'autre. A la vérité, les Tabet. Provinces des Indes & la Chine ont fecoué depuis plufieurs fiécles le joug du Grand-Lama, & se se sont fait des Prêtres qui ont donné une autre forme à leur Religion , suivant leur interêt ou leur caprice. Mais le Tibet & la plus grande partie de la Tartarie reconnoitsent encore son autorité spirituelle. Pour gouverner Ce que c'est que plus facilement un si vaste Domaine, il établit des Vicaires, ou des Députés, qui les Hundrus. tiennent sa place, & qui se nomment Hutuktus ou Kutuktus, choisis, suivant Regis, entre ses principaux Disciples. On regarde comme un bonheur insigne d'être élevé à cette dignité. Le nombre des Huruktus n'excede jamais deux cens, & ceux qui sont honorés de ce titre passent pour aurant de petits (49) Fos. Ils ne sont pas obligés d'habiter les Pagodes, ni d'autre lieu que celui qu'ils veulent choifit. Ils s'enrichissent bientôt des offrandes publiques. Un ils commencent d'entr'eux, qui faisoir sa résidence parmi les Mongols Kalkas, s'est rendu in - à secure le jong dépendant (50) vers le commencement de ce siècle, en s'attribuant toutes les diffinctions & tous les pouvoirs qui font propres au Grand-Lama. Il y a beaucoup d'apparence que d'autres fuivront de tems en tems le même exemple.

On voir, au Tiber, une espece d'hierarchie ecclésiastique pour le maintien Hiérarchie cede la discipline & du bon ordre. Elle est composée de divers Officiers, qui ré-tière, pondent à nos Archevêques, à nos Evêques & à nos Prêtres. On y voit aussi des Abbés & des Abbesses, des Prieurs, des Provinciaux & d'autres Supérieurs dans les mêmes dégrés, pour l'administration du Clergé régulier. Les Lamas, qui ont la conduite des Temples dans toute l'étendue du Royaume (5 t), sont tirés du Collège des Disciples. Les simples Lamas officient, en qualité d'Assistans, dans les Temples & les Monasteres, ou sont chargés des Mitsions dans les Régions éttangeres.

Regis nous décrit l'habillement ordinaire des Lamas. Ils sont vêtus d'une étoffe de laine comme les nôtres, mais plus étroite & moins serrée, qui ne laif- des Lamasse pas de durer & de conserver sa couleur. Outre le chapeau, ils portent divers ornemens de tête, fuivant le degré de leurs dignités. Le plus remarquable est celui qui tessemble à la mître de nos Evêques. Mais ils pottent la fente pardevant (52).

Habiltemene

La couleut du Grand-Lama est rouge. Mais depuis que l'Empereur de la Chine (53) commence à s'étendre dans le Tibet, tous les Lamas, qui ont embrafsé son parti, aussi-bien que les Lamas Mongols & Kalkas, portent le jaune.

Coulent da Grand-Lama.

(48) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 486. Voyez l'Etat de la Buttarie. (49) Ou de Fos vivans. Voyez ci deffus,

(50) Chine du Pere du Halde , whi fun. (51) Tous ces Temples font marqués dans la Carre du Tiber.

C'est ainsi du moins que Regis semble traduire (51) Chine du Pere du Halde , ubi /up. le mot d'Hankin. Peut-être que ce mot , Ti-(13) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. betien ou Mongol, répond au mot Chinois par Bentink , p. 487. Ho fo , qui a la même figuification,

Qiij

Michoganier.

Bentink observe que ces derniers sont en longues robes jaunes à grandes manches, & gu'ils portent une ceinture de la même couleur, large d'environ deux pouces. Ils se rasent de fort près la tête & la barbe. Leurs bonnets sont jaunes. Chapelet dez La- Ils ont fans ceffe entre les mains un grand Chapelet de corail ou d'ambre jau-

ne, qu'ils toutnent continuellement dans leurs doigts en récitant des prieres. Les Religieuses sont vêtues à peu près de même, excepté qu'au lieu de chapeaux elles portent des bonnets de peau brodes.

Plusieurs Princes du Tibet se sont honneur de porter l'habit des Lamas ; & Princes qui porsout hear habit. prenant le titre de principaux Officiers du Grand-Lama, ils en abusent pour vivre dans une espèce d'indépendance. La dignité de Lama n'est pas limitée aux

feuls Habitans du Tiber. Les Chinois & les Tarrares, également avides de cet honneur, font le voyage de Lasa pour l'obtenir (54).

Le nombre des Lamas est incroyable. Il y a peu de familles au Tiber qui n'en air un, soir par zele de Religion, soit dans l'esperance de s'avancer au service du Grand-Lama. Les Régles de cette profession sont si pénibles & si multipliées, que, ne pouvant être observées par un seul, ils partagent entr'eux le fardeau; c'est-à-dire que chacun se borne à la pratique de quelque devoir particulier. Mais ils fe conforment tous à la Loi du célibat (55), comme ils renoncent tous

aux grandeurs & aux fonctions temporelles (56). Caraffere que

S'il faut s'en rapporter aux Missionnaires, qui ne perdent jamais l'occasion lert & ment les de les maltraiter, la pluparr des Lamas sont livrés à la débauche. Cependant ils gouvernent les Princes (57), ils occupent les premieres places dans les Affemblées, ils exercent une autorité absolue sur leurs sectateurs, qui leur donnent aveuglément ce qu'ils ont de plus précieux. Il s'en trouve quelques-uns qui ne font pas mal verses dans la Médécine. D'autres ont quelque connoisfance de l'Astronomie & scavent calculer les Eclipses (58). Bernier vit à Kashmir un de ces Médécins-Lamas, qui étoit venu du Grand Tibet à la fuite d'un Ambassadeur (59), & qui avoit apporté des Livres de recettes dont il ne -

voulur pas se défaire (60).

Regis attribue beaucoup d'ignorance aux Lamas. Il y en a peu, dit-il, qui fachent lire & qui entendent leurs anciens Livres, ou qui fachent même réci-Il et controlle ter leurs prieres, qui font en langage & en caracteres inconnus ( \* ). Mais, fi par d'autres Aul'on en doir croire d'autres Ecrivains, cette accusation blesse la justice (61). sears. D'ailleurs Horace de la Penna raconte que le Tibet a des Universités & des

Colléges, où l'on apprend tout ce qui appartient à la Religion du Pays (62). Témolenage de Benrink donne une idée affez favorable des Lamas de la Tarrarie. Ils enfei-Braunk. gnent & ils pratiquent, dit-il, les trois grands devoirs fondamentaux, qui consistent à honorer Dieu, à n'offenser personne, & à rendre à chacun ce qui

lui appartient. Les deux derniers de ces trois articles font incontestablement prouves par la vie qu'ils menent; & l'Aureur fut informé par quelques Voya-

(14) Chine du Pere du Halde, whi fup. (55) Bentink dit que les Moines & les Re-

ligicules du Tibet font des vœux. (16) Du Halde, ubi fup.

(17) Cet artiele leur est commun avec les Moines Mahométans & les nôtres.

(58) Du Halde, nbs fup.

(59) Voyez ci-dessus. (60) Mémoires de l'Inde par Bernier, pagc 116 & fuiv.

(\*) Voyez ci-deffus. (61) Chine du Pere du Halde , whi fup. (61) Nouvelle Bibliot. ou Histoire littéraire, T. XIV, p. 57.

geurs fenfes, qu'ils fouriennent fortement la nécessité d'adorer un seul Dieu; qu'ils regardent le Dalay-Lama & les Kutuktus comme ses serviteurs, auxquels il se communique pour l'instruction & l'utiliré des hommes; que les images qu'ils honorent ne sont que des représentations de la Divinité ou de quelques faints Perfonnages, & qu'ils ne les exposent à la vûe du Peuple que pour lui faire rappeller les idées du devoir. C'est à quoi se téduisent routes les informations de l'Auteur fur le fond de leurs principes, parce qu'il ne trouva grand mythere. personne capable de le mieux instruite, & que tous les Livres de Religion étant ècrits en langue du Tangut (63), qui est également ignorée des Mongols & des Eluths, ils s'en rapportent au témoignage de leurs Prêtres, qui leur fonr des mysteres impénétrables de tout ce qui regarde leur culte (64). Cependant Bentink n'est pas moins étonné que les Européens connoissent si peu une Religion qui est répandue dans la moitié de l'Asic. & qui devroit être connue du moins des Rustiens, puisqu'ils sont voisins de ceux qui la professent. Mais il observe que, semblables aux autres Nations, les Russiens ne cherchent que leur (65) profit.

TIBET.

Ils en font un

Les plus puissans Lamas sont ceux que les Chinois nomment Mong-sans, Lamas nommés & qui possedent un grand canton du Tibet, au Nord de Li-kyang-zu su dans la Mong-lans, Province de Yun nan, entre les Rivieres de Kin-cha-kyang & de Vu-lyangko. Ce Pays leur fut abandonné pat U-fanghey, qui vouloit les engager dans ses interêts après avoir été créé Roi de Yun-nan pat les Mancheous (66).

Quoique la Religion du Grand-Lama foit répandue dans toute la Chine, Eur de leur Reil paroîr qu'elle y est sans aucune Jurisdiction; ou du moins les Missionnai- ligit n'auchine. res ne se sont pas expliqués sur cet important article. Ils nous apprennent seulement que les Lamas ont tenté plusieurs fois de s'y introduire, dans la vûe apparemment d'y établir l'autorité de leur Maître; mais qu'ils n'ont jamais pû vaincre des oppositions qui viennent sans doute des Bonzes, jaloux de la liberté & de l'indépendance de leut Eglise ; à peu près comme la France l'a toujours été de la sienne contre les entreprises de la Cour de Rome.

Lamas fous le regne de Kayuk-kan, petit-fils de Jenghiz-khan (67), & qu'elle rapporte à ce tems l'usage que les Mongols commencerent à faire de leurs services, en leur accordant la permission de bâtir des Monasteres. Mais, s'appercevant ensuite qu'ils devenoient incommodes au Peuple par leur multitude , & par la liberté qu'ils prenoient d'aller de maison en maison , Tay-ting , fixième Empereur de la race de Ywen, leur défendir l'entrée de la Chine (68). Cependant leur autorité s'y foûtint pendant toute la durée de cette dynaftie, & l'on attribue même sa ruine à la protection qu'ils reçurent de Schun-ti, dernier Empereur de cette race. Mais Hong-vu, restaurateur de la domination

Gaubil nous apprend que l'Histoire Chinoise parle pour la premiere sois des tirer font das

Ils trouverent l'occasion de rétablir leur crédit après la conquête des Man- Leur rétablifecheous. Quoique cette Nation Tartare n'ait jamais eu beaucoup de goût pour ment & teur fi-

(63) Chine du Pere du Halde. Voyez cideffus. (64) Voyez ci-deffus.

(65) Chine du Pere du Halde, ubi fup.

Chinoife, chassa tout-à-la-fois les Lamas & les Mongols,

(66) Histoire de Genthis-khan, par Gaubil , p. 141 , Note 13. (67) Son nom Mongol étoit Tefuntimur. Voyez ci-de Tus la Table. (68) Chine du Pere du Halde, Vol. I.

TIBET.

les Lamas, elle n'eut pas plûtôt formé le projet de fon invasion, qu'elle sentit la nécellité de les favorifer. Schun-ti érant devenu maître de l'Empire, le Grand-Lama n'épargna rien pour gagner l'affection de ce Prince, & ne dédaigna pas même de quirrer Lafa & de faire le voyage de Peking, dans la feule vue de le féliciter de son rriomphe & de bénir sa famille. Bientôr l'Impératrice sit éléver un Temple magnifique pour les Lamas. Les Princes & les Princesses suivirent cet exemple. Enfin les encouragemens qu'ils reçurent de toutes parts en augmenterent beaucoup le nombre à la Chine. Ils y font fort opulens. Leur habillement est de fatin, jaune ou rouge, enrichi des plus belles fourrures. Ils font bien montés lorsqu'ils paroissent en public, & leur cortége est plus ou moins nombreux, suivant le degré de leur dignité; car l'Empereur les honore fouvent de la qualiré de Mandarins (69). Sa politique lui fait prendre cette voie pour attacher à ses interêts le Grand-Lama, dont il connoît l'ascendant

Politique qui Inter produce eleg favours.

fur rous les Tarrares. Il pousse ses inrrigues, dans la même vûe, jusqu'au centre du Tiber.

Divition entre les Lamas,

De-là vient qu'au commencement de ce siècle on a vû naître, dans le Tibet même, des divisions entre les Lamas. Les uns prirent le chapeau rouge, qui est la couleur du Grand-Lama. Les autres prirent le jaune, pour marquer leur atrachement à la Maison Impériale de la Chine (70), qui leur est devenue chere & respectable depuis que Tie-vang-raptau, leur Ennemi, sut défait en 1710 par une armée Chinoise (71).

## Gouvernement du Tibet.

Ross du Tibet. VE R s le commencement du dernier siècle, le Tibet étoir gouverné par son

Tibet.

propre Roi, nommé Tfan-pa-han (71), mais qui potte le nom de Tfan-pu dans l'Histoire Chinoite; & le Domaine du Grand-Lama étoir resserré dans Révolution du les bornes d'une perite Province (73). Mais vers 1630, ce Ponrife, offense de quelque mépris que Tfan-pu marquoir pour fon autorité, implora le fecours des Eluths de Ko-ko-nor (74) , Nation dévouée à fes ordres. Ils entrerent dans le Tiber avec une puissanre armée, sous la conduite de Kushi-khan & de Baturuhan-tayki (75). Ils remporterent une victoire fignalce fut les troupes du Roi;

en eft fait Roi ou Khan-

Le Grand-Lama & s'étant faisi de sa personne, ils lui ôterent la vie. Ensuite Kushi-khan donna le Royaume de ce malheureux Prince au Grand-Lama; & fe contentant luimême du ritre de fon Vassal, avec celui de Han ou de Khan qui lui fut alors conferé, il s'érablir dans le voitinage de Lassa, pour maintenir le Grand-Lama

> (69) Chine du Pere du Halde , whi fup. (70) Ibidem. (71) Lettres Edifiantes, T. XV, Préface,

(71) Gerbillon remarque à eette occasion que le Roi du Tiber étoit fort puissant, & qu'on l'a pris pour le Prese-Jean; mais avec austi peu de fondement que d'autres ont donné ce titre au Roi chrétien d'Abyflinie en Afrique. Marco. Polo & les Moines qui ont donné naiffance à certe idée , déclarent que Ungkoan . Chef d'une Horde de Tartares , étoit le

Prete-Jean. Or , Ung-khan devoit gouverner également le temporel & le spirituel ; ce que le Lama dalay n'a jamais fair. C'est ainsi que les Anteurs prennent pour guide un faux rayon de lumière, & se laiffent entraîner par des appatences d'autorité & de tradition , sans examéner les raisons qui les démentent.

(71) Peut-être celle de Lassa, où la Capitale eft fituee.

(74) Ou les Elurbs-Koshotis, (75) Voyez ci-deffus.

dans la

dans la possession de ses nouveaux Etats. Paturu-han-tayki & les autres Princes TIBLE. auxiliaires retournerent dans le Pays de Ko-ko-nor (76).

GOUVERNE-MINT. Récit suspell de

Andrada, Jésuite Millionnaire, qui se rendit, en 1624, d'Agra dans l'Indostan, aux sources du Gange, prétend que le retientiment du Grand-Lama contre Tsan-pu, venoit du peuchant que ce Prince avoit marqué pour le Christianisme après avoir entendu la prédication d'Andrada même, & que la révolution qu'on vient de rapporter arriva pendant que les Mithonnaires étoient retournés dans l'Inde pour se procurer de l'allistance dans leurs travaux Apostoliques. Regis n'a pas fait difficulté d'adopter ce récit (77), quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence, comme on le reconnoîtra bientôr, qu'Andrada n'avoit pas pénétré julqu'au Tibet (78).

La postérité du Kushi-khan continua de protéger le Grand-Lama (79). Ce- Guerre de Tiependant Bentink raconte que le Khan des Eluths Dfongaris, qui, possedant la conne le Grandgrande Tartarie, jouissoit d'une espèce de supériorité sut tout le Pays, & pre-Lama. noit soin que les deux Khans (80), qui administroient les affaires remporelles du Grand Lama, n'abufailent point de leur autorité. Lorsqu'ils entreprenoient de se rendre indépendans, ils étoient sûrs de trouver dans sa vigilance (\$1) un obstacle capable de les arrêter. Vers 1710, ce Prince, qui se nommoir Tse-vang raptan (82), étant en guerre avec l'Empereur de la Chine, arriva fur les bords du Lac de Lop fans autre fuite que quatorze hommes : il pénétra au travers des sables jusqu'à la Riviere de Hotomni (83) dans le Pays de Kashgar. Là, s'érant misà la rête de quelques troupes, il détacha un corps de six mille hommes, fous la conduite d'un excellent Général, pour faire la conquête du Tibet. Il publia, pour prétexte, que le Grand-Lama n'étoit qu'un imposteur, & qu'il étoit résolu de faire rentrer les Lamas dans leur ancienne dépendance des Souverains du Pays.

Talay-kan (84), petir-fils de Kushi, qui regnoit alors au Tibet, marcha le Therefirecontre l'Ennemi des Lamas avec une armée de vingr mille hommes. Mais la mas transportes superiorité de ses troupes ne l'empêcha pas d'être defait & de périr dans un en Tattane. fanglant combar. Après cette victoire, Tie-vang-raptan porta ses ravages dans Lalla, prit les Villes, pilla les Temples, sans épargner celui du Grand-Lama, où le butin fut immenie, & fit transporter en Tartarie tous les Lamas qui romberent entre ses mains (85). Cet évenement arriva dans le tems que les Géographes-Lamas faisoient la Carte du Tibet. Mais il paroit que Raptan ne demeura pas long-tems en posseition de cette Contrée. Kang-hi, Empereur de la

- (76) Chine du Pere du Halde, sobi fre).
- (77) Ibedem.
- (78) Histoire des Tures, des Mongols, &c. p. 490.
- (79) Celui de Lassa & celui de Kokonor.
- (80) Delideri observe que ce troisième Tibet, ou Lassa, est plus exposé que les deux autres aux incursions des Tarrares. Lett. édifian. T. XV, p. 104. Un Marchand de Lassa disoir à Bernier, que son Roi étoit souvent en guerre avec les Tattares; mais il ne put dire avec quels Tarrates. Mémoires de l'Inde . Tom. Il". p. 118. D'un autre côté Tavernier dit ( Vol. II,

Tome VII.

- Chine, envoya coutre lui une puissante armée, qui le defir dans plusieurs bap. 185. ) que les Habitans de Butan ne connoissent pas de guerre, paree qu'ils n'ont pas
  - d'autre ennemi que le Grand-Mogol, qui les laisse vivre en paix; ce qui paroit convenir mieux au grand Tibet qu'à Lassa.
  - (\$1) Histoire des Turcs, &c. p. 485. (\$1) Les Chinois prononcent La pu-tan.
  - (85) Le grand Defert , au Sud Oucit de
  - (84) On Dalay-khan.
  - (85) Chine du Pere du Halde, & Observat. mathemat, du Pere Souciet, p. 179.

R

TIBET. GOUVERNE-

MINT. R-tabluffement de la Monarchie du Tibet.

tailles, & qui le força de se rerirer dans ses Etats (86). Tout le Tibet se vit soumis, en 1720, aux Loix Chinoifes. Cependant il y a quelque apparence que l'Empereur Kang-hi, loin de le garder à titre de conquête, eut la générolité de le restiruer à ses ancieus Maîtres; puisqu'en 1742 Horace de la Penna trouva dans le Pays de Lassa un Roi qu'il nomme Mi-vagu (87), & un Lama-Dalay.

Ce que c'eft que le Tipa ou le De-

Comme le Grand-Lama renonce à toutes les affaires temporelles, depuis la donation même qu'on lui a faite du Tiber, il choisir un Viceroi pour gouverner en son nom & par son autoriré, sous le titre de Tipa, que d'autres écrivent Deva. A la vérité les Hans, Successeurs de Kushi, font leur résidence à Lassa; mais ils n'y prennent aucune part au Gouvernement (38), & se contentenr de regner fur les Hordes vagabondes des Eluths. Le Tipa , quoique ma-Ménagemens rié, porte l'habir des Lamas, sans être assujetti aux Régles de l'Ordre. Pendant più cera des Chinois contre Kaldan, l'Empereur Kanghi, pour s'attacher le Viceroi du Tiber, le créa Vang ou Regule (89). Il étoit informé que cet Administrateur & le Grand-Lama, son Maître, favorisoient en sécret Kaldan, & qu'ils étoient capables de traverser le succès de ses armes. S'ils s'étoient joints aux Mongols, avec la précaution d'intéresser la Religion dans la guerre, il auroit été difficile aux Chinois de résister à tant d'Ennemis. Mais après les avoir vaincus, Kanghi ne garda plus de ménagemens avec le Tipa ni même avec le Grand-Lama, & prit avec eux le ron de maître (90).

Hift-dre erricufe

Gerbillon, qui nous ferr ici de guide, rapporte à cette occasion un rrait de la mort & de fort curieux de la régénération du Grand-Lama. Il raconte que l'Empereur d'un trand-La- de la Chine foupçonnoir depuis long-tems la mort de ce Pontife, parce que fous prétexte de retraite il avoit celle de se montter au Public . & qu'on remettoit de jour en jour l'Audience de l'Ambassadeur Impérial. Mais étant réfolu de pénétrer la vérité, il envoya un Ministre particulier au Tipa, avec l'ordre absolu, ou de voir le Grand - Lama, ou de sçavoir du Tipa s'il étoit mort. Il faifoit demander en même tems qu'on lui livrât une fille de Kaldan, mariée à un Tayki de Kokonor, Sujer du Grand-Lama, & deux Hutuktus qui avoient époufé les interêts de ce Prince. Si l'on refufoir de lui accorder cette satisfaction, il menaçoit de déclarer immédiarement la guerre.

Le Tipa, effraié de ces ordres, dépècha auffi-rôr à la Cour Impériale Nimata-Hutuktu, un des principaux Lamas de Putola, avec une Lettre respectuese, par laquelle il offroit de livrer les trois Ennemis de l'Empereur si ce Monarque infiftait à le vouloir; mais il employoit les expressions les plus soumises pour le toucher en leur faveur. Kang-hi reçut cer Envoyé avec des honneurs extraordinaires. Il accepta ses presens. Mais n'en étant pas moins pressant sur ce qui concernoir le Grand-Lama, il apprit enfin de la bouche de l'Envoyé que

(86) Du Halde , ubi fup. (87) Lettres Edifiantes , T. XV, p. 11.

(88) Sa Lettre eft ainfi fignée, mais elle n'a soint à la fin le titre de Han; ce qui est un peu fuspect.

(89) Grueber dit qu'il y a deux Rois dans le Pays de Barantola ; l'un , qui se nomme Deva & qui gouverne le te-pporel ; l'autre , qui est le Grand Lama, Voyez les Lettres , p. 21 , ubi fupra; & Ogilby, Vol. 1, p. 360. Mais fi les choses sont telles que Gerbillon les représente, Grueber a pris le Viceroi pour un Roi ou our un Khan. Il se trompe ausli en faisant la latitude de Latfa de vingt-neuf degrés fix miputes, du moins fi la Carre des Jéfuites eft juste en la mettant à vingt-neuf degrés trente-

fix minutes. (90) Chine du Pere du Halde , ubi fup. ce Fo-vivant étoit mort depuis seize ans; qu'en expirant il avoit assuré les Lamas qu'il renaîtroit dans un lieu qu'il avoit nommé; ce qui n'avoit pas manqué Gouvrens. d'arriver comme il l'avoir promis : qu'il avoit recommandé qu'on l'élevât soigneusement jusqu'à l'âge de quinze ans, & que dans cet intervalle on tint sa mort secrete; enfin qu'il avoit laisse une Lettre, avec une image de Fo, & l'ordre de l'envoyer à l'Empereur le dixième mois de la seizième année après sa mort, & que les Lamas supplioient Sa Majesté d'en gardet le secret jusqu'au

Kang-hi le promit volontiers. Mais au retout de l'Envoyé, il fit partit avec lui deux Mandarins inférieurs pour faire exécuter immédiatement ses deux autres demandes. Quelques jouts après leur départ, un autre Mandatin, qu'il avoit envoyé au Neveu de Kaldan, revint à la Cour de Peking, & l'informa que dans le cours du second mois de la même année l'Ambassadeur des Lamas lui avoit appris la mort & la régénération prétendue du Grand-Lama, & l'avoir affuré qu'il avoir commencé à fortir de sa retraite. L'Empereur ne doura point, à ce récit, que les Lamas ne l'eussent trompé. Il sit rappeller, par un exprès, Nimata-Hutultu & ses deux Mandatins. Nimata, reparoissant devant lui, protesta qu'il ignotoir ce qui avoit été publié dans un autre lieu , & qu'il n'avoit fait qu'exécuter ses ordres. Alors Kang-hi ne crut pas violer sa promesse en ouvrant, devant tous les Princes Mongols de sa Cour, la lettre qu'on lui avoit remife. Ainsi la mort du Grand-Lama, qui avoit été cachée si long-tems, fur connue de sour le monde.

Le même Auteur observe ici que les Ministres Impériaux, qui sont dépurés à Lassa, reçoivent des chevaux, pour eux-mêmes & pour toute leur suite, des tre l'Empereur Habirans des lieux qui se rrouvent sur leur route. On leur fournir aussi des de la Chine & le chameaux pour le transport de leut bagage, des vivres, qui consistent en six moutons & un bœuf de cinq en cinq jours, & toutes les commodités nécessaires à leur voyage; de son côre l'Empereur entrerient à ses frais les Envoyés du

Grand-Lama & des Princes de Kokonor lorsqu'ils viennent à Peking (91). Les Voyageurs ne nous apptennent tien de plus fur le Pays de Lalla, mais con lit dans l'avernier quelques circonstances qui regardent le Roi de Butan, si de busin su & qu'il faut entendre de Barantola ou Lassa, par les raisons qu'on a déja fair de Lassa. observer. Ce Prince, suivant les informations que Tavernier avoit tecues de quelques Marchands, entretient constamment, pour sa garde, sept ou huit mille hommes armés d'arcs & de fléches, dont quelques uns portent aussi des haches d'armes & des boucliers. Son Palais est sans cetle environné de cinquante Eléphans & de vingr-cinq chameaux, qui ont sur le dos chacun leur pièce d'artillerie d'une demie livre de balle, avec un canonier pour le fervice de cette pièce. On voit, sur quelques-uns de ces canons, des lettres & des figures gravées, auxquels on donne plus de cinq cens ans d'anriquité. Personne ne peut fortir du Royaume fans la permission du Gouvernement, ni emporter un moufquet avec foi, si sa famille ne se rend caution que cette arme sera sidélement rapportée. Un des Marchands, qui faisoit ce récit à l'Auteur, avoit une arquebule, dont le canon étoit chargé de caracteres qui portoient la date de fa fabrique. Elle étoit de cent quatre-vingt ans. Le canon éroit fort épais, aussi lui-

Artitleric du

TIBET. GOUVERNE-MENT. Eint qu'une glace de miroit, & garni, Aans l'efpace des deux tiers, de fils de métal, entremités de fleurs d'or de d'argent. La lorme de la bouche reffembloit à celle d'une tulipe. Il portoit une bale d'une once. En vain Tavernier propo-fa-t-il au Marchand de le vendre. Il n'obtint pas même un peu de fa poudre, qui tori d'arains lones, mais d'une force extraordinaire.

Il raconte, far le même témoignage, qu'il n'y a pas de Monatque au monde plus caint Ne plus trefpééd de les Dujetrage le Roi de Buan. Ces l'euplet, dit il, rendent une efpére d'adoration à leur Roi. Lorfqu'il donne audience, ou qu'il parofi fur fou Trône, a sous ceux qui fe préfentent devan lui tiennent les deux mains ferrées contre leur front, de fe prolutement à quelque diffance fans ofer lever la rête. Cell dans cette politure qu'il septiquen leurs demandes. En fe retirant ils marchent à reculons, jusqu'i e eque le Roi les air perdui de via. Le mêmes Marchand alfurionien que les Officiers de ce Prince confervent fee excremens, les font Échet & les réduifent en poudre comme du tabac que metarant cette poudre dans de boixes, il la vendent, les jours de puraches, aux Négocians & aux Fermiers, qui l'emportent respectuealement & qui en faupoudent elleur visuales dans les brities, les luis vendent, leur amis. L'Auteur ajoure que les Marchands lui montrerent leurs boëtes & la poudre qu'elles contenosient (91).

6. I V.

PAYS DZ SI-FAN. Nation des SI-FANS ou des TU-FANS, & Pays qu'elle habite.

Variété for la firmation de ce Payse

a. Le nom de Si-fau parofi: inconnu aux Hiltoriens Occidentaux; foit Afatiques ou Européens, & le Pays que crette Nation habite ett repréfenté différemment par les Millionnaires Géographes. Sutvant Regis, il borde les Provinces Chinoités de Scharf, de Se-chaure de Chrannan, depuis le tremième jufqu'au treme-cinquième degré de latitude du Nord, à l'Oueft de la riviere que les Chinois nomment Fa-fone fyaruf (93).

Description v

Un autre lui donne peu d'étendue à l'Oueft de la Province de Schan f. & Pour laire mieux comprendre fa fittain, ni al obsérve que la petite Ville de Chwang-Lan (94) ou Chwang-Lang-ing fe trouve fintée à la jonction de deux vallées, dont l'une s'étend l'épace de cent lieux, as Nord, sifugu'à la ponce de la grande muraille qui se nomme Hay-yu-quan (91). & content trois grandes Villes, nommée Lanc-leux, Kan-chen & Sa-chen, avec plusieurs Posts qui en dépendent. L'autre s'étend l'efpace de vings lieuxes à l'Ouett jusqu'à 35-ining, Contient suffiq quantir de fortus qui dépendent de cent Ville, & qui rendent tagnes. Elles font habitées par une Nation particuliere, qui a les Chinois au Sud & les Taratez au Nord 1962.

(91) Voyages de Tavernier, Vol. II, page 144 & fair. Il paroît par ce récit, qu'il faur cattenfie le Lama daloy par le Roi de Butan, & que par Butan il faur cattendre Luffa. Tavernier parle des occasions où ce Prince tend la Justice. C'est une erreur, puisque le

 Lama-dalay ne se mêle pas d'affaires tempol relles.

(93) Chine du Pere du Halde. (94) Vers le vingt-fizième degré quarantehuit minutes, fuivant la Carte de Schen fi. (91) Ou Kya-ya-quan, (96) Du Halde.

Mais une description si vague ne sert qu'à jetter le Lecteur dans l'embarras, car les Chinois font moins au Midi qu'à l'Est & au Nord de cette Nation; & DE ST-FAN. les Tartares sont plus à l'Ouest qu'au Nord , où le territoire Chinois les entre- Conjecture foncoupe. En un mot, si l'on veut les supposet situés comme on vient de les teprésenter suivant la Carte, leur Pays doit être une chaîne étroite de montagnes entre la Partie Nord-Ouelt de Schen-si & le Pays de Ko-ko-nor , qui renferme ce Pays en forme d'arc du côté Nord-Est. Mais la Carre ne fait nullement mention des Si-fans dans ces quattiers ; ce qui fait croire avec affez de vraisemblance que du Halde, ou son correspondant (97), a pris le Pays de Kokonor pour celui de Si-fan.

En troilième tieu les Carres des Jéfuites different des deux descriptions pré- Description d'acédentes. Dans la premiere feuille du Tibet, le Pays de Si-fan est distincte- Jénice. ment marqué. Il elt bordé à l'Est par la Province Chinoise de Se-chuen, au Nord par le Pays de Ko ko-nor, & à l'Ouest par la Riviere de Tsucho-esiesirhana, qui, prenant naissance au Sud des lacs d'où fort le Whang-ho, coule daus la Province de Se-chuen, où elle piend le nom de Ya-long-kyang & enfuite celui de Kin-cha-kyang (98). Suivant cette fituation, qui paroît la véritable, le Pays de Si-fan est entre vingt-neuf degrés cinquante-quatte minutes & trente-trois degrés quarante minutes de latitude, & entre douze degrés trente minutes & dix-huit degrés vingt minutes de longitude Ouest de Peking. Sa figure forme un triangle, dont la base, qui est au Nord, offre environ trente milles de longueur. Les deux autres côtés, qui font un angle au Sud, font chacun d'environ deux cens cinquante milles.

C'est aujourd'hui tour ce qui reste aux Si-fans d'un Domaine fort étendu. Anciente et nqui comprenoit tout le Tibet & même quelques territoires de la Chine. On peut inferer de-là, & de la conformité qui subliste encore entre les langues de Si-fan & du Tiber, que les Chinois étendent le nom de Si-fan à toute cette Région . & quelquefois à toutes les Nations qui font fituées à l'Ouest de leur Empire; suivant toute apparence, c'est ce grand Empire de Si-fan, compose de tout l'espace qui est entre la Chine & l'Indostan, avec soutes les vastes Plaines & tous les Déferts au Nord & à l'Ouest, habirés pat les Tartares Eluths, & bornés dans la Carte par une chaîne de Montagnes, qui portoit autrefois le nom de Tangut, Tanguth ou Tankut (99). On en doit douter d'aurant moins que la langue & les caracteres du Tiber, qui font encore en usage dans le Pays de Si-fan, conservent le nom de langue & de caracteres de Tangut (1). Mais à quelque opinion qu'on s'attache là-dessus (2), les Si-fans on les Tu-fans ne rellemblent guéres à ce qu'ils étoient anciennement. Ils ne possédent plus qu'une seule Ville & sont tentermés entre les rivieres de

(97) Il paroît que c'est le Pere Regis, car toutes ces difficultés lorsqu'ils étoient dans le Halde. Mais e'est ce qui importe peu, puif-qu'il fait profession d'ecrire sur les Mémoires des Millionnaires de son Ordre.

- (98 Voyez la Catte
  - (99 Du Halde, ubi fup
  - (1. C'est ce qu'on a déja fait observer.
  - (s) Les Missionnaires pouvoient lever

il est ciré ensuire dans le texte du Pere du Pays. Mais ils ne nous apprennent pas même quel nom les Si-faus portent entr'eux & parmi leurs voilius. En un mot , ils ne nous les font connoître que par leur nom Chinois. On a sujet de se plaindre de cette négligence , sur un point également important pour l'Histoire & la Géographic

Ya-long à l'Ouest, de Whang-ho au Nord, & de Yang-sse-kyang à l'Est (3); Pars DE STEAN. All lieu qu'autrefois ils composoient une Nation nombreuse & puissante dans

un Royaume où les Villes fottes étoient en abondance (4). Deux foetes Je Les Chinois distinguent les Si-fans en deux Nations; l'une qu'ils appellent

Si-fans. He-si-fan, ou les Si-fans noirs; l'autre Whan-si-fan, ou les Si-fans blancs. C'est de la conleur de leurs tentes qu'ils tirent ces noms, plûtôt que de celle de Si fant noity, leur reint, qui est en général un peu bazané. Les Si-fans noits ont quelques miserables maisons; mais ils sont peu civilises. Leur Gouvernement est composé de plusieurs petits Chefs, qui dépendent d'un plus grand. Ceux que Regis eut l'occasion de voir étoient vêtus comme les Habitans de Hami (5). Les semmes parragent leur chevelute en tresses, qui leur pendent sur les épau-

Si-fans jaunes-DICOL.

les, & qu'elles ornent de petits miroirs de cuivre. Les Si-fans jaunes sont soumis à certaines familles, dont l'aîné est créé Leurs gringer & Lama, & porte un habit jaune qui peut contribuer auffi à leur nom. Ces Laless Guaverne- mas, qui gouvernent chacun dans leur district., ont le pouvoir de juger les causes & de punir les Criminels. Les Si-fans habitent le même canton, mais en corps séparés, qu'ils ne laissent jamais trop grossir, & qui paroissent comme autant de petits Camps, que les Chinois nomment Sya-win. La plûpart n'ont que des Tentes pour habitations. Cependant quelques-uns se bâtissent des maifons de terre, & même de briques. Il ne leur manque rien de ce qui est nécessaire à la vie. Leurs troupeaux sont en grand nombre. Leurs chevaux font petits, mais bien-faits, hardis & vigourcux. Les Lamas, qui gouvernent cette Nation, n'exercent point un empire rigoureux, pourvû qu'on leur rende certains honneurs & qu'on foit exact à leur payer le tribut de Fo, qui est d'ailleurs fort léger (6). Quelques Atméniens, établis à Topa (7), paroissoient fort contens du Lama qui gouvernoit cette Ville. C'étoit un jeunehomme de vingt-cinq ou vingt-fix ans, qui, loin de chagriner ses Sujets ne levoir sur chaque samille qu'une fort petite taxe, proportionnée à la quantité de terre qu'elle possédoit.

Leur langage.

On prétend qu'il y a quelque différence entre le langage de ces deux fortes de Si-fans; mais comme ils s'entendent affez pour le commerce qu'ils exercent entr'eux, ce sont apparemment deux dialectes de la même langue. Les Livres & les caracteres de leurs Chefs sont ceux du Tiber. Quoique voisins des Chinois, leurs coûtumes & leurs cérémonies ressemblent peu à celles de la Chine. Par exemple, dans les visites que les Si-fans rendent aux personnes qu'ils respectent, ils leurs présentent un grand mouchoir de coton ou de soie. Quelques-uns de leurs usages paroissent tirés des Tarrares Kalkas. D'autres leur viennent des Tartares de Kokonor.

tes Si fant dé-Les deux Narions des Si-fans ne reconnoissent qu'à demi l'autorité des Manpendent pau des darins Chinois. Elles ne se hâtent gueres de répondre à leurs citations. Ces

(4) Du Halde, ubi fup. (c) Ou Khamil , dans la perite Bukkarie.

(1) Cette Riviere a ses sources dans ce Si-fans, suivant Du Halde, ont toujours professé la Religion de Fo. Ils ont toujours eu des nomment He-felmi, & les Si-fans-Chunak, eft Lamas pour les gouverner & pour commander même leurs armées.

(7) Près de Si-ning, à l'un des bouts de la grande muraille dans Schen-fi.

Pays même. La plus famente, que les Chinois dans les montagnes de Churkula.

<sup>(6)</sup> Ce tribut est une forte de dixme. Les

Officiers n'osent même les traiter avec rigueur, ni entreprendre de les forcer à l'obéissance, parce qu'il seroit impossible de les poursuivre dans l'intérieur DE SI-FAN. de leurs affreules montagnes, dont le sommet est couvert de nége au mois même de Juillet. Ajoutez que la rhubarbe croissant en abondance dans leur Pays, les Chinois pensent moins à les offenser qu'à leur plaire, pour tirer d'eux cette précieuse marchandise (8).

PAYS

# Histoire des Si-fans ou des Tu-fans.

L paroît, par les Géographes Chinois de l'âge moyen, par l'Histoire des Provinces de Schen-si & de Se chuen, & par les grandes Annales de Nyen-ishe, que les Si-fans, ou les Tu-fans, avoient autrefois un Domaine fort étendu, & des Princes d'une grande réputation, qui les rendirent formidables à leurs voisins, sans excepter les Empereurs mêmes de la Chine. Du côté de l'Est, Compaites des non-seulement ils possedoient plusieurs territoires qui appartiennent présentement aux Provinces de Se-chuen & de Schen-se, mais ils pousserent leurs conquêtes affez loin dans ces deux Provinces pour y foumettre plufieurs Villes du fecond ordre, dont ils formerent quatre grands Gouvernemens. A l'Ouest . ils se rendirent maîtres de tous les Pays qui s'étendent depuis la riviere de Ya-long jusqu'aux frontieres de Kashmir dans les Etats du Grand Mogol. Kitson, Roi des Tu-fans au septième siècle, étoit en possession de ce vaste Empire. Il comptoit, entre ses Tributaires, plusieurs Rois qui recevoient de lui des Patentes & des Sceaux d'or.

En 630, ce Prince afpirant à l'alliance de Tay-sfong, célébre Empereur de Riction, kur la dynastie de Tong, lui envoya d'abord une éclatante Ambassade, qui fut une trincesse reçue avec de grandes marques de distinction. Ensuite, il lui fit demander, Chinoit en mapar d'autres Ambassadeurs, une Princesse du Sang Impétial pour le Prince Long-tsong son fils. Mais le Conseil de l'Empereur, regardant cette proposition comme une entreprise trop hatdie, la rejetta, sans avoit daigné la mettre en délibération. Long-tsong n'eut pas plûtôt succedé à son Pere que, mar- son sus toutiens chant à la tête de deux cens mille hommes pour aller demander hautement la par la force des même Princesse, il défit quelques Princes tributaires de la Chine qui tenterent de lui fermet passage, & penétra jusqu'aux frontieres de Schen-si, où l'Empereur tenoit alors sa Cour. De-là, il dépêcha à ce Prince un de ses Officiers, chargé d'une Lettre hautaine, par laquelle il exigeoit que la Princesse lui ser livrée immédiarement, avec une certaine quantiré d'or, d'argent & de soie, en forme de dot. L'Empereur, offense de cette demande, amusa l'Envoyé par des espérances pour se donner le reins d'assembler des troupes sur ses frontieres, & le congédia ensuite avec mépris, sans faire de réponse à la Lettre de fon Maître. Ausli-tôt l'armée Chinoise attaqua celle de Si-fan & la défit. Cependant comme cette victoire fut peu considétable, & que Long-tsong ayant rallié ses troupes, parut capable de causer de l'embarras à l'Empire, le Confeil Impérial fut d'avis, en 640 (9) de lui envoyer la Princesse avec un pompeux corrège. Le Roi de Si-fan ne fit pas difficulté de se retirer après avoir cé-

(8) Du Halde ajoute que plusieurs de (9) On insere ici dans le texte les dattes leurs rivieres donnent de l'or , dont ils font des que Du Halde a placées à la marge. vafes & des statues.

DE SI-FAN. reolàla Chiue-

lébré son mariage. Il rendit ensuite d'important services aux Chinois, sur-tout contre le Général Alena qui avoit usurpe un Royaume tributaire de la Chine. Long-tiong, joignant ses forces aux troupes Impériales, & les commandant en personne, contribua beaucoup à la victoire en tuant le Rebelle de sa propre main (10).

Ki-li-fo, Successeur de Long tsong, confirma la paix avec tous ses voisins, par les Straités qu'il fit avec différentes Nations Tartares, entre lesquelles on nomme particulierement les Whey-hos (11). Ce Prince étant mort fans enfans , Suli , fon plus proche héritier & fon Successeur , fut appellé , avec ses Alliés, au secours de l'Empereut When ssong (12), qui s'étoit vu forcé de quitter sa Cour de Chang-gan-fu, nomme aujourd hui Si-ngan-fu, & de l'abandonner au Rebelle Gan lo-chan. Ce redoutable Ennemi étoit un Prince étran-

Diffaire d'un Ribelies

ger que l'Empereur avoit élevé aux premiers Emplois de l'Empire, jusqu'à lui avoir confié le commandement des armées. S'étant vû Maître de la plus grande parrie du Nord, il avoir pris le titre d'Empereur. Il avoit attaqué & forcé Ching-gan, pillé le Palais Impérial & transporté le trésor à Lo-yang (13). Mais il fut détair avec l'assistance de Sust, & tué peu après, dans son lit, par fon propre fils. Les Si-fans furent récompensés d'un si grand service par le pillage de Lo yang & de plusieurs antres Villes rebelles. L'Empereur y joignit des Les Si-Empatpréfens confiderables. Mais à peine eurent-ils appris la mort de ce Prince (14), sagacat "E myste que, foir par avarice ou par orgueil, ils s'approchetent des frontieres de l'Empire avec une puillante armée; & sans expliquer les motifs de cette violence, ils se saissrent des Villes de Ta-chin-quan & de Lan-cheu , & de tout le Pays de Ho-fyu (15). Dans l'étonnement d'une invalion si peu prévue, le premier Ministre de la Chine fit marcher Kot fey, le plus habile des Généraux Chinois, avec un corps de trois mille chevaux, moins pour combattre des Ennemis forc supérieurs en nombre, que pour vérifier une nouvelle qu'il avoit peine à se

Its Excess l'Emdemer la Capie

de la Chine-

perfuader. Kot-sey (16) apprit à Hyen-yang, Ville peu éloignée de la Capitale, que l'armée ennemie, forte de trois cens mille hommes (17), y devoit arriver le même jour. Il dépêcha un courier au Ministre , pour l'informer du péril & lui faire hiter les secouts. Mais cet avis même n'ent pas la sorce de le reveiller. Le Général Si-fan, qui connoissoit le Pays, étant arrivé à Hyen-yang, fit occuper le Pont par un Détachement confidérable. L'Empereur, confondu d'un évenement que son Ministre lui avoit déguise jusqu'alors , abandonna son Palais. Tous les Seigneurs de sa Cour, les Officiers & le Peuple imiterent son exemple. Ainsi les Si-fans entrerent dans le Palais sans résistance, Ils y enleverent d'immenses richesses, & mirent le seu à la Ville (18).

(10) Chine du Pere du Halde , Vol. I. (11) Wher-ke on Wher-bu. On a vu ci-

deffus que cerre Nation étoit voiline de Turfan. (12) Ou Heun-tfong. Ce Prince commena fon regne en 713 & mournt en 741. Il fonda le Collège de Han lin-yuen. Il fut le premier qui donna le ritre de Regules à les Généraux les plus deltingués, & qui divifa la Chine en quinze Provinces.

(13) Dans la quatriéme année du regne de Se-sjong , successeur de Hinn-tjong. Mais ce

récit est peu exact dans Du Halde. On n'y trouve les dates, ni des regnes, ni des faits-(14) En 771, dix ans après la mort de Hiun-tjong, & la huitième année du regne de Tay-tjong, successeur de So-tjong.

(15) A l'Ouest du Whang-ho-(16) Nommé ailleurs Ketin . & Ket-ini

dans Complet. (17) Deux cens mille , suivant Couplet. (18) Du Halde, nbi fup.

Lc

Le Génétal Chinois s'étoit retiré pour joindre les troupes qui avoient quitté Chang-gan dans la premiere allarme. Il se vit bientôt à la tête de quarante mil- pe Si-FAMle hommes. Mais ses forces n'en étant gueres moins inégales, il entreprit d'y fuppléer par la rufe. Il fit camper fur les montagnes voitines un Détachement de Cavalerie, rangé sur une seule ligne, avec ordre de faire un bruit affreux de leurs timbales, & de tenir pendant toute la nuit des seux allumés en dissérens lieux. Ce stratagême eut le fuccès qu'il s'étoit promis. Les Si-farts, dans la crainte de se voir environnés de toutes les forces de l'Empire sous un Général d'une valeur & d'une habileté reconnue, tournetent leur marche à l'Ouest. & bloquerent la Ville de Fong-tsyang. Malin, qui commandoit dans ce canton, s'ouvrit un passage au travers des Ennemis, & se jetta dans Fong-tsyang de se reuter. après en avoir tué plus de mille. Aussi-tôt qu'il sut entré dans cette Place, il donna ordre que les portes demeuraffent ouvertes, pour faire connoître aux Ennemis qu'il ne les redontoit pas. Une conduite si extraordinaire confirmant leurs premiers foupçons, ils pritent le parti de se tetiret avec tout le butin qu'ils avoient enlevé. Les Chinois rentrerent dans Chang gan , & la Cour Im-

Ils font forces

A peine étoir-on délivré de ces troubles qu'on en vit naître un nouveau par Résolte de l'ela révolte d'un Mandarin nommé Pu ku, qui se joignit aux Si-fans & aux Whey-hos. Mais une mort subite ayant ensevé fort à propos ce Rebelle, les Chinois eurent l'adrelle de diviser les deux Nations, en fomentant quelques jalousies qui s'éleverent pour le commandement. Yo-ko-lo, Chef des Wheyhos , vouloit commander les deux armées réunies. Les Tu-fans , regardant cette prérention comme une infulte pour leur Royaume, qui étoit fort supérient au petit territoire des Whey-hos, le Général Chinois, qui étoit campé à leut vue, échauffa fécretement l'ambition de Yo-ko-lo, & feut l'engager à se rendre à lui. Ils attaquerent ensemble l'armée des Si-fans & leut tuerent

périale y retourna quelques n'ois après.

Tome VII.

dix mille hommes. Cette difgrace ne fut pas capable de tebuter une Nation aguerie par tant de Norvelle guerre fuccès. Le Roi des Si-fans, informé que les Whey-hos s'étoient retirés fort tre la Chine. mécontens des Chinois, fit affiéger Ling-cheu par son armée. Il y avoit peu de troupes Chinoifes dans ce district. Le Gouverneur, ayant conçu que la prudence devoit lui faire éviter un engagement, se mit à la tête de cinq mille chevaux pour attaquer les magafins de l'Ennemi; & cette entreprife fut conduite avec tant d'habileté, que non-sculement il brûla les magasins, mais qu'il enleva aux Si-fans tout le butin qu'ils avoient déja rassemblé, avec une partie de leur propre bagage. Il ne leur resta pas d'autre ressource qu'une prompte retraire, qui fut fuivie, pendant cinq ans, d'un profond repos.

Mais, se lassant enfin de leur oissveré ils remirent en campagne une armée Aure grene. formidable, divifée en deux cotps, qui tomberent en même tems fur les diftricts de King-cheu & de Ping-cheu. Des forces si nombreuses désirent aisément plusieurs petits corps Chinois, jusqu'en 779, qu'elles furent taillées en pièces par Kot-fey, dans une embuscade. Le Roi de Tu-fan parut dispose à la paix. Il envoya un Ambassadeur à l'Empereur de la Chine, avec un cortége de six cens hommes. Mais l'Empereur, pour le mortifier, retint long-tens son get la chine. Ministre fans lui accorder d'Audience. Les Si-fans , irrités de ce mépris , commençoient à méditet leur vengeance, lorsque la mort enleva Tay-tsong

PAYS DE SI-FAN. Empereur (19) de la Chine. Te-tfong, fon fils, qui lui succéda en 781, prit une méthode différente. Il traita bien l'Ambassadeur & les Si-fans du cortége. Il les chargea de présens & les renvoia sous la conduite de Wey-ling , un de ses principaux Officiers, qui reçur ordre de rejetter le blâme du patse sur la confusion d'une Ambassade trop nombreuse (20). Wey-ling sur reçu & congedié avec des honneurs auxquels il ne s'étoit pas attendu. La magnificence des Si-fans étonna l'Empereur même, & lui fit prendre une si haute idée de

mouvelle.

La guerre fere- cette Cour (21), qu'il promit de garder inviolablement la paix. Mais le Roi étant mort en 786, Tjang-po, son Successeur, fit entrer une armée dans la Province de Shen-si. Cette invasion fut conduite avec rant de sécret, que les Si-fans, n'ayant point été découverts, défirent routes les troupes Impériales qui se rencontrerent sur leur passage jusqu'à Kyen-ching, qui se nomme encore aujourd'hui Kyen-yang. Mais Li-ching, Général Chinois, se hata de rassembler toutes les troupes de la Province, & vint attaquer l'Ennemi , lorsqu'il commençoit le siège de cette Place. Il remporta une victoire si complete que. l'avant forcé à demander la paix, il exigea qu'elle fut confirmée par un ferment. Cependant quelques Officiers Si-fans, qui défiroient la guerre, s'efforcerent d'arrêter l'Envoye de l'Empereur , pour le conduire prisonnier dans leur Pays. Mais cette action fut défavouce par leur Général . & l'armée des Si-fans quitta la Chine fans commettre plus d'hostilités.

Elle finit par une pair qui eft hieniés rompue.

Fortereffes Chinoifes bitties fut la frontiere.

Le Roi de Si-fan, loin d'être refroidi par le mauvais succès de sa premiere expédition, ne s'occupa que de nouveaux préparatifs, & fit marcher en 791 une armée affez puissante pour atraquer les forces réunies des Chinois & des Whey-hos, leurs nouveaux Alliés. Il enleva d'abord quelques Forts confidérables qui se trouvoient sur sa route; il se rendit mairre de Gan-si . & s'avança jusqua Peking, qui est au Sud de Nyng-hya. Là, s'étant laitlé surprendre par les Whey-hos, il fut maltraité dans une action fort vive. Mais il n'en continua pas moins sa marche vers la Cour, qui avoit tout à craindre d'une entreprise si hardie; lorsque le Général Whey-kan, tombant sur lui avec des troupes réglées, tailla les siennes en pièces & les poursuivit jusqu'aux frontieres de l'Empire. Ce fut après cette victoire, & pour arrêter desormais les incursions des Si-fans, que l'Empereur fit bâtir les Forteresses de Tong-ka, de Ha-tau. de Mu-pu & de Ma-ling, dans le district de Ning-yang fu, qui appartient à la Province de Schen-fi.

Les Si fant four chaifés de la Chi-

Mais la Chine tira peu d'avantage de cette précaution. A peine ces ouvrages furent-ils acheves que les Si-fans rentrerent dans l'Empire & se faissrent enfin de Lin-cheu, qu'ils avoient attaquée plusieurs fois sans succès. Cependant à l'approche de Whey-kan, qui parut bien-tôt avec son atmée, ils abandonnerent cette Ville, pour se retirer vers Whey-cheu, dans la Province de Se-chuen, une des meilleures Places dont ils fussent les Maîtres. Whey-kan ne cessa pas de les poursuivre; & les voyant fuir continuellement devant lui, il entreprir le siège de cette Place. Le Roi des Si-fans, allarmé de cette nouvelle fit marcher aufli-tôt Lu-mong, son premier Ministre, avec un secours con-

(10) Du Halde, whi fup.

<sup>(19)</sup> Sa mort arriva en 780, & celle de Kot-(11) On ne fait aueune mention de cette fey en 784, premiere année du cycle fexagé-Cour, ni du lieu où la Capitale de Si-fan étoit naire des Chinois.

sidérable. Mais ce Général eut le malheut de rencontrer Whey-kan, qui le batrit & le fit prisonnier, Les portes de Whey-cheu furent ouvertes aux Chi- DE SI-FAN, nois après cetre victoire. Ils en firent une Place d'armes. Whey-kan n'eut pas le mênie succès contre la Forterelle de Quen-min-ching, dont le courage du

Gouverneur l'obligea de lever le siège.

Whey cheu étoir une Ville royale, où les Rois de Si-fan, depuis Ki-lo-fo, avoient fait leur résidence une partie de l'année. Itay, qui monta sur le trône whey-cheu. après son frere , leva , l'année suivante , une armée de cent cinquante mille homnies, dans la réfolution de reprendre une Place de cette importance. Au premier bruit de sa marche, le Genétal Chinois s'y jetta pour la défendre. Mais ne voyant point arriver les secours sur lesquels il avoit compté, il sur contraint de se rendre après un siège de vingt-cinq jours, qui ne surent qu'une suite conrinuelle d'affauts. Les Si-fans, enflés de leur conquête, s'avancerent vers Ching-tu-fu, Capitale de Se-chuen. Whey-kan, dans l'impuissance de s'oppofer à leur marche, fir courir le bruit qu'il alloir se faisit de quelques défilés par lesquels ils devoient passer, & sit faire à sa petite armée tous les mouvemens qui pouvoient donner de la vraisemblance à ce projet. L'effet répondit si bien à ses vues, que les Si-fans, appréhendant d'être coupés, se replierent sur Whey-cheu.

Après leut retraite, Itay, Prince d'un caractère fort doux, se trouvant af- Pair suité entre fez heureux d'être rentré en possession de Whey-cheu, fit déclarer aux Géné-Chinois. ranx Chinois, fur la frontiere, qu'il ne pensoit qu'à vivre en paix, & que pour faire connoître la fincérité de ses intentions il avoir ordonné à ses Officiers de se tenir sur la défensive. Les Chinois répondirent à ses avances par une conduite fort généreuse. Si-ta-men, Gouverneur de Whey-cheu, leur ayant offert de leur livrer cette Place, ils rejetterent ses offres, en déclarant qu'ils faifoient moins de cas de la possession d'une Ville que de l'observarion de leur parole, & qu'ils ne vouloient pas justifier, par une infidélité, les anciennes perfidies des Si-fans & celles qu'ils en pouvoient craindre encore.

Itay profita de la paix pour donner de nouvelles Loix à ses Suiers & leur faite goûter les douceurs du plus fage Gouvernement. Il ne confulta que le mérite, dans le choix de ceux qu'il éléva aux dignirés. S'il apprenoit que quelqu'un se distinguât par son sçavoir & son application à l'étude, il lui donnoit la préférence sur ceux qui n'avoient qu'autant d'expérience sans avoir le même degré de lumieres. Il appella ainfi de l'extrêmité de ses Etats un homme de lettres, nommé Shang-pipi, qui s'étoit acquis beaucoup de répuration (21); & l'ayant examiné, il le nomma Gouverneur de la Ville & du district de Cheucheu, aujourd'hui Si-ning (23).

# Ruine de l'Empire des Si-fans.

TAY, n'ayant pas laissé d'enfans, eut pout Successeur son plus proche pa- Successeurs d'1rent, qui se livra uniquement aux plaisirs. Il entrerint la paix avec ses voisins; taymais ses oppressions & sa cruauté le rendirent si odieux à ses Sujets, qu'on leur vit abandonner le Royaume en foule. On le regarde comme la principale cau-

pris la forme du Gouvernement Chinois, Peut-dans la fuite. être avoient-ils fait quelques conquêtes à la

(11) Il paroît ici que les Si fans avoient Chine, comme les Lyaus & les Kins en firent (13) Du Halde, Vol. I.

PAYS
DE SI-FAN,
Une Reine éleve
au trône le fils de
fan Favori.

fe de la décadence des Si-fans. Le defordre ne fit qu'augmenter après sa mort.

momme il ne laisla pas non plus d'enfans, & qu'il avoit négligé de nommet

son Successive, quelques Sergeneurs, geagnés par la Reine Douarières, finent

son Successive, quelques Sergeneurs, geagnés par la Reine Douarières, finent

contentre l'incessir.

Guerres qui en

A la premiere nouvelle, d'une si bizarre Election , le premier Ministre, s'étant rendu au Palais, ne craignip ass de 3 y opposée au nom de la famille Royale. Mais s'on zéle lui couza la vie. Cene rigueur acheva d'atrice la haine du Peaple an nouveau Gouvernement. Le-hong-jr , Grand Général de la Couzonne , qui commandoir l'armée fur la frontiere, refus d'obsir aux ordres de la Coure, & pensi lui-mien à s'étéver s'ur le Trône. C'étoir un homme d'une fierté égale à son ambition , templi de son propre mérite, enport dans ses suplions à & fouvent cruel; mais d'un surce côté, bave , labile, & capable des plus grandes entreprifes. Après avoir fait courir le bruir qu'il se préparoir à détrair les teu Ustirgareurs de la Couroume, il unarcha contre le nouveau Roi, & le désit dans une bazaille fanglanne. Il s'empara de Whey-chen, qu'il abandonna am pillage. Son armée, grossife par les mécontens, monoir deja au nombre de cent mille hommes. M'asis il attacha d'abord. À faire entret dans se innérées les Gouverneurs de Provinces.

Shang-pi-pi étoit un des principaus; & par le foin qu'il avoit pris d'exerce fet troupes, el les pulloient pour les meilleures du Royame. La-hong-pi-q dans le deflein de prellenir fer difpoitions, lui écrivit une Lettre équivoque & s'avanqa vers lui. L'autre, pénetrant fes vides, lui fiu nue réponde qui flatta fer efpérances. Mais s'érant mis aufli-toi à la trèe de fes troupes, il furpit le Reblets, & malger l'inégalité du nombre, il les défic nentiereme. La-kong-pie fe reitra plein de rage. Cependant il répara fes forces en 846, & cherand d'autres Ennemis, il s'imagina que le moyen de rézabit fon autorité & de regagner l'affection du Peuple étoit d'entrer à la Chine & d'entichit fes troupes par le pillage. Ses premisers entreprifée acuren quelque (uccès; mais il fur bien-tée bartup ar les Généraux Chinois, qui profiterent de leur victoire pour enlever aux 5-frans la Ville de Yu-chae & plufeurs Fortereflés.

Obfinazion da Otnéral rébelle.

Toures ces petres cauferent peu d'inquicinude au Rebelle. Il fe promettori de les réparet raiciment » il pouvois s'eabir feul fur le Trône, s'e commençant à tournet toures fes vièes contre Shang-pi-pi, il augments fon armée d'un grand nombre de Tartares auxquels il promit le pillage des frontieres de la Chine. Il fe mit en marche, avec des fotres redoutables, vert Chine-chat, où lifoça Shang-pi-pi d'abandonne fon Camp. Cet habile Officier palfa aivvier et non ordre de fit rompre le Pont. Enfaire, s'atrachatra 'à fuivre l'Ennem pas à pos far l'autre bord, il c'insi den venir am mains, quoipue Lu-kong-para para l'en la companie de la companie de

f) fe fournet a Chinoit. Enfin Lu-kong-je, perdant l'espérance d'exécuter ses desseins, se soumir aux Chinois, à certaines conditions, & se retire dans une Ville de la Chine où il passa traquillement le reste de sa vie. La sin de cette guerre est rapportée à l'année 849. Pendant que cet ambitieux Géneral disposoit presqu'entiérement des forces de l'Etat, la plupart des Princes du Sang & des Seigneurs s'étoient

dispersés dans différentes parties du Royaume, pour s'y renfermer dans des Forts qui leur appartenoient, refolus de se soumettre à l'Empereur de la Chine plûtôt que d'obéir à l'Ufurpateur. D'autres s'étoient fortifiés dans les montagnes, tandis que les plus puilsans continuerent d'occuper les territoires qu'ils Si-fanspossédoient vers le Gouvernement de Shang-pi-pi. Cette division produisit dans le Royaume une infinité de démembremens, qui durerent plus d'un fiécle,

& qui causerent enfin la ruine de cette florissante Monarchie.

Au milieu de ces troubles, quantité d'Officiers & de Soldats Si-fans se joignirent à Pan-lo-chi , Prince de Luku , fur les frontieres du canton de Cheu- fous l'an-lo-chi, cheu, que les enfans de Shang-pi-pi conservoient fidélement à leur Nation. Aussi-tôt ou'ils se virent réunis sous un Chef du Sang royal, ils résolurent d'attaquer le Roi d'Hya, qui avoir mal récompensé leurs services. Ce nouveau Roi, nommé Li-ki-tsyen, étoit un Tartare, originaire de Tapa, près de Sining, qui avoit fonde par le secours des Si-fans, vers l'année 951 (24), un Royaume fur les bords du Whang-ho, malgré l'opposition des Chinois. La Capitale se nommoit Hya-cheu, aujourd'hui Nyng-hya, & le nouvel Etat en avoit tiré fon nom. Li-ki-kfyen venoit de recommencer la guerre (25) contre les Chinois, fous l'Empire de Song (26). Il étoit entré avec une armée nombreuse dans la partie occidentale de Schen-si, qui bordoit le Pays dont les Si-

Pan-lo-chi offrit au Général Chinois de joindre fes forces aux troupes de l'Empire, à condition que l'Empereur l'honorât d'un titre qui pût lui donner fait l'armée Rol d'Hyaplus d'autorité sur sa Nation. Cette proposition sut acceptée, & par des Lettres Impériales il fut créé Gouverneur général des Si-fans. Le Roi d'Hya ignoroit ces Traités. Son espérance au contraire étoit de voir marcher Pan-lo-chi à fou feeours. Il attaoua, dans cette confiance, la Ville de Si-lyang, dont il fit mourir le Gouverneur après l'avoir force dans fes murs. Il fe flattoit de pouffer plus loin fes conquêtes, avec l'affiftance des Si-fans, lorfque Pan-lochi, arrivant à la tête de quarante mille hommes, l'attaqua fi vigourcufement qu'il tailla fon armée en pieces. Cependant le vainqueur fut bleffe dans l'action

& ne survêcur que peu de jours à sa victoire.

fans étoient encore en polletlion.

So-sfo-lo, son Successeur en 1115, se proposa de rétablir l'ancienne Mo- So-sfo-lo entre narchie de ses ancètres. Son petit Domaine étoit réduit à sept ou luit Villes, la Mematalie des entre lesquelles on nomme particulierement Tjong-ko-ching, Li-tfing ching, Ho-chen , I-chuen , Tfing tang , Hya-cheu & Kan-ku , avec quelques Pays voifins. Mais il esperoit que le reste des Si-fans se joindroient à lui , lorsqu'ils le verroient affez puissant pour les défendre. Il fixa sa Cour à Tsong-ko-ching, après l'avoir composée sur le modéle de ses Prédécesseurs. Ensuite, avant raffemblé toutes ses forces, il entra plusieurs sois sur les terres de la Chine. Mais il eut toujours le malheur d'être repoussé , & cette suite de disgraces lui fit prendre le parti d'accepter la paix. Comme le pouvoir naissant du Roy d'Hya, qui

(14) On a vu ci-deffus l'origine, les pro- regné einquante deux ans. grès , l'étendue & la fin de cette Monarchie. (16) Cette race, qui est la dix-neuviéme, (15) 1003 est l'année qui se trouve mar- monta sur le tronc en 961. quée à la marge. Ainfi Li-gi-kyen doit avoir

DE SI-FAN.

Divisions des

Si fant.

Il manque de

avoit déja pris le titre d'Empereur, commençoit à lui donner de l'inquiérude, l'Empereur de la Chine, pour l'attacher plus constamment à ses interêts, le sit Gouverneur de Pau-shun, dont la situation convenoir beaucoup à sa sûreré.

Divisions entre ia more.

La mort de So-tfo-lo, qui fuivir bien-tôt ce Trairé, hâta la ruine de fon fer entiats après Etat par les divisions qu'elle sit naître entre ses Enfans. Ce Prince avoir eu de sa premiere femme deux fils, nommés Hya-cheu & Me-chen-tfu. Ensuite il avoit eu d'une autre le Prince Ton-shan, dont la mere l'avoit potté à faire emprisonner les deux enfans du premier lit, après avoir socé leur mere d'entrer dans un Couvent. Ces deux Princes ayant trouvé le moyen de s'échapper, délivrerent aussi leur mere de sa captivité; & le Peuple qui les avoir assistés dans cette entreptife, se déclara ouvettement en leur faveur. Cer évenement étoit arrivé avant la mort de So-tfo lo , qui , étant revenu de ses préventions . avoit donné, à Me-chen efu, Tfong-ko-ching pour fa subsistance; car il avoit transporté sa Cont à Chen-cheu. Hya-cheu avoit eu Kan-ku pour sa demeure Onel for facces. & foil entretien. Ton-shan, que fon pere avoir jugé le plus propre à fourenir la gloire de son nom, avoit été revêtu de l'autorité royale & mis en possession du reste de l'Etat. Il faisoit sa residence à Li-tsing-chin, où il écoit adoré de son Peuple, & si redouté de ses voisins, que les Si-fans, au Nord du Whang-ho. s'étoient foumis à ses loix. Un pouvoir de cetre érendue sit craindre à ses deux freres & à leurs enfans qu'il n'en abusat tôt ou tard pour les opprimer. Mu-

ching, fils d'Hya chou, plus inquiet que son pere, prit le parti de livrer aux Chinois , Kan-ku , Ho-cheu & toutes les terres qu'il policdoit. L'Empereur de la Chine, ayant accepté ses offres, lui accorda, pour lui & ses descendans, toutes les faveurs qui pouvoient leur affurer une vie douce & honorable dans

l'Empire. Kyan-ki-ting, héritier de Me-chen-tsu, se sit aimer dans ses petits Etats. mais survêcut peu à son pere. Hyn-ching, son fils, qui lui succeda, se rendit au contraire si odieux par ses violences & ses cruautés , que ses Sujets sormerent le dessein de le déposer & de mettre Sunan, son oncle, à sa place. Mais cette conspiration sur découverte, & coûta la vie à Sunan & à la plûpart des complices. Un des principaux, nommé Tiven-lo-ki, ayant eu le bonheur d'échapper par la fuite, se saiste de la Ville de Ki-ku-ching, & sit proclamer, Souverain de ce petit Canton, Cho-fa, Prince de la famille royale, Mais Hyaching, paroiffant bientôr avec ses troupes, forca la Ville & donna la mort à Cho-sa. Tsven-lo-ki, qui trouva le moyen de s'échapper encore, gagna heureusement Ho-cheu, & persuada au Gouverneur de cette Place d'entreprendte la conquête de Tjong-tang, qu'il lui représenta fort aifée. Van-chau, c'étoir le nom de ce Gouverneur Chinois, attaqua la petite Ville de Me-chuen & la prit fans difficulté. Hya-ching, se voyant détesté de son Peuple, & presse par les Chinois, demanda une conférence à Van-chau, dans laquelle il offrit de se rendre à l'Empereur de la Chine avec tous ses Domaines. Cette offre sut ac-

Definiction entiere des Si face, ceptée en 1099.

Tel sut aussi le sort de Long-su, fils de Me-ching, qu'un Seigneur Si-fan avoit mis en possession de la Ville de Hi-pa-wen. Après plusieurs batailles, dont les fuccès furent balancés, & dans lesquelles il se distingua par une valeur surprenante, il prit le parci de se soumettre à des conditions avantageufes.

zeso'fo

10 0

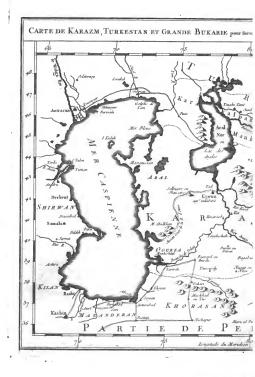





Dans les troubles qui s'éleverent, au douzième siécle, entre les Empereurs Chinois de la dynastie de Song & les Tarrares orientaux, qui changerent leur nom de Nuches en celui de Kins , la posterité de Ton-shan , qui subsistoit encore avec splendeur, fit une alliance avec les Rois d'Hya, & continua sous leur protection de vivre paisiblement dans ses terres, jusqu'à ce qu'elle se vit envelopée dans la ruine commune par les armes victorieuses de (27) Jenghizkhan. L'année 1227, fuivant les Historiens Chinois, est l'époque de l'entiere destruction des Si-fans (18). Les restes d'une si nombreuse Nation sont demeurés dans leut ancien Pays, fans nom & fans pouvoir (29).

PAYS

DE SI-FAN.

# CHAPITRE V. Description du Royaume de KARAZM.

E NTRE la Grande Tarrarie, au Nord, & le Tibet, l'Inde & la Perse au INTROPUE-Sud, regne un long espace de tetre, qui s'étend à l'Ouest depuis le Grand Kobi, c'est-à-dire depuis le Désert qui est au Nord-Ouest de la Chine, jusqu'à la Mer Caspienne. Cette Région est située dans un Défert sabloneux , dont elle est environnée, ou plûtôr n'est elle-même qu'un vaste & sabloneux Désert, entremêlé de Montagnes & de Plaines fertiles qui ne manquent ni de Rivieres ni d'Habitans.

La natute paroît avoir divifé ce Pays en trois grandes parties, féparées l'une de l'autre par l'interposition d'un Désert . & connues à préseur par les noms de Karazm , & de grande & petite Bukkarie. Les anciens Habitans , qui n'ont rien de commun avec les Tartares, ont toujours eu beaucoup d'inclination pour le commerce, & voyent souvent passer dans leurs terres les caravanes qui vont de l'Inde & de la Perse à la Chine. Mais comme ils ontété peu visités des Eu- De mettes sourropéens, on ne les connoissoit gueres que par les Traductions & les Extraits ers on a tiré est anicle. orientaux ; jusqu'à ce que Bentink , dont le nom a fait tant de figure ici dans nos notes, a donné les tiennes au Public fur l'Histoire généalogique des Tartares par Abulghazi-khan. C'est de ce fond que nous tirons ici nos matériaux, en y joignant quelques circonstances qui se trouvent dans le voyage d'Antoine Jenkinson en Bukkarie, dans celui de Benou Goes à la Chine, & dans la Description (30) des Pays qui font aux environs de la Mer Caspienne.

(17) Il est facheux que les Missionnaires ayent passé si légerement sur tout ce qui regarde la ruine des Si-fans & de Si bya. C'étoit la plus interessante partie de leur Histoire, par le rapport qu'elle doit avoit avec celle de Jenghiz-khan.

(18) Cependant il n'est fair aucune mention d'eux dans l'Histoire qui a précedé leur article, apparemment par la même raison qu'on a déja fait observer (19) Chine du Pere du Halde.

(50) Jointe aux Yoyages de Tavetnier.



ROYAUME DE KARAZM.

Sent. 2.

6. I.

### Situation , Terroir , Rivieres & Lacs de Karazm.

Antiquiede ce 

An A Z M , qu'Abulghazi-khan & les Ecrivains Perfans écrivent Kareen;

fe prononce Klowarazw par les Arabes; nom qui n'est pas moins ancien

que le tems d'Herodore, puisque cet Historien, & Ptolomée après lui, ont

parlé de Khorafmia.

Ser bonnes pré- Aujourd'hui ce

144

Aujourd'hui ce Royaume est bordé au Nord par le Turkeslan & par les Easts du Grand Khan des Elusts ou die Kalmouks, i J'Eft, par le Grande Bukkarie, de laquelle il est féparé en partie par les Montagnes d'Irder (31), & en partie par les Dédiets de Kurak & de Garank; au Sud, par les Drownees d'Aft Earshad & de Kharzan (32) dans la Perté, donn il est féparé par la Riviere d'Amu & par des Déferts fabloneax d'une vaste étendue; à l'Ouelt, par la Mer Caspienne.

An étenhe & Sa longueur, du Nord au Sud, est d'environ quatre cens quarante milles, & fa largeur de trois cens quarante de l'Ouest à l'Est, c'elt-à-dire qu'il est si-

tué entre l'etreme-neuvième & le quarante-fixième degré de latitude, x enconfecteur le foixme-ordine & le foixante-ordine de la foixante-ordine de la foixante-ordine de la foixante-ordine de la foixante-ordine en valtes Plaines de foble , comme celles de la Tartaite. Une partie n'offre que des Défers fériles. Dans d'autres endovis il fe trouve d'excellens plutages, maispeu de Montagnes & de Rivieres. On voit croître des vinges, dans que/ques Provinces où la terre eff fort bonne, & l'on en fait du vin. Les métons d'eau de Karstm font célèbres (§13). Bentink affure que le Payes êt très-ferile i, dans

les lieux qui font bien arrofés par des lacs ou des rivieres (34).

Les melons de Kharazm, nommés Arbus (35) par Abulghazi, sont de vrais Famous melons de Karaum. melons d'eau, de la groffeur ordinaire des gourdes. Leur forme est ronde : leur couleur verte en dehors, mais la chair un peu plus foncée que celle des melons communs, quoiqu'il s'en trouve d'une parfaite blancheur, qui ne sont pas les meilleurs. La semence est tout-à-fait noire & de la forme de celle des gourdes, mais plus longue, transparente, & dispersée dans toutes les parties du fruit. Tout se mange à l'exception de l'écorce & de la semence. En général, le melon de Karazmest plus sain & d'un meilleur goût que les melons ordinaires des autres Pays. Quoiqu'excessivement froid, on en peut manger beaucoup fans aucun danger. Il se conserve long-tems; & l'Auteur observe à cette occasion qu'on en transporte à Astracan, où il est presqu'aussi bon que dans le Karazm; à Petersbourg, pour la Cour de Russie; & qu'au milieu de l'hiver il a le même goût que dans fa faison. Bentink ajoûte qu'on le cueille verd, & qu'il meurit après avoir été cueilli (36).

Risteres & Lac La fertilité du Pays de Karazm lui vient en quelque sotte de trois rivieres

(31) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. blié en 1745, p. 253.
(34) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

(31) Kampfer confond Karazan avec Ko- p. 409.
warazan , dans fes Amer ist. exist. p. 135.
(35) P. 284 Jenkinson les nomme Kerbus.

(33) Abrégé de Géographic moderne; pa
(34) Abrégé de Géographic moderne; pa
(35) Kilv. des Tutes, &c. p. 433 & fuiv.

&c d'un

process by Lacough

& d'un grand lac. Les trois rivieres font l'Amu, le Khefel & le Sir. Celle que ROYAUME les Uzbeks & les Persans nomment Amu est le Jihun (37) des Arabes, & l'Oxus pe Karazm. des Anciens. Elle prend fa fource au Nord-Eft du Royaume de Kachemir , vers trieters. les frontieres de la petite Bukkarie, dans les grandes montagnes qui féparent le Kachemir des Etats du Grand Mogol. Après avoir traversé la partie méridionale de la Grande Bukkarie, de l'Est à l'Ouest, elle tourne au Nord-Est sur les frontieres du même Pays, pour entrer dans celui de Karazm, qu'elle traverse obliquement. A quarante lieues de son embouchure, elle se divise en deux bras, dont l'un, tournant à gauche vers l'Ouest, va se décharger dans la Mer Caspienne (18), vers les frontieres de la Province d'Astarabad en Perfe. L'autre bras, qui passoit anciennement par la Ville d'Urgentz, & qui se iettoit dans la mer (39) à douze lieues du premier vers le Nord, a quitte depuis quatre-vingt ans fon ancien canal, à fix lieues de sa séparation, & prenant son cours plus au Nord, va se jetter dans le Khesel, vis-à-vis la petite Ville de Tuk. Ce changement, qui laisse l'ancien lit presqu'à sec, a causé

L'Amu produit en abondance toutes fortes de poisson, & l'Univers n'a rien de plus charmant que ses bords. On y voit croître ces melons dont on a vanté l'excellence, & d'autres fruits délicieux, qui se transportent en Perse, aux Indes & dans la Rutlie.

L'Amu.

Le Khefel, que les Uibeks nomment Khefil, fort des montagnes qui font au Nord-Eft de la Province de Soga ou de Samarkand, & tournant au Nord-Ouest entre l'Amu & le Sir, tombe dans le lac d'Aral, à cinquante ou soixante milles de sa jonction avec l'Amu. Cette Riviere ne paroît pas dans la Carre de l'Empire Ruffien par Kyrillow. On vante la fertilité de ses bords lorsLe Khefel.

qu'ils sont cultivés; mais les Habitans en négligent la plus grande partie, & bords. ne font pas même ufage des excellens pâturages qui s'y trouvent, auxquels ils préferent ceux de l'Amu, dont la bonté n'en approche pas. Il ne refte aucune Ville de considération sur le Khesel. Les petites, qui ne sont pas en grand nombre, paroiffent à moitié défettes, parce que le goût des Ufbeks, tant de la Grande Bukkarie que de Karazm, les porte plutôt vers les frontieres de la Perfe que vers celle des Eluths & des Kara-kalpaks. Ils ont en effet plus de profit à tirer de leurs incursions d'un côté que de l'autre. Les eaux du Khesel sont extrêmement accrues par la jonction de l'Amu. Mais dans ces derniers tems, les Tartares de Karazm ont détourné aussi le cours (40) du Khesel dans le lac détourné. d'Aral, à l'occasion qu'on va rapporter.

Beauté de fea

Pierre le Grand, Empereur de Rullie, se croyant bien insormé (41) qu'il Confederce ére-

y avoit beaucoup d'or fur la Côte de la mer Caspienne, à l'embouchure du Sir. qui se nomme aussi le Daria, & jugeant qu'on pouvoir ouvrir par cette Riviere une nouvelle route de commerce entre la Siberie & les parties méridionales de l'Asie, donna ordre à quelques personnes versées dans les affaires

(17) Abulghazi lui donne ausii ce nom, (38) Peut-être dans le lieu qui se nomme Mankishlak.

beaucoup de tort à la Ville d'Urgentz.

boit dans la Baye de Pierre, au Nord de la core Eft de la Mer Caspienne. (41) C'étoit apparemment un bruit de son invention, qu'il faisoit courir pour favorisce

(19) Dans le Golfe de Balkan. (40) Suivant la Catte de Danville , il tom-Tome VII.

fes vues de Commerce.

146

KOYAUME DE KARAZM.

maritimes, d'accompagner les Cosaques de Juik à leurs premieres expéditions sur cette Côte, pour découvrir l'embouchure du Sir ou du Daria. Ces Commissaires Impériaux ne trouverent pas d'autre riviere confiderable que le Khefel , qui fe déchargeat (42) dans la Mer Caspienue entre le Yem ou le Yemba & l'Amu. Ils en conclurent que c'étoit celle qu'ils cherchoient; d'autant plus que les Cosaques assuroient qu'elle se nommoit Daria , parce qu'ils ignoroient que parmi les Usbeks Daria n'est qu'un nom appellatif, qui signifie Riviere en genéral (43). Ils se bornerent donc à sonder l'entrée du Khesel; & retournant sur leurs pas, après avoir observé diverses marques pour la reconnoître, ils vintent faire le rapport de leur commission.

Beckowitz eft envoré jur les lucts de la Mer Ca pienne par Pierre le Grand.

En 1719, Pietre I envoya le Brigadier Beckowitz (44) pat la route d'Aftrakan, avec un corps de deux mille six cens hommes, pour se mettre en posfession de l'embouchure de cette Riviere, Cet Officier fut choisi, parce qu'étant Circaffien il entendoit parfaitement la langue Tartare. Mais le bruit de son entreprise s'étant déja répandu parmi les Tartares, la jalousie qu'ils en conçurent leur fit prendre la réfolution de dérourner le cours du Khefel au Nord par trois canaux, vers le Lac d'Aral. Cette opération fut d'autant plus prompte que les terres du Pays sont fort basses. Beckowitz, qui arriva quelquetems après avec ses Vaisseaux, trouva l'ancienne embouchure à sec.

Il y blife des Forts , qui font arraqués par les Uflecks.

Kżan.

Cependant, pour exécuter les ordres de l'Empereur, il débarqua ses troupes & se mit à bâtir des Forts , autant qu'il étoit possible dans un terrain des plus sabloneux. A peine étoient-ils capables de quelque résistance, lorsque les Usbeks de Karazm, que les Russiens appellent Tartares de Khiva (45), vintent Perfilie de Jeur fondre en grand nombre fur ce nouvel établissement. Beckowitz fit une une si belle défense, que le Khan qui les commandoit désesperant de vaincre par la force, lui fit dire fécretement qu'au fond du cœur il étoit fincerement arraché aux Russiens, & qu'il ne desiroit rien avec plus d'ardeur que de les voir établis dans son voisinage; mais qu'il se trouvoit obligé de s'opposer à leur entreprise pour satisfaire les Princes ses parens & ses voisins; que leur résolulution étoit de faire le lendemain un dernier effort, & que s'ils ne réuffiffoient

pas mieux que les jours précédens, il n'épargneroit rien pour leur faire goûter un accommodement.

Traité qui trompe les Rulliene.

Beckowitz prit d'autant plus de confiance à cette promesse, que le Khan avoit déja fair faire les mêmes protestations à la Cour de Russie. Les Tartares ne manquerent pas le jour suivant de renouveller leur attaque, avec tant de vigueur que la plûpart combattirent à pied contre leur usage. Mais ayant été repoulfés avec perte, le Khan envoya deux de fes Murfas au Général Russien, pour lui demander dans quelle vûe il étoit venu armé fur ses terres. Beckowitz. exigea que les trois écluses qui servoient à détourner la Riviere fussent bouchées, & que les eaux eussent la liberté de suivre leur ancien cours. Les Tartares répondirent qu'il ne dépendoit plus d'eux de boucher l'ouverture des canaux, parce que l'impétuosité de l'eau étoit extrême. Alors Beckowitz proposa

(41) En effet, le Sir se jette dans le Lac qu'il possedoit des richesses immenses ; qu'il d'Atal.

(43) Comme en Perfe.

(44) Webber dit que e'éroit un Prince Cir- en 1715. caffien qui commandoit les Gardes du Czar s

avoit la plus belle femme de toute la Russie . & qu'il avoit déja été envoyé au même lieu

(45) Khiva est le nom de leur camp.

de se charger de ce travail avec ses troupes, pourvu qu'ils lui donnassent des ROYAUME ôtages. Comme c'étoit précifément ce que le Khan destroit, il consentit tout d'un DE KARAZM. coup à cette proposition. Le Général Russien laissant une partie de ses gens pour la garde des Forts, se mir en marche avec le reste. Mais les ôtages, qui devoient lui servir aussi de guides, le menerent dans des lieux tout-à-fait deferts, où il ne trouva qu'un peu d'eau croupillante, qui ne suffisoit pas pour défalteret ses troupes. Après cinq jours de marche, il s'apperçut que l'eau commençoit à lui manquer entiérement. Dans cette extrêmité, ses guides lui Lei Ruffient font proposerent de diviser ses gens & de les faire marchet par différentes routes, teur Ches. pour trouver plus facilement le secours qui lui manquoit. Il fut obligé de suivre ce confeil, quoiqu'il en vit clairement le danger. En un mor les Ruffiens s'étant partagés en perits corps se virent bien-tôt environnés de Tartares, qui tuerent (46) leur Chef avec une patrie de sa petite armée, & qui enleverent le reste pout l'esclavage. Après certe suneste avanture, ceux qui étoient demeurés à la garde des Forts n'eurent point à choisir d'autre parti que de rentrer dans

ars Valifeaux pout retourner a Autracan. Le Lac d'*Aral*, c'est-à-dire, des Aigles, où le cours du Khesel avoit été dé-fination & les tourné, fépare la Province d'Aral, qui en tire son nom, des Provinces orien- qualites. tales du Karazm. C'est un des plus grands Lacs de l'Asie septentrionale. On lui donne plus de trente lieues d'Allemagne du Sud au Nord, sur la moitié moins de l'Est à l'Ouest, & plus de quatre-vingr lieues de circuir. Ses eaux sonr extrèmement falées; mais elles ne laissent pas de nourrit en abondance les mêmes especes de poisson qui se rrouvent dans la Mer Caspienne, avec laquelle il ne paroîr pas néanmoins qu'il ait aucune communication. Elles ne débordent jamais, quoiqu'elles reçoivent celles du Sir, du Khefel & de plufieurs autres rivieres moins confiderables.

Les Karakalpacks qui occupent la côte septentrionale de ce Lac, vers l'embouchute du Sir , & les Turcomans du Pays d'Aral , conduisent , en Eté , l'eau du Lac par un grand nombre de petits canaux, dans leuts plaines fabloneuses; & lorsque les parties humides viennent à sécher, il reste sur la surface des rerres une croûte de fel criftallin, qui fournit abondamment aux besoins des Habitans du Karazm & du Turkestan (47).

leurs Vatileaux pout retournet à Astracan.

Suivant la Carte de l'Empire Russien par Kyrillow, le Lac d'Aral a presque Ettable & forla même forme que la Mer Caspienne. Il n'a que la moitié moins de longueur; ral c'est-à-dire, suivant le même Géographe, trois cens soixante milles du Sud au Nord, & cent-cinquante de largeur dans sa parrie méridionale, quoiqu'il ne foit pas de la moitié si large dans celle du Nord. Mais ces dimensions sont peur-être exagerées ; comme sa distance de la Mer Caspienne l'est aussi, lorsque Kyrillow la représente de deux cons milles. Cependant on peut croire que la figure qu'il lui donne est plus exacte que dans aucune autre Catte, sur-tour pour la partie du Nord, parce qu'il a pris soin de tracer de ce côté-là plusieurs routes. La Riviere de Khefel se décharge au Sud, dans ce grand Lac, par trois lireçoit les Ri-

& de Sir.

(46) Webber raconte des circonstances fort le murilerent barbarement. tragiques de sa mort. Ayant refusé, dit-il. de s'agenouiller fur le drap rouge pour àvoir gols , &c. p. 444 & fuiv. la tête tranchée, ils lui conperent les jarrets &

(47) Bentink, Hift. des Tures, des Mon-

T ii

ROYAUME canaux; & celle de Sir, au Notd, par deux embouchures. On trouvera la pa Karazm. description du Sir, dans l'article du Turkestan.

6. I I.

# Provinces & Villes de Karazm.

Noma & Medicip

De E Royaume est divissé en quantité de Provinces, donr Abulghazi-kham
nomme la plüpatr. Bentinik en a donné une courte description, que nous
est de Kasam. rapportetons d'après lui.

se de Kuam. Tapportetons d'après lut.

Ogunz. D'agrat el lun egrande Province, finuée fur la côre de la Mer Cafpienne.

Elle ciour rès-l-crizie avant que le bras fepentrional de l'Amu, qui la traverfois, ciu pristi na uture cours. Mais ce changement en a fair un Defett fains eau.

Elle tire fon nom de l'abondance de concombres qu'elle produtfoit alors, &
qui s'appellent Ogurque en langues Tartac & Rufllenne.

Fines. Pishga n'est qu'une petite l'rovince, à l'Est de la Ville d'Urgenz, qui a perdu austi la plûpar de ses Habitans depuis que le même bras de l'Amu a cesse de la traverser.

Karakifit est un petit Pays, entre Pishga & Ogura, qui est peu habiré depuis que la même Riviere ne passe plus par Urgenz. Il est strué à l'Ouest de

cette Ville.

60limpent. Gilkuprak, petite Province, située au Sud du bras méridional de l'Amu, borde les Provinces de Korafan & Aftarabade en Perse. Gordish, petite Province, est entre celles de Pishga & de Kumbant. C'est

une des plus fertiles & des mieux cultivées du Royaume de Karazm, parce qu'elle elt arrofée par la Riviere d'Amu, qui quitte ici fon ancien lit pour s'aller joindre au Khefel.

Yanghi-shahr. (48) est une petite Province sur la rive droite du bras méridional de l'Amu, qui n'est pas aujourd'hui fort considerable.

Burma. Burma, une des plus grandes Provinces de Karazm, est fituée à l'Est de la Ville de Waţir, vers les frontieres de la grande Bukkarie. Elle est également fettile & peuplée. Les melons y sont délicieux.

Bayalkiri est une perite Province au Nord de la Ville d'Urgenz, fort sabloneuse & sort deserte parce qu'elle est sans eau.

K. Girabat. Et firuée fur les bords du Khefel, an Nord-Ouelt de la Ville de Tuk. Cette petite Province est fort peuplée, & produit en abondance toutes fortes d'excellens fruits.
Gardankhaft, grande Province, située entre les Villes de Khayuk & de

Hutarash (49), elt renommée par la bonté de fes pâturages. Elle est presque entièrement peuplée de Sarts, qui sont les anciens Habitans du Pays.

Yanghi-arik. Yanghi-arik (50) est une petite Province au Nord de l'Amu, qui borde les

(48) Jangishar dans le texte François. (50) Jangiavick dans le texte François.

frontieres de la grande Bukkarie, au pied de quelques montagnes qui la fé-

ROYAUME DE KARAZM. Bakirgan,

parent du Karazm. Bakirgan , grande Province au Nord du Khefel & au Nord-Est de la Ville de Tuk.

Kuigan.

149

Kuigan, autre grande Province, au Nord de Bakirgan & du Khefel, s'étend jusqu'aux fronricres des Karakalpaks , & des Kalmuks ou des Eluths. Elle est composée de vastes plaines, qui forment d'excellens pârurages, malgré fon rerroir fabloneux.

Ikzi-ku'mani (51) est une perite Province vers la rive méridionale du Khe- Ikzi-ku'mani. fel, à l'Ouest de Bakirgan. Elle est remplie d'excellens parurages, mais d'ailleurs fans culture.

Bamaburinak, perite Province au Nord du Khefel, vers la côte méridionale Bamaburinak. du Lac d'Aral, à l'Ouest de la Province de Yanghi-arik. Aral, Province fort grande, vers la côre de la Mer Caspienne. Elle s'érend

des monragnes d'Abulkan au Nord de l'ancienne embouchure du bras septenrrional de l'Amu, qui n'est pas sec jusqu'au Pays des Karakalpaks. Cetre partie du Karazm n'est presque habirce aujourd'hui que par des Turcomans, qui y trouvent, dans plusieurs endroits, d'excellens pâturages pour leurs bestiaux. Mais en général la Province d'Aral est monragneuse & remplie de sables qui la rendenr stérile (52). A roures ces Provinces, Abulghazi-khan en ajoute quelques aurres dans fon Histoire, particuliérement celles d'Abulkhan & de Dehistan (53). Villes de Karazm.

Urgenz.

I RGENZ, Capitale du Pays, est située dans une grande plaine, au Nord de l'Amu, à vingr lieues d'Allemagne de la côre orientale de la Mer Cafpienne. Certe Ville éroit considerable dans les siéclés passés 3 mais depuis qu'elle est tombée entre les mains des Tartates, & que le bras septentrional de l'A-sente. mu, qui baignoir aurrefois ses murs, a pris un autre cours, elle a tant perdu de son ancienne splendeur, qu'il ne lui reste plus que l'apparence d'une grande Ville. Sa circonference est environ d'une lieue. Ses murs sont de briques , cuites au foleil. Le fossé qui les environne est fort érroir & plein de ronces. Les édifices ne font que de mauvailes cabanes de terre. A la veriré le Châreau est bâti de brique, mais si près de sa ruine qu'il n'en reste pas un quarr d'habitable. Les Mosquées de brique ne sont guéres en meilleur étar; car l'inclinarion des Tartares les porte moins à bârir ou à conferver les bâtimens qu'à les dérruire. L'unique partie de la Ville qu'ils prennent foin d'entretenir, est une grande rue qui en fait le centre . & qui dans l'endroit où se rient le Marché est couverre d'un bout à l'autre, pour garantir de la pluie les marchandises qui s'y vendent. Le changement du cours de la riviere a fait abandonner Urgenz au plus grand nombre de ses Habirans, & répandu la steriliré dans un terroir qui étoit autrefois rrès fertile. Quoique sa siruation soit commode pour

Sa forme & fa

(51) C'est apparemment le reste des Koma- seurs dans la région de Kipjak. nis on Kumanis, Nation belliqueuse, qui posfeda long-tems le Pays qui est au Nord de la Mer Calpienne jusqu'au Don, mais qui fut conquise par Jenghiz-khan , & par ses succes-

(51) Histoire des Tures , &c. par Bentink , p. 435 & fuiv.

(53) Ibid. p. 235.

T iii

le Commerce, il y est à présent peu considerable. C'étoit anciennement comme DE KARAZM. le centre des affaires entre les Bukkariers & les Pays à l'Ouest de la Mer Cafpienne. Aujourd'hui que les Marchands n'y trouvent pas de sûreté, parmi les Tattares Mahométans, il ne s'y en présente plus un grand nombre. Les droits ordinaires qui se payent à Urgenz ne sont que de trois pour cent; mais les exactions accidentelles vont fouvent plus loin que la valeur des marchandifes. Les Khans de Karazm paffent ordinairement l'hyver dans cette Ville. Mais

ils campent, au printems, sur les bords de l'Amu, ou dans quelqu'autre endroit commode (\$4).

Remarques du Kurkanus.

A ces observations de Bentink, le Traducteur Anglois en a joint quelques-Tradition An unes dont on a l'obligation à ses propres recherches. Il paroit, dir-il, qu'Ur-Divers nons genz est la même Ville qui portoit autrefois le nom de Karazm, & qui . suid'Urgen, Edux vant Petis de la Croix (55), fut nommée dans la fuire Korkani par les Perfuns , & Orkani par les Mongols. Dans les Tables d'Abulghazi-khan, de Nasser-addin & d'Ulugh-begh (56), on trouve deux Korkanis ; le grand, ou Nu-korkani ; & le petit , ou Jorjanyiah (57) de Kawara;m , pour le distinguer de Jorjanyiah de Perfe. La premiere de ces deux Villes étoit la Capitale du Pays; & toutes deux étoient fituées fur la rive Ouest du Jihun ou de l'Amu, à dix milles l'une de l'autre (58). Jenkinson donne au grand Korkani le nom d'Urgence (59). Jonhson, qui voyageoir avec lui, éctit Urgensh ou Urgense (60) d'après un Marchand de Boghar ou de Bokkara; ce qui approche beaucoup du nom qu'Abulghazi-khan donne i la même Ville.

Changement de le Contale de Katasia.

Urgenz n'a pas toujours été la Capitale du Karazm. Abulfeda nous apprend que cet honneur appartenoit autrefois à Kuth (61); mais on ignore si Kuth en a joui long-tems. Lorfque le Gouverneur de Jorjan, en Perfe, furprit celui de Karazm, sous le regne de Mub-ibu-mansur, de la race de Samman, ce sur dans Kat (62) qu'il s'en faistr. Mais on n'en sçauroir conclure que cette Ville fur la Capitale; & quand elle l'autoit été, on ne peut affurer qu'elle ait continué de porter ce titre sous la premiere dynastie des Rois de Karazm, contemporains de Mahmud-gazni. On ne sçait pas avec plus de cerritude à quelle occasion le siège royal sur changé ; quoiqu'il y air apparence que ce sur à cause de l'inondation qui ruina la Ville (63). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Urgenz devint la réfidence de la seconde dynastie, & que depuis ce tems elle n'a pas ceffe d'être la Capitale, excepté les occasions passageres où les Khans ont fair quelque sejour à it azir . à Kayuk ou dans d'aurres lieux.

Ancienne folen-Aut d'Ungenz.

Quoiqu'Urgenz se ressente beaucoup des injures du tems, elle étoit autrefois riche & peuplée, comme toutes les aurres Villes du même Pays. En (64) 1186, lorsque le Sultan Shab en fit le siège (65), les Habitans qui s'étoient foumis au Prince Takash fon frere, étoient en si grand nombre, que pour mar-

(54) Bentink , uli fup. p. 418 & fuiv. (15) Histoire de Gentenjs-klian , p. 240.

(16) Publié par Greaves. (17) Jerjan ou Jerjan iash approche affez d'Urgenz, en accordant quelque chose à la

différence des prononciations (58) Abulfeda, p. 13 & 16. (59) Purchas, Vol. III, p. 216.

(60) Le Voyageur Anglois, à lafin de Ta-

vernier, dit que les uns l'appellent Yurgench ,

d'autres , Jurjeneb. (61) Collection d'Hackluyt , Vol. I , pa-

(61) Description de Chemer , p. 17 , dans les petits Géographes Grecs de Hudion.

(61) Hiftoire de Perle par Trixera , p. 160. (64) Description de Chowar, p. 13.

(65) 102 de l'Egire.

quer le mépris qu'ils faisoient de ses forces, ils tinrent leurs pottes ouvertes à RUYAUME la vûe de Ion armée. Trente-six ans après, lorsque Jenghiz-khan s'en rendit DE KARAZM. maître (66), les Mongols y palletent cent mille hommes au fil de l'épée; d'autres difent deux cens mille (67). Urgenz (68) fut rétablie dans son ancien lustre, fous la race de Sesis, & n'étoit pas une Ville médiocre lorsque Timurbek ou Tamerlan l'ayant enlevée à Yujof-Jost (69) la fit raser en 1388, & fir femer de l'orge sur ses sondemens. Il est vraisemblable qu'elle se releva de ses débris trois ans après, lotsque le Pays fut repeuplé par l'ordre du vainqueur. Mais, depuis ce tems, il y a peu d'apparence qu'elle air jamais repris sa premiere splendeur; & le Gouvernement des Usbeks, sous lequel elle est rombce, joint au changement du couts de l'Amu, a mis le comble à sa (70)

Elle n'étoit pas en meilleur état pendant le voyage de Johnson en 1558. Il en 1860 que Mênfait cette peinture: " Urgenz est située (71) dans un terrain uni. Ses murs genz. » font de terre , comme ses édifices. Elle peut avoir quatre milles de tour. On » n'y voit que des maisons ruinées & sans ordre. Une longue rue, qui la tra-

- » verse, est couverte dans l'endroit qui sert de Marché. Elle a changé de Maî-» tres quarre fois en sept ans, pendant les guerres civiles. De-là vient que les .. Matchands y fonr en petir nombre & fort pauvres. Les principales marchan-
- " difes qui s'y vendent viennent de Boghar ou Bokkara, & de la Petfe, mais » en si perite quantité qu'elles ne méritent pas d'artention. Tour le Pays, de-» puis la Mer Caspienne jusqu'à cette Ville, se nomme Terre des Turcomans

" ou Turcomanie. Il est foumis au Khan (72). La latitude d'Urgenz, donnée par Jenkinfon (73), est quarante-deux degrés Sa latitude. dix-huit minures. Elle paroît d'autant plus exacte, qu'elle differe peu de celle

d'Alhiruni , Astronôme Karazmien , qui est adoprée par Ulugh-begh , & qui porte quarante-deux degrés dix sept minutes (74). Jenkinson, qui avoit traversé le Karazm pour se rendre à Boghar ou à Bok- Trois sources Vil-

kara, parle de deux ou trois Villes du Pays, qu'il nomme Manguslave, Sellizure & Kait.

Manguslave (75) est un fort bon Port, à quarante-cinq degrés de latitude, & à douze lieues dans l'interieur de la Baye. L'Auteur se plaint également du Gouverneur & des Habitans, qui lui firent payer double prix pour les vivres & les

genz, est un Château (77) où le Khan Azim faisoit alors sa résidence avec trois

Sellizure (76), à vingt-quatre journées de Mangullave & à deux journées d'Urd'Hacklayt, p. 535, & qui a été omife par (66) Voyez d'Herbelot , sur Tacash. (67) Hilt. de Gentchis-khan par La Croix , Purchas.

PSE. 116. (68) C'étoit alors, suivant les Notes de La Croix , le petit Korkani qui étoit la Capitale.

- (69) Hiltoire de Timur bek , p. 256. (70) Bentink , ubi fup. p. 440 & fuiv. (71) Il écrit Urgence.
- (72) Pélerinages de Purchas, Vol. III, pa-
- (75) Dans une Table à la fin de son Voyage, qui se trouve dans le premier Tome

(77) Dans la traduction de l'Histoire d'Abulghazi-khan on lit Hadjim ou Hajim, Mais on nous dir qu'il réfidoit à Wazir, & qu'il

avoit été créé Khan cette année.

(74) Voyez les Tables d'Abulfeda. (75) Certe Place paroît fituée pres de l'em-

bouchure du bras septentrional de l'Amu. On trouve plus au Sud un autre Port, à peu près du même nom (76) C'est peut-être Salysaray, maison de

Sellizore.

Mangulave.

### HISTOIRE GENERALE

ROYAUME de fes freres. Il et fitue fur une colline affer haute. Le Palais eff bâti de terre, pa Karalu, & ra' an force ni figure. Au Sud du Château la terre eff baffe, mais très-ferile. Elle produit toutes fortes de fruits, particulièremen celui qui fe nomme Dainay. Il est fort gros & plein de jus. Les Habitans en mangent après leurs repas au lieu de boire. Un autre fruit, qu'ils appellent Korbus (78), est de la groffeur d'un grand concomber. Il est jaune, & fon goût a la douceur du fucre. On voit auli, dans le même canton, une espece de bled, nommé Jegur, dont la tige reffemble beaucoup à celle des cannes de fuete & n'est pas moins haute p nais dont le grain ctoit en rouffes, comme le tiz, au fommer de la plante. Toute l'eau qui fert aux usiges du Pays est tirée de l'Amu par des canaux, depuis que ce fleuve ne tombe plus comme autrefois dans la Mer Caf-

pienne. Jenkinson ajoute que la disette d'eau fera quelque jour un desert de certe contrée, & sa prédiction s'est accomplie (79). Tuk est une petite Ville , à six lieues d'Urgenz au Nord-Est, & à peu de dis-

tance du bras métidional du Khefel.

T.k.

Xhayak eft finete vers les frontieres de la grande Bukkarie, à une demie journée det Khéel. Celf la meillure Ville du Kararam paris Virgon; Cependant les maifons ne font que de miférables cabanes, aufli peu commodés en cleans qui en déhors. Le l'ays voitin eft fertile, mais três-mal cultivé. On ne laifle pas d'y ovir quelques vipnobles, donn les Sarars, qui forn les Habrians de Khayuk, pernanent affez de foin. Ils en tirent un vin rouge qui n'est pas méprifable.

Vair. Wazir, autre Ville fituée vers la rive feptentrionale de l'Amu, ne mérite

pas aujourd'hui plus d'attention que toutes les autres Places du Pays.

Kunkala est une petite Ville au centre du Karazm & au Nord de Wazir.

mais qui n'arien deremarquable.

Kuit, Kath ou Kut (80), est fituée au Nord du Khefel, vers la grande
Bukkarie. Quoiqu'anciennement Capitale du Royaume, elle n'est remarquable aujourd'hui que parce qu'on y passe cette Riviere.

Hatarab. Hazarasb, fituce au Nord du Khefel, est téduite aussi presqu'à rien, depuis

qu'elle appartient aux Ufbeks.

Manhânhab. « d'une perite Ville fur le bord de la Met Cafpienne, au Nord de l'embouchure du bras méridional de l'Amu. La Ville eft peu conûderable en elle-mieme. On y compre environ fept cens maifons, qui ne font que des cabanes bàries de terre. Mais le Port est d'une beauté inguliere, de le feul qui fe trouve dans certe Mer. Sous d'auren Mairres que les Tartares, la largeur, fa profundeux & fa sûreté y attireroient bien-tôt un Commerce confiderable. Mais il est rare aujourdhui d'y voir arriver des Vaifeaux. Les Habrians de la Ville font des Turcomans, qui supportent mieux le voisinage de la mer que les Ufbeks.

Ausres Villes de Abulghazi-khan nomme plusicurs autres Villes du Karaçm (81), sans parler de quelques autres que les Usbeks ont conquises sur la Perse dans la Province de

(78) Ou Arbus. On en a parlé dans l'arti- son, Kerithait, & dit seulement que c'est un chiteau ou réside le Sutan Saramet.

(20) Depuis abis son n 118.

(31) Benzink, abis son Addition on Addition of the Chiteau ou réside le Sutan Saramet.

(79) Porchas, ubi fup. p. 238. (81) Bentink, ubi fup. p. 442. (80) Abulicda la nomme Kaibe, Jekin-

Khorafan.

Khorafan. Mais il y a beaucoup d'apparence que le Schah-nadir s'en est remis ROYAUME en polleilion depuis quelques années.

DE KARAZMA

### 6. 1 I I.

# Habitans du Royaume de Karazm. Leurs Maurs & leurs Usages.

ETTE grande région est habitée aujourd'hui par trois Nations différentes ; les Sarts, les Turcomans & les Tartares-Ufbeks. Bentink observe d'Habitants uniquement, fur les Sares, qu'ils font les anciens Habitans du Pays, & qu'ils tirent leur fubliftance, comme les Turcomans, de leurs bestiaux & de l'agriculture. Mais il parle des deux autres Nations avec plus d'étendue (82).

Trois fortes

#### TURCOMANS.

L. Es Turkmans, ou Turcomans, comme nos Historiens les appellent, tirent Leur origine. leur origine du Turkestan. Ils se separerent, vers l'onziéme siècle, des Kauklis, avec lesquels ils habitoient ce Pays, dans la vûe de chercher fortune en quelqu'autre lieu; & fuivant le récit d'Abulghazi, ils s'établirent dans le Royaume de Karazm long-tems avant les Tartares.

Ils se diviserent en deux troupes, dont l'une, ayant fait le tour de la Mer Division des Caspienne par le Nord, alla s'établir dans les parties occidentales de l'Armé-Turcomans en nie. De là leur vint le nom de Turcomans (83). Bentink est perfuadé que les Turcs Ottomans ( s'ils font véritablement Tures , car il les croit un mélange de plusieurs Nations) sont descendus de cette branche occidentale. Mais il pa- Freur de Benrost que Bentink se trompe. Tout le monde convient que les Tures vintent tink fur la preen Perse avec la famille de Seljuk & qu'ils s'établirent à Mokhan, ou Mahan, près de Maru-shabi-jehan dans le Khorasan ; d'où l'irruprion des Mongols, fous Jenghiz-khan, vers l'année 1219 les fit passer dans la Natolie, où leur Royaume prit naiffance en t 288, fous Ortogral, ou plûtôt fous Othman (84).

deux branches.

La seconde division des Turcomans rourna au Sud & s'érablit sur les bords seconde branche de la Riviere d'Amu & fur les côtes de la Met Caspienne (85), où ils posse- des Turcontaine. dent encore un grand nombre de Villes & de Villages, dans les Pays d'Aftrakan & de Karazm. Certe branche est demeurée inconnue jusqu'à présent aux Historiens & aux Géographes Européens, quoiqu'elle foit aujourd'hui beaucoup plus nombreufe que celle des Turcomans occidentaux. Le Traducteur Anglois-observe, à cette occasion, que ceux qui nous ont donné divers Extraits des Auteurs Orientaux se sont peu attachés à l'Histoire de cette seconde branche des Turcomans, & que nos autres Ecrivains ne rapportent que ce qu'ils ont trouvé dans la Bizantine ou dans d'autres Historiens occidentaux. qui étoient trop éloignés de ces Peuples pour avoir été bien instruits de leurs affaires. Il ajoute que cette branche des Turcs ou des Turcomans ( car fuivant

(81) Les Sarts font connus fous le nom de Tajiks , qui fignific Marchands ou gens du commun. C'est un sobriquet, que les Usbeks appliquent même aux Perfans. (83) Ou la Turcomanie.

Tome VII.

(84) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 411 & fuiv.

(85) Jenkinson les trouva maîtres de ronte la Côte, depuis M ingustave où il débatqua. julqu'aux environs de Sellizure.

ROYAUME DI KARAZMA

fes idées les Turcomans & les Turcs ne font pas plus différens que les Arabes vagabons, nommés Badeuins, ne le font de ceux qui habitent des Villes) il est fort trois grandes dynatites de Princes, qui ont écendul leur domination depuis l'Archipel jusqu'aux Index, il entend les trois branches de la race de Sejuk, qui ont regné en miem-terns dans Iran, 2 éctà-dire, en Perfe; dans Kerman ou Rum, & dans la Narolle. Cett à la derniere que les Sultans Othmans ou Ottomans doiver leur grandeux.

Lear figure &

Les Turcomans de cette branche, suivant l'entink, different peu des premiers par la taille & la figure. Ils font grands & robustes. Ils ont le visage plat & quarré, mais le teint un peu plus brun. En un mot, ils ressemblent beaucoup plus aux Tartares. Pendant l'Eté ils portent de longues robes de calico ou d'aurre étoffe. En hyver, ils se couvrent de peau de mouton. Leurs bestiaux fournissent à leur subsistance. En hyver ils habitent les Villes & les Villages qu'ils ont sur le bord de l'Amu & vers les côtes de la Mer Caspienne. En Ete, ils campent dans les lieux qui leur offrent de l'eau & de bons pârurages. Leur Religion est le Mahométisme. Ceux qui sont établis dans le Pays d'Astrabad font attachés à la Secte de Perfe; mais ceux qui habitent dans le Royaume de Karazm ont les mêmes principes que les Tartares-Usbeks; quoiqu'au fond les uns & les autres n'aient pas la Religion fort à cœur. En général, ils font d'un caractere fort turbulent; & ce n'est pas sans peine qu'ils s'assujettissent au joug des Tartares. Ils sont braves, & ausli bons cavaliers que les Usbeks, sans avoir le même penchant au pillage. Comme ils leur sont soumis par droit de conquête, ils leur payent un tribut & d'autres impositions, auxquelles il faut attribuer la haine qu'ils portent à ces rigoureux maîtres. Mais les Turcomans qui vivent fous la domination de la Perle font traités avec beaucoup plus de douceur. Tout leur nombre peut monter ensemble à cent mille familles. Ils font encore divifés en Tribus, comme les autres branches de la Nation Turque . & leurs Chefs jouissent des mêmes prérogatives (86).

Noms de pluficurs fribus des Tutcontans,

Mulghari khan, qui leshaifioir beaucoup & qui en dérusifirun grand nomte, parle d'eux en pluficus sociations, en y joignant les noms des Pays qu'ils
habitent. Ceft ainfi qu'il nomme lest Turconams de Manshipiak, ceux d'Abrulkhan & ceux de Dehiffan (87), territoire qui appartient à la Perfe. Mais il
leur donne encore plus fouvern les noms de leurs Tribus. Les principales four :
Agalit-High-iii, qui a fest Habitarions fur les deux rives de l'Armu depuis
la Province de Pisitga jusqu'à celle de Karakifat (88) s. Mi-iii, qui s'extend
depuis la Province de Karakifet piqu'à la Monnagne d'Abulkan. 3 ". Ti-a-ati',
qui occupe les bords de l'Annu depuis Abulkan jusqu'à la Met. Ces trois, Tribap spettent le finom d'Uzgit (48). On trouve aufile Es ribus finivantes: Taka, Sanik, J'amus, J-figit & Korafan-faltat (90), cinq Tribus qui n'en compolicient autrefois qu'une ; Intré-Jatus', Hagara-likar, D'Joudust, Arabat's,
Koklan, Malaifi (91), Karamit (93) & quelques autres moins confidérables (94).

(16) Hift des Tures, des Mongols, &c. , (90) Pag. 138.
p. 416 & fuir. & 197.
(87) Pag. 13f de fool Hiftoire.
(88) Pag. 146.
(88) Pag. 146 & 119.
(93) Pag. 116 & 119.

Jenkinson observe que tout le Pays, depuis la Mer Caspienne jusqu'à Ur- ROYAUME genz, se nomme Terre des Turcomans; & que les Habirans, entre la Mer & le DE KARAZM Châreau de Sellizure, comme tous ceux des Pays qui touchent à la Mer Caf- Jenkinon. pienne, vivent en pleine campagne, fans Villes & fans maifons, errans d'un lieu à l'autre avec leurs troupeaux (94).

### TARTARES-USBEKS.

L E nom d'Usbeks, qu'on donne indifféremment aux Tartares du Karazm Origine du nom & à ceux de la grande Bukkarie, leur vienr, fuivant Abulghazi-khan, d'Us-d'Ubelis. bek, Khan des Kipjaks (95). Cer usage de prendre le nom d'un Prince, pour lui rémoigner l'affection générale de ses Sujets, a roujours été en honneur parmi les Habitans de la Tartarie, & l'on a déta fait remarquer que les noms de Mongols & de Tarares n'ont pas eu d'autre fource.

Lorsque le Sultan Ilhars sur invité par les Habirans d'Urgenz à prendre posfellion du Royaume de Katazm (96), les Ufbeks occupoient tout le Pays de des Udakt datas Kipjak , à l'Est de la Riviere d'Irziche , & au Sud jusqu'à celle de Sir ; fans compter la grande Bukkarie, dont ils avoient fait nouvellement la conquête, fous la conduire du Sultan Shahbakhe. Ce Prince s'étoir emparé aufli d'Urgenz, alors Capitale de Karazm ; mais peu d'Usbeks s'y étoient établis avant

la rransmigrarion de ceux de Kipjak , qu'Ilhars y mena jusqu'au dernier.

Le corps des Ufbeks, dans le Royaume de Karazm & dans la grande Bukka- Leurs quatre Tririe, est composé des quatre Tribus des Vigurs, des Naymans, des Durmans & bus. des Kunkurats. Le Traducteur Anglois observe, à cette occasion, que les deux premieres étoient du nombre des quarre qui furent données, fuivant le récit d'Abulghazi-khan (97), à Sheybani-khan, fils de Juji ou Zuri-khan; & que si les Habitans de Kipjak titerent d'Usbek-khan le nom d'Usbeks, il est étrange qu'il n'y ait eu guéres que ces quatre Tribus qui l'aient confervé. Et l'on ne sçauroit expliquer pourquoi les Tartares de la Crimée ne s'appellent point Ufbeks, qu'en supposant que ce nom ne s'étendoir qu'à ces quatre Tribus, ou que les aurres Tarrares en changerent, suivant l'usage qu'on a fair remarquer.

Si les Sares & les Turcomans tirent leur subfiltance de leurs bestiaux, les Leurs usiges. Usbeks de Karazm ne vivent la plûpart que de rapine; entiérement semblables aux Usbeks de la grande Bukkarie, excepté qu'ils font moins polis & d'un caractere plus remuant. Ils demeurent, pendant l'hyver, dans les Villes & les Villages qui font vers le centre du Pays. En Eté, le plus grand nombre campe aux Combien its aienvirons de l'Amu, & dans d'autres lieux où le pâturage est bon pour leuts mentapites. troupeaux, cherchant fans cesse l'occasion de piller & de détruire. Ils sont des incursions continuelles sur les terres de Perse & de la grande Bukkarie, dont ils sont voifins. Les Traités sont un frein trop foible, parce que les esclaves & le burin qu'ils enlevent dans ces courses font route leur richesse. Quoiqu'il se trouve d'excellens pâturages en divers endroits du Pays, vers les bords du Khefel, ils y conduifent rarement leurs bestiaux pendant l'Eté, parce qu'il n'y a rien à piller de ce côté-là. Les Karakalpaks, qui font leurs voilins au Nord,

(94) Pélerinages de Purchas , Vol. III , pag. 197. (96) Histoire d'Abulghazi-khan , p. 226. (97) Ibid. p. 207. (95) Hift des Turcs, des Mongols, &c.

ROYAUME

étant aussi exercés qu'eux dans l'art du pillage, ils y gagnetoient peu. D'ailleurs DE KARAZE, les Tartares Mahometans ne se chagrment pas mutuellement par des incurfions, à moins qu'ils ne foient en guerte ouverte. A l'égard des Kalmuks, ou d's Eluths, qui bordent le Royaume de Karazm au Nord-Est, leur usage est d: s'éloignet des frontieres au commencement de l'Eté , pour n'être pas exles aux courfes de ces dangereux voifins; & de ne retournet qu'à l'entrée de l'ayver, lorsque les pluies & les néges rendent les chemins impraticables.

Les bons plau-1270 dementent ar - Sarrt & aux Turcomana.

Ainsi les meilleurs pârurages de Karazm demeurent aux Sares & aux Turcomans. Les Sares cherchent ceux de l'Est, du côté de la grande Bukkarie. Les Tu eomans s'attachent à ceux qui font vers l'embouchure de l'Amu & fur le rivage de la Mer Caspienne; tandis que les Usbeks, souvent campés sur les bords de la même Riviere, guettent l'occasion de se jettet dans les Provinces de la Perfe, pour en tapporter de quei se réjouit pendant l'hyvet. Quoiqu'ils ayent des Habitations fixes, ils font dans l'habitude, comme les Eluths & les Mongols, de transporter tout ce qu'ils ont de précieux lorsqu'ils patient d'un lieu dans un autre. Tel a toujours été l'usage de leurs ancêtres, avant qu'ils eussent fixé leurs établissemens.

Monnoir de Karazm & de la grande Bukka-

L'Auteur parle d'une pièce de monnoie, nommée Tangas (98), qui a cours dans le Royaume de Katazm & dans la grande Bukkarie. Il croit que c'est la feule monnoie d'argent qui ait jamais été frappée dans ces Provinces. Elle est. grande, & le coin en est assez beau. Sa valeut est d'un quart d'écu. On y lit d'un côté le nom du Khan, & fut le tevers celui du Pays, avec l'année de l'égite. Les autres monnoies sont diverses petites pièces de cuivte, qui répondent à nos fols, nos demi-fols & nos liards. La monnoie de Perfe a cours aussi dans ces régions, sur-tout vers les frontieres de Karazm (99). Jenkinson ne laisse pas d'assurer que ces Peuples n'ont pas l'usage de l'ot & de l'argent, ni d'aucun autre coin. Mais il ne parle peut-être que des Turcomans.

Le même Voyageur observe que les Habitans du Pays, entre Urgenz &la Mer

Caspienne, dans lesquels il comprend sans doute les Usbeks & les Turco-

Pays. veus fairpages.

mans, ont un grand nombre de chameaux, de chevaux & de moutons. On en voit, dit-il, de fauvages & de privés. Les moutons font fort gros. Leur chaffe desche- queue feule pefe foixante ou quatre-vingt livres. Les Tartares fe fervent d'oifeaux de proje pour la chaffe des chevaux fauvages. Ils les accoutument à prendte l'animal par la tête ou par le col. Tandis qu'ils le fatiguent fans pouvoir lui faire quittet prise, les chasseurs, qui ne perdent pas de vue leur gibier, le tuent facilement. Tout ce grand Pays ne produit pas d'autre hetbe qu'une " forte de bruyere, dont les troupeaux ne laissent pas de s'engraisser. On n'y connoît pas l'usage du pain. Aussi n'y laboure & n'y ensemence-t-on pas la terre. Les Habitans ont beaucoup d'avidité pour la chair, qu'ils coupent en petits motceaux & qu'ils mangent à pleines mains. Leur principale liqueur est le lait de leurs jumens, comme dans le Pays des Nogays. Elle peut les enyvrer. Depuis Mangushlave, où l'Auteur débarqua, jusqu'à la Baye, qui en est éloignée de vingt-quatre jours de marche, il ne vit pas de tiviere, ni d'autre eau que celle de quelques puits d'eau faumache, à plus de deux journées l'un de l'autte. Les

> (99) Hift. des Turcs , des Mongols , &c. (98) Abulghazi-khan en parle austi, pap. 410 & fuiv. ge 234.

Usbeks mangent à terre, assis les jambes sous le derrière. Ils prennent la mê-ROYAUME me posture en priant. Jamais on ne les voit à cheval sans l'arc & l'épée. Ils ne pa Karazm. me potture en priant. Jamais on ne les restantes de passe dans l'oisiveré. Ils se Usares connoissent ni les arts ni les sciences. Leur vie se passe dans l'oisiveré. Ils se Usares de la life Quelquerosigne tienneut assis en grand nombre, au milieu des champs, pour s'ansuser de discours inutiles (1).

6. I V.

# Gouvernement & Révolutions de Karazm.

E Pays est divisé entre plusieurs Princes de la même race, dont l'un Accordé : néanmoins prend le titre de Khan, avec une forte d'autorité qui n'a que fon habileté pour mesure. Sa résidence est dans la Ville d'Urgenz , quoique pendant l'Eté il campe ordinairement sur les bords de l'Amu. Son camp porte le nom de Khiva (1), d'où ses Sujets tirent le nom de Tartares de Khiva. Ce Khan est souverain dans ses Etats, sans aucune dépendance de celui de la grande Bukkarie, ni d'aucune autre Puissance ( 3 ).

Jenkinson raconte qu'en 1558, lorsqu'il étoit dans ce Pays (4), l'autorité Forme de Goafouveraine étoit entre les mains de fix freres, dont l'un, nomme Azim (5), remer avoit le titre de Khan. Mais il ajoute que ce Prince étoit mal obci dans tout autre lieu que celui de sa rétidence ( 6 ). Chacun de ses freres vouloit être Roi dans son terriroire. Comme ils étoient nés de différentes femmes, & la plupart d'une Esclave, ils s'aimoient peu, & l'un cherchoit à détruire l'autre. Un Khan de Karazm n'a pas moins de quatre ou cinq femmes, sans compter les concubines. Lorsqu'un Prince du sang royal est en guerre avec les autres, ce qui est fott ordinaire, s'il est vaincu sans perdre la vie, il se retire dans le Desert avec ses partifans, pour y vivre du pillage des caravanes & d'autres brigandages, en attendant que ses forces lui permettent de tecommencer la guerre (7). Il n'est jamais dissicile aux Princes de former un parti. Les Turcomans, qui font les premiers Habitans du Pays, étant toujours oppofés aux Ufbeks, cette jalousie est une occasion continuelle de gagner la faction qui se croit négligée du Khan; & de-là viennent les troubles qui agitent fans ceile le Royaume de

Cet Etat peut mettre aisement sur pied quatante ou cinquante mille hommes de bonne cavalerie. Ce qu'Abulghazi-khan (\*) nous rapporte de son infanterie Royaume de Ka-& de ses mousqueraires, prouve que ce Prince avoit tiré bien des lumiéres de la Perse tandis qu'il y étoit prisonnier. Avant son regne, dit-il, les armes à seu & la maniere de combattre à pied n'étoient pas consues des Usbeks. Il ne paroît pas même qu'ils en aient long-tems confervé l'usage après Abulghazi, puisque dans leurs guerres présentes on ne les voit qu'à cheval & rarement avec des mousquets (8).

Porces de

( 1 ) Pélerinages de Purchas, ubi sup. pa-

( 1 ) On a déja remarqué que c'est parmi les Ruffiens. ( 3 ) Hift. des Turcs , des Mongols , &c.

p. 413 & fuiv.

Karazm.

(4) Il ne le nomme nulle part.

( 5 ) Hadim ou Hajim dans l'Histoire d'Abulghazi-khan (6) Sa résidence étoit alors à Selligure,

éloignée d'Urjenz de trois journées à l'Ouest. Ali-khan étoit alors Roi ou Khan d'Urienz.

(7) Pélerinages de Purchas, p. 237. (\*) Histoire d'Abulghazi-khan, p. 357. (8) Hift, des Turcs , &c. p. 451.

ROYAUME deputs le rema d'Herodore.

DE KARAZM, on ne connoît pas de fuite méthodique des Khans ou des Rois de Karazm. Mais le Traducteur Anglois s'est efforcé de suppléer à ce défaut par les recherches Esat de ce l'aya fuivantes, Du tems d'Herodote, le Pays de Karazm étoit foumis à la Perfe. C'étoit une des Provinces dont l'Empereur Darius donnoit le gouvernement aux Satrapes. Il ne s'en est rien confervé d'important, jusqu'en 680 (9) que les Arabes en devintent les maîtres; &, long-tems même après, on trouve uniquement qu'ils y entretenoient un Gouverneut, comme dans les autres Provinces dout ils avoient fait la conquête. Mais il y a beaucoup d'apparence que lorsque le pouvoir des Califes eut commencé à s'affoiblir & que les Gouverneurs se faisirent des Provinces qui leut avoient été confiées, celui de Karazm fuivit l'exemple commun. Il ne paroît pas néanmoins, par les Histoires connues, que ce Pays ait eu des Rois avant Mamun-ibo-mohammed , dont le regne commença peu après l'année 995 (10). On trouve peu auparavant qu'Abu-abdalla en étoit Gouverneur, sans qu'il paroisse (11) sous l'autorité de qui. Enfin il tomba fous la puissance de Mahmud-gazni, Roi de Khorafan, qui, en 1016 (12), après la mort de Mamun-ibo-mamun, en dépouilla l'usurpateur &

Divers change mens de cet E-

mit le Royaume de Karazm au nombre de ses Provinces (13). Il n'y eut pas de changement fous les races de Gazni & de Seljuk, qui fe fuccederent, jusqu'à la mort de Malek-schah, nommé autrement Jalal-addin, troisième Sultan des Turcs Seljuks, en 1092 (14). Kothb addin (15), qui se trouvoit alors Gouverneur du Pays, tirant avantage des troubles qui s'eleverent, prit le titre de Roi (16). Mohammed, furnommé Atfiz, fon fils & fon fuccelleur, fe vit beaucoup mieux affernii fur le trône, malgré l'opposition constante du Sultan Sanjar fils de Malek-Schah, qui le réduisit même plusieurs fois à la dépendance. Mais ce fut Yakash, fixième Monarque de la même dynastie, qui établit solidement l'Empire des Karazmiens sur les ruines de celui des Turcs , qu'il détruifit en Perfe par la mort de Tugrul-arflan (17), Il joiguit les Etats de ce malheureux Prince aux siens. Koth addin-mohammed, son fils, étendit encore plus sa domination par la conquête de la l'erse & de Mawara-inalir. C'étoit le plus puissant Prince de l'Asie, lorsqu'il sut attaqué en (18) 1218 par Jenghiz-han, qui le dépouilla de ses Etats.

Autres révolu-

Jagathay, un des fils de Jenghiz-khan, n'ayant eu qu'une partie du Karazm dans la fuccession de son pere (19), on est porté à croire que le Pays n'avoit pas étéentiérement conquis, ou du moins qu'à la faveur de quelque révolte le reste s'étoit remis dans l'indépendance. Quoiqu'il en soit, il paroît fort vraifemblable qu'à la décadence des Klians de Jagathay (20), après la mort de Ghazan-khan, qui arriva en 1348 (21), ou peut-être plûtôt, le Pays (16) Petis de la Croix, dans l'Histoire de ( o ) 61 de l'Esite.

- (10) 385 de l'Egire.
- (11) Texeira , ubi fup. p. 260. (12) 407 de l'Egite.
- (13) En 1193 ou 1196. Vid. Hift. dynaft. d'Abulfarai , p. 220; & d'Herbelot , p. 514.
- (14) 489. (14) Havoit fuccede à fon pere Bufletin, autrefois Elelave de Erlkstekty fon prédécel-
- feur, mais élevé par Malek schalt au Gouver- les Pays qui lui avoient été soumisnement de Karazm.
- Jenghiz khan, p. 129, & d'Herbelot, page 176. (17) D'Herbelot, dans l'article d'Arfiz.
  - (18) 190 ou 193 de l'Egire.
  - (1y) 645 de l'Egire. (20) Histoire de Timur beg, p. 307; &
- Hift des Tures, des Mongols, &c. p 165. (21) Ainfi furent nommés, après Jagathay,



Ja N. Tardien

T. VII. N.XIII.

de Karazmeut ses propres Rois, ou qu'il devint la proie de quelqu'autre Puis- ROYAUME fance (22); car on trouve que du tems de Timur-bek ou Tamerlan, ce Trône DE KARAZM. étoir occupé par Huffeyn, fils de Yang-haday, de la Horde de Kongorat (23), une des quatre Tribus Ulbeks qui polledent aujourd'hui le Karazm & la grande Bukkarie. Ce qui doit paroître encore plus remarquable, c'est que le Royaume de Karazm etoit alots honoté du titre de grand Empite, & qu'il demeura dans la même famille, julqu'en 1379 & 1388 (24), que Timut en ayant fait la conquête, tafa la Capitale & fit femer de l'orge fur ses sondemens. Mais, la conquête de trois aus après, il rétablit cette Ville & le Royaume dans leur splendeut précédente.

Les descendans de Timur-beg qui continuerent de regner dans le Khorasan & le Mawara-inahr , ne cesserent pas d'être les maîtres du Karazm , jusques vets l'an 1498 (25), que le fameux Schahbakht ayant fubjugué ces deux l'avs al tomba authi entre les mains du vainqueur. Schahbakht fut défait & tué par Ifmael-foft en 1510 (26). Alors le Pays de Katazni se revit encore une fois sous la domination de la Perse. Mais, deux ans après, les Habitans s'étant révoltés contre leur Gouverneur, appellerent le Sultan Ilhars, qui vint du Turkestan avec ses Usbeks. Il fut proclamé Khan à Wazir (27) en 1512 (28); & la possession de ce Royaume est passe à ses descendans (29).

6. V.

# Histoire des Khans Usbeks de Karazm.

INTEODUC-TION

C'Est à l'Histoire d'Abulghat, Khan du même Pays, qu'on est tede-pole d'Abulghat, Khans Usbeks de Karazm. Ce récit gibbn & iscompose la neuvième partie de son Ouvrage, qui a seule presqu'autant d'é- desaus. tendue que toutes les autres ensemble. Aussi en est-elle la plus complette. On s'imagineroit, dit le Traducteur, qu'un Prince Tarrare, qui fait profession d'éctire l'Histoire des Tartares, n'en devoit ignorer aucune partie. Cependant il est certain qu'il étoit peu informé de tout ce qui regarde les Khans, succesfeurs immédiats de Jenghiz-khan, qui regnerent dans la grande Tartarie; puifqu'il abandonne sa narration lotsqu'il arrive à Koplai ou Kublay-khan , quatriéme Empereut. Il ne l'intetrompt pas moins brufquement après Amir-timur, ou Tamerlan, fans nous apprendre quels furent fes fucceileurs dans le Pays de Mawara-inahr, jufqu'à la conquête de Schahbakht, qui est posterieure de plus de quatre-vingt ans

De rous les Khans de la race de Jenghiz-khan, qui ont regné dans le Pavs de Kashgar, il ne nomme que Togalab-timur, & Kezra-koja fon fils, qui furent succetscurs d'Amir-timur. A l'égate de ceux qui lui succederent, il

(11) 749 de l'Egire.

(13) Histoire de Timur-beg, p. 147. (14) Ou Kunkrat. On lit Getskegrat dans

(11) Histoire de Timur-beg, p. 148, (14) 781 & 790 de l'Egire, (25) 904 de l'Egire.

(16) 916 de l'Egire. (17) 918 de l'Egire; mais on lis 911 dans l'Original , ce qui est faus doute une erreur. (18) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. Pag. 116.

(19) Ibid. p. 410 & fuiv.

ROTAUME DE KARAZM. USBEES.

fe contente d'observer qu'ils énoient de fea defectedans. Il ne fe déclare pas mieux instruit des fixecielleux de Haijeausey, Khan de Kipjak, viqui mourt vers l'an 1475; Il se borne à remarquer que les khans de Crimée font des feendus d'un de fes ills, quoique les Khans de Karzam & ceux de la grande Buk karie foient des branches collaterales de la même tamille, étant tous décendus de Juji ou Layi-khan, un des fiss de Insplix khan. Qui ne s'attendroit pas du moins à trouver dans Abulghazi la patrie la plus brillante de l'Histoire de fon Pays Cells-dier, contro equi s'elt paul feant l'Empire des Karzamiens pendant ceux est des la commanda de l'archive de l'est de la commanda de l'archive de l'est de l'archive de l'est de la cellui des Mongols, lorsque Jenghiz-khan déclara la querre au Statu Mohammed.

On reproche aufi, à l'Ouvrage d'Abalehxai-khan, l'omifion de plusteurs autres fuccefions, particultéreurne de celles du Turkethan, des Kalmuks ou des Elusts, & des Mongols (ans partes des dates des regnes, qui font ratement obsérvées, Mais ces imperficions font compenties par le récit d'un grand nombre de circonflances, qui ne fe trouvent dans aucune aurre fource. Outre l'Histines d'attillée des Ubbeks, & de dasancteres de l'Auteur, qui ont re-gné fur les Karazmiens depuis la conquère de Schahbakht, une bonne partie de celle de Mavart-ainar yet al aufin méde, à l'Occasion des guerres qui étoient prefique continuelles entre deux Etats fi voilins. Avec ces fecours, on s'eft mis en éra de reclieft diverfes erreurs de l'Historien au tems de l'Auteur. Ajoutos qu'on en a recueilli plusticurs particulairiés qu'i y' trouvent répandues par occasion, concernant la forme du Gouvernement, la maniere de combattre, & d'autres ufaçes s'et Tarates.

Combieniteft présieus p.ur.,a Goographie.

A l'égard de la géographie du Karazm, qui nous étoit prefqu'abbloument inconnue; al 194 a pas de Ville, ni nême de lieu confiderable dans le Pays, qui ne foit nommé à quelqu'occasion, telle qu'une action militaire, ou que les trequens partages qui fe faisionent entre les Princes. On ignoroite, avant que de l'avoir appris de l'Auteur, que la Riviere d'Amg se divisé en deux bras dans le Pays de Karazm, & que l'un des deux ayard quitré son ancien cours vers la Mer Caspienne, tourne au Nord & va se jetter dans le Las d'Arall. Si l'on trouve dans la séconde partie de l'Ouvarge un long éclaricifiement fur les Hordes Turques, la neuvième offre aussi quantité d'explications curieuses sur les Tribus des Turconnas (1)-1.

Cetre critique doit faire juget que dans l'abrégé qu'on va donner ici de l'Hitloire des Khans Ufbeks de Karazm, on ne s'attachera qu'à ce qu'elle renferme de plus utile & de plus curieux.

# Khans de Kipjak & origine des Usbeks.

Os menorie ind. PO u r. déduire avec plus d'ordre & de clarté l'Hiftoire de Khans Ufbeks de 4/2 3-01, sur Karazun, il faut remoner jusqu'à Juji ou Zuqi-khan (21), fils ains de le jenkung pagine plutz-khan, qui s'établir, comme on l'a déja rapporté, dans le Pays de Kipjak

> (50) Par Texeira, Peris de la Croix, d'Herbelos & pluseurs autres.
> (31) On le trouve écrit aussi & Chuchi & (71) Hill. des Tures, des Mongols, &c. Tuschi.

& qui

& qui mourut avant son pere (33). A la premiere nouvelle de sa mort, Jen- ROYAUMI ghiz-khan fit parrir fon propre frere, pour créer Batu Khan du Pays à la place DE KARAZM. de Zuzi. Le Conquerant n'avant pas survécu long-tems à son fils, Batu, ou Batu-faghin-khan, comme Abulghazi le nomme, laissa dans ses Etats pour Régent, Togay-timur, le plus jeune de ses freres, & se rendit avec les cinq autresà Kara-koram (34), pout affister à l'élection d'Ugaday ou d'Oktay, autre fils de Jenghiz-khan, qu'il s'empressa d'accompagner ensuite dans l'expédition contre le Katay. Ugaday, fatisfait de la valeur de Batu, le choifit à son retour pour commander une armée nombreuse, qu'il destinoit à la conquête des Urus, des Cherkas & des Bulgars (15). Cette entreprise fut exécutée glorieusement. Ugaday, après avoir rempli toute la Tattarie occidentale du bruit de ses exploits, retourna ttiomphant à Kok-orda, Capitale de Dasht-kipjak (36), où il paya bien-tôt le dernier tribut à la nature.

Burga, son frere, qui lui succeda par le choix de ses Sujets, & qui se fit redouter de ses voisins pendant le cours d'un regne sort glorieux, étant allé visitet Koplay, ou Kublay, dont il avoit obtenu le consentement (27), fut si touché du discours de quelques Marchands Bukkariens qu'il rencontra dans sa route, qu'à son retour il donna ordre à ses Sujets d'embrasser le Mahométisme. Il avoit inspiré les mêmes sentimens à Togay-timur son frete. Mais il mourut sans avoir

pû remplir fon dessein, après un regne de vingt-cinq ans.

Il eur pour successeur un de ses treres nommé Menga-timur, Prince distin- Marga timor. gué par son courage & sa conduire. Ce nouveau Khan donna une branche de la Tribu d'Akorda à Babadur-khan , fils de Sheybani-khan son frere, & les Villes de Kalla & de Krim à Oran-khan fils de Togay-timur. Enfuire marchant contre les Bulgares, il fit dans l'espace de deux ans des conquêtes confiderables de ce côté-là. Il alloit rourner ses armes vers Iran (38), lorsque le Khan Akka (39), qui regnoit dans cette contrée, prit le parti de s'accommoder paisiblement avec lui par un Traité qui dura toute sa vie. Après sa mort, Ahmed, fils de Huluku-khan, qui avoit embrassé le Mahométisme, obtint la couronne d'Iran ; mais il fut tue par Abka , qui monta aussi-tôt sur le trône. A cette nouvelle, Mengu-timur-khan fit marcher une armée de quatre-vingt mille hommes vers les frontieres de cette région. Ayant rencontré Argun avec toutes ses forces, il sut détait à Katubagh; ce qui lui causa tant de chagtin qu'il en mourur bien-tôt (40).

Son fucceileut fut Tuda-mengu, fils de Butu-faghin-khan. Ce Prince ayant Tuda meoga-accablé fes Sujets de taxes, Togtagu, fils de Mengu-timur-khan, fe crut obligé de lui représenter l'injustice de cette conduite. Tuda-mengu en fut si offensé qu'il le força d'abandonner le Pays 5 mais il ne put l'empêcher de reparoître bien-tôt avec une si putillante armée, que l'ayant attaqué sans précaution il

(33) Voyez ci-dessus.

(34) Karaksun dans l'Original. (35) Les Ruffiens , les Circaffiens & les

Bulgares; ces derniers habitoiene à l'Est du Volga, vers Samara. (36) C'est-à dire , la Plaine de Kipjak. Ce

Pays est plat & n'offre qu'une espece de plaine continuelle. On le nomme auth Kipliak ou Kipchak.

Tome VII.

(37) Koplay regna à Kera-keram i & quoique l'Empire de Jenghiz klian fut divilé en

trois ou quarre parties, les Khans dépendoient de lui comme du grand Khan , ou Khaan (38) Ou la Perse, dans le sens le plus

(19) Ou Abaks , comme d'autres l'écrivent. (40) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 195 & fuiv.

X

Almed. Atka.

### HISTOIRE GENERALE

ROTALIMS PET dit la baraille & la vie. Toktagu fe fit reconnoître Khan des Kipjaks. Il repa Karazm. gna fix ans avec beauccup de gloire. Mais après avoir conquis plufieurs Villes Usares. voifines, il moutut au milieu de fes victoires & fut enterré à Sharifaraykik, 7 Johanse Givant Jordeç qu'il avoit laiffe en expirant.

Usek. Il eut pour fucceffeur Ufbek-khan fon fils , qui fans avoir plus de treize ans gouverna fes Peuples avec beaucoup de prudence. Il introduifit enfin le Mahomérifine dans fes Etats. C'elt de lu que fes Sujecs prieral e nom d'Ufbek. Il tenta deux fois la fortuue contre Abulayd, Khan d'Iran; mais avec peu de

fuccès. La mort le surprit au retour de sa seconde expédition.

Janibek (41), son fils & son successeur, sut un très-bon P

Janikk (41), son fils & son fuccelleur, fut un très-bon Prince, qui fixa si Cour à Marijarity. Malké. Assir 9, fils de Timm-sats, qui sovu surpe le trône d'Adhirkajan en Pette, exerçant une odieuse tyrannie sur ses surperse un Petter, qui véroit retiré che sel Kipijaks avec quantiré d'autres, pit tant d'ascendant sur l'espoit de Janikek par un dissours menaçant, qu'il lui sit affembler touse ses forces pour macher contre s'atripé, Cettulepareur sur renversé du trône & tué dans une baraille. Sextréors, qui composérent la charge de quarte cens chameaux, e nor & en joyaux feulement, strent divisés entre les Ufbeks. Mais Janibek moutur pen de tems après son retout, en 1356 (41), Abrals s'arriséne surés-s'els messens.

dans la fepriéme année de fon regne.

Biolèce. Biolèce (a qu'il avoit la laifé pour gouverner les Provinces de Petfe, n'étant revenu que deux ans après, flut reconnu Khan par les Kipijaks, fuivant les demicese dispositions de fon pere. Ce Prince fe livra malheucuelment à des plaifits brutaux, qui le conduitient à la tyrannie. Il fit donner la mort à rous les patens, dans la caraine qu'il în criterprifient de le détrôner. L'excès de fes débauches l'ayant mis au tombeau en 1560 (43), il ne refta perfonne de la pofterité de Menqu-timur portule fuicceder.

Vuss. Ge fur après lui qu'Urus-khar, descendu de Togoy-timur au quatriéme degé, écompara du troite de tenga paiblement pendant quelques annes injurqu'à ce que Takamish (44), autre descendant de Togoy au même degré, entreprit de le dépositeet. Nais ce Rébelle ayant été destin, se retira chez demart, qui regnoit alors à Samarkand dans le Mawara-inahr. Urus se hâte de the destinant de la compara de la com

le poutfuivre." Mais Timur, a werti par Lispin-mangap (45), mit Toktamish à la tied dure nombœutle armée, qui défit l'ura lé teu da sals l'âction. Le vainquest ne trouvan plus d'oblfacle, s'établis fur le trône en 1375 (46). Enfaire uoblaint ce qui I devoit à la recomolifance, il prit le tems où Timur éroit occupic ornes Iran avec routes fes forces, pout entres dans le Mawara-inaler. Il trit i l'approche de Timur, il fire pourfuivi avec trant de chaleur, que malgré fou courage (47) & son habileté, son armée fut taillée en piéces sur les bords de l'Aral ou du Volge.

Raverchik. Il laissa huit fils, qui ne purent empêcher Kaverchik, fils d'Urus, de mon-

(41) D/anière dans la Traduction.

(41) 7,8 de l'Egire.

Aydess ou Idièse, Vol. I, p. 181.

(44) 777 de l'Egire.

(46) 777 de l'Egire.

(43) 761 de l'Egire.
(44) Ou Tokamib, comme on lit dans frees, & prit fur le Czaz Demorius Ivanamir.
les Villes de Mofous de Volodimer en 1 \$1.

(45) L'Historien de Timur-bek le nomme

un test in Google

ter sur le trône. Kaverchik eut Barak pour successeur. Ensuite les Kipjaks reconnurent pour Khan, Makhmat, descendu de Togay-timur par Awez-timur son DE KARAZH. fils. Mais ce Prince ayant peu vécu, Abusayd, surnommé Janibek & fils de Barak, obtint la couronne après lui. Abufayd laissa neuf fils, du cinquiéme desquels, nommé Janish, les Ulbeks prétendent que les Khans du Tutkestan sont descendus. Son successeur fut Ghiach-addin (48) fils de Timur-tash, fils de Mackmat. Après lui regna son fils Haji-garay, qui laissa huit fils, nommés Dawlatyar , Nur-dawlat-khan , Hayder-khan , Kutluk-famman , Kildish , Mengli-garay-khan, Yangurzi & Awaz-timur. Ces neuf freres diviserent entr'eux les Etats de leur pere après sa mort; mais ils en jouitent peu. Les Russiens s'étant saiss du Pays de Kipjak en 1153 (49), on ne trouve plus rien qui regarde les descendans de Haji-garay, excepté qu'on fait descendre d'eux les Khans de la Crimée (50).

ROYAUME Usners. Barak. Abeliand Ghiach addin-Hap-garay.

Consulte de

Histoire des Usbeks, jusqu'à leur établissement dans le Royaume de Kararm.

ZUZI, ou Juzi, fils aîné de Jenghiz-khan, qui s'établit dans le Pays des Ptin de Zuri, Kipjaks pendant la vie de son pere, avoit sormé le dessein de déclarer la sousie guerre aux Cherkas (51), aux Bashirs (52), aux Urus (53), & à d'autres Nations voilines. Il avoit déja rassemblé dans cette vûe une prodigieuse quantité de provisions. Mais, ayant été prévenu pat la mort, Jenghiz-khan prit la réfolution de faire exécuter ce dessein par Batu, fils de Zuzi, que l'Auteur dont nous suivons ici les Mémoires nomme Batu-faghin-khan. La mort de Jenghizkhan apporta le même obstacle à son projet. Ugaday, ou Oktay, autre fils & Succeileur de ce Conquérant, n'eut pas plutôt fini son expédition contre le Katay, que, faifant renaître le plan de ses Peres, il fit marcher Batu (54) avec des troupes nombreuses vers les Pays dont ils avoient médité la conquêre. Batu enleva plusieurs Villes aux Urus, & s'avança Jusqu'à Moscou, malgré la jonction des Urus & des Nemetzis (55), leurs Alliés, qui s'étoient rétranchés près de cette Ville.

Après avoir tenté inutilement, pendant trois mois, de les forcer dans leurs Victoire & conrétranchemens, il donna un renfort de six mille hommes à Sheybani, son frere, avec ordre de les attaquer pat detriere à la pointe du jour, tandis que de son côté il les chargea par-devant avec tant de vigueur, qu'il les força de prendre la fuite après leur avoir tué soixante-dix mille hommes. Une victoire de cette importance lui facilità la conquête d'un grand nombre de Villes & de Provinces. Lorsqu'il fut revenu de cette expédition, chargé de richesses de gloire, Orda, surnommé Itzen, fils aîné de Zuzi, fit présent de quinze mil- sherbani, le familles à Sheybani, pour le récompenser de ses services. Basu, à cet exemple, lui donna toutes les Places qu'il avoit conquifes fur les Ruffiens & leurs

Récompenses

(43) 961 de l'Egire. (49) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 197 & fuiv.

(10) Voyez ci-deffus. (cr) Les Circaffiens.

(51) Tribu de Turcs ou de Tartares, que Rubruquis nomme Paskatis & qui habitoie la partie septentrionale du Royaume d'Al-

(53) Les Ruffiens. (54) Batu, Khan des Kipjaks, avoit accompagné Oktay dans son expédition, avec eing de les freres.

(55) Par les Nemerzis il faut entendre les Allemans. Les Arabes appellent les Allemans Nemfiab.

X ij

ROYAUME DE KARAZM. USBEKS.

Alliés, avec un nombre de familles, tirées des Tribus des Kuris, des Navmans, des Karliks & des Vigurs, rel qu'il le jugea nécetlaire pour la garde de ces Villes & pour le foutien de sa Cour. Mais il mit pour condition à ce bienfait, qu'en s'établissant entre ses Etats & ceux d'Orda-Itzen, Sheybani pafferoit l'été vers les Montagnes d'Aral (56) & la Riviere de Jaik ; & l'hiver, plus au Sud, vers Karakum (57), Arakum & les Rivieres de Sir & de Sara-fu. En vertu de ce Traité, Sheybani fir prendre possession, par un de ses fils, des Villes Russiennes & Nemerzienes, où sa résidence demeura fixée, pour lui & pour ses descendans. Mais, dans un si grand éloignement, l'Auteur n'a pû nous apprendre leur fituation.

Defeendant de Sheybani.

Sheybani laiffa douze fils, dont le fecond, nommé Bahadur, devint fon Succeifeur, Bahadur fut fuccede par son fils Badakul, aîné de quatre freres; & Badakul, par fon fils unique Mengu-Timur, à qui fon esprit & son courage firent donner le furnom de Grand-Kutluk. Mengu-Timur eut fix fils , du dernier desquels, nommé Bekkondi, étoit descendu Kujum-khan (58), qui, après avoir regné quarante ans dans le Pays de Turan (59), étant devenu aveugle, fut chaffe par les Russiens en 1594 (60), & se retira dans le Pays des Mankats (61). Mengu-Timur eur pour Succelleur, en mourant, Fulad, fon troisiéme fils. Après Fulad, ses deux fils, Dawlat-sheikh-oglan, & Aralshah. partagerent ses États. Ils choistrent, pour séjour en été, les environs de la Rivie-

re de Jaik; & pendant l'hiver les Pays voilins de celle de Sir-

Dawlat-sheykh eut un fils nommé Abulgayir, qui se rendit rédoutable à fes voifins . & qui laiffa onze fils. Shahadakh , l'aîne , en eur deux , donr l'aîne fe nommoir Mahamet (62) & fut furnommé Shahbakht, L'autre, nommé Mahamet-Sultan, fur pere d'Oheyd-khan, qui regna dans la grande Bukkarie. Le fecond fils d'Abulgayir fut Khoja-Mahamet, que les Ufbeks nommerent Khoja-Amtintak , parce qu'il avoit l'esprit extremement borné. Janibek , son fils , ne l'eur pas plus ouvert que lui. Iskander, fils de Janibek, ne fut pas moins stupide que son pere & son Grand-pere; mais il mena une vie sort dévote & marqua beaucoup de passion pour la chasse. Son fils fut Abdallah, dont le fils, Abdal mumin, termina cette branche de Sheybani khan. Ces deux Princes, dont on retrouvera l'occasion de parler , se distinguerent par des qualités brillantes.

Arab-Schah.

Arab-schah, fils de Fulad, fut remplacé par son fils Hagi-taulay, qui le sur par fon fils Timur-shrykh. Ce dernier Prince avoit fait concevoir de hautes esperances; mais il regna peu. Ayant éré rué, dans sa jeunesse & sans ensans, dans une rencontre avec deux mille Kalmuks (63), tous ses Sujets chercherent une retraite chez d'autres Princes, à la réferve des Vigurs, qui, se préparant aussi à quitter la veuve de leur Khan, apprirent d'elle qu'elle se croyoit grosse de rrois mois. Ils réfolurent d'attendre le tems de fa délivrance. En effet, cet-

<sup>(16)</sup> Voyez ei deffus.

<sup>(17)</sup> Ou le Defert neir. C'est quelque De-

fert vers Kipjak. (58) Kutzium-khan dans la Traduction.

<sup>(59)</sup> C'est plutôt Tara, en Siberie. (60) 1001 de l'Egire.

<sup>(61)</sup> Ou les Karakalpaks.

<sup>(61)</sup> La même chose que Mohammed ou Mahamet ; mais plus ordinairement Mahames en Perfan.

<sup>(63)</sup> On a déja remarqué que c'est un so-briquet que les Usbeks ont donné aux Elushs, & qu'en revanche ceux-ci appellent les Utbeks Haffak-purnk.

te Princesse étant accouchée d'un fils , qui reçur le nom d'Yadigar , ils en fi- ROYAUME rent avertir les Naymans, qui, après avoir un peu balancé, retournerent en- DE KARAZM. fin sous le joug. Depuis ce tems-là, les Vigurs ont toujours fair l'honneur aux Naymans de leur ceder le côté gauche, qui est la place de distinction parmi les

Tartares (64).

Yadigar-khan eur quatre fils, dont le premier, nommé Burga-fultan, fut un Prince fort courageux. Son estomac étoit formé d'un seul os. Il vêcut du tems d'Abulgayir-khan, qu'on a déja nommé, mais qui étoit beaucoup plus vieux. Abulayd-mirza , descendu d'Amur-timur , qui regnoit alors dans le Mawara-Inahr , ayant tué Abdalatif-mirza , defola tout le Pays par fes incurfions, & réduisit Mirza-mahamet-zuki, son fils, à la nécessiré de chercher un asile chez Abulgayir (65), qui avoit épousé sa tante. Quelque tems après, fur le bruit qu'Abujayd avoit marché avec toures ses forces vers le Khorasan. & de-là vers le Mazanderan , Abulgayir envoya trente mille hommes , fous la conduite de Burga-fultan & de Mirza-mahamet-zuki, contre la Ville de Tashkanr ou Al-shash, qui se rendit sans résistance. Shah-kukhiya , ou Fenakant , ne leur coûta pas davantage. De-là, ils passerent le Sir, & tournerent vers Samarkand, dont le Gouverneur, Amur-masur, ayant voulu leur disputer l'approche, fut entierement défait. Ils prirent ensuite toutes les Villes des contrées de Kuzin, de Karmina (66), & de Mawara-Inahr (67).

Abusayd-mirza, qui avoir tourné le dos à la premiere nouvelle de leur marche, se retira du côté de Balkh. Burga-sultan étoit d'avis qu'il falloir lui couper le passage de la riviere d'Amu; mais Zuki repassa au contraire celle de Sir, & se renferma dans Shah-rukhiya, qui fut forcé en 455 (68) par Abusayd, après un siège de quatre mois. Peu après, Mujaki, Seigneur des Etats d'Yadigar-khan , ayant été défair par un autre Seigneur nommé Khojah-mirza , vint implorer le secours de Burga-fultan. Il y trouva la protection qu'il avoit esperce. Burga commença par faire reconnoître son pere en qualité de Khan. Enfuite s'étant mis en campagne avec ses troupes, toutes les rigueurs de l'hyver, dont il eut beaucoup à fouffrir, ne pûrent l'empêcher de joindre l'Ennemi de son client, & de le tuer dans une bataille.

Cependant Abulgayir s'étoit rendu si redoutable à rous les Princes voisins, Roine d'Ababqu'ils unirent leurs forces pour lui déclarer la guerre. Ils défirent fon ar- gayit. mée & lui ôterent la vie, sans épargner quelques-uns de ses ensans qui tomberent entre leurs mains. Burga-fulian, prenant occasion de ces troubles pour aggrandir ses Etats, s'empara de quelques terres de la dépendance d'Abulgayir, malgré l'étroite amitié qui avoir roujours fublifté entr'eux ; mais cette témérité lui coûta la vie. L'Auteur rapporte les circonstances de son infortune. Quelques années après , Schah-bakht étant revenu dans les Etats d'Abulgavit , son pere, les anciens Sujets de ce Prince le reconnurent pour leur Maître. Il diffimula le ressentiment qu'il conservoit contre Burga, pour attendre l'occasion de se vanger. Enfin, Burga se trouvant, en 1481, sur les bords du Sir, dans Elles bei content un quartier d'hyver peu éloigné du sien, il donna ordre à quantité de ses gens la vie, par la

Schah-bakht.

(64) Hift. des Tures, des Mongols, &c. Karazm. p. 205 & fuiv. (67) Ce nom est Arabe. On verra ci-del-(65) Ceci arriva vers l'année 1449. fous la fignification.

(66) Places de la grande Bukkarie vers le

(68) 886 dc l'Egire,

X iii

ROYAUME DE KARAZM. USBERS.

de se tenir prêts à l'accompagner, sous prétexte d'une partie de chasse qu'il méditoit pour le jour suivant. Mais, les faisant partir à minuit, il tourna toutd'un coup vers le camp de son Ennemi, après avoir declaré à ses soldars qu'il alloit attaquer ce Prince, & leut avoir défendu de se livrer au pillage avant que de s'être assurés de sa personne. Il arriva dans son Camp à la pointe du jour ; &, sans s'arrêtet sur le passage, il pénétra jusqu'à ses Tentes. Mais, à la premiere allarme, Burga fortir de fon lit, &, s'enveloppant d'une robe de martre, s'échappa par une porte de sa Tente, tandis que les soldats de Shahbalcht entroient par l'autre. Dans cet état il gagna heureusement les bords d'un étang & se cacha parmi les roseaux. Il s'etoit néanmoins blessé le pied dans fa courfe. Quelques gens de Schah-bakht tencontrerent un Seigneur Vigur, nommé Mungu, qui se laissa prendre, en leur déclarant qu'il étoit celui qu'ils cherchoient. Ils le menerent à leur Khan dans cette opinion. La fraude n'ayant pû se soutenir long-tems, Schah-bakht lui demanda quelle raison il avoir eue de le vouloir tromper. Il répondit qu'il avoit tant d'obligation à Burga, qu'il s'étoit crû obligé de tout mettre au hazard pour lui fauver la vie. & qu'il s'étoit flatté de pouvoir favoriser sa fuite en prenant son nom. Cette réponse déplut si peu à Schah-bakht, qu'elle lui sit concevoir une haute idée d'un homme si généreux. Cependant il n'en pressa pas moins ses recherches. La nuit avoit été pluvieuse. Quelques traces que les pieds nuds & sanglans de Burga avoient laissées sur son chemin le firent enfin découvrir, & Schah-bakht lui fit donnet austi-tôt la mort. Il se rendit Maître ensuite de tous ses (69) Sujets.

#### 6. V I.

# Khans Usbeks du Karazm, & Révolutions du cet Etat.

# Khans, depuis Ilhars jusqu'à Avanash.

Race de Burgs.

By Un e. A. laiffa deurs fils; Ilhars & Rilhars, furnomme Bilikart, parce
De qu'il éroir demeuric boireux d'une maladie qu'il avoir cité dans fa jeuneComphine de terres du Domaine de leur pere. Pendanc ce tenns-la, Schah-bakh (70), dont
Gababalle.

Comphine de terres du Domaine de leur pere. Pendanc ce tenns-la, Schah-bakh (70), dont
Gababalle.

De provioris éroir acter par un grand nombre de viciories, fulbiques Mawarainadar, & Chalfales de Gendans d'Amut-timur (71). Quelques années après, la
mort de Huffer-m'era, autre defendant d'Amit-timur, qui regnoir dans

indur, & chaffa les defendans d'Amu-timur (71). Quelques années après, la morre de Haffyn-mirça, autre décendant d'Ami-timur, qui regnoit dans le Khongha, lai offitt l'occation d'entre dans se Erats (73) avec une puillante armée. Il en fit le conquite, en fesquagnant speu le fang, que de coute la nombreufe famille de Huilign il n'y eut que deux ou trois jeunes Princes qui déchapperent la mort. De-la il présired ante le Pays de Karzarn, qui dépendoit alors du Khongfan; & s'étant faif d'Urgenz, il y établit un Gouverneux.

Conquêter d'ifmarch & der Perfigure

(69) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. alla s'établir dans l'Inde, & fonda la Monar-

p. 111 & fuiv.

(70) Nommé, par quelques Auteurs, (71) En 1307, 913 de l'Egire. & fuivant (72) En 150, 915 de l'Egire. & fuivant (73) En 150, 915 de l'Egire. & fuivant (73) En 150, 915 de l'Egire. & fuivant (74) En 150, 915 de l'Egire. & fuivant (75) En 150, 915 de l'Egire.

fe, entra dans ces Provinces à la tête d'une armée nombreuse. Schah-bakht le ROYADME joignit avec la sienne, près de la Ville de Maru; mais il perdit la bataille & DE KARAZM. la vie (74). Le Gouverneur qu'il avoit mis à Urgenz ayant pris le parti de la Ussers. fuite, Ifmael y en établit un autre, aussi-bien qu'à Wazir, à Khayuk & à Hazarash. Celui qu'il mit à Wazir célébra fon arrivée par une fête fomptueuse qu'il donna aux principaux Habitans. Mais le Kadi de la Ville (75), nommé Omar. s'étant dispensé d'y affister sous prétexte d'une indisposition, en assembla quel- partie de Kaques-uns le jour suivant, & leur teprésenta qu'Ismael ayant changé de Religion depuis treize ans (76), celle du Pays étoit en danger fous le nouveau Gouverneur. Il se passa néanmoins deux ans, avant que ce motif sût capable de réveiller leur courage. Enfin la crainte des innovations leur fit prendre le parti de s'adresset, dans la Province de Bakirgan, à une personne célèbre par sa piéré. Ils lui proposerent de le faire Khan, avec promesse d'égorger leur garnison Persane. Mais le pieux Mahométan réjetta cette offre, & leur conseilla de se donner pour Maître Ilhars, fils de Burga, dont il étoit en état de leur vanter les bonnes qualités, parce qu'il l'avoit vû faire de fréquens pélérinages de re-

Revolte d'one

Les Habirans de Wazir, embrassant le conseil du saint homme, firent inviter aussi-tôt, par deux députés, le Prince Ilhars à se rendre dans leur Ville. Il Khunde Wasirparrit fur le champ, & s'arrêta près de leuts murs; tandis que les conspirés, qui étoient les Chefs de Wazir, firent prendre les armes au Peuple, & massactetent le Gouverneur avec toute sa garnison. Le lendemain ils allerent audevant d'Ilhars, qui fut recu joyeusement des Sarts & des Usbeks, & proclamé Khan en 1505 (78), e'est-à-dire dans l'année du Pays qui se nomme (79) Koy, ou l'année du Mouton. De toutes les Villes qui avoient été dans la dépendance de Wazir, il ne restoit à cette Capitale que Tarsac & Yanghi-shar. La feconde fut donnée au Sultan Ilhars (80).

Ilhort eft élő

Trois mois après, Ilhars, s'étant avancé vers Urgenz, défit l'armée du Gou- Conquêres d'Itverneur, pénétra dans la Ville & passa tous les Persans au fil de l'épée, sans barr. épargner les principaux Habitans qui avoient embrassé leur parti. Mais ne se il appelle les fils trouvant point affez fort pour affurer ses conquêtes, paree que la plûpart des mulik dans le Ufbeks étoient Sujets de son oncle, il invita les fils d'Abulak & (81) d'Amu- Karaum, nak à venir parrager sa gloire & ses succès, en leur offrant la pollession d'Urgenz & de ses dépendances, tandis qu'il retourneroit à Wazir. Ces deux Princes, devenus maîtres d'une si belle partie du Karazm, incommoderent par leurs incursions les Gouverneurs Persans de Kayuk & de Hazarash , jusqu'à les forcer bien-tôt d'abandonner leur poste. Ensuite ils attaquerent le Khora-

(74) Ce Prince, que d'Herbelot nomme Schay-beg-khan , jetta les fondemens de la puissance des Usbeks dans la grande Bukkarie & le Karazm. Il entra dans ces Provinces en 1494 , & les subjugua entiérement] dans l'esace de quatre ans. Il y regna douze ans ; c'est-

ligion dans le Pays des Ufbeks (77).

a dire , depuis 1498 julqu'en 1510.

(71) Ou Juge. (76) Reconnoissant Ali, vral specesseur de

Mahomet, au lieu d'Abubeker, Omar & Othman, qu'il regardoit comme usurpateurs. Ce

point est d'une grande importance chez les Mahométaus.

(77) Ils habitoient donc alors le Pays de Kipjak , depuis le Sir jusqu'à l'Irtiche.

(78) 911 de l'Egire. (79) Voyez ci-dessus le Calendrier Mongol, (80) Hift des Turcs, des Mongols, &c.

p. 210 & faiv. (8t) Freres de Burga. Abulak eut un fils ; Amunak en eut fix.

### HISTOIRE GENERALE

ROYAUME USBEKS.

168

san, après la mort d'Ismael, & s'emparerent de toutes les Villes qui étoient DE KARAZM. entre Duruhn (82) & les Monragnes à l'Ouest de la Ville de Khorasan (83). Mais ils trouvetent une égale télistance & de la part des Turcomans qui posfédoient les Villes frontieres des Provinces d'Aftrabad & de Korafan , & de celle des Habitans d'Abulkhan & de Mankishlak. Le Sultan Bithars eut beaucoup de part à cette expédition. Quoique boiteux, il parut généreusement à la tête de ses troupes, porté sur un Chariot léger, avec cinq ou six hommes d'élire pour sa garde.

Mort d'Ilhars & de Bilhars.

Les deux freres moururent presque dans le niême tems, & laisserent plusieurs fils. Ilhars eur pour Successeur Haji, fils de Bilhars, qui étoit le plus âgé de sa race (84) & qui fut proclamé à Wazir. Mais comme les Susets étoient en petit nombre, le principal pouvoir tomba dans les mains de Ghazi, fils aîné d'Ilhars, & Prince d'un genie distingué.

Maffinkuti . Kkan d'Ungenz,

Après la mort de Haji , Haffankuli , fils d'Abulak , qui regnoit à Urgenz , forcé dans la vil. fut déclaré Khan, comme ainé de la Maison royale d'Yadigur. Quoique rous ces Khans reconnussent l'autorité d'un feul , chacun d'eux avoit son propte Domaine. Haffan-kuli les furpaffoir en richeffe. L'inquiérude qu'ils en concutent leut fit réunir toutes leurs forces pour mettre le siège devant la Ville d'Urgenz. La famine, avant caufé une grande défertion parmi les Habitans, ils donnerent un affaur général après quarre mois de siège. La résistance fut opiniarre; mais elle ne les empêcha pas de forcer les murs & de s'y abandonner au carnage. Ils firent mourir le Khan & l'ainé de fes fils. Le reste de fa famille fut banni dans la grande Bukkarie.

November partage da Kararma

Les Conféderés firent de concert un nouveau partage des Villes du Karazm. Celles de Wazir, de Yanghi-shar, de Tarfac & de Duruhn, avec les Turcomans de Mankishlak, tomberent aux descendans de Burga. La postérité d'Amunak eut toutes les autres Villes, c'est-à-dire, Urgenz, Khayuk, Hazarash, Kat , Buldum-fas , Nikitz-katay , Bogunda , Bagabad , Nafay (85) , Iburdu (86) , Zabarda & Makana , avec les Turcomans des Pays d'Abulkhan & de Dehistan.

Safan impofe em Tribut aus Turcomans,

A la premiere nouvelle de ce rraité, Safian, fils aîné d'Amunak, qui avoit fuccedé à Haffan-kuli , fit déclarer aux l'euples d'Abulkhan que s'ils ne s'engageoient à lui payer un tribut annuel, il étoit réfolu de dérruire leurs habitations. Ils se coriserent volontairement pour lui envoyer la somme qu'il demandoir, mais à titre de don libre. Le Khan ne fut pas fatisfait d'une contriburion précaire. L'année fuivante il envoya quarante hommes dans le Pays d'Abulkhan & de Dehistan, pour lever le tribut à titre d'Office. Ces Collecteurs, s'étant dispersés dans tous les canrons, furent aussi-tôt égorgés par les Habitans. Safian, transporté de colere, matcha contr'eux avec une armée. Il trouva d'abord beaucoup de rélistance dans leurs premieres habitations, qui étoient fur les bords de l'Amu, à l'Ouest d'Urgenz (87). Mais les Turcomans se retirerent enfin dans la Montagne de Dsu, ou Ju, rrois journées au Nord d'A-

Il v emploie la force des armes.

> (81) On Daraan & Dargan, est toujours élu Khan, excepté dans les cas ex-(85) Deliffe place cette Ville fur fes reftes , traordinaires. pres d'Abswerd ou Bawerd, à trente-neuf de-(8c) Ou Nifa. (86) Abirerd on Bawerd,

(87) Voyez ci-deffus.

grés de longitude.

(84) Le plus vieux de la famille regnante

bulkhan .

bulkhan, où la nécessité les força bien-tôt de se soumettre à payer annuelle- ROYAUNE ment quarante mille moutons. Les Tribus de Taka, de Sarik & de Yamut fu- DE KARAZM. rent taxées à huit mille chacune, & les deux Tribus d'Isati & de Khorasanfaluri, chacune à feize mille. Les autres convinrent aussi de paver dans les proportions suivantes : Jezzi-saluri , dix mille ; Ha-san , seize mille ; Ikdar & Dfandar , douze mille ; Arabaz , quatre mille ; Koklan , douze mille ; Adakli, douze mille; & chacune un dixiéme de plus pour la cuifine du Khan. A l'égard des Tribus d'Utril, ou des trois branches, qui habitoient les bords de l'Amu, il fut stipulé qu'Adaklikisser-illi fourniroit chaque année un certain nombre de soldats pour le service du Khan, & que les Tribus d'Aliilli & de

Tiuazi payeroient leur contribution en marchandises (88).

Sa-fian laiffa cinq fils en mourant; mais il eut pour Successeur Buzzuga, Buzzuga, focfon frere. Obeyd (89), qui regnoir alors dans la grande Bukkarie, se faitir, tessou de Savers le même tems, de quelques Villes du Khorafan que les Ufbeks défoloient par des ravages continuels. D'un autre côté, les Usbeks Karazmiens d'Iburdu, de Nafay & de Duruha ne se rendoient pas moins incommodes aux Habitans de Khojan & d'Esferain (90), vers les frontieres de la Province de Ghilkupruk, dont Nafay n'est éloigné que d'une journée. Schah-tahmasp (91), se trouvant dans l'impuissance de remediet à ces désordres parce qu'il étoit en Schab-talimate guerre avec le Sulran de Rum (91), prit la réfolution de s'allier avec les Ufpres une rein
beks. Il envoya un Ambalfadeur à Urgenz, pour demander une Princesse en Jenfeldu Strip de mariage, avec ordre de déclarer qu'il le trouveroit fort honoré d'obtenir une femme du sang de Jenghiz-khan, à l'exemple d'Amir-timur, qui avoir pris à cette occasion le nom de Kurugan (93). Buzzuga, consentant à sa demande, en faveur d'Aysha-bika, fa nièce, fille de Sa-fian, parce qu'il n'avoir pas luimême de fille, fit parrit Akish, un de ses freres, & neuf Seigneurs de ses Vasfaux pour la Cour de Perfe, afin d'y terminer cette alliance. Le Schah reçut le Prince Akish avec beaucoup de distinction, & lui sit présent de la Ville de Kho-

Mariage de

d'or, & mille pieces d'étoffe de foie, avec quantité d'habits magnifiques. En-Buzzuga, étant mort après vingt-lept ans de regne, eut pour Successeur Din-maiauxt. Avanash khan, son frere. Din-mahamet (94), fils d'Avanash, qui avoit marqué de bonne heure de grandes dispositions pour la guerre, résolur, à l'âge de dix-neuf ans, de faire une incursion vers Astarabad, avec un corps de quarante hommes. En passant le bras méridional de l'Amu à Sidalik-taka, il

jan. Il envoya au Khan Buzzuga dix lingots d'or & le même nombre en argent, chacun de la largeur d'une thuile, avec dix beaux chevaux, dont les felles & les harnois étoient garnis d'or. Il envoya pour fon épouse neuf pièces de drap

Avantures de

(88) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

fuite cette Princesse fur amnée à sa Cour-

(89) Il étoit fils de Mahammed, fiere de Schah-bakht, qui conquit la grande Bukkarie comme on l'a rapporté.

(90) Cette derniere Place eft fituée fur les

frontieres de Jorjan en Perfe (9t) Talmash. Tamasip dans les Traductions. C'étoit Thamas, Sophi ou Schah de

Tome VII.

(91) C'est ainsi que les Assatiques nos l'Empereur Ottoman, parce qu'il possede ce qu'ils appellent l'Empire Roma (93) D'autres écrivent Karkhan ou Gur-

bhan. Ce nom fignifie Gendre pu Allie du

(94) Tugma fignifie un Enfant né d'une E(clave acherée, tel qu'étoit effectivement Din-Mahamet,

Usnage.

rencontra le domestique d'un Seigneur de la dépendance du Sultan Maha-BE KARAZM. met ghazi, qui conduisoit neuf chameaux & trente moutons. Ayant remarque dans ce nombre une chévre jaune, il la demanda au conducteur, pour la subsistance de ses gens; & sur le retus de cet homme, il le sit maltraiter & lui fit enlever tout fon troupeau. Enfuite il continua fon chemin, & fon entreprife eut le fuccès qu'il s'étoit promis. Mais, à son retout, il rencontra un Parti de Mahamet-ghazi, qui lui enleva son butin & le fit prisonnier, en laiffant à ses gens la liberté de suivre leur chemin. Il sut conduit devant le Sultan qui le rerint quelque tems dans une prison. Ensuite, le ctoyant assez puni, il le renvoya au Sultan Avanash, fon pere, fous une escorte de six hommes, avec ordre de dire à ce Prince qu'il lui rendoit son fils Tugana, après l'avoit châtié de fon invasion fur les terres de Perse & des brigandages qu'il avoit commis fans aucun aveu.

Comment il fe vange.

Din-mahamet, impatient de se voir en liberté, jettoit de grands cris dans fa marche, pour attirer ses gens à son secours, s'il s'en trouvoit sur la route. D'un autre coté, chaque fois qu'il se faisoit entendre, l'Officier de son escorte affectoit aussi de crier. Cette raillerie lui parut une nouvelle insulte. Quelques-uns de ses gens, qui l'avoient suivi, ayant reconnu effectivement sa voix, & l'ayant joint pendant que ses gardes étoient endormis, il leur fit égorger cette foible escorte & fir enterrer les corps dans un endroit écarté. Son pere, qui ne l'aimoit pas, fut surpris de le tevoir & lui demanda comment il s'étoit sauvé de sa prison. Din-mahamet répondit qu'à la vérité Mahamet-ghazi lui avoit sçu mauvais gré de son expédition, mais qu'ayant bien-tôt oublié ses ressentimens, il l'avoit renvoyé libre avec divers présens. Ce mensonge passa pour une verité. Cependant le jeune Prince ne pensant qu'à se venger. trouva le moyen de prendre le cachet de son pere & celui de sa belle-mere, qui étoit sœur de Mahamet-ghazi. Il éctivit au Sultan une Lettre en leur nom, pour lui donner avis que la sœur étoit dangereusement malade, & qu'elle defiroit de le voir. Mahamet-ghazi ne fit pas difficulté de se mettre en chemin. Il arriva le foir, tandis que le Khan fon beau-frere étoit à la chasse; & passant droit à l'appattement de sa sœur, il sut surpris de la trouver en bonne santé. Lorsqu'il eut appris d'elle-même, non-seulement qu'elle se portoit bien, mais qu'elle ne lui avoit pas écrit , la défiance qu'il eut de quelque trahison le fit sortir sur le champ pour remonter à cheval. Mais entendant du bruit dans la grande rue, qui faifoir face au Château, il gagna les écuries du Khan, dans l'esperance de s'échaper par une porte de derriere. La rue voisine étant déja remplie de monde, il se cacha dans un monceau de fumier qui étoit au coin de l'écurie (95).

Mort de Mahamet-ghazi.

Din-mahamet l'avoit vû passer dans l'appartement de sa sœur & l'avoit suivi avec une partie de ses quarante hommes. Ne l'y trouvant plus, il avoit appris de quelques femmes du Palais qu'on l'avoit vû tourner vers les écuries. Après bien des recherches, un de ses gens découvrit le bout d'une robe d'écarlate, qui fortoit du fumier. Din-mahamet, averti fur le champ, s'approcha de cette retraite & tua le Sultan de sa main. Cette nouvelle s'étant aussi-tôt répandue jusqu'à Wazir, Ghazi, frere de Mahamer, vengea sa mort par celle

(95) Hift. des Turcs , des Mongols , &c. p. 139 & fuiv.

el'Ali . fils de Safian & frere de sa propre femme , qui étoit venu dans ce même ROYAUME moment rendre visite à sa sœur. Avanash-khan, qui apprit à son retour de la DE KARAZH. chasse ce qui venoit de se passer dans son absence & que Din Mahamet s'étoit hâté de prendre la fuire, assembla promprement son Conseil. Mais il n'avoit pas par la morté Aeu le tems de prendre une résolution, lorsqu'un courier arrivé de Wazir l'in- liforma du meurtre d'Ali, & le jetta par conféquent dans un nouveau rrouble.

Les neveux du Khan furent informés, dans l'intervalle, de ce qui étoit ar- Guerre civile. rivé à Urgenz & à Wazir. L'approche d'une guerre civile, qu'ils crurent iné- qui finit par la vitable, leur fit prendte le parti de se rendre à Urgenz, d'où les gens de Ma- race d'ilbars. hamet-ghazi retournerent aussi à Wazir. Avanash avoit peu d'inclination pour la guerre; mais il se trouva comme forcé par ses neveux de levet des troupes & de s'avancer vers Wazir. Le Sultan Ghazi, frere de Mahamet, envoya de fon côté à Yanghi-shahr, pour demander du secours aux descendans de Bilhars; ce qui n'empêcha pas que sans attendre le renfort qu'il se promettoit , il ne marchât avec ce qu'il avoir de troupes au-devant du Khan jusqu'à la Province de Kumkane, à l'Ouest de Wazir. On en vint aux mains. La victoire se déclara pour Avanash, & Ghazi périt dans l'action avec quinze Princes du sang d'I/hars. Ses fils, Omar-ghazi-khan & Shir-ghazi-fultan, & deux de ses filles tomberent entre les mains d'Akattay, frere d'Avanash, qui les envoya dans la grande Bukkarie. Les Princes d'Yanghi-shahr, qui écoient en marche pour joindre le Sultan-ghazi, n'eurent pas plutôt appris son infortune qu'ils gagnerent aussi la grande Bukkarie, sans avoir la hardiesse de retourner dans seurs propres Etats. Après ce grand évenement, les descendans d'Amunak firent main-baffe fur tous ceux de Burga qui tomberent entre leurs mains, & conferverent leurs femmes pour l'éfclavage. Ainfi fut détruite la race d'Ilhars, qui avoit été autrefois si nombreuse; ou du moins, il n'en resta plus aucune branche dans le Pays de Karazm. Cet Erat fut divifé entre les descendans d'Amunak. & Din-Mahamet eut en parrage la Ville de Duruhn.

Pendant ce tems-là Oma-phati-fultan, fils du Sultan Ghazi, étant artivé Gerd & ét st-dans la grande Bukkarie, s'engagea au fervice d'Obeyd-khan (96), & fe fignal dès l'age de quinze ans par diverses actions d'éclar. Il se donna tant de mouvement pour ses propres interêts, qu'Obeyd consentit, en sa faveur, à joindre ses troupes avec celles de Juanmart . Khan de Samarkand ; celles de Barok . Khan de Tashkant, & celles du Prince de Hiffar, pour faire une invafion dans le Karazm. Au bruir de leur approche, les Princes qui étoient en possession de Khayuk, de Hazarash & des autres Villes voisines, marcherent avec leurs forces au secours d'Avanash. Mais ce Khan n'eut pas la hardiesse d'attendre l'arrivée de ses ennemis. Il se retira dans les Deserts avec ses alliés, & laissa Urgenz à la discretion d'Obeyd, qui détacha aussi-tôt quelques troupes à la poursuite des fugitifs. Tous ces malheureux Princes ayant été faits prisonniers, Obeyd Mont CATIBLE. en fit le partage entre les vainqueurs. Avanash, qui tomba entre les mains d'Omar-ghazi, y rrouva ausli-tôt la mort. Urgenz fur donnée au Prince Abdalazis, fils d'Obeyd. Chacun des quatre Princes conféderés eut pour sa part une des quatre Tribus Usbeks qui étoient établis dans le Pays de Karazm, Ils y laifferent des Gouverneurs & retournerent dans leurs Etars.

(96) Il étoit neveu de Schah-bakht, & ac- mune de tous les Princes Ufbeks établis dans la ciere petit-fils d'Abulgayir, qui est la tige com- grande Bukkarie.

Y ii

ROYAUME

Lorsqu'Avanash avoit été fait prisonnier, ses deux fils Mahmud & Alis'é-DE KARAZM. toient refugiés à Duruhn, chez Din-Mahamet leur frere aîné. Yussof & Yunus, deux fils de Safian, avoient choisi la même rettaite avec d'autres Princes & plufieurs jeunes gens d'un rang distingué. Mais Khal & Akastay, freres d'Avanash, furent transportés dans la grande Bukkarie, avec tous les enfans du dernier; à l'exception de Hajim, qui n'avoit alors que dix-huit ans. Ce jeune Prince s'étant déguifé fous des habits fort vils, se retira chez un vieux domestique de son pere, & se chargea du soin de l'écurie sous l'apparence d'un Esclave. Il passa quelque-tems dans cette condition; mais son pro-

Din-mahame rend four dé-

tecteur craignant enfin qu'il n'y fut reconnu, le conduisit à Duruhn. La tranquillité qu'Obeyd croyoit bien établie par ses partages ne sut pas de longue durée. Din-Mahamet, accompagné de tous les Princes réfugiés, se mit en matche vers Urgenz à la tôte de deux mille hommes, qui furent renforcés sur la route par la jonction de mille Turcomans. Mais en arrivant dans le Pays de Pishga, il reconnut que ses sorces ne suffisoient pas pour attaquer la Ville; sans compter qu'il manquoit de barques pour ttaverser l'Amu. Il ptit la résolution de marcher vers Kayuk, parce que de ce côté-là il n'avoir pas besoin de barques, & que cette route étant peu habitée il pouvoit esperer du secret pour sa marche.

A son arrivée, s'étant tendu maître de la Ville sans beaucoup de résistance, il fit tuer le Commandant & une partie de la gatnison. Le Gouverneut d'Hazarash n'eut pas plûtôt appris cette expédition, qu'il se tetita dans Urgenz; & le Sultan Abdalazis craignant de tomber entre les mains de Din-Mahamet se hâta autsi de gagner la grande Bukkarie. Obeyd, à l'arrivée de son fils, assembla promptement une armée nombreuse & marcha vers Urgenz. Mais étant entré sur les terres des Turcomans de Karamit , il y assit son camp avec une partie de ses forces, & fir avancer le teste, qui montoit à quarante mille hom-

cibie de Dinmalamet.

Corrage invin- mes, devant les murs de cette Ville. Au premier avis de sa marche, Din-mahamer quitta Kayuk pour aller à sa rencontre. Toutes ses forces ensemble ne montant point à plus de dix mille hommes, les Princes & les Seigneurs qui l'accompagnoient étoient d'avis de retoutner à Duruha. Ils donnoient pour raison qu'Obeyd n'étant venu que pour couvrir Urgenz, n'apprendtoit pas plutôt leur rettaite qu'il penferoit à se retiter aussi, & qu'alots ils pourroient retourner sans bruit & s'emparer de la Ville. Mais Din persista dans la résolution de livrer bataille. Deux cens vingt de ses principaux partisans mirent pied à terre, & se prosternant à ses pieds, le conjurerent de pourvoit à sa sûteté. Ils renouvellerent trois fois les mêmes supplications. Enfin paroiffant offensé de cette réfistance, il descendit lui-même. de son cheval, il prit une poignée de poussière qu'il se répandit sur la tête, & s'écria d'une voix ferme : Je dévoue mon ame à Dieu & mon corps à la terre. Enfuite, se tournant vets les Seigneurs qui l'environnoient : » Je me regarde, " leur dit-il, comme un homme mort. Si vous croyez votre vie plus précieuse » que la mienne, je ne vous empêche pas de me quittet. Mais si vous voulez » partaget avec moi la gloire qui nous attend, marchons à l'ennemi. Entraî-

nés par son exemple ils temonterent à cheval & continuerent leur marche. Toute l'armée les fuivit en verfant des larmes. II défait l'armés d'Ulicid. ' Comme les ennemis s'approchoient, Din-mahamet s'arrêta dans la Province de Gardankhaft, près d'un étang qui a porté depuis ce jour-la le nom de ROYAUME Skikall-kuli, Il rangea fes troupes a l'Ouest. Ses coureurs lui ayant rappor- pe Kanazas. té, avant le jour, que l'enneme n'étoit plus qu'à deux pas, il divisa sa petite armée en deux corps, de l'un desquels il prit le commandement lui-même; & donnant la conduite de l'autre à Juffy-Julian, il les posta des deux côtés du chemin. L'armée Bukkarienne parut austi-tôt, avec la plûpart de ses Chefs à la tête, & précedée de quarante torches que les Ufbeks laisserent passer. Mais fondant auffi-rôt fur les flancs des Bukkariens, ils les chargerent fi brufquement qu'ils les rompirent sans peine, & les mirent en fuite malgré la supertorité du nombre. Togay-bahadur, Chef des Kunkurats & vassal de Din, tua dans cette action foixante hommes de sa main. Din pénetra si loin dans la plus grande épaisseur des rangs ennenis, que son arc tomba sans qu'il s'en apperçut. Hajin-fultan, qui n'avoir pas cellé de l'accompagner, ayant relevé cette arme : " Mon frere , lui dir le brave Din , ce que vous avez fait aujourd'hui » pour moi doit êrre entre nous le nœud d'une immortelle amitié. Il étoit alors âge de vingt-huit ans. Hajim en avoit dix-huir (97). Cette victoire fut com-

# niers de distinction eurenr la liberté d'alser dans la grande Bukkarie, sur leur parole, accompagnés d'Hajim, qui ramena heureusement en 1543 (98) Agus-Khans depuis Kalh jufqu'à Din-mahamet.

tay-fultan, fon pere, Kahl-fultan & les autres Princes (99).

plette. Outre les foldats tués ou prisonniers, la plûpart des principaux Officiers ennemis tomberent entre les mains du vainqueur & le mirent en état de délivrer par des échanges les Princes captifs de fa famille. Quelques prifon-

AUs s τ - τôτ que la valeur de Din-mahamet eut remis les descendans d'A- Parrage do Pays munak en possession de ce qui leur appartenoit dans le Royaume de Karazm , de Karazm entre ils reconnurent le Prince Khal pour Khan d'Urgenz. Akattay eur Wazir , & beki. Baghadad fut donnée au Prince Hajim son fils. Khayuk fut le partage des defcendans de Safian (1); Hazarash, celui des fils de Buzzuga. Din-mahamet & fon frere eurent les Villes de Duruhn, de Yaur-furdi & de Nafay.

Akattay, fuccedant par le droit de l'âge à Kahl fon frere, donna Kat à Shevkhmahamet & à Schah-naffer , deux fils de Kahl (1); Urgenz avec ses dépendances à Ali, le plus jeune des fils d'Avanash; & continua lui-même de résider à Wazir. Mais il ne jouit pas long-tems du rang suprême.

Yunus, Prince dont l'ambition égaloit le courage, & qui avoit époufé la fille Fottep de de

d'un Byaws (3) des Mankats, partit un jour de Khayuk avec quarante hom- jeune Yunus. mes choisis, sous prétexte d'aller rendre visite à son beau-pere, qui faisoit sa demeure près d'Urgenz. Etant arrivé à Tuk, dont il sçavoit que tous les Habitans étoient fortis pour aller du côté d'Urgenz & de Wazir, il monta sur une Tour, d'où il pouvoipvoir Urgenz; & n'ayant pû dissimuler le desir qu'il avoir (97) Ou Hazim. Jenkinson écrit toujours ( 2 ) La lettre b , dans Khal , parolt y être

Azim. pour l'Alif Arabe; comme dans Kahi & Da-(98) 949 de l'Egire. ruhn. (99) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. ( 3 ) Charge militaire des Karakalpaks & de la Horde de Kafachia. Elle revient à celle

(1) C'étoient Yunus & Paluankuli, deux de Colonel. fils de Safian,

Y iii

ROYAUME DE KARAZM, USBIRS. Uferend maître d'Urgenz,

de regnet dans une Ville où il éroir né, se gens lui déclaretent que dans queleu, que lheu qu'il voulût les conduire ils étoient prêts à le suivre. Ils artiverent à Urgenz vers minuit. Etant entrés à pied dans se soil et le demeuretent cachés, ture pour donner le tems aux gardes de passer avec leurs torches. Ensuire, à l'aide

d'une longue perche appuyée contre le mur, ils passerent tous par-dessus ; & marchant droit à la maison de Mahmud , qu'Ali son frere y avoit laissé Gouverneur pour se réserver la liberté de demeurer à Nasay, ils se saisirent de sa personne & le firent mener à Wazir, où ils le confiérent à la garde d'Akattav. dont il avoit épousé la fille. Mahmud étoit un fort méchant homme. Il ne cessa pas d'importuner Akatray pour l'engager à se rendre maître d'Urgenz , en lui faifant confiderer que Yunus n'avoit que quarante hommes, & qu'il n'étoit pas vraisemblable que les Usbeks lui servissent d'appui contre leur Souverain. Ces raisons déterminerent le vieux Khan. Mais s'étant avancé vers la Ville, il fut furpris de trouver Yunus qui l'attendoit avec un gros corps de troupes. L'action s'engagea, & finit par la défaite d'Akattay. Kaffem, fils de Yunus par une fille du Khan, se chargea de marcher sur les traces de son grand-pere. Il lui crioir, en le poursuivant : " Où allez-vous d'un tems si chaud ? Vous feriez mieux de » vous reposer sous quelqu'arbre, & demain vous pourriez continuer votre " voyage à la fraîcheur du marin. Le vieux Khan répondit : " Votre pere a le » cœur mauvais. Si vous êtes bien intentionné pour moi , laissez-moi la li-» berté de continuer ma route & ne me faites aucun mal (4). Kassem n'obtenant rien par ses prieres, le força de retourner à Urgenz avec lui.

More cracke

A cene nouvelle , tous les Ulbeks des environs de cette Ville s'alfembleren tumultusellement & reconnutern Vanus pour leux Khan, fans avoic confuile les autres Princes. Quelques jours après, Yanus fit dire aux quatre fils d'Aktary (5), qui failoient leux demeure à Wairi, que fans avoir en Ul'inention d'arrètes leux pere, il avoit été obligé de le faite amente à Urgenz, parce qu'il s'étoit trouvé lor mail d'une collègue qui continuit de le toutmente beaucoup. Pendant qu'on exécutoit cette commitilion, il envoya quatre hommes dans le tue qui fervoit de prifion au malhaettura Mastray, avec ordre de lui lier les mains de les pieds, de d'empalet vif, mais d'oblerve qu'il ne partir fait fin portre le consp. à Wazir, avec de grands compliments de condoléance pour les fils, auxquele il fe flatroit de pouvoir perfuader que leux pere étoit mort d'une atraoue de coliuse.

Vengeance de

Lorfqu'ils eurem appris la verité, ils en donnetent avis à deux autres de leurs fieres (6), qui c'édiocine à Baghadad, Ville dependante du Khorafan. Ils les exhoracient en même-tenns à joindre leurs forces pour la vengeance d'un noie particide. Leur d'iligence ayant répondu à leur haine, Y unus ne fur pas pliubit informé qu'ils avoient paffé l'Amu, que fans les attendre dans Urgens l'séfforça de gogner la grande Bukkarie avec fon fréte d'ès les fils de Kahl-khan. La plipiart de fest gens l'abandonnetent en chemin. Kaffum, 50 nils; sértant égaré, avec un feu lhomme de fa fuire, fur tath lêt livéz à Harfum, qui

(4) On reconnoît dans ce récit la simplisité de l'Historien Tartare,

(5) C'étoient Fulat, Timur, Alla-kuli & Sulsymau, (6) Hajim & Mahmud,

### DES VOYAGES. LIV, III.

le fit tuet fur le champ (7). Cette tévolution arriva dans le cours de (8) l'an-ROYAUME nce 1549.

DE KARAZM.

Ainsi les descendans de Sasian & de Kahl ayant été dépouillés de tout ce qu'ils possedoient dans le Karazm, les enfans d'Avanash conserverent la posfellion de Duruhn & de Yaurfurdi , qui dépendoient du Khorafan. Ceux d'Akattay fe maintiment à Urgenz & à Wazir; & les trois fils de Buzzuga , Ish , Dost & Burum , devintent maîtres de Khayuk , d'Hazarash & de Kat. Mais la dignité de Khan fut conferée enfuite à Din-mahamet.

Ce Prince ne pouvant demeurer oilif, entreprit de faire une invalion dans Guerre de Din-

le Khorasan; ce qui obligea Schah-tahmash d'y envoyer une armée, qui s'empara de Yaurfurdi. Ausli-tôt que les troupes Persanes se surent retirées, le Khan le rendit à Kafwin, où Thamash relidoit, & le pria de lui restituer cette Ville. Mais le trouvant fourd à ses instances , il sit contresaire le sceau royal de Rose qui lai Perfe, & composa une Lettre au nom du Schah, qui portoit ordre au Gou- ressit. verneur de remettre la Ville au Khan des Usbeks & de venir promptement à la Cour. Ensuite, prenant le tems que Thamash étoir à la chasse, il se déroba secrettement & se rendit à Yaursurdi , où il presenta lui-même sa Lettre au Gouverneur. Cer Officier, qui ne pouvoir refuser d'obéir, lui abandonna la Ville

A peine eur-il tourné le dos, que Din-mahamet ayant fait sermer les portes passa tous les Persans au fil de l'épée. Thamash s'avança bien-tôt avec une atmée confiderable ; mais en arrivant près de Mashad (9), fur les bords de la Riviere de Kara-fu, il apprir que le Khan étoit à la tête de cinquante mille chevaux. Cette nouvelle lui parut si ridicule qu'il n'y ajoutoit aucune soi , lorsqu'on vint l'avertir que le Khan étoit à la porte de sa tente. Din-mahamet étant entré à l'instant, se mit à genoux devant lui. Dans l'étonnement lier d'artrépésée d'une hardiesse si extraordinaire, Thamash ne se contentant pas de mettre sa main droite fur l'épaule du Khan, posa la gauche sur sa poirrine, pour sentir fi le cœur ne lui battoit pas. Mais n'y découvrant aucune émotion, il ne put se

défendre d'admirer une si merveilleuse intrépidité. Il lui pardonna généreusement : & l'avant traité avec beaucoup de magnificence, il le congédia le len-

demain, chargé de riches préfens, après lui avoir fait l'honneur de le conduire lui-même à quelque distance du camp.

Quelque-rems après, Obeyd, Khan de la grande Bukkarie, se rendit maître comment Dinde Maru, dont il donna le gouvernement à Yalumbi, Chef des Naymans, Mais mahamit centre la confiance qu'il avoit à ce Prince sur bien-tôt alterée par les mauvais offices de ceux qui portoient epvie à sa fortune. Il prit le parti de le rappeller à sa Cour; & Yalumbi ne se hâtant pas d'obéit à cet ordre, il sit marcher contre lui une armée de trente mille hommes, dans l'opinion qu'il pensoit à se révolter. Le Prince des Naymans, qui se voyoit sans ressource, eur recours à l'asfiftance de Din-mahamet. Elle lui fur accordée, Cependant les troupes de Din étoient en se petit nombre, que la force auroit eu peu d'effet sans le secours de la ruse. Il donna ordre à ses gens de couper trois petits arbres, d'en fixer un à chaque côté de sa cavalerie, le troisième à la queue, & de marcher ainsi en

(8) 956 de l'Egire.

& se hâta de partir.

<sup>(7)</sup> Nommé ensuite Zungali-khan,

<sup>(9)</sup> Ou Tus, comme on l'a vû ci-deflus.

gardant d'affez grandes distances. Le Général Bukkarien, informé que le Khan-M. KARAZM. venoit au secours d'Yalumbi, envoya quelques cavaliers à la découverte. Ils furent trompés par la vue des trois arbres, qui leur présentoient dans leur in-USREKS. tervalle l'apparence d'une armée fort nombreuse, &, sur leur rapport, le Général prit le parti de la retraite sans avoir vu l'entremi. Din-mahamet avant pris

Caractere de ce

possession de Maru, y établit sa résidence pour le reste de sa vie. Outre les vertus héroiques, que ce Khan possedoit dans un ordre distingué, sa générosité, sa bonté & son éloquence lui avoient fait une réputation extraordinaire. On lui attribue aussi une singuliere vivacité d'esprit. La mort le furprir à l'âge de quarante ans, dans sa Cour de Maru, en 1552 (10), c'està-dire, en style Mongol, l'année de Sighir ou de la vache. Il laissa deux fils. dont l'aîné se nommoit Saganda-mahomet; mais ce Prince ayant quelque de-

fordre dans l'esprit , Abul , son frere , succeda au trône après son pere & regna plusieurs années avec beaucoup de fagesse. Pendant le cours de son regne il fit une irruption dans le Khotafan avec des forces considerables. En arrivant à Mashad il detacha son fils unique, pour pénetrer plus loin dans le Pays. Mais ce jeune Prince s'étant avancé jusqu'à la Riviere de Kara-fu, à l'Ouest de cette Ville, y rencontra une nombreule armée de Perfans, qui défirent la sienne & qui lui ôtcrent la vie. Les Usbeks petdirent dix mille hommes dans cette ba-Guerison ex- taille. Un si triste évenement jetta leur Khan dans une maladie dont il ne put être guéri par les secours ordinaires. Une semme de Maru profita des circonstances pour faire paroître un enfant de quatre ans, qu'elle prétendoit avoit eu du Sultan, une nuir que l'ayant fait appeller pour jouer de la harpe il lui avoit pris envie de coucher avec elle. Là dessus un Médecin, qui passoit pour le plus habile du Pays, entreprit de faire servir cette avanture à sa guérison. Il ordonna que l'enfant fut deshabillé. Il le plaça fur le ventre du Prince mourant ; & les ayant couverts tous deux dans cette situation , il se mit à crier : " Sultan, reconnoissez un fils qui est de vous. Cette pratique fut continuée trois fois le jour, Enfin le Sultan reprit des forces & se rétablit par degrés. Il

eraurdinaire

Nur-mahamet, derater deteendani de Din-mabamer-

reconnur l'enfant pour son fils & le nomma Nur-mahamet. · Après sa mort, Nur-mahamet lui succeda. Mais la naissance du nouveau Sultan servit bien-tôt de prétexte aux Princes de la race d'Hajim pour réunir leurs forces contre lui. Dans l'impuissance de leur résister, il implora la protecrion d'Obeyd, Khan de la grande Bukkarie, & lui livra ses quatre Villes de Maru, Nafay, Yaurfurdi & Duruhn, dans l'opinion que le Khan lui en laifscroit la jouissance & se contenteroir d'un tribut. Mais se voyant trompé dans son attente, il le quitta fort mécontent, pour se retirer à Urgenz, où ses ennemis le reçurent si bien qu'il passa cinq ans dans cette Ville.

Ala mort d'Obeyd, Nur-mahamet employa heureusement la force pour se remettre en possession de ses quatre Villes. Le mécontentement qu'il avoir eu des Usbeks lui fit prendre le parti de les passer tous au fil de l'épée & d'établir à leur place les Sarts & les Turcomans. Il commençoit à jouit de quelque repos, lorsque Schah-abbas-mast (11) voulant profiter aussi de la mort d'Obeydkhan vint meittele siège devant Maru, avec une puissante armée, & se rendit maître de cette Place en quarante jours. Il y fit prisonnier Nur-mahamet, qui

(10) 960 de ! Egire.

(11) C'étoit Abbas I, Sophi de Perse.

avoit

s'emparer de ses trois autres Villes, il le fit conduire à Schiraz. Ainsi finit dans DE KARAZM. ce Prince la posterité de Din-mahamet, fils ainé d'Avanash. Le fecond fils d'Avanash étoit Mahmud, qui fut furnommé Sari mahomet, Mahmud, 6-

avoit eu l'imprudence de s'y renfermer; & n'ayant pas eu beaucoup de peinc à ROYAUME

ou Mahomet le roux , parce qu'il tiroit fur cette couleur , quoique tous les au- cond fils d'Avatres Princes du fang d'Amubash fusient d'un beau brun. Il se livra fans mena- victore. gement à toutes fortes de vices. Sa passion étoit si forte pour les liqueurs, qu'étant un jour à boire du Braga, & quelqu'un l'étant venu avertir qu'on voyoit paroître les Troupes ennemies, au lieu de courir à fon cheval comme les autres, il s'attacha tranquillement à marquer avec un couteau tous les flacons où il restoit encore du Braga, & ne partit qu'après avoir recommandé à l'Hôte de les conferver foigneuscment pour son retour.

Ali, le plus jeune des fils d'Avanash, se vit maître, en divers tems, des Vil- Ali, denvier sis les de Najay , d'Yanfund , d'Urgenz , d'Hazarash & de Kat. Son usage étoit de passer l'Amu au Printems, pour aller camper vers les frontieres du Khorafan, d'où il envoyoit des Partis au pillage fur les terres des Perfans. En Automne, il retournoit à Utgenz. Il faifoit passer en revue chaque année tous les Usbeks qui étoient à son service, & leur donnoit à chaeun, pour paye, feize moutons, de ceux que les Turkomans lui fournissoient à titre de tribut. Lorfque ce nombre ne fuffifoit pas, il y fuppléoit du butin qu'il enlevoit aux

Perfans (12).

Ali effattaqué

Schah-thamash, irrité de ces ravages continuels, prit enfin le parti de faite marcher contre lui douze mille hommes. Ali, fuivant fon ufage, étoit entré parles l'enantavec trois mille Usbeks dans le Pays d'Astarabad, pour lever des contriburions fur la Tribu Turkomane d'Okli-koklan. Bader - khan , qui commandoit les Troupes Perfanes, le fuivit de ce côté-là. Quoiqu'allarmé du danger. Ali confidera que la retraite étoit encore plus dangereufe à la vue d'un ennemi fuperieur en nombre, & fe posta fur les bords du Kurgan. La profondeur & la rapidité de cette Riviere en rendent le passage d'autant plus difficile que ses rives font d'une hauteur extrême, à l'exception de quelques endroits guéables auxquels l'Auteur de ce récit, qui les avoit passes plusieurs fois, donne environ deux coudées de profondeur. Ali fit lier fes chevaux & fes beitiaux à la queue de son camp. Ses chariots furent employés à couvrir le front.

Les Persans l'attaquerent plusieurs fois dans cette situation, mais sans au- 11 les met en cun avantage, parce qu'ils n'avoient que de la cavalerie. Enfin un Chef des Turcomans, qui se nommoit Ali-beg, impatient de certe lenteur, sortit du camp avec trois cens hommes de la Tribu d'Okli, pour charger l'ennemi par derriere, tandis que le Khan les attaqueroit de front. Lorfqu'il fe fut mis en marche, quelques Officiers Ufbeks representerent au Khan qu'il y avoit de l'imprudence à le laisser partir, & qu'il étoit à craindre qu'il ne se joignit aux Persans. Mais tandis qu'on parloit à son désavantage, Ali-beg avoit déja commencé le combat. Il avoit été chargé trois fois pat l'ennemi; & l'inégalité du nombre l'auroit expose au dernier danger, si le Khan ne s'étoir hâté .

de fortir de ses retranchemens pour attaquer les Persans de front. Ce double effort les mit dans un si grand défordre, qu'après avoir perdu la moitié de

(11) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 171. Tome VII.

eur armée, ils ne penferent qu'à la fuite. Le Khan les poursuivit pendant une DE KARAZM. partie de la nuit, & Bader eur beaucoup de peine à le fauver avec un petit nombre de ses gens. Il y eut tant de chevaux pris dans cette action , que le Khan

nicore.

ayant sait présent de chaque neuvième à son Ecuyer, cette espece de dixme il meut Jun monta à sept cens. Quinze ans après, Ali-khan s'étant avancé, dans une de ses expéditions, jusqu'au Desert qui se nomme Zenghal, au Sud de Khojan, y fut attaqué d'un ulcere contagieux entre les deux épaules. Une honte mal entendue lui fit déguiser cet accident avec tant d'obstination, que ses Chess furent obligés d'employer la force & de couper ses habits sur la playe pour y apporter du remede; mais rous leurs soins ne l'empêcherent pas de mourit

Ser grander qua-

de cette maladie, en 1551 (13), à l'âge de quarante ans. C'étoit un Prince d'un mérite si rare, qu'Hajim, son cousin, disoit souvent de lui, qu'il surpassoit tous les descendans d'Yadiger en valeur, en libétalité, en bonne-soi, en modestie, & sur-tout dans l'art de régner. Pendant toute sa vie, dit l'Auteur, il n'avoit jamais voulu fouffrir que personne vît ou touchât son corps nud; & lorsqu'il fur prêt d'expirer , il ne permit pas même qu'un domestique portât la main à ses jambes, pour sentit si elles commençoient à se réfroidir. Il étoit prompt à rendre la justice. Dans une de ses expéditions, il fit pendre un homme pour avoir dérobé deux melons dans un champ. De deux fils qu'il laissa, l'aîné qui se nommoit Islander, mourut dans le cours de la même année; & Senjer, quoiqu'avec quesque altération d'esprit, régna dix ans. à Nasay, sous la conduite d'un Seigneur Nayman (14).

## Khans depuis Doft jufqu'à Abdallah.

Doft fuccede à Din-maharies dans Kayuk. Lah . fon frere , prendles annes-

A P R E's la mort de Din-mahamet, les Princes Usbeks donnerent pour successeur à Kayuk, Dost, second fils de Buzzuga. Ils le préfererent au Prince Ish, son srere aîné, parce qu'avec beaucoup de générosité & de courage, Ish n'étoit ni si sage ni si moderé, & que ses principes d'ailleurs étoient suspects. en matiete de Religion. Son chagrin lui fit implorer le secours de ses autres freres, pour se rendre maître d'Urgenz. En arrivant avec ses sorces dans le territoire de Zilpak , qui appartient au Pays de Kumkant , il y trouva le Sultan Hajim, prêt à le combattre avec une armée supétieure en nombre. Il se vit forcé de poster la sienne derriere une petite Riviere, & de se couvrir de ses chariots. Hajim, après une attaque qui dura huit jours, finit la guerre par un accommodement.

Quelques années après, Ish forma un nouveau dessein contre Urgenz, & retrouva le même Hajim entre cette Ville & celle de Tuk. Il se couvrir de ses chariots, comme il avoit déja fait. L'attaque d'Hajim dura sept jours, avec des forces superieurcs; mais il apprit avec une surprise extrême que son ennemi s'étant détobé pendant la nuit étoit entré dans Urgenz. Ish, se voyant maître de la Place, donna ordre aux Vigurs & aux Naymans de se retirer Wazir, fans emporter aucun de leurs effets. Il laissa la liberté de demeurer dans la Ville aux autres Tribus qui s'y trouvoient établies.

(13) 979 de l'Egire.

(14) Hift. des Tures, des Morgols, &c. p. 180 & fuir.

Les deux Partis s'efforcerent d'engager dans leuts intérêts Ali-kan , qui fai- ROYAUME foit sa tésidence à Nasay. Ce Prince s'étant déclaré pour Hajim, joignit ses de Karaza. troupes aux siennes, avec celles d'Abul, fils de Din-mahamet, & forma le siège d'Urgenz, Ish fit d'abord une belle défense. Mais les assiègeans étant médanstrigenz, montés à l'affaur, tandis qu'il vititoit à cheval les postes de la Ville, un Durman, dont il avoit enleve la fœur, bleisa son cheval au flanc, d'un coup de fléche. Il fut renversé avec tant de violence qu'il se cassa une jambe; & les Ennemis, qui escaladerent la Ville dans cet inservalle, arriverent aflez-tôt pour le tuer, avant qu'il fur remonté à cheval. Ils tuerent aussi Dost, frere d'Ish , & firent transporter ses deux fils dans la grande Bukkarie , où ils moururent sans enfans. Ainsi finir la race de Bezzuga. Cette révolution arriva l'année 1557 (15), qui est celle de Ghilli ou du Cheval.

Dans le cours de la même année, Hajim, qui n'étoit âgé que de trenie- Hajimettrocing ans (16), fur proclamé Khan, & choust Wazir pour sa résidence. Comme il ne restoit de toute la posterijé d'Amunak, que les enfans d'Avanash & ceux d'Akattay, les Villes d'Urgenz, d'Hazarash & de Kar, furent données à Ali, dernier fils d'Akattay (17). Des quaire autres fils du même Khan, Mahmud vivoit avec Hajim fon frere; Pulad & Timur eutent Khayuk en

parrage & deux Tribus de Turkomans (18).

Pulad & Timut avoient tous deux l'esprir foible. Le second, dans une promenade qu'il faisoit à l'âge de quinze ans, sut invité à descendre par un

homme du Pays, qui tua un mouron gras pour le mieux traiter, & qui lui fit présent d'une éclanche à son départ. Le jeune Prince s'emptessa de la porter à son Pere. Mais Akattay-khan, offensé de sa conduite, refusa ce préfent , & lui dit : » Qu'à l'âge de cinquante ans où il étoit parvenu , il n'a-» voit jamais engagé personne dans une relle dépense; que si les Paysans » avoient été obliges de tuet des moutons pour lui dans sa jeunesse, ils de-" voient donc lui tuet des chevaux, à présent qu'il étoit plus âgé; & que tous " ses autres Vaisaux ne pouvant se dispenser de suivre cer exemple, c'éroit le » moyen de les réduire tous à la pauvreté. Après ces reproches, il lui fir donner trente coups de fouer, avec tant de rigueur que la chemise du jeune Timur en étoir toute sanglante. Hajim, son frere (19), le rencontrant lorsqu'il fortoit de l'appartement de leur Pere, approuva ce qui venoir d'arriver, mais ne lui confeilla pas moins de se présenter le lendemain dans cet état aux yeux d'Akattay. Ce spectacle toucha le Khan & le fit repensit de sa sévérisé. Il exhorra son fils à ne pas retomber dans la même faute; & pour le consoler, il lui fit présent de la Tribu Turkomane de Ti-vazi, composée de fix mille familles. L3-deffus Timur fit ferment de ne recevoir jamais à dîner de personne, & défendit la même chose à rous ses gens.

Après la mott d'Ali-khan, Hajim établir sa résidence à Urgenz. Mahmud, Chantimens son frere, continua la sienne à Wazir : Pulad eut Khayuk, & Timur obtint Karazm. Hazarash & Kat. Quelques années après, lorsqu'Hajim fit une invasion dans le Khorafan , Abdallah , Khan de la grande Bukkarie , vint mettre le siège devant la Capitale. Mais après avoir perdu beaucoup de monde, il fut obligé

(15) 965 de l'Egire.

(16) Il étoit ne en 1513, 910 de l'Egire.

(17) Voyez l'article précedent.

(18) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

pag 167. (19) Azim , fulvant Jenkinson. Zij

de se retirer dans le Pays d'Yanghiarik, où il ne pensa qu'à la sureté des Pla-DE KARAZM. ces qu'il avoit de ce côré-là, en attendant des torces pour recommencer la Userks. guerre. Enfuite apprenant qu'Hajim s'avançoir avec une grosse armée pout le combattre, il prit le parti de faire la paix avec Pulad & Timur, qui étoient

ensemble à Khayuk, & de se reurer dans ses Erars.

Ambaffade da Grand-Screeneur à la Cour d'Abdattab.

Bientôt après, le Sultan Calife de Rum (20), fit solliciter Abdallah, par un Ambassadeur, d'attaquer avec toutes ses forces l'Empire de Sheykh-ogli (21), randis qu'il formeroit son attaque d'un autre côté. L'Ambassadeur , nommé Pia-lasha, qui avoit employé trois ans à ce voyage par la route des Indes, eut la curiofiré de revenir par le Karazm , & de se rendre par la Mer de Mazanderan (11) dans le Schirvan, qui dépendoit alors du Sultan de Rum, pour Violence des arriver à Islambul (23) en quatre mois. Mais en passant dans Urgenz, il fut dépouillé de tout , par les deux fils d'Hajim , Mahamet & Ibrahim , & conduit

Viloka.

à Mankishlak, d'où quelques Marchands de Schirvan, qui se disposoient à partir, le transporterent avec eux dans cette Province.

Averes fujera de plainte contre

Ce n'étoir pas la feule caufe de plainte. Les Habitans de la grande Bukkarie qui faifoient le voyage de la Mecque, passoient toujours par le Karazm, dans les tems de paix, & par les Etats du Schah de Perfe; mais pendant la guetre ils étoient obligés de prendre bien loin par les Indes. Il arriva mal-à-propos à quelques Marchands de faire trop de fond fur la paix & de prendre leur route par Karazm. En arrivant à Khayuk, ils furent aussi dépouillés par Baba-sultan, fils de Pulad, & renvoyés à pied dans leur Patrie. A leur retout, ils porterent leurs plaintes à Abdallah, qui plaignir leur infortune, mais qui leur déclara que les réparations ne dépendoient pas de lui , parce que Baba , leur ditil, étoit maître dans Khayuk, comme il l'étoit lui-même dans la grande Buk-Ferneté d'un karie; furquoi Haji-kutas, Chef de la Caravane, lui répondit ; " Qu'il feroit » son accusateur devant le Trône de Dieu, s'il laisson impuni un outrage fait

Chef de carava-

" à ceux qui alloient offrir leurs Prieres dans le Saint-Temple. Un reproche si ferme, joint à la perte de quatre Villes enlevées à Nur-mahamet, déserminerent Abdallah-khan à la guerre. Le bruit de ses préparatifs divisa les Usbeks du Karazm. Les uns se déclarerent pour le parti de la résistance; les autres pour celui de la soumission, dans l'espérance d'être employés & bien traisés dans la grande Bukkarie même, s'ils y ésoient conduits. Hajim comprit qu'il avoit peu de fond à faire sur ses sujets. Il laissa dans Urgenz Ibrahim & Mahamet, deux fils de ses fils, & se retira dans sa Ville de Du-

Al-fallah fair ta goerte mux Uf-

ruhn, avec Siunez-mahamet, fon fils aîné. Pendant que le Khan de la grande Bukkatie s'avançoit à la sête de son armée, Mahamet, fils de Timur sultan, partit d'Hazarash avec ses Usbeks & marcha vers Khayuk, dans l'espérance que faisant de ceue Ville le rendez-vous de l'armée, il fetois évanouir, comme son Pere, tous les projets d'Abdallah. Mais à son arrivée il trouva Pulad résolu de quitter Khayuk & de se retirer à

(20) C'est le Grand-Seigneur ou l'Emperear des Tures, qui depuis la suppression du Kaifat d'Egypre, transporté à Constantinople en 1516 par l'Empereur Se'im , elt qualifié de Kalife par les Princes de la religion , & prend lui-meme ce titre-

(11) C'est à-dire , des fils de Sheik. Sheikfest on ifmaci, Ros de Perfe. (21) Nom que les Tarrares donner à la Mer Caspienne.

(23) Nom que les Orientaux donnent à Constantinople.

Wazir. Il prit le parti de suivre cet exemple. Leurs troupes & leurs chariots ROYAUME étoient déja fortis de la Ville avec eux , & leur arriere-garde ne faifoit que passer pa KABAZM. la derniere Porre, lorfqu'un des Généraux d'Abdallah, nommé Kojambuli, entra par la Porte opposée. Le lendemain, avant suivi au grand trot les Princes confédérés, avec un corps de trente mille chevaux, il les joignit dans le Bourg d'Almatish-Khan, où ils s'étoient arrêtés le foir, au lieu de continuer leur marche pendant la nuir. A fon approche, ils fe firent un rempart de leurs chariots. Mais Kojambuli força cette barricade après une vigoureuse résistance & les mit en détoute. Comme il avoit perdu beaucoup de monde dans l'action, il ne poursuivit pas les Princes & leur laissa le tems de se rerirer dans

Wazit (24). Le danger qui les menaçoit leur fit prendre la réfolution de propofer la paix . Il les force de au Khan Abdallah, & de chaffer de la Ville Baba-fultan, qui avoir été l'oc-pais. casion de la guerre. Pulad, avec ses deux autres fils, se retira près d'Hajim à Duruhn, 1andis qu'Ibrahim & Mahamet, fils d'Hajim, allerent joindre les Confédérés à Wazir. Cependant Abdallah vint mettre le siège devant ceste Ville. Mais s'appercevant, après deux mois d'attaque, qu'il lui feroit difficile tromper par Abd'en fortir avec honneur, il eut recours à l'artifice. Il fit dire aux Confédérés dallahque se trouvant satisfait du parti qu'ils avoient pris de chasser Baba, comme la premiere cause de ses plaintes, il étoit dispose à les recevoir comme ses alliés & ses parens. Les Princes trompés par de si belles promesses, entrerenr en capitulation. Leur Ennemi envoya dans la Ville, à seur priere, cinq de fes principaux Seigneurs, escortés de quarante Cavaliers, pour jurer en son nom que leurs personnes & leurs effets seroient respectés, & qu'il n'avoit pas contr'eux de mauvaises intensions.

Après que les Seigneurs Bukkariens eurent engagé la parole de leur Maure par un ferment, le peuple de la Ville qui regardoit cette cérémonie comme une foible fureré, demanda qu'ils demeurassent prisonniers jusqu'à ce que le fiège fut levé & qu'Abdallah fe fut mis en marche. Mais Ali-fulran qui commandoit en chef, & qui malgré sa petite taille & sa figure contresaite étoir homme de beaucoup d'esprit, s'opposa forsement à ceste proposition. Il réprésenta que tous les Princes ésant proches parens d'Abdallah, n'avoient rien à craindre de lui ; que s'il les faifoit conduire dans la grande Bukkarie , ce feroit pour les établir plus avantageusement qu'ils ne l'ésoient dans leur l'ays de Karazm; mais que soin de lui attribuer cette vûe, il étoit persuadé qu'au premier témoignage qu'il recevroit de leur foumission il les faisseroir en possesfion d'Urgenz & de Wazir. Ces raifons ayant eu la force de perfuader tous Tout les Princes les Chefs, il ne resta au peuple que le parii du silence. Les Princes, accomenvojes dans la pagnés des Seigneurs Bukkariens, se rendirent au Camp d'Abdallah. Mais, grande Bukkaà leur arrivée, ce Monarque leur donna des gardes. Enfuite avant divifé leurs ne. Soldats en Escouades de dix ou douze hommes, dont l'un devroir répondre « de tous les autres , il les envoya sous prifonniers dans la grande Bukkarie. Enfuite, après avoir mis des Gouverneurs dans toutes les Villes du Karazm dont il s'étoit rendu maître, il prit la même route avec fon armée.

Un mois après cet évenement, Hajim & les dix Princes de sa Maison, qui

(14) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 187 & fuiv.

Ziii

ROYAUME DE KARAZM.

se trouvoient à Duruhn, prirent la résolution de se retirer dans les Etats de Schah-abbas-masi. Pulad, troisième fils d'Akattay, fut le seul qui trouvant de Usbeks. l'indécence, âgé comme il étoit d'environ foixante dix ans, à chercher un azile chez une Nation de Religion différente, aima mieux se livrer entre les

Abdallah fait cca Ufbeks.

mains d'Abdallah, dans l'espérance que ce Monarque touché de sa condition Matheurde Po- lui accorderoit une honnête lubtiftance. Mais il eut le malheur de se tromper, Abdallah ne fut pas plutôt retourné dans ses Etats qu'il lui sit donner la mort, & à tous les descendans d'Amunak qui étoient tombés entre ses mains. Ils furent exécutés le même jour dans la Ville de Sagratz, au nombre de douze, fans y comprendre quelques enfans qui eurent le même fort. Tous les autres prisonniers, au-dellus de l'âge de dix ans, furent affujettis à payer une taxe annuelle de trente Tangas; ce qui en mit un grand nombre dans la nécessité de vendre leurs enfans pour satisfaire à des loix si dures.

Hajim & les autres Princes étoient partis de Duruhn avec un corps de trois mille chevaux. Mais il lui en deserra un si grand nombre en chemin, qu'en arrivant à la Cour de Perse il ne lui en restoit pas plus de cent cinquante. Abbas vint en personne au-devant de lui, & le reçut avec routes les caresses imaginables. Siuntz-Mahamet & fon fils allerent demander la protection du Sultan Kalife

Abdallah recommence la Karazna.

Princes pour fe recible dans Jeurs Etate.

de Rum (15). L'Auteur rapporte cet événement à l'année Yilan ou du Serpent. Deux ans après, c'est-à-dire, l'année du Koy ou du Mouton, & la même où retre coutte le l'on vit paroitre une Comete, Abdallah fit marcher devant lui Abdal monnin, fon fils, avec une partie de son Armée, pour faire le siège d'Usfarain, Place du Karazm. A cette nouvelle, le Schah de Perfe quitta Karwin, & fe mit à Entrepile des 11 tête de ses Troupes, accompagné d'Hajim & des autres Princes Usbeks. Ces Princes ayant appris à Bastam que leur ennemi n'avoit que soixante hommes dans Khayuk & quarante dans Urgenz, jugetent qu'ils avoient de l'avantage à tirer de cette négligence. Comme une entreprise de cette nature devoit s'exécuter fans la participation du Schah , Hajim & quelques autres fe dispenserent d'y prendre part, dans la crainte d'offenser ce Monarque. Arah-Mahamet & Mahamet-kuli, deux fils d'Hajim, & les trois fils de Pulad, futent les feuls qui tenrerent l'expédition.

Ils monterent à cheval un jour au foir, & marchant toute la nuit, ils arriverent le matin dans le territoire de la Tribu Turcomane d'Amir. A midi, ils étoient à Astarabad (26). Dès le lendemain de leur départ, Hajim informa le Schah de leur projet. Ce Prince qui connoissoit l'activité d'Abdallah & combien il leur feroit difficile de rentrer dans leurs Etats pendant qu'ils auroient un ennemi si dangereux , pressa Hajim de marcher promptement sur leurs traces, & d'employer toute son autorité pour les ramener. Hajim les trouva dans Aftarabad. Mais au lieu de les faire changer de réfolution, il fe laissa persuader lui-même de les accompagner, pour juger des apparences d'un fuccès qu'ils commençoient à trouver encore plus vraisemblable, depuis que les Turcomans leur avoient promis une forte assistance. Etant partis d'Astarabad, ils s'avance-o rent vers la Montagne de Kuran, où les Tribus de Taka & de Yamus leur prêrerent cinq cens hommes. Enfuite traverfant le Territoire de Mankishlak . dont

<sup>(25)</sup> Ou de Turquie, comme on l'a déja remarqué.

<sup>(16)</sup> Ifterabas dans la Traduction.

rous les Habitans s'étoient retirés dans le Pays de Kututz (27), ils gagnerent ROYAUME le canton de la Tribu d'Irfuri , qui leur donna cinq ou fix cens hommes. De- px KARAZM. Li ils continuerent leur marche vers Pishga.

A l'entrée de cette Province, Hajim & ses deux fils prirent la toute d'Utgenz, tandis que Baba prit celle de Khayuk avec ses deux freres. Le Gouverneut d'Urgenz, informé de l'approche d'Hajim, se renserma dans le Château. Mais le vieux Khan trouva le moyen de s'ouvrir pendant la nuit un passage par dessous le mut, & s'étant rendu maître de la Ville, il passa au fil de l'épée le Gouverneur & ses quarante hommes. Après cette heureuse expédition , les Turcomans retournerent chez eux chargés de butin, & laisserent Hajim & son fils presque seuls dans Urgenz. Baba n'eur pas moins de succès de l'autre côté. A peine avoit-il paru devant les murs de Khayuk, que les Sarrs lui avoient ouvert les portes. Il avoit fait aufli main-basse sur le Gouverneut, nommé Manglish-beg, & fur fes foixante hommes; & les Commandans d'Hazarash & de Kat, dans la crainte du même fort, avoient pris austi-tôt la fuite vers la grande Bukkarie (18).

Hamza eft foré

Dix jours après, le Sultan Baba avant aussi congédié tous ses Turcomans, à la réferve de quinze, se rendit à Hazarash avec Paluan-kuli, son frere. Mais khajuk, comme on éroit dans la faifon de la vendange, Hamza fur arrêté à Khayuk pat le goût qu'il avoit pour le vin nouveau. Baba entroit dans Hazarash, lorfqu'au même instant il découvrir deux Officiers qui s'avançoient au galop, à la tête de cent cinquante chevaux. Il ne douta pas que ce ne fut quelque détachement eunemi; & ce soupçon suffisoit pour lui inspiret la précaution de fermer la porte. Mais à peine l'eut-il fetmée d'un côté, qu'un des Officiers fe présentant à l'autre y passa sa lance pour le tenit ouvert. Cependant quelques Habitans, qui artiverent à propos, vintent à bout de le fermer aussi, & leurs fléches obligerent bientôt les ennemis de se retirer. Dans leut retraite ils arrêterent un Sart, par lequel ils furent informés qu'Hamza étoit demeuré à Khayuk. Cette nouvelle les fit marcher auffi-rôt vers cette Ville. Ils y arriverent à midi, lorsque le Sultan étoit à prendre l'air. Mais étant en trop petit nombre pout employer la force, ils demeurerent cachés jusqu'au soir. Avec le fecours qui leur artiva dans cet intervalle, ils s'ouvrirent un passage; & pénétrant fans télistance, ils passerent tous les Habitans au fil de l'épée. Un événement fi peu prévû, déconcerta beaucoup les mefures de Baba.

On ne comprendroit pas d'où venoient ces troupes, fi l'on ne faisoit observer qu'Abdallah avoit fair avancer Khojambuli pour foutenir son fils Abdalmonnin, randis qu'il fuivoit lentement lui-même, en prenant le divertissement de la chasse au-delà de Zarjuk, dans le Pays de Gordish. Khojambuli avoit rencontré le Commandant d'Hazarash, qui l'avoit informé de ce qui: venoit d'arriver dans cette Ville. Il l'avoit envoyé fur le champ à fon Maîrre . qui lui avoit donné ordre de marcher fur le champ vers Khayuk, avec promesse de le suivre de près avec toute l'armée. Khojambuli rourna lui-même vers cette Ville. Mais trouvant l'entreprise déja exécutée par le Commandant d'Hazarash, il prit le parti de marchet vers Urgenz.

(17) A cause des querelles qu'ils avoient (18) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.d'un côté avec les Mankars ou les Karakal- p. 296 & fuiv. paks, & de l'autre avec la Tribu d'Irsuri.

ROYAUME hames-kulz,

Mahamet-kuli-fultan, troisième fils d'Hajim & Prince d'un grand courage, DE KARAZM, ayant appris la mort d'Hamza, fon cousin, tint cette nouvelle secrette, dans la réfolution d'aller joindre Baba dans Hazarash. Il fe fit accompagner d'un petit nombre de fidelles Turcomans & de Jagathays (19), & de deux cens Usbeks qui s'étoient échappés depuis peu de la grande Bukkarie. Ce petit Corps commença sa marche par la Riviere d'Urgenz. En artivant près de Kilpuk, il se trouva tout-d'un-coup environné par les troupes de Khojam-buli , qui se flattant que Mahamet-kuli ne pouvoit lui échaper , donna ordre à fes gens de le prendre vif. Mais ce jeune l'rince forma de ses gens un gros escadron, & fondit sur une des aîles ennemies, au travets de laquelle il se sit un passage. Après une fi belle action il se retira dans le Pays des Mankats (30), où il tenta d'engager le Khan de Kuzuk dans ses interêts, en lui proposant d'épou-Mort de Maha- fer sa sœur. Mais ce Prince craignant d'offenser Abdallah s'il recevoit savorablement fon ennemi, le fit atrêter & l'envoya chez les Russiens (31), où il mourut bien-tôt.

mer Luli.

Hajim, informé de ces évenemens, fortit d'Urgenz avec Arab-mahamet fon fils & quelques foldats, dans la vue de se rendre à Mantishlak. Les ennemis l'ayant joint trois jours après son départ, il sut obligé de faire face; & lorfqu'il se retiroit fort maltraité, il essuya dès le lendemain une nouvelle attaque, dans laquelle il perdit plus de la moitié des gens qui lui restoient. Sa fituation le força de cherchet encore un afile à Aflarabad, d'où il se rendit à Kazwin près du Schah. Abdallah fit en personne le siège d'Hazarash, & s'en Mort PAbbat- étant rendu maître il fit fuer Baba & quinze de fes gens. Enfuite il retourna tah, Khan de la dans la grande Bukkarie, où il mourut (32) le dernier jouade l'année 1597, qui

Comment Alim sent e Jans fes

A la premiere nouvelle de sa mort, le Schah Abbas-massi ayant assemblé une armée nombreuse alla camper l'année suivante à Bastam, Hajim lui demanda la liberté de se rendre en Bukkarie, pour solliciter Abdal-momin, fils d'Abdallah, de lui restituer ses Villes. Il partit, accompagné de quinze perfonnes, laiffant derriere lui Burandu, fils d'Ibrahim. Mais s'étant égaré dès le second jour de sa marche, il se trouva insensiblement près de la Montagne de Kuran, lorsqu'il se croyoit aux environs de Maru. Dans l'embatras où le mir cette erreur, il s'arrêta pendant toute la nuit, pout déliberer sur le parti qu'il devoit prendre. Le matin, au lever du foleil, il alloit faite ses prières à l'ombre, parce qu'on étoit au milieu de l'Eré, lorsqu'il vit paroître à cheval deux Naymans, qui venoient du côté d'Yaurfurdi. Après lui avoir souhaité une longue vie , ils lui apprirent qu'Abdal-momin allant du Khorafan dans ses Erats avoit été tué à Zamin (33) par ses propres gens, & qu'ils le cherchoient pour l'informer de cette nouvelle. Il se hâta de se rendre à Urgenz, où il arriva dans l'espace de huit jours. Il trouva cette Ville sans Gouverneur & sans garnison. Dans la confusion où le meurtre d'Abdal-momin avoit jetté les Bukkariens, ils avoient abandonné le Pays de Karazm. Hajim s'établit dans Ur-

(20) C'étoient d'anciens Mongols, venus dans ces quartiers avec le Khan Jagathay, dont ils avoient pris le nom-(30) Ou les Karakalpaks, qui possedent la partie occidentale du Turkestan.

est celle de Tauk ou de la Poule.

(11) Les Urns dans l'Original. (32) Ainfi Olearius fe rrompe totfqu'il rapporte que ce Khan fur pris & mis à more par Abbas , avec fon frere & trois de fes fils. (33) Ou Zam , fur la Riviere d'Amu-

genz & dans Wazir. Il donna Khayuk & Kat à son fils Atab-mahamet, & Ha- ROYAUME zarash à Isfandiar son petit-fils. Bien-tôt les Usbeks qui avoient été prisonniers pr Karazus d'Abdallah, profitetent de fa mott pour tetourner dans leur patrie. Trois ans après, Siuntz-mahamet revint aussi du Pays de Rum (34); & son pete ayant des Princes Usrefigné en sa faveur la dignité de Khan, se retira dans Khayuk pour y achever beks. ses jours avec Arab-mahamet. Mais Siuntz ne jouit pas long-tems de la douceur de regner. Il mourut un an après son tetour; & son fils Adallah, qui fut fon succeileur, ne lui survécut pas plus long-tems. Hajim mourut à son tour, dans le cours de 1602, qui est l'année de Bars (35) ou du Tygre (36).

## Regne (37) d'Arab-mahamet & d'Isfandiar.

ARAB-mahamet succedant à son pete, joignit Kat au partage d'Isfandiar. Six mois après, tandis qu'il passoit l'Eré sur les bords de la Riviere d'Amu, les Rustiens de Jaik (38) informés que dans cette saison Urgenz étoir sans Rustiens. foldats, s'en approcherent au nombre de mille, firent main-baffe fur un millier d'Habitans, chargerent de butin un grand nombre de chariots, enleverent mille femmes, & ne se retirerent qu'après avoir brûlé tout ce qu'ils ne pouvoient emporter. Arab apprit affez-tot cette trahifon pout se poster dans un défilé qui coupoit leur passage. Il se hâta d'y faire un retranchement de palissades, qu'ils ne laisserent pas de forcer après deux heures de combar ; mais ils furent obligés de laitler derriere eux leur butin. Le Khan, résolu de ne pas les tenir quirtes à si bon marché, les devança par des routes abregées & se faisit d'un autre passage où les Russiens turent arrêtes. Ils étoient dans un besoin d'eau si pressant, qu'ils se virent réduits à boire le sang de seurs blessés; & toures leurs attaques eurent si peu de succès qu'il ne leur resta pas plus de cent home mes. Ces miférables reftes gagnerent la Riviere de Khefel & se batirent , audelà de Tuk, des cabanes ou ils vécurent de la pêche, en attendant l'occasion de retourner dans leur Pays. Mais le Khan n'eut pas plurôt appris leur retraite qu'il y fit passer des troupes qui les tuerent jusqu'au dernier.

Invasion des

Six mois après, mille Kalmuks (39) entreprirent de surprendre les Ubeks Entreprirer con- . qui habitoient les botds du Khefel aux environs de Kat. Après en avoir tué mes. un grand nombre, ils s'en retournoient chargés de butin. Mais Arab-mahamer les poursuivit avec tant de diligence, qu'ayant été sotcés d'abandonner ce qu'ils emportoient, ils n'eurent pas peu de peine à s'échapper par la suite.

Les Naymans, qui n'avoient jamais pu s'accommoder du gouvernement d'Arab, firent entrer sccretement dans Khayuk le Sultan Khifferan, descendu d'lihars. Ils ne se proposoient rien moins que de le placer sur le trône, après s'être défait d'Arab. Mais ce brave Khan découvrit leur complot & tua fon rival. Sast mirza, Chef des conjurés, quoique son propre srete, sur tué par Barba-mirza, comme indigne de vivre apres une si noire offense. Deux ans

(14) On la Turquie. la prononciation Turque. (35) Ou Pars. Voyez ci-dessus le cycle (18) Uraffer dans les Traductions. C'é-

toient les Colaques qui habitent les bords du (16) Hift, des Tures, des Mongols, &c. Jaik ou Yaik. p. 305 & fuiv. (19) Nom de mépris que les Ufbeks don-

(37) Arap dans les Traductions, fuivant nent aux Eluths. Tome VII. Αa ROYAUME DE KARAZM. USBLES.

après, Sash-mirça se tendit avec vingt Viguts, d'Urgenz à Sanarkand, o à , il mena Satéb, de la race de Hassan-kui (40). Cette nouvelle persidie ne put échaper long-tema's la pénérration d'Arab. Il se rendit à Urgenz & tua l'ustrapateur, sans faire aueune recherche pour découvrir se complices, parce qu'ils pouvoient s'érre laisse netrainet innocemment dans le complo.

L'année fuivante, mille Kalmuks entrerent dans le Karazm, du côté de Bakirgan, pillerent quanrité d'Habitations, & se retirerent chargés de butin

malgré toute la diligence avec laquelle ils futent pourfuivis.

Commencemens de révolte de la part de fes Acaboushamer, faith de differences femmes fort fils, sommets Isfandius, Acaboushamer, faith de differences femmes fort fils, sommets Isfandius, Habath, Hars, Attaghart, Sandaur, Sandaur, Sandaur, Alexèn, Hars, Attaghart, Sandaur, Sandaur, Sandaur, Alexèn quatorres ans d'un reyne patible, a mi jour qu'il étoit. À Urgeur platieus punce-gens perfauderent à deux de fes fils, Habath & Ulter, pun igié de quatorres ans, l'autre de feitze, de fe rendre dans la même Ville pour sy fraite recevoir en qualité de finceclieras de leur perez. Arab apprenant qu'il sé étoient artérés près d'une fontaine, dans le canton de Pishga, qui n'étoit éloigné que d'une pourrée, le unif dit de expropeche fans cartiers, & gu'il étoit fictor réfolts de leux donner. Wazir pour partage, lls répondirent qu'ils commenceroient à marche lorfeuit la autoient refilmble leux gens. Il dépendiet du Khan d'artèrer cette fédition dans fa naitlance, parce qu'il étoit fi redouté de fes Suresqu'il lui autorit fuill de défennée que perfonne joginit les Princes; mais il négligea cette précaution dans la vie d'approfondir leur delfein, & le Peuple s'imagina qu'ils ne faisfoient rieur que de fon confenement.

H-both & Ilhars premient les armes.

Les deux Princes ayant formé un Parti confiderable firent une irruption dans le Khorafan, d'où ils revinrent chargés de butin. Ils envoyerent à leur pere deux prisonniers Persans, & congédiant la plus grande partie de leur troupe ils n'en réserverent que quatre-vingt hommes. Arab ptit cette occasion pour les faire exhorter, par un Seigneut Vigur, à se rendre auprès de lui. Mais les Usbeks d'entre Bakirgan & Darugan se joignirent à eux, & tépondirent que n'ayant rien à démêler avec leur pere ils n'étoient pas obligés de se rendre à certe invitation. Un langage si brusque patoissant annoncer une révolte, le Khan fe hâta de retourner à Khayuk. Les deux Princes recommencerent leurs tavages sut les terres de Perse. A leut retout ils se saistrent des greniers de leur pere, & distribuant le bled à leurs rroupes ils en augmenrerent beaucoup le nombre. Le bled étoit alors à si vil prix, que le poids de deux cens livres ne coûtoit pas plus d'un Tanga. On n'avoit pas semé d'autre grain depuis la perite Ville de Medekan jusqu'à Bakirgan & jusqu'au canton de Kuigan. Arab, qui possedoit une grande étendue de Pays, de ce côté-là, avoit fait ouvrir le Khefel derriere Tuk, & ses terres avoient été arrosées par une infinité de canaux. Enfuire, ayant fair boucher routes ces ouvertures, la Riviere avoit repris son cours vers la Mer de Mazanderau.

Parenge qui ne les facisfait par.

pril le parti, pour evirer la guerre civile, de s'accommodet avec ses fils, en leur cedant Wazir & tous les Turcomans de la dependance de cette Ville. Les deux Prànces ne firent plus difficulté de venir faluer leur pere à Khayuk; mais ils se firenz accompagner de quere mille hommes.

Wars détrône Quatre ans après , le Prince *Ilhars* affembla des troupes près de Wazir , fous

uent perfonnier. (40) Voyez ci-deffus.

prétexte de vouloir affiéger l'aurfurdi. Mais apprenant que son pere étoit parti ROYAUME pour Urgenz, il tourna vers Kliayuk & s'en mit en posseilion. Arab-mahamet, DE KARAZM, informe de cette surprise, retourna sur ses traces par le conseil de ses Offi- Ussess. ciers, qui lui perfuaderent qu'Ilhars abandonneroit la Ville à fon approche, Lorsqu'il fut arrivé à Kasgan, petite Place peu éloignée de Khayuk, Ilhars y envoya cinq cens hommes, qui l'arrêterent pendant la nuit avec toute sa suite. Il fut conduit à Khayuk & renferme dans une prison ; tandis qu'Ilhats distribua parmi ses troupes tout l'argent que son pere avoit amasse depuis longtems, & les biens de ses autres capifs. Les Princes ses freres n'eurent pas plutôt appris une action si détestable, qu'ils prirent la résolution de lui déclarer la guerre. Habash même s'offrit à les accompagner. Mais ils en furent désour- Arabettremis nés par quelques Seigneurs, qui leur firent craindre que cette conduite n'ex- en biené, posat la vie de leur pere à quelque danger ; au lieu qu'en abandonnant Ilhats à ses remords, on pouvoit esperer qu'il lui rendroit volonsairement la liberté. En

effet, c'est ce qu'on vit arriver bien-iôt. Le Khan , s'étant retrouvé libre dans Urgenz avec Isfandiar l'aîné de ses fils , résolut de se saisir d'Ilhars à son tour. Mais ce fils dénasuré découvrit assez tôt son dessein pour se retirer dans le Desert, sans autre suite que cinq ou six hommes. Ses habitations furent ruinces, & la plus grande partie de ses Sujets changerent de Maitre. Après cette expédition , Abulghazi , cinquième fils Abulghazi tu d'Arab, lui offrit d'aller tuer Habash & Ilhars, fes deux freres, qui entreie- deux freres, noient encore une étroise liaifon. Il lui repréfenta que c'étoit l'unique moyen d'affurer sa propre vie. Mais le Khan ne voulut rien déterminer sur une affaire de cette importance sans avoir consulté Zin-haji. Abulghazi voyant que ce Seigneur n'approuvoit pas sa proposition, pria son pere de se rappeller que Zinhaji l'avoit trompé, lorsqu'ayant été député vets les Princes au commencement de leur révolte, il avoit exageré leurs forces à son resour ; ce qui avoit obligé Arab de se retirer à Khayuk, dans un tems où il lui auroit été facile de se saifir d'eux s'il n'eur pris trop de confiance à ce rapport infidéle. Il ajouta que tout le monde approuvant son dessein, à l'exception de Zin-haji, il se confirmoit dans l'opinion qu'il avoit toujours eue, que cet homme & Kurbank son frere n'étoient que des traîtres, qui entretenoient une correspondance criminelle avec Ilhars par le moyen de leurs deux autres freres, les plus intimes confidens de ce Prince. En un mot, il représenta vivement à son pere qu'il ne pouvoit négliger son conseil sans s'exposer tou ou tard au repentir.

Le Khan n'en refusa pas moins d'entrer dans ses vues, & le Prince Issandiar Arab rejente fe déclara pour le fentiment de son pete. Habash, informé du projet d'Abulghazi par sesespions, ne lui pardonna jamais. Cinq mois après, Arab commençant à se repentir de n'avoir pas suivi ce conseil, envoya ordre au Prince Isfandiar de le joindre à Khayuk avec leurs troupes. En même-tems, il fit dire aux deux Rébelles qu'ayant près d'eux dix personnes qui n'avoient jamais cessé de leur donner de mauvais confeils, s'il vouloit les lui livrer il étoir prêt à leur accorder l'oubli du passé; mais qu'ausrement il ne les reconnoîtroit plus pour ses enfans. Sur leur refus, il fit avancer ses troupes vers Kandum, Bourg voifin de Khayuk. Abulghazi fe hâta de le joindre (41) & lui confeilla de

(41) Abulghazi partit de Kat le matin & n'arriva que le soir assez tard à Kandum. Cette remarque a son utilité pout la géographie.

Aaij

ROYAUME USDERS.

marcher fur la droite de la Riviere, tandis que lui-même, avec ses huit cens PE KARAZM, hommes, il forcetoit les Turcomans qui étoient campés dans le Defert & dont la plûpart étoient ses Sujets, de se joindre à lui; résolu de ne saire aucun quartier à ceux qui dépendoient des Princes rébelles s'ils refusoient de le suivre, parce qu'il étoit certain que fans eux ses freres n'étoient pas en état de raffembler quarre cens hommes. Le Khan n'ayant pas non-plus goûté cer avis, on attendit l'arrivée d'Isfandiar pour matcher avec toutes les troupes. En entrant dans le Pays d'Ikzi-kumani, Abulghazi fit encore ses efforts pour engager fon pere à tenter une diversion entre les Turcomans; mais il ne fut pas plus écouté. Enfin l'on s'avança par des marches fort lentes jusqu'au Canal de Tashli-ghermish. Les deux Princes, qui avoient eu le tems de rassemblet toutes est pris poir la leurs forces, s'approcherent de leur pere & le chargerent si vigoureusement, que ses gens ayant bien-tôt tourné le dos laisserent ce malheureux Khan prison-

Arab-mahamet fer filt.

nier pour la seconde fois entre les mains de ses deux fils (42).

Suite de la ba-Cette baraille fut extrêmement fanglante. Abulghazi se rrouvant environné de quarante hommes, dont il ne devoit attendte aucun quartier, fut fecouru par fix de fes gens, qui arrivetent à l'extrêmité du danger. Il tecut dans la bouche un coup de fléche, qui l'obligea dans la fuire de fe faire tiret quelques petits os de la machoite. Aptès l'action, il gagna heureusement le bord d'une riviere, qu'il fut obligé de reaverset à la nâge. Mais à peine eut-il quitté sa cotte de maille qu'il vit accourir vers lui les vainqueurs, en criant, tue, tue. Il

tire dans la grane de Bukkarie.

n'eur pas d'autre ressource que de se plonger dans l'eau, qui étoit fort rapide, & de tenir fon cheval par les rênes. Etant arrivé fur l'autre bord avec trois de Abulghazi fere- fes gens, il prit la route de Kat, où il en trouva dix autres. De-là il fe retira dans la Grande-Bukkarie , près d'Imum-kuli , successeur d'Abdal-momin , qui lui fit un accueil favorable à Samarkand (43). Isfandiar chercha une retraite à Hazarash , avec Scharif mahamet & Karum

Isfandiar paffe en Peric.

ses freres. Ilhars & Habash vinrent les v afficer. Mais après quarante jours de fiége, Isfandiar se terira par accommodement à la Cour de Perse, sous prétexte d'un pélerinage qu'il se proposoit de faire à la Mecque. Scharis-mahamet, qu'il laissa dans Hazarash, prit le parti, quatre mois après, de suivre Abulghazi fon frete dans la grande Bukkarie. Ainsi tout le Pays de Karazm étant demeuré entre les mains d'Ilhars & de Habash, ils le diviferent entr'eux. Ilhars prit Khayuk & Hazarash. Habash eut Urgenz & Wazir. Ils assignetent

Le Karazm demoure à Linara & Haisath. fon pere-

à leur pete la petite Ville de Kumbala, pour y vivre avec ses trois semmes & Ithars fait mer les deux plus jeunes de ses fils. Mais ce repos ne dura pas plus d'un an. Ilhats s'étant fait amener son pere & ses deux jeunes fretes, mit le comble à ses crimes par un horrible parricide. De ses deux freres , il sit mourir Kara;m , qui étoit le plus âgé. L'autre fur conduit à Urgenz, pour y recevoir le même traitement. Cependant Habash , qui avoit ignoré certe fcene monstrueuse, refusa de tremper ses mains dans le sang de son frere & le sit transporter en Russie, où il mourut bien-tôt. Comme les deux fils d'Isfandiat étoient encore enfans. Ilhars prit foin de les faire élever à Khayuk. Arab-mahamet perdit la vie en 1621 (44), qui est l'année d'If ou du Chien, après avoir regné vingt-deux ans.

> (41) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 319 & luiv. (43) Ibid. p. 333.

(44) 1031 de l'Egire, L'Aureur de la Defprien des Pays qui bordent le Pont-Euxin & la Mer Caspienne, à la fin des voyages de Ta-

Le Schah de Perse, informé de ce tragique évenement, donna trois cens ROYAUME hommes d'élite à Isfandiar, pour tenter de se remettre en possession des Etats DE KARAZM. de son pere. Ce Prince fut joint sur la route par cent-soixante-dix Turcomans de la Tribu de Taka & de Yamut. Avec une si perite armée il marcha droit prendue le venvers Habash, qui étoit alors campé à Tuk; mais il ne le trouva pas dans son gercamp. Habash étoir à se réjouir chez un Seigneur de sa Cour qui lui donnoit une fete, lorsqu'entendant le son des trompertes il se hâta de monter à cheval la fuite. pour se retirer près d'Ilhars. Après sa fuite, tous les Usbeks qui respectoient la mémoire du dernier Khan & tous les Sujets de ses autres fils le rassemblerent autour d'Isfandiar. Enfin les affaires de ce Prince commençoient à tourner fort heureusement, lorsque l'artifice de Nasar-khoja leur fit changer de face.

Ce Najar étoit descendu d'un saint Homme, nommé Saghidata, dévoué à Nobrebbon re-Ilhars , qui avoit époulé sa fille. Aussi tot qu'il vit former l'orage , il exhorta par une impedie son gendre à ne rien craiudre & l'assura qu'il ne demandoir que deux jours re. pour le délivrer de ses ennemis. Dans cette vue, il arma cinquante hommes à la hâte; & gagnant les bords du Khefel il fe faisit du gué, pour couper le paffage à ceux qui entreprendroient de joindre Isfandiar. Enfuite il prit l'Alcoran dans ses mains, & prononçant toutes sortes d'imprécations contre ce Prince, il publia hautement qu'il avoir embraffe la fecte Perfane; que dans tous les lieux qui se trouvoient sur son passage il passoit les hommes au fil de l'épée .. & qu'il enlevoit les femmes & les enfans pour l'esclavage. Comme il appuyoit ces calomnies par des fermens folemnels, la plus grande parrie du l'euple, qui ne put se persuader qu'un homme de sa naissance sut capable de violer ce que la Religion a de plus facré, abandonna le dessein qu'il avoir eu de prendre parti pour Isfandiar & fe rangea fous les enfeignes des deux Ufurpateurs.

Cette imposture les mir bien-tôt en état de chercher l'armée de leur frere. Mand'ar perd Ils se rencontrerent. Isfandiar perdit une bataille sanglante, qui le força de se une bataille, retirer du côté de Mankishlak. Cependant après avoir réparé ses forces par la ionction de trois mille Turcomans, & d'un grand nombre d'Usbeks qui commencoient à s'ennuyer du gouvernement des deux Princes , il chercha les vainqueuts à fon tour. Le combat fut engagé, & dura l'espace de vingt-deux jours. Mais Isfandiar temporta la victoire & fit Illiars prisonnier. Il lui fit 11 defin fri dest donner aussi-tôr la mort ; tandis qu'Habash s'étant sauvé par la fuite chercha une frees & vange retraite dans les Etats de Scharik-mirza, Prince des Mankats (45), sur les son pere. bords de la Riviere d'Yem. Il se flattoir d'en être bien reçu , parce qu'il lui avoit renvoyé, pendant son regne, tous les prisonniers Mankars qui s'étoient trouvés dans ses terres. Mais Scharik détestant sa persidie , le sit atrêter , & l'envoya sous une escorte à son frere, qui le fir exécuter sur le champ, en (46). 1622, c'est-à-dire, l'année du Tonguz ou du Cochon.

Haloth prend

vernier, fait mention de cette mort, mais avec quelques perites différences.

(45) Ou les Karakalpaks. (46) 1032 de l'Egire.



ROYAUME DE KARAZM. Ussiks. dans le Karazm. Regnes d'Arab-mahamet, d'Isfandiar & de Scharif-mahamet.

ta paix rétablie L. A paix, qui succeda aussi-tôr à rant d'horreurs, ramena de Samarkand Abulghazi & Scharif-mahamet. A leur arrivée ils proclamerent Khan le Prince Isfandiar, & le Pays de Karazm fut divisé entre les trois fteres. Le Khan cut les Villes de Khayuk, d'Hazarash & de Kat. Abulghazi, qui avoit alors dix-neuf ans accomplis, obtint Urgenz avec ses dépendances; & Scharif-mahamet eut

Confeil tenu entre Abulghazi & Stanfanahas m.t.

L'année suivante, tandis que les principaux sujers d'Isfandiar étoient allés lui faire leur cour en Automne, Abulghazi ne crut pas devoir suivre leur exemple fans s'être expliqué avec Scharif-mahamet fur plusieurs doutes. Il lui proposa de se rendre à Urgenz avec ses trois fils. Là, sans autres témoins que deux de fes propres Vassaux, il lui demanda s'il n'y avoir pas quelque sujet d'animofité entre le Khan & lui. Scharif ayant protesté qu'il n'en connoissoir aucun, il l'engagea au filence par un ferment, lui & les autres affiftans. Enfuite il leur dit qu'il ne comprenoir pas quelles étoient les vûes du Khan dans l'affectation qu'il avoit eue, depuis un an, de garder les Turcomans autour de lui : que son dessein étoit peut-être de détruire tous les Usbeks des environs de Khayuk, pour avoir toujours favorifé le parti d'Ilhars; cependant que dans cette suppofition il n'auroit pas manqué de demander du secours à ses freres : mais que s'ils prenoient le parti de se rendre à Khayuk, il étoit d'avis de tuer tous les Turcomans qui se rencontreroient sur la route, fallut-il se présenter ensuite au Khan la corde au col, pour lui demander pardon, en s'excufant fur la perfidie ordinaire de ce Peuple, & sur les anciens sujets de plainte.

Carnage des Vienes & des Minmins & Klay:dt.

Scharif-mahamet ne goûta pas cette idée. Il proposa de tuer Isfandiar même, & de lui fubstituer Abulghazi dans la dignité de Khan. Cette proposition sur approuvée de quarre des affiftans. Mais Kurban-haji, Seigneur Vigur & vaffal d'Abulahazi, ne se bornant pas à la rejetter, dit que s'il apprenoit jamais qu'elle fut renouvellée, il étoit réfolu d'en avertir le Khan. Une déclaration si ferme ayant rompu toutes leurs mesutes, ils partirent ensemble pour Khayuk. At-1 harieft ar- Mais quatre jours après , lorsqu'ils touchoient à leur retour , Isfandiar fit arrêter Abulghazi, & passer au fil de l'épée tous les Vigurs & les Naymans, au nombre de cinq cens hommes, qui se trouvoient alors dans Khayuk. Cent Usbeks pétirent aussi dans cette occasion, quoique le Khan eut déclaré qu'il ne vouloit pas de mal à cette Nation. Il arriva de même que les Troupes envoyées pour dérruire aux environs de Khayuk tout ce qui appartenoit aux Vigurs & aux Naymans, tuerent au contraire, malgré cer ordre, tous les Usbeks qui habiroient le Pays, depuis Hazarash jusqu'à la grande Tonr de pierre où l'Amu

site.

Division entre les trois freret.

fe divife en deux bras (47), fans épargner même les enfans. Après cette expédition fanglante, le Khan envoya Scharif-mahamet à Urgenz, avec ordre de faire égorger tous les Vigurs & les Naymans qui dépendoient de cette Ville. A cette nouvelle les Peuples de ces deux Tribus firent en-

(47) On a vû ci-dessus qu'on de ces bras, Khesel proche de Tuk; ce qui avoit rendu Urnommé Tokay, paffe au pied de cette Tour, genz fort desert lorsque l'Auteur paffa dans L'autre, qui est le plus grand, ayant quitte ce Pays. fon autre lit coule par un grand canal dans le

tendre qu'ils ne se laisseroient pas massacrer sans avoir vendu leut vie bien ROYAUME cher; mais qu'ils étoient prêts à quitter le Pays, & qu'ils recevroient volon- DE KARAZM. riers Abulghazi ou Mahamet-sayn-beg, un des plus fidelles Officiers du Khan, Usbiks. pour avoir l'œil ouvert sur leur conduite. Ces deux propositions paroillant raifonnables à Scharif-mahamet, il les fit communiquer au Khan, qui accepta la feconde. Abulghazi eut la liberté d'aller résider sur les bords du Kesel, avec Abulghazi va les deux Tribus. Scharif-mahamet l'y fuivit bientôt, accompagné de quatre-commandet les vingt Turcomans; mais à l'approche de Mahamet-saynbeg, qui sut envoyé kiestel. par le Khan, ces quatre-vingt Turcomans passerent de son côté. D'un autre côté, trente des principaux Ufbeks, qui habitoient au-delà de la Riviere, vinrent faire leur compliment à Scharif & lui offrit mille hommes d'élite contre Isfandiar. Ils propoferent à cette occasion de commencer par faire mainbaffe fur Mahamet-faynbeg & les quatre-vingt Turcomans, parce qu'ils les regardoient comme les auteurs du dernier maifacre de leurs freres. Enfuite ils demandoient qu'on marchât droit à Khayuk, pour y patfer au fil de l'épée tout

ce qui s'y trouveroit de la même Nation. Mais Abulghazi jugea ce projet impratiquable. Il étoit perfuadé que les son pun pour Turcomans feroient fi foigneufement fur leurs gardes, qu'au moindre mouve- vante. ment des Ufbeks ils ne manqueroient pas de prendre la fuite, & qu'ils feroient partis avec leurs effets, avant qu'on fut atrivé à Khayuk. Il n'appréhendoit pas moins que les Kalmuks ne profitallent de l'absence de ses gens pour venir enlever leurs enfans & leurs femmes. Ainsi son opinion sur au contraire, qu'il falloit traiter honnétement Mahamet-faynbeg & le renvoyer chargé de civilités , pour guerir le Khan de ses dénances ; qu'ensuite Scharif devoit aller paffer l'Hyver près d'Urgenz, tandis que les Usbeks de l'autre côté de la Riviere travailleroient à se fortifier par des retranchemens, sous prétexte de se mettre en sureré contre les Kalmuks; qu'on placeroit des gardes sur les deux routes qui conduisoient au Pays de ces Tartares, comme si l'on ne penfoit qu'à les observer; qu'au Printems on feroit partir de ces postes un Courier. qui apporteroit la nouvelle d'une invasion des Kalmuks, & que sur cet avis on atlembleroir les Troupes, en feignant d'aller au-devant de l'ennemi; mais qu'on joindroit Scharif en chemin, & que fondant ensemble sur Khayuk, où le Khan ne pouvoit avoir alors plus de foixante hommes de guerre autour de

Ces projets n'eurent pas la force de faire renoncer les Usbeks au desir qu'ils It n'est pas écouavoient d'attaquer Mahamet-faynbeg & les Turcomans. Mais leur entreprife qui venent mais fut découverre, & Saynbeg n'attendit que le foir pout se retirer avec ses gens. Khayuk. Pendant les ténébres, ses Ennemis ayant fait des mouvemens inutiles, Abulghazi leur représenta qu'il y avoit de l'imprudence à les continuer. Il leur confeilla d'envoyer dire au Khan, qu'ils ne comprenoient pas ce qui avoit pû porter Saynbeg à précipiter son départ, & que s'ils avoient eu deisein de lui nuire, il leur auroit été facile de le prévenir. Cet avis ne plut ni à Scharif ni aux Usbeks. Ils insisterent sur la nécessité de marcher droit à Khayuk. Dans l'espace de deux jours ils arriverent au Pont de Tashkg-pruk, qui appartient au Pays de Khika. Ils y firent une halre de quarante jours, pendant lesquels ils tuerent quelques Turcomans, & forcerent les autres de se retirer dans cette Ville.

lui, on passeroit tous les Turcomans au fil de l'épée.

ROYAUME USBLES. Les Ufbeks font furpris par les Kalmuka,

192 Dans le même tems, les Kalmuks ayant furpris un côté du camp des Ufbeks. DE KARAZM, d'où ils enlevereur quantité de personnes pour l'esclavage, cette diserace découragea tellement les autres , qu'il en déferta un grand nombre. A cette nouvelle, les Turcomans qui habitoient les environs de la Montagne d'Abulkhan & de Mankishlak, joignirenr Isfandiar à Khayuk; & ce Prince marchanr avec eux vers le camp des Ufbeks en défit entiérement les restes. Abulghazi n'eut pas d'aurre ressource après la bataille, que de se retirer avec cinq cens quarante hommes dans le retranchement qu'ils avoient fait pour couvrit leur bagage. Isfandiar s'en approcha vers la nuit ; mais il fut si maltraité dans une sortie,

forus.

que n'ayant ofé recommencer l'arraque, il prir le parti de se rerrancher lui-Accommode- même à quelque distance. Après avoir passe six jours à se regarder mutuellement entre les ment, les deux Princes firent un accommodement, qu'Isfandiat n'avoit proposé que pour atrirer son frere en pleine campagne, où il se promettoit de l'écrafer par la superiorité de ses forces. Mais il manqua son dessein, parce qu'au moment qu'Abulghazi quirta ses retranchemens, les Turcomans s'amuserent à piller le Bourg de Kanaka , qui étoit habité par les Satts. Cependant à leur retour, ils marcherent fur ses traces au nombre de cinq mille. Abulghazi pénérrant leurs vues, s'arrêta dans le lieu où il éroir, & forma de ses chariots un nouveau retranchement, dans lequel il se désendir avec rant de vigueur, que le Khan fut obligé de figner un fecond Trairé. Telle fur la fin de cette guerre. Abulghazi & Scharif-mahamet s'étant retiré dans Urgenz, tous les Ufbeks qui habitoient les deux bords de l'Amu vinrent s'établir aux environs de cette Ville.

Comcte, & fes de Peuple.

Quelque tems après, on vit paroître une Comete, qui fut regardée comme ad es tot l'espeix le préfage d'une infinité de nouveaux malheurs. Le Peuple, confirmé dans cetre opinion par l'animolité extraordinaire qu'il voyoit regner entre ses Princes, se divifa volontairement en plusieurs troupes, qui se nommerent Toptop, pour aller chercher du repos dans d'autres Pays. Abulghazi tenta inutilement de les arrêrer. Tandis qu'il s'efforçoit d'en retenir une, il en parroir deux ou trois par d'autres chemins. Les unes passerent dans la grande Bukkarie, d'autres dans le Turkestan, pour se joindre aux Kafats (48) & aux Mankats. Dans l'espace d'un mois, Abulghazi se vit tellement abandonné, que la crainte de tomber entre les mains d'Isfandiar , le fit penfer aussi à la retraite. Scharif-mahamer, qui avoir les mêmes périls à redouter, passa dans la grande Bukkarie. Mais Abulghazi, pour s'éloigner moins, se rerira vers la Horde de Kasachia, & vifita Iichim dans le Turkestan.

Abirthasi trouve Cour de fuelum.

Ischim le recur favorablement; & dans un voyage qu'il fit à Talshkam, pour une retraite à la rendre ses hommages à Tursum, Khan de cette Région, il se fir honneur de le présenter à ce Prince, en se reconnoillant obligé, à sa Maison, de la protection que plusieurs Princes de la sienne avoient trouvée dans le Karazm. Tursum lui sir un accueil favorable sur ce témoignage, & conrinua de le rraiter avec beaucoup de distinction, Mais deux ans après, Ischim ayant massacré Tursum & tous les Kataguns ses anciens Sujers, Abulghazi qui vit la discorde aussi enslammée dans cette famille que dans la sienne, prit le parti de passer dans la grande Bukkarie,

> (48) C'étoit fans doute la Horde de Kofa- orientale du Turkestan , comme les Mankats gfia ou de Kafachia, qui possedoit la pattie ou les Karakalpaks occupoient l'occidentale, Iman-kuli .

Iman-kuli . Khan des Bukkares , piqué de la préference qu'il avoit donnée ROYAUME d'abord à Turfum, qui étoir fon ennems, affecta de le recevoir froidement, BE KARAZM. & lui donna d'autres sujets de dégoût, qui lui firent regretter d'avoir choisi cette retraite. Il déclara aux Usbeks, qui s'y étoient rendus avant lui, qu'il passe à celle d'Iferoir obligé de prêter l'oreille aux offres des Tutcomans, qui lui promettoient man-kuli, qui le d'embrasser ardemment son parti, sans autre condition que l'oubli du passe, tront mai Les Usbeks, excités à le servir par cette ouverture, l'assurerent que malgré les qu'il recoir des funestes présages qui leur avoient fait prendre la fuite, il pouvoir compter sur furcourns. leur zéle. Ils ajouterent que d'un autre côté ils se flattoient de sa protection , qui leur étoit d'aurant plus nécessaire qu'ils n'avoient pas de fond à faire sur les promelles de Scharif mahamet le plus inconstant de tous les hommes, & capable tot ou tard de prendre parti contr'eux avec les Turcomans. Enfin ils l'exhorterent à se rendre aux premieres invitations des Turcomans. & lui promirent de se ranger sous ses enseignes aussi-tôt qu'ils en trouveroient

Il lui vint bien-tôt un nouveau Député des Turcomans, pour l'informer qu'Isfandiar ayant appris les liaifons qu'ils entretenoient avec lui, s'étoit retiré dans Hazarash, par la crainte de quelque surprise. Certe nouvelle le fit par- 11 se met à tour tir aussi-tôt, sans autre suite que cinq ou six personnes. Il marcha droit à bataille. Khayuk, où il fut joint par des troupes nombreuses. Deux mois après il apprit que Scharif-mahamet, réconcilié avec Islandiar, étoit dans Hazarash, & qu'ils fe préparojent à tourner toutes leurs fotces contre lui. Il ne balanca point à tenir la campagne avec celles qu'il avoit rassemblées. On en vins aux mains, Il temporta la victoire, & ses deux freres, humiliés de leur défaite, se virent dans la nécessité d'accepter la paix. Cependant, six mois après, ils reprirent brusquement les armes. Ils mirent le siège devant Khayuk avec plus de quinze mille hommes. Tous les Turcomans d'alentour avoient eu l'infidelité de fe rengager dans leurs interêts. Il fembloit qu'Abulghazi, renfermé dans la Ville Bere étérnée avec six cens Usbeks, ne pût éviter sa ruine. Mais il sit une si belle désense, qu'il fait dans qu'avant obligé ses ennemis à se retirer avec perte, il se procura du moins, par un traité, le tems de respirer (49).

Maffacre des

On apprit dans ces conjonctures que trois mille familles Ufbeks, qui avoient quitté depuis trois ans les environs de Khayuk pour se retirer chez les Kafats & les Mankats, étoient revenus s'établir vers la côte de la mer, à l'embouchure de l'Amu. A cette nouvelle, un autre corps de huit cens, nouvellement arri-

épargner les enfans ni les femmes.

vés de la grande Bukkarie, formerent un établiffement dans le Pays d'Aral. Mais Isfandiar . qui regardoir les Vigurs & les Naymans comme la cause de toutes les infortunes de la famille, alla les furprendre, avec quelques troupes, du côté de Kat, fur les bords du Khefel, & les passa tous au fil de l'épée, sans

Enfuire avant pris occasion de cette vengeance commune pour inviter ses Anifice d'infire-

deux freres à se rendre à sa Cour, sous prétexte de regler les affaires des Ufbeks, il eut l'adresse d'engager sécretement Scharif-mahamet à passer dans le Pays d'Aral, pour se joindre à la nouvelle colonie de cette Nation, & de lui perfuader qu'il lui donnoit ce conseil par un mouvement volontaire d'amirié.

(49) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. p. 341 & suiv. Tome VII.

ВЬ

### HISTOIRE GENERALE

ROYAUME USBIRS.

fans la participation d'Abulghazi. Le lendemain, quelques Turcomans l'étant DE KARAZM, venus voir à cette occasion, il leut protesta solemnellement que Scharif étoit parti fans l'avoir avetti de fon dessein; & pour les animer contre Abulghazi, il prétendit que cette entreprise étoit le fruit de ses inspirations. Il ajouta que c'étoit lui qui avoit rappeilé les Usbeks & qui les avoit portés à s'établir dans le Pays d'Aral, pour les employer quelque jour contre les Turcomans; qu'il leur avoit envoyé Scharif dans cette vue; enfin, que lorfqu'il paroilloit clairement qu'Abulghazi formoit un complot dangereux contre les Turcomans, ils

Abulehari eft ti. Perfe.

devoient s'efforcer de le prévenir en se faississant de sa personne. Cet avis ayant été goûté de toute l'assemblée, il sit fermer les portes de la mine personnier Ville; & sans expliquer autrement ses vues, il sit arrêter Abulghazi, qui dotmoit encore d'un profond fommeil. Enfuite l'ayant fait conduire à Yaurfurdi , il envoya ordre au Gouverneur de le faire transporter en Perse sous une bonne escorte. Cet Officier se chargea lui-même d'une commission si délicate. Il conduifit fon Prifonnier jusqu'à Humadan , où Schah-fofi (50) , successeur d'Abbas, se trouvoit alors. Loin d'être maltraité dans cette Cour, Abulghazi 11 y en bien n'eut qu'à se louer des civilités du Monarque Persan. Il sut envoyé à Ispahan, où ce Prince lui donna une maison, avec un revenu annuel de dix mille Tangas (51) pour fa fublistance (51). Cependant il le fit observer soigneusement,

Mort d'Isfandiar & de Schatif. mabunet.

Isfandiar-khan mourut le premier jour de l'année 1634 (53), après un tegne de douze ans. Il laitla deux fils, Yushan & Ashraf; ce qui n'empêcha pas qu'il n'eût pour successeur Scharif-mahamer son frere, qui fixa son séjour à Úrgenz. Ce nouveau Khan eut de grands démêlés avec les Kalmuks, & les vit pendant son regne en possession d'une grande partie du Karazm. Etant mort en 1642 (54), il paroit que le trône demeura vacant après fon regne.

dans la crainte qu'il ne se mît en liberté par la fuite.

### Regne d'Abulghazi-khan,

Natifance d'Abuighara.

C. E Prince Historien étoit né à Urgenz en 1605 (55), un lundi du mois d'Affat, au lever du Soleil, quarante-huit jours après la défaite d'une troupe de Cosaques (56), qui ayant rencontré, près de la Riviere de Jaik, dix Marchands d'Urgenz, en chemin pour la Rullie, en tuerent huit & prirent les deux autres pour guides dans leut expédition. Arab-mahamet, pere d'Abulghazi, dit à certe occasion que le Ciel promettoit beaucoup de bonheur à cet enfant, parce que ses ennemis avoient cré défaits le jour de sa naissance (57). Comme il descendoit, par sa meie, du Sultan Ghazi (18) frere d'Ilhars-khan, Son marines & on lui donna le nom d'Abulghazi-bahadur. Il fut marié à l'âge de feize ans, &

fon pere lui assigna pour domaine la moitié d'Urgenz, dont l'autre partie sut

fon bren-

(50) Il monta fur letrône en 1629 , à l'âge

de feize ant. (11) Loin de Kararm.

(52) Ce fut en 1630, treize avant qu'il montât fur le trône.

(53) 1044 de l'Fgire. Cette année s'appelle Ghilki ou l'année du cheval. (14) 1012 de l'Egire.

(55) 1015 de l'Egire, année du Taushkan ou du liévre.

(16) Voyez l'artiele précédent. (57) Les Tartares sont généralement su-

perftitieux. (58) L'Auteur fait remonter ici sa généalogie julqu'à Adam; mais on la trouvera du moins dans les articles précédens jusqu'à Jenghiz-khan, dont il étoit descendu.

eva entre les deux freres, ce partage fur changé, en faveur d'Abulghazi, pour DE KARAZM. a Ville de Kat. Cette disposition ne préceda pas de long-tems la malheureuse Usbers. bataille où le Khan fut fait prisonnier & perdit la vie pat un parricide (60).

donnée à son frere Abbas. L'année d'après (59), sur quelque différend qui s'é- ROYAUME

On a lû, dans les articles précédens, les principales avantures d'Abulghazi Commentitée infqu'au tems de sa captivité en Perse. Après y avoir passe dix ans dans l'état since d'lipitan, d'un prisonnier, il forma le dessein de se remettre en liberté. Ses seuls confidens furent trois domestiques dont il connoissoit la fidelité. Il fit appeller l'Officier qui le gardoir, & lui ayant donné ordre de prendre un cheval qui avoit été envoyé pour la cuifine, il lui fit présent de mille tangas pour acheter, lui dit-il, une jolie Esclave avec laquelle il l'exhortoit à passer agréablement la nuit. Le Garde étant parti fort satisfait de cette galanterie, Abulghazi & ses gens enleverent le soir huit chevaux d'une écurie voisine. Ensuite ils se raferent la barbe à la Persane, & lorsque le tems du sommeil sut arrivé, ils ajouterent à cette précaution celle de changer d'habits. Un des trois domestiques, qui parloit les langues Turque & Perfane, prit ceux de fon Maître, parce qu'il étoit destiné à le représenter. Le second se vêtit comme un Gentilhomme ordinaire . & le troisième comme un valer. Abulghazi ne prit , pour déguisement, que l'habit commun d'un Ecuyer.

Dans cet équipage, étant fortis d'Ispahan, ils arriverent heureusement à Baffam (61). Mais trois de leurs chevaux leut manquerent un pen au-delà fa fune. de cette Ville ; ce qui les obligea de s'arrêter dans un perit Village nommé Bovish , qui est habité par les Sarts, Celui qui passoit pour le Maitre s'étant assis sur un tapis à l'entrée de ce lieu, tandis qu'un des deux autres valets se tenoit debout derriere lui & que le troisième gardoit les chevaux , Abulghazi entra lui-même dans le Village pour remedier à sa perte. Il se procura facilement deux autres chevaux. Mais il lui échapa de demander à quelques Habitans , qui s'étoient attroupés , le chemin pour aller à Maghi. Un Vieillaid trouva sa demande suspecte, & sit observer à ses voisins qu'il étoit bien surprenant que cet homme ignorât le chemin de Maghi. Il en conclut que ce devoit être le Sultan des Usbeks, qui cherchoit sans doute à s'échaper. Ensuite, raifonnant fur cette conjecture, il ajouta que s'il ne se trompoit pas dans son jugement on ne manqueroit pas de courir après lui, & qu'on ne rifquoit rien par conféquent à l'arrêter pour le conduire à Bastam, ou du moins à sui resuser des chevaux; d'autant plus que ceux qui lui rendroient ce service seroient peutêtre exposés à s'en repentir. L'Ecuyer contresait, qui entendit ce langage parce qu'il sçavoit parfaitement celui du Pays, donna tant de vraisemblance à sa réponfe, qu'ayant mis le Peuple dans son parti, non-seulement il obtint des chevaux, mais qu'il se procura les informations dont il avoit besoin sur la toute.

Après avoir fait beaucoup de diligence en traversant le Kharaym, il arriva l'arrive dans la enfin près de Karakum (62) dans un endroir où l'on trouve deux chemins, l'un qui conduit à Mankishiak , l'autre à la Montagne de Kuran. La prudence ne l'obligeant plus de marchet à travers-champs, comme il avoit fait jusqu'a-

(59) C'étoit en 1621 , & 1051 de l'Egire. (60) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. d'Aftarabad. p. 330 & fuiv.

(61) Dans la Province de Komes, frontiere (61) Defert noit & fabloneux fur les fron-

tieres du Karaam.

B b ii

#### HISTOIRE GENERALE

ROYAUME DE KARAZM. USBIKS.

lors pour éviter toutes fortes de rencontres, il s'engagea dans la seconde de ces deux routes, jusqu'à un Village qui se trouvoit habiré par des Turcomans. Un petir garçon, qu'il interrogea fur le nom de la Horde, lui répondir que c'étoient des Kisilajaes. Il demanda quel hazard les avoit amenés là , puisqu'ils apparienoieni à Mankishlak. Le petit garçon repliqua qu'ils avoient été chaffés de leurs Habitations depuis trois ans par les Kalmuks (63), & nomma quelques familles de la Tribu d'Irfari, qui étoient connues d'Abulghazi & dont la demeure n'étoit pas éloignée.

Le Sulran, charmé de se voir hors des Etats de Perse, entra dans ce Villa-

Careffes qu'il y reçoit.

ge, où il fut reçu des Habitans avec les témoignages d'une extrême joie. Ils l'inviterent à passer l'hyver avec eux. Au printems il se rendit chez les Turcomans de la Tribu de Taka, qui habite les bords de l'Amu, au pied de la Montagne de Kuran. Après s'y être arrêté deux ans, il prit le chemin de Mankishlak, où il ne trouva que sept cens familles, qui avoient été réduites sous le joug 11 cft invité à la des Kalmuks. Le Khan de cette Nation apprenant fon arrivce, le fit inviter à Cour do Khan fa Cour par un de ses principaux Officiers (64). Abulghazi s'y rendit volondes Kalmuks. tiers, & fur traité avec beaucoup de distinction pendant une année entiere qu'il y passa. Enfuire ayant formé le dessein de se rendre à Urgenz, le Khan lui

le proclament Man.

faissa la liberté de partir, avec de nouvelles marques d'amitié. Il entra dans Urgenz en 1643 (65), & trois mois après les Turcomans le Les Tercomans proclamerent Khan dans le Pays d'Aral, vers l'embouchure de l'Amu. Scharifmahamet n'étoit mort que depuis deux ans. Yushan & Ashraf, fils d'Isfandiar fon prédécesseur, étant en possession de Khayuk & d'Hazarash, les Turcomans de leur jurisdiction refuserent de reconnoître Abulghazi & se mirent sous la protection de Nadir-mahamet, Khan de la grande Bukkarie, après avoir envoyé Ashraf à la Cour de Perse pour y êrre élevé (66).

Expédition d'Abulgiari contre Khayuk.

Abulghazi ayant fait ravager deux fois les Habitations dépendantes de Khayuk, Nadir-mahamet envoya de fortes garnifons dans cette Ville & dans celle d'Hazarash, Le canton de Kauski fut affigné pour demeure à la Princesse veuve d'Isfandiar, Enfuire le Khan des Bukkariens ayant donné le gouvernement d'Hazarash & de Khayuk à Kalim son petit-fils & fils du Sultan Khisseran , Abulghazi prit la réfolution de causer quelqu'embarras à ce jeune Prince. Il embarqua fon infanterie dans le Pays d'Aral, pour lui faire remonter la Riviere de Khefel jufqu'au pont de Tash-kupruk, tandis qu'il la fuivit par terre avec sa cavalerie. Etant arrivé au rendez-vous, il s'avança promptement avec quelques troupes d'infanterie vers le Village de Kandum; & palfant un ruisseau, qui étoit entre lui & la Ville, il cacha cent-quatre-vingt de ses gens dans une vallée. Ensuite il marcha vers la Place avee soixante archers & vingt mousquetaires, après leur avoir recommandé d'attendre pour tirer qu'il leur en eût donné l'exemple.

A fon approche les Habitans firent une fortie au nombre de mille, dont septcens étoient revêtus de cottes de maille. Abulghazi n'avoit que cinq hommes avec les mêmes armes. Mais sans s'effrayer du nombre de ses ennemis, il les gue Mongol, dans laquelle il écrivit son His-(61) Ou les Mongols Eluths.

(64) L'Auteur ne die pas où le Khan des Kalmuks tenoit sa Cour, ni s'il étoit maître (65) 1053 de l'Egire, ou l'année du Ghilan; c'est-a-dire, du ferpent. On lit ailleurs Telan.

alors de quelque partie du Karazm. Ce fut (66) Histoire des Tures, &c. p. 149. pendant ce tems-la que l'Auteur apprit la lan-

attita fort adroitement dans l'embuscade qu'il leur avoit dressec. Ensuite sai- ROYAUME fant face tout d'un coup à vingt pas de distance, il les falua d'une grêle de DE KARAZM. fléches & de balles, qui refroidit beaucoup leur ardeut; tandis que les gens qu'il avoit cachés vinrent les prendre en flanc & les jetterent dans une confufion qui les força de retourner vers Khayuk. Abulghazi n'ayant pas de cavalerie pour les poursuivre, se retira content de son expédirion & mir ses troupes en quartier. Une maladie violente qui termina bien-tôt fa vie, l'obligea de Finde l'Histoire finir ici fon Histoire. Ainsi les circonstances suivantes sont tirées du Supplé- Supplément de ment de Nusha mahamet-bahadur, fon fils & fon fuccesseur.

Quelque-tems après, Nadir-mahamer rappella de Khayuk Kassim son petitfils , & mit dans Hazarash un Seigneur de sa Cour , nommé Yakab , pour gouverner tout ce qu'il possedoir dans le Karazm. Mais ayant été bien-tôt dérrôné par ses Sujets, qui gémissoient de la dureté de son regne & qui lui don- tre dans bhayale. nerent Abdalaziz, fon fils, pour fuccesseur, Abulghazi profita de cette révolution pour marcher vets Khayuk en 1646 (67), & n'eut pas de peine à fe rendre maître de cette Ville. Il fit publiet ausli-rôt que tous les Turcomans, à qui les troubles avoient fair quitter leurs Habitations , pouvoient revenir librement & qu'il leur promettoit l'oubli des offenses patices. Ceux qui habitoient au-delà d'Hazarash , lui envoyerent des Députés sur ces assurances. Il leur déclara que sa volonté éroit de les voir tous rassemblés devant la Ville, pour lui rendre hommage le jour qu'il en devoit prendre possession. Lorsqu'ils furent arrivés, suivant les ordres, il les fit avertir de sournir à sa cuifine une grosse provision de lait & de bestiaux, parce qu'il se proposoit de donner le lendemain une grande sète. En effet, il les traita magnifiquement, Mais, vers le soir, il les fit maffacrer tous, au nombre de deux mille, & fur le champ il envoya piller leurs Habitations.

Abulghari ree

L'année suivante (68) il entra dans le Turkestan, pour y passet au fil de l'épée tous les Turcomans qui avoient quitté Khayuk aptès le départ du Sultan Hajim. Mais le plus grand nombre s'étant retiré dans la Province de Bamaburinak, il y passa pour les déloger (69). Ceux auxquels il ne resta plus de retraite, envoyerent leurs femnies & leurs enfans dans le Pays d'Aral, & se rerrancherent fous les ruines de quelques vieux édifices. Abulghazi les ayant trouvés dans cette fituation, leur fir quelques offres d'accommodement. Mais ils n'oferent y prendre confiance; & dans leur défespoir ils se jetterent tête baissée Tercomaisau milieu de ses troupes, où ils surent si bien reçus qu'ils y trouverent tous la mort. L'intention d'Abu!ghazi étoit de réduire cette Nation fi bas, qu'elle ne fut jamais capable de faire renaître des troubles. Il fit enfuite plusieurs autres expéditions où elle ne fut pas traitée avec moins de rigueur.

Dans le cours de l'année Saghir (70), un Scigneur Kalmuk s'étant approché de Kat avec quelques troupes, tua beauconp de monde & fit un grand nombre d'esclaves. Quelque-tems après il en vint un autre, qui se disoit amené par des vues de Commerce. Abulghazi lui lailla le tems de finir ses affaires ; mais il le fuivir jufqu'au Pays d'Yuguruk-bash, & lui rua une partie de fon escorte. Ensuite ayant continué de marcher sur ses traces avec un corps de

(67) 1056 de l'Egire , l'année de Tauk ou de la ponte.

(69) La premiere du cycle duodenaire des Mongols, ( ctoit 1648. (70) Ou de la vache, 1649.

(68) 1647, année d'It ou du chien.

Bb iii

ROYAUME DE KARAZM. USBEKS.

troupes, il le força d'abandonner ses effets pour faciliter sa fuite. Trois ans après (71), il fut informé que les Kalmuks voltigeoient fur les frontieres de la grande Bukkarie & du Karazm, & que leurs Partis étant confiderables ils commetroient dans ces courfes un hotrible carnage. Son premier soin fut d'en faite avertir le Khan de la grande Bukkarie. Mais tandis qu'il s'occupoit à la sureré d'autrui, rrois Seigneurs des Forgants entrerent sur le territoire d'Hazarash, détruissrent le Village d'Yesdus, & enleverent dans celui de Danajan quantité d'hommes & de bestiaux. Il se hâta de monter à cheval pout titer vengeance de cet outrage; & quoique les ennemis n'eussent pas sur lui moins de dix jours de marche, il en fit une si prompte, en courant nuit & jour, ou'avant joint leur atriete-garde près de la Montagne d'Irder, il la défit entiérement. De-là il pourfuivit le relte jusqu'au Pays de Segheri-rabat, où ils se Iller fait erate, retrancherent fi bien qu'il lui fut imposlible de les forcer. Mais comme ils n'o-

Lamites.

foient pas fortit de leurs retranchemens pour continuet leur route, ils pritent le patti d'envoyet au Khan tout le butin qu'ils avoient enlevé sur ses terres, avec leurs arcs & leurs fléches, & de lui faire demandet grace. Ils alléguerent pour excuse qu'ils avoient ignoté que le Village d'Yesdus sut de sa dépendance; & pour l'avenir, ils promettoient de ne jamais temettre le pied dans ses Etats. Abulghazi, fatisfait de cette réparation, leur tenvoya leuts armes & leur petmit de recournet tranquillement dans leur patrie (72).

Aurres emploi s d'Almi, and.

Après une action li ferme, Subhan-kuli, Khan de Balk, qui avoit époulé la fille de Scharit-mahamet, implota le secours d'Abulghazi contre Abdalaziz. Khan de la grande Bukkarie, qui s'étoit mis en campagne dans le dessein de le dépouiller de scs Etats (73). Abulghazi , charmé de la double occasion qui s'offroit à la fois d'affitter fon plus proche parent & de se venger des anciennes injures d'Abdallah, conduitit ses troupes, en 1655 (74), dans la Province de Kogherdik, qui borde la grande Bukkarie, & détacha un corps de dix mille hommes pour piller la Ville de Karakul, tandisqu'en personne il matcha contre celle de Siuntzbala, qu'il déttuifit avec trente ou quarante Villages voifins. Enfuite il alla paffer quelque-tems à Kliayuk ; mais dès la même année il fit une nouvelle invafion dans les mêmes contrées, & Karakul fut pillée pour la seconde fois. De-là passant dans la Province de Gordish , il remporta une victoire si complette sur quinze mille homnies envoyés par Abdalaziz, qui étoit alors à Karsh, qu'il ne s'en fauva pas plus d'un mille. Une parnie des fugitifs fe jetta dans Karakal. Mais n'ayant pas céssé de les poursuivre, il fit prisonniers tous ceux qui ne périrent pas par les armes & brula quel-

ques maifons qui fubfiltoient encore dans la Ville. L'année de Bizin, ou du Singe (75), il se rendit maître de Zarjui (76), qu'il détruifit entiétement, & ses ravages s'étendirent dans toute cette contrée. L'année d'aptès il porta la désolation dans la Province de Yaist (77),

<sup>(71)</sup> L'année du Les ou du crecedile, c'est-

<sup>(71)</sup> Hiltoire des Tures , &c. p. 137. (71) Bernier raconte qu'Abdalaziz, fecou-

ru de la part du Grand-Mogol Shab Jehan , fit le fiège de Balk ; mais qu'ayant foupçonné Aureng rebe de vouloir garder cette Ville

après l'avoir prife , fit tout-d'un-coup sa paix avec le Khan & se retira dans ses Etats.

<sup>(74)</sup> L'année du Bizin ou du Singe.

<sup>(75) 1656.</sup> (76) Zarzui dans la Traduction, (77) Jairi dans la Traduction.

qui s'étend depuis la Ville de Karakul jusqu'à celle de Nersem. Après y avoir ROYAUME fait beaucoup de butin, il retourna vers ses propres frontieres, dans le tems pat KARAZM. qu'Abdalaziz, accompagné du Sultan Kafim, étoit en marche avec une ar-mée nombreuse pour s'aire une diversion par la Province de Kogherslik, Mais sau Klain de la Milan de la ces deux Princes n'eurent pas plutôt appris son retour, qu'ils se retirerent avec grande Bukkatant de précipitation que les gens leur merent un grand nombre de chevaux ne, fans avoir penfé à les pourfuivre. Abulghazi, qui ne penfoit alors qu'à faire un tour à Khayuk, fit l'année suivante une nouvelle invasion dans la grande Bukkarie , à la tête de vingt-cinq mille hommes. Il y prit la Ville de Karmina , qu'il abandonna au pillage, & ramena heureusement un grand nombre de pri-

fonniers avec un riche butin. Dans sa retraite, ayant passe une riviere sur un pont, il fit dresser sentes Commentil's fur la rive. Dans la confiance qu'il avoit à ce poste, il donna ordre que la marche du bagage commençăt vers minuit, & celle de l'armée à la pointe du jour, sans garder près de sa personne plus de cent hommes avec sa garde ordinaire. Le matin du jour suivant, lorsque son armée sut décampée, un de ses principaux Officiers entra dans sa tente, & le trouvant encore endormi, s'écria, pour le réveiller : . Aux armes, aux armes. Est-ce le tems de dormir ? Le Khan repondit d'un ait tranquille : « Qu'ai-je à craindre, lorsqu'ou n'a point entendu dire qu'il y ait des troupes ennemies dans cette Province ? Au même instant un autre Officier vint l'avertir qu'on découvroit l'ennemi sur l'autre bord de la riviere. C'étoit effectivement Abdalaziz lui-même, qui ayant appris d'un Mendiant, à qui Abulghazi avoit fait l'aumône en chemin, que ce Prince alloit faire le fiége de Karmina, marchoit contre lui avec toutes fes forces.

Abulghazi comprit la grandeur du danger; mais trouvant auffi-tôt des ref- Holdinetinitifources dans fa presence d'esprir, il commença par envoyer ordre à ses troupes, in qui étoient occupées à passer un petit ruisseau marécageux, de faire lialte de son côté. Ensuite il se retira lentement vers elles, comme s'il n'eûr pensé qu'à fauver sa gloire en évitant une fuite précipitée. Il se trouva bien-tôt presse par un détachement de mille hommes en cottes de maille, qui le poursuivoient atdemment. Mais ayant gagné un défilé, il fit mettre pied à terre aux cent hommes qui l'accompagnoient, pour leur donner plus de facilité à se servir de leurs mousquets; & lui-même, il quitta son cheval. En même-tems il envoya ordre à son armée de retourner vers lui. Après quelques autres dispositions, il détacha Yadigar atalik, premier Seigneur de sa Cour, avec trente hommes, pour attaquer les mille chevaux à l'entrée du défilé. Sa réfolution étoit de tenir ferme avec le reste de ses gens pour le soutenir. L'adigar exécuta ses ordres avec tant de conduite, qu'ayant d'abord arrêté l'ennemi par une décharge à bout-portant, il trouva le moyen de ménager ses forces en avançant & reculant à propos, & de disputer le passage jusqu'à l'arrivée d' Anusha-mahamet-bahadur, fils (78) du Khan, qui vint au secours de son pere à la tête de fix cens chevaux, foutenus par trois cens hommes d'infanterie.

Ce renfort mit Abulghazi en état de fortit du défilé, pour recevoir les mille natfairles Bulennemis dans un lieu plus ouvert. Mais comme leur corps d'armée avoit eu le garens.

(78) Ce Prince n'avoit alors que quatorze ans.

ROYAUME DE KARAZM. USBIKS.

tems de s'approcher, ils furent bien-tôt foutenus par un grand corps de troupes, qui environnerent le Klian de tous côtés. Dans une fituation fi dangereule, il donna ordre à son fils de tomber furieusement avec quatre cens hommes fur la droite de ce corps, randis qu'il l'attaqueroit par la gauche avec les fix cens qui lui restoient. Cette entreprise sut exécutée avec tant de valeur & de fuccès, qu'avant rompu l'ennemi des deux côtés, le pere & le fils s'ouvrirent

Votrur da Prince un passage pour joindre le gros de leurs troupes, qui n'étoir plus éloigné. Alors Abulghazi ne balança plus à faire retourner fon fils avec la tête de fon armée, pour attaquer les Bukkariens à mesure qu'ils paroissoient. De son côté, il demeura pour faire avancer les troupes qui arrivoient successivement, & leur faire foutenir la droite & la gauche de son fils. L'engagement étant bien-tôt devenu général, on combattit long-tems avec égalité de fortune. Mais le jeune courage d'Anusha, qui se trouvoit pour la premiere sois dans une occasion si vive, prévalut à la fin fur toute la réfiltance des Bukkariens. Ils furent défaits, malgré l'extrême superiorité de leurs forces, & poursuivis jusqu'à la riviere (79). Un grand nombre de fuyards, qui ne purent gagner le pont, se noyerent en voulant paifer à la nâge; & leur Monarque, qui avoit reçu une bleffure dangereufe, n'eut pas lui-même d'autre reflource pour évitet d'ître fait prifonnier. Abulahazi étant retourné à Khayuk après fa victoire, donna une fete magni-

fique à tous les Seigneuts & les Officiers de son armée. Il releva par de grands éloges la valeur de son fils, & lui ceda la Ville d'Hazarash, avec des troupes pour la défendre. L'année fuivante (80) il enleva aux Bukkariens la Ville de Wardansi; & l'ayant saccagée, il revint chargé de butin. Dans une autre expédition, qu'il fit quatre ans après (81), il s'avança jusqu'aux murs de Bokhara.

Modération 6'Abugian-Lun

Capitale de cer Empire, & tous les Villages voifins furent ruinés par fes troupes. Enfuite il alla camper devant Namojga, dans le dessein de s'emparer de cette Ville. Mais confiderant qu'il avoit peu de gloire à recueillir de cet exploit pendant l'absence d'Abdalaziz, qui étoit alors à Samarkand, & lorsqu'il n'avoit à combattre que des femmes & des Taziks, ou des bourgeois, il remit son entreprise à d'autres tems, & retourna dans ses Etats avec le double triomphe de la victoire & de la modération.

let icy Pix M fer second the FIR ALLBURA

Il étoit alors âgé de foixante ans. Dans les réflexions qu'il fit fur le progrès de ses armes, il considera qu'il y avoit assez de sang répandu pour venger les Princes de sa Maison qui avoieur peri par la cruelle politique d'Abdallali, & qu'il blesseroit sa conscience en continuant de tourner ses forces contre un Prince de la même Religion que la sienne, lorsqu'il pouvoit les employer avec plus de gloire & d'utilité contre les Kalmuks & les Perfans. Ces fentimens le portetent à faire propofer la paix aux Bukkatiens par fes Ambassadeurs, Elle fut acceptée. Il rappella auffi-rôt ses troupes des frontieres de la grande Bukkarie, pour les faire passer dans le Pays de Khorasan. Ensuite il résigna le trône au Prince Anusha fon fils, dans la vue d'employer le reste de ses jours aux exercices de la religion. Mais il ne survécut pas long-tems à son abdica-

Samort & fon be coffrut.

> (80) L'année d'It ou du Chien , qui ré-(79) Cette Riviere n'est pas nommée. Les pond à 1658. distances & les situations des Places ne sont (81) L'année du Bars ou du Tygre, qui répas marquées non plus avec l'exactitude qui

l'esoit à delirer pout l'usilisé de la Géographie, pond 21660,

tion.

tion, étant mort en 1674 (82), au mois de Rama-khan, après un tegne de vingrans (83).

ROYAUME DE KARAZM. Uspiks. Carachere d'A.

Chardin fait un portrait fort avantageux d'Abulghazi , qu'il nomme Abulkazi (84). Ce Prince, dit-il, avoit sçu déguiser si parfaitement la barbarie qui bulgazi. est naturelle aux Tartares, & prendre un air si affable & si gracieux, qu'on l'auroit crû né Persan. Schah-foft, qu'on a surnommé Mazi (85) par diltinction, reconnoissant tant de rares qualités dans le Prince des Usbeks , l'admettoit à ses Mejels, c'est-à-dire, aux assemblées royales, où il le traitoit sur le même pied que les Grands de fon Royaume. Il lui avoit assigné, pour sa subsistance, des pensions assez considerables.

Le même Auteur ajoute qu'en le faisant conduire à Ispahan (86), Sofi ne le regarda pas comme un brigand, mais comme un prisonnier de guerre, & lui rendit tous les honneurs qui font dûs à la naissance toyale; qu'il lui accorda un revenu de fept cens Tomans, c'est-à-dire, d'environ six mille livres sterling, & que pendant l'espace de dix ans il lui donna pour logement un Palais magnihque, avec un nombre d'Officiers & une fuite convenables à fon tang. Après son retour dans le Kharazm (87), Abulghazi demeura constamment attaché aux interêts de la Perse. Il contint Sulkan kuli (88) & Abdalaziz (89) dans de si justes bornes, qu'aussi-tôt qu'ils entroient sur les terres Persanes, il étoit au cœur de léurs Etats avec ses troupes.

Mais après sa mort, la coutonne étant passée à Enush ou Anusha (90), son Penson que la fils , Abbas supprima la pension qu'il avoit accordée au Pere. Anusha , qui la bulghari. regardoit comme une espece de tribur que les Monarques Parsans payoient au Khan de Khatazm ou d'Orkeni, pour seur ôter l'envie de porter les pillages dans leurs Etats, s'imagina que le moyen de se la faire restiruer, ou du moins de se dédommager de cette perte, étoit de ravager leurs frontieres. Il forma dans cette vue une ligue contre la Perse, avec deux autres Khans, en épousant la sœur du Prince de Balk, & donnant la sienne au Prince de Bokhora. Abulghazi avoit fait profellion de la Secte de Shigah, qui est celle des Pet- Religion de ce

fans , fans avoir jamais voulu s'attacher à celle de Sunni , qui est établie parmi Prince. les Ufbeks (91). Annsha ou Enush, embraffa ouvertement la derniere. Mais Comptu des fes Alliés demanderent, pour témoignage de sa bonne-sot, qu'il commençât la contre l'éche le tres,

(83) Hift. des Turcs, des Mongals, &c. p. 364 & fuiv. (84) Ce nom , fuivant l'Auteut , fignifie Pere arbire. Mais Abulghazi fignific , Pere d'un Conquerant pour la caufe de la Religion.

(85) Ceft a-dite , Regne paffe. (86) Suivant Chatdin, il fut fait prisonnier après une bataille dans laquelle les Ufbeks pet-dirent quinze ou dix-huit mille hommes.

(87) Les circonstances de sa fuite sont rapportées différemment pat Chardin. (88) C'eft-à-dire, le Prince efelaue de celui qui est digne de lenange; pat lequel on entend

(89) Chardin écrit Abdulkazize-khan , qui

(81) 1663, année du Tauskan ou du Lièvre. fignific Serviteur de Sa Majeffé ; c'est-à dire, de la Maiefié divine. (90) C'est-à dire , Regneur de profie.

(91) Chardin écrit Insbeks. Ce nom , fuivant les Perfans, fignific Cent Seigneure, pour marquer que ees Peuples sont gouvernés par autant de Princes. Il ajoute que les Ufbeks rejettent cette étymologie, comme fausse & injuticule, & qu'ils composent leur nom de Tufi , lui , & de Bek , Seigneut ; ce qui fignifie lui Seigneur , ou il eft le Seigneur s comme s'ils étoient le seul Peuple de la terre qui fût veritablement Seignesse. Mais il paroit que Chatdin se trompe, puisque suivant l'Histoire d'Abulghazi-klim ils titent leur nom d'un Klian nommé Usbek ; courume générale entre les Tarrares.

Tome VII.

Сc

ROYAUME DE KARAZM. Usbers.

guerre le premier, après lui avoir promis, pour l'année d'après, de l'assister de toutes leurs forces. Il entra dans la Perie en 1665; mais il y trouva plus de rélistance qu'il ne s'y étoit attendu. Abbas informé du complot de ces petits Princes, se mit en campagne avec une puissante armée, dans la résolution de faire la conquête de leurs Etats, & d'annexer Balk aux siens. Son approche causa tant de frayeur aux Usbeks, qu'ayant abandonné leur entreprise, ils demanderent bientôt la paix (92) par des Ambaifadeurs.

Emharras des Perlans,

Après la mort d'Abbas, qui fuivit bientôt, les Tartares reprirent courage; & se réunissant sous la conduite du Prince de Karazm, ils entrerent en 1667 dans la Province de Mer-de-fava (93), où ils firent un étrange carnage. Ils y rrouverent peu de réliftance. D'ailleurs ces Peuples font leurs invalions & le retirent avec tant de vitesse, qu'avec plus de force il auroit été difficile aux Gouverneurs de les prévenir. La Perse étoit alors gouvernée par un Monarque ieune & fans expérience. Les préparatifs furent lents pour sa défense. Enfin deux Seigneurs Perfans marcherent avec quatre mille hommes, pour se joindre aux Troupes qui étoient déja rassemblées dans le Khorasan. Ils furent enfuite plus de fix femaines à faire passer dans cette Province l'argent destiné au payement de ces troupes. La fomme partit enfin , fous une efcorte de deux cens hommes. Mais les Ufbeks , avertis du départ de ce convoi , détacherent un corps de trois mille chevaux qui l'enleva fur la coute (94).

Depuis ce tems, on est peu informé des affaires du Karazm, jusqu'en 1714,

Eclaireiffemens fier l'erat préfent du Karaum

G: and.

qu'Haji-mahamet-bahadur, petit fils d'Abulghazi, envoya, fuivant Bentink, un Ministre à Petersbourg (95) , pour faire un Traité d'alliance avec la Cour de Russie. Webber parle de ce Prince, mais il le nomme simplement Khan des Uib: h h la Court de l'icire le Usbeks. Il ajoute que le motif de cette Ambassade étoit d'engager Pierre le Grand à défendre au Khan Ayukha (96), son vassal, de se joindre avec les Princes voifins du Karazm ou de les exciter contre cer Erar, Hail-mahamer offroit, à cette condition, d'affifter en tout tems le Czar avec un Corps de cinquante mille chevaux, & d'accorder à ses Caravanes la liberté de passer dans ses Etats pour se rendre à la Chine. Ce voyage ne demande que quatre mois par la route du Karazm, au lieu qu'il est fort incommode & beaucoup plus

long par la Siberie (97). Le Khan des Usbeks proposoir aussi un Traité de Commerce, qui devoit être fort avantageux pour la Russie.

Caraffre de I' A visati stear de fes recits.

L'Ambassadeur Usbek se nommoit Acherki. C'étoir un homme d'environ cinquante ans, d'une physionomie respectable. Il portoit une longue barbe, avec une plume d'autruche sur son turban, privilége qui n'appartient qu'aux Scigneurs de la plus haute distinction. On apprit de lui que le Khan fon Mairre, âgé de vingt ans, avoit époufé, l'année précédente, la fille aînée du Roi de Perfe; que son Pays se nomme Usbek (98); que la résidence du Khan s'appelle Khiva, & qu'elle n'est composée que de Tentes & de Flutes, qui ne de-

(91) L'année d'après.

p. 373, dans la Note. (91) C'est apparemment le Pays de Maru, (96) Voyez ci desfus. dont on a parlé fouvent & qui avoit appattenu (97) Si cette rome étoit abandonnée, il quelque-tems au Kararm faudroit défesperer que la Siberie fut jamais (94) Coutonnement de Soleyman III, par

Chardin, p. 116 & fuiv.

98. L'Auteur prend le nom de la Nation (95) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. pour celui du Pays.

meurent jamais dans un lieu fixe (99); que le Khan jouit de l'autorité Souve-ROYAUME raine, quoique limitée par une espece de Sénat; qu'il peut mettre en campa- DE KARAZM gne deux cens mille chevaux, qui, fuivant le jugement du Czar, composent tous ses sujers mâles, jeunes & vieux; enfin que le Pays des Usbeks a pour bornes, la Chine, l'Indostan, & la Perse. Entre plusieurs circonstances, l'Auteur observe que le Czar prit aisez de goût pour la Musique de l'Ambassadeur (1). On peur remarquer à cette occasion, que les Habitans du Karazm étoient aurrefois célebres par les progrès qu'ils avoient faits dans cer Art ( 2 ).

Bentink raconte qu'entre 1714 & 1724, dans le tems qu'il écrivoit son Révolution dans Histoire, il arriva dans cette contrée une révolution dont il ne put appren- Kaman. dre les circonstances. Peur-être a-t-elle quelque rapport à celle dont on doit la Relation au Pere Nacchi, Missionnaire Jesuite (3). Cet Ecrivain rapporte que peu d'années avant qu'il composar fon Ouvrage, il avoit vu passer par Alep le Prince des Usbeks, qui se rendoit au Tombeau de Mahomer, dans le dessein d'y mener une vie privée. Son fils s'étant révolté contre lui s'étoit faisi de sa personne & lui avoit sair arracher les yeux, pour lui ôter l'espérance de remonter iamais sur le Trône. Il marchoit à cheval, les yeux bandes, sous une escorte de cinquante Gardes. Mais depuis ce tems, ajoure Nacchi, nous apprenons que le fils est mort miférablement, & que le Pere a été rérabli (4).

On peur présumer qu'Haji-mahamet étoit ce fils dénaturé, quoique le titre d'Haji, qui fignifie Pelerin, femble convenir mieux au Prince aveugle. Mais il n'y a pas d'apparence qu'Haji-mahamer für affez âgé pour avoir un fils fi entreprenant. A quelque opinion qu'on s'arrêre, il est certain que le Khan des Usbeks, en 1719, devoit erre un Prince guerrier & qui jouissoir d'une bonne vue, puifqu'il commandoit en personne l'expédition contre Beckowits ( 5 ).

## CHAPITRE VI.

# Description de la Grande Bukkarie

## INTRODUCTION.

A Bukkarie, que d'autres écrivent Bukharie, Bokharie, Bogarie, Boka- Origine à firmrie & Boharie, est un vaste espace de Pays qui porte aujourd'hui ce nom, entre le Karazm & le grand Defert sablonneux qui borde la Chine. Nous apprenons d'Abulghazi que c'est un mot Mongol, qui renserme l'idée d'Homme fcavant, parce que, suivant le même Aureur, ceux qui veulent s'instruire dans les Langues & les Sciences, vont faire leurs Etudes dans la grande Bukkarie (6). On en peut conclure que ce nom lui vient des Mongols qui en firent la con-(99) C'est son camp d'Eré, qui n'est jamais triéme Tome des Mémoires des Missions en

fixe : mais en Hyver , fa résidence est Urgenz Syrie & en Egypte. ou quelqu'autre Ville. (4) Voyage d'Alep à Damas, p. 80 & ) Etat présent de la Russie , Vol. I , p. 1 ( 5 ) Voyez ci-deffus.

( 1 ) Histoire de Jenghiz-khan par Petis de (6) Hilt. des Tures, des Mongols, &c. la Croix , p. 140. pag. 108.

(1) Ses Mémolies se trouvent dans le qua-

Cc ii

### HISTOIRE GENERALE

TION

quête du tems de Jenghiz-khan. Abulghazi parle ailleurs des Bukkariens ; mais il paroît alors qu'il restraint ce nom aux Habitans de la Ville de Bo-

Division de la Bublatic,

Cette vaste Région est divisée en deux parties, sous les noms de Grande & de Petite Bukkarie. Il est assez rematquable qu'Abulghazi, qui parle souvent de la premiere, ne nomme nulle part la seconde; ce qui vient peut-être de ce que le dernier de ces deux noms est moins en usage que l'autre parmi les Usbeks, ou de ce qu'il n'a commencé que dans le dernier siècle, depuis que les Kalmuks ou les Éluths ont fait la conquête des Pays qui le portent à présent. Les deux noms font également en usage parmi les Russiens, & c'est d'eux que nous l'avons recu.

Nom , Etendue , Situation & Provinces de la Grande Bukkarie.

fes anciena noms.

Recherches for E grand Pays est à peu près le même auquel les Arabes donnent le nom de Mawara-inahr ; terme de leur langue qui fignifie ce qui est au-dela de la Riviere. Ils entendent la Riviere de Jihun ou d'Amu, que les Grecs nomment Oxus. Mawara inahr revient dans sa traduction à Transoxana, qui est le nom que les Anciens donnoient à ces Ptovinces. Ils comptenoient fous cette dénominarion tout le Pays que les Puissances de leurs tems possedoient au-delà de cette Riviere, & dont les dimensions ont varié suivant les conjonctures, quoique Mawara-inahr signifiat particulièrement toutes les terres qui sont entre le Jihun & le Sihun , aujourd'hui le Sir. Cette derniere Riviere , qui est le Jaxartes des Grecs, féparoir ce Pays de celui des Turcs, qui pendant la domination des Arabes, s'étendirent fort loin dans la grande Tartarie. Abulghazi, qui paroît employet dans quelques endroits les noms de grande Bukkarie & de Mawara inahr pour fignifier le même Pays, réduit ailleurs le premier dans des bornes plus étroites, & le testraint même aux Etats du Khan de Bokhara, une des trois Puissances entre lesquelles la grande Bukkarie se trouve divisée. Elle est comprise aussi sous le nom de Turan (8), ou de Pays des Turcs (9),

Turan , ou Pays des Turis.

que les Arabes & les Persans donnent de même aux Régions qui sont au Nord de l'Amu, pat opposition à celui d'Iran ou de Perse, qui est situé au Sud de cette Riviere, & qui renferment une partie considérable du partage de Jagatay, fecond fils de Jenghiz-khan, fur les descendans duquel les Usbeks en firent la conquête. Mais il faut observer qu'Abulghazi employe le nom de Turan dans un fens différent, spécialement pout signifier les Pays qui sont entre la Riviere de Sir & la Mer Glaciale (10), ou peur-être encore plus parriculierement la Siberie. Cet Historien raconte que Kuchum ou Kujum-khan, fut chaffé du Pays de Turan (11) par les Russiens; & d'un autre côté l'on apprend

(7) Ibid. p. 141 & fuiv. (8) Abulfeda dit que le nom de Turan est donne à tout le Mamara inair , c'est à dire , aux Pays qui appartiennent aux Hayatelahi. C'est ainsi que les Arabes nomment ces Peuples ; mais les Perfans les appellent Abtalahr ou East sfor. Ce font les Ephthalites de l'Hif-

toire Bizantine. (9) Ou de Tur , d'où les Perlans font delcendre les Tures. (10) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

pag. 141. (11) Ibid. p. 109. par l'Histoire de Russie que la résidence de Kujum étoit à Siber, alors Capitale de la Siberie (12). Nous fommes portés à croire, avec le Traducteur An- BURRARIE. glois, qu'au lieu de Turan, il faut lire Tura dans cet endroit. Cette opinion paroît confirmée par un pailage d'Abulghazi, où le Pays de Tura est expressément nommé avec la Russie & la Bulgarie. C'est sans doute pour signifier le Pays voisin de la Riviere de Tura, en Siberie, qui se décharge dans l'Obi, vis-

a-vis Tabolskoy. Comme nos premiers Géographes donnent à ce Pays le nom de Zagatay ou Pays qui tirent Jagatay, parce qu'il fut le partage de Jagatay-khan, les Géographes moder-leurs Curquénes l'appellent Uibek, du nom de ceux qui le polledent aujourd'hui. Mais rans'il y avoit, suivant la remarque du Traducteut, quelque Pays qui dut porter le nom d'Usbek, ce seroit celui qui est situé entre les Rivieres de Sir & de Jaik , puisque les Usbeks en sont venus , & que c'est celui dont parle Mirkand lorfqu'il nous dit (13) : » Que Shaybek-khan vint d'Usbek & chassa de " Mawara-inahr, Mirza-babar, premier Grand-Mogol. Après tout, observe le même Aureur, les Historiens & les Géographes étrangets ont souvent donné aux Pays des noms entiérement ignorés des Habitans (14).

La grande Bukkatie, qui paroît comprendre la Sogdiane & la Badiriane des Etendre de pair Anciens, avec leurs dépendances, est fituée entre le trente-quatrième & le frion de la g quarante-fixième dégré de latitude, & entre le foixante - dix - septième & le quatre-vingt-douzième dégré de longitude. Elle est bornée au Nord par la Riviere de Sir, qui la scpare du Pays des Eluths ou des Kalmuks; à l'Est, pat le Royaume de Kashgar, qui fait partie de la petite Bukkarie à l'Est; au Sud, par les Etats du Grand-Mogol & par la Perse; à l'Ouest, par le Pays de Karazm. Ainsi sa longueur est d'environ sept cens soixante milles, de l'Ouest à

l'Est; & sa largeur, de sept cens vingt, du Sud au Nord. Suivant Bentink, la nature n'a rien refuse à ce beau Pays pour en rendre Brauté du Pays. le séjour agréable. Les montagnes tenferment des Mines très-riches. Les vallées sont d'une fertilité surprenante en toutes sortes de fruits & de légumes. L'herbe croît, dans les campagnes, de la hauteur d'un homme. Les Rivieres produisent une abondance incroyable d'excellent poisson; & le bois, qui est ii rare dans toute la grande Tartarie (15), est ici commun dans quantité d'endroits. En un mot c'est le plus riche terroit de toute l'Asie Septentrionale. Mais tous ces avantages servent peu aux habitans Tartates, dont la parelle est si excessive, qu'ils aiment mieux piller & massacrer leurs voisins, que d'employer un travail médiocre à cultiver les bienfaits de la nature (16).

On fubdivise la grande Bukkarie en trois grandes Provinces; celle de Buk- Sa fabdivision karie, proprement dite; celle de Samarkand, & celle de Balk. Chacune est en trois parties. gouvernée ordinairement par son Khan particulier. Mais c'est à présent le Khan de Bukkarie qui est en possession du Pays de Samarkand. Ainsi jouissant de tout ce qui est au Nord de l'Amu, & de la partie Orientale (17) de ce qui est

(12) Ibid. Part. II. p. 622. grande Tartaric; mais il paroit que c'est ren-(13) Histoire des Rois de Perse par Texel- fermer mal-à-propos la Bukkarie dans la grande Tarrarie.

(14) Hiltoire des Tures, &c. abi fap. pa-(16) Hift. des Tures , &c. ubi fup. p. 455. gc 451 & fuiv. (17) Il patoit que c'est plutôt la particoc-(15) L'Auteur dit dans tout le reste de la cidentale.

Cc iii

### HISTOIRE GENERALE

206 au Sud de la même Riviere, un Etat de cette étendue en fait un Prince trèse : BURNARIE. puiffant.

Bukkarie proprement dite.

Bokkarie pro-

L A Bukkarie proprement dite, ou la Province de Bokhara, est la plus oc-Province de Bo- cidentale des trois Provinces qui composent la grande Bukkarie. Elle a le Karazm à l'Ouest; le Desert que les Arabes nomment Gaznak, au Nord; la Province de Samarkand à l'Eft, & la Riviere d'Amu au Sud. Sa longueur eft d'environ trois cens quatre-vingt milles, fur trois cens de largeur.

Abulghazi nomme, dans l'Histoire de ses guerres, plusieurs Cantons & plusieurs Villes de la Bukkarie proprement dite, sur lesquelles l'Editeur François donne quelques éclaircissemens. Tels sont les Cantous ou les Pays de Du-

ruganata, Gordish, Kuzin, & Karmina.

Le Pays de Duruganata forme une grande Province, qui rouche à celle d'Yanghyarik dans le Royaume de Karazm, Gordish en est une autre assez grande, vers la frontiere du Karazm. C'est une des plus agréables & des plus fertiles parties de la grande Bukkarie. Kuzin & Karmina sont deux petites Provinces, fituées vers le centre (18). Les principales Villes de la Bukkarie proprement dite, ou de la grande Bukkarie, dont on trouve les noms dans Abulghazi , font , Bokhara , Zam , Wardansi , Karahal , Siuntebala , Karshi , Zargui, Nersem, & Karmina.

Deferierion de la V-4; de 80-L.aca.

La Ville de Bokhara, ou de Boghar, fuivant Jenkinson, est située dans la plus basse parrie du Pays, à trente-neuf dégrés dix minutes de latitude, par observation, & à vingt journées d'Urgenz. Elle est fort grande. Ses murs sont de terre, mais affez hauts. Elle est divisée en trois parties, dont l'une est formée par le Château du Khan, qui y fait fa réfidence ordinaire, & par ses dépendances. La seconde est composee des Mirzas, des Officiers de la Cour, & de rour ce qui appartient à l'équipage du Khan. La troisième, qui est la plus grande, renferme les Bourgeois, les Marchands, & les autres Citoyens. Chaque Profession occupe un quartier à part dans cette derniere division. La plûpart des maifons font de terre; mais on y employe la pierre (19) pour les Temples & pour d'autres Edifices, publics ou particuliers; ils font bâtis & dorés fomprueusement, fur-tout les bains, dont l'invention n'a rien de comparable dans le monde.

L'eau d'une petite Riviere qui traverse la Ville, est si mal-saine, qu'elle en-

Prozriété fingu'itre l'une pe-

gendre aux jambes de ceux qui en usent, des vers longs d'une aune, entre cuir Lite Baylette & chair. Ils fortent chaque jour de la longueur d'un pouce; & l'on prend foin de les rouler à mefure, pour les tirer doucement par cette voye. Mais s'ils fe Les liqueurs for- compent dans l'opération, le malade doit s'attendre à la mort. Malgré cer intes font defen-duce à Bukhara, conyénient, il est défendu, à Bokhara, de boire d'autres liqueurs que de l'eau & du lait de jument. Ceux qui violent cette loi font condamnés au fouer dans les Places publiques. Il y a des Officiers établis pour visiter les maifons. S'ils y trouvent de l'eau-de-vie, du vin, ou du Brag (20), il brifent les vaitleaux

(18) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (10) On lit Braga dans l'Histoire d'Abulghazi.

(19) Bentink dit qu'elles font de brique.

ils iettent la liqueur & punissent le coupable. Un buveur est trahi quelquesois par son haleine, qui l'expose à de séveres châtimens.

GRANDS BURKARIE.

Cette rigoureuse loi vient du Chef de la Religion, qui est plus respecté à Bokhara, que le Khan même. Il dépose les Khans à son gré. Jenkinson en sut témoin pendant le féjour qu'il fir dans cette Ville. En général le pouvoir & les richelles du Khan font bornées. Il n'a gueres d'autres revenus que ce qu'il cheiles de Khan,

tire de la Ville pour son entretien. On lui paye le dixiéme de tout ce qui se vend, & le peuple en souffre beaucoup. S'il a besoin d'argent, il envoye prendre des marchandifes à crédit dans les boutiques, sans consulter l'inclination des Marchands. Jenkinson reçut par certe méthode le payement de dix-neuf pieces de Drap de Kene, qu'il lui avoit vendues. Il fut trairé d'ailleurs avec beaucoup de civilité par le Khan qui regnoit en 1559. Ce Prince le faisoit fouvent appeller, pour s'entretenir avec lui des Loix, de la Religion & de la Puissance des Monarques de l'Europe. Il envoya cent hommes armés contre une troupe de brigands qui avoient attaqué la Caravane. On en prit quatre, qui furent condamnés au gibet.

Le Pays de Bokhara étoir autrefois foumis à la Perfe, & l'on y parle encore Language de Bos la langue Perfane. Mais les intérêts de Religion mettent continuellement la guerre entre ces deux Etats, quoiqu'ils soient rous deux Mahométans. Les Buk- Quente decet kariens querellent sans celle leurs voilins, parce que ceux-ci ne se font pas & raser, comme eux & comme tous les Tarrares, le poil de la levre superieure. Ils regardent cette pratique comme un si grand péché, qu'ils les appellent Caffres, c'est-à-dire Infideles; nom qu'ils donnent aussi aux Chrétiens. Dix iours après que Jenkinfon eut quitté la Ville de Bokhara , le Roi de Samarkand vint l'affiéger, dans l'absence du Khan, qui étoit alors en guerre avec un de ses parens.

Les Bukkariens n'ont pas de monnoie d'or & n'en ont qu'une d'argent (21), Monnoie de de la valeur du schelling d'Angleterre. Leur monnoie de cuivre se nomme Pou-Pays. les. Cent vingt Poules font la valeur d'une pièce d'argent, qui n'est pas d'ailleurs d'un usage aussi commun dans les payemens, parce que le Khan la fair hausser & baisser de deux en deux mois, & même assez souvent deux fois par

Du tems de Jenkinson, on voyoit arriver à Bokhara quantité de caravanes commerce & de l'Inde, de Perfe, de Balk, de Russie & de plusieurs autres Pays. Mais le caravantes même Auteur ajoute que les Marchands étoient li pauvres & leurs marchandises en si petite quantité, quoiqu'ils sussent des années entiéres à s'en désaire.

qu'il n'y a pas d'esperance que le Commerce y devienne florissant. Les Indiens n'y apportoient que de ces roiles blanches de coton , qui s'appellent Calicos , qu'ils échangeoient pour des étoffes de foie, des cuirs rouges, des Esclaves, des chevaux, &c; mais ils ne prenoient pas les draps de Kent ni les autres étoffes d'Europe.

Les Persans apportoient du Kraska, des toiles, des étoffes de laine, des soies en œuvre, des Argomaks, & d'autres marchandifes de cette nature, qu'ils échangenient pour des cuirs rouges, pour des merceries Russiennes & pour des Esclaves de divers Pays. Comme ils tiroient les draps d'Europe par la voie

(11) Bentink dit que les monnoies de Perse & de l'Inde ont cours ici.

GRANDE BUKKARIE.

d'Alep en Syrie & par d'autres endroits de la Turquie, ils n'en vouloient pas prendre de Jenkinson. Les Russiens apportoient des cuirs rouges, des peaux de mouton, des étoffes de laine, des ultenciles de bois, des brides, des felles, &c. qu'ils échangeoient pour des calicos, des étoffes de foie, du kraska & Ancien Com- d'autres merceries Perfanes; mais la vente éroit médiocre. Bokhara recevoir anciennement des caravanes, du Catay (12), lorsque cette route étoit ouverte. Elles employoient neuf mois à leur voyage, pour apporter du musc, de la rhubarbe, des farins, des damas & diverles autres marchandifes. Mais depuis deux ou trois ans (23) les voies de ce Commerce ont été fermées par les guer-

res continuelles du Pays de Taskant & de Kashgat (14), deux Villes qui se

trouvent situées sur cette route (25). Bentink , qui paroît avoir emprunté de Jenkinson tout ce qu'il rapporte de Bokhara, observe que la situation de cette Ville est favorable au Commerce qu'elle entretient avec le Pays qu'on vient de nommet, & que les droits y font si moderés qu'ils ne montent pas tout-à-fait à trois pour cent 3 mais que le concours des Marchands étrangers ne laisse pas d'y être fort médiocre, parce qu'ils y sont exposés à des oppressions continuelles ; que c'est de là néanmoins que les Etars du Grand-Mogol & une parrie de la Perse tirent toutes sortes de

fruits fecs, & que ces fruits ont un parfum exquis (26). Autres Villes de

Le même Auteut parle de deux ou trois autres Villes qui appartiennent à Buk karie. la Bukkarie proprement dite. Celle de Karmina, dit-il, est située dans la Province du même nom, vers les frontieres du Royaume de Karazm, au Nord-Ouest de la Bukkarie. Elle est aujourd'hui peu considerable.

Wardans. Wardansi est à l'Ouest de la même Ville, près des frontieres du Karazm. C'est une affez grande Ville, mais dont les maifons ne font pas raffemblées. Ses

Habitans trafiquent en Perfe & dans le Karazui. Karahi.

Karshi est sicuée sur la rive Nord de l'Amu (27). C'est à présent une des meilleures Villes de la Bukkarie. Elle est grande, bien peuplée & mieux bâtie qu'aucune autre du même Pays. Les terres voifines font d'une fertilité extrême en toutes fortes de fruits & de légumes. Ses Habitans entretiennent un grand Commerce avec les parties septentrionales des Indes.

Zamin. Zamin (18) est une petite Ville sur la rive Nord de l'Amu, vers les frontieres de la Perfe. Elle n'a rien de remarquable que son Pont sur cette Riviere, qui est fort utile aux Usbeks de la grande Bukkarie pour les courses qu'ils font souvent de l'autre côté (29).

(11) Ou de la Chine.

(13) Cest l'Auteur qui parle, au tems de (14) Tashkant est aujourd'hui la Capitale du Turkestan oriental. Les Habitans de ce

Pays avoient alors la guerre avec les Cofa-(15) Voyage de Jenkinson, Vol. III, pa-

gc 239.

(16) Hift. des Tures, des Mongols, &c.

p. 465 & fuiv. (17) Entre Bokhora & Samarkand. Timttrbeg aimoit à eamper près de cette Ville avec fon armée. Karshi fignifie Palais; nom donné à Nahhab ou Nefef, for la Riviere de Tum. (18) On la nomme auffi Samin & Zam.

(29) Hift. des Tures, &cc. nbi fup. p. 464. & fuivances.

Province

### Province de Samarkand.

GRANDE BUERARIE

( E Pays, que Bentink nomme Mawara-inahr, est situé à l'Est de la Bukkarie proprement dite, & au Nord de Balk. Il s'étend jusqu'aux frontieres de Kashgar dans la petite Bukkarie. Sa longueur est d'environ cinq cens quarante milles de l'Ouest à l'Est, & sa largeur de cinq cens du Sud au Nord.

Il étoit autrefois rempli de Villes florissantes, dont la plupart sont aujour- Villes du Payrée d'hui ruinées ou dans une grande décadence. La principale est (30) Samar-Samarkand. kand, qui est siruée sur une riviere & dans une vallée nommées Soga (31), à rrente-neuf degrés vingr-sept minutes vingt-trois secondes de latitude, suivant les observations d'Ulubeg, qui regnoir dans ce Pays en 1447. Elle est à sept journées de Bokhara, au Nord-Eft. Il s'en faut beaucoup, suivant Bentink, qu'elle ait conservé son ancienne splendeur. Cependant elle est encore trèsgrande & bien peuplée. Ses fortifications font de gros boulevards de (32) terre. Ses édifices reflemblent beaucoup à ceux de Bokhara, excepté qu'on y voit plusieurs maisons bâties de pierre, dont il se trouve quelques (33) carrieres aux environs. Le Château qui fert de résidence au Khan est un des plus spacieux édifices de la Ville; mais aujourd'hui que certe Province n'a plus de Khan particulier, il rombe infensiblement en ruines. Lorsque le Khan de la grande Bukkarie vient passer quelques mois de l'Eré à Samarkand, il campe ordinairement dans les prairies qui sont près de cette Ville.

L'Académie des sciences de Samarkand est une des plus célebres & des plus Académie de fréquentées de tous les Pays Mahomérans. Une perite riviere qui traverse la Samuskand. Ville & qui se jette dans l'Amu (34), apporteroit beaucoup d'avantages aux Habitans par les communications qu'elle pourroit leur donner avec les Etats voisins, s'ils avoient l'industrie de la rendre navigable (35). Mais pour faire fleutir le Commerce à Samarkand, il lui faudroit d'autres Maitres que des Tarrares Mahomérans.

On prétend que cette Ville fabrique le plus beau papier de foie de toute l'Asie, & dans cette opinion il est fort recherché des Levantins. Le Pays produit des poires, des pommes, du raifin, des melons d'un goût exquis, & dans une si grande aboudance, qu'il en fournit l'Empire du Grand-Mozol & une parrie de la Perfe.

Les autres Villes remarquables de cette Province sont Otoar , Zarnuk , Kojand , Kash , Saganian , Washierd & Ternud ; mais on n'en trouve presque rien dans les Voyageurs. Otrar, que les Arabes nomment Farab, est la plus éloignée de la Capitale. Sa fituation est presque droit au Nord, dans la partie la plus Nord-Ouest de la Province, sur une petite riviere qui tombe dans le Sir (36) à deux lieues de la Ville. Cette Place est célebre par la mort de Ti-

(to) D'autres écrivent Samarkant & Samarkand. (11) De-là la Sondiane des Anciens.

(32) Abulfeda lui donne un large foile autour du mur. (35) Abulfeda place ces carrieres dans une

Montagne qu'il nomme Kubak, & dit que les rues sont pavées de pierres.

Tome VII.

(14) Au Sud Ouest. D'autres le font naître quelques milles à l'Est de l'Amu, & tomber

dans un Lac à l'Est de Samarkand. (35) Abulfeda dit que l'eau est amenée dans cette Ville par des canaux de plomb. Ver. fa Description du Karazm , p. 61.

(36) Anciennement Jihun on Alihah.

Autres Villes -Otrar.

mur-beg, ou Tamerlan, en 1405. Quoiqu'elle foit peu confiderable à préfent. c'étoit la Capitale du Turkestan, lorsque ce Royaume étoit dans une condition BURKARIE. florissante, sous le regne de Kavar-khan,

Koiand. Kojand, ou Kojend, est située à sept journées de Samarkand au Nord-Est. & à quatre de Taskand ou d'Alshash au Sud ; fur la Riviere de Sir , dont le

passage y est aussi fameux que celui de l'Amu à Termed. Saganian & Washierd sont situées sur la Riviere de Saganian , qui se jette Saganian . Wathreed &c dans l'Amu. Kash n'est pas éloignée de Kashi à l'Est , & de Samarkand au Sud. Timur-beg étoit Souverain de cette Ville, avant que de s'élever à la

grandeur impériale. Anghien-On peut ajouter à ces Places celle d'Anghien, qui est la plus remarquable des Villes orientales de la grande Bukkarie. Elle est située vets ses frontieres,

du côté de Kashgar, assez près de la source du Sir, sur la rive Nord duquel elle est placée, à quarante degrés de latitude, suivant la Carte du Tiber par Remarque fur la les Millionnaires. Pour reprefenter tout le Pays qui est de-là jusqu'à la Mer Carre da Tibet. Caspienne, ces Missionnaires envoyerent des Mémoires qui furent mis entre les mains de M. Danville, dans la vue d'en faire une Carre générale de la Tartarie. Mais comme le Pere du Halde n'a point inferé ces Mémoires avec les autres, dans fa Collection, & qu'il n'a mis dans fa Carre aucune marque qui puisse faire distinguer les Places auxquelles ces Mémoires ont rapport, on a peine à comprendre de quelle utilité ils ont pû être à cet habile Géographe pour dreffer la partie qui regatde la grande Bukkarie, fur-tout le cours du Sir, avec les Pays & les Rivieres qui en font au Nord; partie extrêmement différente de toutes les autres Cartes, & qui paroît même beaucoup meilleure

### Province de Balk.

L A situation de cette Province (37) est au Sud de celle de Samarkand, & Sa free for. à l'Est de la Bukkarie proprement dite. Elle est large d'environ trois cens soixante milles, & large de deux cens quarante.

que tout ce qui avoit été publié jufqu'aujourd'hui.

Bentink obsetve que toute petite qu'elle est, en comparaison des Pays qui dépendent du Khan de Bukkarie, elle est si fertile & si bien cultivée, que le Sa ferritité. Prince qui la possede en tire un fort bon revenu. Elle abonde particuliérement

en soie, dont les Habitans sont de sort jolies étoffes. Caraftere de fea Les Ufbeks, Sujets du Khan de Balk, font les plus civilifés de tous ceux qui Habstans, habitent la grande Bukkarie. Ils doivent apparemment cet avantage au Com-

merce qu'ils ont avec l'Inde & la Perfe. Mais fi l'on excepte d'ailleurs l'industrie & le goût du travail, qui sont plus communs parmi eux que chez les autres Nations Tarrares, il n'y a nulle différence pour la religion & les usages (38). Ette oft divisée Le Pays de Balk est divisé en plusieurs Provinces, dont les plus remarquaen philicurs t'robles font celles de Kotlan on Katlan, deTokhareflan & de Budagshan. Ses

principales Villes se nomment Balk , Fariyab , Talkan Bagagshan & Anderah. La Ville de Balk est fixuée vers les frontieres de la Perfe, environ cin-Deferiration de la Ville de Balk.

(37) On l'appelle Balk ou Balch.

(18) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 466.

quante milles au Sud de Termed, sur la Riviere de Dehask, qui à quarante milles de-là va se ietter dans l'Amu vers le Nord-Ouest. Bentink neus apprend Burrarie. que Balk est à présent la plus considerable de toutes les Villes qui sont possedées par les Tarrares Mahomérans. Elle est grande, belle & bien peuplée. La plùpart de ses bâtimens sont de pierre ou de brique. Ses fortifications confiftent en gros boulevards de terre, environnés d'un bon mur, qui est affez

haut pour couvrir ceux qui le défendent.

Le Château du Khan est un grand édifice à l'Orientale, bâti presqu'entiétement de marbre, qu'on tire d'une montagne voifine. C'est uniquement à la jalousie des Puissances voisines que le Prince de Balk est redevable de la confervation de ses Etats. S'il est attaqué d'un côté, il est sût d'être secouru de l'autre. Comme les Etrangers jouissent d'une parfaite liberté dans sa Capitale, elle est devenue le centre de tout le Commerce qui se fait entre la grande Bukkarie & Jes Indes. La belle riviere qui traverse ses fauxbourgs y constibue beaucoup; fans compter que le droit fur les marchandifes n'est que de deux pour cent, & que celles qui ne font que paffer par le Pays n'en payent aucun.

Defeription

Anderah est la plus méridionale de toutes les Villes Usbeks. Sa situation est au pied des montagnes qui séparent la grande Bukkarie des Etats du Roi de d'Anderah. Perfe & ceux du Grand-Mogol. Comme il n'y a point d'autre route que par certe Ville, pour les bêtes de charge qui traversent ces montagnes du côté de l'Inde, tous les voyageurs & toutes les marchandifes qui partent de la grande Bukkarie sont dans la nécessité d'y passer; ce qui oblige le Khan de Balk d'y entrerenir constamment une forte garnison; d'autant plus que la Place n'est pas des plus fortes. Les montagnes voifines ont de riches carrieres de Lapislazuli. C'est le grand Commerce des Bukkariens avec les Marchands de la Perse & de l'Inde. Andera est d'ailleurs une Ville riche, & bien peuplée dans sa petite étendue. Les droits de passage sur les marchandises sont de quatre pour

Bagadshan est située au pied des hautes montagnes (39) qui séparent les Erais du Grand-Mogol de la grande Tarrarie. C'est une Ville très-ancienne , & très-forte par sa situation. Elle dépend du Khan de la grande Bukkarie proprement dite, qui la fait servir de prison à ceux dont il veut s'assurer. La Ville n'est pas grande, mais elle est bien bâtie & fort peuplée. Ses Habitans s'enrichissent par les mines d'or, d'argent & de rubis que la Nature a placées dans leur voisinage. Ceux qui habitent le pied des montagnes, recueillent au printems une quantité considerable de poudre d'or & d'argent dans les torrens qui tombent en abondance lorsque la nége commence à fondre (40).

Bagmishan.

Ces montagnes portent en langue Mongol le nom de Belur-tag, qui fignifie Montagnes noires. C'est-là que la Riviere d'Amu prend sa source. Elle se nomme Harrat dans le Pays. Bagakshan est située sur la rive Nord, à cent milles de sa source. On en compte deux cens trente de certe Ville à Balk , & deux cens dix à Anghien dans la Province de Samarkand. C'est un grand passage pour les caravanes qui vont dans la perite Bukkarie, ou qui se rendent à la Chine par la même route.

(45) Elles se nomment Behar-tay ou Mon-(40) Hift. des Tures, des Mongols, &c. tagnes noires. p. 466 & fuiv.

Dd ii

GRANDE BUKKARIE

6. I I.

# Mæurs & Usages des Habitans de la grande Bukkarie.

Trois fortes

On diftingue trois Nations dans la grande Bukkarie: 1. Les Bukkariens ou les Mongols, qui sy établiene floss la conduire de Jagathay, fecond his de Jenghiz-khan. 3. Les Tarares Ufbeks, qui font aujourd'ui en polleisson du Gouvernement.

Bukkariens ou Tajiks,

TO uns les Villes de la grande & de la petite Bukkarie, depuis les frontieres du Karazm jufqu'i la Chine, font habitées par les Bukkariens. En qualité d'anciens Habitans du Pays, ils potente ne com dans toutes les parties de l'Eft. Mais les Tarrares leur donnent communément celui de Tajúks; terme qui fignifie à peu pets Bourgeio ou Citores dans leur lanque.

Firme & caractere des Bukkariens , nommés Tajiks.

Les Les Bukkariens sont d'une taille ordinaire, mais bien prise. Ilsont le teims fort blanc pour le climat. Le piùpart ont les yeux grands, nois se pleins de ser più le nez aquilin, les joues bien taillées, let cheveux nois & très-beaux, la barbe épaisse. En un mor, is in sont rien de la difformité des Tartares, parmi le squels ils habitent. Leurs semmes, qui son généralement grandes & bien faires, on le teim & le traits admirables.

Habit des hom-

Les deux fexes pottent des chemifes & des hautes-chanifes de calico. Mais les hommes on par-deflius nu Cipitans ou une velte de foico ud calico piqué, qui leux defeend jusqu'au gras de la jambe, avec un bonnet rond de drap à la Polonoife, borde d'une large fourtare. Quelques-uns pottent le turban comme les Turcs. Ils lient leur cafferan d'une ceinture, qui etl une efpece de crèpe de foic & qui leur pafe pluticurs fois autour du corps. Lorfqu'il paroiffent hors de leurs maifons, ils font couverts d'une longue robe de drap, doublée d'une bonne fourture. Leurs bontines reflemblest à celles des Perfans, quoi-qu'elles ne foient pas tourâ-fait fi bien taillées. Elles font de cuir de cheval, qu'ils préparent d'une mainer qu'ils ur c'h proper.

Habir & eneffice des fernmes.

Les fenâmes portent de longues robes de calico ou de foie, affet amples pour flotter librement autour d'elles. Leurs mules ont la forme de celles des femmes du Nord de l'Inde. Elles fe couvrent la tête d'un petit bonnet plat, qui laiffe tomber leurs cheveux en treiles par derriere. Ces troffes sont omées de perles & d'autres joyaux.

Leur Religion & leur Commerce,

Tous les Bukkariens font profession de la Religion Mahométane, fuivant les principes des Turcs, dont ils ne different que par un petit nombre de cérémonies. Ils tirent leur subsiliance des professions méchaniques, ou du Comerce, que les Kalmuks & les Tartares Ubbes, leur abandonnen entièrement. Mais comme il leur vient peu de Marchands étrangers, sur-tour dans les cantons où les Tartares Mohométans sont les maitres, si two run foule à la Chine, aux Indes, en Perfe & dans la Siberie, d'où le Commerce les fair revenir avec un posté considerable.

Quoiqu'ils posse dent toutes les Villes de ces Provinces, ils ne se mêlent ja-

212 4



Bannana Sad

m average in

mais de guerre, sous aucun prérexte, & toute leur attention se borne à leurs propres affaires. Ils payent reguliérement, pour chaque Ville & chaque Vil- BURRARIE. lage, un tribut annuel aux Kalmuks & aux Tartares Usbeks qui sont en pos-fellion du Pays (41). Cet assure les rend extrêmement méprisables sures. aux Tarrares, qui les traisent de Nation vile & sans courage, comme on a pû le remarquer dans plusieurs traits de l'Histoire d'Abulghazi.

Ils ignorent eux-mêmes leur origine (42). Cependant ils sçavent par tradi- Oscunté de leur tion qu'ils ne sont pas originaires de Bukkarie, & qu'ils y sont venus de quel- origine. que région éloignée. Ils ne font pas divifés en Hordes ou en Tribus, comme les Tarrares & divers autres Peuples du Levant. Quelques Ecrivains s'efforçant de concilier l'Histoire Sainte avec la Profane, en ont pris occasion de les faire descendre des douze Tribus d'Israel (44), qui furent transportées dans le Royaume des Medes (44) par Salmanaffar Roi d'Affyrie. Pour appuyer cette conjecture, on fait observer que les Bukkariens onr beaucoup de ressemblance avec les Juis, & qu'il y a quelque rapport entre un grand nombre de leurs cérémonies (45). Mais l'Auteur juge ces preuves trop foibles (46).

## Tartares Jagathays.

DEPUIS le tems de Jagathay, fecond fils de Jenghiz-khan, qui eut en partage la grande Bukkarie & le Karazm (47), ces Ptovinces onr porté le nom de Jagathay; & les Tartares, ou les Mongols, qui suivirent ce Prince se sont nommés Tartares-Jagatays ; jusqu'à ce que Schabackt ayant chassé les descendans de Timur-bek ou Tamerlan, le nom de Jagathays fit place à celui d'Ufbeks. C'est, suivant la remarque de l'Auteur, ce qui n'a pas été observé par nos Géographes, qui continuent de donner le nom de Jagathay à la grande Géographes. Tartarie, quoiqu'il air cessé d'être en usage depuis plus de deux siécles. Cependant on s'en fert encore pour distinguer les Tartares qui ont été les premiers maîtres de ce Pays, d'avec ceux qui l'occupent aujourd'hui; ce qui n'empêche pas qu'étant mêlés les uns aux autres, ils ne fassent un même corps sous le nom général d'Usbeks. D'un autre côté, les troupes du Grand-Mogol portenr le nom de Jagathays parmi les Orienraux, parce que ce furent les Jagathays qui firent la conquête de cet Empire (48) fous le Sultan Babor, après qu'il eut été chasse de la grande Bukkarie.

# Tartares Usbeks de la grande Bukkarie.

Les Usbeks qui possedent ce Pays passent généralement pour les plus eivi-lisés de tous les Tartares Mahomérans, quoiqu'ils ne soient pas moins livrés sortembles.

(4t) Les Ufbeks sont en possession de la (45) Cela ne peut être autrement, puisgrande Bukkarie, & les Kalmuks de la petite. qu'ils font Mahométans. (46) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (41) L'Auteut auroit bien fait de nous ap-

prendre fi les Bukkatiens font la même Nap. 455 & fuiv. (47) Ou plûtôt fa partie orientale, qui tion que les Sarts du Karazm, ou de nous expliquer en quoi ces deux Peuples different. contient Kat & Khayuk , avec le Pays det Vi-

(43) Il femble qu'on peut inferer le congurs & Kashgar ; ce qui contient la petite. traire, de ce qu'ils ne sont pas divisés en Bukkarie. (48) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

(44) Second livre des Rois , chap. 18. p. 458 & fuiv.

Ddiii

GRANJE BUKKARIE.

que les autres au vol & au pillage. A l'exception de leurs bottes qui font fort groffières, leur habillement pour les deux sexesest le même que celui des Perlans; mais il n'a pas tant de grace. Leurs Chefs portent fur leur turban une plume d'aile de heron.

Le Pilau, qui n'est que du riz bouilli à la maniere du Levant, & la chair de cheval, font jeur plus délicieuse nourriture. Ils n'ont pour boisson commune que le kumis & l'arrak, deux liqueurs composées de lait de jument.

Leur Langue,

Leur langue est un mélange de Turc, de Persan & de Mongol. Cependant ils entendent fort bien les Perfans & ne s'en font pas moins entendre. Leurs armes font celles des autres Tartares ; c'est-à-dire , le sabre , le dard , la lance & des arcs d'une grandeur extraordinaire, qu'ils manient avec beaucoup de force & d'adretfe. Ils ont commencé depuis quelque-tems à se servir de moufquets, à la maniere des Perfans. Pendant la guerre, une grande partie de leur cavalerie porte des cottes de maille & un petit bouclier.

femmer.

Les Tartares de la grande Bukkarie se piquent d'être les plus robustes & les hommes & des plus braves de toute leur Nation. En effet, la réputation de leur bravoure est fi bien établie, que les Perfans mêmes, qui font naturellement courageux, les regardent avec une sorte d'effroi. Leurs femmes aspirent aussi à la gloire du courage militaire. Bernier fait à cette occasion un détail fott romanesque, qu'il tenoit de l'Ambassadeur de Samarkand à la Cour d'Aureng zeb. Il est vrai du moins que les femmes Tartares de la grande Bukkarie vont souvent à la guerre avec leurs maris & qu'elles ne redoutent pas les coups. La plupart font fort bien faites & ne manquent pas de beauté. Il s'en trouve même quelquesunes qui passeroient pour des beautés parfaites dans tous les Pays du Monde.

Qualités de leura Chrysule

Les chevaux de ces Tartares n'ont pas l'encolure brillante. Ils n'ont ni croupe, ni poitrail, ni ventre. Ils ont le col long & roide, les jambes fort longues & font d'une maigreur effrayante. Mais ils ne laissent pas d'être fort légers à la course & presqu'infatigables. Leur entretien coûte peu. L'herbe la plus commune. & même un peu de moutle leur fusfit dans les occasions pressantes, Ce font les meilleurs chevaux du monde pour l'ufage qu'en font les Tartares.

Ces Peuples sont continuellement en guerre avec les Persans, parce que les belles plaines du Khorasan favorisent beaucoup leurs incursions. Mais il ne leur est pas si facile de pénetrer dans les Etats du Grand-Mogol, dont ils se trouvent séparés par de hautes montagnes qui sont inaccessibles à leur ca-

valerie.

Ceux qui se bornent à la subsistance qu'ils tirent de leurs bestiaux, habitent Variété dans la vie des Utbeks. fous des hutes, comme les Kalmuks leurs voitins, & campent de côté & d'autre, suivant les commodités qu'ils trouvent dans ces changemens. Mais ceux qui cultivent les terres demeurent dans des Villages & des Hameaux. On en voit peu du moins dans les Villes, qui font le féjour des Bukkariens, c'està-dire, des anciens Habitans (49).

(49) Hift, des Turcs, des Mongols, &c. pag. 458.



#### 6. III.

GRANDE BUREARIE.

# Khans de la grande Bukkarie.

O M M E on ne se propose point ici de donner l'Histoire complette de tott- Introduction. tes les races royales des Tartares , & qu'on se botne à celles qui sont descendues du fameux Jenghiz-khan, on renvoie le Lecteur, pour tout ce qui a précedé ce Conquerant, à la Traduction d'Almakin & d'Abulfaray (50), & aux Extraits que Texeira & d'Herbelot (51) nous ont donnés de plusieurs autres Historiens orientaux. La succession des Khans Mongols est divisée en deux races ou en deux branches. La premiere est celle de Jagathay, second fils de Jenghiz-khan; & la seconde, celle des Usbeks, qui tirent leur origine de Zuzi ou Juji, fils aînc du même Monarque. Abulghazi donne réguliérement, quoiqu'en abrégé, l'Histoire de la première, mais s'affujertit à marquer constamment les dates & la longueur des regnes. A l'égard des Khans Ufbeks de la grande Bukkarie, il ne parle d'eux que passagerement, à l'occasion des guerres ou des alliances qu'ils firent avec les Khans de Karazm.

### Khans descendus de Jagathay.

C. E. Prince avoit quelque chose de si rude dans la physionomie, qu'on ne premiers sucpouvoit le regarder fans crainte. Mais il avoit beaucoup d'esprir; & ce fut à effeut de jugacette confidération que Jenghiz khan lui donna pour partage tout le Pays de Mawara inahr , la moitié du Karazm , les Vigurs (52) & les Villes de Kashgar, de Badagshan, de Balk & de Gasnah, avec leurs dépendances jusqu'à la Riviere de Sir-indi (53). Cependant il ne réfida jamais dans ce grand Etat. Son sciour habituel fur Karakoram, avec Ugaday on Oktay son frere; randis qu'il faisoir gouverner ses Peuples par des Vicerois ou des Lieutenans, Il eut fept fils ; Mutugan , Mu; i , Balda-shab , Saghinlalga , Sarmans , Buffumunga & Baydar.

Ce Prince étant mort en 1142 (54) eut pour fuccesseur Kara-hulaku fon Kara belalupetit-fils , & fils de Mutugan, Kara-hulaku eut pour fucceffeur Mubarak-shab , Mubarak-shab, dans un âge si peu avancé, qu'Argata-katun, sa mere, prir la régence jusqu'à ce qu'il eur atteint l'âge de regner par lui-même. Après la mort de Mubarak-shab , Argu , fils de Baydur , monta fur le trône & fut fuccedé par Barak (55), qui embrassa le Mahométissue dans la troisième année de son regne & prit le nom de Jelal-addin. Beghi , fils de Sarmans (56) , obtint la labadón. couronne après Jelal-addin ; & Buga-timur , arriere-petit-fils de Mutugan , après Beghi.

Argu. Barak, ou Je-Becki

(50) Tous deux de l'Arabe. Le premier par Erpennius, fous le titre de Ilistoria Saracenica. Le second par Peacok, sous le titre de de la Tarrarie au Nord.

Historia compendio a D; na; ti rrum (51) Le premier dans l'Hiltoire de Perle; le fecond dans la Bibliotheque orientale.

(51) Il femble que c'eft plittôt le Pays des Vigurs qui paroît avoir fait partic de la petite

Bukkarie, contenant les Pays de Turfan & de Hami ou Khamil, avec les parties adjacentes

(13) L'Indus. (54) \$40 de l'Egire.

(55) Fils de Jajanta, fils de Muturan-(56) Cinquiéme fils de Jagathay.

GRANOS BUKKARIE. Doyzi-knan. Konza. Baliga. Han-bogs. Day rimor Tarmarichie Botan. Zangihi

Buga-timut eut pout successeut Doyzi-khan, fils de Barak, qui laissa le trône à Konza fon fils. Baliga, arriere-perit-fils de Mutigan, fuivit Konza, & fut fuccede par Ifan-boga, fecond fils de Doyzi-khan. Après lui, le sceptre de Mawara-inahr passa dans les mains de son frere Divi-timur (57), qui le laissa à Tarmarschir son autre trere. Tarmarschit embrassa le Mahométisme & rétablit ce culte, qui s'éroit prefqu'éteint depuis le regne de Barak. Il fut tué enfuite par Butan son frere (58), qui s'étant saist du trône laissa pour successeur Zangshi fon neveu. Yasun timur , frere de Zangshi , jaloux de le voir préseré, entreprit aussi de s'en défaire. Leur mere soupconnant son dessein, avertit Kangshi de veiller à sa sureré. Il prit austi-tôt les armes contre Yasun-timur; mais il eut le malheur de perdre la bataille & la vie. Le vainqueur fit éventres fa mete, pour se venger du service qu'elle avoit rendu à Zangshi.

Ali. Kazan.

Yalun-tunur.

Pendant son regne, Ali, Prince descendu d'Ugatay, se rendit si formidable qu'il s'empara du trône après sa mort. Mais lorsqu'il eut rendu lui-même le dernier tribut à la nature , les descendans de Jagathay rentrerent en posseisson du rrône dans la personne de Kazan (59), qui fut un Prince cruel. Il foutint d'abord affez heureusement la guerre contre Amir-kasagam (60). Enfuite ayant pris fes quartiers d'hyvet aux environs de Karshi, le tems devint fi tigoureux qu'il y perdit la plus grande partie de sa cavalerie. Amir-kazagam revint l'attaquer dans cer état, c'est-à-dire, sans autre désense que son infanterie . & le rua dans une bataille en 1148 (61). Kazan fut le dernier des feize Princes descendans de Jagathay, qui regnerent avec la plénitude du pouvoir & de la dignité fouveraine. Ses fuccelleurs n'eurent que le nom de Khans, avec si peu d'autorité, que chaque Tribu ne prit d'autre loi que d'elle-même,

Bayan-kuti.

Après la mort de Kazan, le trone fut rempli pat Amir-kazagan (62). Amir kazagan. Prince descendu d'Ugatay, mais qui fur tué après deux ans de regne (63), fans qu'on air jamais connu fon meurtrier. Après lui , Bayan-kuli , fils de Surga, fils de Doyzi-khan, de la ligne de Jagathay, s'empara du trône, quoique Kazagan eut laisse plusieurs fils. Il fit tuer un de ces Princes, nomme Abdallah , qu'il foupçonnoit d'entretenit une liaison criminelle avec sa femme (64). Timur-shab, fils de Yasun timur, fut élevé au trône après Bayan-

Timur shab.

(17) Isan-bogan ayant été appellé pout reener à Kashgar, laissa peut-être le rrône à Dwi-timur fon frere.

(cs) Suivant l'Histoire de Timur. bek ( Vol. I , p. 18. ) Tarmarshir , qui y porte le nom de Tarmashiria , seizième successeur de Jaga-

tay, mourur en 1136. (59: Fils d'Infier , fils d'Ufet.timur , fils de Kutugay, fils de Bofay, fils de Mutugan, fils de Jagashay. (60) Que sa tyrannie avoit potté à la re-

volte. Voyez l'Hifioire de Timur-bek , Vol. I,

pag. 2. (61) 749 de l'Egire. Shams-addin dit 747, & lui donne un regne de quatorze ans solaires sut le Mawara-Inahr & le Turkeitan Hift. de Timur.bek , p. 3

(61) Il étois fils de Danismanza, fils de Kayda, fils de Kashi, fils d'Ugaday.

(63) Shams-addin raconte qu'il fut tué à la chasse par Keeluk-simur son gendre, à qui il avoit fait quelqu'outrage , l'an 719 de l'Egire , ou 1357 de l'Ere ehrétienne. Après la mote de Kazan, Kotluk plaça fur le trône Dashmenjek aglen , descendu d'Ugaday. Mais lui ayant bien-rôt ôcé la vie , il donna la dignité de Khan a Bayan-kuls-aglen , & se réserva le foin de gouverner, C'étoir un Prince équitable , & d'un naturel doux & pitoyable. Il foumit en 1151 Malek.hufeyn , Prince de Herat dans le Khorasan. Hoft, de Temer-bek , p. &

& fuivames. (6.) L'Historien de Timut-bek aflure , page 15, qu'Ab lallah fucceda a fon pere, &c qu'étant devenu amoureux de l'Impératrice il rua le Khan & mit à sa place Timur-shab la même année,

kuli.

#### VOYAGES. LIV. III.

kuli. Le fuccesseur de Timur-shab fut Adil, fils de Mahamet pulad, fils de Konza. Ce Prince comptoit entre ses vassaux deux Chefs de Tribus; l'un nom- BURRARIE. mé Amir-timur (65), fils de Taragay de la Tribu de Burlas; & l'autre qui fe nommoit Amir-huffeyn, neveu d'Abdallah, & descendu d'Ygaday. Ces deux Seigneuts avant formé une conspiration contre Adil, se failirent de sa personne & le noyerent pieds & mains liés. Ils lui donnerent pour successeur Kabul-fultan (66), fous le regne duquel s'étant rendus maîtres de la Ville de

Balk, ils en tuerent le Khan (67). Après la mort de Kabul, ces deux Seigneurs éleverent à fa place Seyruk- Seyruk-tamith. tamish, fils de Danishmanza, descendu d'Ugaday. Seyruk-tamish eur pour fuccesseur Mahamed son fils; c'est-à-dire, que Mahamet sut tevêtu de la digniré de Khan (68); mais avec aussi peu de pouvoir que ceux qui l'avoient précedé depuis Kazan. Pendant cette foiblesse du Gouvernement, Amur-timur fit, avec divers fuccès, la guerre aux Tribus Mongols du Pays de Mawara-inahr. Togalak ou Togluk-timur , Khan de Kashgar (69), qui s'étoit rendu redou- Togalak timur. table au milieu de ces troubles, profita de l'occasion pour agrandir ses Etats. Par compatie. Il fir entrer ses troupes dans le Mawara-inahr. A son approche une partie des Habitans, fatigués de la guerre civile, prit le parti de la foumillion (70). Ceux qui entreprirent de refister furent passés au fil de l'épée; & le reste, avec Timur & Hulleyn, fe retira dans le Karazm.

Togalak, après avoir passé une année entiere dans ses conquêtes, en donna le gouvernement à Ilzas-khoja fon fils (71), & rerourna dans ses Etats de Kashgar où il mourur l'année fuivante (71). Amur & Huffeyn , réveillés à cette nouvelle, retournerent contre Ilyas-Khoja & le forcerent de chercher une retraite à Kashgar. Enfuite ayant parragé entr'eux l'autorité fouveraine, ils vécurent quelque-tems en bonne intelligence. Mais s'étant divifés d'interêts, ils fe livrerent une fanglante bataille aux environs de Balk, dans laquelle Huffeyn perdir la vie & laissa son rival seul maître du Gouvernement. A la verité Mahamed ne ceffoit pas de porter le ritre de Kkan; mais Amir-timur regna seul en effer; & loin de lui porter envie, le Khan faisoit des priéres continuelles

pour sa prosperiré.

Après avoir exercé l'administration pendant trente-trois ans avec cette parfaite indépendance, Timur entra dans le Pays de Kum (73) à l'âge de foi- fait pritounier, xante ans, & livra au Sultan Bayazid ou Bajazeth une bataille, qui duta depuis le matin jusqu'à la nuir. Le Sultan prit la fuite après avoir vu son armée en déroute; mais quelques troupes que Timur envoya fur fes traces tuerent le peu de gens qui l'accompagnoient dans sa fuite & le firent lui-même prifonnier. Timur palla un an dans le Pays; & retournant enfuite dans fes pto-

Kabul.

Amur & Huf-

Timur regne delast fon sivile

Il hat Farm/e

(61) Ou Tamerlan.

(66) Fils de Dorji , fils d'Ilzaktay , fils de Doyzi-khan. (67) Hist. des Turcs, des Mongols, &c.

p. 161 & fuiv. (68) Le dernier de la posterité d'Ugaday,

comme Kabul avoit été le dernier des descen dans de Jagathay; car le Gouvernement paffa ensuire a Timut bek & a ses descendans. (69) Nommé Roi des Jeses par Shams-ad-

Toma VII.

din , p. 18.

(70) Sa premiere invalion fut en 1355 ; mais la secon le , dont on parle ici , en 1360. (71) Nommé, par Shams-addin, Elias-Bogah aglen.

(71) En 1161.

(73) L'Auteur entend la Turquie. Cetre hataille le donna près d'Angun ou Angera , dans la Natelie ou l'Afie mineure, un Vendredi 18 de Juillet 1402.

GRANDE BUKKARIE.

pres Etats, il v fit mourir non-feulement Bayarid, mais encore le bon Mahamed (74); après quoi il ne fit plus difficulté de fe faire proclamer Khan. Bientôt après il entreprit une expédition contre le Katay. Mais il ne pénetra pas

Samona Otras, plus loin qu'Otrar. Une maladie, dont il fut atteint à l'âge de foixante-trois ans (75) l'enleva dans cette Ville, en 1404 (76), après un regne de trentefix ans. Abulghazi ne s'étant proposé de parlet que des Princes descendus de Jenghiz-khan', ne s'étend pas fur les descendans de Timur, parce qu'ils n'étoient pas de la même race. Ils furent enfin chasses de Mawara-inahr ou de la grande Bukkarie par Schah-bakht, Khan des Ufbeks.

Khans Usbeks de la grande Bukkarie.

#### INTRODUCTION.

O N rrouve dans l'Histoire de Texeira (77), dans la Bibliotheque de d'Herbelot (78) & dans les autres Extraits des l'liftoriens orientaux, quelques éclaircissemens sur les Princes qui ont regné dans la grande Bukkarie depuis les conquêtes des Mahométans, fous les dynatties des Arabes, des Perfans & des Tures. Les mêmes Auteurs traitent aussi des successeurs de Jenghiz-khan dans cette région ; mais ils parlent peu & fort confusément des Princes Usbeks qui ont gouverné le même Pays. Ils n'ont donné, ni leurs noms dans l'ordre de la fuccession, ni les dattes ni la durée de leurs regnes. Ils se contentent de faire finir leur Monarchie il y a plus de deux cens ans. En un mor, ce qu'il y a de plus clair fur les Khans Ufbeks de la grande Bukkarie eft ce qu'Abulghazi nous en a donné dans fon Hittoire du Karazm, à l'occasion des guerres qui s'éleverent de tems en tems entre ces deux Erats. C'est de lui qu'on emptunteta l'arricle fuivant.

S. 'Abakhtou Slage,k.

Schahbakht ou Shaybek étant entré, en 1404, dans la grande Bukkarie, en chaffa le Sultan Babor & les Jagathays, qui fe retirerent dans l'Inde, où ils fe firent un établissement par leurs conquêtes. Enfuite il pénetra dans le Karazm, qu'il enleva aussi au Sultan Husseyn-mirza. Il acheva ses exploits militaires en 1498, qui est l'époque du commencement de fon regne. En 1507 le Sultan Hulleyn leva une puissante armée à Herat , Capitale du Khorasan , dans le dellein d'arraquer la grande Bukkarie. Mais étant mort dans fon entreprife . Padi agamon, fon fils, lui fucceda. Ce Prince ne se trouvant pas capable de se mefurer avec Shaybek, se retira dans le Pays de Kandahar, où il allembla de nouvelles forces pour retourner contre les Ufbeks. Mais il fur défair, & réduit à la nécessité de fuir en Perse. Schah-ismael-sost embrassa sa cause. Il marcha contre Shaybek en 1510. Les deux armées se rencontrerent près de Maru, Celle des Ufbeks fur taillée en pièces, & Shaybek fur tué dans l'action, après un regne de douze ans.

(74) Ces deux faits sont contredits par comblé d'honneurs & de catesses pendant sa l'Hiltorien de Timur-bek, qui dit (p. 270.) vic. que Mahamed mourut dans la Natolie, peu après la bataille, randis qu'il étoit à la pourfuite de l'ennemi , & que Bajazeth ou Bayazad mourut l'année d'après , à Ashabr dans le mê-

me Pays, fort regretté de Timur, qui l'avoit

(75) 807 de l'Egire,

(76) Hift. des Tures, des Mongols, &c. p. 171 & fuiv. (77) Hifloire de Perfe, p. 335.

(73) A l'asticle Shaybek.

Rushanji, son successeur, est regardé comme un des plus nobles & des plus puissans Prince Usbeks qui ayent regné dans le Mawara-inahr. En 1512, le Sultan Babor revenant de l'Inde & s'étant joint avec Ahmet-isfahani (79), passa le Jihun ou l'Amu, & porta ses ravages dans la région de Karshi. Ces deux Princes avoient soumis presqu'entiérement cette contrée, lorsque le Khan Kushanji paroissant à la tête de son armée les défit dans une bataille. Le Général Perfan fut tué les armes à la main, & Babor retourna dans l'Inde. En 1529, Kushanji marcha contre Schah-thamysh ou Tachmas , fils d'Ifmael. Mais la fortune l'ayant abandonné, il fut battu par les Persans & contraint de se réfugier dans ses Etats. Après quelques autres tentatives, qui furent suivies d'une paix solide entre les deux Monarques, il se rendit à Samarkand, où il mourut la même année. Son regne avoit duré vingt-liuit ans (80).

Il eut pour successeur Abusayd, son fils, qui mourut en 1532, après quatre

ans d'un regne paisible (\$1).

Obeyd, successeur d'Abusayd, étoit fils de Mohamed, frere de Schahbakht qui avoit fait la conquête de la grande Bukkarie (81). Ce Prince entra dans le Khorafan & se rendit maître de quelques Villes , tandis que les Usbeks du Karazm firent aussi divers progrès. Le Schah Thamash prit le parti de faire la paix avec les Usbeks. Obeyd excité par Omar-ghazi, qui avoit été chasse du Karazm, se joignit en \$542 aux Khans de Samarkand & de Tashkant pour faire une invasion dans cette contrée. Ils y commirent beaucoup de ravages; & c'étant suiss d'Avanash-khan, & de tous les Princes de sa famille, ils diviferent entr'eux les Villes & leurs prisonniers. Din-mahamet, fils ainé d'Ananash, reprit Khayuk & Urgenz après le départ des vainqueurs. Obeyd se hâta de revenir avec une puillante armée ; mais Din-mahamet l'ayant rencontré, dans le cours de la même année, le défit entiérement malgré l'inégalité de ses forces , & rétablit les Princes Karazmiens (83) par un échange de prifonniers.

Vers l'an 1550, Obeyd ayant pénetré dans le Khorasan, enleva Maru aux Perfans, Enfuite le Gouverneur qu'il avoit laisse dans cette Ville, & qu'il voulut rappeller fur quelque foupçon, livra la Place à Din-mahamet, alors Khan du Karazm. Enfuite Nur-mahamet-fultan, petit-fils de Din-mahamet, dont il devint le successeur, voyant les Princes de sa Maison armés contre lui, livra au Khan Obeyd ses quatre Villes de Maru , Nasay , Yaursurdi & Duruhn , dans l'esperance que ce Monarque lui en laisseroit la possession & se contenteroit d'un tribut : mais il eut le chaprin de reconnoître qu'il s'étoit trompé. Abulghazi ne marque pas le tems de la mort d'Obeyd. Texeira & d'Herbelot, après Mirkond, la mettent en 1540 (84), & ne donnent à ce Prince que six aus de regne. Ce doit être une erreur considerable ; car Abulghazi fait du moins juger qu'il regna plus de cinquante ans & qu'il mourut vers 1584 ou 1585 (85). Il paroît aussi, pat le même témoignage, que son successeur sut Islander-

khan (86), fils de Janibek, fils de Khojah mahamet, fils d'Abulgazir, qui re-

(79) Peut-être le même que Nojemi, ou litôt Ajemi foni , qui , fuivant Mirkond dans platot Ajems Jons , que, turven. Texeira, fut envoyé pat Himael avec use atmée pour secoutir Babor.

(80) Texeira, p. 335. D'Herbelot, article

Shabek . p. 771.

(81) Ibidem. (81) Voyez ci dellus, (83) Voyez ci-deffus.

(84) Dans la Ville de Bokhara. (8+) Voyez le Chapitre précédent.

(86) Yoyez ci-deilus, shid.

GRANDE Kushanji.

Abulays.

Obcv4.

Mander.

GRANDE

gna dans le Pays des Kipjaks. Ce Prince ayant eu l'esprit aliéné, il ne se passa BUXKABIE. rien de remarquable sous son regne. Après la mort d'Obeyd, Nur mahamet se remit en policilion des quatre Villes qu'il avoit cedées aux Usbeks. Schah-Abbas I voulant profiter aussi de cet évenement (87), enleva Maru aux Karazmiens. On ne trouve rien qui puille jetter du jour fur le commencement,

AMallah,

fur la fin & fur la longueur de ce regne. Al-dallah, fils d'islander-khan, monta fur le trône après son pere; mais le commencement de son regne n'est pas moins incertain. On lir seulement que quelques années après la mort d'Ali, qui arriva en 1571, Abdallah fit une invation dans le Karazm, & qu'il prit le parti de se retirer à l'approche d'Hajim ou d'Azim. Ensuite les fils d'Hujim avant arrêté à Urgenz un Ambassadeur Ture, qui revenoit de la grande Bukkarie, Abdallah entra pour la feconde fois dans le Karazm avec une armée nombreuse. Il en fit la conquête, il se faisit de tous les Princes de la famille du Khan, & les ayant conduits en Bukkarie il leut fit ôter la vie. Hajim chetcha une rettaite en Perfe, auprès d'Abbas, dans l'année du Serpent (88). Deux ans après, Abdallah étant entré dans le Khorafan, Hajim prit le rems que les troupes d'Abbas marcherent contre cet ennemi commun, pour se remettre en possetsion d'Urgenz & de Khayuk. Mais ces deux Places furent bien-tôt reprifes par l'armée d'Abdallah , qui assiégea lui-même Hazarash & s'en rendit maître. Il mourut après qu'il fut retourné dans ses Etats, le dernier jour de l'année 1597, qui est celle de Tauk ou de la Poule, Suivant Texeira & d'Herbelot, ce Prince actif étoit mort dès l'an 1540 (89), & ne regna que fix mois (90).

Ablobnonin-

Abdolmonin fon fils , par une fille de Mahamet , Khan du Karazm , monta fur le trône après lui. Il se trouvoit alors dans le Khorasan , d'où il voulut retourner dans ses Etats. Mais il sut tué pat ses propres gens, à Zamin sur la Riviere d'Amu (91).

Zeram-kuli.

Imam-kuli, fils d'Yar-mahamet, fut le fuccesseur d'Abdolmonin (92). En 1620, Arab-mahamet, Khan du Karazm, ayant été défait par ses deux fils rébelles, Abulghazi, qui avoit embrassé la défense de son pere, chercha une retraite, après le combat, dans la grande Bukkarie, où il fut reçu favorablement. En 1622, Isfandiar reprit le Karazm & fit périr les deux Princes rébelles, Abulghazi retoutna aussi-tôt à Urgenz. Mais ses Sujets l'ayant abandonné pat l'effroi qu'ils conçurent d'une grande Comete, il se retira un anou deux après, dans le Turkestan, où il passa deux ans à la Cour de Tursum-khan. Dela il fe rendit dans la grande Bukkarie (93) à la Cour d'Imam-tuli, qui le recut froidement, parce que Turfum, auquel il s'étoit d'abord adrelle, étoit l'ennemi des Bukkariens. Imam-kuli mourut vers le tems (94) qu'Abulghazi fut proclamé Khan du Karazm (95).

Naliz mahamet. Il eut pour successeur Nadir-mahamet son frere. En 1644, les Turcomans

> (87) Comme il paroît ici qu'Abbas prit dallah, ce doit être l'an 1593. Maru peu après la mort d'Obeyd & qu'il est (84) 947 de l'Egire. (40) Voyez le Chapitre précédent.

certain qu'Abbas commença son regne en 1585, Obeyd doit avoir regné jusqu'à cette mnée, s'il ne telta pas plus long-tems. Mais il faut peut être lire Tahmaih au lieu d'Abbas; ce qui réduitoit la datte a 1175.

'88; En remontant depuis la mort d'Ab-

(91) Voyez ci-dellus , shed. (91) Apparemment en 15 y8. (et) Vers 1627.

(94) Voyez le Chapitre précédents. (95) Peut étte en 1641.

des environs de Khayuk & d'Hazarash, dans le Karazm, refuserent de teconnoître Abulghazi pour leur Khan & se mirent sous la protection de la grande Bukkarie. Nadir-mahamet donna le gouvernement de ces deux Places à Kifferan son petit-fils, qu'il rappella bien-tôt pour mettre à sa place un Seigneur de sa Cour. Il fut détrôné en 1646 par quelques Seigneurs de ses vassaux, qui se plaignoient de la dureté de fon regne (96).

GRANDE

Abdalaziz, fon fils, lui succeda. Ce Prince ayant formé le dessein de conquerir le l'ays de Bale, Subhan-kuli, qui regnoir dans cette contrée, implora Abdalazir.

deux autorités ils doivent accorder la préference.

le secours des Karazmiens pour sa défense. Abulghazi, Khan de Karazm, faisit l'occasion de venger sa famille des injures qu'elle avoit recûes d'Abdallah. Il fir, pendant plufieurs années, diverfes invations dans la grande Bukkarie; il y detruisit plusieuts Villes & signala ses armes par de grands ravages. Enfin la paix fut conclue en 1658, comme on l'a déja rapporté avec plus d'étendue (97). Depuis cet évenement, on ne trouve plus rien de régulier fur les Khans de la grande Bukkarie.

Abdelletif.

Les Historiens Perfans, suivant Texeira & d'Herbelot, sont succeder au Khan Abdallah, en 1540, Abdullatif, fils de Kushanji. Texeira dit que ce Prince mourut l'année d'après, & qu'il fut le dernier des fuccesseurs de Jenchiz khan dans le Mawara-inahr (98). Mais il y a beaucoup d'apparence que c'est une erreur de Texeira, puisque d'I ierbelot nous apprend, sur le témoi- miragnage du Lebtarikh , qu'Abdulatif vivoir en 1541 , dans le tems que cet Ouvrage fut composé (99). Quoiqu'il en soit, Abulghazi s'accorde peu avec les Historiens Perfans; & nos Lecteurs décideront sans peine à laquelle de ces

### CHAPITRE VII

Description de la petite Bukkarie ou du Royaume de Kashgar.

INTRODUCTION.

UOIQUE la Géographie Nubienne, celle d'Abulfeda, l'Histoire de Comment la Timur-bek, ou Tamerlan, pat Sams-addin, & les Ectits de divers Au petite Bekkarle reurs orientaux n'aient donné à l'Europe qu'une légere idée de la grande Buk-que la grande karie, il se trouve que la petite Bukkarie, quoique plus éloignée de l'Europe, est beaucoup mieux connue, parce qu'elle est le passage commun de toutes les caravanes de Perse & des Indes, aussi-bien que de celles du Karazm & de la Tartarie, pour se rendre à la Chine. Les Européens ont tiré des lumiéres, non-seulement de divers Marchands qui avoient sait le voyage (1), mais encore de leurs propres observations, en traversant le Pays d'un bout à l'autre, comme il est arrivé au Pere Goes, Jésuire. D'un autre côté, les derniers

(96) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. pag 356. (97) Voyez le Chapitre précedent. (98) Hiftoire de Perfe, p. 336,

(99) Bibliotheque orientale, p. 771. (1) Tels que ceux dont on doit le Recueil à Ramofie & à Johnson, qui fit le voyage avec Jenkinfen,

Be-iii.

TION

Millionnaires géographes de la Chine ayant fait usage des Journaux de plufieurs Marchands Chinois & Tartares, à qui le Commerce ou d'aurres raifons avoient fait entreprendre les mêmes courses, ont dtessé sur ces Mémoires une Carre de la périte Bukkarie & des parties adjacentes de la Tarrarie, beaucoup plus exacte & plus complette que tout ce qui en avoit été publié jusqu'à lent tems.

Carte da Pays.

Cette Carte est contenue dans celles du Tibet, qui ont été publices par le Pere du Halde. A la verité les Auteurs des Journaux d'où elle est rirée n'avoienr pas pris affez foizneufement les latitudes pour fixer les positions des lieux. Mais les Missionnaires ont suppléé, dans quelques parties, à ce défaut. Les Peres Tartoux & Fredelli, Jéfuites, avec le Pere Bonjour, Religieux Augustin, ont mefuré la distance qui est entre Kya-yu quan, Place la plus Nord-Ouest de la Chine, à l'extrêmité de la grande mutaille, & Hami ou Khamil, la plus orientale des Places de la petite Bukkarie (2), dont ils ont pris les hauteurs. Ainfi, non-seulement on a déterminé la situation générale du Pays par rapport à la Chine; mais on peut dire que celles des Villes & des Bourgs font affez bien verifiées, parce qu'elles ont été tirées de Hami, dont la position avoit été déterminée (3). Il seroit à destrer que ces Missionnaires eussent pû pénetret plus loin vets l'Ouest; mais le Pere Gaubil assure que cette entreprise n'étoit gueres possible (4).

Regis nous apprend que la Carte du Pays de Tse-vang-raptan , qui étoit en pollession de toute la petite Bukkarie & de la partie orientale de la grande Tartarie, fut drellee en partie fur les informations que les Missionnaires se procurerent à Hami, en partie sur le Journal d'un Envoyé de l'Empereur de la Chine à ce Prince (5), & en partie sur les Mémoires des Généraux de l'Empire (6). Gaubil s'étend davantage sur les Journaux Tartares dont la Carte est tirce. On lui en communiqua, dit-il, plusieurs qui regardoient le Paysentre Hami & Harkas, dont l'un en particulier, traduit par le Pere Parennin, étoit excellent. Il marquoit la distance & la position des Places dans toure certe route; ce qui supplea au défaut des observations astronomiques & des mesures plus exactes dans la composition de la Carte. Ce Journal avoit été donné au Pere Gerbillon , par un Scigneur que l'Empereur Kanghi avoit envoyé au Prince Tfe-vang-raptan.

Ce Seigneur entendoir la Géographie. Il s'étoit procuré de bonnes informarions far les routes. Il les avoit fait mesurer lui-même avec toute l'exactitude qu'il y avoit pû apporter. Sa route avoit été de Khya-hu-quan à Hami ; de Hami à Turfan , & de Turfan à Harkas-ili. Quelque-tems après avoir tracé la route d'après ce Journal, Gaubil vit entre les mains de Regis une Carte dreffée fur les Journaux & les Mémoires de plufieurs perfonnes que l'Empereur avoit envoyées à Hatkas. Il y obsetva la Toute tracée par le Seigneur Chinois. Il ajoute qu'on trouva divers autres Journaux, qui donnoient aux Places des

(1) Ils trouverent cette distance de neuf cens foixante dix lis : binois , dont dix font la licue de France. Cette mesure réduite en lieue en fait quatre-vingt-dix-fept.

<sup>(3)</sup> Voyez ci-deffus la Table des fitua- Harkas ou Urga.

<sup>(4)</sup> Observations mathematiques du Pere Souciet , p. 177.

<sup>( 5 )</sup> Qui résidoit près de la Riviere d'Ili , dans ses tentes, & dont le eamp se nommoit (6) Chine du Pere du Halde, Vol. II.

222 A

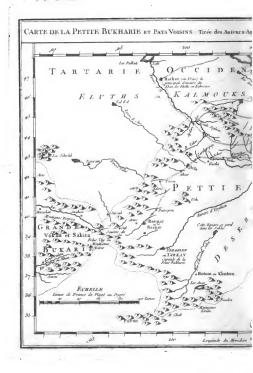

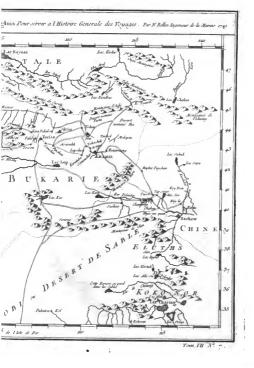

fituations conformes à celles de la Carte (7), foit pout la longitude (8) ou INTRODUCla latitude; d'où l'on peut conclure que les Chinois & les Tartares sont beaucoup plus attentifs que les Européens à renir des Journaux exacts de leurs voyages.

Tels sont les matériaux dont nos Cartes de la petite Bukkarie sont compofices. A l'égard des Habitans & de leurs ufages, outre quelques observations regarde les Habitans qu'on peut recueillir des voyages du Pere Goes, & de ceux des Missionnaires uns du l'ays. qui pénétretent jusqu'à Hami, nous avons un Traité exprès sur cette matiere, publié à Cologne en 1723, sous le titre d'Etat présent de la petite (9) Bukkarie, qu'on nous donne pour l'Extrait du Manuscrir d'un Voyageur. On en a l'obligation à l'Editeur que nous avons souvent cité sous le nom de Bentink. Mais if ne paroir pas qu'il en ait fait beaucoup d'ufage dans ses Notes sur l'Histoire d'Abulghazi; & cette taison nous a porté à n'en tien emprunter pour l'éclaircissement de ce que nous avons rapporté des Bukkatiens sur l'autorité de ses Notes. D'ailleurs, quelqu'exactitude qu'on veuille accorder à ce Traité dans rout ce qui concerne les Habitans du Pays & leurs ufages . la géographie en est remplie de fautes & mérite peu d'attention.

6. I.

Nom, Bornes, Etendue & Division de la petite Bukkarie.

S I l'on donne à cette contrée le nom de petite Bukkarie, ce n'est pas qu'elle La prite Biblion ait moins d'étendue que la Grande. Elle en a même beaucoup plus. Mais des qu'un grande peu grande de prite grande peur grande de la grande de l elle lui cede pour le nombre & la beauté des Villes, pour la bonté du terroir de & pour l'abondance des Habitans. Les noms de Grande & de Petite Bukkarje font venus apparemment des Usbeks, qui ont voulu distinguer la partie du Pays des Bukkariens dont ils sont en possession, à laquelle ils donnent naturellement la préference, de l'autre partie qu'ils n'ont pas subjuguée. Cependant Abulghazi n'emploje point une feule fois le nom de petite Bukkarie dans fon Histoite. Il parle de Kashgar, de Yarkien & d'autres Pays qui appartenoient à cet Etat, comme d'antant de contrées différentes, anxquelles il ne connoissoit pas de nom général.

Avant que les Ufbeks euffent conquis une partie de la Bukkarie, toute cette Elle s'eff pomrégion étoit connue sous le nom de Jagathay ou de Pays du Khan Jagathay, mee Jeg un des fils de Jenghiz-khan, dont elle avoit été le partage. Les Européens la nommoient aush Royaume de Kashgar, parce que cette l'rovince, qui en faifoir partie, étoir la résidence ordinaire du Khan. Dans l'Histoire de Timut- Part des Getesbek, la petite Bukkarie est considerée comme une partie du Mogulistan, & comme le Pays des Jetas ou des Getes, que les Géographes Persans placent dans cetre partie de la Tattarie qui en est au Nord.

entre la Chine & la Mer Caspienne, qui sur envoyée en France.

(8) Observations mathématiques de Souciet, p. 146 & 178

(9) Qui contient une description exacte

(7) C'est apparemment la Carte du Pays de sa situation, de ses coutumes, de son gouvernement & de son Commerce, avec une Relation de la derniere révolution artivée dans ce Pays; la mort de Roffe-than & la vie de Contaith-aregtan, In-eilano, 47 pores.

BURKARIE. Bornes de la pe-

La perite Bukkarie est environnée de Deserts. A l'Ouest, elle a la grande Bukkarie; au Nord, le Pays des Eluths ou des Tartares Kalmuks; à l'Eft, celui des Mongols sujers de la Chine; au Sud le Tiber, dont elle est séparée par tite Bukkarie. le grand Desert qui se nomme Kobi, & l'extrêmité Nord-Ouest de la Chine, qui en est séparce par un autre Desert ou plutôt par une partie du

premier. Elle est située entre le quatre-vingt-douzième & le cent dix-huitième degré de longitude, & entre le trente-cinquième degré trente-huit minutes & le quarante-cinquieme degré de latitude. Ainsi sa longueur, de l'Ouest à l'Est, est d'environ huit cens quarante milles; & sa largeur de cinq cens soixante-dix du Sud au Nord. Mais en la confiderant dans tout fon cours, parce qu'elle forme un demi-cercle du Sud au Nord-Est, sa longueur sera de douze cens milles, & fa longueur n'excede nulle part cent quarante.

Ses propriétes.

C'est un Pays assez sertile & forr bien peuplé. Mais la grande élévation de sa terre, & la hauteur des montagnes qui l'environnent de plusieurs côtés, surtout au Sud, le rendent beaucoup plus froid qu'il ne devroit l'être naturellement par fa fituation (10).

Il est forr riche en mines d'or & d'argent , quoique ses Habitans en tirenr peu d'avantage. Les Kalmuks, qui en font les maîtres, & les Bukkariens, genorent également la maniere de les travailler. Cependant ces deux Nations ne manquent pas , au printems, de recueillir l'or que les torrens entraînent des montagnes lorsque la nége commence à fondre. De-là vient toute la poudre d'or que les Bukkariens portent aux Indes, à la Chine, & fouvent jusqu'à Tobolskoy dans la Siberie. On trouve aussi, dans le Pays, beaucoup de music & toutes sortes de pierres précieuses, sans en excepter le diamant. Les Habitans n'ayant pas l'art de le polir, font obligés de le vendre brut & tel qu'ils le trouvent (11).

Tout le Pays consiste dans une longue chaîne de montagnes, qui se divise en plusieurs branches & qui traverse des Deserts sabloneux. Le pied de ces montannes est entremêlé de vallées fertiles. Regis observe qu'entre les Villes de la petite Bukkarie on ne trouve aucun Village (12); de forte qu'en voyageant de l'une à l'autre il ne faut pas se promettre de trouver la moindre commodité. Il attribue cer inconvénient au génie des Tartares, qui leur fair préferer les tentes aux maisons, sans compter la nature du Pays, qui étant divisé par quantité de branches du Kobi, en devient inhabitable dans quelques (13)

endroits.

On divise la petite Bukkarie en plusieurs Etats, qui forment autant de Pays petite Bukkarie, différent, mais dont les noms, les bornes & l'étendue font ignorés de nos Division de la Géographes, Du tems de Goës , elle étoit composée de deux Royaumes ; celui de Kashgar à l'Ouest, & celui de Chalis à l'Est. Aujourd'hui nous pouvons la divifer en quarre Parties, qui font le Royaume de Kashgar, & les Provinces d'Akju, de Turfan & de Khamil ou Hami.

(20) Suivant l'Etat préfent de la petite Bukkarie, elle abonde en toutes fottes de fruits & de raifins. Mais la chaicur yest si excessive qu'on ne peut la supporter hors des maisons.
(11) Hist. des Tures, des Mongols, &c.

(11) Cependant Bentink & les Auteurs de la Description disent que les Villes , au nombre d'environ vingt, ont un grand nombre de Villages dans leur dépendance. Hift. des Tures , O.c. p. 471 6 474

p. 469 & fuir.

(13) Chine du Pere du Halde , Vol. II. Royaume

## Royaume de Kashgar & Province d'Aksu.

PETITE BUEKARIE.

K ASHGAR OU Karkar, est la plus occidentale des quatre Provinces de la Simunion & petite Bukkarie, ou plûtôt fa véritable fituation ett au Sud d'Akfu. A l'Ouest elle frendre de Royaume, a la grande Bukkarie, dont elle est séparée par une double chaîne de montagnes, entremèlées de Deferts; au Sud, le Tiber; à l'Eft, le Kobi ou le grand Defert, qui s'étend jusqu'à la Tartarie orientale. Elle peut avoir quatre cens vingt milles de longueur, du Nord au Sud; & trois ceus foixante de largeur, de l'Ouest à l'Est. Dans un si grand espace, il ne se trouve pas plus de huit ou neuf Villes dont les Voyageurs nous aient appris les noms (14), & l'on n'en compte que trois qui méritent un peu d'attention. Leur nom est le, Kashgar, l'arkien & Khotom.

Kashgar (15), on, comme les Jéfuites l'écrivent dans la Carte, Hafikar, Sa Capitate, est fituée au Nord-Eit des deux autres, vers les frontjeres de la grande Eukkarie, au pied des montagnes qui separent ces deux régions (16). Elle est pla- ou Araband. cée fur la rive Est d'une riviere, qui tombant des mêmes montagnes va se jerter dans le Defert à trente ou quarante milles de la Ville. C'étoit autrefois la Capitale du Royaume; mais Bentink observe qu'elle est extrêmement déchue de son ancienne grandeur, depuis que les Tartares en sont en possession. Cependant il ajoute qu'elle entretient encore un Commerce allez confiderable avec les Pays voitins, quoique fort inferieur à celui des anciens tems (17). Avant les conquêtes de Jenghiz-khan, Kashgar fut long-tems la Capitale du Turkestan, c'est-à-dire, du domaine des Turcs, qui étant sortis d'une Tribu peu considerable près du Mont Altay, se répandirent au sixième siècle dans toute la Tartarie à l'Oueft, & changerent pluficurs fois le fiège de leur Empire à mefure que leur domination s'étendoit. C'est ainsi qu'après Kashgar ils eurent Otrar pour Capitale, fous le regne de Kavar-khan (18).

Yarkien, ou Yerghian (19) fuivant Bentink, est à présent la Capitale de Yarkien, Catoute la petite Bukkarie. Sa figuation est au Nord de Kashgat, sur le bord petite Bukkarie. d'une petite riviere, dont les eaux ne paffent pas pour faines. Mais Bentink peut s'être trompé fur ce point , puifque la Carte des Jéfuites place Yarkien au Sud-Est de Kashgar, à quatre-vingr-dix milles de distance (20), & sur une riviere qui descendant des montagnes à la même distance au Sud-Ouest, coule vers le Nord-Est & tombe dans le Lac de Lop à six cens milles de sa source. Le même Auteur ajoute qu'Yarkien, ou Yerghian, est une grande Ville, affez bien bârie à la maniere des Orientaux, quoique la pluparr des maifons foient de briques cuires au foleil. Le Pays est très-fertile aux environs. Il produit toutes fortes de fruits & de légumes.

(14) La Carre des Jésuires n'en offre pas cée dans la Carre des Jésuires. davantage.

(17) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (15) Abulfeda dit qu'elle se nomme aussi pag. 471. (18) Bibliotheque orientale , p. 610.

(16) Les Tables d'Abrifeda, de Nafir-ad-(19) Bentink ectit lerkeen & lerkeben, din & d'Ulubeg , placent cette Ville à quarante D'autres, Irlen, Irgien, Jarkan, Tarkan, quatre degrés de latitude , & celle de Kryfokok-Turkind & Harribam,

he a quarante degrés, c'ett-à-dite, vingt ou (10) Marco-Polo le traversa aussi en alrrente minutes plus au Nord qu'elle n'elt pla- lant de Kashgae à Kotom. Tome FII.

On voit dans la Ville un Château, où le Kontayki, Khan des Kalmuks. vient passer de tems en tems que ques mois, lorsqu'il y croit sa présence nécessaire. De-là vient qu'on a que quelois pris Yarkien pour le lieu ordinaire de

sa résidence. Comme cette Place est aujourd'hui le centre du Commerce entre les Indes & le Nord de l'Asie, entre le Tibet & la Siberie, entre la grande Bukkarie & la

Chine, elle ne peut manquer d'être fort peuplée, ni ses Fiabitans Bukkariens d'être très-riches, puisque c'est par leur entremise que le Commerce subsiste entre tant de régions différentes. Le dernier Empereur de Rushe se proposoit d'en érablir un régulier par la Riviere d'Irtiche, entre Yaikien & ses Etats. Ses-

Sujets en auroient tiré de grands avantages.

La Ville de Khotom, en Hotom (21), est située au Sud-Est d'Yarkien, sur Khetom ou Hola riviere de Hotomni folon, comme elle est représentée dans la Carte, Quoique foumife au grand Khan des Eluths, la grandeur de son Commerce la rend encore affez floritfante. On y voit en foule les Marchands du Tibet & des Indes. Ses Habitans font obligés de faire profession du Mahométisme; ce qui n'empêche pas que les Payens des environs ne jouissent d'une entiere liberté. La Ville est bâtie de brique. On vante la fertilité du Pays. Il paye au Kontayki un tribut annuel, à la faveur duquel il jouit de sa protection, sans être autre-

ment incommodé par les Eluths.

On affura l'Anteur que la Ville de Yalafagun, qu'Ilik réfigna au Khan Kavar, & que les Mongols nommoient Kambalik, c'est-à-dire la bonne (22) Ville, fublifte encore dans la perite Bukkarie, près des frontieres de la Grande & du Pays des Kalmuks, & que c'est de ce côté-là un des principaux passages dans la grande Bukkarie (23). C'est la même Ville qu'Abulseda & d'Herbelor (24) écrivent Balasagon. Il est aisé, dans l'Arabe, de prendre un / pour un y, parce que la différence de ces lettres dépend d'un feul point. Le premier de ces deux Auteurs met Balasagan dans le Pays des Turcs, près de Farak ou d'Otrar (25). Dans un autre endroit, il la place sur les frontieres des Turcs, au-delà du Sihun on du Sir, près de Kashgar (26). Mais la Carte des Jéfuires n'offre aucune Ville fous l'un ou l'autre des deux noms.

Pays d'Akin.

Le Pays d'Aksu est situé au Nord de Kashgar & à l'Ouest de la Province de Turfan. On lui donne environ trois cens foixante milles de longueur, & soixante dix de largeur. C'est dans cette partie de la petite Bukkarie que l'Empire occidental de Lyan ou des Kitans paroît avoir été fondé (27); & par conféquent ce Pays doit être celui de Kara-kitay ou de Kara-katay, dont la fituasie et et exara-tion a caufé de l'embarras aux Historiens. Cette conjecture s'accorde avec le Journal du Pere Goës, qui dans fon voyage de Kashgar à Aksu traversa un Desert sabloneux (28) nommé Kara-kathay ou le Katay noir , parce qu'il

hug.

(11) Kotom pat Matco-Polo. Hetom Jans la Carre des Jéfuites. Koton dans d'autres Cartes. Khatun pat Bentink , & Khotan pat les Ecrivains orientaux. Abulfeda dit qu'elle étoit d'une grandeut inctoyable, & que ses Habi-

tans étoient originairement du Katay.

pag. 471.

(11) Voyez ci-deflus.

(14) Au mot Turc & Turcoman. (25) Chemarazmia descriptio, p. 64. Mais dans sa Table (p. 51.) il le met de trois degrés cinq minutes plus à l'Est que Farak,

(16) Ibid. p. 74. (17) Voyez ei deffus. (18) Haji-mahamet en fait un Defert fau-

(23) Hilt, des Turcs, des Mongols, &c. vage, entre Kashgar & Akfu.

PETITE BUKKARIE.

fut long tems habité par la Nation de Katay. En effet, comme les Kitans conquirent toute cette partie de la Tarrarie qui est depuis Lyau-tong jusqu'au Royaume de Kashgar, le Pays à l'Ouest du Whang-ho & la Province Chinoise de Chan-si, ou du moins toute la petite Bukkarie, avec le Pays de Chacheu au Sud-Est de Khamil, pourroient avoir porté le nom de Kara-kitay sous les Mongols avant la chute de leur Empire; après quoi les Princes naturels de ces régions ayant secoué le joug des Kitans, le nom de Kara-kitay pourroit être demeuré à ce Pays particulier où ils fonderent leur nouvel Empire.

la Ville d'Ahie,

Akfu (19), principale Ville du Pays, est souvent nommée par les Voya- Centon seale de geurs; mais fans autre éclaircissement que celui du Pete Goes, qui la donne au Royaume de Kashgar, & qui raconte que le neveu du Roi en étoit Gouverneur. Suivant la Carre des Jéfuites, elle est située sur la rive Nord d'une petite riviere, qui tombant des montagnes au Nord-Ouest, se perd à la même distance dans les sables du Defert. La Riviere d'Ili, qui coule du côté où le Kontayki, grand Khan des Eluths ou des Kalmuks, fait sa résidence ordinaire dans fon camp, nommé Harkas ou Urga, prend sa source dans les montagnes qui font dans la partie Nord-Est de cette Province. Plus à l'Ouest fortent le Chui-muren & le Talas-muren , sur le derniet desquels M. Danville place la Ville de Sagram. Ces deux Rivieres, après un cours de cent quatrevingt milles, tombent dans des lacs de la grande Tartarie.

On doit observer ici que le Pere Goes, qui traversa la petite Bukkarie, depuis Yarkian jufqu'à Khamil ou Hami, ne donne pas une feule fois ce nom au Pays. Il ne parle que de deux Royaumes, entre lesquels cette région étoit divisce : le Kashgar, qui comprenoit la partie orientale; & le Chalis, qui formoit la partie occidentale (30).

## Provinces de Turfan & de Khamil.

A Province de Turfan est située à l'Est d'Akfu. Elle peut avoir deux cens Leurssumin & dix milles de longueur, fur quatre-vingt de largeut. Celle de Khamil n'a pas kurétendue. dans sa plus grande longueur, plus de cent quatre-vingt milles. Dans sa largeur elle est égale à l'autre. Il paroît que ces deux Provinces, ou du moins la partie du milieu qui est à l'Est de Turtan, étoit autrefois possedée par les Vigurs ou les Oygurs. Leur Capitale, que les Chinois nomment Ho-chèu (31), étoit à huit ou neuf lieues de cette Ville. Il faut attendre de nouvelles lumiéres de l'Histoire Chinoise, pout décidet si c'étoit la même que Bishalik, ou si Bishalik étoit une autre Place au Nord de Tutfan, fuivant la position que lui donne le Pere Gaubil (32). Les Vigurs possedoient aussi les parties adjacentes de la Tartarie, jusqu'aux sources de la Riviere d'Irtiche & jusqu'au Mont Altay.

Le Pays de Turfan contient plufieuts Villes, entre lesquelles Turfan tient viller du l'uye le premiet rang. Elle est représentée dans le Journal de Goes comme une Ville de luchas bien fortifiée. Mais les Missionnaires nous apprennent seulement que c'est une Ville confiderable (33) ; qu'elle est à six journées de Hami ou de Khamil , en

(19) Abfu fignifie Eau blanche,

(10) Cialis dans Trigaut,

(11) Voyez ci-deffus.

(31) Voyez el-deffus.

(35) Ils la mettent dans la Tartarie orientale,parce que les Tartares sont maîtres du Pays.

Ffij

passant une branche du Kobi ou du Desert, mais à dix joutnées des monta-PITITE gnes qui font au Nord de Hami & les plus petites de toute la Tartarie. BUKKARIE.

Propriétés du

Le Pays de Khamit ne contient qu'une petite Ville de même nom (14). On l'aya de Khamil. y voit même peu de Villages. Mais il n'ess est pas moins rempli de maisons dispersces. Les Habitans sont de haute taille , vigoureux , bien faits , & d'une extrême propreré dans leurs maisons. La Ville de Khamil ou de Hami est à quatre-vingt-dix lieues de Kya-yu-ken (35), une des portes de la grande muraille. Elle est environnée de terres affez fertiles ; mais au-delà de cet espace on ne trouve que des sables secs & les plus stériles de toute la Tartarie.

Ce Pays n'est pas infecté de l'idolattie des Lamas. Tous les Habirans y font profession du Mahométisme. La tetre n'y produit guéres d'autres fruits que des melons, dont on vante la délicatesse & qui l'emportent si fort sur ceux de l'Europe, que se conservant long-tems après leur saison on en sert pendant tout l'hyver fur la table de l'Empereur (36). Gerbillon dit néanmoins que le Pays de Khamil offre une grande abondance de bons fruits outre les melons & le raisin (37). Mais il ne parloit pas sur le témoignage de ses propres yeux , comme les autres Millionnaires.

Le Desert dont on a parlé, & qui se trouve situé entre Hami & la grande muraille de la Chine, fait partie du grand Schamo ou du Kobi. On n'y ttouve pas d'herbe ni d'eau. Les voyageurs perdent fouvent leurs chevaux en le traverfant. Aussi les Tattares emploient-ils plus volontiers des dromadaires, parce qu'il faut peu de nourriture à ces animaux & qu'ils se passent d'eau cinq ou fix jours. Cependant le Kobi n'est pas borné à cet espace, qui n'est que de quatre-vingt-dix lieues. Il a quantité d'autres branches, qui se répandent comme autant de veines infectées & qui divisent le Pays comme en pelotons, les uns secs & tout-à-fait deserts, les autres assez fertiles pour la subsistance d'un petit nombre de Tartares (38).

# Habitans de la petite Bukkarie.

Piere Reane- C UIVANT la description de l'Etat présent de certe contrée, la plûpart ture des Bukka- des Bukkariens, ses anciens Habitans, ont le teint bazasié & les cheveux noirs; quoiqu'il s'en trouve quelques-uns qui font blonds, beaux & bien faits. Ils ne manquent pas de politeile. Leurs manieres sont gracieuses pour les Etrangers. Mais ils ont de l'avidité pour le gain, & beaucoup d'inclination pour le Commerce, qu'ils exercent avec allez d'avantage à la Chine, en Perfe, dans les Indes & dans la Russie. Traiter avec eux sans précaution, c'est s'expofer à devenit leut dupe.

L'habillement des hommes est peu différent de celui des Tattares. Ils por-Leur habilicment. tent des robes qui leur tombent jusqu'au milieu des jambes, avec des manches fort larges vets les épaules & fertées autour du coude. Leurs ceintures ressem-

> (14) Bentink écrit Khamil, Goes & d'au-(16) Chine du Pere du Halde, Vol. IL tres écrivent Khama (37) Ibidem. (35) Le Fort qui est près de cette porte se (38) Ibidem.

вотте Кул-ум-чина.

blent à celles des Polonois. L'habit des semmes est exactement le même que celui des hommes, & piqué ordinairement de coton. Leurs pendans-d'oreil- Burkaris. les n'ont pas moins d'un pied de long & leut descendent jusqu'aux épaules. Elles divisent leur chevelute en tresses, qu'elles allongent avec des rubans noirs, brodés d'or ou d'argent, & par de grandes touffes d'argent ou de foie, qui leur pendent jufqu'aux talons (39). Trois autres touffes moins grandes leur couvrent le fein. Elles portent des colliers ornés de perles, de petites piéces de monnoie, & de plusieurs autres bijoux dorés on argentes, qui onr beaucoup d'éclat. Les deux sexes emploient aufli, pour ornement, de petits facs de cuit , qui contiennent des prières écrites par leurs Prêtres , comme au-

Quelques femmes, fur-tout avant le mariage, se peignent les ongles de Poulee de Renarouge. Cette couleur dure long-tems. Elle est rirée d'une herbe qui se nomme Kena en langue Bukkarienne. On la fait fecher, on la pulverife, avec un mélange de pondre d'alun; & vingt-quatre heures avant que d'en user, on prend foin de l'expofer à l'air.

Les semmes, comme les hommes, portent des hautes-chausses sort étroites, Hallarment des & des bottes légeres de cuir de Russie, fans talons & fans semelles, Leut chansfure pour les pieds est une forte de galloches, ou de fandales à la maniere des Turcs, avec des ralons fort hauts. Les bonnets font aufli les mêmes pour les denx fexes; excepté que les femmes, & fur-tout les jeunes filles, enrichiffent les leurs de divers ornemens, tels que de petites pièces de monnoje & des perles Chinoifes. Les femmes ne sont distinguées des filles que par une longue bande de toile qu'elles portent fous leurs bonnets & qui se roule autour du col, pour former par derriere un nœud dont l'un des bouts leur tombe jufqu'à la ceinture (40).

Les maifons des Bukkariens sont de pierre & ne sont pas mal bâties; mais Matiers & men leurs meubles font en petit nombre & ne fervent pas beaucoup à les ornet. On her de n'y voir ni chaifes, ni tables, ni d'autres commodités que quelques coffres de la Chine, garnis de ser, sur lesquels ils placent pendant le jour les matelats qui leut servent pendant la nuit, en les couvrant d'un tapis de coton de différentes couleurs. Ils ont auffi des tideaux ornés de fleurs & d'autres fienres. & une forte de chalit d'une demie-aune de hauteut & long de quatre aunes, qu'ils couvrent d'un tapis pendant le jour. Ils se couchent tent-à-fait nuds; mais ils s'habillent toujours en fortant du lit. Ils s'asseyent les jambes croifées, à la maniere des Turcs.

i eur propreté est extrême dans leurs alimens. Ils les sont préparet dans leur trus aliment, propre chambre, c'est-à-dire, sons leurs yeux, par des Esclaves qu'ils actif tent ou qu'ils enlevent aux Kalmuks, aux Russiens ou à d'autres Nations voifines. On voit dans ces chambres quantité de pots & de chaudrons de fer , rangés près de la cheminée, qui fert aussi à l'entrerien de la chaleur en hyver, Quelques-uns ont de petits fours, construits, comme les murs, de terre cuite on de brique. Leurs autres ustenciles sont que ques plats de Capua (41) ou de porcelaine, & diverses sortes de vailleaux de cuivie pour faire bouillir le thé

(40) Hift. des Turcs, des Mongols, &c. (41) Sorte de bois.

(39) Ce sont apparemment celles que Grauber appelle Femmes de la Tantarie orientale, p. 476 & fuiv. & qu'on voit représentées dans la figure.

rant de précieufes reliques.

Ff iii

PITITE BUKKARIE.

& chauffer l'eau dont ils fe lavent. Une piéce de calico leut fert de nappe & i, de ferviettes. Ils n'ont pas l'ufage des coureaux ni des fourchettes. On leur préfente les viandes toutes coupees & leurs doigts fervent à les dépêcer. Leurs cuillieres font de bois , de la forme de nos écumoirs (¿2).

Leur nourriture la plus ordinaure eth de la viande hachée, dont ils four des pides en forme de crouffant. Cett me provision dont ils fem unmifient dans leurs vogges, fus-tout pendane l'hyver. Après les avoir fait un peu duteir bla gelée, als les transforeme dans un fac; ix forfque le befoin de manger les prefié, si hen font une fort bonne foupe en les faifant bouillit dans l'éta. Ils n'ont guéres d'autre liqueur qu'une effece de thé noir (43), qu'ils préparent avec du lait, du fel St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain lorfqu'ilse nors (44, de li St du beutre. En le buvant, ils mangent du pain les du l'autre de la vient de la vie

Mulares des Balanticità

Les Bukkariens achetent leurs femmes à prix d'argent; c'est-à-dire, qu'ils en donnent plus ou moins , suivant le degré de leur beauté. Aussi la plus courte voie pour s'enrichir est-elle d'avoir un grand nombré de belles filles. La Loi défend, aux perfonnes qui doivent se marier, de se patler & de se voir depuis le jour du contrat jusqu'à la célébration. Les réjouissances de la nôce confistent en sessins, qui durent l'espace de trois jours. Ils ont dans le cours de l'année trois grandes lètes, qui se célebrent de même. La veille du mariage, une troupe de filles s'affemble au foir chez la jeune femme, & paffent la nuis à danfer & à chantet. Le lendemain au matin , la même assemblée revient au même lieu, & s'occupe à paret la nouvelle épouse pour la cérémonie. On avertit enfuite le jeune-homme, qui paroît bien-tôt, accompagné de dix ou douze de ses parens ou de ses amis, & suivi de quelques joueurs de flute, avec un Abis (45), qui chante en battant sur deux petits tambours. A son arrivée il sait une course de chevaux, pour laquelle il distribue plusieurs prix, proportionnés à ses richesses. Ce sont ordinairement des damas, des peaux de martres & de renards, des calicos de Kitayka & d'aurres étoffes. La fete qui se donne pour la circoncilion des ensans, n'est pas différente de celle des mariaces.

On a fait obferrer que les nouveaux époux ne se voient pas pendant la cérémoine du marine y mais ils réprondent, chacun de leur coié, aux queltions que leur fait le Prietre. Ensûnte le mari tetourne à sa maison, dans le même ordre qu'il en el veum. Il y traite la compagnie. Après le dines il se rend chez sa ficiente, où il obsient la liberré de lus patter. Il la quitte encore, pour y recourare le foit. Alors la trouvant au lit, il se couche près delle tout habillé, en présence de quelques autres s'emmes; mais ce n'est que pour un moment. Certe farce s'e tenouvelle pendant trus o juurs. Ensini il entre la troisséme nait dans tous les droits du mariage, & le lendemain il emmene sa femme à sa maison.

Conditions des

Quelques matis conviennent avec les parens de leur femme de la laisser plus long-tems chez eux, & ce marché dure souvent une année entiere. Mais si dans cer intervalle la semme meurt sans ensans de son mari, tout ce qu'elle a

<sup>(41)</sup> Hift. des Tures, des Moogols, &c. (44) Hift. des Tures, &c. p. 471 & faiv.

141) Ceft le thé Tarrare ou Je bouillon brels.

de féres dour ou a paik au Tome V.

#### DES VOYAGES. LIV. III.

recu demeure à ses pareus; à moins qu'après l'année du deuil ils n'aient la générolité d'en rendre la moitié. Les quarante jours qui fuivent l'accouchement B' KKARIS, pailent pour un tems impur, pendant lequel la Loi défend à la femme juiqu'aux sont le des priéres de religion. L'enfant est nommé, trois jours après sa naussance, par son pere ou par quelque proche parent de la famille, qui lui fait présent d'un ponnet ou d'une pièce de toile, suivant l'état de sa fortune. La circoncision se donne à l'âge de fept, de huit ou de neuf ans, & l'ufage pour les peres est de la célebret par une fete avec leurs amis.

Quoique la polygamie foit regardée comme un peché parmi les Bukkariens, elle ett fi peu punie, qu'on voir des hommes chargés de dix femmes ou d'un plus grand nombre. Un mari a toujours la liberté de renvoyer sa femme : mais dans le cas du divorce, une femme a droit de conserver tout ce qu'elle a reçu de fon mari pendant leur fociété. Si c'est elle qui ptend le parti de la féparation, elle n'emporte rien de ce qui lui appartenoit.

La Médecine a peu d'étendue dans la petite Bukkarie. Lorsqu'un Bukkarien Médecine des tombe malade, le Mullah (46) lui vient lire un patlage de quelque Livre, Bulkaniens, foufile fur lui plusieurs fois & lui fait voltiger un couteau fort tranchant autour des joues. Les Habitans du Pays s'imaginent que cette opération coupe la racine du mal. Si le Malade ne laifle pas d'en mourir, le Prètre lui met le Livre de l'Alcoran sur la poitrine & récite quelques priéres. Ensuite le corps est renfernié dans un tombeau, pour lequel on choisit ordinairement quelque Bois agréable, & qu'on enroure d'une haie ou d'une espece de palissade.

Les Bukkariens n'ont pas d'autre monnoie que leurs Kopeiks de cuivre, qui Leur monnoie. pelent un Soletuik (47), c'est-à-dire, environ le tiers d'une once. S'ils ont une fomme considerable à recevoir en or ou en argent, ils la pesent, à la maniere des Chinois & de leurs aurres voifins-

Leur Religion & leur Langue ont quelque ressemblance avec celle des Turcs, Leurs'icon & mais elles different beaucoup auffi. Gerbillon (48), qui leur donne mal-à-pro- leur Log ge. pos le nom de Tartares, dit que leur langue est apparemment celle des Usbeks, qui est différente de celle des Mongols. Il ajoute que celle-ci est entendue dans la perite Bukkarie, à caufe du Commerce, qui est continuel entre les deux Nations.

Le même Auteur observe que ces Peuples entretenoient autrefois un Commerce confiderable à la Chine; mais que depuis quelques années il a été interrompu (49) par la guerre. Cependant on espere qu'il pourra renaître, par les encouragemens & les priviléges que l'Empereur accorde à tous les Marchands qui viennent dans ses Etats (50).

# Religion & Culte de la petite Bukkarie.

O U 0 1 QU E la Religion dominante, dans toutes les Villes & les Villages Libenéde milde la perite Bukkarie, foir le Mahométisme, toutes les autres Religions y Bukkareus. iouissent d'une liberté entiere ; ou du moins elles y sont tolerées , parce que les Kalmuks, qui font maîtres du Pays & plongés dans une idolatrie groffic-

(46) Hist. des Tures, des Mongols, &c. p. 482 & fuiv.

(48) Il écrivoit vers 1700. (49) Vers 1700.

(47) Monnoie Russienne.

(10) Chine du Pere du Halde.

PETITE Opinion qu'its

re, ne croient pas qu'il foit permis d'employer la violence pour combattre la Religion d'autrui (51).

Suivant l'Auteur de l'Etat present de la petite Bukharie, les Bukkariens ontdel'Akotan, croient que Dieu ayant compoté l'Alcotan, le communiqua aux hommes par le ministere de Moyse & des Prophetes; qu'enfuite Mahomet en donna l'explication, & qu'il en tira des principes de Morale qu'ils sont obligés de tecevoit & de pratiquer.

Leursidees fafus Christ.

Ils ont quelque notion de la Petfonne de Jefus-Chtift, mais alterée par des boleuler for l'inpheline, ses parens embartatles de la dépense de son éducation, résolurent de la faire dépendre du fort. Ils jetterent une plume dans un vase plein d'eau, après être convenus entr'eux que cette charge tomberoir fur celui au doigt duquel la plume paroîttoit s'arrêter. Elle s'arrêta au doigt de Zacharie, d'une maniere d'autant plus fenfible, que s'étant d'abord enfoncée dans l'eau elle tevint furnâger lor squ'il yeut mis le doigt. Il ne balança point à recevoir la jeune Matie. pout prendre foin de fon éducation. Un jout que son ministere l'avoit retenu au Temple trois jours de fuite, il se souvint qu'il avoit laissé cet Enfant sous la clef dans fa maiion, & qu'elle n'avoit pa recevoir aucun fecours. Il se hata d'y rerourner. Mais au lieu de la trouver mourante, comme il s'y attendoit, il fut furptis de voit autout d'elle toutes fortes de mêts en abondance. Elle lui dit que c'étôit Dieu qui les lui avoit envoyés. A l'âge de quatorze ans , éprouvant pour la premiere fois l'infirmité particuliere à son sexe, elle alia se baigner dans une fontaine qui étoit dans une grande forêt voifine. Là, elle fut fort effrayée d'entendre une voix. Elle se hata de reptendre ses habits pour se retiter. Mais un Ange, qui se présenta devant elle, lui dit qu'elle deviendroit mere d'un enfant, qu'il lui recommanda de nommer Hay (52). Elle répondit modestement que n'ayant jamais eu de commerce avec aucun homme, elle ne concevoir pas comment cette prédiction pouvoit s'accomplir. Alors l'Ange fouilla fur la poitrine & lui fit comptendre ce mythere. Enfuite il l'instruisit de tout ce qu'elle ne devoit pas ignorer. Elle conçut au même moment. Le tems de sa délivrance étant arrivé, la confusion qu'elle en eut la conduisit dans la même forêt. Elle s'y delivra heureusement de son fruit 3 & sur le champ un trone d'arbre poutri, contre lequel elle s'étoit appuyée, poussa des seuilles. La terre anx environs se couvrit de sleurs comme au printems. Les Anges parurent en grand nombre. Ils baignetent l'Enrant dans une fontaine qui se fit voir tout-d'un-coup à deux pas du même lieu, & le renditent à sa Mete. Elle retourna dans sa famille, où elle sur reque avec de sanglans reproches & de fort mauvais traitemens. Elle les fouffeit fans impatience ; & ne prenant pas même la peine de se justifier, elle pria seulement son Fils de plaider sa cause. Il la fatisfit fur le champ. L'explication qu'il do ma du mystere de sa naissance diffipa des foupçons injurieux à sa Mere & sit éclatet la puilsance du Ciel , dans un évenement li contraire aux loix de la Nature.

Le jeune Isay devint un Prophéte & un Docteur de grande autorité. Mais il fut expose a la haine & aux persecutions de tout le monde, sur-tout des

(sa) I es Acables, les Tutes, &c. donnent (ex) L'Auteur Anglois présend que c'eft une bonne leçon centre l'esprit de persécution. à Jesus le nom d'ija.

Grands.

PATITE

Grands. On attenta plusieurs fois à sa vie, quoique sans succès. Enfin ses ennemis chargerent deux personnes de le tuer, à toutes sortes de prix; mais Dieu rendit leurs projets inutiles, en prenant soin d'enlever Isay au Ciel lorsqu'ils étoient prêrs à les exécuter. Il exerça aussi un châtiment fort singuliet sur fes affailins. Les ayant transformés fucceilivement fous la figure d'Isay, le Peuple, trompé par cette ressemblance, se jetta surjeusement sur eux & leur donna la mort (53).

Quoiqu'il paroiffe par ce récit que les Bukkariens n'ont aucune idée des Aures percifouffrances de Jefus-Christ, ils croient la résurrection & la réalité d'une autre riens. vie. Mais ils ne peuvent se persuader qu'aucun homme soit condamné à des peines éternelles. Au contraire , ils prétendent que le Démon étant auteur du péché, c'est sur lui que la justice du Ciel en fait tomber le châtiment. Ils croient aussi qu'au dernier jour du Monde, tout doit être anéanti, à l'exception de Dieu fenl; & par conféquent que toutes les créatures, dans lesquelles ils comprennent Jesus-Christ, les Demons & les Anges, ne peuvent éviter la mort. Cependant, après la réfurrection, quelques Elus feront purifiés par le feu, suivant la mesure de leurs péchés, qui doivent être pesés dans une balance.

Ils foutiennent qu'alots Dieu formera huit Paradis différens (54) pour les Juftes, & fept Enfers pour les Méchans, qui feront purifies par le feu; que les plus grands Pecheurs & ceux qui doivenr s'attendre aux plus redoutables châtimens font les menteurs, les gens de mauvaife-foi & les Make bates; que ceux d'entre les Elus qui ne doivent pas être fonmis à la peine du feu seront choisis parmi les Justes, un fur cent pour les hommes, & un sur mille pour les semmes; que cette petite troupe fera conduite dans un des huit Paradis, où elle jouira de toutes fortes de félicirés, jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de créer un nouveau Monde. C'est un péché, dans leurs principes, de dire que Dieu est au Ciel. Il est par-tout, difent-ils; & c'est deshonorer son immensité que de borner sa présence à quelque lieu particulier.

Ils ont tous les ansun jeune de rrente jours, depuis le quinze de Juillet jusqu'au milieu d'Août. Dans cet intervalle ils ne prennent aucune nourriture pendant le jour ; mais ils mangent deux fois dans le cours de la nuit, sans boire d'autres liqueurs que du thé. Ceux qui transgressent cette Loi sont obli-

gés, ou de mettre en liberté le meilleur de leurs Esclaves, ou de donner un festin à trente-six personnes ; sans compter quatre-vingt-cinq coups de souce que l'Aguns , ou le Grand-Prêtre leur fait donner fur le dos nud , avec une lamore de cuir qui se nomme Dusa. Cependant l'Auteur remarqua que ce Jeûne n'est pas régulièrement observé par le l'euple, & que les Artisans obtiennent la permission de manger pendant le jour.

Les Bukkariens ont cinq tems marqués pour la Priére : 1. Le matin, 2. Le Priére. midi. 3. L'après-midi. 4. Le couchet du Soleil. 5. La troisième heure de la nuit. A chaque terme, les Abis, qui font une espece de Prêtres, donnent un signal public. Ceux qui sçavent lire & qui sont capables d'expliquer l'Alcoran, sont fort estimés dans la Nation & portent le nom de Mullah (55), qui signifie Homme célebre & d'un mérite distingué (56).

Tems de la

(53) Ces idées s'accordent avec lattadition Mahométane.

p. 471 & 478. (16) Yoyez ci-deffus.

(55) Hist. des Turcs, des Mongols, &c.

(54) Ils les appellent Arrays.
Tome VII.

PATITE BURKARIE.

#### Gouvernement de la petite Bukkarie.

Changemens products par diftérentes caufes.

LE Gouvernement de cette contrée est peu considerable jusqu'au regne de Jenghiz-khan. Elle étoit alors divilée en plusieurs Nations ou en différentes Tribus, dont les plus confiderables étoient eelle des Vigurs ou des Oygurs, qui habitoient la partie la plus orientale du Pays aux environs de Turfan; celle des Whey-hus, qui habitoient la patrie occidentale, & les Kitans ou les Karakitayans, qui étoient établis entre Aksu & Kashar. Il est probable que tous ces Peuples avoient différentes formes de Gouvernement. Mais après la conquête de Jenghiz-khan, tout le Pays tomba fous la domination de Jagathay, fecond fils de ce Conquérant. Quelque-tems après sa mort, le Royaume de Kashgar, qui renferme la perite Bukkarie, devint indépendant; & dans la fuite il y a beaucoup d'apparence que cette Monarchie fut divisée entre deux ou plusieurs Princes, mais tous de la race de Jenghiz-khan. En 1603, lorsque le Pere Goes voyageoit dans ces régions, il paroît que la perite Bukkarie étoit toute entiere fous le gouvernement d'un seul Khan, qui faisoit sa résidence à Yarkian. Mais l'Auteur, auquel on s'attache ici, nous apprend qu'en 1683 il y arriva une grande révolution. Bafton ou Buffuktu, nomme aussi Kaldan. Khan des Eluths ou des Kalmuks, conquit la perite Bukkarie fur le Prince ou fur les Princes qui tegnoient alors.

Marifbratt de la p.me Bukkarie.

Ziga-arappian (57), fuccelleur de Bolto, fous le titre de Konzyki, éta-bit dans fet Este phuleur Magiltras dont la funccifion dure encore, & qui font subordonnés l'un à l'autre. Ceux du dernier rang ont l'inspection de dix ou douze familles. Ceux du rang au dessure commandent cent, & les premiers ne gouvernent mille. Ils font rous dépendant d'un Commandant Général, que le Khan choist entre les anciens Princes du Pays. Ces Magistras décidentous les différends qui naissen entre les Supts. & font obligée de faire leur rapport aux Supérieurs; ce qui sert à l'entretien du bon ordre & de l'union entre les Habitans (58).

les Chanois.

Botho & Zigan eutern (auceflivement différentes guerres à foûtenit contreles Chinois, qui, Konodés par les Mongolten 1720, péntretrent dans les Provinces de Hami & de Turfan, & se rendirent Mattres de l'une & de l'autre (59). Gerbillon racome que celles de Yarkan & de Turfan se disposionen aufili à sécoure le joug, mais que la présence de Rapara réveilla leur (60) fidélité (60). Gaubil prétend qu'en 1726 tour se Pays, depuis Hami jusqu'à Anpleine dans la grande Bukkarie; étoit souls a procédond ec e Prince (61).

Nous n'apprenons pas dans l'Histoire d'Abulghazi-khan, ni dans aucune des Histoires connues, en quel tems ou à quelle occasion la pertite Bukkarie échappa aux fuccesseurs immédiats de Jagathay, qui résidoient dans la grande Bukkarie. Personne ne nous apprend les noms des premiers Khans qui regnerens kashara, ex personne n'a pousse leur l'Histoire au dessous de l'an 1400.

(57) Nommé par les Eluths, Chabar arbtan-han, & par les Chinois, I/e-vang-raptan. (59) Voyez ci dessus. (60) Chine du Pere du Halde.

(58) Hift des Tures, des Mongols, &c. (61) Voyez ci-dessus.

En un mot, ce que nous avons de plus suportable sur cet article est l'éclaircisfement que nous allons titer d'Abulghazi.

BUKKARIE. Les Habitans des Villes de Kashgar & d'Yarkian , & les Pays d'Alatak (62) Eclaireiffement

& des Vigurs, ne trouvant dans leur propre sein aucun descendant de Jagathay fur les Klans de qui leur parût capable de templir le Trône, furent obligés d'appeller au Gouver- ne. nement Amul. Khoja , qui regnoit alors dans Mawara-inahr lous le nom d'Ifanifan boga. boga-khan (63). Satil-tamish, femme de ce Prince, ne lui ayant pas donne d'en-

fant, il en eut un d'une Esclave nommée Maulaghi. Cette infidélité sur si sensible à Satil-tamish, que, profitant d'un jour où le Khan s'exerçoit à la chasse, elle maria Maulaghi à un Seigneur Mongol, qui l'emmena autli-tôt dans fes terres. Ifan-boga diffimula fon chagrin pour éviter une querelle ouverte avec sa femme. Mais étant mort fans heritier, il laissa le Royaume en proie à différentes

Dans cette extrêmité, Amir-yalauzi, un des principaux Seigneurs de Kash- Togalak timen. gar, fit cherchet Maulaghi. On découvrit fa rétraite & le fils qu'elle avoit eu du Khan. Ce jeune Prince étoit élevé fous le nom de Togalak (64). On trouva

l'occasion de l'enlever; & lorsqu'il parut à Kashgar, il y fut proclamé Khan par Amit-yalauzi, sous le nom de Togalak-timur (65). Une partie de son régne fut employée à supprimer les factions qui s'opposerent à son établissement. Enfuire érant entré dans le Mawara-inahr avec une puissante armée, il se rendir maîrre de cerre vaste Région (66). Il laissa pour Gouverneur, à Samarkand, le Prince Ilyas-thoja, fon fils. Mais à peine fut-il retourné à Kashgar qu'il y

finit les jours (67).

Entre les descendans de Jenghiz-klian qui tegnerent dans Kashgat, Togalak- Comment et timur fut le premier qui embrassa la Religion Mahométane. Un jout qu'il étoit le Mahomeusene. à la chasse, il appercut plusieurs Marchands étrangers qui s'étoient arrètés, malgré ses ordres, dans le lieu qu'il avoit choisi pour rassembler son gibiet. La colere lui fit ordonner qu'on les lui amenat chargés de chaînes. Il leur demanda d'où leur étoit venuë la hardiesse de violet ses loix. Un Sheykh, qui se trouvoit parmi eux, répondit qu'étant des étrangers du Pays de Kultak ils avoient ignoré la défense. " Il me semble, répliqua le Khan, que vous êtes Tajiks ; » c'est-à-dire, par consequent, que vous valez moins que des chiens. Si nous » n'étions pas de véritables Croyans, reprir le Sheykh, vous auriez raison de » ne pas nous estimet plus que des chiens, parce qu'alors la raifon, que nous-» avons reçue de la nature , n'empôchetoit pas que nous ne fuffions moins rai-» fonnables que les bêtes.

Ce discours toucha le Khan. A son retour de la chasse, il se fit amener le Sheykh . & l'avant pris en particulier : » qu'elle est donc votre Religion . Jui » dir-il, vous qui m'avez fait une téponfe si hardie? Cet Etranget expliqua austi tôt les articles de la Foi Mahométane; & Togalak-timur en reconnut si clairement la vérité, qu'il lui ordonna de revenir dans un tems marqué, pour concertet avec lui les movens d'établir cette Religion dans ses Etats. Le Sheykh partit dans cette espérance. Mais étant mort dans sa patrie, peu après son re-

(61) La fituation de ce Pays nous est in-

(64) Il fut créé Khan vers l'an 748 de l'Egire , & 1347 de J. C.

(61) Voyez ci deffus, (64) Ou Togluk.

(66) 761 de l'Egire & 1360 de J. C. (67) Environ deux ans après.

PETITE BUEEARIE. tout, son fils, qu'il avoit chargé de set ordres, se tendit à Kashgar pour suppléer à se promelles. Il y sur long-tems sans pouvoir trouver d'accès à la Court. Enfin il prit un pour le parti de monter sut une colline, près du Chàtean, & d'y faire ses prieres à si haute voix qu'il réveilla Togalak. Ce Prince se sit appeller aussis-sit, & lui diemanda ce qui le portori à faire tant de bruit.

Combat fort étrange pour la Religion,

Le Sheykh prit cette occasion pour expliquer la commission dont il étoie charge, Il n'en fallut pas davantage pour exciter le zéle du Khan. Non-feulement il embrassa le Mahométisme, mais cette démarche se sit avec des méfures fi fages, que tous les Grands de fa Cour imiterent son exemple, à l'exception d'un feul qui fit fa protestation dans ces termes : " Nous avons dans » norre Nation un homme rempli de dons extraordinaires : si le Sheikh a la » hardiesse de luttet contre lui & la force de le renverser, j'embrasserai sa Re-» ligion. Autrement je m'en garderai bien. Le Khan refufa d'abord de confentir à cette proposition. Mais, sur les instances du Sheykh, qui voulut accepter le défi, il eut la complaifance de se rendre. On prir jour pour le combat. Le Sheykh, s'approchant du Mongol, lui donna un coup du revers de fa main fur l'estomac, & le sit tomber à terre, où il demeura sans mouvement. S'étant enfin rélevé, il fe jetta aux pieds du Sheikh, & lui déclara qu'il étoit prêt à devenir Moslem (68). Le Seigneur qui avoit proposé cet étrange combat fit la même déclaration; & tous les Mongols, Sujets de Togalak, au nonibre de cent foixante mille, furent convertis par ce merveilleux événement.

Byas-khoja, fils de Togalak, eft maffatte par un ketelig.

Amis-yatauss, qui avoit aide le Khan'a montre sur le Trône, étant mort dant ces conjonctures, Togatas sit passer conse emplois à son sits, Amis-khadaydat, qui n'avoit encore que sept ans. Kumaraddin, le plus jeune des ciuq oncles patemes d'Amis, demanda de supplier pour son neveu, sissu'à si majorité. Le reius du Khan, qui se définit de son ambition. Se de la puissance, lui inspira pour ce Prince une haime mortelle, qu'il diffiumla néamoins pendant sa vie. Mass, après sa mort, il se tévolte contre s'ipas-khoja, son si se son après sa mort, all c étvolte contre s'ipas-khoja, son si se son après sa mort, il se tévolte contre s'ipas-khoja, son si se son après sa mort, all c étvolte contre s'ipas-khoja, son si se son après si ma contra s'in se son si se son si se son si le s'in asserte la transcription. Se s'in se son si se son si le s'in si se son si se son

Kezra khoiah-

Pendant la révolte de Kamaraddin, ¿Amin ags-khātam, une des femmes de Togalak, ayan emis sa monde un fils nomme Kerye-khōjab, n'ett pard'aurre refloutee, pour le dérober à la cruauté de ce Tiran, que de le confict aux foins d'Amit-khudaydar, foin-feirance us fur pas trompée. Amit-khudaydar, foili-cité par fon oncle de lui livrer le jeune Printe, refilta conflamment à fes infrances. La guerre y'étant allumée entre Amit-riunts, quit eggoui étans le Mawara-inahr, & l'Ufurpateur, il prit oceation de ces troubles pout envoyer fon cive, fous une home garde, dans les montagnes de Budag-schan, où le Jafpe

Guerres de Ka-

Amir-timur & Kamaraddin. le firent quelque tems la guerre avec tant de fureur & d'égalité, qu'après cinq batailles fanglantes l'avantage paroiffoir encore. (48) Cere avanture n'étoir peut être qu'u- fer le changement de Religion.

ne invention politique du Khan, pour favori-



Baruvais Sculp

T.FH.N.I.

douteux. Mais Kamaraddin étant tombé malade, fon Ennemi profita de cette conjoncture pour s'avancer avec une puissante armée. Les rroupes de Kashgar, abandonnées de leur Chef, ne penserent qu'à la fuite. Kamaraddin même chercha sa sureré dans certains déserts à l'Est de la Ville Capitale. Mais après la etraite de l'armée ennemie, il fut impossible de le trouver (70), & ses Sujets apprirent ensuite qu'il faisoit sa résidence dans les tertes d'un certain Malekagan (71), dont l'Elistorien ne donne pas d'autre connoissance.

Amir-khudaydat faisit l'occasion de ramener Kezra-khojalı, & le fit ptocla- Seireder Rhans, mer Khan avec les formalités établies par l'ufage. Ce Prince regna trente ans quite des Elutta, dans le Pays de Kashgar, & Jailla le trône à ses descendans, qui n'ont pas cessé de l'occuper (72). Mahamet, Khan de Kashgar & de Chalis, c'est-à-dire de la petite Bukkarie, en 1603, lorsque Goës voyageoit dans cette contrée, étoit descendu de ce Kezra-khojah , comme celui qui regnoit en 1665 lorsqu'Abulgazi finilloit fon Histoire. Mais dix-huit ans après, c'est-à-dire en 1683, la pe-

# CHAPITRE VIII.

tite Bukkarie fut fubjuguće par les Eluths ou les Kalmuks (74).

# Description du TURKESTAN.

NOUS avons parcouru, dans ce Livre, une vafte étendue de Pays. Après Introduction la description de la grande Tartarie, depuis l'Océan oriental jusqu'à là Mer Caspienne, nous avons récueilli des meilleures sources ce qui appartient à la Corée, au Tibet, au Karazm & aux deux Bukkaries. Pour fuivre notre projet, il nous reste à parlet du Turkestan, dont la plus grande partie est tenfermée à-présent dans les bornes de la grande Tartarie. Le Public aura la princivale obligation des matériaux à l'Editeur François de l'Histoite d'Abulghazikhan, & dans quelque parrie, aux remarques du Traducteur Anglois, auxquelles nous prendrons foin de joindre quelques autres observations.

# Nom , Bornes , ancienne Puissance & Geographie du Turkestan.

L E nom de cette contrée fignifie Pays des Tures. Les Arabes & les Perfans lui donnent celui de Turan, que ceux-ci font venir de Tur, fils de Feridan, septiéme Roi de Perse de la premiere race, ou de la race de Pishdad, Mais les Turcs & les Tartares, fur-tout les Mahométans, affurent que ce nom vient de Turk, fils aîné de Japhet, qu'ils regardent comme le Fondareur de la Nation Turque & le pere commun de tous les Habitans de la grande Tartarie (74).

(70) On ignore le tems de ces évenemens. Towlas, dans le Bois où l'on trouve les mar-C'eft peur-être vers 1375 ou 1383. Vojez tres & les hermines. EHistoire de Timur-bek, Vol. 1 . p. 175 6 135. (72) Hift. des T

(71) Il paroli par le même Auteur que Ka- p. 176 & fuiv. maraddin vivoit encore en 1391, & qu'il traverfa dans ce rems l'Irtiche, vers la Ville de

(71) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

(73) Voyez le Chapitre précédent. (74) Voyez ci dellus.

TURESSTAN. Situation da Tu:hetlan.

Le Turkestan est bordé au Nord par la Riviere de Yem ou de Yemba , & par les Arag-tags on les Montagnes des Aigles, qui ne font que de petites collines dispersces; à l'Est par les Domaines du Grand Khan des Eluths ou des Kalmuks; au Sud, par le Karazm & la grande Lakkarie; à l'Ouest par la Mer Caspien-ne (75). Sa longueur est d'environ quatre cens quarre-vingt milles; & sa la late geur, de deux cens cinquante-deux. Ses bornes font aujourd'hui fort resservées, en comparaifon de ce qu'elles étoient anciennement. On a déja fair observer que, suivant l'Histoire Chinoise, les Turcs ou les

Origine des Tares on Tuques.

Tu-ques (76) n'étoient en 545 qu'une Nation peu confidérable, qui habitoit au Nord-Ouelt de Turfan dans la petite Bukkarie, & que peu auparavant leur occupation étoit de travailler aux mines de fer, près d'une Montagne nommée Kin (77). Mais dans l'espace d'un petit nombre d'années, ils devinrent si puisfans qu'ils subjuguerent rout le Pays entre la Mer Caspienne & la Riviere de Lyau, Ce récit s'accorde fort bien avec celui des Historiens Bizantins, qui nous apprennent qu'en 569, quatrieme année de Justin le jeune, les Turcs Orien-Feir Ambaffade taux, dont le pouvoir s'étoit beaucoup aceru, firent propofer un Traité d'Alliance aux Romains par des Ambaifadeurs. Ces Ministres porterent avec eux du fer à vendre, pour faire connoitre qu'il y en avoit des mines dans leur Pays,

Bus Romans. Leurs conquiter.

qui étoit alors divifé en quatre Gouvernemens. Leur Kajan, ou leur Roi, nommé Difabulas, campoit près de la montagne d'Ektak, c'est-à-dire de la Montagne d'or (78), qui étoit située dans la Partie orientale du Domaine des Turcs (79), & qui tiroit son nom de l'abondance des fruits & des troupeaux qu'elle renfermoit (8c). Elle avoit au Sud, une Place, nommée Talas; & vers l'Oueft, à quatre cens stades de distance, une plaine nommée Ikar. Dans le tems de leur ambassade, les Turcs avoient subjugué les Sogdiens (81) & les Neshhalites ou les Abdeliens (82). Disabulas, étant mort en 1580, eut Texender, fon fils, pour succelleur. Ce Kagan soumit les Uzigoriens & les Avares. Enfuite marchant contre les Ogorites (83), il les réduifir à la foumillion , après leur avoir tué trois cens mille hommes , & Kalk , leur Roi. Un Prince de ses Parens, nommé Turon, s'étant révolté, il le vainquir dans la plaine d'Ikar, avec le secours de Span-zagun, de Khunakolus & de Teldik : & pour donner plus d'éclat à cette victoire, il envoya des Ambailadeurs à l'Empereur Maurice, dans le cours de l'année 600 (84).

(71) Hift. des Tutes, des Mongols, &c. pag. 161.

(76) Voyez ci-deflus.

(77) Kin, en Chinois, fignific er. Altun

a la même fignification en Turc. Leut Prince affit son camp au pied de la Montagne de Tokro, qui paroit être la même que celle qui est ici nommée Kin.

(78) Ekrak ou Akrak fignifie les Montagnes blanches ; Altun-tag , les Montagnes d'or. On trouve du moins ici quelque confirmation du récit Chinois

(79) Menander, chap. VI, jufqu'au quaporziéme.

(80) Simocasta, Liv. VII, chap. 8.

(81) People des environs de Samarkand, fupra. qui est fituée dans la Vallée de Sogd.

(S1) Ces Peuples étoient les Abtelalis des Perfans & les Hagrelahs des Arabes. Ils éroient en possession du Karazm & de la grande Bukkarie.

(8;) Il paroît que ces Ogerites ou Ogers étoient les Organs ou l'ignes dont le nom est fi fouvent revenu. Ils étoient devenus puissans par leur nombre & par leur habileré à manier leurs armes. Ils habitoient les bords de la Riviere Til, nommée la Riviere noire par les Tures ; Kera-fu ou Kera-muren. I eurs anciens Princes se nommoient Var, & Khuni ou Humi; d'où les Huns femblent avoir pris leur

nom. Simpenia, Irv. VII, chap. 1. (84) Voyez Menander & Simocatta, abi

Comme les Turcs se diviserent entr'eux par de grandes guerres, & qu'ils ne Turgestant vecûrent pas plus paisiblement avec les Chinois & les Peuples de la Tartarie, Divertes sera-il est à présumer que dans la suite des tems, leur Pays sur partagé entre plu-tiens des Tutes. fieurs Princes, & qu'une grande partie des Nations qu'ils avoient subjuguées par intervalles, fécouerent le joug au commencement du dixième fiécle. Les Kitans & les Lyaus, qui fonderent l'Empire du Katay au Nord de la Chine. foumirent tous les Pays à l'Ouest jusqu'au Royaume de Kashgar (85); & lorfqu'ils eurent été subjugués eux-mêmes par les Kins, en 1124, ils fonderent. près de Kashgar (86), l'Empire des Lyaus d'Occident, qui en prit le nom de Kara-kitay, Pendant ce tems-là, il paroît que les Turcs étoient divifés en quantité de Tribus, sous différens Chefs. Les Kitaus en rrouverent quelques-unes aux environs de Turfan, & d'autres fur les bords de la grande Bukkarie, auxquelles ils firent fentir le poids de leurs armes.

C'étoit peut-être le Khan de ces dernieres Tribus qui faisoit sa résidence à Conjedure for Yalafagun ou Balafagun, & qui, se trouvant opprimé par les Kanklis (87), le residence d'un foumit ses Etats à Nusi-tayghir-ili , Roi de Kitan , pour en obrenir du secours. Nust. l'avant assisté avec beaucoup de bonheur, suivir le cours de sa bonne fortune, & conquit, fous le titre de Kavar-khan, rout le Pays qui est à l'Ouest de la Mer Caspienne. Ensuite ayant réuni, sous les mêmes loix, plusieurs Tribus qui habitoient dans cet espace, il paroit qu'il rétablit l'Empire des Turcs. Abulehazi & les autres Historiens Orientaux parlent de lui sous le nom de Ka-

var, Khan (88) du Turkestan.

On doit observer que ces Auteurs donnent le nom de Turkestan à toute cet- Partie de la grante pariie de la grande Tartarie qui étoit possédée par les Turcs. Aussi trouve- de Tartarie nomt-on quelquefois le siège de leur Empire dans la petire Bukkarie, aux environs de Kashgar, & d'autres fois dans la grande Bukkarie, du côré d'Otrar : ce qui dépendoir du choix que le Khan faifoit d'un lieu pour sa résidence, ou du par-

rage qui se faisoir du pouvoir entre plusieurs Khans,

Les Etats de Kavar khan s'étendoient beaucoup à l'Est, & peut-être avoir- Fin de l'Empire il réduit fous le joug les Turcs (89) établis aux environs de Turfan : car Tarrarie. les Vigurs, leurs voifins à l'Est, furent sous sa protection jusqu'en fe 12, qu'ils fe foûmirent à Jenghiz-khan. En 1216, Kutluk, Prince des Naymans, qui, après avoir été défait par ce Conquérant, s'étoir réfugié chez Kavar, ou chez son successeur, lui enseva la moitié de ses Domaines. Un ou deux ans après, ils tomberent entierement fous le pouvoir de Jenghiz-khan (90), & relle fur la fin de l'Empire des Turcs dans la Tartarie. Il paroit même que leur race sut détruite avec leur pouvoir, car on n'apprend plus rien d'eux dans cette vaste Région. excepté dans le Turkestan, qui est la derniere partie de leurs anciens Etats dont ils conserverent la possession, mais une partie peu considérable en comparaison de ce qu'ils avoient autrefois possédé.

Quoique les Turcs eussent subjugué fort anciennement la grande Bukkarie duns la Bukka-& le Karazm, on lit dans les Hiltoriens Perfans qu'ils ne jouirent pas long-tems ricde leur conquête. Ces Ecrivains racontent que, du tems des Empereurs Ro-

(89) Les Hiftoriens Perfans placent fes

(8 c) Voyez ci-deffus. (86) Voyez ci-deffus.

(\$7) Une Tribu de Mongols,

(88) Ou Kur-khan & Sur-khan.

frontieres méridionales à la Riviere de Benaket ou d'Asbanikes. Voyez, d'Herbelot , p. 610. (90, Voyez ci deffus.

240

TURRISTAN.

amains Julio & Juliinia, tandis que Kojew-nashivoan employoi fest armest conquerir les 1985 d'Alklis & de Kabulishan, Shabastas, Kagan des (2); Tures, foimit la plus grande partie du Mawara-inabr; mais que Harmer, fils el Kofraw, s'en teméti beinde ven posiellón. Ce Prince ayant tuccedé s'on pere, le Kagan des Tures; qui étoit fon oncle, entra dans fet Erats avec une armée de quatre cens mille hommes, qui fiut déliar par un corps de douze mille Tures; Jous le commandement d'un fameux Géneral, nommé (32) Babana-lubi.

Tis ravagent la Pr. fa-

Depuis ce rems-là, les Turcs demeurerent tranquilles, jufqu'en 6/15, qui fin derinier année du regne d'Jafqiar, e denire Roi de Perfe. Alos ils palferent en grand nombre la Riviere de Si-hur ou de Sir, & porterent leurs ravages and se Regions am Midi de certe riviere. Ce fir dans le mêtre tems que les Arabes envahirent la Perfe d'un autre civé; & par degrés tour ce Royaune de-vin leur prois (93). Au commencement du fiech (wart, c'elt-à-dire en y16, lischellerent les Turcs du Karaun & Mawara-inshr. En h94, //finatz-lei, ran, défit le Khan, qvill firprofitorier, & la incluser d'immenfer virfors. Quel-que remsavant fa mort, qui artiva dans le couts de 909, il fit une autre expédition dans le nième Pays & Sempara de pludeurs Provinces (94).

Kara - Khan Ju Turkeftin,

Vers I'an 999, Kuna, Khan du Turkeitan (951), appellé par un Rebelle, qui commandoile is troupes de Na-shorda-manfig, de la race d'Ifuned, fe rendt maitre de Samarkand & de Bokkura. Mais étant mort dans cette expédition, fon artiné ne perfa qu'à la treitaile. Hick han, fon fils, partie de Kaphar, en 996, à l'infligation dun autre Rebelle, & fit une nouvelle invasion dans le Mausan-inabr. On la proposi un accommodement dont il accepta les conditions. Cependami i repris les armes deux ou rois ans après, & le rendit maistin de la perfonne même d'Akha-malé, nouveau Khan e ffrene de Nat, al le fit conduire à Dizghand (961). On trouve sulfi qu'en 1008, ce Khan, fecond de Kadar, Rhan e Rhotas-khana (97), pasti la S'hum ou l'Rham wee une armée, mits qu'il fut defait par Mahmud-agani, qui réconcilia dans la fuite lik avec Dogan ou Togan, fon firete (931).

Findation de la Minarchie des britakts

Vers le même tems, les fils de Seljuk 3, qui étolem fortis du Turkeflan en 2§ 8 et qui s'étoient établis sur envinors de Samarkand & de Bokkara, obtinrent de Mahmud la liberte de palfer le Si-hur on l'Arma, & de fixer leur étabilifement dans le voitanga de Mafia & de Barwat. Mikal, sind éte en fains de Saljuk, eur deux fils, Togral-leg & Laffer-beg, fous le Gouvernement defiquels ente Colonie requi des accorditemens fi confiderables, par la jondrion continuelle des Turcs (292), qu'elle devint formitable pendant le regne de Mafilia, l' fuccilièut de Mahmud. Ce Prince, syant negligit le précautions de la pruden-

(51) Texcira les appelle Tatars.
(22) Hiftoire de Perfe par Texcira , pages 163 , 171 & 184.
(93) Ibid. p. 197 & faiv.
(24) Ibid. p. 130.
(25) Texcira le nomme Bekkara-kban.
(36) Place force dans le Turkeflan. Texci-

ra l'appelle Uskand.
(97) C'est peut-être Kotan ou Koton, au
Sud-Est de Kashgar.
(98) Texeira, p. 256 & suiv. & d'Herbe-

lor, p. 490. (95) Ou les Turcomans, comme d'autres les nomment.

cc,

ce, eut le chagrin de voir son armée défaite, en 1039, par Togrel, qui prit TURKESTAN. occasion de sa victoire pour se saire couronner dans Nishobar, alors Capitale du Togrel-beg cou-Khorafan. C'est le seul détail qui se trouve dans quelques Historiens Perfans. bar. 2 Nuito-Mirkond raconte que les Seljuks, ayant conquis le Mawara-inahr & le Karazm, pafferent dans le Khorafan, fous le regne de Malfud, en 1034 (1), & fonderent leur Monarchie d'Iran ou de Perfe ( 2 ).

Ce fut pendant le regne de cette dynastie que les Kitans, ou les Lyaux de l'Occident, fonderent leur nouvel Empire dans la petite Bukkarie. Ils portent le Lyaux Cocinom de Kara-kitayens dans les Historiens Perfans. Leur puissance s'étant bien-dent, tôt accrue, Sanjar, fixième Sultan des Seljuks d'Iran, qui se trouvoit à Samarkand en 1145, se laissa persuader d'arraquer Gurjash, Khan de Kara-kirav, Il fut défait, & toutes ses femmes tomberent entre les mains de l'Ennemi ( ; ). Enfuite le Khan de Kara-kitay (4), ayant fait valoir quelque prétexte pour entrer dans le Karazm avee une puillante armée, força Takash, qu'Abulghazi

nomme Vighis . de lui payer un tribut. Mahamed, fils de Takash, refusa de payer ce tribut. Il leva, en 1200, des Expédicions de forces considérables ( 5 ), avec lesquelles il soumit Bokkara & les autres Villes de Takash, de Mawara-inahr , qui étoient devenues indépendantes fous leurs proptes Princes. De-là, marchant eontre Kut, Khan du Kara-katay (6), il dent fon armée, qui étoit commandée par Taniku-tarar, fameux Général, Enfuite il fe rendit Maître d'Otrar, alors Capitale du Turkestan. Quelque-tems après, les Kara-kitayens entrerent dans le Mawara-inaht & mirent le fiége devant Samarkand. Mais apprenant bientôt l'approche de Mahamed & la révolte de Kukluk contre Kur son beau-pere, ils abandonnerent cette entreprise pour retourner dans le Turkestan. Sur la nouvelle de leur rerraire, Kukluk envoya des Ambaffadeurs pour conclure la paix avec Mahamed, & lui laiffa la liberté de prendre Kashgar & Kofan , s'il pouvoit obtenir cet avantage par les armes. Mais

cette expédition ne réuflit pas heureusement à Mahamed; & Kukluk, après avoir commencé avec affez de bonheur, fut enfin répouffé (7). C'est à ce perir nombre d'évenemens que se réduit l'Histoire Persane. Com- Conclus on de me nous avons déja rapporté ce qui se trouve dans les Historiens Chinois & Tures en Tatta; Tartares, il ne nous relte pas d'autre éclaircissement à donner sur l'ancienne ne puissance des Turcs en Tartarie, jusqu'à la ruine de leur Empire par Jenhiz-

( 1 ) D'Herbelot , articles Selgionk & Maf-(5) Voyez ci-deffus. (a) Ils en formerent auffi deux autres ; parler-

(6) Ou Kavar-khan, dont on vient de

celles de Kerman & de Rum. (7) Bibliotheque orientale de d'Herbelot, (3) D'Herbelot , p. 736 , article Sangiar. p. 609 , article Mahamed-komarazm-shab. (4) Ibid, Article Sultan Shab , p. 826.



Tome VII.

Hh

TURKESTAN.

6. I I.

# Rivieres , Provinces , Villes & Habitans du Turkestan.

N ne connoîr que deux Rivieres considérables dans le Turkestan ; le Sir , qui le borde au Sud; & le Yem, qui lui fert de frontiere au Nord-Ouest. Le Sit est certe sameuse Riviere que les Arabes nomment Si-hun, & les Grecs Jaxartes. Elle prend sa source dans les montagnes qui forment les limites les plus orientales de la grande Bukkarie, vets les frontieres de la petite Bukkarie; & coulant au Nord-Ouest, par divers détours, elle va se jerrer dans le lac (8) Beamé de les d'Aral. Ses bords, qui font très fertiles, offrent un grand nombre de belles bonds & Villes Villes, telles qu'Anghien, Adarkand, Audugan, Aksikat, Kojend, Tashkand , Tonkat , Otrar ou Tarab , Saganak , Sabrun & Yassi. On y voyoir autrefois Jund & Yenghikant, lotfque le Sir déchargeoit ses eaux dans la Mer Caspienne, c'est-à-dire, avant que son cours eut été détourné dans le lac d'Aral. Elle reçoit plusieurs petites Rivieres. Celle de Sargena y tombe du côté du Sud, vis-à-vis d'Adurkand. Il en tombe une autre à Akfikar & une troisième à

On v a eru tro ver du faide d'or.

dont its font

couverts,

Le Sir est la même Riviere que les Moscovites nomment Daria, & dont on a beaucoup parlé dans ces derniers tems à l'occasion de son prétendu sable (9) d'or, dont l'Empereur Pierre fit faire l'effai, & qui fut jugé fort riche. Mais l'événement a fait connoîrre qu'il ne venoir pas de la Riviere de Sir. En un mot ce fable d'or venoit des Bukkariens, qui le recueilloient dans les torrens des Montagnes, du côté de l'Inde (10), & qui l'apportoient en Siberie pour l'échanger contre des peaux.

Tonkat. Celle de Taraz, ou Talash, qui se nomme aussi Arje, tombe à Otrar.

Riviere de Yemin , on Yem , on Yemba.

La Riviere de Yemin ou du Yem, que les Russiens nomment Yemba, sort d'Uluk-tag, ou des grandes Montagnes qui font vets le cinquantième degré de laritude, Suivant la Carte de Kyrillow, cette tiviere rourne du Nord-Est au Sud-Ouest, le long des frontieres de Russie; & continuant son cours l'espace d'enviton cent lieues, elle va se jetter dans le coin Nord-Est de la Mer Caspienne, vers le quarante-fixiéme degré de laritude. Ses eaux sont d'une rapidité extrême, & remplies de toutes fortes d'excellens poissons. Mais elles ont peu de profondeur. La vûe en est délicieuse, & l'on vante beaucoup la serti-lité de ses rives. Elles sont aujourd'hui peu cultivées, parce que les Kalmuks, qui occupent le côré de l'Ouest, n'ont pas l'usage de l'agriculture, & que les Tartares de Kafat-kia (11), qui font en possession du côté Oriental, vers la Mer Caspienne, ne cultivent que ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance. On ne rrouve ni Ville ni Villages sur les bords de cette Riviere. Comme elle n'a pas plus de cinq pieds d'eau à son embouchure, les Russiens ne trouvent aucun avantage à s'y établit, & les Habitans Tartares campent dans des hutes & fous des tentes (12).

- (8) Voyez ci-deffus.
- (9) Ci-deffus.

- kia. Ces Tartares se nomment Kasats. (12) Hift. des Tures, des Mongols, &c.
- (10) Voyez ci deffus. Pag. 570.
- (11) C'eft-à-dire, de la Horde de Kafat-

Les trois detnieres viennent du Nord.

Le Turkestan est divisé en deux parties ; celle de l'Est & celle de l'Ouest. La TURKESTAN. premiere, qui est occupée par les Kara-kalpaks, ou les Mankats, s'étend de- Division du Torpuis la Ville de Turkestan jusqu'à la Mer Caspienne. La seconde a pour Mastres parties. les Tartares de la Horde de Kasat-kia, qui s'étendent depuis la même Ville, jufqu'aux Montagnes à l'Est d'Andujan, & peut-être au-delà. Toutes les Villes de ces deux Parties font fituées fur le Sir, ou fur les Rivieres qui s'y déchargent.

Partie occidentale du Turkestan, occupée par les Karakalpaks ou les Manhats.

( Le T E Partie a pour Capitale la Ville de Turkestan, qui l'est aussi de tout le Capitale du Turk Pays, & qui fert de réfidence, pendant l'hyver au Khan des Kara-kalpaks. Turkeitan est firuée fur la rive droite d'une petite Riviere, qui, venant du Nord-Est, se jette dans le Sir, à peu de distance de la Ville, Quoiqu'elle soit bâtie de brique, c'est un Piace affez triste, & qui n'a de remarquable que la beauté de fa fituation (14). Les Historiens l'erfans lui donnent fouvent, comme à tout le Pays, le nom de Turan ou Turon. Ils artribuent fa fondation , & l'origine même de toute la Nation Turque, à Tur, un des fils de Ferdun, ou Feridan, feptième Roi de la dynastie Perfanne, qui s'appelle Pishdad (14). Mais quoique cette Ville n'ait pas celle d'exister, & qu'elle soit la Capitale du Pays du Turkestan, il est affez difficile de fixer sa tituarion. Strahlemberg la place un peu au Nord-Ouest de Saganak, entre Otrar & Sabran. Delisse la met aussi à l'Ouest d'Otrar, à moitié chemin entre cette Ville & le lae d'Aral, où le Sir va décharger ses eaux. Mais nous ignorons sur quelle autorité il se sonde.

Les Habitans de cette partie du Turkestan sont une Tribu de Mongols, ou Mankats; pour de Tartares, nommés Mankats, auxquels les Ruffiens ont donné le furnom Karakalpaks, de Kara-kalpaks, à cause de la forme de leurs bonnets, qui sont ouverts par devant & par derriere, avec de larges bords des deux côtes. Ces bonnets portent

le nom de Koulpaks en Rutlie (15).

Les Kara-kalpaks four des brigands de profession, qui n'ont pas d'autre fond pour leur fublitance que ce qu'ils enlevent aux Kalinuks & aux Sujers de la Russie, Ils patient souvent l'Aral-tag, ou les Montagnes des Aigles, en troupes nombreufes, auxquelles les Tarrares de Kafar-kia ne manquent jamais de s'affocier, pour pouffer leurs courses jusques dans l'intérieur de la Siberie, vers le Tobol, l'Ifed & l'Ishim. Les Ruffiens, qui habitent les bords de ces Rivieres en reçoivent beaucoup d'incommodité. L'ufage de tous ces Tartares est de réfider dans des Villes en hyver; mais ils passent l'été sur les bords de la Mer Cafpienne, & vers l'embouchure du Sir dans le lac d'Aral (16).

Quoique les Kara-kalpaks foient une Nation puissante par le nombre, l'autorité de leur Khan est fort bornée. Leurs Mursas ont pris sur eux tant d'ascendant, que l'obéilsance du Peuple est reglée par la volonté de ces Chefs (17).

(13) Deliffe, dans sa derniere Carre de de la Mer Caspienne, p. 108, à la fin des Perfe , la nomme Tione kuffun ; & Stahlem- voyages de Tavernier berg l'appelle Turguffan. (16) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (14) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

Pag. 575. (175 Wid. p. 568,

(15) Voyez la description des Pays voisins

Hh ij

TURKESTAN. Chrigine de leurs

Khans. Pijaul.

eaystaic.

Suivant l'Histoire d'Abulghazi, les Usbeks sont descendre les Khans du Turkestan, de Janish-fultan, quarrième fils de Janibek-khan (18). On apprend du même Historien que si le Khan des Mankats épouse la tille d'un Mursa de sa Titte de la fem- Nation , elle prend le nom de Biyim (19), & que nulle autre femme du Khan , de quelque race qu'elle descende, ne peut porter le même titre (20).

Le nom de Bijaul, qui revient fouvent dans la même Histoire (21), est un Ce que fignifie titre militaire entre les Kara-kalpaks & les Tartares de Kafat-chia, qui approche de la dignité de Colonel (22). Ces Tartates peuvent mettre en campagne jufqu'à vingt mille chevaux.

#### Partie orientale du Turkestan.

L paroît que cette partie renferme une portion de celle de l'Occident, qui est entre la Riviere de Sir & la Mer Caspienne, parce que les Kasats, qui l'occupent, s'étendent depuis cette Riviere jusqu'à celle de Yem ou de Yemba. Tashkant , Ville c'est-à-dire jusqu'aux frontieres des Etats de Russie. La Capitale particuliere de cette Province se nomme Tashkant. Elle est située sur la rive Est du Sit, vers quarante-deux dégrés trente minutes de latitude (23), à quatre-vingt-dix mil-

les Nord de Kojend fur la même Riviere.

Bentink observe que c'est une Ville sorrancienne, qui a été plusieurs sois détruite & rebâtie dans les fréquentes guerres des Princes ses voisins (24). Les Kafats possédent plusieurs autres Villes sur le Sir; entr'autres celle de Shah-rukhyah, nommée par Bentink Shahiro-khoja, qui est située, dit-il, sur la rive droite, ou Est, de cette Riviere, à seize lieues de Taskant du côté de l'Est (25). Mais il la repréfente comme une miférable Place, qui ne contient pas plus de deux cens pauvres cabanes (26). Il paroit que c'étoit l'ancienne Ville de Fenikant (27), qui, ayant été ruinée par Jenghiz khan, fut rébâtie par Timurbek & nommée Shah-rukhiya, à l'honneur de Shah-rukh, fon fils, qui lui fuecéda dans l'Empire du Jagathay, du Khotasan & des Indes.

Firmedes Kan fars.

La Horde de Kafarchia, ou des Kafars, qui occupe cette partie du Turkeftan, reffemble, pour la figure, aux Kalmuks ou aux Eluths. La taille commune de cette Nation est moyenne, mais extrêmement bien prife. Les Kasats ont le vifage large & plat, le teint fort bazanné, les yeux tonds, noirs, étincellans, & tailles comme ceux des Kalmuks. Mais ils ont le nez bien fait, la barbe épaisse, & les oreilles de la forme ordinaire. Leur chevelure est noire & d'une force extrême. Ils se la coupent à quatre doigts de la tête. Leurs bonnets sont ronds & hauts d'une palme, d'un drap épais ou de feutre, avec une boidure de peaux.

Leut habillement consiste dans une chemise de Kitaya, des hautes-chausses Lour habillement. de peau de mouton, & une veste piquée de Calico. En hyver, ils portent, par-

> (18) Ibid. p. 203. minutes plus au Nord.

(19) Biim dans la Traduction. (14) Hift. des Tures, des Mongols, &c. (20) Ibid. p. 243. Pag. \$69.

(21) Ibid. p. 163, (21) C'eft plutôt au Sud, ou au Sud Eft. (22) Ibid. p. 175. (16) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

(24) Sois and les Tables d'Abulfeda & pag. \$69. Unlug-beg, ou elle est nommée Alchath & (17) Ou Fenakant. Abuighazi écrit Ferna-Chaj. Danville la piace dans la Carte, quinze kans.

dessus, une robe de peau de mouton, qui leur sert comme de matelas. Leurs TURRESTAN. bottes font fort groffieres. Ils y employent du cuir de cheval, & chacun leut donne la meilleure forme dont il est capable.

Leurs armes font le fabre, l'arc & la lance. L'ufage des armes à feu ne leur Leurs armes.

est point encore familier.

La plùpart des femmes sont grandes & bien-faires. Leurs faces larges & pla- Habiltement de tes n'empêchent pas qu'elles n'ayent quelque chose d'agréable. Elles sont vê- leurs semmes. tues à peu-près comme les femmes Kalmuks, excepté qu'elles pottent des bonnets pointus, tepliés du côté droit, & une espece de grandes mules.

Les Kafats font toujours à cheval. Lorsqu'ils ne sont pas occupés de leurs in-

curlions & de leurs brigandages, la chasse est leur unique occupation. Ils abandonnent à leurs femmes & à leurs Esclaves le soin de leurs tronpeaux & de leurs Habitations. Les chevaux Kafats ont peu d'apparence ; mais ils font pleins d'ardeur. & les plus fiers de tous les chevaux Tartares.

Certe Nation occupe de fort belles contrées fur les bords de l'Yemba, & vers

les montagnes qui separent le Pays de Turkestan de celui des Kalmuks. Mais leur inclination étant tournée à la rapine, ils ne cultivent pas plus de terres que leurs befoins ne le demandent; & leurs troupeaux, avec le gibier de leur chasse, font presque leur unique nourriture. Ils mangent peu de pain. La plûpart campent fous des tentes ou des hutes, vers les frontieres des Kalmuks & la Riviere d'Yemba, pour être à portée de faissit l'occasion de piller.

Ils font continuellement en guerre avec les Nations payennes de leut voi- temp pilitages

finage. En hyver ils visitent d'un côté les Kalmuks, Sujets du Grand-Khan, qui ordinasces. prennent à peu-près ce tems pour nettoyer les frontieres de la grande Bukkarie & les aurres quarriers au Sud de leur Pays. De l'autre côté ils incommodent fans ceffe les Cofaques de Jaik , les Tartares Nogays & les Kalmuks d'Ayuka dans le Royaume d'Aftracan. Mais, en été, ils traverferent fouvent les Montagnes des Aigles, dont le passage n'est pas difficile vers la source de la Riviere de Jaik. Ils poussent leurs incursions fort loin dans la grande Siberie, à l'Ouest de la Riviere d'Irrish; & comme ces cantons sont les mieux cultivés Combien lis sidu Pays, ils mettent les Russiens dans la nécessité d'entretenir, pendant tout parleur tra ail. l'éré, des gardes dans les villages & les bourgs qui bordent le Tobol, l'Ishim & le Tebendar. Cependant il leur arrive souvent d'être fort maltrairés dans ces courses. D'aitleurs ce qu'ils dérobent n'égale pas ce qu'ils pourroient tecueillir de leurs propres terres, s'ils étoient capables de les cultiver. Mais ils aiment mieux s'exposer à mille fatigues & à toutes sortes de dangers pour vivre de leurs pillages, que de s'attacher à des occupations régulieres qui leur feroient mener une vie plus douce & plus abondante. Les Esclaves qu'ils sont dans Fictares qu'ils le Karazm & dans la grande Bukkarie, ils les vendent aux Perfans, aux Az- vendent. méniens, & quelquefois aux Indiens. Ce Commerce est le feul qui attire chez eux des Matchands étrangers, & le feul auffi qui se fasse avec sureré dans leur Pays, parce que c'est le principal fond d'où les Usbeks tirent leur subsistance. Aussi n'est-ce que dans cette vue que la Horde de Kasatchia cultive leur amirie. Ils gardent peu d'Esclaves pour eux-mêmes, excepté ce qui leur est nécessaire 145 de réferent pour la garde dé leurs rroupeaux. Mais ils réservent ordinairement toutes les les semans.

jeunes femmes & les filles Russiennes qu'ils peuvent enlever dans la Siberie. Quoiqu'ils fassent profession du Mahométisme, ils n'ont pas d'Alcoran, ni Leur Forgion, Hh iii.

# HISTOIRE

# GENERALE

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe SIÉCLE.

# PREMIERE PARTIE.

LIVRE OUATRIEME.

VOYAGES DANS LA TARTARIE, LE TIBET, LA BUKKARIE, ET A LA CHINE.

#### INTRODUCTION.



E S prodigieuses conquêtes des Mongols & des Tarrares sons le célebre Jenghiz-khan, vers la fin du douziéme fiécle & au commencement du treiziéme, ayant rendu la Tartarie fameuse dans le Continent, certe vaste région, dont les Européens connoissoient à peine le nom, excita bien-tôt l'avi-dité des Marchands & la curiosité des Voyageurs. Mais ce Prenierrota-

qui ouvrit le chemin à ces entreprises, ce fut le zéle des Papes, qui leur fit ges en Lutture, prendre la résolution d'envoyer des Missionnaires, en qualité d'Ambassadeurs, aux Successeurs du Conquerant, pour leur persuader de renoncer à leurs in-

valions destructives & d'embrasser la Religion chrétienne.

En 1246, Innocent IV. chargea Jean de Plano Carpini, & Benoît, Polonois Religioux ende Nation, tous deux Religieux de l'Ordre de S. François, de se rendre à la seu IV. Cour de Kuiné-khan ( 1 ). L'année fuivante, il fit partir, dans la même vûe, mais avec aussi peu de succès, Ascelin, Simon de S. Quentin, Atexandre &c Albert, de l'Ordre des Freres Précheurs, Les deux Francisquains publierent que Relation de leurs Voyages, dont Vincent de Beauvais (1), leur contemporain, nous a confervé l'extrait dans son Miroir Historique. Il y a joint, en forme de

( 1 ) C'est peut-être une erreur, pour Kayuk-( 1 ) Jacobin. Son Ouvrage eft en Lating Sous le titre de Speculium bifieriale.

INTRODUC+ Robragair envoyé par Saint

supplément, ce qu'il avoit appris de la bouche même de Simon de S. Quentin. Enfuire Louis IX , Roi de France , connu , avec plus d'éclat sous le nom de S. Louis, entreprit, en 1253, de suivre l'exemple des Pontifes Romains. Il honora de la même commission, à la Cour de Mangu-khan, un Capucin nommé Guillaume de Rubruquis. Mais cette Ambassade n'ayant pas été plus heureule que les précédentes, on revint de l'opinion qu'on s'étoit formée de ces en-

treprises, & ces religieuses expéditions surent abandonnées.

Voyage de Mar-

devalue

Cependant l'inutilisé du zele Apostolique ne réfroidit pas d'autres Voyageurs, qui pensoient à visiter la Tartarie dans des vûes moins relevées. En 1272 Mare-paul, Vénitien, nommé plus communément Marco-polo, y fue conduit, avec son pere & son oncle, pat le simple motif du Commerce, & tira de son entreprise des avantages qui surpasserent beaucoup ses espérances. V wiet de Man- Cinquante ans après, un Anglois, nommé Mandeville, fit le même voyage; & pendant plus de trois siécles on ne connoît pas d'autre Voyageur qui l'ait entrepris. Il paroît que vers ce tems le Commerce fui interrompu, & que les guerres qui s'éleverent entre les successeurs de Jenghiz-khan, rendirent les chemins de la Tartarie fort dangereux pour les Marchands. Le paisage n'étoit pas plus libre en 1404 . lorfque les Ambaifadeurs de Shah-rukh , fils & fuccesseur de Timur-bek , ttavetferens ces Régions pour fe rendre à la Chine. La Relation de cette Ambassade, traduite de l'Arabe, est un morceau fort curieux, qui ne jette pas peu de

Voyage de Jen-Entura.

jour fur la Géographie de la Tartarie & des deux Bukkaries. Les voyages qui succéderent de plus près sont ceux d'Antoine Jenkinson, Négociant Anglois, qui pénétra par la Russie jusqu'à Boghar, ou Bokkara, dans la vue d'ouvrir cette vove de commerce à sa Nation. Mais elle lui parur impraticable lorsqu'il eut reconnu le caractere des Usbeks, qui ne vivent que de leuts brigandages, & qui pillent touses les caravanes qui leur rombent entre les mains. Cependant Johnson, qui l'accompagnoit dans ce voyage, requeillis foigneusement toutes les lumières qu'il pur se procurer sur les routes qui conduisent à la Chine par la petite Bukkarie, & ne rendit pas peu de service Expellicion da à la Geographie. Depuis ce sems-là, on ne connoît pas d'Européen qui aittenté de pouller fon Commerce par cette voye, jusqu'en 1718 que les Russiens envoyerent, dans cette vue, le Colonel Beckowits, avec trois mille hommes, pour jetier les fondemens d'une entreprise dont ils esperoient beaucoup d'utilité. On a déja rapporté le fatal dénouement de cette expédition ( ; ).

C dasci Books-

Voyages des Miffi maures Jefid. Le Pere Goes.

Andrala & Chefand. Darville & Grupber,

En 1603, les Jéfuires Millionnaires qui travailloient dans l'Inde au progrès de la Religiou, chargerent le Pere Goes, de la même Société, de trouver un chemin qui conduisit par terre à la Chine. Il exécuta heureusement cette commillion, en se joignant aux Caravannes Marchandes qui passoient par la petite Bukkarie. Ensuite le Pere Andrada , Jesuite , & Chefaud , tenterent en 1624 de trouver une route plus courte par le Tibet. Mais le dessein qu'ils avoient manqué, s'il est vrai même qu'ils l'eussent entrepris, fut exécuté en 1661 par les Petes Dorville & Grueber, deux autres Millionnaires du même Ordre.

On pouvoit s'attendre que les difficultés ayant été vaincues par ces deux Jéfuires & par le Pere Goes, l'ardeur des Missionnaires auroit été vive à suivre cette ouverture. Cependant on n'entend plus parler de ces religieuses expédi-

( a ) Voyez ci-deffus.

tions

tions jusqu'en 1714, que le Pere Desideri, Jésuire, fit de nouveaux efforts INTRODUCpour découvrir une autre route par le Tibet. Ses deux prédécesseurs avoient pris au midi par le Bengal. Il prit du côré du Nord par Kachemir , enrre la route des deux autres & celle de Goes, qui avoient été moins droites. Tavernier & Bernier ont publié aussi quelques éclaircissemens sur ces deux routes, Berniet. furrour le dernier de ces deux Voyageurs, qui s'étoit procuré quelques informarions sur celle de Kachemir à Kushgar. Enfin le Pere Horace de la Penna & Horace de la quelques aurres Capucins, envoyés en 1742 dans les mêmes vûcs, nous ont ein. donné une Relation du Tibet qui contient des effets surprenans de leur zele. Ils se vanrent d'avoit presqu'amené au Christianisme le Grand-Lama, quoique ce Chef d'une Religion forr étendue se regarde lui-même comme un Dieu rout-

Defideti. Tavernier &

Tandis que les Missionnaires poussoient leur découverte avec cette lenteur du côré du Sud, d'autres tenterent de s'ouvrir, du côré du Nord, une roure à la Chine par la Tartarie. En 1685, le Pere Avril entreprit ce voyage par la voye Avril, Jéleite. de Russie, avec les caravanes de la Siberie. Mais, n'ayant pas eu le succès qu'il s'éroit promis, il abandonna son projet de ce côté-là; ce qui ne l'empêcha point de rapporter quelques lumieres sur les différentes roures de la Chine par la Tartarie, & ses découvertes passerent alors pout un service assez important.

En 1682 & l'année suivante, le Pere Verbiest sit deux voyages; l'un dans la Tartarie orientale (4), l'autre dans la Tartarie occidentale, rous deux à la fuite du Monarque de la Chine. Dix ans après, Gerbillon en fit huir dans la Tarrarie occidentale, quelques-uns par le grand Désert qui est vers la Siberie, les autres par les Pays qui rouchenr à la grande muraille de la Chine, tantôr à la fuite de l'Empereur & rantôr à d'autres occasions. Il ne manqua point de porter fes observations sur quantiré d'endroits de cette vaste Région. En un mor les voyages de ces deux Missionnaires forment la plus curieuse partie de rout ce que les Jésuires ont publié sur les contrées voisines de l'Empire Chinois. Si ceux qui onr composé la Carre de l'Empire Tartare avoient donné au Public le détail des observations en forme de Journal, ils auroient augmenté considéra-

Gerbillon.

Outre les Voyageurs qu'on vient de nommer, nous en avons plusieurs au- Autres Voyatres qui ont quelque rapport à la Tartarie; rels que Bakhof, Isbrand-ides, Lan-geun qui ont ge, & d'autres Ruiliens qui ont fait le voyage de la Chine. Mais comme ils quie. n'ont traversé la Tartarie que dans un perit nombre d'endroits, & qu'ils ont fait les trois quarts du chemin par la Siberie, il paroît plus convenable de re-

A l'égard de Marco-Polo, de Carpini & des autres anciens Voyageurs qui nous onr donné des rélations de la Tartarie, on se gardera bien ici de s'érendre autant qu'eux fur la description des Habitans, sur leurs conquêtes & sur leur Religion. On a déja donné là-dessus des éclaircissemens plus exacts. Ce qu'on se propose uniquement est d'emprunter d'eux rout ce qui concerne l'Histoire & la Géographie, avec les principales circonstances de leurs propres avantures, qui doivent toujours faire une partie de notre objet dans ce Recueil.

(4) Nous l'avons donné dans le Tome précédent.

blement le prix de leurs travaux géographiques.

mettre leurs Journaux à l'article de cette grande Région.

Tome VII.

Puiffant.

Ιi

#### CHAPITRE PREMIER.

CARPINI. 1246.

#### Voyages de Jean DE PLANO CARPINI en Tartarie.

Hakluyy a publié, dans sa Collection, une Traduction Angloise de ce Voyage, avec l'Extrair qui se trouve au trente-deuxième Livre du Miroir Historique de Vincent de Beauvais. Mais on en trouve une Traduction plus réguliere, en François, dans le Récueil imprimé en 1735 à la Haye, sous le titre de Voyages fuits, principalement en Afie, dans les XII, XIII, XIV & XVe Siécles , &c. L'ordre en est plus exact. Hakluve a fuivi mal à propos la méthode des Chapitres du Miroir, où les détails qui regardent les Mongols se trouvent placés avant le Journal de l'Auteur.

6. I.

### Ambassade du Pape au Grand-Khan. "ARPINI, ayant reçu les ordres du Souverain Pontife, partit accompagné d'un Polonois nommé Benoît, & se rendit à la Cout du Roi de Bohe-

Ronte de Caré pins par la Boheme , la vilefie & la l'ologne.

me, dont il avoit l'honneur d'être connu. Ce Prince le défraya jufqu'à la Cour de Boleslas, Duc de Silesie, qui lui rendit le même office jusqu'à celle de Conrade, Due de Loutiseia, ou de Mazovie. Il trouva, dans cette Cour, Wasilie, Duc de Russie, qui lui apprit qu'on ne parouloit pas devant les Frinces Tartares fans leur off ir des presens. Les deux Voyageurs firent provision d'une peau de castor & d'autres Pelleteries. Ensuite Wasilie, à la priere du Duc de Cracovie & de quelques autres Seigneurs, les prit à sa suite & les fit conduite, par Il enere for les la voie de Danilow, à Kiovie, alors Capitale de la Russie. Là, ne trouvant plus de fourages fur la route, & leurs chevaux n'étant point accoûtumes, comme ceux des Tartares, à découvrir l'herbe fous la nége, ils prirent, le 4 de Février, des chevaux de poste & un guide, qui les condustirent à Kanow, premiere Ville de Tartarie. Ils gagnerent ensuite une autre Ville, où ils futent présentés à la premiere garde des Tartares. Ils furent traités avec beaucoup de rudelle. On leur demanda fort curieusement qui ils étoient, & ce qui les avoit amenés. Lorsqu'on sut satisfait de leur réponse, on les fit conduire au Camp de Korrensa, Seigneur des frontieres occidentales, qui avoit sous ses ordres un corps de six mille hommes.

terres des Farra-

Il eft urffensé an Scignous Korsenia-

En arrivant à certe Cour, ils furent menés à la tente de Korrenfa. On leur fit faire, devant la porte, trois génufléxions du genou gauche, en leur recommandant de ne pas toucher au feuil. Aufli-tôt qu'ils futent entrés, ils expliquerent leur commission , & se mirent à genoux pour présenter les Lettres du Pape, De-là ils futent envoyés, sous la conduite de trois guides, à la Cour du Duc Bathi (5). Ce voyage dura depuis le premier Lundi de Catême jufqu'au Jeudi Saint, quoiqu'ils marchassent au grand trot & que souvent ils changeassent de

(5) C'étoit apparemment Batu Man.

chevaux quatre fois le jour. Ils traverserent la Komanie, Pays plat, qui est arrose par le Nieper, le Don, le Volga, Riviere d'une grandeur extrême, & par le Jask. Korrensa occupoit la rive Ouest du Nieper, Monsji, celle de l'Est. Le Prince Tubon, qui avoit épouse la sœur de Bathi, possedoir les rives du Komanie. Don, & Bathi, celles du Volga. Un Colonel occupoit, avec ses troupes, les deux rives du Jaik.

1146. Il traverie la

En été, ces Tartares remontoient les Rivieres jusqu'aux Montagnes. En hyver, ils s'avançoient vers le Pont-Euxin, dont les deux Envoyés suivirent les bords, souvent obligés de passer sur la glace. Ils furent logés à la distance d'environ trois milles de la Tente du Duc Bathi; & lorsqu'ils furent conduits de- Bathi, vant ce Prince, on les fit passer entre deux seux. C'est un usage des Tartares, par précaution contre le poison & les fortiléges. Carpini & son Compagnon étant entrés dans la tente avec les mêmes cérémonies qu'ils avoient observées dans celle de Korrensa, presenterent, à genoux, la Traduction des Lettres du Pape. Bathi la lut. Enfuite ils furent renvoyés dans leur tente, où ils ne reçurent,

Audience qu'it

la premiere nuit, qu'un peu de millet pour toute nourriture. Le Duc Bathi parut avec beaucoup de pompe. Il étoit assis sur un siège élevé, ou fur un Trône, avec une de ses semmes au-dessous de lui. Ses freres, ses fils, & d'autres Seigneurs étoient placés sur des bancs au milieu de la tente. D'autres étoient à terre derriere le Duc, les hommes à droite & les femmes à gauche. Les Envoyés s'athrent autil du côté gauche. C'est la place de tous les Ambasfadeurs lorsqu'ils sont en chemin pour se rendre à la Cour Impériale; mais à leur retour ils furent placés du côté droit. Ils virent, fur une table, près de la porte, des vases d'or & d'argent remplis de liqueurs. Le Duc avoir des Musiciens, qui jouoient de divers instrumens lorsqu'il buvoit. S'il monte à cheval, on lui porte, au-dessus de la tête, un petir pavillon sur la pointe d'une Pique. C'est un usage commun à tous les Princes Tartares & à leurs femmes. Bathi étoir fort respecté de son Peuple. Quoique son Gouvernement fut plein de douceur, il s'étoit acquis, dans l'art de la guerre, une grande réputation par sa longue expérience (6).

Les Envoyes partirent le jour de Pâques pour la Cour de l'Empereur (7) Carpini part Kuyne, sous la conduite de deux Tarrares. Ils étoient fort affoiblis par le Ca- l'Empereur. rème. Leur unique nourriture avoit été du millet, cuit à l'eau & au fel. Pour boillon, ils n'avoient eu que de la nege fondue. Suivant leurs observations sur la Romante. la Komanie, elle a au Nord la Russie; un Peuple qui se nomme les Morduins; les Bileris , qui habitent la Grande Bulgarie ; les Bastorsis (8) , qui occupent la grande Hongrie; les Parofites & les Samogetes, qui ont pour voitins des Peuples à face de chien, sur les bords de l'Ocean septentrional. Au Sud sont les Alains, les Circaffiens, les Gazariens & la Grece, l'Iberie, les Kathos, les Brutakes, qu'on croit Juifs, & qui se rasent entierement la tête, la Scytie,

la Georgie, l'Arménie & la Turquie. A l'Ouest c'est la Hongrie & la Russie. La Komanie a beaucoup d'étendue. La plupart des Habitans ayant été maffacrés par les Tartares, le reste prit la fuite, mais sur bientôt ramené par l'amour na-

(6) Haklayr, Vol. I, p. 63 & fuiv. Mongols.

tutel de la Patrie.

(7) C'est Kayuk, rroilieme Empereur des (8) C'est plusôt les Boskars ou les Baskirs. li ij

CARPINI. 1246. Autres Pays. Kangittet. Buermins.

Huit jours après Pâques, les Envoyés passerent de la Komanie dans le Pays. des Kangitres (9), ou les Habitans sont en petit nombre & l'eau fort rare. Le jour de l'Ascension ils entrerent dans le Pays des Bisermins (10), qui parlent la langue de Komanie, mais qui font profession du Mahométisme. Ils trouverent dans cette contrée les ruines d'une infinité de Villes & de Châteaux. Les Tarta-

Les Docz Burin

res ont détruit cette Nation, fans avoir épargné le Sultan Alti qui en étoit le Prince. Ce Pays renferme de hautes montagnes. Il étoit occupé par Siban (11), R Kadan, per Prince. Ce rays remember to manes in a partie Régions Mahométanes (12). Le Pays fuivant appartient aux Ducs Burin & Kadun, fils de Thiaday (13), fils

Montagne d'où

de Jenghiz-khan. Au Nord font les Kitayens (14) noirs & l'Ocean. La route des deux Envoyés continua dans ce Pays, depuis le jour de l'Afcention juf-Montagne a ou qu'au fixième de Juin. Ils passerent dans celui des Kitayens noirs, où l'Empereur s'étoit fait bâtir une maison. Ensuite ils trouverent une perite Mer (15), qui a fur fon rivage une Montagne, avec un trou, d'où l'on prétend qu'en hyver il. fort des orages épouvantables. Pendant plufieurs jours , ils fuivirent , fur la droite, le rivage de cette Mer. Ordu (16), le plus vieux de tous les Ducs, faifoit sa résidence dans ce Pays. L'ancienne Cour de son pere y subsidoir encore & fervoit de demeure à une de ses semmes, suivant l'usage des Tartares qui ne fouffrent jamais que les Cours de leurs Princes tombenr en ruine.

Premiere Cour Impériale.

Enfin les Envoyés arriverent à la premiere Cour de l'Empereur, qui étoit habitée aussi par une de ses semmes. Ils y furent traités pendant un jour entier, mais fans obtenir la permission d'y entrer, parce qu'ils n'avoient pas encore vu Sa Majesté Impériale. Le 28, s'étant remis en chemin, ils entrerent dans le Pays des Naymans, Nation Payenne, qui a été détruite par les Tattates. Il tomba le lendemain beaucoup de nége. Le l'ays est extrêmement froid , & rempli de Montagnes entremèlées de peu de Plaines. Après avoir marché plufieurs jours, ils entrerent fur les terres des Mongols, que les Européens nomment Tartares ; & continuant leur marche à grands frais pendant l'espace de trois Tes Fovoyégarfemaines, ils arriverent à la Cour de l'Empereur Kuyne le 22 de Juillet, Mais l'élection de ce Prince n'étant pas encore faite, ils ne furent pas admis à fon

rivent à la Cour de l'Empereur.

audience (17). Grande Tente. Cinq jours après il les fit conduire par des guides à la Cour de fa mere, qui fe nommoit Sira-orda, où ils trouverent une grande tente d'étoffe blanche,

g -curs.

capable de contenir deux mille perfonnes, environnée de palissades ornées Mahire des Seide diverses peintures. Il s'y étoit assemblé quantité de Seigneurs, qui parurent le premier jour vetus de blanc. L'Empereur étant arrivé le fecond jour, ils parurent vetus d'écarlate. Le troisséme jour ils parurent en robes bleues, & le quatrième en robes fort riches, d'un drap nommé Baldakin (18). La palissade avoit deux portes ; l'une sans gardes & toujours ouverte , pour le passage de l'Empereur ; l'autre, avec des gardes, qui servoit d'entrée aux Courti-

( o ) Kanghillis on les Kanklis.

(10) Peut-être Motlemans on Mahomé-

(11) Sheybani-khan. Voyez ci-deffus. (11) Tels que les Perfans.

(13) Jagathav. (14) Ou les Karakitayens,

(15) C'est peut être le Lac de Sayfan , que la Riviere d'Irriche traverse. (16) Ordu-fizen, fils ainé de Zuzi ou

(17) Voyez ci-deffus. (18) Pourpre on cramoifi.

fans. Les hatnois de la plûpart des Seigneurs éroient gatnis d'or , jusqu'à la valeur de vingt marcs. Ils entrerent dans la tente, où ils demeurerent jusqu'à midi, occupés, suivant la conjecture de Carpini, à délibérer sur l'élection. Enfuire ils se mirent à boire une quantité surprenante de lait de jument. Ils sirent lection inviter les deux Envoyés à boire autli, pour leur faire honneur. Mais Carpini n'aimant pas cette liqueur, les supplia de l'en dispenser. La fête dura jusqu'au foir ; & pendant ce tems une foule de Peuple, qui s'étoit rassemblée autour de la tente, demeura tranquille dans un fort grand éloignement. On voyoit hors de la porte, Jeroflas, Duc de Sufdal en Russie, avec plusieurs Seigneurs du Kathay & de Solangi, les deux fils du Roi de Georgie, l'Ambassadeur du Calife de Baldak (19), & dix autres Sultans de diverses Nations Mahoméranes. On affura Carpini qu'il fe trouvoit dans cette Affemblée plus de quatre Nombre étrantemille Ambatladeurs; les uns de la part des Princes tributaires ou de ceux qui envoyoient faire leurs foumissions; d'aurres, au nom des Gouverneurs de Provinces ou des Rois étrangers , & tous chargés de présens. Ils étoient placés hors de la palitiade, où le lait de jument ne leur fut point épargné. Cette espece de Diéte dura trois semaines. Carpini ne douta pas qu'on n'eût fait l'é- Keyne est étalection, lorsque Kuyne érant sorti de la rente à la fin de ce terme, la musique fe fit entendre devant lui, & tout le monde lui rendit hommage, en baissant des baguettes au bout desquelles étoit un flocon de laine pourpre. Cette cérémonie, qui ne se faisoit pour aucun autre Prince, sut observée pendant tour

CARFINE 1246. Fêre pour l'é-

De-là on fe rendir, à trois ou quatre lieues, fur le bord d'une riviere, dans Commonier de une belle plaine environnée de montagnes, où l'on avoit élevé un aurre pavillon, qui se nommoit (20) l'Orde d'or. Cétoit une tente dresses sur des pilliers & couverte de plaques d'or, qui étoient jointes au bois avec des clous du même métal. L'interieur étoit revêtu de drap Baldakin. Le 24 d'Août, toute l'assemblée rourna le visage au Sud. Mais une partie, qui étoir à quelque distance de l'autre, fit des priéres, & fléchissant les genoux, s'avança dans cette posture un peu loin vers le Sud. Après cette cérémonie, qui dura long-tems, rout le monde retourna vers la tente, & l'on fit monter Kuyne sur un trône qui avoit été préparé dans cette vûe. Alors tous les Seigneurs , & le Peuple après eux, se mirent à genoux devant lui. Les deux Envoyés furent exempts de cette foumission, parce qu'ils n'étoient pas ses Sujets.

L'Empereur leur parut âgé de quarante ou quarante-cinq ans. Sa taille étoit Age & conflère médiocre : mais il recur avec beaucoup de gravité rous les honneurs qui lui furent rendus. C'étoit un Prince sage & qui rioit fort rarement. Carpini prétend qu'il avoit autour de lui plusieurs Prêtres chrétiens (21), dont quelquesuns l'affurerent que ce Prince se proposoit d'embrasser le Christianisme. Il ne parle jamais aux Etrangers que par le ministere d'un Interprére, & ses Sujets ne lui parlent qu'à genoux. Dans ses Lettres, il prend la qualité de Puisfance de Dieu & d'Empereur de tout le genre humain (21).

donne aux Eh-Quelque-tems aprés, les deux Envoyés furent invités à l'audience, avec les

(19) C'est le nom que les Européens donnoient alors à Bagdad. (10) Altun-orda en langage Mongol.

le tems qu'il demeura en spectacle à l'assemblée.

Suivantes. (21) C'étoient fans doute des Bonzes , aux-(12) Hakluyt, p. 66 & fuivantes.

quels Kayuk étoit fort livré. Vejez l'Hifleire de Gentebis khan , par le Pere Gaubil , p. 105 6 Li iij,

#### HISTOIRE GENERALE

CARPINI

254 autres Ambassadeurs. Ils se présenterent à l'entrée de la tente, où ils furent appellés chacun par leur nom, en préfence de l'Empereur & de toute fa Cour. Enfuite on leur fit plier quatre fois le genou gauche devant le feuil de la tenre; après quoi ils turent foigneufement fouillés, pour voir s'ils n'avoient pas d'armes cachées. Ils entretent par la porte du côté oriental, parce que la porte de l'Oueit est réfervée pour l'Empereur, qui y reçut tous les autres Ambassa-

l'Empereur.

pellers faits à deurs, mais fans en admettre un grand nombre dans la tente. Les préfens qu'on lui fit dans cette occasion étoient de belles étoffes de soie & des fourrures d'un grand prix. On prella les deux Envoyés de montrer les leurs, mais il ne leur reftoit rien qu'ils putient offrir. On découvrit, sur une montagne voisine, plus de cent chariots, charges d'or, d'argent & de robes de foie, qui fu-

rent partagés entre l'Empereur & fes Ducs.

L'Assemblée ayant quitté ce lieu se rendit dans un autre, où l'on avoit éle-Trong fo tricke. vé une magnifique tente de pourpre, qui étoit un préfent des Kitayens (23). Li paroiffoit, fur un grand théatre, un trône d'ivoire d'un travail curieux, qui étoit enrichi de joyaux & rond par le fommet. On y montoit par des degrés. Les Dames étoient affiles à gauche fur des tabourets, & les hommes audellous (14), fur des bancs. Il n'etoit permis à personne de s'asseoir à droite. Les femmes de l'Empereur avoient en parriculier de très-belles tentes.

Mort du Duc Jewlas.

Enfin l'Empereur partit avec fa mere. Le Due Jeroflas étoit mort dans cet intervalle, & l'on foupconna les Tartares de l'avoir empoisonné dans un festin, pour se faisir plus tacilement de son Duché, L'Empereur s'étant séparé de fa mere, fit mener à cette Princeile les deux Envoyés de Rome, parce qu'avant dell'ein de lever bien-tôt fon érendard contre les l'ays de l'Ouest, c'està-dire, contre les Chrétiens (25), il ne vouloir pas que Carpini & fon Com-

pagnon en eutlent connoillance. A leur retour, ils patferent un mois dans la Horde, mourant de fois & de

fains. La provision qu'on leur accordoit pour quatre jours suthisoit à peine pour un feul. Cependant il reçurent quelque foulagement de Cosmas , Oifevre Ruf-Leve pre l'Em- fien, qui avoir fait le trône & le feeau Impérial. Enfuite l'Empereur les ayant private exist au fait appeller, leur ordonna, par la bouche de fon Sécretaire, de mettre par écrit leurs demandes & de les lui préfenter. Auth-tôt qu'ils eurent fatisfait à fes ordres, il leur demanda file Pape avoit près de lui quelqu'un qui entendit les langues Russienne, Arabe ou Tartare. Ils répondirent que ces langues étoient ignorces à Rome; mais que si 5a Majesté daignoit leur faire expliquer sa Lettre, ils l'écriroient dans leur propre langue, & qu'ils porteroient au Pape la traduction & l'Original. Cette méthode ayant paru plaire au Monarque, le premier Sécretaire leur interpréta la Lettre peu de jours après, & Carpini l'é-

fement, dans la crainte de quelque méprife. Les Envoyés la reçurent auffi en Il werbit en-

crivit en Latin. Elle fut lûe deux fois , & chaque phrase fut expliquée soigneu-Ils apprirent des Tartares, qui leur avoient été donnés pour cortége, que l'Eme ter des Ampercut étoit résolu d'envoyer avec eux des Ambassadeurs en Europe ; cependant Familiarura

> (23) Ces Peuples possedoient les Provinces septentrionales de la Chine & les parties voifines de la Tarrarie qui avoient été conquises par Jenghiz-khan. Vojez ci deffus.

(14) En cela & for quanrité d'autres points, il paroit qu'ils imitoient les Chinois. (15) Quelle apparence qu'il aimât les Chrétiens, ou qu'il pensat à le devenir !

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

on leur fit entendre qu'il souhaitoit que cette proposition parût venir d'eux. Un CARPINI. Tartare leur conseilla d'en faire la demande. Mais plusieurs raisons lui donnerent de l'éloignement pour cette démarche. Ils ne fouhaitoient pas qu'on Corpini l'évite envoyât des Ambassadeuts; 1º. parce que la vûe des dissensions qui regnent sons. entre les Princes chrétiens pouvoit encourager les Tartares à leur faire la guerre. 2. Parce qu'il pouvoir arriver que ces Ministres sussent enlevés ou tués sur la route. Notre Nation, ajoute Carpini, est extrêmement fiere & arrogante (26), & les Tarrares ne se réconcilient jamais avec ceux qui insultent leurs Ambasfadeurs, fans en avoir tire vengeance (27), 3. Il y avoit beaucoup d'apparence que fous ce titre l'Empereur n'auroit envoyé que des espions , d'autant plus que leur commission se seroit réduite à porter sa Lettre, dont Carpini pou-

voit se charget lui-même. Le t 3 de Novembre, après avoir reçu leur passeport, les Envoyés reprirent Son retour enle chemin de l'Europe. Leur marche dura pendant tout l'hyver, par des Deferts où ils ne trouverent pas un feul arbre. Le tems fut extrêmement mauvais. Ils étoient fouvent obligés de passet la nuit sur la nége, à moins qu'ils ne se servissent de leurs pieds pour nétoyer la terre. Il leur arriva plusieurs fois, le marin, de se trouver couverts de nége, que le vent avoit pouisée sur eux pendant le fommeil. Enfin ils atriverent le jour de l'Afcention à la Cour de Bashi , d'où ils patferent à celles de Korrenfa & de Montji. On leur donna de nouveaux guides jusqu'à la derniere garde des Tarrares, d'où ils se rendirent en fix jours à Kiovie. Le jour de leur arrivée fur le 8 de Juin. Ils furent traités magnifiquement par les Ducs Daniel & Wastik , qui firent partir avec eux des Duce Daniel des Ambassadeurs, pour informer le Pape qu'ils étoient sommis à son autorité & qu'ils reconnoissoient l'Eglise Romaine pour leur Mere (28).

Ambath Ames

#### Mongals & Nations conquifes par leurs armes.

E Pays des Mongals est bordé à l'Est par les terres des Kitayens (29) & Providées du de Solanghi; au Sud-Ouest, par celles des Huires; à l'Ouest, par les Pays de Mon-Naymans, & au Nord par l'Océan. Il est entremêlé de montagnes & de plaines, mais fabloneux & stérile dans toutes ses parties, & presque sans rivières, Cependant il s'y trouve de fort bons pâturages. On n'y compte qu'une (40) feule Ville, à une demie-journée de Sira-orda, & l'on en parle allez avanrageusement. Carpini n'eut pas l'occasion de la voir. Le climat est fort incertain. Les vents y regnent avec violence & le froid y est extrême. Il y pleut rarement en Eré, & jamais en hyver. Il tomba tant de grèle pendant l'élection de l'Empereur, que lorsqu'elle vint à fondre, cent-quarante personnes futent noyées &

(16) L'Auteur donne pour exemple que les Ambatladeurs Allemands dont il étoit accompagné, étant revenus en habit Tartare, ils faillirent d'etre lapides.

(28) Voyages d'Hakluyt, p. 69 & fuiv. (19) Carpini écrit Kitay, avec plus de vérité que Haython & Marco-polo, qui écrivent Kathny. Il ectit ausli Mongals pour Mongels.

(17. Ce fut un crime de cette nature qui (30) Hakluyt a gliffé dans le texte Cucurineaufa la ruine de l'Empire Karazmien. Foyez pour Karatoram. ci.deffirs,

CARRING.

plusieurs tentes surent empottées. Souvent le froid le plus insupportable est suivi d'une chaleur excessive. 1246.

Figure des Tare

Les Tarrares ont le visage fort large entre les yeux & les os des machoires. le nez court & plat, les yeux perits & les fourcils relevés. Ils se rasent le sommet de la tête. Le teste de leur chevelure est partagé en deux tresses, qui sont lices detriere les deux oteilles. Ils ont les pieds fort courts. Leur habillement est le même pour les deux sexes. Les maisons du Pays sont rondes, avec une ouverrure au sommet, qui leur sert de fenêtre & de cheminée. On en voit de grandes & de perites. Quelques-unes peuvent être levées en piéces. D'autres font roujours fixées fut des chariors, qu'on tire avec un ou plusieurs bœufs.

Leur catachere.

Le respect des Tartares est extrême pour leurs Seigneurs. Jamais ils ne leur disent rien qui blesse la veriré. On voit naître peu de querelles parmi eux, dans la chaleur même de l'yvrognerie. Le larcin est encore plus rare. Ils sont enduteis aux plus grandes fatigues. Ils chantent & se réjouissent après avoir jeûné des jours entiers. Leurs femmes sont chastes ; mais elles tiennent quelquesois des discours obscenes. Ils se traitent entr'eux avec autant de civilité & de douceur qu'ils ont de rudesse pour les Etrangets. Le Grand-Duc de Russie. le sils du Roi de Georgie & les Sultans qui assistoient à l'élection de l'Empereur, y étoient trairés avec peu de respect. Ils eurent la mortification de voir prendre le pas sur eux à leurs domestiques Tarrares, & souvent ils surent obligés de les foutfrir affis devant eux.

Punision pour les crimes. Degrés payaugla ils to marient.

Dans le Pays des Tartares, le vol & l'adultere sont punis de mort. Le même châtiment est établi pour la fornication. Il n'y a point d'autre degré prohibé pout le mariage que celui de mere, de fille & de fœur uterine. On cooufe fa fœur du côté du pere; & le fecond fils d'une famille, ou le plus proche parent, est obligé d'épouser la veuve de l'ainé. Pendant le séjour que Carpini fit en Russie, le Duc Bathi (31) ayant puni de mort le Duc André, sur la simple accusation d'avoir vendu des chevaux Tattares hors du Pays, n'accorda fa succession à son frere qu'après l'avoir sorcé d'épouser sa veuve. Les Tartares ne mettent aucune différence entre les enfans de leurs femmes & ceux de leurs concubines. La polygamie est en usage parmi eux ; mais chaque semme vit à part avec sa propre famille.

Lour Religion.

Les Tartares font profession de reconnoître un seul Dieu. Cependant l'idée qu'ils ont d'un etat futut se réduit à croire qu'ils doivent passer dans un autre monde, où leur vie ne sera pas différente de celle qu'ils menent ici. Ils commencent leurs entreprises à la nouvelle & à la pleine-Lune, qu'ils appellent le Purifications Grand-Empereur & qu'ils honorent à genoux. Tout ce qui approche d'eux, c'est-à-dire, leurs troupeaux, leurs meubles & même les Etrangers, doit être purifié par le feu. Ils allument deux seux ; & dressant en terre, près de l'un & de l'autre, deux javelines, jointes par une corde tendue, ils font paffer Superflitions pat-dessous les choses qu'ils veulent purifiet. Ils regardent comme une faute, de touchet le feu avec un couteau, ou de titer la viande du por, ou de fendre du bois près du foyer avec une hache, parce qu'ils s'imaginent que c'est diminuer la vertu du feu. Ils croient qu'on ne se rend pas moins coupable, de s'appuyer sur un fouet ou d'en toucher une fléche; de tuer de jeunes oiseaux, de tépandre à

ear to feu-Tactates.

(31) Il est nommé Duc de Savegle dans la Traduction Françoise.

terre

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

terre quelque liqueur, de frapper un cheval avec la bride, ou de se servir d'un os pour en brifer un autre. Celui qui pille dans sa maison ne peut éviter la mort qu'en payant une grosse amende. Alors la maifon & le criminel doivent être purifiés par le feu. Celui qui ne pouvant avaller un morceau de viande le rejetteroit hors de sa bouche, seroit tué dans un trou qui est ouvert pour cet usage au coin de la maison. C'est un crime capital de marcher sur le seuil de la maifon des Princes (32).

CARPINI. 1246.

La Mongalie étoit anciennement habitée par quatre Nations , dont l'origine Anciens Habi-& le langage étoient les mêmes ; les Mongals-yekas ou les grands-Mongals ; galic.

les Mongals-sus ou les Mongals-d'eau, qui prirent le nom de Tartares d'une riviere de leur Pays; les Merkats & les Metrits. Jenghiz (33), qui étoit Mon-Comque gal-yeka, ayant engagé le Peuple de cette Province à le joindre à lui, atta-Jenglat. qua les Mongals-sus, ou les Tartares, tua leur Ches & subjugua leur Nation. Il vainquit ensuite les Merkats & les Metrits. Alors les Naymans, qui écoient couvernés par de jeunes Princes fans experience (34), fils de leur dernier Empereur, à qui ces quatre Nations payoient un tribut, entrerent sur leurs terres, y tuerent beaucoup de monde & retournerent chargés de butin. Mais Jenghiz les joignit dans une vallée étroite; & quoique foutenus par les Kara-

kitavens, il en tua un grand nombre & fit le rette prisonnier.

Okkoday (35), fils & fuccesseur de Jenghiz, bâtir, dans le Pays de Kara-Okkoday kitay, une Ville nommée Omil (36), près de laquelle cst un vaste Desert progresse les arqu'on prétend habité par des homines fauvages, qui n'ont aucun langage & mes. dont les jambes fout fans jointure. Les Mongals avant enfuite marché contre les Kitayens, furent défaits si entiérement qu'il n'en resta que sept en vie. Mais ils réparerent bien-tôt leurs forces, pour tenter la fortune avec plus de fuccès. Leur premiere conquête fut celle des Huires, qui étoient des Chrétiens de la fecte Nestorienne. Ils prirent d'eux leurs caractères d'écriture (17). Le l'avs de Seruyur, celui des Karanites & la Terre de Hudirat éprouverent successivement la force de leurs armes. Enfin Jenghiz-khan ayant attaqué pour la feconde fois les Kitayens, s'empara par degrés du même Pays, prit leur Capitale & tua leur Empereur.

Les Kitayens font idolâtres, mais fort civils. Ils n'ont pas de barbe. Ils dit de Kitayens usent, pour l'écriture, d'une sorte de caractere qui leut est propre. Ils ont des Histoires de leur Pays, des Hermites, des Couvens, des Saints auxquels ils rendent un culte. Ils reconnnoillent un feul Dieu. Ils croient un état futur. Carpini ajoute, mais avec peu de verité sans doute, qu'ils adorent Jesus-Christ qu'ils respectent le vieux & le nouveau Testament, & qu'ils ont parmi eux ce faint Livre.

(31) Hakluyt , p. 54 & fuiv. (33) Chineis dans l'Original, C'eft le fameux Jenghiz-khan.

(14) Cette Nation étoit alors divifée fous deux Khans; car ce sont les Mongols, dont on a parle ci deffus dans leut article. (35) Oktay, que le Traducteur d'Abulgha-

zi écrit Ugaday.

Tome VII.

de Carpini. Mais Vincent de Beauvais la nomme Khamil dans son Extrait. C'est peut être Khamil à l'extrémité de la petite Bukkarie, à l'entrée du grand Defert. Mais e'est peut-être

aussi Aumil ou Tamil dont parle Abulghazi, p. 181 & 311, où commençoit la Tartarie qui tomba dans le parrage d'Oktay. (37) Apparemment les Vigurs ou les Oy-

(16) Ainfi nommée dans l'Ouvrage même gurs. Mais ils étoient de la Religion de Fo.

Jenghiz conduifit enfuite ses troupes contre le Roi de la grande Inde, nom- Défaitementellleufe de Jonghise CARPINI. 1246. me Peter-Lean; mais il fut vaincu. En racontant fa défaite à Carpini, on lui fit croire que les ennemis de ce Conquerant avoient employé contre lui des fittes de cuive, creafes & remplies de feu. Ils les avoient miferà cheval, avec un homme detriere chacune, qui par le moyen d'un foofflet possible, avec un homme detriere chacune, qui par le moyen d'un foofflet possible fee fut les Mongols. Els bruibles (; fans compret l'incommodité qu'ils recevoient de la funec. En revenant par les Deferts, ; ils trouverent une Nation où les hommes four fais comme des chiems. Ces monflets le feiterent dans la riviere à leur approche. Enfaire de todalant à erre, la poulitie & l'ean, qui contract de le la comme de l'entre de le confaint à erre, la poulitie & l'ean, qu'il contract de le confaint à erre, la poulitie & l'ean, qu'il contract de leur approche parver qu'il ce de de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre Ruffient (3) En d'autres perfuoltes de l'entre d'autres perfuoltes de l'entre l'entre de l'entre l'entre d'autres perfuoltes de l'entre l'entre l'entre d'autres perfuoltes de l'entre l'e

Autres merveilles racontées par Carpina

De-là les Mongols entrerent dans le Pays de Burithabeth, ou du Tibet, dont ils firent la conquête. Les Habitans de cette contrée font payens, & mangent les cadavres de leurs patens après leur mort. Ils font d'une figure très difforme. Ils n'ont pas de barbe, parce qu'ils fe l'arrachent avec un instrument de fer, à mesure qu'elle renaît. Jenghiz prit de-là vers l'Ouest pour attaquer les Kitghis, & pénétra julqu'aux montagnes Cafpiennes. L'Auteur raconte qu'elles font de diamant ; que les Habitans y vivent sous terre ; qu'à l'aproche des Mongols, les montagnes, auxquelles ils avoient fait une bréche, ne laisserent pas de devenit inaccessibles, par l'interposition d'une nuce qu'il sut impossible de pénetrer; que les Habitans s'étant avancés, pat des passages souterrains, sous le champ où l'Ennesni étoit campé, fortirent tout-d'un-coup de ces routes obscures & firent un grand carnage des Mongals; enfin, que la raison qui les obligeoit de demeurer fous terre étoit que le Soleil faifoit un bruit si terrible à fon lever, qu'il leur étoit impossible de le soutenir (39). Carpini n'a pas honte de rapportet des fables si ridicules; & telle est dans son récit l'Histoire de Jenghiz-khan, qui fut tué, dit il, par le tonnerre.

Crop Traconce

Conquétes romantiques de Raths

Ce qu'il rácoute de l'Empereiro Okkoday, ne reçarde que l'expédicion de Buhis and & de Sarpadan (a)a, Suvann fen Micmiers, Bashi follogua d'abord Alti-Jaltan, enfuite les Bifomins, malgre la vigoureale réfiltance qu'on la fit à Banha (a)1, gando Ville qu'il dextuile. Cet exemple effraya Jakiat (41), qui fut épargnée parce qu'elle ouvrir fes portes. De-là les vainqueus alleters faire le fiège d'orna, ville maboneane, qui étoit colors riche queus alleters faire le fiège d'orna, ville maboneane, qui coit a closs riche Don Invortifoit beaucoup. Les Mongols s'en faifuret à la fin, en détournant le courts de la riviere, qui fiburença la Ville & noya tous les Habians. Après cette conquête ils marchetent vess la Ruffe, où ils fe tendirent maîtres de Kovve, Capitale du Pays. Le flege fut long, parce que la Ville étoit fort

<sup>(38)</sup> Notre Voyageur étoit done fort fimple, & les Prétres Ruffiens de grands fourbes. (39) Voyages d'Akluyt, p. 57 & fuiv. (40), L'Auteur étris Crosadan, C'ell. 2002.

<sup>(40)</sup> L'Auteur écrit Cypodan, Cest appaemmer t Huluku.

<sup>(+1)</sup> Barchin dans Vincent de Beauvais.

n- (42) On Takim. Vincent de Beauvais mee

<sup>(43)</sup> Vincent ne fair pas mention du Don 3 tant il y a peu de fond à faire fur certains Extraits.

CARPINI. 1246.

grande & bien peuplée. Mais lorsque l'Auteur y passa, on n'y voyoit pas plus de deux maifons, & les Habitans étoient réduits à l'esclavage. Bathi s'avança dans la Hongrie & la Pologne, où il perdit beaucoup de monde. Si les Hongrois, observe l'Auteur, eussent résisté courageusement, ils auroient force leurs ennemis de tourner le dos. Les Mongols tetournant à l'Est subjuguerent ses Morduins, qui font idolâtres, & les Bilsris ou les Habitans de la grande Bukkarie. De-là marchant au Nord, ils conquirent les Baftorcis, ou la grande Hongrie. Enfuite ils firent fubir le même fort aux Parofites , qui ont l'estomac fi érroit & la bouche si petite, que ne pouvant manger de viande ils ne vivent que des vapeurs de leurs marmires. Bathi continua ses victoires contre les Samogetes (44), qui vivent de leur chasse & qui ne sont vêtus que de peaux de bêtes; enfin, pour mettre le comble à ses exploits, il subjugua une Nation qui habitoit les bords de l'Océan septentrional, & dont les hommes avoient les pieds d'un bœuf & la face d'un chien. Peu de Lecteurs prendront confiance à toutes ces merveilles, quoique l'Auteur proteste qu'il ne raconte rien dont il n'ait été témoin ou qu'il n'ait appris par des témoignages dignes de foi-

Sirpodan, autre Héros des mêmes régions, fut envoyé contre les (45) Kerghis, payens fans barbe, qu'il réduisit à la soumission. Ensuire marchant au Sud contre les Arméniens, il trouva, dans certains Deferts, des monstres à qui la Nature n'avoit donné qu'un bras, qui leur fortoit de la poirrine, & une seule jambe. Ils ne marchoient qu'en fautant. Cependant ils étoient plus légers à la course que les chevaux; & lorsqu'ils commençoient à se fatiguer, ils se servoient de leur bras & de leur jambe en tournant comme en cercle (46). Ils étoient obligés d'être deux pour tirer de l'arc. L'autorité sur laquelle Carpini fonde tant de mensonges étoit sans doute encore celle des Prêtres Russiens, qui lui dirent auffi que cetre Nation avoit envoyé plutieurs fois des Ambaffadeurs à l'Empereur. On doit s'imaginer que le voyant timple & crédule, ils fe firent un jouet de son ignorance.

Conquètes de

Disciplane.

Il rapporte, avec plus de vraisemblance, que Jenghiz-khan avoit divisé ses Ent de la mille troupes en pelotons & en corps de dix, de cent, de mille & de dix mille hommes, & qu'il leur avoir donné pour Généraux deux ou trois Ducs, dont il étoit le Chef suprême. Cet ordre se conservoit encore parmi les Mongols, avec la même discipline. Celui qui prenoit la fuite dans une action étoit puni de mort ; à moins que toute l'armée ne fur obligée de plier ensemble , c'est-à-dire , que dans les pelotons de dix un fuyard étoit tué par les neuf autres ; ou si quelqu'un étoit pris par l'ennemi, les neuf autres devoient le délivrer fous peine de mort. Les armes des Mongals étoient un ou deux arcs, trois carquois rem- Armes efficileplis de fleches, une hache, & des cordes pour tirer les machines militaires, ves & delinité-Les plus distingués portoient une sorte de sabre, courbé & pointu (47), Quelques-uns avoient des heaumes & des cuiralles, composés de piéces de cuir de la grandeur de la main, trois ou quatre l'une sur l'autre, qui étoient liées enfemble avec des courroies; de forte qu'elles se prétoient à rous les mouvemens du corps. D'autres avoient des cuirailes de perites plaques, épailles d'un pouce, longues de huit, & percées de huit trous. Ces petites plaques se joignoient

(44) Ou les Sameirdes.

(45) Kergis dans l'Original. (46) Il faut entendre fans doute un mou

vement progressif & non central.

(47) Une efpece de cimeterre.

Kk ij

CARPIND 1246.

en avançant un peu l'une sur l'autre & s'attachoient par les trous. Toute la cuirasse consistoit en quatre pièces; deux pour le devant & le derriere, & deux pour les bras depuis l'épaule jusqu'à la main. La partie superieure du casque éroit de fer, mais celle qui couvroit le col n'étoit que de cuir. Les Mongols entretengient ces armes extrêmement propres & luifantes. Leurs chevaux étoient couverts aussi de la même armure, mais composce de cinq piéces; une desdeux côtés, depuis la tête jusqu'à la queue, attachée à la felle, au col & à la croupe; une autre fur la croupe, avec un trou pour y passer la queue; une quatrieme fur le poirrail, qui descendoit jusqu'aux genoux. La cinquieme n'étoit qu'une simple plaque sur le front.

Mangals pour teaver'er les ri-VALUE.

Quelques uns avoient un crocher à la tête de leur lance, pour ébranler l'ennemi sur ses étriers & le faire tomber de son cheval. La pointe de leurs séches étoit fort aigue & tranchante des deux côtés. Ils avoient aussi des boucliers. Méthode des d'ofier, mais ils ne les portoient jamais en campagne. Pour traverfer les riviéres ils avoient une pièce tonde de cuir, fur laquelle mettant leurs habits, ils la tiroient avec une corde ou à la queue de leurs chevaux. L'Auteur ajoute qu'ils. metroient quelquefois leur felle fur la pièce , par-deffus leurs habits , & que se plaçant deflus ils passoient dans cette situation, avec le secours de deux. rames (48).

6. I I.

ASCELIN.

## Voyages d'ASCELIN & de ses Compagnons vers la Tartarie. C UR un ordre du Pape, en 1247, Ascelin & trois autres Religieux, étant.

1247 Afcelin forend en Per'e an camp des l'arrares.

patris pour la Tartarie, se rendirent à l'armée des Tartares (49), qui étoit alors en Perfe, fous le commandement du Prince Bayath-noy (50). A la premiere nouvelle de leur arrivée, ce Général leur envoya fon Eghip, ou le Chef de son Confeil, avec des Interprétes, pour apprendte d'eux ce qui les amenoir. Fortistions dans fon Camp. Afcelin répondit qu'il étoit Ambassadeur du Pape, c'est-à-dite du Chef & du Pere des Chrétiens. Le Confeiller Tartare, offenfé de cette fuperbe expression, leur demanda s'ils ignoroient que le Khan (51) étoit fils de Dieu (52) & que Bayath-noy & Batho ctoient fes Princes ? Afcelin l'affura que le Pape ne connoitloit aucun de ces noms, fans quoi il n'auroit pas manqué de les employer dans ses Lettres; mais qu'étant affligé du massacre de tant. de créatures lumaines, fur-tout de Chrétiens, il envoyoit, de l'avis de fes Cardinaux, trois Ministres à la premiere armée Tartare qu'ils pourroient renconirer, pour exhorter le Général à finir de si cruels ravages, & à se repentir de

ceux qu'il avoit commis. (48) Voyages d'Hakluyt , p. 60 & fuiv. (49) Cette Relation est tirée des Mémoires

de Simon de S. Quentin . qui se trouvent aussi dans le trente-deuxième livre du Miroit hiftorique de Vincent de Beauvais. Putchas en a donné l'Extrait ; mais elle est toute entiere dans la Collection Françoise de la Haye. On donne ici l'Extrait de Purchas, avec quelques trois Compagnons d'Afcelin étoient diferu ou c'est à dite, dans un fens figuré-Alveric , Alexandre & Simon.

(50) Bajoth ney dans l'Original. Vincent de Beanvais observe que Noy étoit le titre de, la dignité. C'étoit peut-être Neyan, dont on a parle dans l'Histoire de Jenghiz-khan,

(51) Khan , dans toute la Relation , eft écrit Cham. Mais on a déja fait observer que la véritable prononciation est Khan ou Han. (52) Ils pouvoient le nommer Fils du Ciel ...

Additions prifes du François. Les noms des comme les Chinois nommen: leur Empereur :

1247.

présens que les Envoyés avoient apportés. Mais Ascelin leur déclara que ce n'é- On reflecte de toir pas l'usage du Pape d'envoyer des présens aux Princes Chrétiens, bien ses reponies moins aux Princes Infidéles; qu'il étoit accoutume au contraire à recevoir des complimens; & que d'ailleurs les Princes Chrétiens ne s'envoyoient jamais entr'eux de présens avec leurs Lettres. Les quatre Religieux refuserent aussi de sléchir les genoux devant Bayath-noy (53), dans la crainte que cette cérémonie ne fut regardée comme une foumission du Pape au Khan des Tartares. Mais ils consentirent à rendre au Général tous les témoignages de respect qui étoient en usage dans leur Pays. Les Tartares irrités de cette déclaration les traiterent de chiens, le Pape & eux. Ascelin s'efforça inutilement de répondre à ces indignités. Le tumulte, que son discours avoit causé ne lui permit pas de se faire entendre; ce qui fut rrès-heureux pour lui & pour ses compagnons, car Bayath- ell care o noy, dans le premier mouvement de sa colere, ordonna qu'ils futsent tues sur le champ. Quelques-uns de ses Conseillers sutent d'avis qu'on en sit mourir deux, & que les deux autres futient renvoyés. D'autres vouloient que le principal des quatre sut écorché vif, & sa peau remplie de soin, pour être envoyce au Pape; d'autres, qu'ils fussent souetté jusqu'à la mort dans les rangs de l'armée; enfin d'autres encore, qu'ils fussent placés au front de bataille dans le premier engagement qu'on auroit avec les Chrétiens, pour y être tués par leur propres freres. Le Conseil étoir ainsi divisé sur leur châtiment , lorsque la plus vieille des six femmes du Prince & ceux qui étoient charges du soin des Ambas- sont desirers sadeurs eurent la hardiesse d'embrasser leurs intérêts. La Princesse représenta de quelle infamie Bayath alloit se charger en leur ôtant la vie , & le danger auquel ses propres Envoyes seroient desormais exposes. Les autres ajouterent qu'il dévoit se souvenir combien le Khan lui avoit sei mauvais gré d'avoir fait tuet un Ambassadeur, de lui avoir fait arracher le cœur, & de l'avoir fait traîner à la queue d'un cheval dans tous les rangs de l'armée, pour effrayer les Miniftres étrangers par cet exemple ; qu'à l'égated d'eux-mêmes , s'il leur ordonnoit de traiter les Envoyés du Pape avec cette barbarie, loin de lui obeir ils étoient réfolus de se rendre à la Cour du Khan pour y justifier leur innocence & l'accufer de cruauté & de perfidie. Bayath, touché de ces représentations, chan- Objetion Ties gea de sentiment & prit des résolutions plus douces. Il leur fit demander quelle une forte de respect ils rendoient à leurs Princes. Ascelin les instruits sur le champ, en baiffant son capuce & se courbant avec une inclination de tête. Un Officier Tarrare lui fit cette objection: » Puisque vous ne faites pas scrupule, vous au-» tres Chrétiens, d'adorer des pierres & du bois, pourquoi résusez-vous le même flonneur à Bayarh-noy, que le Khan veur qu'on adore comme lui même ? Les Envoyés répondirent qu'ils n'adoroient pas du bois & des pierres, mais le figne de la croix qui est gravé dessus, à l'honneur de Jesus-Christ, qui est more fur une Croix. Quelque tems après, Bayath-noy leur fit déclarer que son intention étoit de les envoyer au Khan avec leuts Lettres. Ils s'en excuferent, fous prétexte que ce voyage excédoit leur commission. Alors il leur fit demander leurs Lettres, qui furent traduites en langues Perfane & Tartare,

(13) Un Missionnaire Religieux, nommé Triffi, Ville de Tarratie, les assura que ce Guichard, qui avoit pallé sept ans à Trifel ou n'étoit point une adoration.

ASCILIN. prix les Envoyés du l'ape furent graités.

Ils furent retenus dans l'armée, par diverfes raifons frivoles, pendant tout le cours de Juin & de Juillet. Lorsqu'ils demandoient la liberté de par-Avecquel mé- rir , on leur répondoit qu'érant venus pour voir l'armée , ils ne pouvoient être congédiés avant qu'elle fut complete. On leur avoir promis d'informer le Khan de leur Requête, mais jamais on ne leur parla de réponfe. Souvent ils étoient obligés d'attendre, à la porte du Général, depuis le marin jusqu'au foir, exposes à toute l'ardeur du Soleil, & languissant de soif & de faim. En un mor ces Barbares en fitent leur jouet, & les traiterent avec le dernier mépris. Telles furent les obligations qu'ils eurent à Bayath-noy, qui se prétendoit autorifé à cette conduite par la rudesse de leurs réponses. En effet celles dont ils fe font honneur eux-mêmes dans leur Relation paroiffent si dures & si offencantes, qu'on a peine à croire qu'ils n'y ayent rien changé.

Afrelia revient par la Syrie. moy au l'ape.

Il fe palfa rrois ans & fepr mois avant qu'Afcelin pur arriver à Rome, par la route d'Acre. Cette Ville de la Syrie est à soixante journées du lieu où il avoit Lettre de Bayath- rencontré l'armée Tartare. Il apporta les Lettres de Bayath-noy au Pape, & celles du Grand Khan'à Bayath-noy. Le Général se plaignoit, dans les siennes, de la hauteur avec laquelle Ascelin lui avoit parlé (54). Pour réponse au réproche que le Pape lui avoit fair saire, de ruer & de détruire une infinité d'hommes, il déclaroit que les Tartares étoient destinés par la volonté de Dieu à faire la conquète du monde, & par conféquent que tous ceux qui entreprendroient de s'opposer à leurs armes devoient être détruits comme rébelles à l'ordre divin. Il conseilloit au Pape de venir en personne & de prendre le parti de la soumisfion, fans quoi Dieu fçavoir quelles pouvoienr être les fuites de fon refus. Mais il le preffoit du moins de renvoyer promptement ses Ambassadeurs, pour informer le Khan s'il étoir réfolu d'obeir au commandement qu'il recevoir par la main d' Ali-beg & de Sorgis. Cette Lettre portoit pour date le 20 de Juillet, près du Château de Sitiens (55).

Lettre du Khan.

La Lettre du Khan à Bayath-noy, que les Tartares nomment Lettre de Dieu, à Bayath noy. commence dans ces termes : " Par le commandement du Dieu vivant, Ching-» hiz-khan, fils de Dieu, doux & vénérable, dit; que comme Dieu est grand » par-dellus rour, & immortel, & que Chinghiz-khan eft le feul Seigneur fur " la rerre, norre volonré est que tes paroles soient publices dans tous les Pays, « & connues de tour le monde. Le reste ne contient qu'un ordre du Khan pour Raisons de doute faire exécuter ses intentions & pour dérruire tous ceux qui refuseront de s'y conformer (56) Mais il paroît que cette Lettre, & peur-être celle même qu'on

this can down pid-

fujet en est srivole & ne présente qu'un vain ritre, mais encore plus parce que (56) Pilgrimage de Purchas, Vol. III , pa-(54) Il commençoir par ces termes : PAPE, ge 59; & Collection Françoife de la Haye, (55) On ne connoît pas en Perfe de Place p. 64 & fuiv. de ce nom.

suppose adressee au Pape, sont des pièces forgées, non seulement parce que le

Jenghiz khan étoit mort vingt ans avant leur datte.

: 166 0

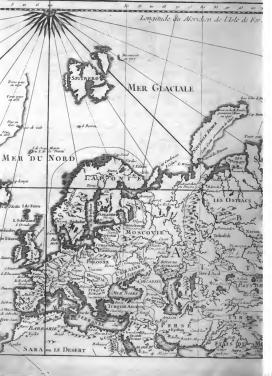

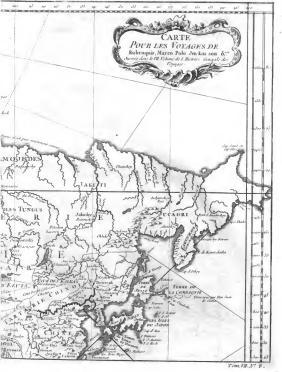

.

#### CHAPITRE II.

Voyage de Guillaume DE RUBRUQUIS, dans les Parties orientales du Monde.

#### INTRODUCTION.

PENDANT que Louis IX, ou S. Louis, attendoit à Nicofie, dans l'Isle de Chypre, un tems favorable pour passer en Syrie, il lui vint deux Am-tones à Same bassadeurs, avec des Lettres éctites en Persan, de la part d'un grand Prince Tartare qui se nommoit Erkaltay (57), & qui résidoit alors sur les frontieres orientales de Petfe. André Lonsumel , ou Lonciumel , Religieux Jacobin , qui accompagnoit le Roi , reconnut le principal des deux , nommé David (58) , pour l'avoir vù dans l'armée Tartare soù ce Jacobin avoit été envoyé avec d'autres Religieux, par le Pape Innocent IV.

On nous apprend que ces Ambassadeurs informerent le Roi, que depuis trois Spict de l'Amans le Grand Khan (59) avoit embrassé le Christianisme à la persuasion de sa basside lamare. mere, qui étoit Chrétienne, & que tous les Seigneurs de l'armée avoient été baptifés comme lui : qu'Etkaltay, ayant reçu auffi le Baptême, avoit été envoyé avec de grandes forces pour s'employer au progrès de la Religion, protéget les adorateurs de la Croix & détruire leurs Ennemis; enfin que le Grand Khan défiroit avec beaucoup d'ardeur l'amitié du Roi de France. Ils ajoûterent qu'à Pâques de l'année suivante, Erkaltay devoit faire le siège de Baldak (60). où rélidoit alors le Kalife des Mahométans, qui avoit fouvent affifté le Sulran d'Egypte, particulierement au siège de Damiette. Le Roi, fort agréablement surpris de ces nouvelles, caressa beaucoup les Ambassadeurs, & leur sit entendre la Messe avec lui. Ils s'y comporterent comme de bons Catholiques,

La Lettre dont Erkaltay étoit chargé pour le Roi, parle de défendre les adorateurs de la Croix, & recommande l'union entre les Latins, les Grecs, les Ar-Grand Klane méniens, les Nestoriens & les Jacobites. Mais elle ne contient pas un mot de la conversion de l'Ambassadeur ni de celle du Grand Khan qui y porte le nom de Kiokay. Ce nom approche beaucoup de celui de Keyuk ou Kayub (61). Malheureusement Kayuk étoir mort en 1248, c'est-à-dire, cinq ans avant qu'on puisse supposer que la Lettre d'Erkaltay ait été présentée à S. Louis. D'un autre côté , Mangu ou Mengho-khan monta fur le trône des Mongols en 1251. Ainsi cette Lettre paroît suspecte, d'autant plus qu'elle est sans date. On y lit feulement qu'elle fut écrite à Fourmerhharan , Place qui n'est pas connue dans la Geographie.

(57) Purchas suppose que c'est le même que dand ou David, est un nom commun parqui-Rubruquis nomme Sariale (58) Ou Sabaldin-monfat-david, L'antre

fe nommoit Mare, Le premier nom est plurot Arabe ou Perfan , que Tartare ou Chrétien. Sabalden paroit ette Schab-aiden ou Addin , qui fignific Seignour de la Religion. Mafad- nomme Kok.

les Mahométans.

(19) Cham dans l'Original. (60) Baghdad.

(61) On l'a vû nommé Kayak dans les Journaux précédens, Vincent de Beauvais lo TION.

Suivant le même récir , les Ambassadeurs apprirent au Roi que les Tartares ont tire leur nom du Pays de leur origine; ce qui est contraire à l'opinion même des Tarrares (61): que dans leur premiere expédition ils vainquirent le fils du Prete-Jean, nom également ignoré des Tartares & des Chinois (63); Princesse Tar- que la mere de Kiokay-khan eroir Chrétienne & fille du Prete-Jean , qu'on sup-

tote qu'on sup-pose avoir été détruit par Jenghiz-khan, long-tems auparavant; enfin que le nom du Pape étoit devenu célébre parmi les Tartates. Qui prendra confiance à ce récir, lorsqu'on lit dans la Relation d'Ascelin que six ans auparayant les Chrétiens étoient méprifés des Tartares ?

Permananes for Cia faite

S'il y a quelque réaliré dans l'Ambatlade qu'on suppose envoyce à S. Louis, c'eit apparemment qu'Erkaltay, trompé par la ressemblance du culte des Chrétiens avec celui des Lamas ou des Bonzes, qui avoient commencé à prévaloir da rems de Kayuk, prit le Christianisme pour sa propre Religion; ou que par des vues politiques il feignit de le croire, pour se procurer de l'assistance des Chrétiens. Il paroit du moins que l'objet particulier de cetre Ambassade étoir d'engager Saint Louis à tourner ses armes contre le Sultan ou le Soudan d'Egypte, pour occuper les forces de ce Prince mahométan tandis qu'Erkaltay fe proposoir d'attaquer le Kalife.

Quelque jugement qu'on en porte, l'Histoire nous apprend que Saint Louis envoya des Ambaifadeurs, non-feulement au Khan des Tartares, mais même à Erkalray, avec des Lettres & des présens, entre lesquels étoit pour l'Empereur une Tente ou une Chapelle d'écarlare, qui contencit en broderie l'Hiftoire de la Pallion, accompagnée d'ornemens & d'ustenciles ecclésiastiques pour le Service divin. On prérend qu'il envoya, pour Erkaltay, un morceau de la vraie Croix, & qu'il le fit exhorter à perseverer dans la Religion chrétienne. On ajoute que le Légar Odon y joignit des Lettres, par lesquelles il leur communiquoit la joie que la fainte Églife Romaine avoit ressentie de leur converfron , & la tendresse maternelle avec laquelle elle les recevroit dans son sein comme ses enfans bien-aimés, les exhortant à conserver inviolablement la Foi orthodoxe, à reconnoître l'Eglife de Rome pour la Mere de toutes les Eglifes, & le Souverain-Pontife pour Vicaire de Jefus-Chrift.

Les Ambasfadeurs, nommés par Saint Louis, furent André & deux autres Religieux Jacobins, deux Sécretaires & deux Officiers du Roi. Ils partirent de Nicole le 23 de Janvier , avec les Ministres Tattares. Mais , quelquetems après, le zéle du Roi lui fit dépêcher dans la même vûe Guillaume de Rubruquis, François de nation, accompagné d'un Religieux Minorite (64); & c'est de leur voyage qu'on va donner ici l'Extrait.

Le voyage de Rubruquis fut d'abord écrir en Latin, dans plusieurs Lettres adretfees au Roi, suivant l'ordre de ce Prince. Hakluyt en publia une partie, traduite en Anglois (65). Mais Purchas en a donné une Traduction entiete fur un Manuscrit de Cambridge (66), qui, s'il faut l'en croire, n'avoit jamais viì le jour dans aucune langue. Bergeron les rraduifir en François sur la traduction Angloife, vers le milieu du dernier siècle, après les avoir collation-

(61) Vovez ci-deffus.

(61) Voyez ci-deffies. Rubruquis en cona ient auffi dans la fuite.

(61) Collect. d'Hakluyr, Vol. I , p. 71 & 93. (64) Vincent de Beauvais, au liv. XXXII, (66) Pilgrimage, Vol. III, p. I.

chap. 90, Putchas, p. 60; & Collection Fran-

nées

mées sur deux Manuscrits Latins, & sa Traduction est entrée dans la Collection Francoife.

INTRODUC-TION.

Quant à la fidelité de l'Auteur, Bentink déclare qu'à juger de sa Relation par ce qu'il raconte du Pays, depuis le Borisshene ou le Nieper jusqu'au Jaik, on ne scauroit douter qu'il n'ait été sur les lieux; mais que son voyage, depuis le Jaik jusqu'à la Cour de Mangu-khan paroit fort suspect, parce qu'il contient diverses circonstances qui bletlent la verité (67). Cependant il ajoute que de tous les Ecrivains de ces anciens tems, c'est lui qui a donné la description la plus exacte des Tartares & du Pays qu'ils habitent. Tout ce qu'il rapporte de leur figure, de leurs ufages, de leurs alimens & même de leurs habits, est si conforme aux usages présens des Kalmuks , qu'on y reconnoît parsaitement ceux de leurs ancêtres (68). Cette raifon nous empêchera de répeter, après lui, des détails qui ont déja trouvé place dans les articles précédens. On se bornera ici aux circonstances de son voyage jusqu'à son arrivée en Tartarie; & ses observations sur d'autres Pays seront renvoyées aux articles respectifs.

#### 6. I.

#### Route de Constantinople à la Cour de Mangu-khan.

R U BR U QUIS s'embarqua le 7 de Mai 1253 à Constantinople, & fortant Dépande PAla grande Mer. Au Sud est la Province de Sinopolis, qui touche au Nord celle Province de Gaque les Latins ont nommée Gazaria, & les Grecs, Kassaria (69). Cette Pro- zana, vince est triangulaire. Elle a du côté de l'Onest la Ville de Kersona, devant laquelle est une Isle qui contient une Eglise, bâtie, dit l'Auteur, par les Anges. Vers le milieu, sur une pointe de la côte méridionale, est située la Ville de Soldaia, qui est le Port du Commerce entre la Turquie & la Russie. A l'Est est Materta (70), grande Ville située à l'embouchure du Tanais, qui a douze milles de large, & qui tombe dans une petite Mer (71) d'environ sept cens milles de long, si peu profonde que n'ayant pas six brasses d'eau, elle n'est navigable que pour les barques ou les petits vailleaux. Ainfi, à l'exception du Nord, la Province de Gazaric est baignée de tous côtés par la mer. Le Pays à l'Ouest du Tanais jusqu'au Danube, & de-là jusqu'à Constantinople, apparrient aux Tartares, qui ont la Bulgarie & la Valachie pour tributaires.

Entre Kerfona & Solduia, on voit quarante Châteaux dont chacun a fon langage different. Il s'y trouve aussi des Goths, qui parlent la langue Alle- rive à Soldain. maude. Rubruquis étant arrivé à Soldaia le 21 du même mois, en partit le premier de Juin avec quatre chariots couverts, & deux pour servir de lits, traî- son équipage. nés tous par 'des bœufs. Il avoit d'ailleurs einq chevaux pour lui-même & pour ses Compagnons, qui étoient Barthelemi de Cremone, Religieux du mê-

(67) Ou plûtôt la Géographie. (68) Hift. des Turcs, des Mongols, &c.

P. 514 & 791. (69) C'eft à dire Cafarea , fuivant l'Au-

teur. Mais il doit se tromper ; car Kaffaria est Khozaria ou Khozar, comme les Arabes la

(71) Les Palus-méotides, ou la Mer d'Afof. Tome VII.

LI

nomment. Quoiqu'il en foit, il parole par-là que Gazaria & Kezar font le même Pays , &c qu'il touche à la Peninfule de Krim,

(70) Matirga.

266

me Ordre; Gozet, qui portoit les présens; l'Homme de Dieu, Turgeman (72) & un valet nommé Nicolas , qu'il avoir acheté à Constantinople ; sans comp-1253. ter deux hommes qu'on lui donna pour conduire les chariots & pour prendre foin des chevaux & des bœufs.

Plaine habitée

Après avoir passé les montagnes qui sont au Nord de la Ville, ils entrerent pai des Tantares. dans une plaine habitée par des Tartares, longue de cinq journées, qui les condujfit à l'extrêmité de la Province. Elle est terminée dans cet endroit par une langue de terre fort étroite, qui sert comme de digue entre les deux (73) mers. La plaine étoit habitée par les Komaniens avant que les Tartares les en eussent chasses. On prétend que cette Nation fugirive s'étant retirée vers la côte maritime, y fur pretfée par la famine jusqu'à s'entremanger les uns les autres. Rubruquis apprit cette circonstance d'un Marchand. Le Pays se termine par de grands lacs , dont l'eau congelce se change en sel. Baatu & Sartak en tirent

de Shakatay,

un revenu confiderable. Cour ou camp Ce ne fut qu'au troisième jour de leur marche, que les Envoyés rencontrerent pour la premiere fois des Tartares dans la Plaine de Gazatia. Ils les trouverent fort curieux & fort importuns pour obtenir quelques présens, mais sans aucune violence. Le jour suivant ils arriverent à la Cour de Shakatay, frere de Baatu, pour lequel ils avoient des Lettres de recommandation de l'Empereur Grec. Cette Cour, ou ce Camp, étoir composée de chariots chargés de maifons ou de hutes, qui lui donnoient l'air d'une grande Ville. Le nombre des bœufs, des chevaux & des moutons étoit infini ; mais le Prince n'avoit pas autour de lui plus de cinq cens hommes. Ils le trouverent affis fur son lit, avec une guitarre à la main & sa semme près de lui. Il avoit le nez si court, que Ru-Préference Ru- bruquis s'imagina qu'on le lui avoir coupé. Les préfers que les Envoyés lui offrirent furent un biscuit, du fruir & une boureille de vin. Il les accepta, mais pour les distribuer austi-tôr entre ses courifans. Lorsqu'il eut entendu l'exposition de la Foi Romaine, telle que Rubruquis eut la liberté de la faire, il secoua la tête, sans prononcer un seul mot (74).

beneuit fait à ce Prince.

Les Envoyés fuivirent Shakaray dans une marche qui dura infou'au jour de la Penrecôie. Il leur vint alors quelques Alains, que les Tarrares nomment Acias ou Akas , Nation qui est de l'Eglise Grecque. Le même jour , Shakatay Cour de Sarrak.

leur donna des guides pour les conduire au Prince Sartak, avec des provitions; mais fort peu de Kosmos (75), parce que cette liqueur étoit rare alors & par conféquent affez chere dans le camp. Etant arrivés à cette langue de terre qui termine la Province de Gazaria, ils y trouverent une Habitation où réfidoient les Officiers qui levent les impôts fur les falines. Ils apprirent d'eux que pendant l'espace de quinze jours ils avoient à marcher dans un Pays qui éjoit sans Habitans. On leur donna huit bœufs & plufieurs vessies pleines de lait pour leur subsistance. Après une marche de dix jours, droirà l'Est, ils arriverent dans une autre Habitation. Pendant cette toute ils avoient eu la Mer au Sud, & des Deserts au Nord, qui ont dans quelques endroits vingt journées de largeur,

& defeatle.

fans aucune apparence de montagne, d'arbre, ni d'une scule pierre (76. Ils (71) Tarjeman fignific Interpréte. ge premiere & fuivantes. (71) Il paroit ici que Gazaria est la Penin-(75) Ou Kumis. C'est du petit lait de ju-

fule même de Kram, dans la petite Tartarie.

(74) Pilgrimage de Purchas , Vol. III , pa-(76) La Traduction Françoile porte au

n'y trouverent de l'eau que dans deux puits & dans deux torrens. Cependant on RUBRUQUIS. y voit d'excellens pâtutages.

Là demeuroit avec ses troupeaux la Nation des Komaniens, qui se nomment Nation des Kor-Kapchaks (77), mais que les Allemands appellent Valami, comme ils don-chaks, nent au Pays le nom de Vulamia. Toute cette région, depuis le Danube jufqu'au Volga, étoit possedée par ces Komaniens Kapchaks. Les Envoyés eurent beaucoup à fouffrir dans toutes les Habitations qui se trouverent sur leut route. Ils étoient fans cesse importunés par les Tartares, qui venoient visiter leur charjots, & qui pouffoient la malpropreté jusqu'à fatisfaire leurs besoins naturels à leurs yeux & fouvent au milieu d'un entretien qu'ils avoient avec eux. Mais ce qui caufa beaucoup plus de chagrin à Rubruquis, ce fut que dans les de Rubroques. instructions évangéliques qu'il vouloit leur donner, son Interprété resusoit de fe conformer à fes intentions. Il lui difoit : " Vous ne me ferez pas prêcher de cette maniere; je vous le déclare. Je ne puis ni ne veux répeter telle & " telle parole. Auffi lorfque Rubruquis difoit une chofe, l'Interpréte en difoit une autre; ce qui obligea ses deux Religieux de renoncer à la prédication.

Prédications

Après avoir continué leur marche d'une Habitation à l'autre, & traversé fintrivenu bord plusieurs beaux ruisseaux remplis de poisson, ils arriverent, peu de jours avant du Tanais. la Madeleine, au bord du Tanais, qui borne la Russie à l'Est & qui sépare l'Afie de l'Europe. Ils trouverent cette Riviere auffi large que la Seine l'est à Paris. On avoit dresse fur la rive Est une cabane, par l'ordre de Baatu & de Sarrak, où plusieurs Russiens attendoient les Envoyés & les Marchands pour les transporter sur l'autre rive. Ces bateliers passerent d'abord les hommes. Enfuire attachant deux barques ensemble, ils y firent entrer les chariots, en mettant une rouë dans chaque barque. La catavane s'arrêta trois jouts dans ce lieu. On lui apporta des provisions d'un Village voisin, particuliérement un fort grand turbot. Les Tarrares ne remontent pas plus loin la riviere en Eré. & retournent au mois d'Août vers le Sud. Il arriva ici un contre-tems facheux pout les Envoyés. Leurs guides ayant eu l'imprudence de renvoyer leurs chevaux. ils se virent dans la nécessité de marcher à pied pendant quatre jours , après lesquels ils trouverent des Habitans qui leur sournirent d'autres montures. Leur marche continua jusqu'au dernier jour de Juillet, qu'ils arrivetent à la Cour de Sartak, à trois journées de l'Etil ou du Volga.

Depuis le Tanais ils avoient admité la beauté du Pays, qui est rempli de ri- Beauté du Pays vieres & de vastes forêts du côté du Nord , & habité par deux Nations diffé- au-ich de cente rentes. L'une est celle des Moxels, Peuple idolâtre, qui habite au fond des Morels & Mere bois dans des hutes. Leur Prince avoit été tué en Allemagne, avec un grand klus, nombre de ses gens. Ils ont des potes, des faucons, du miel, de la cire & de riches fourrures en abondance. La seconde Nation étoit celle des Merklas. nommés Merdui par les Latins. Ils font Mahométans. Leut Pays est bordé par l'Etil ou le Volga, qui se jette au Sud dans la Met Caspienne. Les Envoyés avoient eu dans leur route de vaîtes montagnes au Sud, dont les côtés étoient habités par les Kerghis (78), & par les Alains ou les Akas, Nation chrétienne qui étoit en guerre avec les Tarrares. Au-delà, vers la Mer Cafpienne, contraire qu'on n'y voit que des montagnes dans le François. Capichae dans Purchas.

(78) Ou les Kerkir.

& des pierres. (77) Caprhas dans le Latin d'Hakluyt &

Ll ii

étoient les Lesehis , Mahométans soumis aux Tartares ; & au-delà des Lesehis : RUBRUOUIS.

la Porte de fer (79), qui se nomme aujourd'hui Derbent. 1251.

Romquis ar. La Cour ou le Camp de Saran passonne. Ces Princelles étoient logées spa-niel la Cour de fix femmes, & son fils ainé en avoit trois. Ces Princelles étoient logées spa-par la Cour de fix femmes, & son fils ainé en avoit trois. Ces Princelles étoient logées spacieusement, & chacune avoit deux cens eharjots pour le service de sa maison. Les Envoyés ayant rendu visite au Janna, c'est-à-dire, dans les termes du Pays, à celui qui reçoit les Ambassadeurs, furent traités fort civilement par ee Sei-

Prince.

gneur. Il approuva leurs excuses sur le défaut de présens. Il leur dit que Sar-Authence dece tak avoit plus de penchant à donner qu'à recevoir. Le lendemain ils parutene devant ce Prince, dans les habits de leur Ordre, en chantant Salve Regina jusqu'à l'entrée de sa tente. Il examina leur Bible, leur Pseautier & leur Crucifix. C'étoit le premier qu'il eût jamais vû ; ear les Nestoriens & les Arméniens n'ont aucune repréfentation de la Croix; foit, dit l'Auteur, qu'ils ne croient pas la mort de Jesus-Christ, soit qu'ils aient l'orgueil d'en rougir. Rubruquis trouva ici un Chevalier de l'ordre du Temple & quelques Prêtres Arméniens. qui entendoient le Syriaque, le Turc & l'Arabe. Pendant quatre jours que les Envoyés paiferent dans ce camp, on ne leur fournit aucune forte de nourriture.

Lear pouce.

Sartak ayant réfolu de les faire conduire à la Cour de Baatu, fon pere, ils h Courde Banu. se remirent en marche, sans leurs chariots, qu'ils laisserent derriere eux. Ils prirent à l'Eft, & dès le troifiéme jour ils arriverent au bord de l'Etil, qui leur parut quarre fois plus grand que la Seine. Dans cette route ils appréhenderent beaucoup de tomber entre les mains de certains Russiers, Hongrois & Alains, domestiques des Tartares, qui se rassembloient pour exercer leurs brigandages, Sur la rive de l'Etil ils trouverent, dans une cabane, quelques Tartares & quelques Russiens qui les transporterent de l'autre côté de cette riviere. Baatu la remonroir en Eté jusqu'à ce lieu. Comme il retournoit alors vers le Sud, ils descendirent par eau jusqu'à sa Cour. On compte de-là cinq journées jusqu'à certains Villages de la grande Bulgarie, dont les Habitans font attachés aux pratiques du Mahométisme; & du même lieu jusqu'à Derbent , qui en est à trenre journées, on ne rencontre aucune Ville, ni d'autre Habitation qu'un petit nombre de hutes vers l'embouchure de l'Etil ou du Volga,

Courde Butes,

Rubruquis ne pur se désendre de quelqu'éronnement à la viie du camp de Baatu, Les mailons, ou les tentes, formoient une grande Ville de trois ou quarre lieues de longueur. La Cour, qui est toujours placée au centre, tire le nom de Horda de cette situation (80). Les maisons des Tartares sont rangées. de rous eôtés vis-à-vis les portes de ce Palais mobile.

Auffence de ce Prince.

Dès le jour suivant, les Envoyés furent conduits à l'audience de Baatu, où ils demeurerent debout, au milieu de sa rente, la tête & les pieds nuds, dans les habits de leur profetion, exposés à l'admiration de toute l'Assemblée (81). Ce Prince étoit affis fur un large fiége, qui avoit l'apparence d'un lit, doré de toutes parts, avec sa femme près de lui. Il avoit le teint frais & vermeil. Après avoir regardé quelque tems les Envoyés avec beaucoup d'attention, il leur donna ordre de s'expliquer. Alors leur Guide les fit mettre à genoux, &

(79) Pilgrimage de Purchas, p. 9 & fuiv. (80) Ou Cursa herila, qui fignifie la Cour mépris en changeant d'habits à propos.

du milien.

(81) L'Auteur observe que Carpini évita-le

Rubruquis fit une priére pour la conversion de Baaru. Cette scene sit sourire le Rubruquis. Prince. Mais tous les spectateurs batrirent des mains & railletent les deux Etrangers, Rubruquis remit à Baatu la Lettre du Roi. Ce Prince lui fit diverses questions. Ensuite, lui ayant ordonné de s'alleoir avec son Compagnon, il leur fit apporter du Kosmos. Telle fut la fin de l'audience.

1253.

Peu de rems après, leur Guide vint leur déclaret de la part de Baatu, que Robinsonis ett la permission que leur Roi demandoir pour eux de demeurer dans le Pays ne chine de le rendre à la Cour de pouvant leur être accordée sans le consuntement de Mangu khan, il falloit né- Mangu khan. cessairement qu'ils se rendissent à la Cout de ce grand Empereur des Tartares. Ils ne balancerent pas à parrir avec leur Interpréte; mais Gofes, leur Sécretaire, & le domeitique qui les servoit depuis Constantinople retournerent au camp de Sarrak. Il restoit à Goset vingt-six Syrperas (82), des aumônes qu'il avoit recus. Il en remit feize aux deux Envoyés, & les dix autres lui demeurerent pour son propre usage. Rubruquis s'érant mis en marche avec Baatu, suivit les bords de l'Eul pendant l'espace de cinq semaines, presque toujours à pied, & réduit le plus fouvent à manquer de nourriture. Ayant quirré la riviere le 16 de Septembre, il apprit que le voyage qu'on lui faisoir entreprendre étoit de quatre mois. On lui donna une robe , des hautes-chausses , des bottes Habites qu'en de peau de mouton avec la laine, des fouliers de feutre & un bonnet fourré, bei Ausse peus et de mouton avec la laine, des fouliers de feutre & un bonnet fourré, bei Ausse peus et de la laine peus et de laine peus et de la laine peus et de la lai

On prit à l'Est, jusqu'au premier de Novembre, par le Pays des (83) Kan- Pays des Kangles, Narion descendue des Romains. La caravane avoit au Nord la grande Res-Bulgarie, & au Sud la Mer Caspienne. A douze journées de l'Etil elle passa une grande Riviere nommée Jagak (84), qui prend sa source au Nord dans le canton de Pajcatir (85) & qui tombe dans la même Mer. Ce Pays est bordé à l'Est par la grande Bulgarie. Les Habirans se logent dans des tentes . & parlent le même langage que les Hongrois anciennement nommés Huns (86), qui tiroient leur origine du même lieu. Isidore prétend que ces Peuples se saifoient payer un tribut jusqu'en Egypre, & que s'étant joints aux (87) Blakians, aux Bulgariens (88) & aux Vandales, ils étendirent leurs ravages dans toures les régions qui étoient entr'eux & la France.

Son Compagnon fut poutvu des mêmes commodités.

Pendant cette marche, on faifoit faire chaque jour, aux Envoyés, autant de Incommodiés chemin qu'il y en a de Paris à Orléans, & quelquefois plus. On leur fournif- de la marche. foit des chevaux, mais ils n'en changeoient que deux ou trois fois le jour. Souvent le trot de ces animaux étoit insupportable. Quelquesois ils étoient si excedés de fatigue, que les Envoyés se trouvoient dans la nécessité de monter tous deux fur le même cheval. Il arrivoit aussi que ne rencontrant aucune Habitation dans l'espace de deux ou trois jours, leur marche devenoir plus lente. On avoit l'attention de donner un cheval vigoureux à Rubruquis, parce qu'il éroit gros & pefant. Il fallut s'accoutumer au froid & à la faim, qui étoient des maux continuels. On ne donnoit pas de viande aux Envoyés jufqu'au foir-

(81) Monnoie courante en Grèce & en Sv- rente de celle des Huns. sie, de la valeur d'environ cinq fols. (83) Les Kauklis.

(84) Ou Jaik-(8 c) Baskir.

(87) Les Valaquiens ou les Valaques. Rubruquis dit que les Tartares ne prononçant pas la lettre B , difent llak.

(88) Il paroit qu'ils ont donné leur nom aus (86) Les Hongrois sont une Nation diffé- Volga, ou qu'ils l'ont tiré de cette Riviere,

Lliq

Ryaguouse. Leur nourriture, pour tout le jour, étoit un peu de Kofmos ou du millet cuit à l'eau. Mais le bouillon qu'ils avalloient le foir étoit fort rafraîchissant. Leur Guide, qui étoir un riche Tartare, les traita d'abord avec beaucoup de mé-Definiérelle- pris. Cependant lorsqu'il les connut plus familiérement il les fit passer par le camp de plusieurs Princes, qui leur demanderent le secours de leurs saintes

ment des Enwords.

priéres , & qui paroissoient surpris de leur voir resuser l'argent & les habits qu'on leur offroit (89). C'étoit une opinion établie parmi eux, que le Pape étoit âgé de cinq cens ans (90). Le 31 d'Octobre on cessa d'avancer à l'Est ; & pendant huit jours on mar-

would are Medageta da Kian.

cha directement au Sud , le long des montagnes. Rubruquis vir , dans ces Deferts, des Anes que les Moneols nomment Kolans, mais qu'on prendroit plutôt pour des niulets (91). Ils font si legers à la course, que le Guide tenta inutilement d'en prendre quelques-uns. Le 7 de Novembre, on découvrit au Sud de hautes montagnes & l'on entra dans une belle plaine, qui paroiffoit Honness qui le bien cultivée. Le 8 les Envoyés arriverent à Kinkat, Ville Mahomérane, dont le Gouverneur parut à la potte, pour recevoir leur Guide avec des liqueurs & des tasses. C'est un honneur qui se rend aux Messagers du Khan & à ceux de Baatu. Une grande riviere, descendue des montagnes, arrose le Pays par un grand nombre de canaux & forme enfuite un lac. Rubruquis vit ici quantité de vignobles & goura du vin Tarrare. Le jour suivant il arriva dans une Ha-

quelques Hollandoes.

bitation, près de certaines montagnes qui s'étendent de la Mer Caspienne à Avanture of l'Eft. Lei l'Auteur demanda des nouvelles de quelques Hollandois qui demeuroient à Talas. Il apprit que leur Chef, nommé Ban, avoit été tué par l'ordre de Baaru , dans les États duquel il s'étoit établi , pour avoir parlé de lui avec peu de respect dans l'yvresse, & que les autres avoient éré conduits de Talas à Bolak , Village éloigné d'un mois de marche , à l'Eft , pour y travailler aux mines d'or & à fabriquer des armes. Il n'approcha de Talas qu'à la distance d'environ trois journées. De l'Habitation , la matche recommença droit à l'Est & continua le long des

montagnes. Rubruquis apprit qu'il étoit enfin fur les terres du grand Khan. Il fut surpris de voir ses Sujets chanter & danser continuellement devant le Guide. Peu de jours après il entra dans les montagnes, ancien séjour des Kara-

kiravens. On trouve ensuire une très-grande riviere.

Kon-khan.

On doit observer ici qu'en 1097, lorsque les François se rendirent maîtres d'Antioche, ces contrées septentrionales avoient Kon-khan pour Monarque. Kon, suivant l'Auteur, est un nom propre, & Khan un titre, qui signifie Devin (92) Ce fut à ce Prince que les Turcs demanderent du fecours contre les Chrétiens , parce qu'ils tiroient leur origine du même Pays. Kon étoit natif de Karakitay (93), Pays auguel on donne ce nom pour le diftinguer du Katay, autre Pays à l'Est. Les Karakitayens habitoient les montagnes dont on

(89) Les Anglois remarquent que le refis (91) Ce sont peut être les males-sauvages de Gerbillon, qui produifent leur espece. (91) C'est plutôt Prince souverain. des présens n'est pas une vertu que ces Reli-

gieux pratiquent toujours. (90) Ils le confondoient peut-erre avec le (93) C'est peut-être quelque prédécesseur de Kavar ou Kar, Khan de Karakitay, dont Grand Lama i fi l'on n'aime mieux eroire que les Neitoriens répando:ent ces bruits pour on a parlé ci-deffus, faire honneur au Pape.

#### VOYAGES. LIV. IV.

a parlé. Les plaines inrerieures étoient occupées par les Naymans (94), Na- RUBRUQUIS. 1255. Le Prete Juan ..

tion Nestorienne, dont le Chef s'empara de l'autorité souveraine après la mort de Kon. Les Nestoriens le nomment le Roi Jean , & racontent de lui , suivant leur usage, mille choses qui patoissent autant d'exagerations. C'est ainsi fable helbertenne. qu'ils veulent faire passer Sartak , Mangu-khan & Kon-khan pour des Princes chrétiens, quoique rien ne soit plus contraire à la veriré. Sartak, en particulier se mocquoit du Christianisme. " En un mot, ajoute Rubruquis, sors-» que je passai par le Pays de ce prétendu Roi Jean, je n'en pus rien apprendre que de quelques Nestoriens.

Vat faccole &

Jean eut un frere, nommé Vut, qui étoit aussi fort puissant & qui résidoit avec ses troupeaux au-delà des montagnes de Karakitay, à trois journées de distance. Il étoit Seigneur du Village de Karakaram. Quoiqu'il fur idolâtre, les Krits ou les Merkits, ses Sujets, saisoient profession du Nestorianisme. A dix ou douze journées de ses paturages habitoient les Mongols (95), Nation pauvre & miférable, fans loi & fans gouvernement. Près des Mongols étoient les Tattates, nom que les Mongols ne peuvent pas fouffrir qu'on leur donne. Le Roi Jean étant mort fans entans, Vue son frère se fit proclamer Khan , & poutfa l'étendue de ses domaines jusqu'aux frontietes des Mongols. Il y avoit Origine de Chin-

alors dans cette Nation un Forgeron nommé Chinghiz ou Jenghiz (96), qui ghie ve Jenghizdéroba quelques bestiaux au Khan Vut. Ce Prince entra sur les terres des Mongols pour en tirer vengeance, & Chinghiz chercha un asile chez les Tattares. Après l'expédition de Vut , Chinghiz fit comprendre à la Nation que faute de Chef elle couroit rifque d'être opprimée par un voifin fi redoutable. Il fur élû pour la commander; & marchant aussi-rôt contre Vut , il le força de se retirer dans le Karay. Une Princesse, fille de Vut, qui romba entre ses mains, sut mariée à son fils, dont elle eur Mangu-khan. L'ancien Pays des Mongols, où la Cour de Chinghia fubliste encore, se nomme Mankerule ou Oman-kerule.

#### Continuation du voyage de l'Auteur jusqu'à la Cour de Mangu-khan.

A PRÈs avoir passé la grande riviere au-delà des montagnes, Rubruquis Chiteau rainé.

A arriva dans une vallée, où il vir les ruines d'un Château dont les inurs n'étoient que de boue & donr les environs étoient labourés. Il trouva aussi un Village nommé Eguius , habité par des Mahométans (97) qui parloient la langue Perfane. Le lendemain, ayant traversé d'autres montagnes, qui no font qu'une branche des précédentes & dont la chaîne s'étend vers le Sud, il descendit dans une belle plaine, qui a de hautes montagnes sur la droite, & fur la gauche une mer ou un lae de quinze journées de circuit (98). L'Eté fui- journées de curvant il revint par le côté septentrional de ce lac, où l'on voit aussi de trèsgrandes montagnes. La plaine étoit autrefois remplie de Villages. Mais ils ont

(94) Yaman dans le texte Latin. (95) L'Auteur met par-tout Meal.

(96) Cyngis dans l'Original-(97) L'Auteur les appelle toujours Sarrafins. de la Riviere.

(98) Il patoit que c'est le Lac dont parle

Carrini. Mais on n'en connoît pas de si grand dans cette partie de la Tarrarie. Si c'est celui de Savfan, il y faut comprendre une partie

RUBBUOUSS. 1254.

été détruits par les Tartares, qui ont changé tout le Pays en pâturages. Rubruquis trouva dans cette contrée une grande Ville de Commerce, nommée ville nommée Koglak ou Kaylak, où il s'arrêta l'espace de quinze jours.

Kaylak,

Tout le Pays dont on vient de donner la description se nomme Organum . Pays d'Orga- parce que les Habirans, remarque l'Auteur (99), jouent fort bien de l'orgue. Ils ont un langage & des caracteres qui leur sont propres, & dont les Nestoriens de ces cantons tont usage; mais toute cerre région est soumise aux Kontomaniens. L'Aureur commença ici à voir le culte des images en honneur. Il dif-Nations qui rentingue plusieurs Peuples (1) qui sont attachés à cette pratique. Les premiers font les Jugurs, qui habitent les montagnes à l'Est d'Organum ( 1). Leur taille est moyenne, comme celle des François. Lorsqu'ils furent soumis par Jenghiz-khan, ce Monarque donna une de ses filles en mariage à leur Prince. Ils possedent plusieurs Villes. Celle même de Kataborum est renfermée en quelque forte dans leur territoire, dont la fituation est au Sud des Etats du Prete-Jean & de Vut son frere. Les Sujets de ces deux Princes se logent dans des tentes. Les Nestoriens demenrent dans les Villes des Jugurs , & dans celles des Mahométans du côré de la Perfe-

eent un culte Jugar.

Temples d'Ido-

Koylak avoit trois Temples d'Idoles, dans l'un desquels Rubruquis vit derriere un coffre qui fervoit d'aurel, une figure aîlée, femblable à celle de Saint Michel, & d'autres qui tenoient leurs doigts comme prêts à donner la bénédiction. Dans un aurre Temple il trouva les Prêtres reverus de leurs ornemens. Tous ces Idolâtres font leurs cérémonies religieuses vers le foir, protternés & les mains jointes au-dellus du front; au lieu que les Nestoriens étendent les bras pendant leurs priéres. Les Temples Nestoriens ont leur longueur de l'Est à l'Ouest. Du côté du

Temples Nettoriens.

Nord est une chambre, qui est une sorte de Sacristie. Si le Temple est quarré. on y trouve au centre, vers le côté du Nord, dans l'endroit où devroit être le Chœur, une chambre qui conrient un grand coffre, en forme de table, fur lequel on place des chandeliers & les offrandes. Derriere ce coffre est la princi-Serves d'une pale Image, environnée de plufieurs autres, toutes enrichies de dorures. Rubruquis vit à Karaboram une de ces statues, qui n'étoit pas moins grande que celles qui représentent ordinairement notre Saint Christophe, Un Prêtre Neftorien, qui avoit fait le voyage du Katay, l'affura que les Habirans de ce Pays en ont une si grande (3), qu'elle se voit de deux lieues. Les portes des Temples font toujours ouvertes au Sud; ce qui est contraire à l'usage des Mahomérans. Ils ont des cloches, comme les Chrétiens de l'Occident ; & l'Auteur juge que c'est par cette raison que les Chrétiens occidentaux n'en ont pas (4).

m much grandour.

Ufagendes Prè-Leurs Prêtres se sont raser la barbe & la chevelure. Ils s'interdisent le matres Jugars, riage & vivent en communauré dans des Couvens. Les ornemens de leur ministere sont jaunes. Leurs sièges, dans les Temples, sont deux longues ran-

> (99) Raison qui paroît ridicule. de Fo kyen, qui est taillée en forme d'idole, (1) Pilgrimage de Purchas , Vol. III , & dont Martini affure qu'on diffingue les P17 17. yeux, le nez & la bouche, à deux milles de 1) Hayran appelle leur Pays le Royaume distance

(4) La vraie raison, c'est que les Maho-

(3) Peut-être parloit il d'une Montagne métans leurs voilins n'en veulent pas fouffrir. gées

gées de formes , oppofées l'une à l'autre. Ils y lifent à voix basse dans leurs Russuquis. livres, qu'ils quittent quelquefois pour se livrer à la médiration. Rubruquis voulut un jour les engager à parler ; mais ils ne firent pas de réponfe à ses questions. Ils portent fans celle un cordon, dans lequel font enfilées une ou deux centaines de noix , assez semblable aux chapelets de l'Eglise Romaine , & sur lequel ils répetent continuellement ces mots ; Ou mam hakavi , qui fignifient, fuivant leur propre explication, Seigneur, tu connois. Ils croient cet exercice fort méritoire. Leurs Temples sont environnés de fort belles cours, bien murées, avec une porte au Sud, près de laquelle ils s'affeient & conversent ensemble. Ils placent au sommet de cette porte une longue perche, qu'on découvre de toutes les parties de la Ville. Ces cérémonies sont communes à toutes les Sectes idolâtres du Pays.

Entre divers ornemens, les Prêtres Jugurs portent sur la tête certains pa- Leursomemens. piers, & font vêtus d'une robe jaune, ferrée & liée d'une ceinture, en forme de foutane, avec une forte de manteau qui tombe de l'épaule gauche en plis fur la poitrine & qui s'étend par derriere jusqu'à l'épaule droite. Leur manie: e Cambons Jud'écrire est du sommet au bas de la page , en multipliant les lignes de gauche purs. à droite. Les murs de leurs Temples sont tendus de rouleaux de papier. Les Lettres de Mangu-khan à Saint Louis étoient en langue Mongol, mais les caracteres étoient Jugurs. L'Auteur nous apprend que c'est de la langue Iugur que viennent celles des Turcs & des Komaniens. L'ufage du Pays est de bruler les Morts & de placer les cendres au fommet d'une pyramide (5). On n'y reconnoît qu'un feul Dieu; du moins les Prêtres firent cette réponse aux questions de Rubruquis. Ils ajouterent qu'il est Esprit, sans aucun mélange de matiere, & qu'il n'a jamais pris de forme humaine; que les Statues qu'on voir dans leurs Temples repréfentoient, non pas la Divinité, mais des personnes de distinction de l'un & de l'autre sexe, dont leurs parens & leurs amis veulent honorer la mémoire.

Religion des

Les Mongols ont tiré de cette Secte la croyance d'un feul Dieu & l'usage des Statues; mais ils les font de feurre & les placent dans des carioles, auxquelles personne n'ose toucher que les Prêtres. Dans leurs marches , leurs Prêtres vont roujours devant eux. Ils marquent le terrain où les tentes doivent être dressées, & leurs maifons font les premieres qu'on tire des chariots. Celles de la Cour ne tiennent que le second rang dans cet ordre. Aux jours de sète : les Statues sont rangées autour du logement des Prêtres, & tous les Mongols viennent leur rendre des honneurs. On n'y admet pas les Etrangers, & Rubruquis l'apprit par sa propre experience.

Tangutiens.

Eccefs extraor-

A l'Est des Jugurs on trouve la Nation des Tanguts, qui est renommée par sa valeur, & qui sit Jenghiz-khan prisonnier dans une bataille. Elle lui rendir la liberré, dont il n'usa que pour la subjuguer. Les bœuss du Pays ont la queue femblable à celle des chevaux, & le poil fort long au ventre & fur le dos. Ils ont les jambes plus longues que les bœufs ordinaires. Leur férocité est extrême. Ils se jettent, comme le buille, sur les passans qui sont vêtus de rouge. Leurs cornes font menues, mais longues, droites & fort pointues. On prend foin de

( 5 ) Les pyramides dont on a parlé au premier Chapitre de ce Volume font peut-être de la même espece.

Tome VII.

M m

leur en couper la pointe. C'est de ces animaux que les Habitans se servent pour RUBRUQUIS. tirer leurs maifons. Les Tangutiens sont grands & vigoureux, mais bazanés. Le Tangut est bordé par le Tibet, dont les Habitans avoient autrefois l'usage Tibet

Ulage Larbare.

de manger les cadavres de leurs parens morts, comme la plus grande marque qu'ils pussent donner de leur affection. Le tems a détruit cette odieuse pratique. Cependant ils conservent encore leur crâne, dont ils font des tasses pour se souvenir d'eux. Rubruquis l'apprit d'un témoin oculaire. L'or est en si grande abondance dans cette région , que pour en trouver beaucoup on n'a befoin que d'ouvrir la terre. Mais les Habitans sont fort difformes (6).

Pors de Langa en Solanga.

Le Tibet touche au Pays de Langa ou Solanga (7), dont Rubruquis vit les Envoyés à la Cour du Mongol. Ils avoient avec eux plus de dix chariots, tráinés chacun par fix bœufs. C'étoient de petits hommes bafanés, comme la Habita des Enplupart des Espagnols. Leurs habits ressembloient à la dalmatique de nos Diavoyés de ce Pays cres; avec cette feule différence, que les manches en étoient plus étroites. Ils portoient fur la tête une espece de mître, un peu plus basse par devant que par derriere, & quarrée au fommer. Cette mitre étoit de paille endurcie au foleil (8), & si luisante qu'elle avoit l'éclat du verre. Des deux côtés pendoient deux longues bandes de la même matiere, que le vent faifoit jouer; & lorfque ce mouvement devenoit incommode, ils les relevoient fur la mître & les plaçoient en croix d'une temple à l'autre. Leur Chef avoit une tablette d'yvoire forr uni , longue d'un pied & large de la moirié moins, fur laquelle il jettoit les yeux chaque fois qu'il parloit à l'Empereur ou à quelqu'autre personne, comme s'il y eut cherché ce qu'il avoit à dire.

Pays de Muk.

Au-delà du Solanga est le Pays de Muk, dont Rubruquis apprit que les Habitans vivent dans des Villages, où leurs bestiaux sont en commun, & si familiers qu'ils viennent au cri de ceux qui les appellent. L'usage de ces Peuples eft de renfermer les Ambaffadeurs & les autres Etrangers qui viennent dans leur Pays, jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées; parce que l'experience leur a fair connoître que la feule odeur d'un Etranger jette leurs bestiaux dans une espece de fureur.

Grand Katav.

Après Muk on trouve le grand Katay, où le crédule Rubruquis fut informé par des témoignages dignes de foi, qu'on voit une Ville dont les murailles font d'argent & les boulevards d'or. Cette région contient un grand nombre de Provinces, dont la plûpart n'ont pas encore été conquises par les Tartares (9). Les Katayens sont de petite taille & parlent du nez. Ils ont les yeux. petits, comme la plûpart des Orientaux. On vante leur habileté dans les arts méchaniques. Les enfans sont élevés dans la profession de leurs peres. L'Auteur attribue aux Médecins du Pays une grande connoissance de la vertu des Simples & beaucoup d'habileté à juger des maladies par le poulx. Mais il obferva, dit-il, à Karakarum, qu'ils n'examinent jamais les urines.

Nefferiens du Katey.

Jufqu'au Katay, on voit les Nestoriens & les Mahomérans mêlés avec les Nations idolâtres; mais les premiers possedent quinze Villes dans cette contrée. La plus éloignée, qui se nomme Seghin (10), est un siège Episcopal, où ( 6 ) Purchas , ubi fup. p. 12. Le refte est tiré du Manuscrit de Cambridge , comme on l'a fait observer dans l'Introduc-

(7) Carpini en parle dans fa Relation

(8) On fuit ici la Traduction Françoife.

(10) Serin dans le Latin. (9) Ici se termine l'Exemplaire d'Hakluyt.

l'Evêque à la vetité ne vient guéres plus d'une fois en quinze ans. Les Livres RUBRUQUIS. ecclétialtiques des Nestoriens sont en langue Syriaque, quoiqu'ils n'entendent rien à cette langue. Ils chantent, dit Rubruquis, comme nos Moines, qui font l'Office en Latin sans le sçavoir (11). De-là vient , ajoute l'Auteur , qu'ils vivent dans une grande corruption, livrés à l'usure & à l'yvrognerie. Quelquesuns entretiennent plusieurs semmes. Lorsqu'ils vont à l'Eglise ils se lavent les parties inferieures du cotps, comme les Mahométans. Ils mangent de la chait, comme eux , le vendredi. Ils célebrent des fêtes. L'usage du Pays est de confacrer les enfans dès le berceau; de forte que la plupart des Habitans font Prêtres. Leur avidité pour l'argent va susqu'à faire payer l'administration des Sacremens; & les soins excethis qu'ils donnent à leurs femmes & à leurs enfans leur font négliget la propagation de la Foi, pour s'occuper uniquement de leurs interers temporels. Ainfi, quoiqu'ils foient charges de l'éducation de la jeune Nobleffe Mongol, leurs mauvarfes mœurs & leur infatiable avarice infpirent à leurs Eléves une aversion invincible pour le Christianisme. Les Mongols, &

les Tuiniens mêmes, qui font idolatres, menent une vie beaucoup plus in-

Rubruquis étant parti de Kaylak le 30 de Novembre, découvrit à trois lieues de cette Ville un Château & un Village Nestorien, qui étoient accompagnés d'une Eglife; spectacle qu'il n'avoit pas eu depuis long-tems. Trois jours après il attiva fur la frontiere de la Province, à l'extrêmité du lac dont on a parlé, & qui lui parut aufli orageux que la met. Il remarqua une affez grande life au tentre. L'eau du lac étoit potable, quoiqu'un peu faumache. A l'opposite, entre de hautes montagnes qui regnent au Sud-Eft, il découvrit une grande vallée. Au milieu même des montagnes est un autre grand lac, qui communique au précédent par une riviere qui traverse la vallee. Le vent souffloit avec Discoltes de la tant de violence, que pour se garantir d'êrre précipité dans le lac, l'Anteur toute. prit le parti de tourner au Nord & d'entret dans un Pays montagneux, qui etoit déja couvert de nége. On étoit au sixiéme de Décembre. Les chemins devenoient extremement difficiles. On n'y rencontroit pas d'autres Habitans que les Janis, c'est-à-dire, ceux qui se trouvoient places à la fin de chaque marche pout diriger les melfagers. Cependant Rubruquis & ses Compagnons avançoient avec tant de diligence, qu'ils firent deux de ces marches pour une. Le froid étant extrême, ils marcherent la nuit plus que le jour. Le lendemain, Robenseit chare tandis qu'ils traversoient d'affreux rochers, le Guide pria Kubruquis de prononcer quelques paroles qui fussent capables de charmer le Diable , parce qu'il atrivoit souvent que ce méchant Esprit emportoit les passans ou leurs chevaux, & qu'il arrachoit quelquefois les entrailles d'un homme, en laissant la carcalse à cheval. " Je chantai le Credo in Deum, dit Rubruquis, & graces au seconts " du Ciel, nous ne recûmes aucun mal au passage. Il se laissa engaget par le

Rubraquis part de Kaylak. Lac oraceur.

Correption de

Guide à mettre le charme par écrit , pour lui servir de préservatif dans les mêmes occasions. Ensuite il entra dans une plaine où Ken-khan avoit tenu sa Cout, & qui étoit autrefois la réfidence des Naymans, alors fujets du Prete-Jean (12). Après

(11) Ce qui étoit vrai du tems de Rubiu- né par quelques autres pour le Prete-Jean, Voyez ei deffrs. Que n'a-t on pas tait pour donquis, ne l'est plus depuis long-tems. (11) Ung than , Roi des Karaits , est don- net de la réalité a ce Petionnage imaginaire.

Mm II

RUBRUQUIS. 1253. Khan Mangu é-

la mort de Ken, Mangu avoit eu l'obligation de sa Couronne à Baatu. Mais Rubruquis ne put en apprendre les circonstances avec certitude. Le Pere André Comment le lui raconta que Baatu étoit foupçonné d'avoir avancé la mort de Ken-khan par une médecine. D'autres pretendoient que Baatu ayant reçu ordre de se rendre toit monsé fur le à la Cour, étoit parti pour obéir 3 mais que n'étant pas sans crainte il avoit fait

marcher devant lui Stitchin son frere (13), & que ce Seigneur ayant pris querelle avec le Khan, tandis que le fervant à table il lui presentoit la coupe, ils eusent recours à leurs armes & se tuerent tous deux : sur quoi Mangu avoit été

choisi. Le Pere André avoit assisté à cette cérémonie. Conspiration

Ken-khan laissa un frere, nommé Siremen, qui poussé par la veuve & par course Mangu. fes vaffaux entreprit de tuer Mangu, fous prétexte de lui rendre hommage. Mais un de ses chariots s'érant brisé à deux ou trois journées de la Cour, le charetier découvrit le fecret de son Maître à un domestique du Khan qui étoit venu pour le fecourir. Mangu, informé par cette voie, fit marcher quelques troupes contre Siremen, & le prit avec son fils ainé (14) & la plupart de ses complices. Il leur fit donner la mort au nombre de trois cens. Les femmes fubirent le même fort, après avoir été fouettées, pour leur arracher l'aveu de la conspiration. Cependant le plus jeune des fils de Ken-khan sut épargné, & conferva le Palais de son pere avec tous ses effers. Les Envoyés passerent fort près de sa demeure ; mais leur Guide n'osa jamais les y faire entrer (15).

Sière de la route des Envoyés.

De-là ils continuerent leur marche par un Pays montagneux, toujours vers le Nord, jusqu'au jour de Saint Etienne qu'ils descendirent dans une grande plaine que l'Auteur compare à la mer, parce qu'ils ne voyoient pas devant eux la moindre hauteur. Le jour fuivant, qui étoit le vingt-feptième de Décembre, ils arriverent à la Cour du grand Khan. Quatre ou cinq jours avant celui de lent arrivée, un Tartare chez lequel ils étoient logés, vouloit leur faire prendre un détour de quinze journées de marche, foit pour les faire passer par Oman-kerule (16), Pays où Jenghiz-khan tenoit fa Cour, foit pour leur taire prendre une plus grande idée de l'étendue des Etats du Khan, comme les Tarrares en usent ordinairement à l'égard des Etrangers.

fit arrivent à la Cour de Mangu-Angel.

Les Officiers de Mangu affignerent une grande maifon pour leur Guide ; mais celle qu'on leur donna étoit fi petite, qu'elle fuffisoit à peine pour les contenir avec leur bagage. Ils commencerent ici à boire du vin de riz , qui ne

leur parut différent de celui d'Auxerre que par la couleur (17). On leur fit di-Less réponfe aux verses questions sur le sujet de leur voyage. Ils répondirent que Baatu devoit en avoir informé la Cour; que pour eux, ils n'étoient envoyés par leur Roi leue fait. qu'à Sartak, fils du Khan, parce qu'on publioit que ce Prince avoit embraffé le Christianisme, & que sans cerre raison le Roi de France n'auroit jamais penfé à rechercher son amitié (18). Le lendemain, ayant été conduits au Pa-

lais, on leur fit quitter leurs chevaux à quelque distance, suivant l'usage, (13) La veuve de Stitchin retint Rubrumis

nn jour entier, pour se procuter le secours de les prières & la bénédiction.

(14) Cela s'accorde avec le récit d'Abulghazi, p. 60 de son Histoire; mais cet Auteur dit que Siremen, qu'il nomme Schira-

(15) Purchas ubi fup. p. 23.

(16) Peut-être doit-on lire qu'on leur voulut faire fuivre l'Oman & le Kerule , deux celebres Rivieres du Pays.

(17) Purchas dit , par l'odeur.

(18) L'Auteur ajoute ici qu'il eut préché volontiers la guerre contre les Tartares, &c qu'i cut été d'avis de la continuer jufqu'à leur entiere destruction.

dont personne n'est dispensé. Ils acheverent pieds nuds le chemin qui restoit. Rusavous, Le Sécretaire Impérial leur fir un grand nombre de questions.

Eglife Armé-

A leur rerour ils découvrirent du côté de l'Est, à une portée de séche du Palais, un édifice furmonté d'une petite croix. C'éroir une Eglife Arménieune, où ils trouverent un Moine nommé Sergius, vetu d'un habit de crin. L'autel étoit paré de diverses starues, ornées de dorutes & de perles. Sergius leur dir que Dieu s'éroit fait voir à lui trois sois, & lui avoit commandé de se Moine nommé préfenter au Khan des Tartares; que la crainte l'avoit d'abord empêché d'o-béir à cet ordre, mais que Dieu l'avoit renversé par terre & l'avoir menacé de le tuer s'il réfiftoir plus long-tems; que s'étant foumis à des loix si presfantes, il avoit déclaré au Khan de la part du Ciel, que s'il vouloit embraffer la Religion Chrétienne, le Monde enrier reconnoîtroit sa puissance, sans en excepter le Roi de France (19) & le Pape. Il confeilla aux Envoyés de faire donne à Robras la même déclaration à ce Monarque. Mais Rubruquis rejetra une proposition quis. qui auroit expose, dit-il, ses Maitres spirituel & temporel à devenir Sujets du Mangu-khan.

Visions d'un

Le froid commençant à geler les orreils des Envoyés , ils prirent le parti de Froid entime se chausser les pieds. La rigueur de l'hyver est extrême dans routes ces régions. Lorsque la gelée commence une fois, elle ne cesse point jusqu'au mois de Mai. Il gele même au marin pendant tout le cours de ce mois. Si le Pays étoit expose aux mêmes vents qui se sont sentir en France, il seroit impossible d'y vivre en hyver. Mais l'air y est toujours tranquille jusqu'au mois d'Avril. C'est alors que les vents se levent; & leur violence est si terrible, que la gelée ayant commencé dans le même tems, pendant que les Envoyés se trouvoient dans le Pays, il y périt une infinité d'animaux. On y voit tomber peu de nége en hyver; mais vers Paques elle tomba dans une fi grande abondance, que les rues de Karakarum en éroient remplies.

Les Envoyés furent appelles au Palais le premier jour de Janvier. En arrivant à la porte, dont le Feutre avoit été levé, ils chanterent un Noël, parce les Envoyes coqu'on étoit encore dans ce faint tems. Enfuite, après avoir été fouillés, & n foigneusement avertis de ne pas toucher au seuil de la porte, ils eurent la li- Khan, berté d'entrer. On les fit affeoir sur un banc, vis-à-vis des Dames de la Cour. La falle d'audience étoit tendue de drap d'or. On avoir allumé au centre un feu d'épines, de grandes racines d'absynthe & de fiente de bœuf. Le Khan étoit assis sur une espece de lir. Son habit étoit une robe de fourrure mouchetée , aussi éclatante qu'une peau de veau-marin. Il paroissoit de la taille movenne, & fon âge d'environ quarante-cinq ans. Il avoit le nez plar. Sa femme étoit affise près de lui. Une de ses filles, nommée Sirina (20), étoit à peu de distance sur un autre lit, avec plusieurs petits enfans. Cette salle appartenant à l'Impératrice, qui étoir chrétienne & que l'Empereur aimoir passionément, tout y étoir foumis à ses ordres.

1154.

Le Khan, ou l'Empereur, fir demander aux Envoyés quelle liqueur ils vou- Ce qui s'y pasa. loient boire. Ils lui en laisserent le choix. Ce Prince leur fit présenter du Se-

Mm iii

<sup>(19)</sup> L'Auteur Anglois observe ici mal-à- mentie par la ridicule réflexion de Rubrupropos, qu'an lieu de François qui est dans la quis, texte il faut plurôt lite les Francs, nom gé-(10) Nommée ailleurs Khirina, néral des Européens : Cette remarque est dé-

RUBRUQUIS. 1254-

rafina, liqueur claite & d'aussi bon goût que le vin blanc (21). Ensuite s'étant fait apporter des faucons & d'autres oiseaux , qu'il pritentre ses mains , il demeura long-tems à confiderer les deux Religieux. Enfin il leur donna ordre de s'expliquer. On les avertit de se mettre à genoux. Rubruquis lui dit qu'ils avoient été envoyés à Sartak, dans la supposition qu'il étoit clirétien. Il s'excusa de n'avoir pas apporté de présens, & demanda la liberté de demeurer dans le Pays

Réponse de CEmpercur-

en qualité de Missionnaires, du moins jusqu'au retour de la belle saison. Mangu commença sa réponse dans ces termes : « Ainsi que le Soleil répand de tous côtés ses rayons, notre pouvoir & celui de Baatu étant répandu dans tous » les Pays du Monde, nous n'avons pas besoin de votre or ni de votre at-» gent. Mais il fut impossible aux Envoyés de rien comprendre au reste de son discours, parce que leur Interpréte, qui s'étoit placé près du buffet, avoit trouvé le moyen de s'enyvrer, & qu'autant qu'ils en pûrent juger le Khan étoit vvre lui-même.

envis de recos aux Envoyes.

Lorsque leut compliment sut achevé , il leur sit signe de se lever & de s'asfeoir. Ensuite après un petit nombre de questions, auxquelles ils satisfirent, ils eurent la liberté de se retirer. L'Interpréte du Khan, qui étoit un Nestorien, leur alla déclarer presqu'aussi-rôr, que Sa Majesté prenant pirié d'eux leur accordoit deux mois pour se reposer, & la permission d'aller à Karakarum, qui étoit éloigné d'environ dix journées. Il ajouta qu'on leur fourniroit tout ce qui étoit nécessaire à leurs besoins. Mais ils se déterminerent à s'arrêtet dans le lieu où ils étoient, à cause du Moine Arménien qu'ils y avoient trouvé; & leur Guide prit le parti de retournet à la Cour de Baatu (11).

Connoidincer evits font à fa Lour.

Ils découvrirent, dans celle de Mangu, un Chrétien de Damas, envoyé par le Soudan de Mont-royal & de Krak, pour offrit un tribut aux Tartares. Peu après ils liérent connoillance avec une femme de Metz en Lorraine, nommée Palcha (23), qui étoit au fervice de l'Impératrice chrétienne. Elle étoir tombée dans l'esclavage en Hongrie, & sa condition avoit été long-tems misérable. Mais elle en avoit changé fort heureusement, en épousant un jeune Russien, qui étoit Architecte ou Entrepreneur de bâtimens, prosession fort employée parmi les Tartares. Elle en avoit trois enfans. Rubruquis apprit d'elle qu'il y avoit à Karakarum un Orfevre, nommé Guillaume Boucher, natif de Paris, dont le fils adoptif étoit un excellent Interpréte; mais que les ouvrages dont le pere étoit chargé pour le service du Khan (24) ne lui permettroit peutêtre pas de se priver si tôt du secouts de son fils. En effet, Rubruquis ayant écrit pour demander ce jeune-homme, on lui répondit qu'il ne pouvoit venir que dans le cours du mois suivant.

(21) On leur en avoit nommé trois fortes: s. du vin . s. du Serafina . liqueur compofée de tiz ; 1 du Karakofmos , ou du lait de vache, du Bal, liqueur faite de miel. Ces quatre tous ces ouvrages trois cens Jaskars d'argent à fortes de liqueurs font en usage pendant l'hy- ce qui revient à trois mille marcs.

(11) Purchas, p. 15. (13) Ou Pannerre.

(24) Le Khan leur avoit fait remettre pour

RUSEUOUIS. 1154.

Séjour de l'Auteur à la Cour , jusqu'à son départ pour Karakaram.

E N V 1 R O N l'espace d'un an avant l'arrivée de Rubruquis à la Cour de Aranone de Theodolus, qui Tractarie, un Clerc d'Acon en Syrie, nommé Theodolus, mais qui avoir de Incodolus, qui pris le nom de Raymond, étoit passe de Chypre en Perse avec le Pere André. mer Raymond. Enfuite, lorsque ce Religieux eut quitré la l'erse, il avoit pénetré jusqu'à la Cour de Mangu-khan, muni de certains Ecrits qu'il s'étoit procurés ; & se prétendant chargé de Lettres en caracteres d'or, envoyées du Ciel à un faint Évêque nommé Odon, sujet du Roi des Francs (25), surnommé Molos, avec ordre de les remettre à l'Empereur des Tartares, parce que ce Monarque étoir destiné à devenir maître de toute la Terre, il racontoit que dans sa route le cheval qui portoit ces Lettres & quantité d'autres choses précieuses, avoit rompu sa bride & s'étoit malheureusement échapé. Cependant il avoit promisau Khan de conduire ses Ambassadeurs au Roi des Francs & à l'Evêque Odon. La créduliré de Mangu alla jusqu'à faire les préparatifs de cette Ambassade. Il fit faire un arc si fort, que deux hommes suffisoient à peine pour le bander, avec deux fléches à tôte d'argent, percée de plusieurs trous; ce qui les faisoit fiffler dans l'air avec un agrement fingulier. Il mir ces presens entre les mains d'un Mongol, avec ordre de les offrir de sa part au Roi des Francs, & de luidire que s'il vouloir se liguer avec lui, il lui promettoit de subjuguer toutes les régions Mahoméranes jusqu'aux frontieres des Francs, & de lui abandonner tous les aurres Pays à l'Ouest de ses conquêtes ; mais s'il rejettoit cette proposition, l'Ambassadeur, au lieu de lui donner l'arc & les slèches, devoir lui déclarer que son Maître étoit capable de tirer bien loin & de causer beaucoup de mal. En même-rems , le Khan remit à ce Ministre sa Tablette d'or , c'est-àdire, une petite plaque de ce métal, de la largeur de la main & longue d'une coudée, fur laquelle étoient gravés ses ordres. Quiconque portoit cette précieuse marque d'autorité pouvoit commander tour ce qu'il vouloit & s'assurer d'être obéi. Alors Mangu ayant fait fortir Theodule, donna ordre à l'Ambafsadeur d'observer soigneusement les routes des Pays par lesquels il devoit pasfer , la force des Villes & les armes des Habitans. Le fils de Boucher , qui fcrvoit d'Interpréte, reprocha dans la suite à Theodule d'avoir entrepris de servir de Guide aux Envoyés Tartares, qui n'étoient au fond que les espions de leur Maître. Il répondit que son dessein étant de conduire ses Mongols par mer ... ils ne reconnoîtroient pas le chemin par lequel ils feroient leur voyage. Enfin étant parti avec eux', il les mena jusqu'à la Cour de Vastas (26) d'où il se proposoit de les conduire au Pape, dans l'esperance de le tromper comme le Khan. Mais Vastas, qui ne lui vit pas de Lettre pour le Pontife Romain, se saisst de tous ses effets & le retint dans une étroite ptison. Cependant l'Ambassadeur Mongol étant mort à sa Cour, il renvoya au Khan la Tabletre d'or

<sup>(25)</sup> Car, dit Rubruquis, il avoit appris ce qui étoir arrivé à Mallora, La Traduction Françoise met Malorro.

<sup>(16)</sup> Vastricius dans l'Original. C'étoit Jean Ducas, qui résidoit à Trebizonde dans l'Afie mineure.

1254.

RUERHOUIS. par quelques Tartares du cortege, que Rubruquis à fon retour rencontta près d'Erzerum, à l'entrée de la Turquie.

Imputture de Sergius.

Au commencement de Janvier, le Moine Sergius s'étant vanté qu'il devoit baptifer Mangu le jour de l'Epiphanie, Rubruquis le pria de le rendre témoin de cet évenement. L'Arménien s'y engagea ; mais lorfque cette fête fut arrivée, il affecta de se dérobet aux yeux de l'Aureur. Cependant Rubruquis ayant reçu ordre de se tendre à la Cour vers six heures du soir, le rencontra qui en revenoit, accompagné de quelques Prêtres, avec la Croix, l'Evangile & l'Encenfoir. C'étoit l'usage de Mangu, lorsqu'il donnoit quelque sète, d'avoir près de sa personne des Prêtres Nettoriens , Mahométans & Payens , pout bénir sa coupe. Sergius dit à l'Auteur que si le Khan employoit d'autres Prêtres, route son affection étoit néanmoins pour les Chrétiens. Mais c'étoit une imposture, car ce Prince n'avoit de foi pour aucun. Ils suivoient sa Cour, ajoute l'Auteur, comme les mouches fuivent le miel, & s'y foutenoient par les prédictions qu'ils faifoient en fa faveur.

Robertulis Fen. Cit rougin

En revenant de la Cour, Rubruquis passa chez le Moine Arménien & le sit rougir par ses reproches. Quelques Nestoriens ne laissoienr pas d'assurer que le Khan avoit reçu le baptème ; mais il répondit constamment qu'il n'en croyoit rien, parce qu'il ne l'avoit pas vu de ses propres yeux.

Scrouts apen des aux Envoyes-

Les Tartares avoient donné aux Envoyés François des lits & du bois de chauffage. Ils leur avoient assigné, pour teut nourriture, un chevreau de six en six jours & une petite quantité de millet. On leut avoir foutni des ustenciles pour faire cuire ces alimens. Mangu leur envoya des habits de peau ; & leur maifon étant peu commode, il les fit loger avec le Moine Sergius (27).

1. Impiratrice witne i Eglife Not rienne. Continuies in-Buggia.

Le 14 de Janvier, Kotota-kateu (28), principale femme du Khan, visita l'Eglise Nestorienne, avec Baltu son fils aîné & ses autres enfans, suivie d'un grand nombre de ses semmes. Leur premier acte de religion sut de se proscon mes aux En- terner à la maniere des Nestoriens. Ensuite l'Impératrice roucha toures les statues de la main droite, les bassa dévotement, & lassa le tems au corrège d'imitet fon exemple. Les Prêtres chanterent quelques hymnes & préfenterent de l'encens à l'Impératrice, qui le mit dans l'encenfoir. Ils lui firent l'honneur de l'encenfer. Après anoi cette Princelle se fit ôter les ornemens aui lui couvroient la tête (19). Rubruquis obsetva qu'elle avoit la rête rasée. Il rematqua aussi qu'on apporta un bassin d'argent ; mais ayant reçu ordre de se rerirer, il ignora si elle avoit été baptisée (50). Tandis qu'il gagnoit son logement, Mangu vint lui-même à l'Eglife. On y plaça un lit d'or, fur lequel il s'atlit avec l'Impératrice, vis-à-vis l'Aurel.

On rappella les deux Envoyés François. En arrivant ils faluereut l'autel, & rendirent le même honneut au Khan. On leur fit chanter un hymne. Le Khan parcourut leur Bible & leur Breviaire. Il leur demanda ce que fignifioient les images (31). Enfuite s'étant retiré, il laissa derriere lui l'Impétatrice, qui fit des présens à tous les Chrétiens de l'assemblée. Elle donna un jaskat à Sergius,

(17) Pilgrimage de Purchas, p. 18. (18) Katen , fuivant Rubraquis , fignifie ils pas dit ?

Dame. La véritable ortographe est Kasun ou (41) Il étoit venu apparemment par complaifance pour la femme , & se faisoit un . Khatun. amusement de ce spectacle.

(19) Ces ornemens s'appellent Bakka,

an

(30) Poutquoi les Nestoriens ne l'auroient-

un autre à l'Archidiacre; & se saisant apporter un Nassik, c'est-à-dire, une Russuquis. pièce d'étoffe de la grandeur d'un drap de lit, avec un Bukkran, elle les préfenta aux Envoyés. Mais fur le refus qu'ils firent de les accepter, elle les fit donner à leur Interpréte, qui vendit enfuire le nassik, dans l'îsse de Chypre, pour la somme de huit Sultanins, quoiqu'il eût beaucoup perdu de sa valeur par le transport. On apporta des liqueurs, telles que du kolmos de riz, & du foriers & l'invin rouge qui ressembloit à celui de la Rochelle. L'Impératrice prenant une pénnice s'esycoupe, le mit à genoux pour demander la bénédiction des Prêtres, & but la vrent enfemble. liqueur tandis qu'ils chantoient des hymnes. Les Envoyés refuserent de boire, mais on les fit chanter. Lorsque tous les autres Prêtres eurent bû jusqu'à s'enyvrer, on apporta un chevreau entier & plusieurs grosses carpes, qui surent dévorés à l'instant, sans sel & sans pain. Vers le soir, l'Impératrice étant yvre elle-même se fit reconduire au Palais dans son chariot. Baltu, fils de cette Prin-cesse, vint le lendemain à l'Eglise avec les mêmes cérémonies. Il enyvra aussi le lendemain, re les mêmes de lendemain. les Prêtres, mais il ne leur fir manger que du millet rôti, fans leur faire distri-

buer aucun présent. Le Carême des Nestoriens approchant, Rubruquis vit un Seigneur Tartare, Les Prètres Ne-nommé Bulgay, Chancelier & premier Sécretaire d'Etat, occupé à donner des serret jeions au ordres pour la nourriture des Prètres. Ils firent avertir le Khan de jeuner pen- Khan. dant l'espace d'une semaine, & l'on assura l'Auteur que ce Prince avoit obfervé le jeune. Le Dimanche de la Septuagétime ils étoient allés en procession solemnelle au Palais. Rubruquis, que la curiosité conduisit à cette sète, vir porter par un domestique de la Cour les os de l'épaule d'un belier (32), brû- ce rince. lés jusqu'à paroirre noirs. Mangu consultoit ces os dans les moindres occafions. Sa méthode confistoit à prendre trois os entre ses mains, tandis qu'il pensoit à l'affaire dont il étoit question. Il les donnoir ensuite, pour être brûles dans deux petites chambres voifines du Palais. Lorfqu'ils étoient bien noirs . il les saisoit rapporter & les examinoit avec soin. S'ils étoient sendus en long, il en concluoit qu'il devoit faire ce qu'il se proposoit (33). Au contraire, si les sentes étoient obliques, ou s'il s'en étoit détaché quelques pièces rondes, il changeoit de réfolution.

Les Prêtres Nestoriens encenserent le Khan, bénirent sa coupe, chanterent Procession Nedes hymnes, bûrent quelques rasades & retournerent à leur Eglise. Mais tandis frommue. que la procession se remettoit en marche, le Compagnon de Rubruquis s'érant tourné avec trop de précipitation , cut le malheur de faire un faux pas gnon de Kubruqui le fir tomber fut le seuil de la porte. Il sut arrêté sur le champ & conduit au quis. grand Secretaire Bulgay, qui étoir le Juge criminel. La procession s'arrêta dans sa marche, au Palais de Baltu, qui étoit à la droite du Palais Impérial. Aussirôt que ce Prince vit paroître la Croix, il quitta fon lit & baiffa le front jufqu'à terre pour l'adorer. Enfuite s'étant relevé, il la fit placer près de lui fur un Nassik qui n'avoit jamais servi à d'autre usage. Il avoit pour Précepteur un Prêtre Nestorien, qui passoit pour un grand yvrogne. Tous les autres burent les liqueurs qui leur furent préfentées, donnerent la bénédiction au Prince &

se rendirent chez Kota, Impérartice payenne, qu'ils firent lever pour adorer. (\$1) L'Auteur nous apprend lei que Leikar Tures l'emploient encore dans le même sens. est un mot Mongol qui signifie Camp. Les (33) Il suffit qu'il y en ait un de feudu. Tome VII.

RUBBUOUIS. 1254.

la Croix, quoiqu'elle fût retenue au lit par une maladie confiderable. A peine é:oit-elle capable de se soutenir. Cependant ils l'obligerent de se prosterner trois fois en divers endroits de sa chambre, & Sergius lui apprit à faire le figne de la Croix sur son front. Ils allerent ensuite chez la troisseme & chez la quatrième Impératrices, qui renditent les mêmes adorations. Elles placerent la Croix sur de belles piéces d'étoffe, qui toutnerent au profit de Sergius. C'étoit le droit de fon Office, dans tous les lieux où il paroissoit avec ce signe facré. Les autres Moines, qui le virent chatgé de tant de richesses, ne purent déguiser leur jalousie (34).

Histoire d'une

Cette Croix avoit été apportée dans le Pays par un Arménien, qui étoit venu de Jerufalem avec Sergius. Elle étoit d'argent, du poids d'environ quarre mates, avec une pierre précieuse au milieu & une à chaque coin; mais sans aucune représentation de Jesus-Christ, parce que les Nestoriens ne peuvent fouffrir qu'il paroisse attaché sur une Croix. L'Atménien l'ayant présentée au Khan, ce Prince lui demanda ce qu'il desiroit de lui. Il répondit qu'étant fils d'un Prêtre, dont l'Eglise avoit été détruite par les Mahométans, il imploroit son affistance Impériale pour la faire rebâtir. Mangu voulut sçavoir de quelle somme il avoir besoin. L'Arménien ne fit pas difficulté de demandet deux cens jaskats, qui montent à deux mille marcs. Ils lui futent accordés, avec un ordre au Receveur Mongol des tributs, en Petfe & en Arménie, de lui payer cette fomme.

Le Compagnon de Robinsons obticut grace.

L'Auteur revenant au récit de la procession Nestotienne, ajoute que tous les Prêtres, échauffés d'yvrelle, firent un bruit étrange & poufferent des cris terribles en retournant à leur Eglise. Son Compagnon sut renvoyé libte ; mais Bulgay voulut scavoir dès le même jour s'il avoit été averti que la Loi défend de toucher au feuil. On lui répondit que l'Interpréte n'étoit pas présent lotsque la faute avoit été commife. La demande & la réponse étoient une formalité nécessaire pour servir de prétexte au pardon. Mais il n'en sut pas moins défendu au coupable d'entrer jamais dans aucune maison du Khan.

Maladie d'une Importance, & provier eur pages par bert-o of Rubeuşus.

La maladie de l'Impétatrice Kota devint si dangereuse, que la superstition des os brûlés n'ayant pû fervir à la guérison, Mangu sit demander au Moire-Sergius s'il étoit capable de faire quelque chose pour une semme qui lui étoit chere. Les Nestoriens ne laisserent pas échaper une si belle occasion d'augmentet leur crédit. Sergius entreprit de guérit cette Princesse. Il réduisit de la rhubarbe en poudre & la mit dans l'eau avec un petit crucifix. Ce remede devoit lui faire connoître s'il falloit esperer que la Princesse revînt de sa maladie. " Elle vivra, disoit Sergius, si la thubathe s'attache à son estomac comme de » la glue. Mais fi le mal est mortel , la thubarbe passera sans s'attachet. Rubruquis, plus habile, conclut qu'une potion si amere ne pouvoit manquer de caufer des tranchées fort doulourenfes; & faifant valoir auffi fes lumières, il perfuada à Sergius d'employer de l'eau-bénite, à la maniere de Rome, parce qu'ayant la vertu de chasser l'Esprit-malin, elle avoit sans doute aussi celle de guérir les maladies. D'ailleurs, il avoit conçu que la maladie de l'Impératrice étoit une véritable possession du Diable (35). Sergius, qui n'étoit pas

(34) Pilgrimage de Purchas, p. 50. (34) L'Auteur n'explique pas mieux pour- regnoit au treizième fiécle. quoi il avoit pris cette opinion de la Princeffe,

Mais il fant se souvenir ici de l'ignorance qui

Prêtre & qui n'éroit qu'un miférable Tifferand, comme Rubruquis ajoute qu'il Ruanuquis. en fut informé à son retour, consentit à l'usage de l'Eau-bénite. Rubruquis en fit sur le champ. On y mêla un peu de rhubarbe, & l'on y mit tremper le perir crucifix pendant route la nuit.

1254.

Le lendemain, Rubruquis & le Moine, avec deux Prêtres Nestoriens, se rendirent chez la Princesse, lui firent avaller la liqueur & lurent sur elle l'Evangile l'Impératrice. du jour. Elle se trouva beaucoup mieux. Le Khan sit compter quatre jaskats aux Medecins Eccléfiastiques; mais Rubruquis ayant refuse de prendre les siens, Sergius se hâta d'avancer la main & se faisit de toute la somme. Kota, fort satisfaite du changement qu'elle éprouvoit, regretta que l'Envoyé ne pût lui patler, & lui apprit quelques mots de fa langue. Le jour fuivant, Mangu les fit appeller lorfqu'ils alloient visiter leur malade. Ils le trouverent avec un perit nombre de domestiques, qui prenoir du Tam, espece de pâte, bonne pour la tête. Il leur donna la permitlion de porter la croix au fommet d'une lance, ou de la maniere qu'ils le jugeroient à propos. De-là, s'étant rendus chez l'Impératrice Kota, qui commençoit à reprendre des forces, ils renouvellerent le remede. Mais Rubruquis traite ici les Prêttes Nestoriens de misérables , parce qu'ils n'instruisoient pas cette Princesse dans la Foi Chtétienne, & qu'ils ne Nessonences. lui proposoient pas de se faire baptiser. Loin de lui reprocher, dit-il, les sortiléges qu'elle pratiquoit, ils ne faisoient pas difficulté d'en pratiquer eux-mêmes. On voyoir, autour de Kota, quatre épées, à demi nues; une au chever du lit, une au pied, & les deux autres aux deux côtés. On avoit susvendu au mur de la chambte, un Calice d'argent, rempli de cendre, avec une pierre noire au sommet. L'Auteur suppose que c'étoit une pièce du butin que les Tartares avoient enlevée dans la Hongrie. Kota ne fut que trois jours à se rétablir (36).

Specificions

La Quinquagélime étant atrivée, tems auquel tous les Chrétiens de l'Est commencent leur Carême, la Grande Impératrice Kotota jeuna toute cette semaine avec ses semmes, & se rendit chaque jour à l'Eglise, où elle faisoit distribuet des vivres aux Prêtres & aux autres Chrétiens qui s'y affembloient. Elle fit présent, à chacun des deux Envoyés, d'un manteau & d'une paire de hautes-chausses de Samit gris, doublé d'une fourrure grossière (37). Barthelemi en eut beaucoup de joie, parce qu'il trouvoit sa pellice trop pésante; mais Rubruquis abandonna ses droits à l'Interprète. Les Huissiers de la Cour, frappés Sentius et matdu grand nombre de Chrétiens qui s'allembloient tous les jours à l'Eglise, déelarerent au Moine Sergius qu'ils ne fouffritoient pas plus long-tems cette multitude de Peuple dans l'enceinte du Palais. Sergius, qui prit cet avis pour un affront, ménaça d'en porter ses plaintes au Khan. Mais il sut prévenu; &, peu de jours après, ayant été appellé au Palais, on visita jusqu'à ses souliers. pour voir s'il n'y avoit pas quelque arme cachée. Ensuite, non seulement il recur du Khan une réprimande fort sévere, mais ce Prince, voyant Rubruquis derriere lui , la rête nue , lui dit ; Pourquoi n'ôres-tu pas ton bonner , comme les Francs, quand tu parois devant moi? Il le lui fit ôter effectivement, contre l'usage des Grecs & des Arméniens; ce qui lui causa tant de mortification, que de pluseurs jours il n'eut pas la hardiesse de porter la Croix. Cependant, s'étant

<sup>(16)</sup> Elle ne laissa pas de mourir quelques semaines après.

<sup>(37)</sup> Dans le Latin , Supenfera.

RUBRUQUIS. 1254.

bien-tôt técon cilié avec le Khan, il lui promit de faire le voyage de Rome, & d'engager toutes les Nations de l'Occident à reconnoître fon autorité. Rubruquis admire ici la préfomption de ce Moine.

Difeste enter Sergius & un Pritte Nello-

Vets le même tems, il s'éleva une dispute entre ce Moine & Jonas, sçavant Prêtre Nestorien. Sergius prétendoit prouver, par l'Ecrirûte sainte, que l'I-iomme fur créé avant le l'aradis. » Le Démon, disoit-il, n'apporta-t'il pas, dès le » premier jour, de la terre des quatre parties du monde, & n'en forma-r-il pas » le corps de l'homme, dans lequel Dieu créa l'ame de fon fouffle. Rubruquis, qui étoit Ennemi mortel de l'heresse, le pria de se taire, parce qu'il n'entendoit rien à l'Ecriture, Le Moine, offense de ce reproche, railla Rubruquis sur ce:

Caraffere vil & for lote des Fretres de cette. fecte.

qu'il ignoroir la langue Mongol. L'Impératrice Kotota ayant celle d'aller à l'Eglife, après avoir jeuné la premiere semaine, & ne faisant plus distribuer de vivres, il ne resta aux Envoyés, pour toute ressource, que du pain cuit sous la cendre, & ce que l'Auteur appelle du bouillon de pate, parce que leur eau n'éroir que de la glace ou de la nège fondue & fort mal-faine. Le Khan, informé de leur fituation par David, Precepteur du Prince son fils, leur fir donner du vin , de la farine & de l'huile. Mais . ils ne s'en trouverent pas beaucoup mieux. Quoique les Prêtres Nestoriens ne cetfassent pas de boire au Palais pendant tout le jour, ils avoient l'impudence de demander le foir que le vin fût partagé; & Sergius ne manquoit pas, lorfqu'il lui venoit quelque visite, d'en faire prendre une partie pour traiter ses amis. Il feignoit de ne manger que le Dimanche; mais il avoit une caille d'amandes, de raifins fecs & de prunes, cachée fous l'Autel, à laquelle il rendoit chaque jour une visite (18). L'Aureur entre dans ce détail, pour faire connoître le caractere des Missionnaires Nestoriens, & que s'ils vont s'établir en Tartarie, c'est plûtôt pour ramasser de l'argent pat leut hypocrisse & leurs arrifices, que pour travailler à la conversion des Habirans.

Mangu change de comp. Observation de Rubriconia.

Depuis que les Envoyés étoient à la Cour, Mangu n'avoit fair que deux voyages au Sud; mais il prit la réfolution de retourner au Nord vers Karakarum. Rubruquis eur aufii l'occasion d'observer, survant ce qu'il avoit appris à Constantinople, qu'en avançant dans la Tartarie on ne celle pas de monter, parce que le terrain s'éleve continuellement, & que le cours de toutes les Rivieres est de l'Est à l'Ouest, tirant vers le Nord ou vers le Sud (39). Les Prêtres Katavens lui rendirent le même témoignage.

Projon miffsolve & lans Vile le.

Du canton où ils avoient trouvé le Khan jusqu'au Royaume du Katay, on compte vingt jours de marche au Sud-Est. Il n'y en a que dix, droit à l'Est, jusqu'à Oman-kerule, veritable Pays des Mongols, où Jenghiz-khan avoir tenu fa Cour. On ne rrouve pasune Ville dans routesces Régions. Les Habitans portent le nom de Su-Mongols, qui fignifie Mongols d'eau. Ils vivenr de la pêche & de la chaffe, sans prendre la peine de nourrir des troupeaux. Le côté du Nord n'est pas mieux fourni de Villes, & n'a pour Habitans que plusieurs autres Nations, telles que les Kergkis, qui nourrissent des bestiaux, & les (40) Orangheys, qui, à l'aide de quelques os polis qu'ils s'attachent aux pieds, courent

(18) Pilgrimage de Purchas, p. 32. Mont-alray. Enfuire elles déclinent à l'Eft.

qu'il n'y avoit point encore de vin dans le Ka-(39) Cela est assez vrai jusqu'au-dela du tay, mais qu'on y commençoit à planter dea . vignes.

(40) L'Auteur observe a cette occasion.

affez lége.ement fur la glace & fur la nége pour prendre des oifeaux & d'autres Russuouts. bêtes. A l'Ouest de ces l'euples est le Pays de Paskatir, ou la grande Hongrie. Suivant les loix de Jenghiz-khan, toutes ces espèces de Tarrares doivent servir dans quelque profettion, jufqu'à ce que l'âge les en dispense. L'excès du froid n'a pas encore permis de pénétrer jusqu'à l'extrêmité septentrionale du Continent. L'Auteur ne pur se procurer aucune lumière sur les monstres de nature lumaine dont parlent Isidore & Se-lin. Cependant ayant demandé un jour à quelques Histoire racon-Prêtres Katayens, qui étoient vêtus de rouge, d'où ils tiroient cette couleur, téch Eubenquis. il apprir d'eux, qu'à l'Est du Katay on trouve, dans des cavernes, entre des rochers escarpés, des créatures de la forme de l'homme, qui n'ont pas plus d'une coudée de hauteur; qu'elles ont le corps entierement couvert de poil; que n'ayant pas de jointure aux genoux elles ne peuvent marcher qu'en fautant; que pour les prendre, on fair, dans les rochers, des trous qu'on remplir d'une liqueur forte, composée de riz; que les Chasseurs, s'étant cachés soigneusement, voyent fortir, de leurs cavetnes, quelques-uns de ces petits animaux, qui s'approchent de la liqueur, & crient Chin-chin après en avoir goûté; que ce cri en attire un grand nombre, & qu'ayant bû avidemment toute la liquent, ils s'endorment dans leur yvresse ; qu'alors on les lie facilement ; qu'on leur ouvre la veine jugulaire, d'où l'on tire trois ou quatre gouttes de fang, & qu'on leur rend la liberté. Ce fang forme une teinture pourpre d'une beauté finguliere. Il n'est

1254.

pas besoin de faire remarquer que Rubruquis étoit disposé à tout croire, excep-Boucher lui raconta qu'un Peuple, nommé Taufe & Maufe, qui habite des Peuple infilisi et Isles, dont la mer se couvre d'une glace si épaisse, en hiver, que les Tarrares de la pourroient alors y pousser leurs courses, envoya des Ambassadeurs à Mangu. pour lui offrir un tribut de deux mille Tomens de Jaskats (+1), à condition qu'il

té ce qui lui venoit du Moine Sergius & des Prêtres Nestoriens.

A toutes ces remarques, l'Auteur ajoute que la monnoie courante du Katay Monneie & caest de papier de coton, de la grandeur de la main; qu'on y employe des pinceaux pour écrire, & qu'un mor s'exprime par une feule figure qui renferme plusieurs lettres; qu'au Tibet on écrit à la maniere de France, & que les caracreres ont beaucoup de ressemblance avec celui du Roman; que les Peuples du Tangur écrivent de droite à gauche, comme les Arabes, & multiplient leurs lignes de bas en haut, contre l'ufage des Jugurs, qui vont de haut en bas; enfin que la monnoie courante des Rutliens n'étoit compofée alors que de petites piéces de peau moucherée (41).

6. I V.

Voyage de l'Auteur à Karakarum. Description de cette Ville: & autres circonstances.

V E.R.s. le milieu du Carême, Rubruquis eur la farisfaction de voir arriver la Controloi le fils de Boucher, qui venoir apprendre au Khan que l'ouvrage dont il Khan chauge de c avoit chargé fon pere étoit achevé. Il apportoit une croix d'argent avec la figure de Jesus-Christ, dont la vue offença beaucoup les Prêtres Nestoriens. C'étoir un préfent destiné pour Bulgay, principal Sécretaire d'Etat; & Rubruquis ne (41) Un jaskst fait dix marcs. Un Tomen fait dix mille marcs d'argent.

(41) Pilgrimage de Purchas , p. 15 & fuiv.

les laissat vivre en paix.

Nniii

l'Eglife.

Descripcion de

Rushoguss. fut pas moins choqué de voir patfer l'instrument de notre falut entre les mains

d'un inhéde.

Auffi-rér que le Khan fur informé que l'ouvrage de Boucher étoit fini , il lui envoya ordre de le tenir prêt pour lon artivée; & laitfant les grandes maifons

derrière lui, il le mir en nunche avec les pofites tentes ou les pavillons. Il prit
ongredité. La soute par un Pays montagneux, où le froid étoir extrême. Dans le palfage
leve use in nomé. des montagnes il s'eleva un vent terrible, accompagne de tant de nège, que ce
Prince fit recommander aux Prêtres d'obrenit du Liel un tens plus doux, parce que les belituars, qui choient à la veille de fe délivere de leurs perius, couroient rislaue de periu. Sergius s'emprella de lui envoyer de l'encens, pour l'ofirit

à Dieu, Mais l'orage cella le fécond) outper

Article Les Petres entreren dans Karakarum le jour même du Dimanche des Raveira i Kankis meaus, 36 traverletem les rausedes Mahometans avec la Coiss, pour fe ende à l'Egliffe Chérienne. Rahruquis 36 fon compagnon fouperen ches Boucher, avec la framue, qui étoit de Loraine, 36 un Anglois nommé Buffe; e c'étà-dice qu'ils étoient originaires de ces deux Nations, et ait évoien nés en Hongrie & parloient facilement les langues Komaniene & Françoite. Rahruquis alla puffe la nuit dans une hure qu'on lui avoir all'ignée, proche de (4)

S. Denis en France, & le Palais rieft pas comparable à l'Abbaye du même Saint (44). Karakarum a deux ruse, l'une de Mahonictans, où fe tiennent les marchés & les foites j. Fautre de Karayens, qui font prefque tous Artifans. Autoritorit de cest ruse, on voit de grands Plais, qui font les logemens des Scereai-tous de Cest ruse, on voit de grands Plais, qui font les logemens des Scereai-tous de Etat. Il fe trouve dans la Ville douze fortes d'dolfarcs de différentes Nacourte les Mahonictans, qui ont deux Eglifes, & les Chrétiens qui en ont une à l'extrémité de la Ville, entourée d'un mur de retre avec quatre portes. A la porte qui regarde l'Orcine on vend du mille et d'autres grains ; des moutons & des chévres à celle de Ville, Le vollonge de la Cour, qui ne yéloi-beufs & des fautres de l'alle du Midi, Le vollonge de la Cour, qui ne yéloi-

La Ville de Karakarum, fans y comprendre le Palais du Khan, ne vaur pas

runiu n grand nombre de Marchands Etrangers (44).

Paini 4 Mans.

Pède de la Ville et lu ngrand efpace de terrain, environné d'un mur de brique, qui contient un vaîte l'aluis, où le Khan eflèbre chaque année deux grandes l'erest la premiere, en hyver, lorqu'il revierné 1 da Capitales la Reconde, en été, lorfayil tretount als Mad. La plus folemenlle ett celle d'été, parce que ous les Seigneurs Koute la Nobellei 3, d'aux mois de marche de la Court, s'y raifemblent avec emprefiement, « et que la magnificence du Klain s'y déploys dans les habits, « acue la Postellei Palis, par que production bre de la magnificence de la Court, s'y dans les habits, « la court le parrice du Palis, par que production bre de la court de la c

gne pas beaucoup de Katakarum, & l'artivée fréquente des Ambassadeurs y at-

(41) Ilialem.

(44) Il faut entendre S. Denis & l'Abbaye ne feroi: pas mégrifable s'il rellembloir à la rels qu'ils écoient du tens de Rubenquis , car Ville de S. Denis.

Elémetreur Tartare ferois fort heuteurs d'être (4) Filigianuse de Purchas , pag. 39 &

eufli bien logé que les Bénédictins de S. Denis fuivantes.

uniquely bongl

## VOYAGES. Liv. IV.

C'étoit à l'entrée de cette Cour Impériale que Boucher avoit élevé son ouvra-Ruskuguis. ge. L'Auteur le repréfente comme un grand arbre d'argent, qui devoit fervir à faire entrer du lait & d'autres liqueurs dans le Palais du Khan, pour éviter la nécessité de se servir de cuves & de pots, qui ne faisoient pas un spectacle agréable. Au pied de l'arbre étoient quatre lions, chacun avec son tuyau, qui, s élevant dans l'intérieur de l'arbre, fortoit au fommet, & descendoir par dehors en se courbant. Un de ces tuyaux étoit pour le vin, un autre pour le Karasmos, le troisième pour le Bal, & le quatrieme pour le Tarasma. Sur chacun étoit un ferpent d'or, dont la queue s'entrelaçoit avec le tronc de l'arbre, & par-defsous étoient des Vaisseaux pour recevoir les différentes liqueurs. Au sommet, l'Artifte avoit placé la figure d'un Ange, qui tenoit une trompette. L'arbre étoit dreffe fur une voûte, d'où montoit un tuvau jufou'à l'Ange. Tous ces accompagnemens, aufli-bien que les branches & les feuilles de l'arbre, étoient

1254. invention lingu-

d'argent. Rubruquis dit ici des choses fort éttanges sur l'usage de cette machine. Le son uset, pour réfervoit des liqueurs étoit hors du Palais. Lorfqu'on avoit befoin de boire, conduite des liqueurs au Palais. le premier fommellier donnoit ordre à l'Ange de fonner de la trompette. Auslitôt un homme, placé fous la voûte, fouffloit dans le tuyau qui répondoit à l'Ange; & l'Ange, portant la trompette à sa bouche, faisoit entendre un son fort aigu, qui fervoit de fignal aux Officiers du réfervoir. Ils verfoient alors leurs quatre fortes de liqueurs dans les tuyaux respectifs, qui les conduisoient jusqu'à

l'ouverture extérieure où les domestiques du Palais en venoient puiser dans des vaisseaux placés au dessous. Boucher reçut du Khan, pour son travail, la somme de cent jaskats ou de mille marcs d'argent (46). Le Palais du Khan avoit beaucoup de ressemblance avec une Eglife. On y Descripcion su voyoit une forte de nef, & deux rangs de colonnes, qui formoient des collatérales. Sa longueur étoit du Nord au Sud, où l'on entroit par trois portes. L'ar-

Description du

bre d'argent étoir placé devant la porte du milieu, & le trône du Khan se présentoit dans l'enfoncement du Nord, sur une estrade fortélevée, afin qu'il pût être vù de toute sa Cour. Il avoir deux escaliers, dont l'un servoit aux échanfons pour y montet, & l'autre pour en descendte. Les hommes se placoient à droite, c'est-à-dire du côté de l'Ouest, & les semmes à gauche. Des deux côtés, près des colonnes, étoient un rang de sièges, élevés comme sur un théâtre. Le fils & le frere du Khan avoient leur place marquée à droite. Ses femmes & fes filles éroient allifes à gauche. Mais ordinairement une de fes femmes s'affeyoit près de lui, quoiqu'un peu plus bas. L'espace entre les deux rangs de fiéges & de colonnes, depuis l'arbre jusqu'au trône, étoit pour les Offiniers qui servoient les vivres, & pout les Ambassadeurs qui apportoient des présens. Ainfi l'on conçoit que le Khan, fuivant l'expression de Rubruquis, paroissoit comme une divinité au milieu de ses adorateurs.

Les Prêtres Nestoriens se rendirent au Palais, le lendemain de Jeur arrivée, Préfent qu'il po-& se présenterent au Khan dans l'espace du milien. Ils lui offrirent quelques soit éts l'interfruits avec deux perits pains, dont il mangea l'un. Il envoya l'autre au Prince. fon fils, & au plus jeune de ses freres, qui se nommoit Arabuka (47). Son des-

(46) Ibid. p. 35 & 39. étant morte, Boucher qui lui avoit appartenu (47) Ou dribuga. C'étoit le fixiéme fils de étoit passé à son service. Elle mouruten 1252.

Toley ou Tuli , un des fils de Jenghiz khan. Il Voyez (High des Mogols , par Gaubel , P. III. tenoit la Cour de sa mere; & cette Princesse

RUBRUQUIS.

fein, dir-il aux Prêtres, étoir de visiter leur Eglise. Mais il quitta Karakarum sans avoir executé sa promesse, parce qu'il apprit qu'ils y faisoient porter leurs morts (48).

Nation des Haf-

Le Dimanche avant l'Alemfon, il les fit appeller par le ptemier Sécretaire d'Etat p pour (avoir d'eux de quel Pays ils écotent. On l'avoir informé que quatre cem Haffafins (49), que les l'artares nomment Mailères (50), s'écotent mis en chemin, fous divers déguilemens, pour lui ôter la vie. Dans une allarme, qui lui tendoir tout fufipéet, il fit marcher un de fes fretes uteris avec une armée, pour extinper cette dangereufe Nation (51). Il avoir quatre fretes du côte de la mere, & cinqui du côte de fon pere. Un autre fu tenvoyéen Perfe, avec ordre d'y employer fes forces contre Baldak, la Turquie & Tribitonde. Un troiffemé fur déépéché au Kasty, pour y appairet une trèbellion.

Diffaite entre des Mihametanis & bergnas.

Quelques jours après, dans une assemblée du Palais, deux Seigneurs Mahométans, qui se trouvoient affez près d'Aribuga, lui avant appris l'animofité qui regnott entre les Mahométans & les Chrétiens, ce Prince demanda au Moine Sergius s'il connoissoit ceux avec qui il s'entretenoit. » Je les connois pour des " chiens, répondit Sergius, & je m'étonne de les voir si près de vous. Pourquoi les tratter si injurieusement, lui dit le Prince, puisqu'ils ne vous ont jamais offense ? Sergius prétendit se justifier en assurant qu'il disoit la vérité. Qui dit-il aux deux Seigneurs, vous & votre Mahomet, vous n'ètes que des chiens fort méprifables. Irrités de ce langage, ils s'emporterent en blasphêmes contre Tefus-Christ. Mais Aribuga leur imposa silence. Nous sçavons, leur dit-il, que le Messie est Dieu. Dans une autre occasion, quelques Mahométans se trouvant avec Sergius, le presserent beaucoup dans la dispute. Comme il désendoit fort mal sa Religion, ils le raillerent de son ignorance. Mais, au défaur de raisons, il fit mine de vouloir les consondre à coups de souet. Ces démêlés, qui parvinreut jusqu'aux oreilles du Khan, attirerent à Sergius & aux autres Prêtres l'ordre de se tenir plus éloignés de la Conr.

Rahmquis penfe

Rubruquis s'étois flaté, depuis fon féjour en Tartarie, d'y voir arriver le Roi d'Arménie (15,11 ll y atendiori aufi un Prêtre Hollandois de Rodd. Mais, n'apprenant aucune nouvelle de l'un ni de l'autre, il fit prier le Khan de lui faite connoitre fest mentons. Ste Prince refilloit à vouloit qu'il partir, il étoir ests d'y penfer, avant que l'hiver fit arrivé. On étoit au mois de Mait, & le terme des deux Envoyés avoit été prolongé de trots mois. Le lendemain, fe trouvant à fa Cour, ils furent interrogés par les Sécretaires, comme ils l'avojent

(48) Purchas, sobi for. p. 16.
(49) C'elt la vertichle ortographe de ce
nom, qu'on écrit ordinairement Afaffar. Pertonne n'ignorie ce que c'éctoi que cette. Nezion. Afam soni lui hit tirer fon nom de Haffaffar, Pays volin de Tepia ou Tépri, dou elle écoit originaire; mais ce mot fignific
Mesmrine fectet.

(50) On ignore d'où vient ce nom. Les Haffaffins étoient nommés par les Arabes & les Perfans, Al-batanyala, Ifinación & Melahedah; ce qui fignifie Hérétiques & méchant Peuple. Voyez le voyage d'Alep à Damas, p. 6.

(51) Ils habitoient la partie Nord de l'Itak Perfan.

(\$1) Ie Moine Hayton, qui froit parem de ce Roi, dit dans fon Hidiore Orientale, (chap. 3.) qu'il envoya fon fiere au Khan (115); & Morquis parle enditue de Faris; l'annuel de Faris; de Roit de quarte ans en Tarraire le Prince trevius, & que le Roi (on fitre 8 ye endit, laiméme & rouva Mangu dans la Ville d'Almaine. El Roit no fitre s'au le Roit (l'alle d'Almaine. El Roit and l'alle d'Almaine. Il dit and qu'a la priére du Roit, le Khan fin baparier avec toute fa Cour. Mait que de sonientale; l'au la reine de Roit de Roit

été plusieurs fois, sur le sujet de leur commission. Ensuite ils eurent une difpute de Religion avec un Mahometan, dans la présence même du Khan. Ce Monarque y prit tant de goût, que dès le jour suivant, il sit dire à Rubruquis qu'ayant à fa Cour des Chrétiens, des Mahométans & des Tuins, dont chacun te telleton. attribuoit la préférence à sa Loi, il souhaitoit que les choses sussent éclaircies en sa présence, afin qu'il put juger quelle cause étoit la meilleure.

ftere eclairei au

Il indiqua un jour, auquel les parties s'assemblerent, dans une Audience fort nombreule. Trois Secretaires de la Cour furent nommés pour arbitres. L'Aureur raconte qu'il confondir l'Avocat des Tuins. Cet Infidèle réconnoissoit à la vérité un seul Dieu suprême, mais il admettoit dix ou onze Divinités inférieures. Il prétendoit qu'une moitié des créatures étoit bonne. l'autre mauvaife (54), & que les ames humaines passoient d'un corps dans un autre (54). On peut croire jufqu'ici que le récit de Rubruquis n'a rien de contraire à la vérité. Mais son témoignage manque de vraisemblance, lorsqu'il fait dire enfuite aux Mahométans qu'ils croyoient tout ce qui est contenu dans la Bible ; & qu'ils prioient Dieu continuellement de les faire mourir de la mort des Chrétiens (55).

Prof. Sen de

On rapporta au Khan que Rubruquis l'avoit traité de Tuin, ou d'Idolâtre. Il fit appetler auffi-tôt l'Envoyé, pour en sçavoir la vérité de lui-même. Le Doc- Foi du Klass. reur des Tuins étoit présent. Rubruquis ayant nie l'accusation, Mangu déclara qu'il étoit en effet de la Religion des Tuins, & fit ainfi fa profession de foi : » Les Mongols croient qu'il n'y a qu'un Dieu, & lui adressent des vœux sin-» ceres. Comme il a mis plusieurs doigts à la main, de même il a répandu di-» verses opinions dans l'esprit des hommes. Dieu a donné l'Ecriture aux Chré-» tiens; mais ils ne la pratiquent gueres. On n'y trouve pas qu'il foit permis » de se décrier les uns les autres, ni que pout de l'argent on doive abandonner » les voies de la justice. Rubruquis approuva toutes les parties de ce discours. Il entreptit enfuite de se justifier lui-même; mais le Khan l'interrompit, en l'affurant qu'il ne prétendoit faire aucune application perfonelle. Il répeta : » Dieu vous a donné l'Ecriture & vous ne l'observez pas. Il nous a donné les » Dévins (66); nous fuivons leurs préceptes & nous vivons en paix.

Mangu se fir donner trois sois à boire pendant cette éloquente harangue. Enfuire, changeant de sujet : " Vous avez eu la liberté, dit-il à Rubruquis, de lieures song demeurer ici long-tems. Mon intention est que vous retourniez dans votre » Patrie, J'ai deux yeux dans la tête. Cependant ils n'ont que le même point " de vûe; & lorsque l'un se tourne d'un côté, l'autre suit la même direction. " Vous êtes venu de la Cour de Baatu; il faut que vous retourniez par la même voie. Vous m'avez dit que vous n'oferiez vous charger de la conduite de " mes Ambassadeurs; vous chargerez-vous du moins de mon message ou de » mes Lettres? Rubruquis ayant repondu qu'il se chargeroit volontiers de ses lettres, il lui demanda s'il vouloit de l'or, de l'argent, ou des babits précieux.

(13) Purchas, ubi sup. p. 39.

(14) Boucher affura Rubruquis qu'on avoit âgé que d'environ trois ans avoit le jugement admirable, qui prétendoit s'être incarné trois fois , & qui scavoit écrire. Ce trait a beaucoup

Tome VII.

de rapport avec l'Histoire du Grand-Lama, (55) On sçait que les Mahométans regaramené du Karay un Enfant , qui ne paroissant . dent les Chrétiens comme des Idolâtres , & qu'ils erolent la Bible fort afterée.

(56) Il faut entendre les Prêtres Mongols qui se nomment Chammans.

RUBRUQUIS. 1254. leur accorde.

Rubruquis refusa modestement ses offres, mais il pria le Monarque de le faire défrayer fur la route, jusqu'à la frontiere de ses Etats. Enfin il lui demanda un Faceurs qu'il Passeport jusqu'à ceux du Roi d'Arménie. Mangu répondit : » Je vous ferai. » conduire julqu'en Armenie, après quoi vous ferez abandonne à vous-même. Rubruquis, ayant encore obtenu la liberté de parler, demanda qu'il lui fut permis de revenir quelque jour en Tartarie, dans la feule vue d'être utile à quel-

ques perfonnes de sa Réligion qui avoient besoin d'un Prêtre. Mais le Khan ne fit aucune réponfe à cette demande. Il dit seulement : » vous avez beaucoup de » chemin à faire : croiez-moi, mangez bien pour vous fortifier. Enfuite, après.

ului avoir fait préfenter des liqueurs, il le congédia (57). Pittos Tartares,

Vers le 15 de Juin, Mangu donna une grande audience dans son Palais de Karakarum, où tous les Amballadeurs furent invités. L'Auteur y vit entr'autres ceux. du Kalife, & des Sultans de Turquie & de l'Inde (58). Pendant cette fête, qui. dura quatre jours, Boucher exerça l'office de premier fommellier. Toure l'Affemblée danfa & battit des mains devant le Khan. Enfuite ce Prince fit un discours , dans lequel il déclara qu'il avoit emploié trois de ses freres à des expéditions. dangereufes & fort éloignées, & qu'on verroit, quelque jour, de quoi ceux qui lui restoient setoient capables, lorsqu'il les feroit marcher aussi pour l'utilité & l'agrandissement de ses Erats. Chaque jour de la sète il prit des habits d'une couleur différente. Le jour de S. Jean & le jour de S. Pierre & de S. Paul, il y eut d'autres fères à la Cour. Rubruquis y compta cent cinq chariots & quatrevingt-dix chevaux, chargés de lait de vache.

Allarmes da Compagnon de Kubruquis.

Lorfque les lettres du Khan pour le Roi de France furent expédiées, on prit foin de les expliquer aux Envoyés, qui en écrivirent le fens dans leur propre langue. Barthelemy, compagnon de Rubruquis, apprenant qu'ou devoit les faire pailer par le défert pour se rendre à la Cour de Baatu, alla trouver le premier Sécretaire d'Etat, & lui fit comprendre, par des fignes, que c'étoit lui ôter la vie que de lui faire prendre cette route. On cut tant d'égard pour ses craintes que, le 9 de Juiller, lorfqu'il alla prendre le passeport qu'on lui avoit promis, le Sécretaire lui déclara que Mangu lui permettoit d'attendre, s'il le jugeoit à propos, quelque occasion, telle que le départ d'un Ambassadeur. Rubruquis, lui ayant entendu dire qu'il étoit réfolu de demeurer, le pria d'y penfer ferieufement, parce qu'il auroit beaucoup de peine à l'abandonner. » Vous » ne m'abandonnerez pas', lui répondit l'aurre; c'est moi qui vous abandonne, » parce que fi je partois avec vous, la fatigue infupportable du voyage mettroit

II prend te parci de s'arreter en Tartang.

» mon corps & mon ame en danger. Préfent qu'on for our Enwiet.

On leur demanda plusieurs fois, suivant l'usage du Pays, ce qu'ils désiroient & ce que le Khan pouvoit faire pour leur fatisfaction. Leur réponfe étant toujours qu'ils ne défiroient rien, on leur offrit des habits, qu'ils prirent enfin le parti d'accepter, parce qu'il y auroit eu de l'incivilité à les refufer. Leur Guide leur apporta dix Jaskats (59), dont cinq furent déposés entre les mains de Boucher pour la fubliftance de celui qui devoit demeurer à Karakarum (60). Ru-(57' Pilgrimage de Purchas, p. 41. rans, auxquels on avoit appris à se tenir sur la

(18) Cette ambailade venoit apparemment etoupe des chevaux.

du Roi Ture de Delli & de Mulian, Voyez, (19) Ou cent mares d'argent. (60) On lit dans la Traduction Françoife .. Illifore des Tures, des Mongols, erc. p. 775. Ces Ambafladeurs Indiens avoient apporté pour défrayer le pere & le frere de Boucher. pour préfens, huit léopards & dix chiens cou-

bruquis remit les cinq autres à son Interpréte. Mais il en fit distribuer un aux RUBBUOUIS. pauvres Chrétiens; un autre fut employé à l'achat de quelques marchandifes qui pouvoient être utiles fur la route. Un troisiéme setvit à faire provision de quelques habits; & ce qui restoit sut destiné aux dépenses nécessaires du (6 t) voyage.

1254.

Route de l'Auteur, depuis Karakarum jusqu'à Tripoli en Syrie.

R UBRUQUIS, forcé d'abandonnet fon compagnon, partit avec fon Inter-préte, fon guide & un valet (62). Ce guide avoit ordre de lui fournir de quatre en quatre jours, un mouton pour sa subsistance. Ce voyage dura deux Déstriague Busmois, depuis Karakarum jusqu'à la Cour de Baaru; & dans un si long espace, bragus travera, Rubruquis n'apperçut ni Ville ni Village, à l'exception d'un miférable Hameau, où il ne put se procuret un morceau de pain. Il trouva, de tems en tems, quelques tombeaux des Habitans du Pays. Jamais il ne s'artêta plus d'un jour ; encore n'avoit-il l'obligation de ce repos qu'à la difficulté de trouver des chevaux. Dans la plus grande partie de la toute, il traversa les mêmes régions par lesquelles il étoit venu, quoiqu'on le sit marcher un peu plus au Nord, patce qu'on étoit alors en Eté. Cependant il fuivir pendant quinze jours les bords d'une grande Riviere, comme il avoit fair en venant. Quelquefois il fe vit reduit Pangers auxau Kosmos pour unique provision. Un jour que les vivres lui manquerent tout-à- quels al cit coqufait, & que ses chevaux étoient épuises de fatigue, il sut expose au danget de

périr, sans pouvoir découvrir un Habitant pour le soulager. Après avoir marché trente jours, il apprit que le Roi d'Armenie avoit passé Prince Sattak.

près de cette route; & vers la fin du mois d'Août, il rencontra Sartak, avec sa famille & ses troupeaux, qui étoit en chemin pour se rendre à la Cour de Mangu-khan. Il rendit ses respects à ce Prince, qui lui sit présent de deux habits ; l'un pour lui-même, & l'autre pour le Roi de France. Rubruquis les envoia tous deux à S. Louis, par la mêmel personne qu'il chargea de sa lettre (63). Il reçur aussi, de Koyak, des lettres de recommandation, qui lui firent restituer, par le pere de ce Seigneur, les effets qu'il avoit laissés entre ses mains. Enfin le Rubmonte arrive 16 de Septembre il arriva au camp de Baatu. C'étoit le même jour qu'il en au camp de Baaétoit parti l'année précédente. Il y trouva les jeunes gens en bonne fante, quoiqu'ils y eussent beaucoup souffert, & que sans la bonté du Roi (64) d'Armenie, ils eussent été ménacés de fouffrir encore davantage. Les Tartares, jugeant que Rubruquis étoit mort, leur avoient déja demandé s'ils sçavoient panfer des chevaux & traire des jumens; d'où ils avoient conclu que si le retour

de Rubruquis eût rardé plus long-tems, ils devoient s'attendre à l'esclavage. Le Khan ayant écrit à Baatu de faire les changemens qu'il jugeroit à propos dans les lettres dont il avoit chargé Rubruquis, cer Ambassadeut Apostolique reçut ordre de se présenter à la Cour, pour les lire & les expliquer. Son plus

(61) Purchas, ubi fup. p. 45 & fuiv. (61) L'Aureur avoit dit ci dessus, en parlui, & qu'après avoir mar hé fix femaines à l'Ouest par la même route, il le quitta pour

prendre fur la gauche. (61) C'est de cette Lettre qu'est tiré notre lant de l'Ambaffadeur Indien , qu'il partit avec Extrait. Elle fur envoyée de Tripoli eu Syrie. (64) Son nom étoit Hayton I.

Oo ii

RUBRUQUIS.

de pailer par la

coutt chemin, pout retourner en France, étoit de passet pat la Hongrie. Mais comme il s'imagina que le Roi, son Maître, pouvoit être encore en Syrie, il ré-Il prend le pani foiut de prendre au travers de la Petfe. Baatu le fit voyaget un mois dans fon Camp, avantque de lui accorder un guide. Enfin il nomma un Jugur pour cette commission. Cet homme, apprenant que l'Envoié François étoit un Religieux, dont il n'avoit aucune recompense à se promettre, & qui se proposoit de paller droit en Armenie, se procura des lettres de recommandation pour le Sulran de Turquie (65), dans la double espérance de tirer quelque présent de

ce Prince & de faire un commerce plus avantageux par cette route.

Under avec on J gur pour gui-

H descend te long du Voiga.

Vers le 15 d'Octobre, Rubruquis se mit en chemin pat Saray, en suivant droit au Sud les bords de l'Etil ou du Volga, qui se divise en trois bras, chacun deux fois austi large que le Nil à Damiette. Ensuite il se subdivise en quatre autres bras plus petits; de forte que nos Voyageurs le passerent sepr tois dans des Barques. La Ville de Samarkand (66) est située au milieu de ce Fleuve. Elle n'a pas de murailles; mais, dans les grandes eaux, elle est environnée du-Volga comme une Isle. Les Tartares ne s'en rendirent Maitres qu'après un siège de huir ans. Elle étoit habitée par des Mahométans & des Alains. Rubruquis y tronva un Hollandois avec sa femme. Baarn & Sartak ne descendent jamais plus bas que cette Ville. Le pere de Koyak rendit à Rubruquis la plùpart de fos offets (67), & le pria, s'il revenoit jamais dans le Pays, d'amener avec lui quelque François qui entendît la maniere de faire du parchemin. Ce Seigneur Tartare avoit bâti, pat l'ordre de Sastak, une Eglife à l'Ouest de la Riviere, & fon dessein étoit d'y mettre quelques exemplaites de la Bible pour l'usage de ce Prince. Mais j'étois bien sur , ajoute Rubruquis , que Sartak feroit fort indifférent pour une affaire de cette nature.

Saray est une Ville à l'Est de la même Riviere. C'est là que Baasu tient sa Cour & qu'il a son Palais. La plaine, qui a plus de sept lieues de large, est arrosée par plusieurs branches du Volga, où le poisson est en abondance.

Saicede la route.

Le premier de Novembre, Rubruquis prit congé de Koyak, qui l'avoit accompagné jusqu'à Saray, & continua sa marche vers le Sud. Il arriva le jour de S. Martin au pied des Montagnes des Alains. Entre le Camp de Baatu & Saray, il n'avoit rencontré, pendant quinze jours de marche, qu'un des fils de ce Prince, qui s'avançoit au-devant de fon pere, avec un grand train de Fauconniers, & un fort perir Village. Il tut expose à perir de soif dans une Region où l'eau lui manqua deux jours entiers. Les Alains étoient encore en guerre avec les Tartares; ce qui avoit obligé Sattak de faire gardet les passages des Montagnes par la cinquième partie de fes Sujets, pour arrêter les courfes de l'Ennemi, & veiller à la sûreté de ses bestiaux.

Depuis le Pays des Alains jusqu'à la Porte de fer (68), on compte deux jour-Rocet. nées de marche par une Plaine nommée Arkacci, entre la mer Caspienne &

> (65) C'est à-dire, le Sultan . ou le Soudan rabe qu'il estimoit trois bisantins ou trois sulcomme on le nommoit alors, des Selpeks de Kum où de la Natolie.

(66) C'étoit sans doute la Ville qui se nomme aujourd'hui Aftracan ou quelque Ville

(67) On ne lui rendit pas une Bible en A-

(68) Les Tutes l'appellent Demir ou Temir kaşı. Les Perlans lui donnent le nom de Derten ou plutot Darbend , qui tignific Perse fermér. C'est l'entrée Nord de la Perle. la Province de Schitvan, à laquelle cette Ville appartient.

les Montagnes. Dans l'endroit où cette Plaine commence à se resserrer, on trouve une Narion Mahométane, nommée Lefghi, qui étoit en guerre aussi avec les Tartares. Rubruquis obrint une garde de trente hommes, pour l'escorter Marion des Lesjusqu'à la porte de ser. Il en eut d'autant plus de joie que ne les ayant jamais ghia. vus armés, il esperoit de satisfaire sa curiosité dans cette occasion. Il observa que deux de ses gardes avoient des cuiralles, dont ils avoient l'obligation, lui dirent-ils, aux Alains, qui font d'excellens forgerons. La veille de leur arrivée à la porte de fer, il vit un Château de cette Nation, qui appartenoit à Mangu-khan, depuis qu'il avoir subjugué ce Pays. Ce sut la qu'il apperçut pour la

premiere fois des vignes & qu'il bur du vin. La Ville que Rubruquis nomme la porte de fer , fut bâtie par Alexan- La Ponte de fer ,dre le Grand. Elle ett située dans une petite plaine, qu'elle occupe entierement, entre la Mer Caspienne & les Montagnes. Le mur s'élevant jusqu'au sommer des Montagnes, il n'y a pas d'autre paisage qu'au travers de la Ville même, qui est fermée par des portes de ser dont elle tire son nom. Sa largeur n'est que d'un jet de pietre, mais elle n'a pas moins d'un mille de long, de l'Est à l'Ouest. A l'extrêmité, on voit un Château affez fort fur la Montagne. Les murailles de la Ville sont capables de désense, & flanquées de rours de pierre. Mais elles n'ont pas de fosse. & les Tartares ont démois les sommets des Tours qui en faisoient la principale force. Avant leur conquète, le Pays voifin avoit l'air d'un (69)

Paradis. A deux journées de la Porte de fer , Rubruquis arriva dans une Ville nommée Samaron (70), qui a quanrité de Juifs parmi ses Habitans. De-là il prir au Sud par un Pays fort élevé, où il vir des murs qui descendoient du haut des Montagnes jusqu'à la Mer. Le jour suivant, il passa par la Ville de Samag (71), d'où il entra dans une grande & belle Plaine, nommée Moan (72), qui est ar- Plaine de Moan. rosce par la Riviere de Kur: c'est delà que les Kurjis, ou les Georgiens tirent Riviere de Kur. leur nom. Cette Riviere paile au travers de Tiflis, Capitale du Pays des Kurjis ou de la Georgie. Elle produit d'excellens faumons; & coulant de l'Ouest à l'Est, elle va se jetter dans la Mer Caspienne. Au travers de la même Plaine, coule aussi l'Araxe (73), qui vient de la grande Armenie vers le Nord. Rubruquis traversa les prairies de Bakku, qui commandoit dans ces lieux l'armée des Tartares, avec laquelle il avoit subjugué les Kurjis, les Tures & les Persans, Ce Général, ayant reçu la visite de l'Envoyé François, lui fit présenter du vin, Il y avoit dans le Pays un autre (74) Officier du Khan, chargé de lever les tributs; mais ils furent rappelles rous deux par Mangu, lorsque le frere (75) de ce Monarque y fut revêtu du commandement. A l'Ouest de la Plaine est situé Kosjeh & Gam-Kosjeh, qui apparrenoir autrefois aux Krofmins (76). Ganjeh, qui étoir leur jeh. Capitale, se présente à l'entrée des Montagnes, un peu à l'Ouest de Kur, C'é-

L'Araxe

(70) La même faus doute que Sibran. (71) Samakh dans la Traduction Françoife. C'eft Schamak , aujourd'hui Capitale de Schirwan en Perfe-

(71) C'eft plutot Magan ou Mekan , ainfi se l'écrit Olearius & d'autres Auteurs. Ob-

fervons que Rubruquis omet le g dans ce

(69) Pilgrimage de Purchas, p. 47 & fuiv. nom, comme dans celui de Megal ou Mengal, (73) Aujourd'hui l'Aires ou Arres,

(74) Nomme Argenta Tauris, (71) Céroit Hulaku.

(74) Les Karazmiens, qui frivirent Jalaladdin dans ce Pays , du tems de Jenghiz-

O o iii

RUBRUQUIS. toit une grande Ville, qui empêchoit les Kurjis de descendre de leurs Mon-1254. Rubruquis trouva enfuite un pont de batteaux (77), unis enfemble par une

Font de batteams for I'A-

Navon.

chaine de fer, qui traverse une grande riviere, formée par la jonction de l'Araxe & du Kur. C'eit là que le Kur perd fon nom pour prendre celui de l'Araxe. Après avoir passé le pont, Rubruquis suivit les bords de l'Araxe jusqu'à sa fource; ce qui prit depuis le jour de S. Clement jusqu'au second Dimanche de Careme. Delà, il gagna enfuite Naxuan (78), Ville autrefois très-grande. & Capitale d'un Royaume, mais ruinée alors par les Tartares. Des huit Eglises Armenienes, qu'on y voyoit anciennement, les Mahométans n'en avoient laitle fubliter que deux. Un Evêque allura Rubruquis que S. Barthelemi & S. Thadée avoient foutfert le Martyr dans ce lieu. Il ajoûta que la Ville de Naxuan avoit eu deux Prophétes; l'un nommé Methodius, Martyr de la foi, qui

bascon.

avoit prédit les conquêtes des Ifmaelites, accomplies dans celles des Mahomérans ; l'autre , qui se nommoit Abakron , & qui , en mourant , avoit fait la pré-Prophétic d'A- diction fujvante: - Qu'une Nation d'Archers viendroit du Nord & fubjugueroit » tous les Peuples de l'Est, mais qu'elle épargneroit la vie des hommes, pour » les faire servir à la conquête de l'Ouest : que cependant les Francs, qui éroient » Catholiques, seroient exemts de ce terrible joug : que ces Conquérans se " rendroient Maîtres du Port de Constantinople; que le plus fage d'entr'eux " demanderoit la liberté d'entrer dans la Ville, où la vue des Eglises & des cé-» rémonies observées par les Francs (79), le porreroit à se faire baptiser; qu'il » apprendroit aux Francs la maniere de se défaire de l'Empereur des Tartares. » & que ce Monarque seroit confondu : qu'à certe nouvelle, les Francs de la » Syrie fonderoient fur les Tartates, leurs voilins, & qu'avec le secours des » Armeniens ils les diffiperoient si heureusement, que le Roi des Francs éta-" bliroit fon Siège Royal à Tauris, en Perfe; fur quoi toutes les Nations In-» fidéles de l'Est se convertiroient à la Foi, & la paix deviendroit (80) univer-» felle. Rubruquis ajoure que les Armeniens n'étoient pas moins perfuadés de la vériré de cerre Prophétie que de celle de l'Evangile, & que, lui-même, quoiqu'il l'eût traitée de chimere, lorsqu'il l'avoit lue pour la premiere fois à Constantinople, il ne put s'empêcher de la regarder d'un autre œil après l'avoir entendue de la bouche de l'Eveque (81). On voir, près de Naxuan, deux Montagnes de grandeur inégale, où l'on

Montagnesola l'Attite s'arreta.

prétend que l'Arche de Noë s'arrêta. Au pied, qui est arrose par l'Araxe, est une petire Ville nommée Semainum, c'est-à-dire huit, qui a tiré ce nom des huit personnes qui sortirent de l'Arche & qui l'avoient bâtie. On a tenté souvent, mais sans succès, de monter sut la plus grande des deux Montagnes, qui se nomme Massis. Le même Evêque dit à Rubruquis qu'un Moine érant fort affligé d'y avoir emploié des efforts inutiles, un Ange lui apporta une piéce de l'Arche, & lui défendit de poullet ses técherches plus loin. Cette piéce

(77) Nommée Tzawas ou Chafmas pat Oleanus & d'autres Voyageurs. (78) Nakibuan oir Nasfivan. Cette Ville

est au Nord de l'Arare : de sorte que Rubruquis devoit avoit paffé cette tiviere pout y ar-

(70) Constantiuople étoit alors entre les mains des Francs. (8c) Le tems a fait voit qu'Abakton n'é-

toit qu'un faux Prophete. (81) L'ignorance & la crédulité sont depuis long-tems le parrage des Evéques Grecs.

## DES VOYAGES. LIV. IV.

se conservoit encore dans une Eglise de la Ville. Il ne paroît pas que ce soit la RUBBUOUIS. hauteur de la Montagne qui en rende l'accès difficile; mais un vieil Armenien en donna une érrange raifon à l'Auteur : » c'est, lui dit-il, que la Montagne » de Massis est la mere du monde.

Pourquei Pon n'y peut monter.

1255.

Rubruquis trouva dans cette Ville Betnard Cathalana & un autre Religieux , que la nège y rerenoit depuis long-tems. Enfin, érant partis ensemble le 14 de lanvier 1255, ils atriverent, en quatre jours, dans le Pays de Sahenfa (82), Sale fa, Prince. Prince Kurji, ou Georgien, qui, après avoit été fort puillant, étoit devenu troigien. tributaire des Tartates. Zachatie, son Pere, avoit obtenu ce tettitoire des Armeniens, pour les avoir délivrés du joug des Mahométans. Il est templi de beaux Villages & d'Eglises. Chaque maison offre une main de bois, qui soutient une croix , avec une lampe qui brûle devant. Les Habitans recennoissent l'autorité du Pape. Au lieu de l'eau bénite, qu'on emploie dans l'Eglife Romaine pour chasser l'esprit malin, ils brûlent tous les jours au soir de l'encens béni dans toutes les Maifons. Rubruquis fut reçu avec beaucoup de carelles par Sahenfa & fa femme. Zacharie, leut fils, jeune-homme d'une grande espérance, ne pouvant supporter le joug Tartare, paroissoit disposé à se tetirer en France. Après quinze jours de marche depuis la Ville de Sahenja, Rubruquis entra Ayni, Ville forres.

le premier Dimanche de Carême fur les terres des Turcs. Il avoit passe, le 2 de Février par une autre Ville de Sahenfa, nommée Ayni (83), que fa fituation rendoit très-fotte. Quoiqu'elle eut un Gouverneut Tartare, on y voyoit cent Eglifes Armeniennes & deux Temples Mahométans. Rubruquis y avoit rencontré cinq Freres Précheurs , charges d'une lettre du Pape pour Mangu-khan , conne com Freà qui ils alloient demander la permission de prêcher l'Evangile dans ses Etats. Mais ces Missionnaires, apprenant à quelle réception ils devoient s'attendre s'ils n'avoient pas d'autte affaite en Tartarie, avoient pris la réfolution de se rendre à Tiflis, pour y délibéret avec les Religieux de leur Ordre fur le parti

auquel ils devoient s'arrêtet. Le premier Château que Rubruquis rencontra dans la Tutquie se nommoit Marfengan (84), 11 étoit habité pat des Armeniens, des Kurjis & des Grecs, mais fous un Gouverneut Mahométan, qui, ayant reçu otdre de ne foutnir aucunes provisions aux Francs, ni même anx Ambassadeurs du Roi d'Armenie & de Vastas, laissa Rubruquis dans la nécessité d'en acheter. Son guide lui procura des chevaux, & reçut de l'argent des Fidéles pour acherer des vivres; mais il eut l'infidélité de le convertit à fon propre ufage (8 c).

Le second Dimanche de Carême, ils arriverent à la source de l'Araxe, qui Source de l'Araxe, prend naissance dans une Monragne, au delli de laquelle est une belle Ville nommée Erzerum (86). C'est près de cette Ville, au Nord, que l'Euphtate prend &. la fienne, au pied des Montagnes de Kurjia (87), que l'Auteur autoit visitées s'il n'eut été tetenu par la nêge. Au-delà de ces Montagnes, vers le Sud, on trouve les sources du Tygre. Mais Rubruquis prit à l'Ouest sur les bords de l'Eu-

(81) C'étoit peut-êrre Schain-Schah , titre raxe , au Sud d'Erivan. de l'Est qui fignifie Roi des Rois.

(\$3) On Ani, fur l'Araxe.

(84) Arfingan dans le François; mais c'est nne erreur. Cette Place eft peut étre fituée à la l'Oueft, comme l'Araxe à l'Eft, jonction de la Riviere de Zenghi avec l'A-

(85) Purchas , wbi fup. p. 49. (86) Ou Arzen-al-kum. (87) Il nait dans la même montagne, à 1255.

Runkuguis. phrate, qu'il fuivit, peudant huit jours, jusqu'au Château de Kamath (88). ou cette Riviere tourne au Sud vers Halap (89) ou Alep. Après l'avoir passée, il continua sa marche à l'Ouest, par un Pays montagneux & couvert de nège. Il arriva cette année un si grand tremblement de terre à Arzengan (90) qu'ou-

Tremblement de terre.

tre un nombre prodigieux de gens du commun, dix mille personnes de distinction y perirent sous les ruines des édifices. Rubruquis vit les gouffres encore ouverts, & des monceaux de terre qui ctoient tombés des Montagnes pendant Lieu en les l'espace de trois jours. Il s'étoit formé un lac dans la même vallée où le Sultan Tores furent de-Torce furcat de-foir par les far- de l'urquie (91) avoit été vaincu par les Tartares. En passant dans cette, vallée,

Schafte en Ar-Ett. Hyc. Cefarée.

le valet du guide assura Rubruquis que l'armée Tartare, dans laquelle il servoit alors, n'étoit que d'environ dix mille hommes, & que le Sultan n'avoit pas moins de deux cens mille hommes de cavalerie. Ils arriverent, dans la femaine de Pâques, à Sebaste, Ville de la petite Armenie, où l'on voit un Château. & une Eglife de S. Blaife au-detfus. Delà ils se rendirent à Cesarce en Capadoce, où les observations de Rubruquis se bornerent à l'Eglise de S. Basile le Grand. Quinze jours après ils arriverent à Iconium, mais ils ne faisoient plus

Iconium Marchanle tiénois en traité pour Palen.

que de perites journées, pour lailler au guide le tems de faire son commerce dans chaque Ville. Rubruquis trouva dans Iconium plusieurs Francs, entre lesquels éto ent deux Marchands Genois qui tiroient tout l'alun de la Turquie, en vertu d'un Traité qu'ils avoient fait avec le Sultan ; ce qui en avoit fait monter le prix, de quinze Sultanins à cinquante. S'étant fait présenter au Sultan par fon guide, il obtint facilement de ce l'rince une escorte jusqu'à la Mer d'Armenie ou de Cilicie (91). Mais les deux Marchands Genois, s'appercevant qu'il étoit meprifé des Mahométans, & tirannifé par son guide, qui lui arrachoit sans celle que que nouveau préfent, se chargerent de le faire conduire à Kurko (91). Port d'Armenie, où il arriva la veille de l'Ascension. Il s'y arrêta jusqu'au Lundi de la Pentecôre ; ensuire , apprenant que le Roi étoit retourné en France , il alla voir le (94) Confesseur de Sa Majesté, qui lui confirma le départ de ce Prince . & oui le fit conduire au Port d'Ayas (95), d'où il passa dans l'Isle de Chipre, & delà à Antioche, qui étoit une Ville très-foible.

Pobruquis écris fa Relation au Cuprent d'Acres

D'Antioche, il partit pour Tripoli en Syrie, où il arriva le jour de l'Assomprion. Son dessein etoit de faire voile en France, pour y rendre compte au Roi de fa commillion. Mais les ordres de fon Supérieur Provincial l'obligerent de se rendre au Couvent d'Acre, où il écrivit la Relation dont on vient de lire l'extrait, dans laquelle il fupplie Sa Majesté d'engager son Provincial à lui

Obfervations de f'Anteut lur l'éeat des Infideles fion des Tares-

permettre de se rendre à la Cour de France. Il ajofire, touchant la Turquie, que de dix Habitans, nenf étoient Grecs ou Armeniens; que le Sultan fut défait par les Tartares, qui, l'ayant fait prison-At far la conver- nier, mirenr fur le trône un de fes fils, à peine forti de l'enfance, & fans trou-

se, à vinge milles d'Arzenjan au Sud. l'eyez

l'Histoire de Tamerlan , liv. V, chap. 43 (89) Les Turbs écrivent Halap ou Halep, oui fignific Lait.

(90) C'eft plutot Arzenjan.

(es) Celt'a dire, de Rum on de Natelie.

(\$8) C'est peut-être une erreur pour Ka- Les Ectivains d'Occident l'appellent Sultan mach ou Kama, Château fort sur l'Euphra- d'Iconium. (91) La Province de Cilicie faifoit alors

partie de la petite Arménie. (91) Ou Kurkh, Curcum en Latin.

(94) L'Auteur ne dit pas où il étoit. C'étoit peut-erre à Sis, Capitale du Pays, à trentecinq milles d'Ayas, au Nord-Eft.

(95) Agaz daus Purchas.!

1255.

pes comme sans argent pour leur résister; que le Roi d'Hongrie n'avoir pas plus Russuquis. de rrente mille hommes fous les armes; que le fils de Vastas éroit foible, & que le fils d'Atfan, avec lequel il étoit en guerre, n'étoit auisi qu'un enfant : d'où le zele fait conclure à Rubruquis qu'une armée Chrétienne pouvoit fubjuguer facilement toutes ces contrées, & pouller même beaucoup plus loin fes conquêtes.

A l'égard de la conversion des Tartares, il ne jugeoit pas qu'elle dût être entreprise par de simples Missionnaires, ni qu'il fut convenable de leur envoyer d'aurres Religieux; mais qu'un Legar du Pape pouvoit devenir utile au Chrifrianisme, parce que l'usage des Tartares est d'écouter tout ce qui sort de la bouche d'un Ambassadeur, & de lui demander, lorsqu'il a fini, s'il n'a rien de plus à leur propofer. Il veut alors qu'ou donne au Legat d'excellens Interprétes, & que l'argent ne lui manque pas pour sa dépense (96).

Eclaircissemens tirés de Rubruquis, sur les Mœurs & les Usages des Mongols.

С Омм в la Monarchie des Mongols étoit dans toure sa splendeur du tems de Rubruquis, il ne sera pas inutile de faire remarquer quelques-uns de leurs usages, qui étoient alors différens de ceux d'aujourd'hui, & d'autres choses qui n'onr pas été traitées avec assez d'exactitude par nos Ecrivains modetnes.

Habits . Maifons & Alimens des Mongols.

DANS la belle faifon, les Seigneurs Mongols font vêtus de drap d'or & des Différence d'haplus riches étoffes de foie qui viennent des Pays au Sud de la Tartarie. En hyver, ils portent des fourures précieuses, qu'ils rirent des Régions septentrionales, jusqu'à la Russie. Leur habillement d'hyver consiste en deux robes, qui font nécessaires pour les garantir de la nége & du vent. Leurs principales sourrures sont des peaux de loup, de renard & de Papions. Dans l'intérieur de leurs maifons, ils portent des robes moins épailles. Le commun du Peuple emploie des peaux de chien & de chévre. Les hautes-chausses sont de peau, comme les robes. On voir quelquefois, aux plus riches, des robes doublées de (97) velours. Les pauvres se servent, pour doublure, de diverses étoffes de coton ou de laine. Ils emploient les parries groffieres de la laine ou du coron à faire des feutres, donr ils couvrent leurs maifons, leurs bancs ou leurs coffres, & dont ils se font aussi des couvertures de lit & des manreaux pour la pluie. Ils mêlent la même laine avec un tiers de crin, pour faire des cordages; ce qui en produir une grande conformation (98).

leur tombe fur le front, & deux autres touffes qu'ils tressent par derriere, & mesqu'ils ramenent derriere leurs oreilles. Les semmes, après le mariage, ont aussi

Les Tartares fe rasent la rete. Ils n'y laissenr qu'une boucle de cheveux qui Parme de tête.

(96) Peluche de foie dans la Traduction Francoife. Tome VII.

(97) Pilgrimage de Purchas , p. 6. (98) loid. p. 6. & fuiv.

TARTARIE.

ECLAIRCIS- la tête rasce depuis le sommet jusqu'au front. Leur habillement, qui est le me-CEMENS SUB me que celui des hommes, avec cette seule différence qu'il est plus long, fait LA GRANDE place à une vaîte robe presque semblable à celles de nos Religieuses, mais beaucoup plus large de tous côtés; ouverte par devant, & ceinte du côté droit 1255. Ettange exef- comme les Turcs se ceignent du côté gauche. Elles ont, pour la tête, un ornement, qui s'appelle Botta, compose d'écorce d'arbre, ou de quelque autre matiere legere; rond & creux, mais ii grand qu'il ne peut être melure qu'avec les deux mains. Au-deilus, s'éleve une forte de cone quarré, de la hauteur d'une coudée. Cette espèce de bonnet est révêtue d'une étoffe de soie. Le cône est terminé par une touffe de plumes ou de cannes fort minces , aussi hautes que le cône même, & furmontées encore par quelques plumes de Paon. Les côtés font ornés de plumes de canards fauvages & de pierres précieuses. L'usage des femmes de qualité est d'affurer cerre coeffure sur leut tête par le secours d'un chapeau, dont le fond est percé pour laisser un passage libre au cone, & qu'elles se lient proprement sous le menton. Ce qui leur reste de cheveux est noué fous le Botta, qui les feroir prendre, dans l'éloignement, pour autant de foldats armés de lances, dont la pointe s'éleveroit au-dessus de leur Casque.

Comment les femmes funt à charal.

Les femmes Tarrares monrent à cheval comme les hommes, c'est-à-dire les jambes écartées; elles lient leur robe au-dessus des reins avec une écharpe bleucélefte; & vers le fein, avec une autre écharpe de même couleut. Elles fe lient auffi le vifage, au-deffous des yeux, d'un morceau d'étoffe de foie, comme d'une Museliere, qui leur tombe jusqu'à la poitrine. Leur constitution natutelle les rend extremement graffes. C'est une beauté dans leur sexe d'avoir le nez extrêmement petit. Elles se fardent ou se graissent hotriblement le (99) visage.

Les maisons ou les cabanes des Tartares sont rondes, & composées de peti-

tes piéces de bois, entremêlées d'ofier. Les fondemens, qui font de la nième

Francier malfons Tarrarer.

> matiere, portent fur des chariors à quatre rouës. Le plancher est un peu en tales. Au centre est le foyer, avec un trou au platsond, pour servir de cheminée. Ils co wrent le plancher de feurre blane, ou quelquefois de feurre noir, fur lequel i's étendent une couche de mortier, ou de marne, on de cendres d'os, pour le rendre luisant. Le platfond est orné de peintures. Devant la porte est un scutre, qui offre des figures d'oiseaux, d'arbres & d'animaux. Ces maisons mobiles n'ont pas moins de trente pieds de diametre, & s'étendent eine pieds de chaque côte au-delà des roues. Rubruquis compta vingr-deux bœufs attelés à un feul chariot; onze de chaque côté ( 1 ). L'effieu étoir de la groffeur d'un mît de vaiifeau. La place du cocher est à la porte de la maison. Les ustenciles & les choses précieuses se conservent dans des costres d'osser, ronds par le haur, & ouverts par le bout. Ils les couvrent d'un feutre noir, bien frotté de fuif, ou de lair de brebis, pour les rendre impénétrables à la pluie, & les ornent de peintures & de plume. Ces meubles se portent aussi sur des chariots, tirés par des chameaux, pour le passage des rivieres. En rangeant les maisons à terre, on observe d'en tourner la potte au Sud. Les coffres demeurent toujours sur les

Files font mo-

chariots & font rangés des deux côres de la maifon , à laquelle ils fervent com-(59) Ibid. p. 6. rangs, I'un devant l'autre, c'eft à dire, onze (1) Purchas place les berufs fur deux berufs de fronme de murs. Un riche Mongol a cent ou deux cens de ces chariots avec des Eclasecis-

SEMENS SUR

Baatu avoit feize femmes, dont chacune avoit une grande maifon, & plu- LA GRANDE sieurs peines, par detriere, pour setvir de logement aux domestiques. Ces TARTARIE. grandes maifons étoient accompagnées de deux cens chariots. La Cour de la Difessition d'un principale femme formoit la face du Camp à l'Ouest, & celles des autres suivoient l'une après l'auste, à la distance d'un jet de pierte. Ainsi le Camp ou la Cont l'artare, Cour des tiches Tartates a l'apparence d'un grand Village. La moindre de leurs femmes n'a jamais moins de vingt ou trente chariois, traînés par des bœufs ou des chameaux, à la queue l'un de l'autre, avec une femme à la tête, qui fuffit pour conduire tout le train, dans un Pays ordinairement fort plat & fort uni. Si le chemin devient raboteux, on rompt cette file de chariois qui tiennent l'un à l'autre, pour les faire marcher separément; & la matche n'en est pas

moins sure, parce qu'on ne va pas plus vite que le pas ordinaire des boufs &

Lotfque les maisons ont été rangées à terre, on place le lit du Maître du co- Ordre interieur té qui fait face à l'entrée. Il y est assis, le visage rourné vers la potte. Les fem- des maisons. mes se placent à gauche & les hommes à droire. Cet ordre s'observe avec tant d'exactitude, qu'on ne voit jamais un carquois du côté des femmes. Audellus de la tête du Maître est une perite statue de feutre, qui porte le nom de son frere. La principale femme en a une aussi dans la même situation & qui se nomme de même. Entre les deux, mais un peu plus haut, orren place une autre, qui s'appelle la garde de la maison. La Maittelle, c'est-à-dire la principale femme, place au pied de fon lit, du côté dtoit, une figure de chevreau, revêtue d'une peau, & près de eette figure une petite statue qui a le visage toutne vets les filles & les servantes de la maison. Près de la porte, du côté des femmes, est encore une Statue, avec une terine de vache, pour les femmes qui prennent soin de traite ces animaux. De l'autre côté, on en voit une autre, avec une tetine de jument, pour les hommes qui sont chargés de traire les jumens (2).

Les personnes de qualité ont leurs magasins de provisions du côté du Sud. C'est la que se conserve le millet & le miel pour l'hiver. La ressource des pauvers, pour se procurer ces commodités, est l'échange des peaux. Outte la chair fernance qui de leurs chevaux, de leurs vaches & de leurs moutons, ils mangent celle de findre sur Tais plusieurs autres animaux, tels que le lapin à longue queue, dont le poil est noir sues. & blanc. Les liévres ne sont pas communs dans le Pays; mais on y voit en abondance certains petits animaux, nomines Sogurs (3), qui se raisemblent vingt ou trente dans des cavetnes, pour y passer tout l'hiver endormis, Les Tarcares ont quantité d'autres petits animaux qu'ils font servir à leur nourriture; mais ils ne mangent pas de fouris. A l'égard des bêtes fauves, ils n'ont pas de daims; mais ils en font dedommagés par une prodigieuse quantité de gazelles, de chevreuils, & d'anes fauvages qui ressemblent à nos mulets. Ils Arrag, so ve de ont aussi un animal nommé Artag , qui est une sotte de belier , dont les cotnes belier. font crochues, & si gtosses qu'à peine Rubruquis en pouvoit levet deux d'une main. Ils en font des coupes & des tasses (4).

( 2 ) Pilgrimage de Purchas , p. 3 & fuiv. (4) Purchas, ubi fup. p. 6.

( ) Ou Sagurs.

des moutons.

### HISTOIRE GENERALE

ECLAIRCIS-1 A GRANDE

300

TARTARIE. 1255. Cuiffine des Tar-

figuriate.

Il importe peu aux Tarrares que les animaux, dont ils se nourrissent, ayent SEMENS SUR été tués ou qu'ils foient morts naturellement. Pendant l'été, ils ne cherchent pasd'autre nourriture que le lair de leurs jumens. Ceux qui mangent de la chair la coupent en tranches, & la suspendent en l'ait pour y sécher au soleil & au vent, ce qui produit le même effet que le sel pour empêcher la corruption. Le boudin qu'ils font du fang & des boyaux de leurs chevaux l'emporte sur notre boudin de porc (5). Ils le mangent frais, & le reste de la chair est toujours re-

fervé pour l'hiver. Ils préparent la chair de leurs moutons avec du sel & de l'eau. C'est leur unique affaisonnement. Elle se sert dans un grand plat, pour cinquante ou cent personnes, qui prennent ce qui leur convient, avec leurs fourchettes, ou la pointe de Ce qu'ils font leurs couteaux. Mais le Maitre de la maifon se partage le premier. S'il présendie riftes d'un te à un Convive quelque pièce de chair qu'il ne puille manger entierement, au lieu d'en faire part aux autres, il doit envoyer le reste à sa maison, ou le mettre dans un petir fac quarre, qu'ils appellent Saptargat, & qu'ils pottent

toujours pour cet ufage. Ils emporrent autili les os qu'ils n'ont pas eu le tems. de ronger, tant ils craignent d'en perdre la moindre partie..

Ils ont diverfes fortes de liqueurs. On en a déja nommé quatre, qui font en Leurs liqueurs. ufage à la Cour du Khan & dans celles des Princes (6). Outre le vin, qui leur vient des Pays étrangers, ils font d'excellentes liqueurs de riz, de millet & de miel. Celle de miel est d'un excellent goût, & n'est pas moins riche en couleut que le vin. Mais les principales font le Kofmos (7) & le Karakofmos.

Le Kosmos est compose de lait de leurs jumens, qui est aussi doux que le lait de Maniere dont fe fait le Kotmus. vache. Ils en rempliffent une grande outre, fur laquelle ils frappent avec une espèce de massue, dont la tète est creuse. Le lait commence bientôt à bouillir, comme du vin nouveau, & devient aigre. Cette opération est continuée jusqu'à ce qu'il se change en beurre. On en fait l'essai. S'il picque assez le palais, on lui trouve la perfection qui convient. Il laisse alors un goût semblable à celui : du lait d'amande. Ce vin Tartare est capable d'enyvrer. Il est d'ailleurs agréable & diuretique...

Karale front a. Le Karakolmos, ou le Kolmos noir, est la liqueur des Seigneurs Tarrares. eu ko mus neer. Pour le faire, on bat le lait jusqu'à ce que les parties grossieres se précipitant au fond, comme la lie du vin blanc, les plus pures qui demeurent ayent l'apparence du miel nouveau. Les sedimens sont abandonnés aux domestiques , & leur causent un sommeil extremement profond. Rubruquis rend témoignage que cetre liqueur est fort faiue & d'un agrément extraordinaire.

Baatu avoit trois laiteries, à une journée de sa résidence. Il en tiroit, cha-Laiteries de B - 25.4. que jout, le Karakosmos de cent jumens, sans compter le lait pur que ses Sujets lui fournilloient de trois en trois jours, comme les Laboureurs de Syrie

donnent à leurs Seigneurs le tiers de leurs fruits. A l'égard du lait de vache (8), les Tartares, après l'avoit battu, le font bien Ubges da lais de vacilità cuire au feu, & le mettent dans des outres, pour l'hiver, fans le faler. Il ne

> (1) Ils ne font aucun boudin de porc. Les (7) D'autres Voyageurs la nomment Ku-Eluths d'aujourd'hui ne mangent pas même la chair de cet animal; ce qui doit faire juger (8) Lait de chevre, dans la Traduction que leurs ancêtres n'en mangeoient pas. Françoife.

(6) Voyez ci-deffus.

l'aiffe pas de fe conserver; ce que l'Aureur artribue à la précaution qu'on prend de le faite cuire. Lorsque le lair de beurre est devenu aussi aigre qu'il est possi- se mens sur ble, on le fait bouillir aussi sur le seu. Il se caille; & seché ensuite au soleil, LA GRANDE il devient auffi dur que l'écume du fer. On le mer alors dans des facs de peau TARTARIE. jusqu'à l'hiver. S'il arrive que le lait vienne à manquer dans certe faison, on y supplée en mettant ce lait de beurre caillé, que les Tartares nomment Griut (9), dans des boureilles de peau qu'on acheve de remplir d'eau chaude, & qu'on bar jusqu'à diffolution. Cette liqueur est fort aigre. Les Tartates ne boivent jamais d'eau pure. Mais leurs etclaves son réduits à boire de l'eau bourbeufe.

1255 ...

La maniere de traire les jumens est très-simple. On attache les Poulains à une Maniere de unitélongue corde, qui est étendue entre deux poteaux. La jument s'approche d'eux se les Jumens, & se laisse prendre les terines. Lorsqu'elle fait quelque résistance, on mer sous elle un Poulain qui la fuce quelque tems. Alors on écarte le Poulain, & la iument devient traitable (10).

Le Kosmos & les autres liqueurs sont toujours placées dans l'inrérieur de la maison, sur un banc près de la porre, avec un joueur de violon à côté. Rubruquis vir en Tarrarie diverses sortes d'instrumens de musique, qui ne sonr pas connus en France. Mais il n'y vir pas de guitarres, ni de violes telles que les nôtres.

Réjoniffances 3

Lorfque les Tartares s'affemblent pour se réjouir, ils jettent quelques poures de liqueur sur leurs starues, en commençant par celle qui est au-dessus de la têre du Mairre. Enfuire un domestique de la maison, sortant avec une rasse pleine, en verse trois fois du côté du Sud, à l'honneur du seu. Chaque libation est accompagnée d'une révérence. Il fair la même cérémonie du côté de l'Est. à l'honneur de l'air; du côté de l'Ouest, à l'honneur de l'eau, & du côté du Nord, à l'honneur des morts. Aussi-tôt qu'il est rentré dans la maison, deux autres domestiques, qui se riennent prêts pour son retour, avec deux tasses & deux foucoupes, présentent à boire à leur Maître & à leur Maîtresse, qui sonr assis sur le même lit. Avant que d'en goûter, le Maîrre commence toujours par en repandre un peu sur le plancher, ou sur le col de son cheval, s'il est actuellement monré, S'il a plus d'une semme, c'est celle avec laquelle il a passé la derniere nuit, qui est assise près de lui, dans sa propre maison, où toutes les autres femmes sont obligées de se rendre pour prendre part à la sère. On reçoir ce jour-là des visites & des présens.

Dans ces festins, lorsque le Maître commence à boire, un de ses domestiques erie Ha, & la musique se fair entendre. Si la scie est du premier ordre, tous les domestiques frappent des mains, & se mettent à danser; les hommes devant le Maître, & les femmes devant leur Maîtresse. Aussi-tôr que le Maître a bû , le même domestique répéte son cri , la musique cesse , & l'on sert la liqueur à la ronde. Les rasades se renouvellent souvent, jusqu'à ce que toute la compagnie soit yvre. La maniere Tartare, pour presser quelqu'un de boire, est de le prendre par l'oreille, & de l'agiter un peu jusqu'à ce qu'il air ouvert la bouche pour recevoir la liqueur qu'on lui présente. Alors on se met à battre-

(9) Les Tartares de la Ctimée l'appelloient Tour, du tems de Cantarini. (10) Purchas, abifup. p. 5 & fuiv.

Pp.iijj.

ECLARREIS. LA GRANDE

des mains & à danser devant lui (11). Dans les occasions extraordinaires de ETMENS SUR rejouissance, une personne de l'Assemble prend une tasse pleine, tandis qu'un autre fait la même chose; & tous deux s'avancent en chantant & en dansant, TARTARIE. chacun de leut côté, vers celui qui est l'objet de la sète. Mais au moment ou'il avance la main pour recevoir la taile, ils fe retirent légerement; &, revenant ensuite, ils recommencent plusieurs fois le même badinage. Lorsqu'ils lui voyent un air gai & de l'empressement pour boire, ils lui donnent la tasse, & se merrent à chanter, à danser & à frapper des pieds & des mains, jusqu'à ce qu'il ait bû (12).

Marianes des Tattates,

Comme les Mongols sont obligés d'acheter leurs femmes, les filles vieillissent quelquefois avant le mariage, lorsque leur famille ne trouve pas l'occation de s'en detaire. Le mariage n'est pas permis au premier & au second degré de parenté; mais on ne fait pas scrupule d'épouser deux sœurs. Les veuves ne se remarient jamais, parce que les Tartares sont persuadés que ceux qui les ont fervis dans ce monde les ferviront auffi dans l'autre, & que les femmes retourneront à leurs maris. Cependant un fils peut époufer toutes les femmes de son pere, à l'exception de celle dont il a recu la vie. La Cour ou la maison d'un pere ou d'une mere étant le parrage du plus jeune des fils, qui est obligé, par conséquent, de prendre soin des semmes de son pere comme d'une partie de la succession, il peut user d'elles comme des siennes; mais avec la perfuation qu'après leut mort elles n'en retourneront pas moins à fon pere. Lorfque le marché est conclu avec les parens pour une fille, ils font une fère, pendant laquelle la jeune fille se retire chez ses amis pour s'y cacher. Le mari va demander sa femme à son beau-pere, qui lui repond ; " ma fille est à » vous: allez la prendre où vous pourrez la trouver. En vertu de ce droit, il la cherche avec le secours de ses amis; & lorsqu'il l'a trouvée, il la mene chez lui , comme une conquête qu'il devroir à la force.

Parrage des ocge, attents domertiges entre ter hommes & les connets

Les affaires & le travail domestique sont partagés entre le mari & la femme. L'office des hommes est de faire des arcs & des fféches, des érriers, des brides & des felles, de construire des maifons & des chariors, de prendre soin des chevaux, de traire les jumeus, de battre le Kosmos, & de faite des outres & des bouteilles de cuir pour le conserver. Ils sont aussi chargés de l'entrerien des chameaux. A l'égard des brebis & des chévres, le soin en est communentre les hommes & les femmes. Cependant c'est aux hommes qu'appartient celui de tanner les peaux, avec du lait de brebis épaissi & salé.

Le rolle des femmes est de conduire les chario s (13), d'y placer les maisons & de les décharger; de faire le beurre & le Gri-ut; de nettoier les peaux & de les coudre, ce qu'elles font avec des nerfs d'animaux, divifés en petits fils, qu'elles ont l'art de tordre. Elles font toutes fortes d'habits , de fandales & de galoches. Elles fabriquent les feutres dont on couvre les maifons.

Lour maloro greté.

L'Auteur ne donne pas une idée avantageuse de la propreté des Tartares. Jamais ils ne lavent leur vaifelle. Lorfque leur viande est cuite, ils se contentent de jetter, dans le plat qui doit la contenir, un peu de bouillon, qui ls remet-

(11) Aure Ini , dans la Traduction Fran- que les Dames Tarrares se sont de si eaux chariots qu'il tui est impossible de les d'erire, & (12) Purchas, ubi fin. p. 4. qu'il auroit fouhaité de f(avoir le de fle n pour (15) Dans un autre endroit, l'Auteur dit en donner la représentation.

tenr foigneusement dans le por. Loin de laver leurs habits, ils maltraitent ceux Ectatation qui les lavent, & les leur enlevent avec violence, parce que Dieu, difent-ils, semens sur seroit faché contr'eux & seroir entendre son tonnerre s'il voyoir des habits LA GRANDA fuspendus pour sécher. Ils redoutent rellement le connerre, qu'aussi-tôt qu'ils TABTARIE. commencent à l'enrendre ils font fortir les Errangers qui se trouvent dans leurs

1255.

He traigeant le maisons, & s'enveloppant dans un seurre noir ils y demeurent en silence jusqu'à la fin du bruit. La méthode pour se laver est de remplir leur bouche d'eau & de la cracher dans leurs mains, qui leur fetvent à fe nétoyer le vifage & les

autres parties du corps (14). Les Tarrares font leur principal exercice de la chasse. Elle contribue beaucoup à leur subsistance. Ils prennent les bêtes en les rensermant dans un cer-Tariares. cle (15). Pour la chaffe des oiseaux, ils ont un grand nombre d'oiseaux de

proie, qu'ils portent sur le poigner droit. Ils metrent au col du faucon une courroie de cuir, qui lui rombe jusqu'au milieu de la poirrine; & lorsqu'ils le lâchent fur fa proie, ils lui lient avec la main gauche la tête & l'estomac, afin qu'il puisse rélister au vent & qu'il ne prenne pas rrop haut son essor (16).

# Enterremens . Punitions . & Prêtres des Tartares.

L. A vûe des Malades n'est accordée, en Tartarie, qu'à ceux qui en prennent Sepentifin pous toin. Aufli-tôr que quelqu'un est atraqué d'une maladie, on mer à sa porre une marque qui ne permet à perfonne de le visirer. Dans ces occasions , les Grands ont des gardes autour de leurs maifons, dans la crainte qu'il n'y entre quelque malin Esprit ou quelque vent nuisible, avec ceux qui seroient tentés de s'approcher.

A la mort de quelqu'un, on fair pour lui de grandes lamentarions dans sa Drull enusage, famille. Ceux qui doivenr porrer le deuil sonr exempts du rribut pendant le cours de l'aunée. Mais rous ceux qui se rrouvent dans la maison du Mort sonr exclus de la Cour du Souverain, pour un an si le Morr est un homme, & pour un mois si ce n'est qu'un enfant. L'usage commun est de laisser près du rombeau. Tombeaux une des maifons du Morr. S'il est de la race de Jenghiz-khan, le lieu de sa sepulture n'est guéres connu. Les tombeaux des Grands ont des gardes établis, qui font logés dans les maifons qu'on y laisse. Rubruquis ne pur êrre informé si les Tarrares enterrent des richelles avee leurs Morts (17).

Les Komaniens, ou les Kopehaks, bârilfent pour leurs Morts de grandes tombes, fur lesquelles ils placent leur figure, le visage rourné à l'Est & tenant dans la main une taffe à boire vis-à-vis du ventre. Sur les monumens des grands Hommes, ils élevent des pyramides ou de petites maifons, pour leur compofer une Cour. L'Auteur vir, dans quelques endroits, de groffes tours de pierre, & dans d'autres lieux des pyramides de pierre, quoiqu'il ne se trouve pas de pierres dans les cantons voitins (18). Il vir fur un rombeau feize cuirs de chevalsuspendus à de grands piliers, quarre vers chaque Partie du Monde, avec du kofinos & de la viande pour la nourrirure du Mort. On l'affura néanmoins que

(17) D'autres Ecrivans l'affurent & l'ont (18) Bentink ne penfe pas de même , comme on l'a déja remarqué.

<sup>(14)</sup> Pilgrimage de Purchas, p. 7. (15) On a và la description de cette chasse verifié. Voyez el-desin. au Tome précédent.

<sup>(16)</sup> Purchas , whi fup. p. 6.

#### HISTOIRE GENERALE

ECLAIRCIS- c'étoit le tombeau d'un Tarrate chrétien. Il obsetva, vers l'Est, d'autres especes STAINS LUR de fepulcres, quelques-uns fur-rout qui étoient composés d'un grand pavé de 14 GRANDE pierre, rond ou quarré, avec quatre groffes pierres élevées de chaque côté vers les points cardinaux du Monde.

TARTARIE. 1255. Juffice des Tar-

Les loix de la Justice Tartare ne sont pas incommodes par le nombre. Lorfque deux hommes se battent, il n'est permis à personne de se mélet de la querelle. Un pere même n'oseroit prendre parti pour fon fils. Mais celui qui est maltraité à droit de portet sa plainte à la Cour des Seigneurs ; & quiconque enrreprendroir de lui nuire après son appel, seroit condamné à mort. Mais il ne doit pas rarder à prendte cette précaution, & la Loi l'oblige de se présenter avec l'offenseur.

Penition des traits.

Il n'y a point de crime qui foit puni de mort en Tarrarie, à moins que le coupable ne foir pris fur le fair, ou qu'il ne se trahisse lui-même par sa propte contestion. Aussi emploic-t-on la torrure pour l'atracher. La peine du meurtre reconnu est la mort, comme celle de l'adultere & le vol. Les petits larcins, tels que celui d'un mouton, n'exposent qu'à la bastonade, à moins qu'on n'en ait été convaincu plufieurs fois. Ce châtiment s'exerce avec beaucoup de féverité. Si la sentence porte cent coups, elle doit être exécutée avec autant de barons différens. On punit auffi de mort les imposteurs qui se font passer faussement pour Ministres des Princes étrangets, & les Magiciens ou les Sorciers (19).

O Sue des l'rèdicto

Les Prêtres Mongols exercent aussi la divination. Ils sonr en grand nombre, & leurs ordres doivent être exécutés promptement. Rubruquis ne rapporte rien d'eux qu'il n'eût appris de Boucher & d'autres perfonnes dont il respecte le témoignage. Ils ont un Chef ou une espece de Patriarche, dont la maison n'est junais à plus d'un jet de pierre du Palais du Khan, & qui veille à la garde des chariots fur lesquels on transporte les statues religieuses. Les autres ont leur lozement dans des lieux affignés, où ils recoivent les confultations de ceux qui 14 entendent fe livrent à leurs impoltures. Quelques-uns sont affez versés dans l'astrologie judiciaire (20), patticuliérement le Pattiarche. Ils prédifent les éclypses de Soleil & de Lune. Lorfque ces phénomenes arrivent, ils battent du tambour, als frappent fur des bassins, ils accompagnent ce bruit de cris effroyables; & cette cerémonie se tetmine par un grand festin , pour lequel ils ne manquent de rien , parce que le Peuple leur fournit abondamment dequoi boite &c manger.

De tabage juli-Euric.

> Ils font connoître les jours heuteux ou malheureux pour toutes fortes d'enrteprises. Jamais on ne leve d'armée & l'on n'entre en guerre sans les avoir consultés. Il y a long-tems, observe Rubruquis, que les Tartates seroient retournés en Hongrie, s'ils n'étoient artêtés par leurs Devins. Ils font passer entre deux feux tout ce qui est porté à la Cour, & l'on juge facilement qu'il leur en reste quelque partie. Ils purifient les maisons & les meubles des Morts. Le Pere André & ses Compagnons avoient été putifiés par cette méthode, non-seulement parce qu'ils apportoient des préfens, mais encore parce qu'ils avoient appartenu au Khan qui étoit mort depuis peu. Rubruquis, qui n'avoit rien ap-

(19) Les Mongols & les Fluths les nomment Sammans Chammans.

(10) En Aftronomic, fuivant Putchas.

potté

porté pour la Cour, ne sut pas soumis à cette épreuve. Un animal, ou toute autre chose qui tombe en passant entre deux seux, appartient aux Prêtres.

C'est un usage des Tartares d'assembler toutes les jumens blanches, le 9 de LA GRANDE Mai, pour les faire confacrer par leurs Prêtres. On ne dispense pas les Prêtres TARYARIE. chrétiens d'affifter à cette cérémonie avec leurs encenfoirs. Elle confifte à répandre un peu de nouveau kosmos, parce que c'est alors qu'on commence à des junes blanboire de cette liqueur ; à peu près , dit Rubruquis , comme on fait en France ches. pour le vin, aux têtes de S. Barthelemy & de S. Sixte, ou pout les fruits le jour de S. Jaques & de S. Christophe.

A la naissance d'un enfant, on invite ces Devins à s'expliquer sur sa destinée, Devins Tartares. On les appelle aufli pour employer leurs charmes fur les malades , & pour déclarer si la maladie est naturelle ou l'effet de quelque sortilege. Pascha, dont on a déta parlé, raconta l'histoire suivante à Rubruquis.

Schirina , temme chrétienne de Mangu-khan , avoit reçu un préfent de Hilloire 120011quelques précieuses fourrures, sur lesquelles les Prètres avoient pris plus que tre à l'introquet, leur droit dans la cérémonie de la purification. Une de ses semmes l'ayant informée de certe fraude, elle leur en fit des reproches. Que que-tems après, elle fut attaquée d'une maladie, qui lui faisoit souffrit de grandes douleurs dans roures les parties du corps. On appella les Devins (21), qui s'étant affis à quelque distance de l'Impératrice, ordonnerent à une de ses femmes de porter la main dans l'endroit où cette Princesse sentoit le plus de mal . & d'en rirer ce qu'elle y trouveroit. Elle en tira une pièce de feutre, qui étant mife à terre par leur ordre commença aufli-tôt à faire du bruit & à le remuer comme un animal vivant. Ils jetterent cette pièce dans de l'eau, où elle fut changée en Sangfue, Tous affurerent hardiment que l'Impératrice étoit malade d'un forti- Effett tracture lege, & firent tomber leurs accusarions sur la semme qui les avoit eux-mêmes accusé d'avoir volé les sourrures. Cette malheureuse créature sut menée sur le champ hors de l'enceinte des rentes, où elle reçut la bastonade pendant sept jours consecurifs. Enfin l'Impératrice mourante demanda grace pour elle dans les termes les plus touchans. Cependant le Khan informé que les tourmens ne lui avoient rien fait confesset, ordonna qu'elle sut mise en liberté. Alors les Prêrres accuserent la Nourrice des jeunes Princesses, qui étoit mariée au principal Prêtre des Nestoriens. Cette femme fut mise à la torture, avec une de ses servantes, qui déclara que sa Maitresse l'avoit un jour envoyée faire diverses questions à un cheval. La Maîtresse confessa elle même qu'elle avoit donné quelque charme à l'Impératrice, pour gagnet sa faveur ; mais elle nia constamment d'avoir rien fait qui pût lui nuire. Elle déclara aussi que son mari n'avoit eu aucune part à ce qu'elle avoit fait , & que pour lui en dérober la connoissance elle avoir brûlé ses caracteres qu'elle avoir employés. Mais ses protestations ne lui fauverent pas la vie, & n'empêcherent pas que son mari ne für livré au jugement de l'Évêque, qui étoit alors dans le Royaume du (21)

(11) Dans les Traductions Françoise & An- blable, c'est que sans être ni Devins ni Sorgloife, ils font quelquefois nommés Devins, ciers, ils étoient affez fourbes pour avoir quelquefois Sorciers & Magiciens. Cependant trompé les spessares par quelqu'artifice qu'il in eparoit pas qu'ils exerçaisent de fortileges. et air de s'imaginer. Et air courter, ils en découvrent un par la [12] Pigrimage de Patchas, p. 41 & suiv. divination. Mais ce qui paroît affez vraifem-

Tome VIL

ECLAIRCIS. SIMINS SUR

Qq

ECLAIRCIS-TARTARIA. 1255.

Quelque-tems après, une autre femme de Mangu-khan avant mis un fils au-SIMINS SUR monde, les Prêtres annoncerent à ce jeune Prince une longue vie & toutes fortes de prosperirés. Il ne laissa pas de mourir bien-tôt; ce qui rendir la mere si furieufe qu'elle reprocha vivement aux Prêtres une si basse imposture. Ils eurent Autres excle des l'effronterie de lui répondre : » Madame; la Noutrice de Schirina , qu'on a Printes Tattares. » fair mourir justement , a joint à ses autres crimes celui d'empoisonner votre » fils, & nous avons la douleur de la voir actuellement qui emporte le Prince.

Cette simple déclaration eur tant de pouvoir sur une mere affligée, que s'étant fait amener à l'instant le fils & la fille de Schitina, elle leur fit donner la mort. Mais ce n'étoit pas la fin de cette tragédie. Un jour que le Khan se souvint de ces deux enfans, il demanda ce qu'ils étoient devenus. On lui apptit. leur fort, qu'il avoit ignoré. Dans le chagrin qu'il en eut, il s'emporta furieufement contre sa femme, pour avoir osé prononcer une sentence de mort sans sa participation, & la fit enfermer dans un donjon l'espace de sept jours, avec ordre de lui retrancher toutes fortes d'alimens. Il fit foufftir une mort: cruelle aux exécuteurs qu'elle avoit employés à fa vengeance, & la Reine même n'auroir pas été plus épargnée si elle n'eût eu de lui plusieurs enfans. Après une scene si sanglante il quitta sa Cour , & son absence dura plus d'un mois (23).

brutuis leur ag-

Rubruquis ne fait pas difficulté d'attribuer aux Prêtres Tartares le pouvoir. de troubler l'air par leurs charmes. Mais lorsque leur art n'a pas la force, ditil, de chasser le froid, qui est extrêmement rigoureux vers les têtes de Noël, ils en rejettent la cause s'ur quelque malheureux Sujet du Khan, qu'on arrête aussi-tôt & qui est condamné à la mort. Entre plusieurs récits de cette nature, Rubruquis aifute que ces Prêtres invoquent le Diable, pour apprendre de luice qu'ils veulent sçavoir. Lorsqu'ils sont obligés de répondre aux consultations du Khan, ils placent au milieu de leur maifon une pièce de viande bouillie. Un d'entr'eux, qui est choisi pour cette opération, prononce quelques paroles. mysterieuses & trappe contre terre, d'un tambour qu'il tient à la main. Ensuite il tombe dans une espece de délire, accompagné d'étranges agitations. On le lie. Le Diable, dit Rubruquis, vient à lui dans les ténebres, lui donne un peu de viande à manger & répond à ses questions.

L'Auteur raconte encore, fur le témoignage de Boucher, qu'un Hongrois. curieux s'étant caché dans la maison des Pretres, pour être témoin de ce qui s'y passoit, entendit au milieu de leurs conjurations la voix du Diable, qui se laignoit de ne pouvoir entrer parce qu'il y avoit un Chrétien parmi eux. Le Hongrois, qui s'apperçut aussi-tôt de quelques mouvemens qu'on faisoit pour le chercher , prit le parri de se retirer par le plus court chemin. On soupçonneroit volontiers Rubruquis d'avoir forgé toutes ces fictions pour donner l'air plus merveilleux à fon voyage, si la simplicité de son caractère ne faisoit juger. qu'il étoit persuadé lui-même de toutes les fables qu'il raconte:

Leure de Man-Lower.

La Lettre qu'il avoit reçue du Khan pont le Roi, commençoit par ces ternu Man à Sunt mes : « Voici le Commandement du Dieu éternel. Comme il n'y a qu'un Dieu » éternel dans le Ciel 3 qu'il n'y ait qu'un Seigneur souverain sur la terre. C'est

<sup>(23)</sup> Il auroit été plus naturel de faire tombet la colete fur les Prét: es. On épargne ici : gux Lecteurs d'autres détails authiridicules.

. Chinghiz-khan (24), fils de Dieu & de Tuningu-tinjey (ou Chinjey), qui Echalbelle " fignitic Son de fer (25), Nous Mongols, Naymans, Markats & Moslemans, semens sur » faifous sçavoir par Mangu-khan, à Louis, Roi de France, & à tous autres LA GRANDE » Seigneurs & Pretres, &c. Cette Lettre, qui est assez longue, se réduit, TARTARIS. pour le sens, à déclarer » que David, qui avoit pris la qualité d'Ambassacleur w des Mongols vers le Roi Louis n'étoit qu'un fourbe & un imposteur ; que les " Ambaifadeurs que le Roi Louis avoit envoyés au Khan avec David étant ar-» rivés à la Cour de ce Prince après sa mort, Kharmis, sa veuve (26), les avoit » congediés avec une pièce de foie & des Lettres ; mais qu'une femme , qui étoit » méchante & plus méprifable qu'un chien , pouvoit avoir ignoré les affaires de » paix & de guerre, & ce qui appartenoit au bien de l'Etat : que les deux Re-» ligieux que le RoiLouis avoit envoyés à Mangu-khan n'ayant pas ofé se char-» ger de conduire avec eux un Ambalfadeur Mongol , Mangu envoyoit à Louis, » par ces mêmes Religieux , ce Commandement du Dieu éternel ; scavoir , que » s'il étoit disposé à le soumettre au Khan , il pouvoit recevoir des Ambassa-» deurs pour traiter des conditions de la paix ; mais qu'au contraire, si se fiant

# CHAPITRE III.

» trop à la distance des lieux , à la largeur des mers & à la hauteur des monta-. gnes, il comptoit pour rien la haine des Mongols, il éprouveroit de quoi ils

Voyages de MARCO - POLO ou MARC - PAUL Vénitien . en Tanarie.

## INTRODUCTION.

L'AN 1150, fous le regne de Baudouin (18), Empereur de Constantino-Verpres de devin Polo, s'embarquerent à Venise pour Constantinople, d'où faisant voile par le Pont-Euxin à Soldadia, ou Soldaia, ils se rendirent ensuite à la Cour d'un grand Prince des Tartares (19), nommé Barka, qui tenoit sa Cour dans les

(14) Il seroit surprenant que eette Lettre eut parle de Jenghiz-khan comme s'il eût encore véeu; ce qui porre à croire qu'il s'y est gliffé quelqu'erreur ; à moins qu'on n'aimât mieux regarder le nom de Jenghiz-khan ou Chinghiz-khan comme un titre. Mais la Letere d'Ascelin ne s'accorde pas avec cette idée.

» étoient capables contre leurs ennemis (17).

(15) Celt ainfi, dit Rubruquis, qu'ils ap-pellent Jenghiz-khan, parce qu'il étoit his d'un Forgeron, quoiqu'ils lui donnent anffi le nom de fils de Dieu. Mais ce Voyageur eonnoissoit mal l'origine de Jenghiz-khan, quoiqu'il eût été fi long-tems en Tartarie. Les parentheles qui renferment Chinjey font du Traducteur François.

(16) C'est peut-être Khaumis , que les Auteurs orientant nomment Ogul janmish, Mangu la fit mourir pour avoir embraffé les interêts de Sicamon , ee qui l'a fait maltraiter par les

Hiftoriens Chinois. (17) Pilgrimage de Purchas, p. 45. Au reste, les Allemands appellent Rubruquis Ruisbrouk. Le Manuscrit Latin porte Rubruk, (18) Constantinople fut prife fur Bandouin en 1591. Ainsi le voyage de Marco-polo ne

eut s'être fait en 1269, comme le potre le Manuscrit de Baste. (19) Guthak dans le Manuserit de Baste, & Barba dans celui de Berlin,

Qq ij

Lear retour jusqu'en l'erie.

Villes de Bolgara & d'Affara. Après y avoir passé une année entiere, ils pen-INTRODUC- foient à leur retour , lorsque la guerre s'alluma entre Barka & un autre Prince Tattare nommé Allau. Cette querelle s'étant terminée par la défaite de Barka, les deux Vénitiens quitterent le Pays par des chemins détournés, & se rendirent d'abord à la Ville d'Oukak (30), à quelque distance de laquelle ils passerent le Tigre. Enfuite, étant entrés dans un vaîte Défert, où ils ne trouverent ni Villes ni Habitans, ils arriverent à Bokara, Ville considérable de Perse, qui étoit la rélidence du Roi Barka,

Réfolution qu'ils 's Cout de

Ils s'y arrêterent trois ans, au bour desquels un Grand Seigneur Tartare, prenisent d'aller député par Allau à l'Empereur de Tartarie, paffant par Bokara, les engagea TEmpercur Ku- par fes careffes & fes prefens à l'accompagner dans fon voyage. Ils scavoient déja la langue Tartare. S'étant fait un cortège honorable de quelques perfonnes qu'ils avoient amenés de Venife, ils partirent avec cet Envoyé. Leur route fur pénible & dura quelques mois; mais ils arriverent enfin à la Cour de l'Empereur Kublay, qui, les ayant reçus avec bonté, leur fit divetses questions sur Ce Prince les les loix & la Religion des Pays Chrétiens. Après les avoir retenus quelquetems, il forma le dessein de les envoyer au Pape avec un Ambassadeur, nommé Kogatal (21), pour demander au Souverain Pontife des Chrétiens, cent hommes instruits dans les sciences, qui fussent capables de convaincre les Prêtres

enroie à Rome. Ser vier-

Tarrares que la Religion Chrétienne étoit non-seulement la meilleure, mais la feule par laquelle les hommes pussent être sauvés, & que les Divinités de la Tarrarie n'étoient que des Diables, qui avoient aveugle les Nations orientales jufqu'à s'en faire adorer.

Lear rest, jufwalk Venute-

L'Empereur leur donna une petite tablette d'or, sur laquelle étoient gravées les armes Impériales. Elle devoit leur fervir de passeport dans tous ses Etats , & leur faire obtenir des Gouverneurs toutes les commodités nécellaires pour leur route. A peine furenr-ils à vingr milles de la Cour, que l'Ambassadeur étant tombé malade, ils furent obligés de continuer leur marche fans lui. Les chemins étoient si couverts d'eau, qu'ils emploierent trois ans pour arriver à (42) Jazza, Ville d'Armenie, d'où ils se rendirent à Acre, au mois d'Avril de l'annce 1269, & delà à Venife. Nicolas Polo qui avoit laille fa femme enceinte, la trouva morte à fon retour. Elle avoit mis au monde un fils, nommé Marc. qui étoit alors âgé de dix-neuf ans (33).

12s resemblent

Deux ans après, les deux freres & le jeune Marc, chargés des lettres du Pape en Tartane avec Gregoire, entreprirent de retourner en Tartarie, avec deux Freres Prêcheurs nommés Nicolas & Guillaume, De Tripoli, s'étant rendus par mer à Jazza, en Armenie, ils s'engagerent par terre dans une route fort pénible, qui les Commentity conduitit enfin à Klemen fu (34), Ville de la dépendance du Grand Khan. Ce

fast reque.

Prince fut informé de leur approche, quoiqu'ils fussent encore éloignés. Il envoya au-devant d'eux un corps de quarante mille hommes, pour leur servir d'escorre jusqu'à sa Cour. L'accueil qu'ils y recurent sur si honorable, & les careffes du Khan fi diftinguées, que les Courtifans Mongols en conçurent de la jalousie. Le jeune Marc se rendit capable de parler & d'écrire en quatre diffé-

(10) Grikata dans le Manuserit de Berlin. Glaza. C'est peut être dy as ou Lajazza.

(33) Un Manuscrit lui donne dix-sept ans ; (11) Gogneal dans le Mannicrit de Berlin. ce qui mettroit fa naiffance en 1151. Auffi le (12) Glafie, Le Manuscrit de Balle porte Manuscrit de Berlin met il leur départen 1252. (14) Klemins su dans le Manus, de Berlin.

rentes langues Tattates. Il acquit tant de saveur auprès de Kublay, par les éclaircillemens qu'il lui donna sur les Pays qu'il avoit traversés , que malgré sa jeu- Introducnesse le Khan l'emploia aux affaires les plus importantes. Ille chargea de diverses commissions à Karahan & dans d'autres parties de l'Empire. La méthode de ce seune Voyageur étoit de commencer par l'exécution des ordres de l'Ensperent, & de donner le reste du tems à s'instruire de tout ce qu'il y avoit de curieux dans les Provinces & les Villes, & à remarquer leur fituation. Il écti-

voit ses observations, telles qu'on les lit au second Livre de ses Voyages. Quelques années après, nos Vénitiens prirent la refolution de retourner dans Aquello acraleur patrie; mais le Khan ne put confentir à leur depart. Le chagrin qu'ils en fon ils obienteurent avant été connu de l'Ambassadeur d'Argou, Roi des sudes, qui étoir écurum

venu demander en mariage, pout fon Maitre, une Princelle du fang de Kublay, ce Ministre obtint pour eux la permission d'accompagner cette Princesse, qui se nommoit Kogatine (35) sous prétexte de faire honneur au Roi son Maitte, Ils quitterent la Cour du Khan, à bord d'une Flotte de quinze Vaiffeaux à quatre mâts, chargée de munitions. Ils avoient deux tablettes d'or, pour l'usage qu'on a déja pris soin d'expliquer, & la Flotte portoit avec eux divers Amballadeurs pour le Pape & pour d'autres Princes Chrétiens. Après trois mois de navigation, ils gagnerent l'Isle de Java (36), d'où traverfant la mer de l'Inde, ils artivetent enfin à la Cour d'Argon. Ce Monarque étoit mort; mais la Princelle Rogatine fut marice à son fils. Les Vénitiens pattirent, après avoit obtenu deux tablettes d'or de Khia-kato, qui gouvernoit ce Royaume pendant la minorité. Ils effuyerent beaucoup de fatignes jusqu'à Trebizonde & Constantinople, d'où ils se rendirent à Venise en 1295, chargés d'honneur & de richetles.

Telle est l'Explication préliminaire que Mateo-Polo donne sut ses Voyages , Recincies for dans les dix premiers Chapitres de la Relation qu'il composa après son tetout. & tet 17 is na Nous avons un grand nombre de traductions & d'éditions de cet Ouvrage, en de Marco pour differentes langues. Il fut d'abord publié à Lifbonne, en 1502, traduit en langue Portugaife, avec deux autres Relations de Voyage; celle de Nicolas le Venitien , ou de Conti (37) , qui avoit passe vingt-cinq ans dans les Régions de l'Est , vers l'année 1400; & celle de Jerôme de S. Etienne, Genois, qui confiste dans une lettre écrite en 1499 de Tripoli à un ami Allemand. Ce fut parrieulierement fur les lumieres de ces ttois Auteurs, que les Portugais entrepritent & continuerent leurs découvertes aux Indes Otientales, par le Cap de Bonne-Esperance; & c'étoit dans la vue d'encourager un si grand dessein que ce Recueil avoit été publié (38).

Les Scavans doutent fi l'Ouvrage fut composé d'abord en Italien ou en La- On doute entin. Muller prétend qu'il est aisé de juger, par les Préfaces des deux Traductions pour les langues Latines, qu'il fortit des mains de l'Auteur en Italien. La premiete de ces deux composés Traductions fut faite à Boulogne en Iralie, par François Pepin, Contemporain de Polo; ce qui est une preuve assez forte qu'il avoit éré composé d'abord

(35) Koganin dans le Manuf. de Berlin-(36) Jana dans le même Manuscrit.

(37) Orrolius le nomme Nicolas des Co-

mus. Poggsus, Sécretaire du Pape, l'écrivit en Latin, fur les récits de l'Aureur même, Elle

fe trouve dans Ramusio, Purchas & d'autres Collecteurs.

(38) Voyez la Préface de Muller, dans fon-Edition des Voyages de Marco-polo.

Qq iij

INTRODUC.

en Talien, La feconde fur faire en Allemagne, & le Traduceur nous apprend dans la preface qu'il avoit travaillé fur l'Italien même de Marco-polo, Muller n'ofe alfuere que la copie publiée en 1513 par Ramuño fur d'apres l'Original. Mais, en 1590, il s'en fit une de diction Italienca à Trovijo, que Malten a'voit pas vie, & qui, s'ilen faut croire Bergeron (19), fut imprimet d'après l'Original, écrit par l'Auteur même, en Talgine de fou tents, qui ciori different de celui qu'on parloir du tenus de Ramuño, comme on peur le vérifier par la comparatión de deux titres. Cext gui croient que Polo écrivir en Latin, sa-content qu'ayant été long-tems priformier à Genes, il composi fon Ouvrage bitunt de cette Ville, & qu'enfoirie il en paru une autre Traduction latine par un Religieux Franciquain. Mais Muller, qui fait ce recit ne pur découvrir rien de certain fur l'emplé fonnement de Polo.

La premiere de ces deux Traductions Latines n'a jamais été imprimée. Il s'en trouve une copie manuferite à Padouë, dans la Bibliothéque des Chanoines de Laran, & une autre à Betlin dans la Bibliothéque du Roi de Pruffe.

La faconde Traduction laine, faire en Allemagne, fut d'abord publicé feul è Bille, fous le tirre de Mariè Pauli Vanui, de Regionibu Orinatatibus, Libri tras. Elle fut enfuire inferée dans le Novas Orbis ou la collection de simon Gryanus, dont il s'eff that plutieurs étitions. La premiere paruri 2 Paris en 1532. Deux ans après, Michel Herrius en publia une Traduction Allemande 4 Strasbours.

L'édition fuivante fut celle que Ramofio donna en Italien, dix-neuf ans après celle de Strafbourg, c'elt-à-dite en 1555, fous le titre De i Viaggi di Melfer Murco-polo , Genillhumo Venciano &c. En 158 e lle fut publiée de

latin, avec d'autres pièces, à Helmflad, par Reynerus Reyneicius.

En 1500, l'autre édition Italienne fui publicé à Trevifo, fous le titre de Marco-polo (40) Ventiano delle maraviglié det Mondo, per lui vedute. Jerôme Megifrus compola une Géographie Tartare, fui le texte Italien de Ramufio, qu'il fit imprime à Leipfe, en 1611. En 1613 Purchas inféra, dans fa grande Collection de Voyages, une Traduction Applied de la Copie de Ramufio. En 1664 (Fatçamaker publis à Amfterdam une Traduction Hollandoife du latin de Reyneicius, a voce les Relations de S. Etienne & de Haison.

Enfin l'on vie paroître à Berlin , en 1671, par les foins d'André Muller, une nouvelle édition du Latin , publié à Bafle , dont on a fait une Traduction en François , qui se trouve inserée dans le Recueil des anciens voyages en Asie,

imprimé à la Haye en 1735 (41).

Cette édition de Maller ell la plus ample qui eut jamais été publiée. Outre une differation fur le Karay, & Es jugemens de pulieurs Ectivaisn, accompagnés des propres remarques de l'Éditeur, on y trouve une comparation du Manuficit de Bafja, dont il fait ufage, avec celui de Bafja, & l'Italien de Ramafja. Il a pris foin de ranger, en colonnes oppofées, pluficus paffager qui ne s'accordent point. Il fait remarquer aufit que les nombres des Chapitres ne oron pas troupurs les mêmes. & que l'édition Allemande en a deux qui ne fe

(19) Traité des Tattares, chap. 9, par Ber- mine ici pour Pele , plutôt pour Peele ou Paul.

(40) C'est d'après ce titre qu'on se déter- (41) Voyez ci-dessus.

1 194 7 81

trouvent pas dans les autres. Ce qu'il y a de plus surprenant, observe Muller, Marco-potos. c'est de trouver dans nos Ecrivains Modernes plusieurs passages cités de Marco- Introducpolo, qui ne font dans aucune édition de fon Ouvrage. Il en apporte quelques exemples.

Rubruquis & Polo sont les plus distingués de nos anciens Voyageurs en Tartarie. Leurs Relations ont été d'un secours d'autant plus avantageux à la Géo- Resempis & éée graphie, que si l'un a fair connoître les Parties septentrionales de la Tartarie, l'autre nous a donné la connoitlance des Parties méridionales. Rubruquis a ioint à la sienne des éclaircissemens très-exacts sur les usages & les mœurs des Mongols. Mais il n'a voyagé que dans des Deferts : au lieu que Polo a traversé

Carafferra de-

des régions fertiles, remplies de Villes & d'Habitans. Rubruquis n'avoit paspénerré plus loin que Karakarum. Polo s'avança par différentes routes jusqu'à l'extrêmité orientale du Continent. Il décrit avec ordre les Provinces & les Villes de la petite Bukkarie, de Tangur, du Katay & des contrées voifines de la Tarrarie; randis que l'autre ne nous en donne que des idées imparfaites & très-confuses. Polo ne se borne pas au Continent. On le voit entrer dans l'Océan oriental & faire voile autour de l'Inde; course sans exemple parmi les anciens Grees & Romains. Il reprend terre, & continue fon voyage autour dela Perfe & de la Turquie. Aux connoissances dont il n'a l'obligation qu'à sesyeax, il joint celles qu'il s'est procurces par ses informations. Enfin il rapporte dans fa Patrie une infinité de lumières fur toutes les contrées maritimesde l'Afre & de l'Afrique, depuis le Japon à l'Ouest jusqu'au Cap de Bonne-Esperance:

On ne sçauroir lui disputer ce dernier avantage, s'il est vrai, comme on Questiers nous en assure, qu'on conserve à S. Michel de Murano, dans Venise, une de consertes de fes Cartes du Monde, dans laquelle il a marqué distinctement le Cap qui a Marco politic. reçu depuis le nom de Bonne-Ejperance, la Côte de Zanzibar ou Zenjibar, &c l'Isle qui se nomme aujourd'hui S. Laurent (42). Il en faut conclure que les Portugais, dans leurs fameuses expéditions vers l'Est à la fin du quinzième siécle & au commencement du seizième, ne découvrirent qu'une partie des régions dont il avoit déja fait la découverte deux fiécles auparavant, & qu'ils en eurent même l'obligation à ses lumières (43). Ce ne fut qu'au commencement du dix-septième siccle que les Europeens commencerent à marcher sur fes traces dans la Tartarie; mais d'un pas fi lent, que depuis son voyage infqu'à ceux des derniers Millionnaires Jesuites, à peine avoient-ils visité la troifième partie des Pays dont il donne la description. A la verité, Polo, voyageant par l'ordre du Khan ou dans les armées Mongols , avoit un avantage qu'aucun . de ceux qui ont précedé les Mithonnaires n'a pû s'attribuer.

Cepeudant on est forcé de reconnoître que les Relations de Marco-polo sont de son Outrajes remplies de défauts. 1 . Les noms font écrits avec si peu d'exactitude, qu'il est souvent impossible de sçavoir à quelles Places ils appartiennent. Les difficultés augmentent par l'affectation qu'il a fouvent de donner les noms Mongols aux Provinces & aux Villes Chinoifes; noms dont la plupart ne sont peut-être pas connus aujourd'hui des Mongols mêmes. S'il y avoit joint auffi les noms Chi-

(41) Ou plutôt Madagalcar, puisque c'est chap. \$1 & 41: le nom que Polo lui donne dans (on Ouvra- (43) Voyez le Girrael de Litterati , année: ge. Mais il fait une Isle de Zanzabar, Liv. III, 1686, vol. 1, p. 72.

112

nois, fon Ouvrage seroit d'une extrême utilité. Y a-t il bien long-tems qu'on INTRODUC- a decouvert que Khambalu ou Palu est Peking , que Quin-fay est Hangcheu, &c? Ce n'est pas-là néanmoins ce qu'il faut qualifier de faute dans Polo, puisqu'il en peur résulter quelque jour un avantage pour la Géographie.

> 2°. Il n'a près la latitude d'aucune Place, & l'on ne scautoit faire beaucoup de fond fur ses distances & sur ses gissemens. Ses erreuts sont souvent manifestes, & quelquesois l'ordre dans lequel il décrit un Pays ne s'accorde pas avec la verité. Aussi seroit-il impossible de composer une Carte avec quelque justesse sur ses descriptions, qui sont d'ailleurs extrêmement superficielles (44) & qui ne contiennent qu'un petit nombre de Places.

Freurs on fice tions beforiques dr Marco-polo,

A l'égard de la partie historique de sa Relation, elle est remplie d'erreurs & defables. On peut mettre dans ce rang ce qu'il raconte de vingt mille hommes qui furent tués aux funérailles de Mangu-khan (45). Les Habitans de la Tartarie ne font pas en fi grand nombre & la foule n'est pas fi grande fur les routes, qu'on puille se prêter à cette exagération. On marcheroit ttois semaines entières dans le Pays fans rencontrer la dixième partie de vingt mille hommes. Polo rapporte qu'on trouve dans le Tenduk deux districts , nommés Gog & Magog (46), C'est une fauiseté reconnue. Qui pourra crotre ce qu'il raconte des Magiciens Tartates, on des Prêtres, qui excitent, dit-il, des tempêtes , au milieu desquelles ils garantissent le Palais Impérial de toutes sortes de vents, & qui font fauter les plats d'eux-mêmes du buffet fur la table du Khan (47) ? Cependant il donne toutes ces fables fur le témoignage de fes propres yeux. Le récit qu'il fait d'une montagne transportée près de Tauris en Perse, par le pouvoir mitaculeux d'un faint homme (48), est de la même nature. Après cela, ne peut-on pas le foupçonner d'erreur ou de fiction , lorfqu'il assure que de son tems la plupart des Sujets du Prete-Jean s'aisoient profession. du Christianisme (49)?

Entre une infinité de fautes dont son Livre est rempli, il fait Jenghiz-khan Roi des Tarrares & tributaire d'Ung-khan ou du Prete-Jean. Il nous donne pour ses successeurs immédiats, Kui, Barkhim, Allau, Mangu & Kublay; quoique fur des témotgnages cettains on connoitle pour tels Ogathay ou Oktay . Kayuk . Mangu & Kublay. Comment notte Vénitien n'a-t-il pas été mieux informé, s'il entendoit les langues du Pays & s'il étoit à la Cour dans la haute faveur dont il fe vante ?

Il y a lieu de foupçonner qu'il n'avoit jamais fait le voyage de Tartarie ni celui du Katay; car , pourquoi n'auroit il pas traité ce qu'il rapporte de ces Pays avec la même exactitude que ce qui regarde les autres régions & les Isles, dont la description forme une grande partie de son Ouvrage & paroît en général affez exacte ? Ses éclairciffemens fur différentes Parties de l'Inde & fur les Cótes d'Afrique paroiffent tirés des Livres ou du récit des Mahométans (50). Du moins la plupart des noms font les mêmes qui se trouvent dans les Auteuts Atabes & Perfans,

(44) Il ne fair guéres que nommer Karakarum, alors Capitale de la Tartarie.

(41) Livre premier, chap. \$4-

(46) Ibid. chap. 64.

(47) Ibid. chap. 65.

(48) Chap. 18.

(49) Chap. 64. (50) Il en est de même de la fiction qui regarde Gog & Magog, car les Auteurs du Pays placent ces deux Nations dans les parties

orientales de la Tarrarie.

Si le Voyageur Vénitien avoit été véritablement fur les lieux, comment MARCO-POLO. s'imaginer qu'avec tous les avantages qu'il avoit pour s'instruire il n'eût pas dit INTRODUCun mot de la grande muraille, qui est ce que la Chine & peur-être le Monde contiennent de plus remarquable ? On répondroit en vain, avec Martini, qu'il Objettionrons

entra dans l'Empire de la Chine par les Provinces méridionales, à la fuite voyages de Polo. de l'armée Tartare ; car il commence son Itinéraire par l'Ouest , au travers de Kashgar & du reste de la perite Bukkarie jusqu'à Kamul ou Kamil, qui eu est la derniere Ville sur le bord du petit Desert entre ce Pays & la Chine. De-là . la route passe à Sukkuir & à Kampion , où elle se divise ; d'un côté vers le Nord , jusqu'à Etzinet & Karakarum ; de l'autre, vers l'Est jusqu'à Chandu, une des Capitales de la Tarrarie, proche de la grande muraille, au Nord de Kambalu ou de Peking. S'il est vrai que Sukhuir foit Su-cheu, à l'extrêmiré orientale du niur, & que Kampion (51) foit Kan cheu, comment Polo peut-il avoir voyagé par quelqu'une de ces routes fans passer par la grande muraille ou fans l'avoir vue? C'est ce qui ne se conçoit pas plus aisément, s'il passa entre Chandu ou Chantu & Kambalu. Après tour, en supposant qu'il n'eûr pas vû cette merveille de la Chine, il n'est pas plus facile de comprendre qu'il n'en eût pas enrendu parler.

En un mor, ee qu'on peut croire de plus favotable pour Marco-polo, c'est fac qu'on peut que s'il avoit essectivement visiré toutes les régions dont il parle comme témoin put s'étain que s'el oculaire, il n'avoit jamais fair, comme il l'affure, un journal régulier de ses ve Vepageur. voyages; mais qu'après son retour à Venise il composa sa Relation par les seules forces de sa mémoire, qui le trompa sur plusieurs points; & que sans avoir verifié fes informations, il jetta par cerit, comme fes propres remarques, des récirs fabuleux auxquels il avoir légerement ajouté foi. Il ne feroit pas difficile à tout homme curieux, qui auroit eu beaucoup de commerce avec ceux qui ont voyagé dans ces Parties du Monde, de composer une Relation infiniment meilleure que celle de Polo; quoiqu'on doive confesser qu'il est le Pere des

découvertes modernes , & qu'il a comme ouvert le chemin à toutes celles qui l'ont fuivi.

N'oublions pas d'observer par rapport à son Ptete-Jean, que c'est un per-sonnage tout-à-sait différent du Prete-Jean de Rubruquis, de Carpini & des fectus. autres. On peut dire même que chacun de ces Voyageurs a le sien. Rubruquis place le Pays de ce Monarque dans les montagnes des Karakirayens, ou au Sud de ees montagnes. Il ajoute qu'à la morr de Kon-khan, le Prete-Jean se faisit de ses Erats, qui sont au-delà de ces montagnes, vers le Nord; que Vut, fon frere, étoit Seigneur des Pays à l'Est jusqu'à Karakarum, & que ses Sujets, nommes Krits ou Merkits, étoient Nestoriens (12). Carpini fait le Prete-Jean Roi de la grande Inde (53). Zarkut, dans sa Chronique, en donne la même idée & l'appelle Unad khan (14); ce qui n'est peut-être qu'une erreur des Copiftes ou des Imprimeurs, qui ont écrit Unad pour Ung ou Vang. Abulfaraj, qui lui donne ce dernier nom, dit que le Roi Jean étoir Souverain des Turcs orientaux & fortoit de la Tribu de Kerrit (55) ou Kara-it, qui habitoit

(51) Voyez ci-deffus, chap. I. (52) Voyez ci-deffus, Tome VII.

(53) Ci deffus.

(54) Bergeron , Traité des Tartares , cha-

(55) Hifter, compend, dynaft. P. 180.

MARCO POLO, au Nord des Mongols & des Naymans (56). Mais Polo, fort différent des au-INTRODUC- tres, place fon Prete-Jean dans la Province de Tenduk (57), qui fuivant le cours de son Itinéraire doit avoir été située dans les parties remplies de Villes. près de la grande muraille, au Nord de Chan-fi. Ainfi ce Roi, Prêrre chrétien imaginaire, existe par-tout, comme le Juis-errant, & ne se trouve nullepart

Lumiéres ac'on te variétéde fentimens.

le Grand Lama

Cependant il y a quelques lumiéres à tirer de tant d'obscurités & de contrapeut titer di set- dictions. Carpini & Zakut placent le Prete-Jean dans la grande Inde, pat laquelle nous entendons le Tiber, qui jusqu'à ces derniers tems a toujours passe pour une parrie de l'Inde. Cette opinion paroît affez confirmée par Rubruquis, qui place le Pays du Prete-Jean au Sud des montagnes de Karakitay : ce qui La Prote-Jennelle s'accorde avec la fituation du Tibet. Dans cette supposition, le Prete-Jean ne fera que le Grand Lama, qui, par la ressemblance de sa Religion avec le Christianisme, aura été representé par les Nestoriens & regardé par les Mahométans

du I soct. comme un Prince Chrétien.

Ce Prete-Jean de l'Inde s'empara, fuivant Rubruquis, des Etats de Konkhan après la mort de ce Prince, & passa ainsi dans la Tartatie. On prétend que les Sujets du Prince Vut son frere étoient Nestoriens ; & de-là lui vint le nom de Prêtre. En effet, il paroît manifestement que le Vut de Rubruquis, l'Unad de Zabut , l'Un ou l'Ung de Polo , l'Ung d'Abulfaraj & le Vang des Auteurs Chinois, ne sont que la même personne, c'est-à-dire, un Khan des Kara-its, nommé Prêtre par les Neitoriens, & tué par Jenghiz-khan. Mais nous avons déja fait remarquer que les Historiens Tartares, Perfans & Chinois ne lui donnent pas ce titre (58); & l'on ne doir pas être moins surpris que Hayton, dans toute son Histoire des Tartares, ne faile pas la moindre mention d'un Prête-Jean ou d'un Roi Chrétien.

Supplément de puls.

Il ne conviendroit pas de finir cet article sans y joindre ce que Ramusio a Ramuis for ce recueilli dans fa Préface pour suppléer à l'omission de Marco-polo. Lorsque les tout de Marco- trois Voyageurs furent retournés à Venile, ils ne furent reconnus de personne. On les crovoit morts. D'ailleurs la fatigue de leurs voyages avoit mis rant de changement dans leur physionomie, qu'ils ressembloient à des Tartares plus qu'à des Italiens. Ils avoient presqu'oublié la langue de leur Patrie. Leurs Nom de son Par habits étoient à la Tattare. Ils allerent descendre à leur Hôtel, dans la rue de S. Jean-Chrysostome. Il subsiste encore. C'éroit alors un fort beau Palais, qui s'appelle aujourd'hui la Cour des millions. Ramufio nous apprend l'origine de ce nom. C'est que dans la suite Marco polo sur nommé Mare-millions (59), parce qu'en parlant des tréfors du Khan il ne comptoit jamais que par mil-

lais, qui fabitate \$11¢000

Fite finguliere qu'il donne a fon scrous.

Ils retrouverent à Venise plusieurs de leurs parens. Mais ayant eu quelque peine à se faire reconnoître, ils firent une sète somprueuse à laquelle ils les inviterent. A l'arrivée de leurs convives, ils parurent vêtus en fatin cramoifi. Lorfque la compagnie fut à table pour diner, ils se présenterent en damas de la même couleur. Enfin ils prirent les habits du Pays; & chaque fois qu'ils en avoient changé, ils avoient donné aux domestiques ceux qu'ils avoient quittes.

(56) Voyez ci-deffus, Chapitre précédent, - Rubruquis lui donne les Naymans pour Sujets. (18) Voyez le Chapitre précédent. (59) Meffer Marco Millieni.

(17) Liv. I, chap. 64 & 10.

Après le festin , Marco apporta les habits dans lesquels ils étoient arrivés à MARCO-POLO Venife, & déchirant la doublure en plusieurs endroits, il en fit romber sur la INTRODUCrable un grand nombre de pierres précieuses, qu'ils avoient apportées heureufement par cette rufe au travers des dangers d'une longue route, & qui venoient de la faveur & de la libéralité du Khan (60).

Maffio, ou Mathieu, sur honoré de la Magistrature à Venise. Ils eurent tous uest fair prifontrois la fatisfaction de se voir extrêmement considerés. Quelques mois après nitre de guerte de conduits Genet. leur retour, Lampa-Doria, Général de la Flotte Génoife, ayant paru vers l'isse de Cuzzola avec soixante dix Galeres, la République envoya contre lui André Dandolo , avec une Florte où Marco-polo commandoit une Galere, Mais il eur le malheur d'être fait prisonnier & d'être conduir à Genes, où il sut retenu long-tems, avec le chagtin de voir rejetter toutes ses offres de rançon. Son pere se remaria, dans la crainte de mourir sans héritier, & laissa trois autres fils. Mais le mérite de Marco lui valut enfin la liberté, qu'il n'avoit pû obtenir par routes ses offres. Il se hâta de retourner à Venise, où s'étant engagé dans le mariage, il eut deux filles, nommées Moretta & Fantina. Les trois fils du second mariage de son pere moururent sans laitler d'ensans mâles, & la fa-

mille de Polo s'éteignit en 1417. Tandis que Marco étoit prisonnier à Genes, la réputation de ses voyages Comment II s'y étant bien-tôt répandue, un Gentilhomme de cette Ville, qui le visitoit jation, chaque jour, le pressa d'écrire ce qu'il avoit vû. Marco se fit apporter de Venise les journaux de ses courses & composa sa Relation avec cet Ami. L'Ouvrage fur d'abord écrit en Latin. Enfuite ayant été traduit en Italien, il devint forr commun dans toute l'Italie. Ramusio prit la peine de comparer avec la Traduction Italienne une Copie Latine , transcrite sur l'Original , qu'il avoit obtenue d'un Gentilhomme Vénitien de la famille de Ghiffy. Cette Copie étoir précedée de deux Préfaces Latines, l'une composée par le Génois qui avoit aidé au travail de Marco-polo en 1298 (61); l'autte, par Francisco Pepino, Frere Prêcheur, qui avoit traduit en Latin la Traduction Italienne en 1221, Pourquoi cette nouvelle Traduction Latine, si l'Original étoit en Latin ? Ramulio répond que Pepino n'avoit pû se procurer & n'avoit même jamais vû l'Original. Cependant ce Traducteur s'explique dans sa Préface comme s'il n'avoit jamais scu que l'Ouvrage eût été composé en Latin, & prétend que l'Italien dont il faifoit ufage étoit de Polo même. Au reste, Pepino traduisit moins la Relation de Polo qu'il ne l'abrégea, & donna peut-être lieu, suivant l'observation de Purchas, à la corruption du Texte, qui n'a fait qu'augmenter dans la fuite (62).

L'Extrait qu'on va donner de Marco-polo fera borné aux Pays qu'il traverfa. A quoi l'on fe On n'entreprend pas non-plus de régler la veritable fituation de chaque Place; trait favant. car d'un si grand nombre dont il a l'occasion de parler, il y en a fort peu dont les noms foient connus avec certifude. Un commentaire fur un Ouvrage de

cette nature pourroit faire le fujet particulier d'un Livre.

(60) Ramusio tenoit ce détail de Gaspard perit nombre, en comparaison de ce qu'elles Malipiero, homme d'honneur, qui le tenoit auroient été fi l'Antenr eut cru pouvoir jamais de son pere , de son grand pere , &c. retourner eu Italie. (61) Pilgrimage de Purchas, p. 68 & fuiv.

(61) On lit dans la Préface, que les Remarques contenues dans la Relation font en

Rrij

MARCO-POLO 1272.

6. I.

# Voyage de l'Auteur depuis Venise jusqu'en Tartarie.

E fameux Voyageur ne donne pas un Journal régulier de ses courses. 1 Méthode de FAuteur. s'attache seulement à décrire les Pays, à peu près dans l'ordre qu'il les a Divers Paya par parcourus. Le premiet dans lequel il entra fut l'Arménie mineure, où est le Port leiquels il palle. de Jazza (63), Place fréquentée par les Marchands. Il fait , suivant sa mérhode, une description très-courte de ce Pays, de la Turquie, de la grande Arménie, de la Zorzanie ou Georgie, du Royaume de Mojul & de celui de Baldak ou Baydahd, divise, dit-il, par une riviere qui entre dans la mer à Kist, audessous de Balfara (64). Ensuite il parle de la Ville de Tauris & de la Perse, qu'il vante pour ses chevaux. De-là il passe à Yaza, riche & grande Ville, d'où l'on ne trouve aucune habitation jusqu'à Kermain (65), qui est une grande Ville, fameuse par le commerce des Turcoises.

Pays de Reclurle. Ser bouls & fes moutons-

Polo prit sa toute, de Kermain, par une vaste plaine, où, après sept jours de marche on arrive à une descente qui continue sensiblement pendant deux jours. On entre enfuire dans une autre plaine, où l'on trouve les restes d'une grande Ville nommée Kamandu, qui a été détruite par les Tartares. Le Pays le nomme Reobarle (66). Là les bœufs ont une botle fur le dos, & les mourons font de la grandeur d'un âne, avec des queues monstrueuses, qui pesent Brigands, nomjusqu'à trente livres. Cette région éroit remplie de Villes, mais infestée par des mićs Karawnas. brigands qui se nomment Karawnas (67). Ils campoient en corps de dix mille

Etabliffement de Nugodar.

hommes, fous la conduite de Nugodar, neveu du grand Khan, qui commandoit dans la grande Turquie (68). Ce Nugodar ayant entendu parler des Malabares, Sujets du Sultan Afadid, pénetra dans leur Pays, se rendit maître de Deli & de plusieurs autres Villes , & s'y établit une nouvelle Principauté. C'étoit du mélange de son Peuple & des femmes Indiennes qu'étoient sortis les Karawnas (69). Nugodar apprit dans fon nouvel Etat l'art d'obscurcir le Soleil, pout empêcher qu'on ne s'apperçur de son approche. Il s'en fallut peu que par ce moyen Polo ne tombar un jour entre ses mains. D'autres n'échaperent pas si heureusement; mais il eut le bonheur de se sauver dans un Château fort, nommé Kofalmi (70). A l'extrêmité de la plaine, qui s'étend au Sud l'espace de cinq journées, la route descend & devient fort mauvaise pendant Polo palle pur vingt milles. On entre ensuite dans les belles plaines d'Ormus (71). Elles conduifent à la mer, où l'on trouve une Isle qui contient une Ville nommée (71)

(63) Voyez le commencement de l'Introduction.

(64) Le veritable nom est Basrah. (65) C'est plutor Kerman, On lit Crerman dans le Latin de Baffe.

(66) Le Manuscrit de Berlin porte Reelbarde. Muis on ne connoit en Perfe aueun lieu

(67) Karavus dans le Mannferit de Bafle.

(68) C'est-à dire . la grande Bukkarie & les contrées voilines,

(69) Ce qui regarde jusqu'iei Nugodar ne se trouve pas dans les Copies de Muller, qui different beaucoup de celle de Ramufio.

(70) Kanofalem dans la Copie de Baste. Voy. Purchas, whi fup. Vol. 111 , p. 69. (71) Le Manuserit de Baste porte Formofa.

qui fignifie Belle, & que nous ne prenons pas ici pour nn nom propre.

(71) Cormofa dans le Manuscrit de Baste. Cormiera dans celui de Berlin.

Ormur, fréquentée par les Marchands de l'Inde. C'étoit la Capitale du Royau-MARCO-POLOme de Kermain. Oukmedin achmach (73), qui en étoit le Roi, devoit un tribut à cette Couronne. Sur le refus qu'il avoir fair de le payer, le Roi de Kermain avoit envoyé contre lui cinq mille hommes d'infanterie & quinze cens Kermainchevaux, qui furent détruits julqu'au dernier par un vent suffoquant auquel le Pays est sujet. Les Navires de cette Mer n'ont qu'un mât, une voile & un pont. Ils ne sont joints qu'avec des chevilles de bois, & des cotdes d'un titsu

Royaume de

d'écorces de coco. Aussi s'en perd-il un grand nombre en passant dans l'Inde. On retourne d'Ormuz vers Kermain, & dans trois jours de marche on arrive à l'entrée d'un Desert qui s'étend jusqu'à Kobinam (74), c'est-à.dire, l'espace de sept journées. On n'y trouve que de l'eau saumache, qui cause des flux de ventte aux hommes & aux bêtes. Kobinam est une grande Ville, où l'on fabrique des miroirs d'acier, de la Tutie, qui est bonne pour les yeux, & du Spade. Les Habitans mettent dans leurs fournaises une espece de terre, d'où s'éleve une vapeur graffe qui s'arrache à une grille de fer placée au-dessus. C'est cette vapeur épaillie qui se nomme Tutie ou Tutin. Les parties grossières qui demeurent dans la fournaise portent le nom de Spodio ou Spode.

Au-delà de Kobinam on trouve un autre Defert stérile, de huit journées de marche, où la Nature n'offre que de l'eau amere. On entre de-là dans le Royaume de Timo-kaim, fitué fur les frontieres méridionales de Perfe, Les Villes y fonten grand nombre, & l'on y voit les plus belles femmes du monde. Une Arbre du Soleis. grande plaine, où les Habitans racontent qu'Alexandre battir Darius, contient un arbre qui se nomme l'Arbre du Soleil ou l'Arbre sec. Il est d'une grosseur & d'une dureté extraordinaire. Le bois en est jaune comme le bouis; les feuilles, vertes d'un côté & blanches de l'autre. Il porte une espece de coques armées de

Pays des Hérétiques. Les Habitans portent le nom de (75) Mulchetieiens ou Mulcheiks. Leur Prince, nommé Aladin (76), étoit diftingué par le titre de Vieux de la masse Vieux de la Montagne (77). Il entretenoit, dans une vallée, de beaux jardins tagne, & de jeunes filles d'une beauté charmante, à l'imitation du Paradis de Mahomer. Son amusement étoit de faire transporter de jeunes hommes dans ce paradis, après les avoir endormis par quelque potion, & de leur faire goûter à leur réveil toutes fortes de plaifirs pendant quatre ou cinq jours. Enfuite, dans un autre accès de fommeil, il les renvoyoir à leurs mairres, qui les entendant parler avec transport d'un lieu qu'ils prenoient effectivement pour le Paradis, promettoient la jouissance continuelle de ce bonheur à ceux qui ne manqueroiene pas de courage pour défendre leur Prince. Une si douce esperance les rendoit

capables de tout entreprendre, & le Vieux de la Montagne se servit d'eux pour faire tuer plusieurs Princes. Il avoit deux Lieutenans; l'un près de Damas . &c l'autre dans le Kurdistan. Les Etrangers qui passoient par ses terres étoient dé-(73) C'est sans doute une erreur au lieu de la Ville de Sagessan , dans la Province du mê-

Polo parle ensuite d'un Pays qu'il nomme Mulchetik, c'est-à-dire, en Arabe, Payados Mult-

Kohn-addin-mahmud, douzieme Roi d'Ormuz, qui mourut en 1178, après un regne de trente ans. l'oyez Texeira , Histoire de Perfe ,

pointes, mais qui ne renferment rien.

me nom. (75) Proprement Melahebah, Voy, le Chapitre précédent. (76) Ala ddin.

(74) Delitle place Kobin ou Kumin près de

(77) En Arabe , Sheykh-al-jelal , qui fignifie Seigneur des Montagnes. Rr iii

pouillés de tout ce qu'ils possedoient. Mais Ulau (78) prit son Château par fa-MARCO-POLO. mine, après trois ans de tiège, & lui fit donner la mort (79). 1272.

En fortant de ce Pays on trouve une contrée agréable & fertile , qu'on ne Sapurgan.

quitte qu'après six jours de marche, pout traverser un Desert de quarante ou cinquante milles, par lequel on se rend à Sapurgan (So), Ville célebre par Balak. l'excellence de ses melons. De-là on s'avance à Balack (81), qui étoit une riche & grande Ville avant qu'elle eut été ruinée par les Tartares. Sa fituation est fur les frontieres de la Perle. Ensuite marchant au Nord-Est-quart-de Nord , Thaikan. on arrive en deux jours au Château de Thaikan (82). Quelques-unes des hau-

tes monragnes qui se font voir au Sud, sons composces du plus beau sel de roche. Trois journées plus loin, après avoir traversé un bon Pays, mais habité par une Nation meurtriere, on trouve Skaffem, Ville désendue par quantité de Châreaux qui font dans les montagnes. Elle est arrosée par une grande riviere. Ses Habitans ont une langue qui leur est propre, & le l'ays produit quan-Balaviam. tité de porc-épis. Trois journées au-delà, on arrive par une contrée déferte

dans la Province de Balaxiam (83), dont les Princes sont Mahométans & portent le titre de Zulkarnan (84), parce qu'ils se croient descendus d'Alépierres nor xandre. C'est-là que se trouvent les pierres précieuses qu'on nomme Balasses, more Salatics. sans compter de l'azut excellent & de fort beaux chevaux. Le Pays produit du grain en abondance, de l'huile de noix & de l'huile de Sesame. Les Habirans ne sont vetus que de peaux. Ils fortifient soigneusement les passages de leurs

montagnes. Les femmes emploient cinquante ou foixante aunes d'étoffe de coton dans les pans de leurs robes.

mu.

Provinces A A dix journées de Balaxiam, vers le Sud, est la Province de Bassia (85), Baffig & de Kel Pays chaud, dont les Habitans sont basanés & idolârres. Sept journées plus loin on entre dans la Province de Kesmur (86). Les Habitans, qui sont livrés aussi à l'idolatrie, ont leur langue parriculiere. Ils mangent la chair des animaux qui ont été tués par les Mahométans du même Pays, mais ils se gardent eux-mêmes de tuer le moindre animal. Leur maigreur est extrême; ce qui ne les empêche pas de vivre très-long-tems. On trouve parmi eux des Hermites, qui font scrupuleusement attaches à l'abstinence & au célibat. Le corail est une matchandife chere dans cette Nation. Le Roi du Pays est indépendant.

Mais en suivant directement la route du Kathay, on trouve au-delà de Balaxiam une Riviere (87) bordée de Châteaux & de Villages, qui appartien-Province de Vo- nent au frere de ce Roi. Trois journées plus loin est la Province de Vokan, qui a trois jours de marche en longueur & en largeur. Le gibier de chaffe y est en abondance. Les Habitans sont belliqueux & parlent une langue qui leur est

propre. Ils reconnoissent Mahomet. (78) Hulaku. (79) Pilgrimage de Purchas, p. 71 & fuiv. (80) C'est peut-être Nishayur.

(81) Ou Balk. Purchas suppose que c'est (81) Cayeam dans la Copie de Berlin. Mais

e'est fans doute Talian, qui est à peu près à la même distance de Balk.

(81) Badagihan ou Bodakihan. '84) C'est plutôt Kulkarnayn, comme pro- que l'Auteur n'en dise rien.

noncent les Perfant | ou Hulkarnayn , fuivant la prononciation des Arabes. Ce mot fignific Seigneur des deux Cornes, par allufion aux Empires d'Orient & d'Occident.

(85) Bafeia dans les Manuferits. (86) Chefmur dans les Manuscrits. C'est Kashmir.

(87) Badagshan est situé lui-même sur une grande riviere , qui est l'Amu. Il est étonnant

De-là continuant de marcher au Nord-Est-quart-d'Est, on ne cesse pas de Marco-role monter pendant trois jours & l'on arrive sur la plus haute montagne de l'Univers, fur laquelle on trouve, entre deux grandes collines, un lac spacieux, La plus hanne d'où coule une belle riviere qui prend son cours dans une plaine (88). Les par Montage da Montage da turages font charmans fur les bords. On y voir un grand nombre de chevres fauvages, avec des cornes qui ont quelquefois deux pieds de long, dont les Habitans font diverses fortes de vaiifeaux & d'uttenciles. Cetre plaine, qui se Plainede Pamernomme Pamer, a douze journées de longueur ; mais elle est entiérement dé-

ferte, & si froide qu'on n'y voit pas même d'oiseaux. Ensuite la route est pendant quarante jours à l'Est-Nord-Est, par des montagnes, des collines & des vallees, où l'on tencontre plusieurs rivieres, mais sans habitans & sans herbe. Le Pays fe nomme Beloro (89). On trouve néanmoins, au fommet des monragnes, un Peuple fauvage & idolâtre.

Polo passa dans la Province de Kashkar (90), qui a cinq journées de longueur & qui paye un tribut au grand Khan. Le terrain de cette région est ferrile. Il produir des fruits, des vignes, du coron, du chanvre & du lin. Les Habitans exercent le Commerce & divers métiers. Ils ont un langage qui leur est propre, & leur avarice se reconnoît à la mauvaise qualité de leur nourriture.

Il se trouve parmi eux quelques Nestoriens qui ont des Eglises.

Samarkand est une grande & fameuse Ville de certe contrée (91), qui abonde Samarkand. Réen jardins & en plaines fertiles. Elle est soumise au neveu du grand Khan. Za- eit d'un protentées gatay, qui occupoir le trône il y a près de deux cens ans, s'étant déterminé à recevoir le baptême (92), les Chreriens y bâtirent une Eglife dont la voûte étoir sourenue par un seul pilier, qui portoir sur une pierre quarrée que Zagaray leur avoir permis d'enlever à quelqu'édifice Mahométan. A la verité ils reçurent ordre du fils de ce Prince , qui lui fucceda au trône fans avoir hérité de ses sentimens pour le Christianisme, de restituer la pierre aux Prêtres de Mahomet. Mais leur zéle ne leur ayant pas permis d'obéir, on vit avec admiration, dir Marco-polo, cette pierre s'elever d'elle-même & demeurer suspendue dans l'air (93).

Après avoir quitté cette Ville (94) on entre dans la Province de (95) Kar- Province le Rarkan, qui est longue d'environ six jours de marche. La plupart des Flabitans ont les jambes enllées & une tumeur au col ; ce qu'on attribue à la mauvaife qualité de leurs eaux. On voit parmi eux quelques Nestoriens. Le Pays abonde en provisions; mais il n'a rien de plus remarquable.

(88) Seroit-ce le Lac ou la Riviere dont parlent Carpini & Rubruquis ? Il faudroit, dans cette supposition, que l'Auteur eut pris un grand détour au Nord,

(189) Ou Beloi. C'est peut-être Beler. Vojez ci-deffus,

(90) Ou Kaibear, Mais ce Pays ne peut être à cinquante deux journées de Balaxiam, comme Polo place Kaskar,

(91) Il faut peut être entendre la grande Turquie ou les Etats de Zagathay. Ce scroit une grande erreur de suppoter ici Kaib; ar ; ear Sama:kand est dans la grande Bukkarie, Capitale de Kashgar?

trente ou quarante journées à l'Onest, suivant la marche de Polo. Il femble qu'il n'introduife ici Samarkand qu'en faveur du prétendu mi-

(91) Ce baprême est une fiction, comme le reste de l'histoire.

(93) Comme la Tombe de Mahomet en Arabie, ou la Colomne de Poncet dans l'Abyflinie.

(94) Sürement Kashgar, & non Samar-

(95) N'est ce pas ici Tarkan ou Tarkien ,

320

MARCO POLO. 1272.

La Province de Kotam (96) se présente ensuite à l'Est-Nord-Est. Sa longueur est de huit journées. Elle a plusieurs Châteaux & diverses Villes, dont Province de Ko- Kotam est la Capitale. Le coton, le chanvre, le lin, le bled & le raisin y sont en abondance. Les Habitans de ces deux Provinces font Marchands ou Artifans, & dépendent du neveu du grand Khan (97).

Province de

La Province suivante est celle de Peim, qui a cinq journées de longueur & nui dépend du grand Khan. Elle est remplie de Châteaux & de Villes, dont la principale porre le même nom. Près de cette Place coule une riviere, où l'on trouve du jaspe. Les loix du Pays permettent à une semme dont le mari est absent plus de rrente jours, de s'engager dans un autre mariage. Un mari a la même liberté dans l'absence de sa femme.

Province de Char, ban.

4: Lug.

ferte

Charchan (98) est une autre Province, qui a quantité de Villes & de Châteaux. Ses rivieres abondent en pierres précieuses, qui se transportent à Oukak. Cette Province & celle de Peim n'offrent que des fables & font mal pourvues de bonne eau. Ce Pays n'est pas plus favorisé de la Nature jusqu'à la Ville de Lop, qui en est à cinq journées. Kaskar & toutes les régions qu'on vient de décrire bordent la grande Turquie, Les Habirans font profession du Mahométifine.

Ville & Defert

Lop est une grande Ville de la dépendance du Khan. Elle est située à l'entrée d'un Desert du même nom (99), dont la situation est entre l'Est & le Nord-Est. Il ne faut pas moins d'un an , si l'on en croit Polo , pour arriver au bout de cette vaste solitude, ni moins d'un mois pour la traverser dans sa largeur. On n'y trouve que des fables & des montagnes stériles. Cependant il s'y présente de l'eau tous les jours, mais souvenr en très-petite quantité & fort amere en deux ou trois endroits. Les Marchands qui traversent le Desert de Lop, font obligés d'y porter des provisions. On n'y voit aucune espece d'animaux. Fatter grion ra- C'est une opinion établie, dit l'Auteur, qu'il est habité par des Esprits qui appellent les Voyageurs par leurs noms, & qui leur parlant comme s'ils éroient leurs compagnons de voyage, les conduisent ainsi dans des précipices. On y

conte de ce De-Sakian,

Après avoir traverse ce Désert, de l'Est au Nord-Est, on arrive à la Ville de Sakian (1), dans la Province de Tangut. Les Habitans de cette Ville n'ont aucun Commetce & sont Mahométans, à l'exception d'un petit nombre de Nestoriens. Mais le Pays est peuplé de Payens, qui ont des Monasteres remplis d'idoles, auxquelles ils offrent des sacrifices. Un ensant est consacré dès fa naissance à quelqu'une de ces statues, & l'on éleve en même-tems dans la maifon du pere une brebis pendant l'espace d'un an. L'enfant & la brebis sont ensuite présentés à l'Idole, le jour de sa sête. On tue la brebis. On la fait cuire dans l'eau. On la place devant l'Idole, afin qu'elle en succe le jus ; après quoi on l'emporte pour en faire un festin dans la famille, & l'on en conserve les os.

entend, dans les airs, un bruir de mutique, d'armes & de tambours.

(96) Ou Hotom. Mais Hotom eft fituć au Sud-Eft.

(97) Purchas , whi fup. p. 73 & fuiv. (98) Ciarcian dans l'Italien , & Ciartiam Bans les Manuscries de Basse & de Berlin. (00) Peut-être près du Lac de Lop, qui se

grouve dans la Carre des Jésuites.

( 1 ) Sachion dans les Copies, Gaubil nous apprend dans son Histoire des Mongols (p. 10 & 131 ) que c'eft le l'a-chen de la Carte des Jésuites , entre le Lac de Lop & So-chen , premiere Ville de la Chine de ce côté-la , à l'extrémité de la grande muraille,

La

La part des Prêtres est la tête de l'animal, ses pieds, ses entrailles, sa peau & MARCO-POLO. une partie de la chair.

L'usage du même Pays est de brûler les corps des Morts, à certains jouts marqués par les Astrologues , & de les tenir soigneusement renfermés dans cin- ce Pays. tervalle, en leur offrant chaque jour des alimens. Quelquefois il est défendu aux parens de les faire patler par la porte de la maison. Ils sont obligés alors de faire une ouverture à la muraille. Dans le chemin par lequel on transporte le Mort au tombeau, on s'arrête devant de petits auteis de bois, où l'on offre aux Esprits, du vin & des vivres. Au lieu même de la sépulture on brûle des figures de papier, qui représentent des hommes, des bestraux, de l'argent & des habits, dans l'idée que le Mort trouvera toutes ces commodités dans l'autre

Province de

La Province de Khamul (2), qui appartient à celle de Tangut, renferme quantité de Châteaux & de Villes. Sa Capitale porte le même nom. Ce Pays touche à deux Defetts ; le grand , dont on vient de parlet ; & le petit , qui n'a que trois journées de longueur. Khamul produit abondamment tout ce qui est nécellaire à la vie. Les l'iabitans font idolâtres. Ils ont une langue qui leur est propte. Leut tems se passe dans toutes sortes d'amusemens, tels que la danse & la mulique. Lorsqu'un voyageur s'arrête dans quelque maison, le maître or- Usge infimedonne à sa famille de lui obéir pendant tout le sejout qu'il y fait. Il quitte luimême fa maifon & laisse à l'Erranger l'usage de sa semme, de ses filles & de tout ce qui lui appartient. Les femmes du Pays sont fort belles. Mangukhan voulut les délivrer d'un affervillement si honteux. Mais trois ans après, à l'occasion de quelque disgrace qui étoit arrivée à la Nation, & qu'elles regarderent comme une punition du changement de leurs usages, elles firent prier le Khan de retracter fes ordonnances. Il leur répondit : « Puifque vous defirez " ce qui fait votte honte, je vous accorde votre demande.

Après la Province Khamul on trouve celle de Kinkin-talas , qui est bor Province de Kindée au Nord par un Desert de six jours de marche. Cette Province a ses kin-talas-Châteaux & fes Villes. Les Habitans font un mélange de Mahométans , d':dolâtres & d'un petit nombre de Nestoriens. On trouve dans une montagne de ce Pays, de l'acier & des Salamandres, dit l'Auteut, dont on fair une Etoffe incomtétoffe incombustible. Un Turc, nommé Kursifar ( 3 ), qui avoit l'intendance bustible. des Mines, dit à Polo qu'on titoit d'une tetre minérale des fils semblables à ceux de la laine, & qu'après les avoir battus & lavés on les filoit pour en faire divers tillus. Pour nétoyet ces étoffes, on les jette au feu (4). Polo ajoute que de son tems on prétendoit qu'il y avoit à Rome une servictte de Salamandre; mais qu'il n'apprir pas, en voyageant à l'Est, que cet animal vêcut dans le feu ( s ).

Du Pays de Khamul, en continuant de marcher dix jours à l'Est Nord-Est, Province de Suon arrive, par un perit nombre d'Habitations, à la Province de Sukuir (6),

(1) Ou Khamil, fuivant les Chinois. La nuc du Katay. Voyez l'Esat préfent de la Ruffie , Carre des Jésultes met Hami Vol. 11 , p. 417. ( 3 ) Kusficar dans le Manuscrit de Baste, ( f ) Personne n'ignore anjourd'hui ce que

e'est que l'Asbeste ou l'Amy ante & Tufifar dans celui de Berlin. (4) Le Brun vit en Russie une piéce d'é-(6) Suchur dans le Manuscrit de Balle , &

soffe incombultible, qui palloit pour être ve-Sucuir dans celui de Berlin. Gaubil en fait Tome VII.

Marco polo, qui est remplie de Villes, dont la Capitale porte le même nom que la Pro-1272.

vince. La meilleure rhubarbe croît ici dans les montagnes. On trouve quelques Nestoriens entre les Habitans du Pays, qui sont Idolârres.

Kampion, Ca-

Kampion (7), Capitale de Tangut, est une grande Ville. Ses Habitans pitale de Tangoto font un mélange de Chrétiens, de Mahomérans & d'Idolârres. Le Paganifme y a ses Monasteres, où l'on adore des statues de pierre, de terre & de bois. Il s'en trouve de fott belles, de la hauteur humaine & richement dorées, avec d'autres plus petires qui les environnent. Les Religieux font chastes. Ils comptent le tems par des mois, dans chacun desquels ils observent quatre ou cinq jours de jeune. Les Laïcs ont la liberté d'épouser autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir. Les femmes se marient sans dot, & peuvent être congediées au gré du mari. Les Polos s'arrétetent un an dans cette Ville , pout y exercer le Commerce (8).

Toutes les Villes qu'on vient de nommer, depuis Sakian, en v comptenant Etzina, appartiennent à Tangut (9).

6. II.

Route depuis Kampion jusqu'à Karakarum & Scandu, avec la Description de Kambalu.

Deux routers des L'AUTEUR décrit deux routes, qui se présentent en quittant Kampion; puts Kampioni. ou Schantu, une des Capitales de la Tartarie (10). Dans la premiere de ces deux routes on trouve, à douze journées de Kampion, la Ville d'Erzina (11), qui a du

côté du Nord un grand Defert fabloneux. Ses Habitans sont idolâtres & ne sont Grand Defert. aucun commerce. Les Voyageurs qui veulent traverser le Desert doivent être pourvûs de leurs nécessirés. Il a quarante journées de largeur, & l'on n'y trouve ni habitations, ni herbe, à l'exception d'un petit nombre de miférables hutes au fommet des montagnes, où quelques Tartares se retirent pendant l'Eté. Mais on y voit en abondance des anes fauvages & d'autres animaux.

Kara koram. Après avoir traversé ce Desert on arrive à la Ville de Karakoram ou Karakarun, qui est au Nord (12) & qui a trois milles de tour. Elle est revêtue de bons remparts de terre, parce qu'il ne se trouve pas de pierres dans le Pays. Près de la Ville est un grand Château, avec un beau Palais, qui fert de résidence au Gou-

> Su chen ou So-chen. Dans cette supposition , qui paroit confirmée par les eirconstances de la rhnbarbe & par d'autres Journaux , la route depuis Khamul jufqu'ici par Kinkin-talas, doit être non-feulement éloignée, mais même vers je Sud-Eft.

(7) Campition dans le Manuscrit de Baste, & Campition dans celui de Berlin ; mais on lit Campion dans le Journal de Heri-mehemet, qui trouvera place dans la suite de ce Recueil. (8) Polo auroit pu faire une description

plus particuliere de cette Ville, & du Pays de | au Nord-Est , sans qu'il en avertifle. Tangut.

( 5 ) Pilgrimage de Purchas , p. 75 & fuiv. (10) Cetre observation est nécessaire pour faire remarquer que l'Auteur ne suit pas ditectement la route de son Itinéraire.

(11) Ou Etzina & Echina , fur la Riviere de même nom. Voyez ei-deffus. La route de Kampion jusqu'ici doit avoir été au Nord-Nord-Ouest. En changeant sa route sans en avertir , il a donné lieu aux méprifes des Géographes.

(11) La roure de Polo change encore ici

### DES VOYAGES. LIV. IV.

verneur. C'étoit autrefois près de cette Place que les Tartares s'assembloient. Ils MARCO-POLO. habitoient les contrées du Nord, qui se nomment Charza (13) & Bargu, où l'on voit quantité de plaines & de rivieres sans aucune Ville. Ces Peuples n'avoient pas de Princes particuliers. Ils payoient un tribur au grand Empereur foumente à Jenghiz-klan, Um-khan, nom qui suivant quelques-uns, observe Polo, signifie Prete-Jean ou Prêtre-Jean dans nos langues de l'Europe (14). Leur nombre s'étant fort accru, Um-khan effrayé de leurs forces, prit le parti de les disperser. Ils se retirerent dans les Deserts au Nord, où, vers l'an 1162, ayant choisi pour leur Prince le fage & brave (15) Jenghiz-khan, toute leur Nation, charmée de sa justice, se soumit volontairement à lui. Avec cette puissance il passa dans les régions du Sud, où s'étant rendu maître d'un grand nombre de Villes & de Provinces, il fit demander en mariage la fille d'Um-khan. Ce Prince, irrité de l'audace d'un Sujet, le menaça de more s'il ofoit renouveller fa demande. Jenghiz-khan se crut outragé. Il marcha vers la plaine de Tanduk (16), où il confulta ses Astrologues. Pour découvrir sa destinée ils fendirent un roseau, pour découvrir fur une partie duquel ils écrivirent le nom de Jenghiz-khan, & fur l'autre ce- Princelui d'Um-khan. Ensuire les ayant plantées dans la terre, ils prononcerent leurs

1272.

taille & la vie. Le vainqueur regna fix ans, après cette glorieuse journée, & subjugua un grand nombre de Provinces Mais il mourut enfin d'un coup de fléche qu'il avoit reçu au genou devant le Château de Thaigin (17), & il fut enféyeli dans la Montagne d'Altay. Au-delà de Karakoram & du Mont-Altay (18), on entre dans la plaine de Plaine de Barga. Bargu, qui s'étend l'espace de six journées au Nord. Elle est habitée par les (19) Mekrits, Sujets du grand Khan. Leurs usages sont les mêmes que ceux des Tartares. Ils vivent de la chasse; mais ils manquent de bled & de vin. Après quarante jours de marche (20) on arrive fur les bords de l'Océan, où Polo nous

invocations & leurs charmes. Les deux moitiés du roseau commencerent à se mouvoir; & combattant l'une contre l'autre, celle de Jenghiz-khan renversa son ennemie; d'où les Prêtres conclurent que le Ciel lui deltinoit la victoire. En effet, Um khan s'étant avancé avec une armée formidable, perdit la ba-

apprend pour toure remarque qu'on vend des Aftoris & des faucons d'une efpece extraordinaire, qui se transportent à la Cour du Khan (21).

La seconde route, depuis Kampion, est à l'Est pendant cinq journées, par des seconde route Pays fort incommodes, qui conduisent à Erginul (22) Capitale d'un Royau-depun Kamp on (15) Cierze dans l'Italien. Ces noms font Jenghiz-khan fur enterré dans un autre lieu.

omis dans les Copies Latines, aufii bien que la courre description de Karakoram, qui porte dans la Copie de Basse le nom de Tanacoram & de Carocaram.

(14) C'est ignorer la langue Tartare; car en supposant qu-Um , Un ou Ung signific Jean, ce nom fignificroit le Rei Jean & non le Pretre Jean.

(15) Cingis-khan dans Ramnito. (16) Tandurb dans la Copie de Berlin.

(17) Mangu fur tué devant Ho-chen ou wn. Mais Jenghiz-khan mourut de ma-

(18) Alchay, dans les Copies Latines mais c'eft une faute. On a vu ci-deffus que

Cette Montagne est a l'Ouest de Karakoram, à quelques femaines de marche. (19) Mediter dans le Manuscrit de Baffe & Meetites dans celui de Berlin.

(10) Les autres Copies ne parlent point iel du tems, mais font mention de quelques Isles dans l'Océan, & disent que ce Pays borde la Komanie & l'Arménie.

(11) Pilgrimage de Purchas , p. 77 & fuiv. (22) Erigimul dans le Manuferit de Baffe, & Ergmul dans celui de Berlin. Le premier y joint le Royanme de Cerguth ou Cherguth , & dir que la Ville de Sengui est entre les deux Royaumes,

Sfij

MARCO-POLO. 1272. politités.

me du même nom, qui contient d'autres Royaumes templis de Villes & de Châteaux, Les Habitans sont idolâtres, avec quelque melange de Nestoriens Singii. Ses fin- & ite Turcs. En avançant au Sud-Est, vers le Katay, on rencontre Singui (23), Ville fameufe & Province de Tangut, qui paye un tribut au grand Khan, où l'on voir des taureaux fauvages autil gros que des élephans. Ils ont le poil noir & blanc, de la longueur d'un pied & demi fur les épaules, quoiqu'il foit court dans toures les autres parties du corps. Ce long post est aufli fin & aufli blanc que la foie. On rend ces animaux fort utiles en les apprivoifant. C'est de la l'rovince de Singui qu'on tire le meilleur muse. L'animal qui le produie est de la grosleur d'une chevre. Il a le poil grollier, comme le cerf, les pieds & la queue d'une gazelle. Il n'a pas de cornes ; mais il lui fort de chaque machoire deux dents longues de trois pouces & blanches comme i vvoire. Sa chair est un fort bon aliment. Les Habitans du Pays doivent leur sublistance au Commerce. Ils font idolâtres. Polo remarque que les hommes font d'une taille puillante; qu'ils ont les cheveux noirs, le nez petit; que pour barbe ils n'ont que quatre poils au menton (24), & que leurs femmes au contraire font blondes. La longueur de la Province est de vingt-fix jours de marche (25). Elle est très fertile & l'on y voit un grand nombre de beaux orfeaux, entre lesquels l'Auteur admira des Faifans qui ont la queue de deux & trois pieds de long.

Province d'Egriguia.

Huit journées plus loin , à l'Est , on entre dans la Province d'Egrigaia , qui offre quantire de Châteaux & de Villes, dont la principale qui se nomme Kalacha (26), e: toujours de la dépendance de Tangut & du grand Khan (27). Les Habitans font idolâtres. On fait à-Kalacha les plus beaux camelots du monde, d'un mélange de laine blanche & de poil de chameau.

Province de Tendula

D'Egrigaia , la route conduit à la Province de Tenduk (28) , qui est remplie de Châteaux & de Villes. C'est la réfidence du Prêtre-George , descendu , remarque Polo, du Prete-Jean, & rributaire du grand Khan. La plupart de fes Sujers sont Chrétiens. Depuis le Prate-Jean, ce Prince est le quatrième de fes successeurs auxquels le grand Khan donne toujours ses filles en mariage. Mais George ne possede pas tous les domaines qui appartenoient à Jean. On y

Ar, n.

trouve une Nation, nommée Argon, experimentée dans le Commerce, qui habite deux districts nommés Og & Magog, mais auxquels les Habitans na-Gog & Magog. rurels donnent le nom d'Ung & de Mongul. Gog est dans Ung , & les Tartares font dans Mongul (29). A fept journées de-là, vers le Katay, on trouve plusieurs Villes d'Idoiàrres, de Mahométans & de Chrériens; entr'autres celle de Sindifin , qui est fameuse par ses manufactures d'armes. La contrée montaeneuse, qui se nomme Idifu (30), produit de riches mines d'argent.

(13) Les rapports des taureaux, du mufe & du nom, font croire que ce doit être Sining ou Sining-then, à l'extrémité de la gran-de muraille Sud-Eft de Su-thin. Voyez ei-

(14) Il paroît à leur figure que ce font des

(15) L'Auteur ne nomme qu'une Ville dans cette étendue Il auroit rendu fervice à la Géographie s'il en eut nommé plusieurs dans chaque Province.

(16) Ou Kalafia. On lit Calacia dans les Cornes.

(17) Tout ce qui eft dit ici de Tangut convient auffi a l'Empire d'Hya, avec lequel l'autre fut comme incorporé. Kampion , ou Kanchen , pourroit bien avoir été la Capitale de

Tangut, comme Nyng-hya étoit celle d'Hya. (18 / T. rduk dans la Copie de Baffe. (10) Quel jargon, dans la vue appareme ment de marquer la tituation du Geg & du

Mageg de l'Ecriture ! (30) Idiju dans le Manuscrit de Berlin.

A trois journées de Sindisin se présente la Ville de Jangamur (31), c'est-à- MARCO-POLO dire, du Lac blanc, où le Khan a fon Palais & s'amufe fouvent à la chaffe des cygnes, dont les lacs & les rivieres font remplis, comme les plaines le font de grues, de Faifans, de perdrix & d'autres oiseaux. On y distingue cinq especes de grives. Les unes ont le plumage du Paon, mais jaune. Dans d'autres c'est un melange de rouge & de bleu, avec les ailes noires. D'autres ont la tête noire & rouge.

1272. Jancamur.

A trois journées de-là, vers le Nord-Est, on trouve Schandu (32), Ville Schande, Ville båtte par Kultlay.

Palale & parc

bâtie par le grand Khan Kublay, qui occupoit alors le trône. Elle est environnée d'un mur, d'où le Palais Impérial s'étend jusqu'au centre de la Ville. Cet édifice est composé de marbre & d'autres pierres. De l'autre côté du même mur on trouve un parc de feize milles de tour, où l'Empereur prend plaifir à Impérial. la chaffe de l'orfeau & des bêtes fauves, monté fur des léopards qu'on a dreffes à le porter. Au milieu de ce parc est un beau bois, dont le centre est oceupé par un Palais élevé sur des piliers dorés & vernissés, dont chacun a son dragon, qui fourient l'édifice avec la tête & les aîles. Le toît est de cannes dorces auffi, & si bien vernisses qu'il est impénérrable à la pluie. Ce Palais peut être abbattu & dresse comme une tente, par le moyen de deux cens cordes de soie. L'Empereur Kublay y faisoit sa rélidence pendant tout le cours des mois de Juin, de Juillet & d'Août. L'ufage de ce Prince étoir d'en partir le 24 du mois d'Août, pour aller célebrer un facrifice folemnel. Il se faifoir suivre d'un haras de dix mille chevaux blancs, dont il n'étoit permis de boire le fait qu'aux descendans de Jenghiz-khan & à la famille de Boyrat (33), qui avoit mérité cette distinction par ses services. Le facrifice Impérial confistoit à répandre du lait dans divers lieux, à l'honneur des Esprits tutclaires de l'Empire (34).

On diffingue en Tarrarie deux fortes (55) de Prêtres; l'une, qui se nomme Primes de Tare Thebeth , & l'autre nommée Kafmir. Ils affectent de négliger leur parure.

(11) Cyanigonier dans le Manuscrit de Baffe , & Crangamer dans celui de Berlin. C'eft plittet Changan nor on Nour . qui eft un lac blanc de la l'arrarie, comme Hi de l'obferve dans fon Epitre de Menfurts & Ponderibus Sim nibus, p. 12. Ulan-hotun répond, dans la Carre, à Seban -tu, pour la fitunion & la diftance Mars il est impossible au fond de deviner la fituation des Pays, parce qu'on ne connoît pas les noms modernes entre Kampion & Schang tu , ni ii la route est toujours au côté Nord de la grande muraille, ou patrie au Sud jufqu'a lendek , Pays du Preie Jean , qu'il faut surposer en Tartarie Comme Singui ou Simme eft dans la route, & que le Pays ne cesse pas d'erre rempli de Villes, nous panchons pour la feconde de ces deux opinions a car fi la toute cut roujours été par la Tartarie , sa premiere partie auroir été par des Deferts iufqu'anx frontieres de Schan fi. Mais, d'un autre coré , pourquoi n'entend-on pas parler ici de la grande muraille, ni du Whang-ho, que l'Auteur doit avoir pallé dans cette soute. Au

fond, cette Relation est fort obseute & fort imparfaite. (12) Schan-tu ou Schang-tu. Ramufie met

Xanda, & les Copies Latines Cianda, qui repond à Chardu on Schardu. Cette Ville éruit située dans le Pays de Karchin, sur la Riviere de Schan.m. Kublay, qui l'avoit batic, y fut couronné. Ses Aftronômes trouverent que la latitude de cette Ville est de quarantedeux degrés vingt deux minutes. Elle est située en Tarrasie, au Nord-nord-Eft de Peking ou de Kanba'u. Gerbillon en vit les ruines. Il eft furprenant qu'elles ne se trouvent pas marquees dans la Carte des Jéssires. Sal y a quelque Place marquée, ce doit être Chan Nava ma-juone-bosun, fur la Riviere de Scianta.

(\$5) Peut être les Burais ou les l'irais. (3+) Pilgrimage de Purchas, p. 79 & fuiv. (15) Il y a de l'apparence que ce sont les mêmes Prêtres que ceux du libes & de Kacisemer, auxquels Polo donne trop facilement le nom de Sorciers.

Sfiii

MARCO POLO. 1171.

Dans les grands orages ils montent fut le toit du Palais, & pat la vertu de leur fainteté ils le garantiflent de la pluie. Ils ne mangent de chair qu'avec les Teurs de magle préparations qui leur conviennent. Leur Ordre se nomme Baksi. Polo . dont que Polo leur attien ne rebutoir la crédulité, raconte que par le fecours de la magie ils fai-41 sing. soient passer le vin & le lait, des bouteisses dans les tailes, & que du busset ils faifoient voler les tailes dans la main du grand Khan, qui étoit ailis à une table haute de huit verges. Lorsqu'il avoit bu, elles retournoient d'elles mêmes à leurs places.

Leurs Monafte

Quelques uns de leurs Monasteres ne sont pas moins grands que des Villes. On y compte jusqu'à deux mille Moines, qui sont diffingués des Laies pat leur tonfure & leur habit. Dans les cérémonies de leur culte, ils allument des chandeliers & chantent des hymnes. D'autres , nommés Sensims (36) , menent une vie fort auftere & ne mangent rien qu'à l'eau. Les Senfims n'adorent que le feu & condamnent le culte des flatues ; ce qui leur fait donner par les Baskis la qualité d'hérétiques. D'ailleurs ils ne fe marient pas comme les Baktis, & leurs habits font de chanvre, noir, ou d'un jaune fort luifant.

Kambalo, ou'on prend anjoursitus pour Pe-

Kublay réfidoit à Kambalu (57), dont le nom fignifie Ville du Prince. Elle est fituée fur la frontière Nord-Est du Katay, au bord d'une grande riviere, & Taylu, vine de tout tems elle a servi de siège à la Cour. Le Khan, de l'avis de ses Astrologues, qui lui avoient fait déclarer qu'elle devoit se revolter, bâtit sur la rive oppose une autre Ville nommée Taydu (38), dans laquelle il transporta les Habitans de l'ancienne. Cette Ville neuve forme un quarré parfait , de vingtquatre milles de tour. Ses murs font de terre; mais leurs fondemens ont dix p.eds de largeur & diminuent par degrés jusqu'au sommet. Les creneaux sont blanes. On y compte douze portes, trois à chaque face, dont chacune fupporte un fomptueux édifice, qui fert de magalin pour les armes de la garnison.

Pendant trois mois de l'année, qui font Décembre, Janvier & Février,

Defeription de Crise Vide.

Les rues font bien baties, & si réguliérement allignées qu'elles se eroisent à angles droits. Tous les Habitans doivent se retirer au troitième coup d'une cloche qui est suspendue dans une Tour, au centre de la Ville, & n'osent fortir de leurs maifons sans quelque nécessité pressante, telle que de secourir une femme en travail. Ils doivent porrer de la lumière, sous peine d'être arrêtés par la garde & de recevoir une rigoureuse bastonade. A chaque porte on voir un grand fauxbourg de trois milles de long, qui est habité par les Etrangers & les Marchands. L'ufage des Idolatres est de brûler les corps des morts. Tous les autres font enterrés hors de la Ville. Polo fut informé qu'il y avoit dans les fauxbourgs vingr-cinq mille femmes de joie autorifées, fous le commandement d'un grand nombte d'Officiers, foumis à un Général dont l'office confifte à fournir chaque nuir une nouvelle femme aux Amballadeurs. Le rribut qui se leve sur ces semmes appartient à l'Impératrice.

(16) Coft Sing. Voyez ei-deffus.

Chaque porte est gardée par mille foldats.

est fort près du même lieu. (37) C'est proprenent Khan-palu ou Han-(38) Ou plutôt Tay-tu on Ta-tu, c'eft àpala, qui fignifie Palats du Printe ou du Roi s dire, la grande Cont. C'est l'origine de la car les Tarrares n'one pas l'usage de la lettre r, Ville Tarrare de Peking. Les muis ont foicomme Trigner & Magaihaens nous l'appren- xante lis ou fix lieues de tour, & douze pornent. Cette Ville est nommée aujourd'hui Pe- tes. Vojez l'Iliftoire de Jen hiz-klien , par king par les Chinois , ou du moins Peking Gantil , p. 175.

Le Palais du Khan est dans la partie méridionale de cette nouvelle Ville. Son Marco-roto. mur exterieur est quarré. Il a treize milles de circonference & un prosond fossé mul exterior de quarte de conservation de chaque face. On voit enfuite patis impetial nne place d'un mille de tour, qui fert pour les parades militaires. Elle est suivie d'un autre enclos quarré, de six milles, qui a trois portes du côté du Sud & rrois du côté du Nord. Les deux portes du milieu, qui font les plus grandes, ne s'ouvrent jamais que pour le Khan, lorsqu'il est obligé de fortir, & ne servent de passage qu'à lui. A chaque coin du mur & au centre de l'enclos font de grands & beaux Palais, au nombre de huit, où l'on garde les chevaux, les armes & les autres équipages militaires du Khan. Plus loin se préfente un autre quarré de quatre milles, avec six portes, & huit Palais comme les précèdens, qui fervent de magalins pour les provisions. Entre ces deux quarrés, ce sont de petits bois & des prairies bien peuplées de daims & d'autres animaux. Les fentiers y sonr élevés trois pieds au-dessus de la terre, pour conserver l'herbe dans toute sa beauté. C'est dans ce dernier enclos qu'est le Palais même du Khan, touchant des deux côtés aux muts du Nord & du Sud.

Il n'a pas proptement d'autre toît qu'une voûte fort élevée, où l'on n'appercoir que de l'or & des figures. Le fond du pavé s'éleve d'environ cinq pieds audellus du tez-de-chaudice. Il est environne d'un mur de marbre, qui avant deux pas de faillie forme une espece de promenade à l'entout. Les murs des falles & des chambres sont ornés de bas-reliefs dorés, qui représentent des figures d'hommes, de dragons & d'autres animaux. Chaque place du Palaiscontient une grande salle de marbre, où l'on voit une multitude infinie de ces figures. La disposition des chambres est bien ordonnée. Les plat-fonds sont de diverfes couleurs. Derriere le Palais on a bâti de grandes chambres, qui font des lieux de sureré pour les tréfors & les joyaux du Khan & de ses semmes, Visà-vis cette demeure Impériale est un aurre Palais, qui avoit été bâti pour Chingliz (39), fils du Khan, & dans lequel ce Prince tenoit une Cour auffibrillante que celle de son pere. Assez près de l'autre, du côté du Nord, on voit une montagne artificielle, d'un mille de tout, revetue d'arbres toujours verds. qui lui ont fait donner le nom de Montagne verte. Les endroits d'où l'on a tiré la terte dont elle est composée, sorment deux Jacs paralleles, qui reçoivent leur eau d'une jolie riviere où le poisson est en abondance. La Cour du Khan est gardée par douze mille hommes de cavalerie , nommés Kasitans (40) . c'est-1-dire, Fidèles Soldars du Seigneur. Ils ont quatre Capitaines, qui montent successivement la garde avec leur troupe, & qui sont releves de trois entrois jours (41).

De Kambalu on a prariqué des routes, qui s'étendent par les Provinces voifines jusqu'à l'extrêmité de l'Empire. On y trouve, de vingt-cinq ou de trente & des pettes. en trente milles (42), des hôtelleries qui se nomment Lambs, c'est-à-dire, Maijons de poste (43). Les chambres y sont bien meublées , & toujours en état de

<sup>(19)</sup> Ou plutôt Chenkin , qui mourut avant ghiz. khan par Gaubil , p. 6 , Nete 2. fon pere & laiffa un fi's nommé l'imur, fur lequel Polo fair tomber la fuecession.

<sup>(40)</sup> Quefues dans le Manuscrit de Baile,

<sup>&</sup>amp; Quaficas dans celui de Berlin. Le vrai nom dans le Manuferit de Balle ; & Janib dans ceelt Queffe en Mongol. Voyez l'Histoire de Jen- lui de Berlin.

<sup>(41)</sup> Pilgrimage de Purchas , p. 81 & fuiv. (42) Plus exactement quatre-vinge fept, (43) Janls ou logement pour les chevaux

MARCO-POLO. 1171.

recevoir les Princes & les Seigneurs. On y compte jusqu'à quatre cens chevaux pour les Messagers & les Envoyes de l'Empereur. Polo fait monter le nombre de ces hôrelleries à dix mille, & celui des chevaux à deux cens mille. Les Villes qui touchent aux Deferts sont obligées de fournir des chevaux & des provisions pour les traverser. Celles qui sont vossines des rivieres fournissent des bacs & des pontons. Les chevaux de poste font deux cens, & jusqu'à deux cens cinquanre milles, dans l'espace d'un jour. Quelquefois ils marchent jour & nuit, éclairés par des flambeaux lorsque la Lune refuse sa lumière. Les postillons sonnent du corps à leur approche, pour avertir que les chevaux doivent être prêts. Ils se ceignent les reins & la tête, & dans cer état ils courent avec aurant de légereté que les chevaux mêmes.

roftes à pied-

Il y a d'autres maifons de poste pour les couriers à pied, éloignées l'une de l'autre de trois ou quatre milles. Ces couriers portent des ceintures garnies de fonnettes. Ils fervent à la communication des ordres du Khan, qui reçoit ainsi avec beaucoup de diligence, en deux jours, des nouvelles d'un lieu fort éloigné. Polo assure que la marche de dix jours se fait en deux , comme de Kambalu à Schandu. Outre de bons gages, qui font affignés à toutes ces poftes, elles font exemtes des taxes publiques.

### 4. III.

# Voyages de l'Auteur dans le Katay & dans d'autres Pays. par l'ordre de l'Empereur.

A confiance du Khan pour Marco-polo l'ayant porté à le charger de quelques affaires d'Erat dans les Provinces fort éloignées de la Cour, certe commission, qui dura quatre mois, donna occasion à l'Auteur d'examinet curieusement tout ce qu'il jugea digne de ses observations dans un si long voyage. On doit avertir le Lecteur que cet Exorde se trouve dans les Copies de Basse & de Berlin ; mais que dans celle de Ramusio , on lit seulement que l'Auteur passe à la description des aurres Pays où il voyagea par l'ordte de Kublay.

Riviere & Pont

A dix milles de Kambalu on trouve une grande Riviere, nommée Puli-fande Puli-langan- gan (44), qui le jette dans l'Océan oriental & dans laquelle on voit remonter un grand nombre de Vaisseaux. On la passe sur un pont fort curieux , qui a trois cens pas de long & huit de large. Il est composé de vingt-quatre arches . sontenues par vingt-quatre piliers d'une pierre nommée Serpentine. Le pavé en est plat. Des deux côrés il est orné de colomnes, à neuf pieds l'une de l'autre, au sommet desquelles sont placés des lions (45), & qui ont entr'elles de beaux paneaux

> (44) Puli-fanguis dans le Manuscrit de Ber- prouver. Puli-fangan , dit il , est le nom lin. Puli-fachniz dans celui de Baffe. Gaubil, Puli-fachniz est la Riviere de Sankan-when on Lukow, à deux lieues de Peking. Voyez High.
>
> de Jenghiz-khan, p. 14 dr 219. Magalhaers
> veut la même choîc dans la Relation de la on a vu au Tome VI que les Chinois n'oor Chine , p. 11 ; & le nom semble en effet le aucune idée du lion,

> Mongal. Mais il ajoute que Polo a confoodu qui s'étoit servi de celui de Baste, prétend que ce Pont, qui o'a que dix-seprarches, avec celui de Syen- , trois lieues plus à l'Oueft , qui

de marbre enrichis de bas-reliefs. Celle du centre est beaucoup plus grande que MARCO POLO. toutes les autres & porte sur une tortue de marbre, avec un lion au pied & un autre au fommet. Vis-à-vis, à neuf pieds de distance, est une autre colomne avec fon lion.

1171.

A trente milles de ce pont, du côté de l'Ouest, on rencontre, après avoir traverse des campagnes remplies de vignobles, une grande & belle Ville nommée Gouza (46), qui est fameuse par ses toiles & par son Commerce.

Un mille plus loin, le chemin se divise en deux; l'un qui conduit à l'Ouest Division du che par le Katay, & l'autre au Sud-Est vets Manji. En suivant le premier pendant dix jours, on tencontre de belles Villes & des Châteaux, des terres culrivées, des vignobles, & l'on atrive au Royaume de Tain-su (47), dont la Capitale, qui porte le même nom, fait un commerce de munitions pour les armées du Khan. Le vin qu'on recueille dans ce canton fournit toute la Province.

Sept journées au-delà, on entre dans un Pays aussi riche par le Commerce & aufli beau que le précédent. Enfuite on arrive à la grande Ville de Pianfu (48), où le commetce des foies est fort en honneut. A l'Ouest est le beau Chiesu de Tay-Château de Tay-jin (49), anciennement bâti par le Roi Dor. On y voit, dans jin, une grande falle, les portraits de tous les Princes qui ont regné dans cette région. On raconte du Roi Dor (50), qu'il étoit fort puillant, & que n'em-

Pian-fu-

ployant que des femmes à son service, il en faisoit atteler quelques-unes à un chariot fort léger pour se promener autour de son Château. Cette Place étant également fortifiée par l'art & la nature, il en conçut l'audace de se revolter contre Um-khan ou le Prete-Jean , son Souverain (51). Mais ayant été pris à la chasse par sept Officiets qui le trahirent, il sut conduit au Khan, qui le téduisit pendant deux ans à l'humiliation de gatder ses troupeaux. Ensuite il lui fit grace (52) & le renvoya noblement avec une suite nombreuse. A vingt milles de Tay-jin coule une Riviere nommée Kara-muran (53), Riviere de Kara-

d'une largeur & d'une profondeur extraordinaires, bordée d'un grand nombre de belles Villes où le Commerce est florissant. Le Pays abonde en gingembre, en soie & en Faisans, dont trois ne reviennent qu'à quatre sols de Venise. Les cannes y sont fort hautes, & grosses d'un pied, ou même de dix-huit pouces?

Après avoir passe cette Riviere, on arrive en deux jours à la fameuse Ville de Karian-fu (54), où l'on fabtique des étoffes d'ot. Les épices, telles que le gingembre, la Galeng & l'huile d'aspic, y sont en abondance. La Religion des Habitans est l'idolatrie (55). En avançant sept jours à l'Ouest, par un beau

(46) Plus correctement, Geogni dans la Copie de Bafle, C'est Cho-chen, fuivant Gaubil , p. 239.

(51) Les Copies Larines rapportent un Dialogue entre les deux Rois, Purchas l'a fopprime, & par la même méthode il a fort al-

(47) Taywen-fu , dans Schan-fi. (48) Celt Ping-yang-fu, au Sod-Ouelt, dans la même Province. Vojez Magalhaens, 249. 8.

teré la description du Pont de Puli-sangan. (13) Kara-muram on muren . fignific . en Mongol, Riviere neire. C'est le Whang bo. (54) Ciam-fu dans le Manuscrit de Bolle , & Kafram-fu dans celui de Berlin. Il feroit

(49) Khinkui dans les Copies Latines. (10) Les Copies Latines le nomment Darius. Elles placent le Château à deux journées de Pian fu.

difficile de deviner quelle étoit cette Ville (55) Ceci doit être entendu de la focte de Fe , qui étant fort nombrense , donna lieu à

(+t) Suivant ce récit , le Prete Jean auroit possedé une portion de cette partie de la Chine qui se nomme Karay.

Polo de eroire que tous les Chinois n'en avoient pas d'autre.

Tome VII.

Τt

#### HISTOIRE GENERALE

330 Pays & quantité de Villes, on trouve un grand nombre de Mahométans & do MARCO-POLO. Nestoriens. 1272.

Onenzan-fu. Mangala.

Sept journées plus loin on arrive à Quenzan-fu (56), Capitale du Royaume, qui a été le siège de plusieurs fameux Monarques. Elle avoit alors pout Gouverneur le Prince Mangala, fils du grand Khan. A cinq milles de cette Palsitulu Prince Ville, on voit dans une belle plaine bien arrofée, un enclos de murs qui n'a pas moins de cinq milles dans la circonference, au centre duquel est le Palais du Prince, brillant d'or & d'azur. Le Pays produit toutes fortes de provifions, fans compter la foie & le gibier, qui y abondent. Les Habitans font

A trois journées de ce Palais, vers l'Ouest, on arrive, par des plaines remplies de Villes, dans un Pays montagneux, mais fort peuplé, qui appartient à la Province de Kunkin (57). Ses Habitans font livrés à l'agriculture & à l'idolâtrie. On y voit des lions, des ours, des cerfs, des chevrenils & des Provinces Ab- loups. Cette contrée s'étend l'espace de vingt journées à l'Ouest. On en sort daluk-manji. pour entrer dans la Province d'Abdaluk-manji (58), dont le nom fignifie Province blanche des frontieres de Manji. Elle est bien peuplée, & pendant deux jours de marche elle n'offre que des plaines. On ne trouve enfuite, pendant vingt jours à l'Ouest, que des montagnes, des vallées & des bois. Entre les animaux fauvages, on y diftingue celui qui produit le mufc. Entre les vége-

Sindin-fu.

Après l'avoir traversée, on entre dans une plaine qui appartient à la Province de Sindin-su (60), sur les frontieres de Manji. La Capitale, qui porte le même nom, a vingt milles de rour, & ses richesses répondent à sa grandeur. Ses Rois étoient autrefois riches & puissans, Mais le derniet, qui étoit mort fort âgé, avoit laissé trois fils, entre lesquels la Ville avoit éré divisée en trois parties, féparées pat un mur; & le grand Khan n'avoit pas tardé à les. Ser Rivieres & foumettre, eux & leurs Etats. La Ville de Sidin-fu & ses environs sont arrosés fes ponts. par diverses rivieres, quelques unes d'un demi-mille de largeur, d'autres de deux cens pas, mais toutes fort profondes & couvertes de ponts de pierre,, dont plusieurs ont quatre-vingt pas de large. Les deux côtés sont ornés de colomnes de marbre, qui foutiennent une voûte de charpente, fous laquelle on Riviere de. voit des boutiques de chaque côté. Au-dessous de la Ville, toutes ces tivieres en

forment une grande, nommée Kvang (61), qui coule l'espace de cent jout-

raux, on vante le gingembre, le bled & le riz de cette Province (59).

Kyang,

(16) Quen qui-na-fu dans le Manuscrit de Bafle , & Gyan fu dens celui de Berlin. Suivant Gaubil, e'est Si-ngan-fu, Capitale de Schen-fi, qui se nommoit alors Chan-gan. Ubi

Supra , p. 25 & 239. (17) Canchin dans l'Italien, Chunchi dans le Manuscrit de Basie, & Chunchim dans celui de Berlin.

(58) Ach-baluk dans l'Italien. Ach ou Ak , en Mongol, fignific Blanc ; & Baluk , Balik ou Raleg , fignific Ville. Le Manuscrit de Bafle porte Achasa-manei. Celui de Berlin , Archilechi mangi, Ainfi c'eft Ramufin qui ap proche ordinairement le plus de la verité.

Manji est certe partie de la Chine, au Sud du -Karay, qui étoit foumile anx Empereurs Chi-nois de la race de Song , avant que Kublay l'eût conquife.

(59) Pilgrimage de Purchas , p. 89. (60) Syndi fu dans le Manuferit de Berlin. On ne connoît pas de Place qui réponde fi bien à la situation & à la description de cette -

Ville que Ching-tu-fu , Capitale de Se-chuen. (64) Quian dans l'Original. Quian-fu dans le Manufcrit de Bafle, & Quian-fu dans celui de Berlin. Cest la grande Riviere de Yangtfe-kyang.

nées jusqu'à l'Océan. Le Commerce y amene un grand nombre de Vaisseaux, & MARCO POLO. letirs bords font couverts de Villes & de Châteaux.

Cinq journées plus loin, après avoir traversé une plaine bien remplie de Province de Te-Villes, de Châteaux & de Villages, on entre dans la Province de Tebeth (62), beth infinite-le une des conquêtes du grand Khan, où pendant l'espace de vingt journées on ne voir que les ruines d'une infiniré de Villes & de Châreaux. La folitude qui regne dans le Pays y a fait multiplier à l'excès toutes fortes de bêtes fatouches. Les Voyageurs n'ont pas d'autre ressource, pour s'en gatantir pendant la nuit, que de brûler des rofeaux verds, dont le craquement se fait entendre à plus de quatre milles. Ils font d'une hauteur & d'une groffeur extraordinaires.

Au-delà du Tebeth on recommence à voir, comme auparavant, des Villes

& des Villages en grand nombre. Le gout des Habitans ne leur faifant pas de- vierchonteur firer la virginité dans leurs femmes, l'usage du Pays est d'amener de jeunes des jeunes files. filles aux Etrangers, pour leur servir d'amusement pendant leur séjout. Une fille, au départ de son galant, lui demande quelque petit présent, comme un rémoignage de la fatisfaction qu'il a reçûe d'elle. On ne la voit plus paroître sans cette preuve de sa honte, dont elle se fait un ornement; & celles qui peuvent en montrer le plus, jouissent d'une réputation distinguée. Mais le mariage les prive de cette liberté, & les hommes observent soigneusement entr'eux de ne pas troubler le repos des maris. Leur Religion est l'idolatrie. Ils sont natu-rellement etuels & portés au larcin , qu'ils ne regardent pas comme un crime. Piète de l'apri-Ils se nourrissent des animaux qu'il prennent à la chasse & des productions de leurs terres. Polo ajoute qu'ils sont grands Sorciers, jusqu'à pouvoir causer des orages & du ronnerre. Les animaux qui produisent le musc sont fort communs dans cette contrée & portent le nom de Gudderis (63). Le corail y sert de monnoie courante. Les Habitans ont une langue qui leur est propre, & sont vêtus de peaux ou d'étoffe de chanvre. Leur Pays appartient au Tibet (64),

qui comprenoit autrefois huit Royaumes, remplis de Villes, de Bourgs, de Montagnes, de Lacs & de Rivieres, où l'on trouve de l'or. La parure des femmes & des Idoles est une pièce de corail, qu'elles portent au col. Les chiens du Pays sont de la grandeur de nos ânes. On les dresse à la chasse des bêtes

farouches, fur-tout des taureaux fauvages, qui se nomment Beyaminis. Le Pays produit diverses sortes d'épices, qui ne sont pas encore connues en A l'Est du Tebeth est la Province de Kaindu (65), qui avoit ses propres Rois avant que d'être subjuguée par le Khan. Elle contient plusieurs Villes. Sa Ca- Rainda. pitale, qui porte le même nom, est située à l'entrée de la Province. On y voit un grand lac sale, qui ne laisse pas d'être rempli de poisson, & qui produit tant de perles qu'elles n'auroient aucune valeur s'il étoit libre de les prendre, Mais la loi défend, sous peine de mort, d'y toucher sans la permission du grand Khan. On trouve austi, dans une montagne voisine, une grande abondance de turquoifes, qui sont sujettes à la même défense. Le Pays est rempli de bètes fauvages & de diverses especes d'oiseaux. Il ne produit pas de vignes;

mais on y fait d'excellentes liqueuts de bled, de riz & d'épices, telles que la

Province de

(61) Thebet dans le Manuscrit de Berlin.

(64) Il paroît que c'est la partie occidentale

(63) Gadders dans les Copies Latines.

(65) Caynan dans le Manuscrit de Berlin. Tt ii

MARCO-POLO. 1272.

canelle, le gingembte & le girofle, qui y ctoissent en abondance. Les cloux de girofle viennent sur de petits arbres , dont les feuilles ressemblent à celles du laurier, mais sont un peu plus longues & plus étroites, avec de petites fleurs blanches.

Unges de Kain-

Les Habitans de Kaindu sont idolâtres, & croient rendte un culte agréable à leurs Idoles en proftiruant leurs femmes & leurs filles aux Etrangers. Ils lleur abandonnent leurs maisons, avec la même indifference qu'on a remarquée dans les Habitans de Khamul (66). La Province de Kaindu a deux fortes de monnoie: l'une, qui confifte dans des particules d'or, qu'on prend au poids, la seconde, qui n'est que du sel réduit en petites tablettes, marquées de l'image du Prince. C'est avec ces especes qu'ils acherent de l'or & du muse des Habitans des montagnes, où l'un & l'autre se trouvent en abondance.

Riviere de

En fortant du Tebeth on traverse pendant quinze jours (67) des Villages & des Châteaux, où les usages ne sont pas différens de ceux qu'on vient de rapporter, & l'on arrive à la Riviere de Brius (68), qui borne la Province de Kaindu. On trouve dans cette Riviere quantité de sable d'or, que les Habitans du Pays nomment Dipaiola (69); & fur ses rives, des arbres d'où l'on tire Province de Kade la canelle. Le Brius va se jetter dans l'Océan. Après l'avoir traversé, on passe à l'Ouest dans la Province de Karajan (20), qui contient sept Royaumes, gouvernées par le Prince Sentemer (71), fils du grand Khan, & renommé par sa justice & sa prudence. Les Habitans sont idolâties & parlent une langue

Yaki.

fort difficile. On continue de marcher par un Pays fort peuplé, qui nourrit d'excellens chevaux, jusqu'à Yaki (72) sa Capitale, grande Ville où le Commerce est florissant. Les Idolatres y sont mêlés avec les Chrétiens, les Nestoriens (73) & les Mahométans. Leur pain & leurs liqueurs font composés de riz. Ils hachent leurs viandes fort menu , & l'affaisonnent avec des épices & de l'ail. Les Etrangers ont la liberté de coucher avec leurs femmes lorsqu'elles y consentent. La monnoie & les ornemens du Pays sont une espece de porcelaine blanche (74) qui se trouve dans la mer. Il se fair beaucoup de sel dans la Ville . avec de l'eau de fontaine. On voit dans cette Ptovince un lac de cent milles de tout, qui produit du poisson en abondance (75).

(66) Voyez ci-deffus. (67) Dix dans les Copies Latines.

(68) C'eft apparemment le Kincha-lyang ou la Riviere an fable d'er, qui tombe dans le grand Kyang dont on a patié ci desfus. Il borde en partie la Province de Yun-nan, du côté du Nord; ce qui favorisa l'opinion de Gau-

bil, qui prend le Karajan pour une partie de TYun-nan. H.fl. de Jenghiz-khan , p. 499. (69) Pagiola dansle Manuferit de Baffe, & Depagiola dans celui de Berlin.

(70) Suivant et récit, le Kaindu feroit une partie de Se-chuen, du moins, en supposant que le Brius foit le Kincha ou le Kinng. D'un autre côté, il est pen probable qu'en fortant du Tibet, Polo, au lieu d'avancer à l'Ouest, ou entre le Sud & l'Ouch, comme il le mat-

que dans un endroit, cût fait un tour à l'Est ou au Sud-Eft , & qu'il fut entré par ce point dans le Karajan ou l'Iun-nan.

(71) Elentemur dans le Manuscrit de Baffe . & Onfemensus dans celui de Berlin. Oo ne trouve pas ce nom entre les dix fils de Kublay done parle Gaubel , mbs fup. p. 223.

(71) Jacci dans l'Original (75) Iei & dans quelques autres endroits l'Auceur semble distinguer les Nestoriens des Chrémens

(74) La Copie de Baffe porte des coquilles : & celle de Berlin , des pierres

(75) Yun-nan eft ittuf a l'Eft d'un grand lac; mais on ne dit pas que l'als foit fut le lac dont parie le texte.

A dix journées d'Yaki, vers l'Ouest, on entre dans la Province de Kara- MARCO-POLO. zan (76), qui étoit alots gouvernée par Gogatin (77), un des fils de Kublay. La Capitale de cette contrée porte le même nom. Ses rivieres roulent Province de Kadu sable d'or, & ses montagnes en offrent des mines. Ce métal s'y échange pour razan. fix fois sa valeur en argent. La monnoie du Pays est une espece de potcelaine qui vient de l'Inde, où les Karaxaniens menent leurs chevaux. Ils fe fervent unges du Para.

d'érriers fort longs. A la guerre ils ont des boucliers & des cuiralles de peau de bufle, des lances, des arbalètes & des fléches empoisonnées. Ceux qui ont commis des crimes portent sur eux du poison, & le prennent austi-rôt qu'ils sont arrêrés, pour se garantir des tourmens d'une rigoureuse question. Mais leurs Magistrats ont trouvé le moyen de le leur faire rejener, en leur faisant avaller du fumier de chien. Avant qu'ils eussent été subjugués par le Khan, ils pouffoient la barbarie jusqu'à tuer les Etrangers auxquels ils voyoient de l'esprit ou de la beauié, dans l'esperance que ces qualités demeureroient à leur Nation.

La Province de Karazan produir des serpens longs de dix brasses & gros de quatre ou cinq pieds. Ils ont, vers la têse, deux petits pieds armés de griffes, gieux. les yeux plus grands que ceux d'un bœuf & fort brillans, la gueule affez grande pour avaller un homme, les dents larges & tranchantes. La chaleur les oblige de se tenir cachés pendant le jour; mais ils cherchent leur proie pendant la nuit. Les Habitans du Pays les prennent en semant des pointes de ser dans le fable, au long des traces qu'ils font pour aller boire. Ils en mangent la chair, qu'ils trouvent délicieuse. Le fielest bon pour les semmes en travail, pour les ulceres (78) & pour la morfure des chiens enragés. On en prend le poids d'un liard dans du vin (79).

Cinq journées à l'Ouest du Karazan on trouve la Province de Kardan (80), Province de Kardoni la Capitale se nomme Vocham (81). Elle est soumise au grand Khan. On v emploie, pour monnoie, de la porcelaine, & de l'or au poids. Il ne s'y trouve pas de mines d'argent, ni dans les contrées voifines. On y donne cinq onces d'argent pour une once d'or. C'est un usage des Habitans, de s'incruster les denis de petites plaques de ce dernier métal. Les hommes se font, avec une aiguille & de l'encre, des raies noires ausour des jambes & des bras. Leur unique occupation est la chasse & l'exercice des armes. Ils abandonnent les foins domestiques à leurs femmes, & aux Esclaves qu'ils prennent à la chasse ou qu'ils acherent. Aussi-tôt qu'une femme a mis au monde un enfant, elle se leve, elle lave fon fruit & l'habille. Le mari fe met au lit (82) avec l'enfant, s'y tient pendant quatante jours & reçoit les visites ; tandis que sa femme apporte des bouillons , prend foin des affaires & nourris l'enfant de fon fein.

Le séjour ordinaire des Habitans est dans des montagnes sauvages, dont le mauvais air est mortel aux Ettangers. Ils se nourrissent de riz & de viande crue.

(76) Caraiam dans la Copie Latine. (77) Gogracam dans le Manuscrit de Baste,

& Cogeam dans celui de Berlin. C'est peut-étte Kelerina, troifiéme fils de Kublay. (78) Pour les hemorroides, dans le Manuf-

crit de Bafte (79) Pilgrimage de Purchas , p. 91 & fuiv.

(80) Ardandau dans le Manuscrit de Ber- filiens.

lin , & Arcladan dans celui de Baffe.

(81) Vociam dans l'Italien, Unchram dans le Manuscrit de Baste; & Once dans celui de

(8.) Purchas observe que Strabon , 1.4. rapporte la même chose des Espagnols; Apollonins , des Tibereniens , & Lerins des Bra-

Triij

'MARCO-POLO. 1272.

Leur liqueur est du vin de riz. Ils n'ont pas d'idoles, mais ils rendent un culte au plus agé de chaque famille, comme à l'Etre auquel ils doivent tout ce qu'ils font & tout ce qu'ils possedent. Ils n'ont aucune sorte de caracteres. Leurs con-Culte rendu au in'us àzé de chatrats se font avec des tailles de bois, dont chaque Partie garde la sienne, que le créancier remet après avoir été payé.

que famille. Maniere de traistrajes Malades.

On ne connoir pas de Médecins dans les Provinces de Kaindu, de Vocham & de Karazan. Si quelqu'un tombe malade, sa famille appelle les Prêtres, qui fe mettent à danser & à chanter au son de leurs instrumens. Le Diable, dit Polo, ne manque pas d'entret dans le corps de quelqu'un d'entr'eux. Les autres s'en appercoivent & finissent leur danse pour consulter le possedé. Ils supplient l'Esprit d'implorer la Divinité offensee, & promettent que si le Malade en revient il lui offrira quelque partie de fon fang. Lorfque le Prêtre juge la maladie mortelle, il assure que la Divinité ne veut pas se laisser séchir, parce que l'offense est trop grande. Mais s'il voit quelqu'apparence de guérison , il ordonne qu'un certain nombre d'autres Prêtres, avec leuts femmes, avent à faerifier un certain nombre de beliers à têre noire. Aussi tôt on allume des flambeaux. La maison est parsumée. On égorge les beliers, qu'on fair cuire à l'eau. Le fang & le bouillon sont jettes en l'air, tandis que les Prêtres recommencent à danser avec leurs femmes. Ils prétendent alors que la Divinité est appaifée, & se mettant à table ils mangent avidement la chair des victimes (84).

Correcto grand Khan contre les Erus de Menn & d. Bengale.

En 1272, le grand Khan fit marcher une armée de douze mille hommes (84) fous la conduite de Nestardin, Général d'une grande expérience (85), pour garder les Provinces de Vocham & de Karazan. A la premiere nouvelle de ce mouvement, les Rois de Mein (86) & de Bengale joignirent leurs forces, qui se trouverent composées de soixante mille hommes d'infanterie & de cavalerie, avec mille élephans chargés de tours, dont chacune portoit quinze ou seize hommes (87). Le Roi de Mein, qui commandoit cette armée, s'avança pour attaquet les Tattares. Ils s'étoient campés près d'un bois, parce qu'ils avoient jugé qu'il feroit impossible aux éléphans d'y entrer. Leurs chevaux furent si effrayés à la vûc de ces monstrueux animaux, qu'ils ne purent les faire avancer. Ils mirent pied à terre, & les ayant attachés à des arbres, ils fatiguerent les éléphans par une fi furieuse grêle de fléches qu'ils les mirent en fuite vers les bois, où les hommes furent bien-tôt renverses avec les châzeaux. Alors, remontant à cheval, ils tomberent fur le Roi de Mein & le défirent entiérement. Le carnage fut terrible dans les deux Partis. Après la victoire, les Tartares prirent dans les bois deux cens éléphans à l'aide de leurs prifonniers; & depuis cet évenement le Khan a commencé à faire usage de ces animaux dans ses guerres. Le Général Nestardin profitant de son bonheur subjugua les Royaumes de Mein (88) & de Bengale.

(83) Purchas, ubi fup. p. 91. ment que trois ou quatre hommes.

(84) L'Auteur observe ensuite que la plitpart de ceux qui composoient cette armée étoient des bouffons, dont la Cour du Khan oft toujours remplie.

(85) Nascordin dans le Manuscrit de Baste, 8: Nafoulatin dans Gaubil.

(86) Gaubil & d'autres Missionnaires prenment Mein pour Pegu.

(87) Les éléphans ne portent ordinaire-

(88) L'Histoire Chinoise place la conquête de Mein , ou du Pegu , en 1183. Ce fot dans le cours de cette année que le Prince Siantar, accompagné de Kulye , Nafularing & d'autres Généraux de l'Ouest, passa de Yun-nan dans ce Pays & fubjugua les Villes royales de Kyang- few & Tay-kong, Voyer Ganbil, ubi lup. p. 99.

### VOYAGES. LIV. IV.

En quittant la Province de Kardandan on trouve une grande descente, qui MARCO PRIDE continue l'espace de deux journées & demie, sans aucune Habitation, excepté 1272. dans une valte plaine, où les Marchands se rendent trois sois la semaine pour le Commerce. On voit fortir alors les Habitans de leurs montagnes, qui font dans une plane. inaccessibles aux Etrangers, pour apporter de l'or, dont ils donnent une once

pour cinq onces d'argent. Au-delà de cette plaine, après quinze journées au Sud, par des bois & des Royaume de pays qui n'ont que des éléphans, des licornes & d'autres animaux pour habitans, on arrive à Mein, Capitale du Royaume du même nom, qui borde l'Inde. Les Habitans font idolâtres & parlent une langue qui leur est propre. Lors- Monument d'una que les Tartares s'emparerent de cette Ville ils épargnerent un affez beau monument, qui est éleve sur la tombe d'un des anciens Rois de Mein. Il consiste en deux pyramides de marbre, hautes de dix toifes, l'une à la tête, l'autre au pied du tombeau ; terminées , l'une par une boule d'or , l'autre par une boule

d'argent, qui font environnées de petites cloches des mêmes métaux, que le vent agite & fait sonner. Le monument même est revêtu de plaques d'or & d'argent (89).

La Province de Bengale, qui borde l'Inde au Sud, est gouvernée par son propre Roi. On y parle une langue particuliere au Pays. Les Habitans, qui sont idolatres, ont des écoles de Théologie magique. Leur nourriture est la chair des animaux, le riz & le lait. Ils ont des bœufs de la groffeur des éléphans, diverfes fortes d'épices & de coton, dont ils font un grand commercc. Ils ne tirent pas moins d'avantages de celui de leurs Eunuques. Polo donne au Pays trois journées de longueur. Il est bordé à l'Est (90) par la Province de Kanjigu, qui produit en abondance des éléphans, de l'or & des épices; mais à la distance ou elle est de la mer, le transport en est difficile. Ses Habitans sont idolâtres & tributaires du grand Khan. Leur nourriture est la même qu'au Bengale. Ils suppléent au défaur de vin par des liqueurs composées de riz & d'épices. Leur usage est de se graver, sur toutes les parties du corps, des sigures. inéfaçables d'animaux. Ils ont leur propre langue, & sont gouvernés par un

Roi qui entretient trois cens femmes. Vingt-cinq journées plus loin, à l'Est, on entre dans la Province d'Amu (91), qui appartient au grand Khan. Les Habitans font livrés à l'idolatrie. Ils ont leur propre langue; & pour parure, ils portent aux bras & aux jambes des braffelets d'or & d'argent. Le l'ays abonde en toutes fortes de provisions, en bufles.

en bœufs & en chevaux excellens, qui se vendent aux Indiens, Huit journées au-delà, du côté de l'Est, on trouve la Province de (92) Tholo-

man, qui dépend auffi du grand Khan. Elle est remplie de Villes bien peuplées. & de Châreaux fortifiés. Les Habitans adorent des Idoles & parlent une langue qui leur est propre. Ils sont de haute taille & de belle figure, mais bazanés. Cette Nation est belliqueuse. Elle brûle ses Morts & cache leurs cendres dans les . . montagnes. L'or y est en abondance; mais la monnoie courante n'est qu'une

Bengaler.

Kanjigs.

Province d'A4-

(\$9) Purchas, whi hap. p. 93. (90) L'Aureur change ici fa marche du Sud-Oueft à l'Eft, ou pluror Nord-Eft.

Aimu dans un endroit de celui de Bafle. (91) Col-man dans le Manuscrit de Berling. C'est pout-êrre Leleman ou le Pays de Lelo. (91) Anya dans le Manuscrit de Berlin , & dans Iun-nau. l'ayez le Tome précédent.

### HISTOIRE GENERALE

MARCO-POLO. 1171. Chinti-gal.

forte de porcelaine (93), comme dans les Provinces de Kanjigu & d'Amu. De Tholoman, la route continue, à l'Est, le long d'une riviere qui est bordée d'un grand nombre de Villes & de Châteaux. Dans l'espace de douze journées on arrive à la grande Ville de Chinti-gui (94). Le Pays est foumis au grand Khan-Les Habitans sont idolâtres, mais renommés par leur valeur. Ils font d'excellentes étoffes d'écorce d'arbre. Leur monnoie est du papier. Leur soie, qui est en abondance, se transporte par la riviere (95) dans les Provinces voisines.

Chiens qui atta. Le Pays est infesté de lions; mais on y éleve de grands chiens, qui ont la harquent les bons. diesse de les attaquer. Un chasseur en mene deux, qui s'élancent sur ce terrible animal & qui l'obligent de se retirer près de quelqu'arbre pour désendre ses parties de derriere, où les chiens portent leurs morsures. Le chasseur lui lance ses sicches dans sa retraite, ou le tue quelquesois avant qu'il y soit arrivé.

Si lin fa. Paran-fa.

Dix journées plus loin, on arrive à Sidin-fu; & vingt journées au-delà, on trouve Jingui (96). Quatre journées de plus conduisent à Pazan fu , vers le Sud. Cette Ville, qui en a plusieurs sous sa jurisdiction, est sincée dans le Katay, en retournant par l'autre côté de cette Province (97), fut le bord d'une grande riviere, d'où les marchandifes se transportent à Khambalu par divers canaux. La monnoie courante est ici du papier. On y fabrique des éroffes d'or & de foie, & de très-belles lances. Les Habitans font idolatres & brûlent leurs Morts. Cependant il s'y trouve quelques Chrétiens, qui ont une Eglife.

Changla.

gerre.

En déclinant au Sud du Katay, on tencontre à trois journées de-là une autre Ville, nommée Changlu. Les Habitans, qui font livrés à l'idolatrie, brûlent ausli leurs Morts, & n'ont pas d'autre monnoie que le papier. Ce Pays produit Sel tiré de la d'excellentes pêches, qui pefent quelquefois jufqu'à deux onces. On fair beaucoup de sel dans la Ville & dans le canton, sans autre embarras que d'élever de grandes masses d'une terre , qui est impregnée de ce minéral , & de jetter dessus de l'eau fraîche, qui en fait sortit le sel. On le congele ensuite en le faifant bouillir fut le feu ; ce qui lui donne une blancheur extraordinaire.

Changli.

Cinq journées au-delà de Changlu, toujours au Sud du Karay, on arrive par quantité de Villes & de Châteaux à Changli (93), où coule une grande riviere Royanme de Tuqui favorife le Commerce. Six journées plus loin, au Súd, on entre dans le noble Royaume de Tudin fu & dans la grande Ville du même nom, qui en a dans son district onze autres, également fameuses par leur Commerce. Ce Royaume étoit gouverné par ses propres Rois, lorsqu'il sut subjugué en 1272 par le grand Khan. Il est riche en soie & renommé par la beauté de ses jardins. Un Gouverneur nommé Lukanfor, qui se voyoit quatte-vingt mille hommes de cavalerie sous ses ordres, s'étant revolté contre Kublay, sut désait & tué par une armée de cent mille hommes que ce Monarque fit marcher contre lui-

A fept journées vers le Sud, après avoir continué de traverser un Pays rem-

(93) Ce sont de petites coquilles de mer , qui paroiffent être les mêmes que les Keris. (94) Cintigui dans l'Italien

(v6) Gineui dans l'Italien. Tout ce qui est entre ce lieu & Tholoman ne se trouve pas dans les Copies Latines (97) Ce doit être la partie méridionale,

(95) C'est apparemment le Kinscha dont on a déja parlé, & qui coulant au Nord de Yun-nan paile dans Se-chuen; ou c'est peutêrre le Kyan, qui est une continuation du

puisque l'Auteur étoit parti sur la route du

Kinscha.

(98) Ciangli dans l'Italien.

pli

pli de Villes, on trouve Sin-gui-matu (99), Ville célebre, qui est arrofée du MARCO-TOLO. côté du Sud par une grande riviere. Les Habitans ont divisé cette riviere en deux canaux, dont l'un coule à l'Eft vers le Katay, & l'autre à l'Ouest vers Sin-gui-main-Manii : tous deux si favorables au Commerce , qu'ils sont couverts d'une multitude incroyable de Vaitfeaux.

Seize journées plus au Sud, sans avoir cesse de passer par de grandes Villes Riviere de Kade Commerce & par quantité de Bourgs, on arrive à la grande Riviere de Karamoran ( 1 ), qui vient, dir-on, du Royaume d'Un-khan ou du Prete-Jean,

fitué au Nord. Elle est fort protonde & capable de recevoir des Vailleaux du plus grand poids. On y voir, à une journée de la mer, quinze mille Vaiffeaux, donr ehacun porte quinze hommes & vingt foldars, fans comprendre gieste. les matelors dans ce nombre. L'objet d'une Flotte si puissante est d'avoir une armée roujours prête à passer dans les Isles qui pourroient se révolter, ou dans rour autre Pays. Près de cette riviere & du lieu où la Florte est à l'ancre, on trouve la Ville de Kovganzu (2). Sur la rive opposée est celle de Quanzu (1); l'une grande, l'autre perite. Après avoir passe la riviere, on entre dans le Royau-

F'otte prodi-

Polo prend foin d'avertir ici ses Lecteurs, que loin d'avoir décrir toute la Province de Katay il n'en a pas représenté la vingtième partie, & que les Villes qu'il nomme font uniquement celles qu'il a rencontrées dans la route (4). Nous nous bornerons à deux autres circonstances de sa Relation. La premiere regarde le vin de riz & d'épices, qui surpasse, au jugement de l'Auteur, le settente vin de raifin pour l'agrément du gour, & qui enyvre plus vîte : l'autre concerne une espece de pierre noire qu'on tire des montagnes, & qui brûlant comme du bois, est d'un grand usage dans plusieurs Provinces où le bois n'est pas en assez grande abondance pour suffire à chausser trois sois la semaine les étuves & les poiles ( 5 ). Cette pierre noire n'est que le charbon de terre , commun dans plusieurs Pays de l'Europe, mais étrange, comme l'observe Purchas, aux yeux d'un Italien. Le même Auteur ajoute qu'Æneas Sylvius & les premiers Jésuites Chinois en ont rapporté des effets admirables (6).

Vin d'épices

(99) Mass fignifie une Place de Commermerce. Il ne paroit pas que routes les Villes ici nommées fullent des Fus, c'est-a-dire, du premier rang.

(1) Ou le Whang-ho. Mais s'il est question de ec Fleuve, fon cours depuis Jingui on depuis Pazan-fu devoit erre au Nord & non au Sud.

( 2 ) Corcangui dans le Manuscrit de Baste, & Cyangam dans celui de Berlin. Suivant Magalhaens , p. 8 , Koy-ganzu est Whay gan-fu.
(3) Cuigui dans le Manuscrit de Basse.

( ) Toutes ces cireonftances ne conviennent pas fi bien au Whang-be qu'au Kyang ,

fur les bords duquel, à la même distance de la mer, on trouve Ching byang fu, nne des iffes de la Chine, & Qua cheu fut la tive opposée. Il est vrai que Koy-ganza approche plus de Whay-gan-fu; mais cette Ville est à quelques milles du Whang-ho & n'a pas d'autre Ville vis à-vis d'elle. Magalhaens suppose que Polo a corrompu les noms. Mais auffi la différence est trop grande pour ne venir que de cette caufe. Il est plus vraisemblable qu'il donne les noms Tartares. Karamoran & Kambalu en

font un exemple. (5) Pilgrimage de Purchas, p. 94 & fuiv. (6) Ibid. p. 88.



Tome VII.

me de Manji.

Viz

MARCO POLO 1272.

## Voyage de Marco-polo dans une partie de Manji, ou de la Chine méridionale.

Division du Manji en neuf Roja-mes-

A Province de Manji, fuivant Polo, étoit la plus riche & la plus fameuse de toutes les régions de l'Est (7). Elle contenoir neuf Royaumes; divifion qui s'étoit faire par l'ordre du Khan; mais Polo en vit feulement deux, qu'il nomme Quinfay & Konjin , & qui paroissent avoir été composés de Chekyang, de Fo-kyen & d'une partie de Kyang nan. Ses courses se bornerent aussi

Koyganzu.

aux parties maritimes de ces deux Royaumes. Lorfqu'on est passe du Katay dans le Manii, on trouve la belle & riche Ville de Koyganzu (8), qu'on a déja nommée. Sa fituation est vers le Sud-Est & l'Est, a l'entrée de cette Province, sur la Riviere de Karamuran. Cette Ville est continuellement fréquentée par un nombre infini de Vaisseaux, & l'on y fait du fel en abondance. De-là on prend au Sud-Est, par une chaussée qui a des deux côtés un Pays matécageux & des eaux navigables. Cette chauffée est la feule entrée de Manji par terre. Après une journée de marche on rencontre Paughin (9), grande & belle Ville. La monnoie courante est ici le papier du Khan.

Value. Tinzai.

Une journée plus loin, au Sud-Est, on arrive à Kaim (10), Ville fameufe, où le poisson & le gibier soisonnent. On y donne trois gros Faisans pour quatre fols. Une journée au-delà de Kaim, vers le Sud-Est, se présente Tingui (11), petite Ville, mais riche & d'un grand Commerce. Le voifinage de la mer, qui n'en est qu'à trois journées, y amene un grand nombre de Vaisfeaux. Vers la côte on a formé des falines, qui produisent du sel en abondance. Plus loin est Chingui (12), grande Ville, qui fournit du sel à tout le

Chingui. Yangul.

En continuant de marcher vers le Sud-Est (13) on trouve Fangui (14), Ville flotissante par le Commerce, qui a vingt-sept autres Villes dans sa dé-

(7) C'est la partie méridionale de la Chi- paroit que c'est Pan-in kyen, au Sud de Whangne, alors possedee par les Empereurs Chinois de la race de Song. Le Katay en étoit la partie feptentrionale. Manu, fuivant Magaibaem, p. 6, est dérivé de Maniza, qui fignifie Barbare. Les Chinois du Nord , pour ne rien devoir à ceux du Sud, qui les appellent Perays, c'est à dire Feus du Nord, leur ont donné le nom de Nan mans, Barbares du Sud; ou fimplement de Man-tzas, Barbares. Les Tartares nomment auffi par mépris les Chinois Manzzus. Mais comme ces Peuples, fur-tout les Tarrares de l'Eft, ne sçauroient prononcer le tan, ils prononcent Manji, & Polo a pris malà propos ce nom pour celui da Pays.

( 8 ) Conigangui dans le Manuferit de Baffe, & Congangar dans celui de Berlin.

(9) Pan-chi dans les Copies Latines. Il

(10) C'est peut-être Kan-yeu-chen, fur le Lac de Kan-yen. On lit Chain dans le Manufcrit de Baile , & Caym dans celui de Berlin. (11) Cyngui dans le Manuscrit de Berlin : c'est peut-être Ting-kyang-hyan , près de l'em-

bouehure du Kyang. (12) Cingui dans l'Italien. Gaubil observe que le gui de Polo tépond à Chen , mot qui dénote une Ville du second rang.

(15) Le Manuscrit de Basle met au Nord. (14) Jangui dans l'Italien. Tangui dans le Manuscrit de Berlin. Celui de Bafle ne la nomme pas. C'est peut-être Tang chen-fu , entre le Lac de Kan-yen & la Ville de Qua-chen fut le Kyang, vis a vis de Ching-kyang-fu.

pendance. On y fair des armes & d'aurres instrumens de guerre. C'est la residence d'un des douze Barons qui gouvernent ces Provinces. Polo fut tevêtu d'un de ces Gouvernemens par l'Empereur Kublay, & l'exerça pendant trois ans.

Nanghin (15), Province à l'Ouest, est une des plus grandes & des plus riches de Manji. La Ville du même nom doit ses richesses au Commerce, & ses douanes sont d'un fort grand revenu. On y fabrique des étoffes d'or & de soie. Le bled y est en abondance, & le papier sert de monnoie (46) courante.

Nanghin.

Sian-fu (17) est une belle & grande Ville, qui commande à dix autres Villes opulentes. Elle est si bien fortifiée qu'elle sourint un siège de trois ans con- Long sièce que tre les Tartares. Plusieurs lacs dont elle est environnée n'y laissant d'accès que ette ville faite les Tartares. pat le Nord (18), elle recevoit de ce côté-là ses provisions par eau. Une si meni elle suc longue résistance causa rant de chagrin au grand Khan, que Nicholo & Maffio- prife. Polo, qui étoient alors à la Cour, crurent le faire un mérite d'offrir leurs services à ce Prince. Ils s'engagerent à construire une machine à la maniere de l'Europe, pour lancer des pierres qui peferoient trois cens livres (19). Leurs charpentiers furent des Nestoriens. Ils composerent en effet trois pierriers, qu'ils firent conduire devant la Ville. La premiere pierre qui romba fur une maison y causa tant de ravage, que les Habitans demandetent aussi-tôt à

De Sian-fu à Singui, on compte quinze milles au Sud-Est (20). Cette Ville, sans être fort grande, est fréquentée par une multitude extraordinaire de Vaisseaux, parce qu'elle est située sur les bords du Quian (21), une des plus grandes Rivieres du monde. Sa largeur dans quelques endroits, est de six, de buit & de dix milles. L'érendue de son cours est de cent journées. Elle arro-Le feize Provinces & deux cens grandes Villes. Il y tombe un nombre infini d'autres rivieres navigables, & le Commerce y a même une prodigieuse quantité de Vaisseaux. La principale marchandise qui s'y transporte est le sel (22). Polo compta un jour à Singui cinq mille Navires. Mais il affure qu'il s'en trouve beaucoup plus dans d'autres Ports de la même Riviete. Ces Bârimens forme. de commerce sont entierement couveris, & n'ont qu'une voile & un mât. Leur charge ordinaire est de quatre à douze milles Cantares Venitiens. On n'y emploie des cordes de chanvre que pour le mar & la voile. Le reste des cor-

Singul.

Multimite de

(15) Navieni dans le Manuscrit de Baste . & Nayngui dans celui de Berlin. C'est sans doute une erreur de copifte. On peut croire que c'est Nanking, Capitale de Kyang-nan, (16) Pilgrimage de Purchas, p. 96.

capituler.

(17) Suivant Gaubil, p. 157, c'est Syang-yang fu, dans Hu-quang, sur la Riviere de Han , qu'on a déja décrite.

(18) Gaubil dit , p. 157, qu'il paroît évidemment que Polo a décrit cette Ville sut le témoignage d'autrui.

(19) Purchas observe que suivant ce passae les Chinois n'avoirnt pas l'ulage du canon-Gaubil fair dire à l'Histoire Chinoise que ce porté ci-dessus d'après les Missionnaires.

furent les Whey-hus, c'est-à-dire, les Mahométans, qui inventerent ces machines, mais

il ajoute que l'Historien peut s'être mépris sur la religion des inventeurs. Ubi sup. p. 157. (10) C'eft peut-être Kin-chen-fu , qui eft la Ville la plus proche sur le Kyang, mais qui est à cent milies au Sud, ce qui ne s'accorde pas avec la distance marquée. Qui scait s'il ne faut pas lire cinq journées au lieu de quinze

milles? (11) Ou Kyang, qui s'appelle austi l'ang-sse, Kyang & l'a-hyang.

(12) Ceci s'accorde avec ce qu'on a rap-

dages est de canne fendue (23) en petites pieces, qui se tordent aussi facile-MARCO-POLO. ment que le chanvre, & dont on fait des cables de deux cens braffes de long. 1272. avec lesquels on tire les Vaisseaux pour remonter & descendre la riviere . avec le secours de dix ou douze chevaux. Dans quantité d'endroits, on voir des rochers fort élevés, sur lesquels on a construit des Monasteres. Toute la

Kaynnui.

route, le long des rives, est remplie de Villes & de Villages bien peuplés. Kayngui (24) est une petite Ville (25) au Sud-Est de la même Riviere, où l'on rassemble tous les ans du bled & du riz, pour le transporter à Khambalu par les lacs, par les rivieres, & fur-tout par le grand canal que le Khan a fait conftruire, dans la vue d'epargner aux Vaisseaux le passage de la mer. C'est un ouvrage admirable. On a formé, le long des rives, de grandes chaussées pour la commodité des gens de pied. Au milieu de la riviere est une Isle pierreuse, où l'on a bâti un Temple, avec un Monastere qui contient deux cens Moines. Ces deux Edifices pallent pour l'origine de toutes les Fondations de

Ching-hian-fu (26) est une Ville riche par son Commerce, où toures les Changham fa. commodités font en abondance. Elle a deux Eglifes, bâties par un Nestorien

nommé Malakis, que le Khan y envoya pour Gouverneur en 1274 (27). Tinguigal,

De là, trois journées de marche au Sud-Eft, par quantité de Villes & de Châteaux , conduifent à Tinguigui (28) grande & belle Ville , qui est fortifiée d'un double mur. Kinfam bayan (29), Général Tartare, ayant fait marcher contre cette Place un corps de Chrétiens nommés Alains, les Affiégés se retirerent dans le mur intérieur , & laisserent prendre possession de l'enclos du dehors à l'ennemi. Ils y avoient laisse beaucoup de vin, dont les Alains ne manquerent pas de s'enyvter. Les Citoyens fortant alors de leur retraire tuerent facilement, jusqu'au dernier, des gens qu'ils trouverent ensevelis dans le fommeil. Bayan irrité de cette rufe, parut bien-tôt avec une armée plus non-breufe, prit la Ville, & patfa tous les Habitans au fil de l'épée (40).

(13) Canne de bambou. (24) Cargui dans le Manuscrit de Basse. (25) Magalhaens dit que cette Place n'eft proprement ni une Ville ni un Bourg. Les Chinois la nomment Chin-ki ang-len, c'estdite , Bonche du Fils de in Riviere , patce qu'il fe foune ici un bras qui coule justin'a llongchen . Capitale de Che krang. Aux deux côtés de l'embouchure est un Mars, c'eit à dire une Place de Commerce, on les Basques mouillent pendant la nuit. Polo a pû leur donner le nom de Ville, malgré leur petiteffe & quoiqu'elles foient fans murs. l'oyez Magalbaeni, p. 7. Mais il paroît que certe Pla-ce est plutot Qua chen, qui est un Main & vis à vis de Ching kyang-fu , avec une Iste & un Rocher tel que Polo le décrit. Quoiqu'il en foir, on doit conclure qu'il est bien difficile de reconnoître les Places nommées par Polo Il parcourt ici un espace d'enviton cinq cens milles, fans autre lumiere pour nous

conduite que le gissement des Places, encote

faut-il qu'il se trompe, car l'embouchure du

Kyang, par exemple, est plutor au Nord-Est de Kin-chen-/u ou de ronte antre Ville voifine fur fes bords. Magalhaens fettompe auffi lorfqu'il fait fignifier à Chen. ky ang-chen la Bonche du Fils de la Riviare. Cett Tfe-kyang cheu qui a cette fignification en Chinois

(16) Canghaan fu dans l'Italien. Cinciamfu dans le Manuscrit de Baste, & Sieran fa dans celui de Berlin. Nous apprenons de Magalhaens , p. 8 , & de Gaubil , p. 171 , que cette Place est Chin-chang fu , au Sud du Kyang, vis-à-vis de Qua-chen

(27) Les Manuscrits de Basse & de Berlin merrent en 1188 ; ce qui doit êtte une erreur. (18) Cincingui dans le Manuscrit de Basse .

& Chimchingus dans ce'ut de Berlin. (29) Polo dit que Chiafam fignific Cent yeux. Mais Gaubil, qui regarde ce mor comme une corruption de Tfay fyang, veut qu'il fignifie Minifire d' Erst. Il écrit le nom Peyen & non Bayan. Ubifu; p. 171, Note 4.

(10) Cette citconffance fait reconnoître Tinguigui pour Chang-chen. Ainfi la diftance

Singui (11) est une Ville grande & bien peuplée, qui n'a pas moins de vingt MARCO-POLO. milles de tour (32). Elle est remplie de riches Marchands, d'Artisans, de Médecins & de Philosophes. Seize Villes florissantes par le Commerce reconnoisfent sa Jurisdiction, & les montagnes du pays produisent beaucoup de Rhubarbe & de gingembre. Il a d'ailleurs un grand nombre de Manufactures de soie. Singui signifie, la Ville de la terre. Une journée plus loin on trouve Vagiu, Ville abondante en foie, & remplie de Marchands & d'Artifans, Trois jours de marche, par un pays bien peuplé, où les Villes, les Bourgs & les Villages font en fort grand nombre, conduitent enfuire à Quinfay (33).

Polo qui avoit été plusieurs fois à Quinsay, en donne une description fort Description Je détaillée. Il fait observer que le mot de Quinsay fignifie du Ciel (34) & qu'elle Quinsay. n'a rien d'égal en effet dans le monde. C'est un véritable Paradis terrestre. On lui donne cent milles de rour; mais cette grandeur extraordinaire vient principalement de ses rucs & de ses canaux qui sont fort larges. Elle a d'ailleurs de très-grands marchés. D'un côté de Quinfay est un lac d'eau douce (25). & de l'autre côré une grande riviere, qui entrant dans la Ville par plusieurs riviere. endroits & chariant toutes fes immondices, palle au travers du lac, & va fe jetter dans l'Océan à vingt-cinq milles Est-Nord-Est (36). Elle a près de son embouchure une Ville nommée Gampu (37), où mouillent les Vaisseaux qui arrivent de l'Inde. Les canaux de Quinfay font couverts d'une multitude de ponts , qu'on fait monter au nombre de douze mille , & dont quelques-uns font fi hauts qu'un Vaisseau passe dessous avec son mar dresse, tandis que les chariots & les chevaux passent par-dessus. Du côté qui restoit ouvert , les anciens Rois ont ceint la Ville d'un large fosse, qui n'a pas moins de quarante milles de long, & qui reçoit son eau de la riviere. La terre qu'on en a titée, fert comme de rempart

Entre une infiniré de marchés qui sont distribués dans toute la Ville, on en Ses marchés & compre dix principaux, dont chacun forme un quarré de deux milles. Ils font à quatre milles de distance l'un de l'autre, & font tous face à la principale rue qui a quarante braffes de largeur, & qui traverse toute la Ville. On voit à Quinfay un grand nombre de palais avec leurs jardins, mêlés entre les maifons des Marchands. La prefle est si grande dans les rues, qu'on a peine à comprendre d'où l'on peur tirer assez de vivres pour nourrir rant de monde. Un Officier de la Dóuane assura Polo qu'il s'y consume tous les jours quarante-trois

p. 170 @ 171 , où il raconte que Chang-chenfu fut prife pour la seconde fois per Peien en 1275 , & tous les Habitans tués. Ce Général avoit dans son armée une tribu nommée Walonne, dont il y a apparence que Polo a fait fes Alans ou fes Alains , & dans cette supposition il les fait Chrétien

(41) Cingui dans le Manuscrit de Berlin. Suivant Martini & Gaubil e'eft Su-ches , nommée alors Ping kyang.

(11) Soixante milles dans les Copies La-

(11) Purchas, whi fup. p. 97.

(34) Magalhaens prétend , p. 18 , que

& le giffement font ici exacts. Voyez Ganbil , cette explication eft fauffe, & que Quinfay on King-fay , ou plutet King-fu , ugnifie la prinentale Ceur. Garbil veut , p. 177, que Kingtie on King che foit le nom oue les Chinois donnent au lieu où l'Empereur tient sa Cour. & qu'alors le nom de cette Ville ait été Ping-

> (35) Voyez ci-deffus la description de Hang cheu

> (16) Le gissement & la distance sont ici

(17) C'est peut être Nin-to, quoique cette Ville foit fort éloignée de l'embouchure, & dans la baye qui est devant.

V u iii

MARCO POLO. 1272.

Somas de poivre; chaque soma contenant deux cens trente-trois livres; par où l'on peut igger quelle doir être la quantité des autres provision. Des deux côcés de la grande rue et un pavé large é de tix braffes. Le milieu ett de gravier, avec des passiges pour l'eux. On apperogie de tous côcés de longs chariots , capables de contenir fix personnes; qui sont à louer pour prendre l'air, ou pour d'autres utiges. Toures les autres tues sons pavées de pierre. Derrière le marché coule un grand cantal, bordé de spacieux magasins de pierre pour les marchandises de l'inde & des autres lieux.

Abondance qui y regue.

Dans ces marchés, où quantiré de rues aboutifient, il fe raffemble trois la femiale quarante ou cinquante mille perfonnes, qui apportent par les canaux une il grande abondance de toutes fortes de légumes, de viandes & de gibire, que quatre canada s'y donnent pour quatre fois de Venife. Entre les fruits on y trouve d'excellentes poites qui pefent jufqu'à dit l'ives. Le raifin y vient de divera autres lieux, parce qu'il ne croir par de vigne aux environs de Quinfay. Mais on y apporte chaque jour, de la met & du les, une prodijeuted quantiré de position frais. Tous les marchés fom envide marchandifes. Quelques-unes ont des bains d'eau froide & d'eau chaude; les premièrs, pour les l'abinant an Pays, qu'in ont, des leut enfance, l'ufige de 3 y laver tous les jours; les autres pour les Ettangers, qui ne font pas accoutumés à l'eau froide.

Police des many chés

Il n'y a pas de Ville au monde où l'on trouve rant de Médecins, d'Aftrologues & de Femmes publiques. A chaque coin des marchés est un palais, où réside un Magistrar, qui juge tous les différens du Commerce, & qui veille fur les Cardes des ponts.

Caractere des Habitans.

Les Habitant du pays one le reint blane. La plupart four vêtus de foie, qu'ils ont en fort grande abondance. Leurs maifons font bellet, Ils les orment de peintutes & de meubles précieux. Leur caractere elt fort doux. On n'entend gueres parler ent'eux de querelles ni de disputes. Ils vivent avec tant d'union, qu'on croitoric haque rue composée d'une même famille. L'étar conjugial els fi respecté, que la jalousic est une pulsion qu'ils connouisen peu. Ils regardent comme une infamie de protonocer un mot trou pilse de drant une femme maricé.

Ordre dans l professions. Ils font currèmement civils pour les Errangers, & toujours prèts à les aider de leurs conficil dans toutes leurs sifiaires. Mais il son peu d'inclination pour la guerre; on ne voit même aucune armé dans leurs maisons. Les Artisans sont la guerre; on ne voit même aucune armé dont leurs au maisons. Les Artisans sont sir jusqu'à quarante cuvriers. Quoique la Loi oblige un fist d'emberaffer la profetion de son peus, elle permet à ceux qui se sont enrichie, de se dispense au maisme du navail & de pourte des habits fout neithes, sur-out a l'eurs semantiers de navail & de pour des habits for taches, sur-out a l'eurs semantiers de la commandation de la comman

Ifies de lac 8 plaifies des Ha beaucoup de propreté. Les bateliers font desfus avec leurs avirons, & n'ont MARCO-POLO. pas besoin de voiles, parce que l'eau a peu de prosondeur. Les Habitans de la Ville viennent se réjouir le soit dans ce lieu, avec leurs semmes & leurs amis; s'ils n'aiment mieux s'amuser à parcourir la Ville dans des chariots.

On voir à Quinfay un grand nombre de riches Hôpiraux, fondés par les anciens Rois. On y transporre ceux à qui la maladie ôte le pouvoir de travailler; mais lot fou ils font retablis, on les oblige de retourner au travail.

Les marchés sont remplis d'Astrologues, qu'on va consulter à chaque occafion. Il ne fe fair pas un mariage, il ne nair pas un enfant, fin lequel on ne les interroge, pour sçavoir à quel bonheur on doir l'attendre. A la mort d'une personne de quelque distinction, sa famille, vêtue de toile grossiere, accompagne le corps jusqu'au bucher avec des instrumens de musique & des chants a l'honneur des Idoles. Elle jette dans le feu diverses figures de papier.

La plûpart des ponts de Quinfay ont une garde de dix hommes, cinq pour le jour & cinq pour la nuit. Dans chaque corps-de-garde on place un grand ponts. ballin sur lequel on frappe les heures, qui commencenr au lever du Soleil, & qui finissent lorsqu'il se couche (18), pour recommencer ainsi successivement. Les Gardes font des partouilles dans leur quartiet. Ils doivent éxaminer s'il y a de la lumiere dans quelque maison, ou s'il arrive à quelqu'un d'en fortir après le rems marqué pour la retraite de la nuit. Dans les incendies , la Garde des ponts se rassemble de divers endroits, pour mettre les meubles & les marchandifes en fureté, foit dans les barques, ou dans les ifles du lac, ou dans les tours dont on a parlé. Il n'est permis de sortir alors, qu'à ceux dont les maifons font en danger.

Quinfay est gouverne par un des Vice-Rois qui commandent dans les neuf Gouvernement Provinces de Manji. Le Khan y entrerient une garnifon de ses meilleures trou- de Quintip. pes. On a formé, dans plutieurs endroits de la Ville, des monts de terre (39), éloignés d'un mille l'un de l'autre, avec une guérite de bois pour les sentinelles, qui frappent à grands coups fur une planche, pour avertir la garde voifine, des incendies, des événemens du peuple, & des autres accidens (40). Le Palais, qui servoit anciennement de rélidence à Fanfur (41), Roi de

Manii , étoit litué dans un enclos quarre de dix milles de rour. Cer enclos Fantur, étoir divisé en trois parties. On entroit dans celle du milieu par une porte, qui avoit des deux côtés plusieurs grandes rerrailes en galerie, dont le toit étoit sourenu par des piliers peints en or & en azur. Ces galeries eu ces rerraffes s'élargilloient par degrés. Le toir étoit doré, & l'histoire des premiers Rois du Pays étoit peinte sur les murs (42). C'étoit là que le Roi Fansur célébroit certaines fêtes avec une magnificence incroyable. Il y traitoir les Seigneurs de fa Cour, les grands Docteurs & les principaux Citoyens de Quinfay, qui composoient une assemblée de dix mille personnes, & ces réjouissances duroient dix ou douze jours.

eent avec la nuit. (19) Purchas dit des machines de boir.

(40) Pilerimage de Purchas , p. 98 & fuiv.

(41) Le Mannicrit de Halle porte Facfur ; ce qui est plus conforme à la maniere d'écrire

(18) On lie dans l'Original, qui commen- des Arabes & des Perfans. Abulfeda nomme l'Empereur de la Chine, Fasfur ou Tumnaithan. D'autres le nomment Bagban,

(41) Cette description n'est pas fi étendue dans les Copies Latines.

1172.

Aftrologues

Ganles des

### HISTOIRE GENERALE

MARCO-POLO.

1272. Logement de ce Prince & de fer fanmes.

Derriere l'édifice du milieu, on avoit élevé un mur, & formé un passage, qui faisoient la division du palais. La partie suivante étoit une espece de cloitre, environné de rerrasses & de portiques soutenus par des colonnes, qui conrenoir les appartemens du Roi & de la Reine. De ce cloître, on entroit

dans une galerie couverte, de la largeur de six brasses, qui s'étendoit jusqu'au lac. Les deux côtés de cette galerie étoient bordés pat dix cours, ou dix autres cloîtres, dont chacun contenoir cinquante appartemens avec leurs jardins. C'étoir le logement de mille jeunes concubines du Roi, avec lesquelles il se promenoit quelquesois sur l'eau dans des barques, lorsqu'il s'ennuyoit du

Vic molle qu'il y menoit.

commerce de sa femme. Les deux autres parties de l'enclos étoient divifées en petirs bois, en lacs & en jardins fort bien plantes, où l'on nourrissoit toutes fortes d'animaux. tels que des cerfs, des chevreuils, des chevaux, des lievres & des lapins. L'accès n'en étoit libre qu'à la personne du Roi & aux concubines qui aimoient la chasse. Après cet exercice elles se dépouilloient de leurs habits dans les bois qui bordoient les lacs, & se baignoient en sa présence. Il dînoit quelquefois dans ce lien délicieux, fervi seulement par ses femmes. Le foin des atmes étoit sa moindre occupation. Mais cette voluptueuse indolence lui couta cher. Polo apprir ce détail d'un riche Marchand qui avoit eu beaucoup de part à la faveur de Fanfur, & qui lui fit voir le palais de ce Prince, où le Vice-Roi du grand Khan faisoit alors sa résidence. Il trouva les premieres galeties en fort bon état : mais les appartemens des femmes étoient tombés en ruine. Le mur des bois & des jardins ne s'étoir pas mieux confervé, & l'on n'y voyoir plus d'arbres ni d'animaux.

Nombre des Habeaut.

Polo vit l'état du revenu de Ouinfay, & le rôle des Habitans, tel qu'il fut dresse pendant le séjour qu'il sit dans certe Ville. On y comproit cent foixante tomans de feux ou de maifons; chaque toman de dix mille : ce qui faifoit seize cens mille familles (43). Il n'y avoit dans ce nombre qu'une seule Ordre de police. En life Nestorienne. Chaque maître de maison étoit obligé d'avoir en écrit, sur sa potte, les noms des personnes de l'un & l'autre sexe dont sa famille étoit compolée, & le nombre même de ses chevaux. Il devoit marquer les accroisfemens & les diminutions. Cet ordre s'observoit dans toutes les Villes du Katay & de Manji. De même, les maîtres d'hôrelletie étoient obligés d'écrite les noms de leurs hôtes & le rems de leur départ, sur un livre qu'ils devoient envoyer chaque jour aux Magistrars qui résidoient aux coins des mar-

Revenus que le grand Khan tire de Quintay.

chés publics. Dans le Royaume de Manji, les pauvres qui n'ont pas le pouvoir Le revenu annuel que le grand Khan titoit de Quinfay & de fes dépendances , passoir pour la nenvième partie de ce qu'il tiroit de tout le Manji. Pour le sel seulement, Polo le fait monter à quarre-vingr Tomans d'or (44), ce qui revient à fix millions quatre cens mille ducats. Il faut attribuer, dit-il, une si grosse somme à la quantité de lacs qui se trouvent sur la côte mari-

d'élever leurs enfans, sont libres de les vendre aux riches.

(43) En ne comptant que sept personnes res rapportent de Peking & de Nan-king. impossible, & doit même paroître assez mo- d'un florin d'or. deré en comparaifon de ce que les Missionnaj-

par famille, ce nombre monte a onze mil-lions deux cens mille ames, ce qui n'est pas mille Sara d'or, & que chaque Sara fait plus

time

time du Royaume de Quinsay, d'où l'on tire assez de sel en Eté pour en sour- MARCO-POLO. nir cinq autres Royaumes de Manji. Le fucre du pays, les épices & le vin de riz payent trois & un tiers pour cent. Les douze professions qui occupent douze mille boutiques, & les marchandifes qui entrent ou qui fortent par mer paient de mênie. Les Marchands de l'Inde & des autres pays étrangers payent dix pour cent. Le grand Khan tire ausli la dîme de tous les animaux. de tous les végéraux, & de toutes les especes de soie. Tous ces droits, sans y comprendre celui du sel, montoient, suivant le calcul dont Polo sur témoin, à deux cens dix tomans d'or, c'est à-dire à seize millions huit cens mille ducats.

Tous les environs de Quinfay au Sud-Est, dans l'espace d'un jour de mar- Beauté des enche, sont remplis de villages, de maisons & de jardins. On trouve à cette ville, distance Tapingu (45), grande & belle Ville, de la Jurisdiction de Quinsay. Trois journées plus loin au Sud-Est, on arrive à celle d'Oguiu (46). La route au-delà ressemble pendant deux jours à une Ville continuelle; & trois jour-

nées plus loin, on trouve une autre belle Ville nommée Gengui (47). En continuant de marcher quatre jours au Sud-Eft, par un pays où l'on rencontre des bœufs, des buffles, des chevres & des porcs, on arrive à (48) Zengian, Ville bâtie fur une colline, au milieu d'une riviere qu'elle divife, & dont une parrie coule au Sud-Est, & l'aurre au Nord-Ouest.

> Giera. Royaume de

A trois journées de-là, on arrive, par un pays auffi peuplé que le précédent, à Giera (49), grande Ville, & la derniere du Royaume de Quinfay. On entre ensuite dans le Royaume de Konka (50), dont la principale Ville se nomme Fugiu (51). En avançant au Sud-Eft, par des montagnes & des vallées, on trouve un pays allez bien habité, mais rempli de lions, de gibier & de volaille. Le galenzal & le gingembre y font en si grande abondance, qu'on y donne quatre-vingt livres de gingembre pour quatre fols de Venife. On compte

Fugiq.

& Tampigui dans celui de Berlin. Certe Ville , fuivant Magalliaens, est Tay-ping-fu, Ville de Kyang-nau fur le Kyang, à une journée de Nan king au Sud-Oueft, & einq ou fix au Nord-Ouest de Hang-ciren. Si cela est vrai , on en doir conclure qu'il est presqu'impossible de suivre Polo avec quelqu'exactitude dans la plus grande parrie de son Itineraire : car outre qu'il le trompe ici sut la distance & le gissement, il omet la circonstance du Kyang, qui auroit été à éclaircir.

(46) C'eft peut-être Hu-cheu-fu , qui eft à peu près dans cerre polition, à deux journées de Hang-cheu-fu au Nord-Ouest. Iguin est omis dans les Copies Latines.

(47) Le Manuscrir de Berlin porte Chengui. C'est peut-èrre Yen-chen-fu dans Che-kyang, à deux journées de Hang-cheu-fu au Sud-Onest, sur la même siviere & Sud-Sud-Ouest de Hu-chen-fu. (48) Ciangiam dans le Manuscrit de Balle.

C'eft pent. êrre Suen: sing dyen dans Che-kyang, ne journée au Nord-Ouest de Chu-chen-fu , Tome VII.

(44) Tampingui dans le Manuscrit de Baste fi ee n'est Chu-chen-fu même.

(49) Cugui dans le Manuserit de Baste, & Cinqui dans celui de Berlin. C'elt peut être tine erreur , au lieu de Cuigni. Ces lecons sont plus exactes que dans l'Italien, & marquent, fuivant l'observation de Martini, que cette Ville est Kyn-chen fu sur la frontiere de Che-kyang. Voyer ei-dessus. Le même Auteur observe qu'au lieu de cheu les Tarrares prononcent gut. Mais l'Italien met fouvent gin & in. On voit par ces variations qu'il s'est commis beaucoup d'erreurs dans l'impression

(50) Conches dans l'Italien. Les Copies Latines ne disent rien ici de Concha . & nomment ce Royaume Fugui, en le représentant fort différent de celui de Konka dont elles parlent ensuite ; mais il est clair qu'elles le déplacent

(11) Fugui dans le Manuscrit de Baste, & Sengui dans celui de Beilin. C'est elairement Fu-chen ou Fu-chen-fu, aujourd'hui Capirale de Fo-kyen. Martini, Magalhaens & Gaubil font de la même opinion.

MARCO-POLO.

aussi, aussi, entre les productions du pays, une Plante qui ressemble au sastran par la couleur & l'odeur, & par ses autres qualités, & dont on sair tidage dans les sauces. Les Habitans sont livrés au Commerce. Lorsqu'ils vont à la guetre, ils se tassen le dessus de la scier. & se peignent le visage d'azur. Leurs armées

Crossuré des Ha-

ne font composses que d'infanterie, à l'ieur Général de le feul qui marche à cheval. Ils ont pour armes des épées & des lances. Polo leur attribuant un carachere fort cruel, ajoute qui après avoir mel leur ennemi, ils commencem par boire son sang, & qui ensure ils mangent sa chair, la présent à celle des autres animaus, jorssqui homme n'et pas mort de maladie.

Quelin-fa.

Six jours de marche conduifent dans une grande Ville nommée Quelinfu (51), qui a rrois ponts (53), larges chacun de huit roifes, & longs de plus de cent. Les femmes y font for beliets la foic de le coton en abondance. On alfura Polo que le pays produit des poules fans plumes, & revêrues d'un poil. Emblables à cleui du clart a qui font une for thome noutriture.

Vaguera.

Trois journées plus loin (i,4), se présente la Ville d'Unguem (5), où le sucre est en abondance, se se transporte à Khambalu. Les Habitans ignorant la maniere de le faire, avant la conquète, ne trioient des cannes qu'une espece de pâte noire. Mais quelques Babyloniens qui résidoient à la Cour du Khan, leur appritent à le rasiner avec la cendar d'un certain bois.

Kangin-

Qu'une milles plus loin on rencontre Kangiu (56), toujours dans le Royaune de Konka. On entretient près de cette Ville une armée pour la garde du
pays. Il puffe au travers de Kangiu une riviere large d'un mille, bordée de
beaux édifices, & chargée de Vailleaux qui transportent (57) du futre & d'autres marchandiées. Elle va le jetter dans I Uccan, à cinq jounnées au Sud-elt,
près d'un Port maritime, nomms Zayum (\$8), où artivent les Vailleaux de
Irlade, qui temonuen enfuitu jedqu'a cette riche & délicituée Ville. Les bords
de la riviere offreut un grand nombre de ces arbres qui produifent le camplire.
Zayum ett un Port rameux & reds-fréquente par les Vailleaux Indiens. Polo

Zavient , Fort

le nomme un des plus commodes du monde. Le poivre qui se transporte à Alexandrie, dans l'Egypre, n'est pas la contième partie des marchandises qui arrivent à Zayum. Elles payen du pour cent. Cette Villa a des manufactures de tapisser de détoffes brodées. La riviere se divisant en deux bras, dont l'un

(51) Quantifu data le Masufeiri de Ber. ecf. ab jouend'hile. Mattania conduct des monatignes quai fost. 165 Feyn. di contr. Getaja ou Kyn-thre dans Che byang. Serviu data: ecf. ab matter Ville eff. Kyro-ling fa. Magallatens. 197. Martini profi de même. Quella-1-p sprofifiate un nome. Bet, eoi ectte. Chiones, it le nome de L'crytuie de Quang fi. cole, de la cif- unit ex entire, e el benucos you blattin ou traine. La feria de la cif- unit de cif

l'ulage des Chinois.

(53) Apparemment fur la riviere qui coule près des aurs, fuivant la Copie de Balle. Elle

ajor te que ces pones font oenés de magnifiques piùres de mathre. (54) La Copie de Bafle met à quinza milles.

(14) La Copie de Bathe met a quanza millet.
(15) Unquem dans les Copies Latines.
Mais il feroit difficile de deviuer quelle Ville

(56) Fugui dans le Manuferit de Bafle, & Sengui dans celui de Berlin, qui ajoute que c'elt la Capitale du Royaume de Kenka.

(17) Martini, qui se servoit de l'édition de Bastle, où cette Place est nommée Fugui, conclut de la circonstance du furre que c'est Fu. chen. Mais ne pouvoit-on pas embarquez du sucre à Chang chen fu & dans d'autres lieux comme ici?

[18] Zarsin dans le Manuferit de Bafle, & Cayean dans ceiui de Betlin, qui different beaucoup ici de l'Italien, comme dans d'autres endroirs. Martini prend Zasus pour Chang-thea-fun up pour Sam-thea-fun, à cinq journess de l'u chin, comme Polo place Carsus, Gaubil west que Suen theu fu loit le Zarsteu de Polo.

or query Go

coule à Quinsay (59), on trouve au point de sa division une Ville nommée MARCO-POLO. Tingui (60), où l'olo fut informé qu'on fabrique de la porcelaine, d'une terre dont on fait de grands amas, & qu'on laisse trente ou quarante ans sans y Tingal, où se toucher. Lorsqu'elle est rafinée par le tems, elle devient propre à composer faite la posertoutes fortes de vases, qu'on peint avec beaucoup d'art & qu'on fait cuire dans

des fournaifes. Huit de ces vases se donnent pour quatre sols de Venise. Le revenu du Royaume de Konka n'est guéres inférieur à celui de Quinfay. Polo voyagea dans ces deux Royaumes de Manji. Il fe dispense de parler des fepr autres, parce qu'il n'avoit pas eu l'occasion de les voir. On a déja remarqué qu'après la conquète du Royaume de Manji, qui ne fotmoit qu'une feule Repaune de Monarchie, Kublay le divisa en neuf Royaumes, dans chacun desquels il établit un Roi, ou un Vice-Roi pour l'administration de la justice. Ces grands Officiers du Khan lui rendoient compte chaque année du revenu de leur Province ; ils étojent changés de trois en trois ans , comme tous les autres Officiers

Divition da

Le Vice-Roi de Quinfay a dans son Gouvernement plus de cent quarante Nombre & par-Villes grandes & riches. On n'en compte pas moins de douze cens dans tou- det des Villes de te l'étendue de Manji. Le grand Khan y entretient des garnisons de dix & de douze mille hommes, qui ne sont pas toutes composées de Tartates, parce que cette nation n'ayant que de la cavalerie, est bornée aux lieux où les chevaux peuvent être exercés. On emploie les troupes nationales du Katay pour garder Manji, & celles de Manji pout la garde du Katay. On les change de trois en trois ans , & l'on observe de les placer dans des Villes qui soient à vingt journées de leur propre pays. La garnison de la Ville de Quinsay est toujours de trente mille hommes. Il n'y a pas de Ville qui ait moins de mille hommes pour sa garde, soit d'infanterie ou de cavaletie. La plus grande parrie du revenu impétial est employée à l'entretien de tant de troupes. Mais on en

mée des garnifons voifines, pour faire rentrer les mutins fous le joug (61). En 1269, Manji avoit un Roi nommé (62) Fansur, plus riche & plus puisfant qu'aucun de ceux qui l'avoient précédé depuis un fiecle, mais d'un caracrere qui lui faisoit aimer la paix. Toutes ses Villes étoient désendues par des Prince. fosses pleins d'eau, & d'une portée d'arc de largeur. Il s'étoit rendu si cher à son peuple, qu'il paroissoit invincible. Dans l'excès de sa sécurité, il négligeoit d'entretenir de la cavalerie , & fes femmes l'occupoient uniquement. Le peuple à fon exemple perdit l'usage & le goût des armes. Cependant il faisoit veiller si soigneusement à l'observation de la paix & de la justice, que les chemins publics étoient furs, & que les boutiques mêmes demeuroient ouvertes pendant la nuit. Il n'étoit pas moins charitable, & sa bonté s'éxerçoit à

rire cet avantage, qu'à la moindre révolte on peut formet fut le champ une ar-

(19) Fo-kyen o'a pas de riviere à laquelle cette description convienne. Mais il oc faut pas attendre d'exactitude de l'Auteur, qui s'en rapportoit ici à ses informations.

de l'Empire.

(60) Le Manuscrit de Berlin porte austi Fingui ; mais oo lit Figui dans celui de Bafle. C'elt peut-cere Fing-chen-fu , près de la froniere de Kwaug-fi ; car ce que l'Auteur dit de la Riviere mérite peu d'attention,

(61) Pilgrimage de Purchas, p. 100-(61) Farfur dans le Manuscrit de Baste. Oo a déja remarqué qu'Abulfeda donne le nom de Fagfur au Roi du Katay & d'autres celul de Baghun. Voyez les anciennes Relations de Renaudes , p. 181 & 186. On y trouve que c'étoit le titre que les Tartares ou les Peuples de l'Ouest de l'Asie donnoient à l'Empereur de la Chine. Polo l'avoit tiré d'eux.

foulager les pauvres. Il faifoit enlever chaque année vingt mille enfans, que la MARCO-POLO. nécessité forçoit leurs parens d'exposer dans les rues; & les faisant élever, il 1271. les rendoit utiles à l'Etat dans diverfes professions.

II off attaqué par Kublay.

Kublay fit marcher contre lui une armée nombreuse, soutenue par une puisfante flotte, fous la conduite de Kinfan-Bayan (63). Ce Général s'étant préfenté devant Koyganzu (64), pressa les Habitans de se rendre. Sur leur re-fus, il marcha vers une autre Ville, & de-là vers une trossième & une quatriéme, aufquelles il fit les mêmes fommations. Mais ne les trouvant pas plus disposées à lui ouvrir leurs portes, il en attaqua une avec tant de surie, que l'ayant prise d'assaut, il fit passer tous les Habitans au fil de l'épée (65.)

Reviume de

Conquêre du Cet exemple jetta la terreur dans toutes les autres & leur fit prendre le parti de se rendre. Bayan marcha ensuite (66) contre Quinfay, Capitale du Pays, d'où le Roi se vit forcé de se retirer avec ses trésors dans certaines Isles maritimes, où il mourut. La Reine sa semme étoit restée à Quinsay pour la défendre. Il paroît que les Devins de Fanfur (67) lui ayant prédit que fa Capitale ne feroit jamais prife que par un ennemi qui auroit cent yeux, ce fut cette prédiction qui arrêta la Reine, dans l'idée qu'un monstre de cette nature ne pouvoit jamais exister. Mais elle apprit bien-tôt que le nom du Général Tartare fignifioit cent yeux (68); & croyant fon deltin rempli, elle ne fir pas difficulté de lui livrer la Ville. Toute la Province fuivit auffi-tôt cet exemple. La Reine fur conduite à la Cour de Kublay, qui lui fir un accueil honorable, & qui lui affigna une fubfiltance convenable à fa dignité (69).

### 6. V.

# Observations de Marco-polo sur les Tartares & sur la Cour

Difference entre in Relation de Polo & celle de Rubra just.

Total que Polo nous donne des Mongols, qu'il nomme toujours Tartares, concernant leurs mariages, leurs habits, leurs alimens, leurs occupations, leurs maifons & leur religion, s'accorde affez avec la relation de Rubruquis, quoiqu'il s'étende beaucoup moins dans le détail des circonftances. Ainsi nous ne nous arrêterons ici qu'à ce qui paroîtra nous offrir desvûes nouvelles ou des connoissances plus exactes.

Les Tartares parlent un langage agréable, se faluent d'un air ouvert & ci-Caractere des Tartares.

(63) Ou Perm.

(64) Ou Whay-gan-fu. (65) C'étoit Chang chen fu , comme on l'a

déja observé. Cet évenement arriva en 1275. (66) Polo parle ici d'un évenement postéricur. La Ville que les Chinois nommeut Lingan , fut attaquee & fe rendit en 1276. L'Empercur Kong-tlong, qui n'avoit alors que lept ans , & l'Impérattice sa mere qui étoit Regente, furent faits prifonniers & conduits à Peking. Ensuite les Chinois proclamerent Iman-tfong, âgé de neuf ans. Ce fut lui qui fe axiira dans une Iste en 1178 & qui y mourut. la même année. Gauhil fait le récit de cette guerre dans la curieuse Histoire de Gentchis-

khan , p. 160 & fuiv. (67) It est remarquable que Polo prend Fanfur ou Facfur pour un nom propre. C'eft. un titte , qui fignifie Fils du Ciel & qui répond. au titre de Tyen-tse que les Chinois donnent

à leur Empereur. (68) Bayan méritoit d'ailleurs le nom d'Atgus ou d'homme à cent yeux, par ses grandes. qualités militaires & civiles.

(69) Pilgrimage de Purchas , p. 95 & fuiv.

## DES VOYAGES. LIV. IV.

vil, ont les manieres gracieuses, & mangent avec beaucoup de propreté. Ils MARCO-POLO portent beaucoup de respect aux auteurs de leur naissance. Ceux qui manquent à ce devoir font punis par un Tribunal établi dans cette vûe.

Ils comptent le tems par un cycle de douze anuées, dont chacune porte le nom de quelque animal. Ainsi la premiere se nomme l'aunce du Lion; la se-tems. conde, celle du Bœuf; la troisième, celle du Dragon; la quatrième, celle du Chien, &c. Un Tartare, à qui l'on demande fon age, répond qu'il est né à telle minute de telle heure & de tel jour de l'année du Lion. Les peres prennent soin de tenit un registre exact de la naissance de leurs enfans (70).

Lorfqu'une fille & un garçon de différentes familles meurent fans avoir été Marlares oni fe mariés, l'usage des parens est de les marier après leur mort. On écrit le con- font après la trat, qui est brûlé avec les figures, les habits, la monnoie de papier, les domestiques, les bestiaux & les autres victimes confacrées aux funerailles. Tous

ces biens, difent les Tartares, passent dans l'autre monde par le moyen de la fumée, & servent aux besoins des morts. Ils ne croient pas moins que les ma-

riages posthumes sont ratifiés au Ciel (71).

Leurs troupes font divifces en corps de dix, de cent, de mille & de dix Divifen & otto mille hommes. Une compagnie de cent hommes porte le nom de Fuk; une ef- motant des une counde de dix, celui de Toman. Ils ont toujours des gardes avancées, pour fe garantir de toutes fortes de furprifes. Chaque cavalier mene dix-huit chevaux, dont les jumens font le plus grand nombre. Ils portent aufli en campagne leurs tentes legeres, pour se mettre à couvert des injures de l'air. Leur nourriture, Comment it le dans ces expéditions, est du lait sec, qui forme une sorre de pâte. Ils sont cuire kursmand ou le lair; de la crême, ils font du beurre; le reste, ils le font secher au soleil. Chacun en porte dix livres dans un petit fac; & le marin, lorsqu'on se met en marche, on en môle une demie livre avec de l'eau dans un petit flacon de cuir, où le mouvement du cheval en fait l'unique préparation pour le dîner. Dans les occasions où les Tartares attaquent une armée, ils voltigent de côté & d'autre en se servant de leurs armes à seu. Quelquesois ils seignent de suir -& chacun rire en fuyant. S'ils s'apperçoivent que l'ennemi s'ebranle, ils se réuniffent pour le poursuivre. Mais du tems de Polo, ils étoient mêlés avec d'autres nations dans toutes les parties de l'Empire; ce qui rendoit leurs ufages moins uniformes.

La punition, pour les petits larcins, confifte à recevoir un certain nombre Punition peut le de coups de bâtons, qui montent quelquefois jusqu'à cent, mais que le Juge volordonne roujours par fept; c'est-à-dire que la sentence porre, ou sept, ou dix-

fept, ou vingt-fept, &c. Mais s'il est question d'un cheval, ou de quelqu'autre vol de cette importance, le coupable est coupé en deux par le milieu du corps, avec un fabre, à moins qu'il ne puisse racheter sa vie en restituant neuf fois la valeur de ce qu'il a pris. Ils marquent leurs bestiaux avec un ser chaud & les laissent fans garde dans les pâturages (71). Un criminel qui a mérité la prison, n'y est jamais rerenu plus de trois ans; mais en lui rendant la liberté, on le marque à la joue (71).

A l'égard de leur Religion , ils reconnoissent une Divinité , & le mur de Religion que l'o-Tanares.

(70) Ibid. p. 80. (71) Ibid. p. 88. (71) Pilgrim. de Purchas, Vol. III, p. 79.

Xxiii

MARCO-POLO

'Eur chambre n'el jamais fans une tablette, für laquelle on lit en gros caracleres, Le grand D'in du rel' (17); li berlulen chaque jour de l'encens devant ceue efpece d'autel; & levant la éte, a lis grincent trois fois les dents, en priant et grand D'eu de leur confervet la fante & la ration. C'elt à quoi fe boment leurs demandet. Ils ont un autre Dieu, qu'ils nomment Noijey, & dont ils reconnoillent l'empire fui les chofes teretirete, fui leurs familles, leurs troupeaux & leur bled. Ils le repréfentent, lui, sa femme & fes enfaits, par des figures de feutre qui fom places debourt, fa femme à gonde, & fes enfaits devant de feutre qui fom places debourt, fa femme à gonde, & fes enfaits devant fent au Dieu du Ciel. Ils lui demandent du beut tems, des fruits, des enfaits & d'autres biens. Avant leurs repas ils frottent la bouch de le leurs figuret avec de la graifié. Eufuire ils répandent un peu de bouillon hots de leur porte, à l'honneur des Efgires.

Ils croient que l'ame fit immortelle, & que l'homme paffe en mourant dans un autre corps, pire ou meilleur que celui qu'il a quitté, fuivant la maniere dont il a vécus qu'un honnète pauvre devient d'abord Gentilhomme, enfuire Seigneur ou Prince, & qu'il s'éleve enfin à la qualité de Dieu. Au contraire, le méchant commence par devenir pauvre. Il paffe enfuite dans le corps d'un

chien, & descend ainsi jusqu'aux degrés les plus vils (74).

Premiers Emp. reuts des Fartates. Possance de Kubiay.

Le premiet Empereur det Tarrares se nommoir Chinghis (75); le second, Kya; le troidem, Bathis; le quartième, Best, le cinquieme Mangu; & le snaveme Mangu; & le stiatème, Kublay (76). La puissance de Kublay l'emportout fur celle de tous ses prédecelleurs. Aux Etats qu'il avoit requs d'eux; al voit ajoucir en quelque sorte, suivant l'expression de Polo, l'Empire du reste du monde. En un mot, dit encore l'Auteur, l'immenssiré de sir tiches les, la multiunde de ses Villes & celle de se sujets, en fassionen le plus grand Monarque qu'on et jamais viù sur la terre. Il monts fur le trôue en 136, à l'âge de vinneg-fest ans. Il en regna près de foisante (77). On le nommoir Kublay-Khan, parce qu'e le dernier mot de ce nom signisse Emperur.

So Stone & Sun carathere Kubley feui un fort bel homme, de taille moyenne, 10 hufte, bien prife & bien proportionnée. Il avoit le teint blanc, avec nn agréable mélange de rouge, le nez bien fair, les yeux noirs & gracieux. Il eutendoir parfatement la guerre, & fa diligence étoit admitable dans l'exécution. Comme il s'étoit éleve à l'Empire maigré l'oppoifiton de faire étaiter fa valeur & fa prudence, deux qualités par lefquelles il furpation tous les anciens Géréaux Tartares. Mais dépuis fon élévation, il n'avoir paru qu'une fois en campagne. C'étoit fur fes Fils & fur fes Généraux qu'il fe reposfoit de toutes fes expéditions.

(75) Les Auteurs Anglois accusent ici Polo d'ignorance ou de malice. Il parle des Tartares de la Chine, qui observant une grande partie des usages Chinois ne rendent pas leurs adotations à la tablette, mais à Dieu, dont le

nom yest derit. (74) Putchas, whi fup. p. 78 & 88.

(75) Cingis dans l'Italien.

(76) Nous avons déja remarqué que cette lifte est fauste. Le Manuscrit de Baste porte

Chinchis, Cui, Barchim, Allan, Mongu & Cublas; celui de Berlin, Chinchis, Carco, Saim, Rocon, Mongu & Cublay.

(77) Manju où Mengho regna jusqu'en 1159, & Rublay fut élu Jannbe d'appté. Il mourut en 1194. Ainsi son regne ne fut que de entre-quatre ans. Comme il étoit âgé de quatre-vingt ans à la mort, il nen pouvoit avoit que quatante-fix iorsqu'il avoit commencé à regner.

MARCO-POLO If the most se

d'un pays si vaste qu'il y pouvoit lever quatre cens mille hommes de (80) cavalerie, entreprit de se révolrer. Dans cette résolution il fir proposer à Kaydu, (81) neveu de Kublay & son ennemi , qui policdoit quelques Provinces vers la fat une futuate Turquie, de se joindre à lui avec ses sorces. Ce Prince sui promit de se mettre en campagne avec une armée de cent mille hommes. Kublay informé de leur complot, plaça des gardes fur les chemins, pour rompre leurs intelligences, & donna des ordres li pressans, qu'en vingt jours il assembla trois cens soixante mille hommes de cavallerie & cent mille d'infanterie, à dix journées de Khambalu (82). Il se mit en marche avec cette redoutable armée ; & dans l'espace de cinq jours & de cinq nuits, il arriva fur les terres de Nayan, où il fir prendre deux jours de repos à ses troupes. Cet intervalle sut employé à consulter ses Astrologues, à la vue de toute l'armée. C'est un usage que les Généraux Tartares observent toujours, pour encourager leurs soldats. Les Astrologues

Un jour au matin, tandis que le fommeil retenoit encore Nayan dans sa Victoire de Rotente. le Khan se fit voir sur une colline peu éloignée, avec ses troupes qu'il Navanavoit divifées en trois corps. Il étoit assis sur un château de bois porté par quatre éléphans, avec l'étendard Royal, où l'on voyoit la figure du Soleil & de la Lune. Il fit avancer ses deux ailes vers l'ennemi, après avoit placé, de dix en dix mille cavaliers, cinq censhommes d'infanterie, qui avoient appris à fauter en croupe s'ils étoient obliges de fuir, & à remettre pied à terre au moindre avantage, pour tuer les chevaux de l'ennemi à coups de lances. Kaydu n'étoit point encore arrivé avec ses forces. L'action s'étant engagée entre les

deux armées, elle fut fanglante depuis le matin jufqu'à midi. Mais Nayan-

(78) 1180 dans le Manuferit de Berlin-(79) Les Chinois placent la revolte de Nayan ( c'est le nom qu'ils lui donnent ) en 1187. Il étoit neveu de Kublay.

déclarerent que le Ciel favorisoit Kublay (83).

(\$0) Il ne posseniois pas moins de neuf par-nes, sut vingt qui faisoient alors la division de la Tartatie

(81) Laidu dans le Manuscrit de Baffe, & Hayen dans l'Histoite Chinoise. Ce Prince fétoit révolté depuis long tems. Il avoit cotrompu Nayan.

(81) L'affemblée fe fit à Schang-tu. (83) Pilgrimage de Putelias , p. 78 & St.

(84) Polo fe trompe dans ce récit, comme Il lui active toujours dans ce qu'il raconte fur le rapport d'autrui. Voiei le fait, d'aptès les Historiens Chinois, Nayan étant un Prince fort puissant pat l'étendue de ses domaines dans la Tartarie orientale, Hay-su, qui ne l'étoit pas moins à l'Ouest, & qui s'étoit oppoté a Kublay depnis l'année 1168, l'engagea dans son parti. L'Empereut assembla ses atmées dans la télolotion de combattre lon neveu, & s'étant campé près de la Riviere de

pes. Le Général de Nayan vint pour recou-

avant été fait prisonnier (84), Kublay, pour empêcher que le sang Royal ne noitte le camp Inspétial; mais Kublay, qui le rencontra , fit bonne contenance , quoiqu'il courur tilque d'ette fait ptisonnier. Son armée fut avertie qu'il avoit befoin de seconts, & la cavaletie s'avança effectivement en prenanc l'infanterie en croupe. Pendant ce teme.l'à Nayan étoit tranquille dans son camp, & son Général n'eut pas la hardieffe d'arraquer l'Empeteur, dans la craince d'une embufcade. Liting , Génétal Chinois, s'approcha du camp de Nayan avec dix foldats télolus, & fit tirer

un coup de canon. Ce bruit causa tant d'épouvante aux ennemis, qui étoient mal disciplinés, que leur Chef croyant avoir toute l'armée Impériale fut le dos ne penfa plus qu'à la fuite. Les fotces Chinoifes & Tartares arrivane dans le même tems, fondirent sur les fuvards & les défirent entiétement, animées par Kublay même, qui le fit voit à la tête de les gatdes. Nayan fut pris & tué ensuire. Voy. Ganbil , ubi fin. p. 147 6 206. Ce que cet Eerjvain appelle Canen , est nommé Pet à feu dans l'Hiltoite Chinoife. On a tematqué ci-deffus que les Chinois n'avoient pas encore de gros Lyau, s'avança avec un petit nombte de ttou352

MARCO-POLO. 1271.

fut expose au soleil, ordonna qu'il sût cousu entre deux tapis, & seconé dans certe fituation, jusqu'à ce qu'il en mourût. Après cette victoire, il reçut l'hommage des vaincus, qui étoient composés de quatre nations (85), les Chorzas, les Kariis , les Barskols & les Sittinguis.

Navan étole Chicisen.

Nayan, fi l'on en croit Polo, avoit reçu fecrettement le Baptême, & portoit le figne de la Croix sur son principal étendard. Il avoit parmi ses troupes une infinité de Chrétiens qui fe trouverent tous au nombre des morts. Là-dellus les Mahométans & les Juifs qui étoient dans l'armée du Khan , reprocherent aux Chrétiens la défaite de la Croix. Mais Kublay prenant parti pour eux contre ces railleurs, dit publiquement : » Si la Croix de Christ n'a pas " accordé de secours à Nayan, elle s'est déclarée pour la justice, parce qu'il » étoit traître & rébelle à fon Seigneur, & que la Croix n'est pas capable de fa-» vorifer les méchans (86). » Kaydu qu'on vient de nommer, étoit un Prince indépendant de la race de

Jenghiskhan, établi dans les Provinces Septentrionales de la Tartarie (87),

Francis Kayda & er ad re de for Traction.

Paris

dont les l'labitans, attachés aux ufages de leurs ancêtres, habitoient des campagnes ouvertes, fans Villes & fans Châteaux. Ils n'exerçoient pas même l'agriculture. Leurs alimens étoient la chair de leurs bestiaux . dont ils nourrisfoient un grand nombre. Outre les chevaux, les vaches, les moutons & d'autres animaux domestiques, cette région produit des ours blancs, auxquels Polo donne vingt paumes de long, de grands renards noirs, des ânes fauvages, de petits animaux nommés Ronds, qui donnent les peaux nommées Zibelines, des Varis, des Arkolins, & des Rats de Pharaon. Comme les lacs, qui font glacés pendant la plus grande parrie de l'année, rendent les chemins presque inaccessibles en hyver, les Marchands qui vont acheter ces peaux ont éleve dans l'espace de quatre journées de déserts, une cabane à chaque journce, pour s'y loger & faire leurs échanges. Pendant l'hiver ils voyagent dans des traîneaux, tirés par des bêtes qui rellemblent à des chiens, & dont on at-

Révion des Témakers

Au - delà de cette contrée Tartare, est la Région des Ténebres (88), ainsi nommée parce qu'en continuant d'avancer vers le Nord, on n'est éclairé pendant la plus grande partie de l'hyver que par un faux jour. Le Soleil ne s'y éleve

tines; nommées, dans le Manuscrit de Basle, faddin . Historien de Timur-bek, remare Tunotis , Cauli , Barfeol & Chinfintingni ; dans celui de Betlin , Fuciercia , Cauli , Barfel & Sichimtingui.

tele trois couples à chaque voiture.

(86) Purchas , abi fup. p. 82. (8-) On nous dit que ce Prince fonda un Etat dans le voifinage d'Almalig , Ville que nous avons souvent nommée, mais dont il est difficile de fixer la fituation. Il y a peu de lumiere arirer des Tables de Nafir-addin & d'Ulug-beig , qui la placent à quarante quatre de-grés de latitude & à ceat deux degrés , trente minutes de longitude, c'est-à-dire, un degré cinquante minutes plus au Sud , & luit de . grés trente minutes ou cinq cens dix milles plus a l'Ouest que Bischalig , qui suivant Gau-

(85) Quatre Provinces, dans les Copies I a. bil, p. 126, est au Nord de Turfan. Schamau Chapitre 9 du Livre III , qu'Almaleg est près de la Montagne d'Arjain. & que l'armée de ce Conquerant passa dans cerendroit la Riviere d'Abesle. Si cetre Riviere est celle d'Ili ,

ear ab en Perfan marque une riviere, il reftera beaucoup moins de difficulté, parce que le cours de l'III est décrit dans la Carte des Jéfuites. D'Almaley , l'armée de Timur-boh s'a-vança vers l'Est à Karatal , à Selma-buchna , à Uker-keprajs, & de-la sur les bords de l'Ir-

(8%) Les Atabes donnent ce nom à la Siberie, qui étoit alors peu connue, & celui de Mer des ténebres à la mer qui est au-delà de ces régions septeutrionales.

pas

#### DES VOYAGES. LIV. IV.

pes au-dessus de l'horison. Les Habitans de ce triste pays ont le teint pâle; MARCO-POLOmais ils fonr d'affez grande taille. Ils vivenr fans Chefs', & font peu differens des bêtes. Les Tartares profitent souvent de l'obscuriré de leur climat pour en- Ses Habitans. lever leurs bestiaux, & dérober leurs fourures, qu'ils mouvenr meilleures que celles de Tartarie. Ils prennent en Eté les animaux qui fournissent ces belles peaux, & les vont vendre jusqu'en Ruffie. Polo tournant auffi ses observations Ce que Polo dit fur la Russie, en parle comme d'une vaste région, qui s'érend jusqu'à l'Océan, & qui est bordée au Nord par celle des Ténebres. Les Habitans sont Chrétiens Grees. Ils font blonds & d'une fort belle figure. Ils payent, dit l'Aureur, un tribut aux Tartares de l'Ouest. Leur pays produir une grande abondance de fou-

sures, de cire, de minéraux, & beaucoup d'argent (89). Kublay, après sa victoire, retourna triomphant à Khambalu dans le cours du mois de Novembre. Le jour de Pâques de l'année fuivante, il fir paroîrre Ce que Kullay devant lui les Prèrres Chrériens; il baila leur Evangile, & lui fir rendre le mê- différentes fichme honneur par ses Barons. A la vériré il trairoit de même les Mahometans, gions. les Juifs & les Payens aux jours de leurs grandes Fères, dans la vûe, disoir-il lui-même, d'obtenir le secours de Soyomombar-khan, Dieu des Idoles, de Mahomet, de Moyfe, & de ce que le Ciel a de plus grand. Cependant Polo ajoute que le goût de ce Prince paroiffoit déclaré pour la Religion Chrétienne; quoiqu'il ne voulûr point absolument que les Chrétiens portassent la Croix; parce qu'il ne pouvoit souffrir qu'un Législateur aussi bon, aussi saint qu'on lui représentoir Jesus-Christ, eût été crucisé & mis à mort.

Lorsque l'Ambassadeur fut nommé pour le Pape, Nicolas & Marhieu Polo Raisons et ayant rémoigné quelque espérance de voir Kublay soumis à la Religion Chré-tempérhéient tienne, ce Monarque leur dir : " Comment pourrois je me déterminer à vous Chiftanitise.

» satisfaire ? vous voyez vous-mêmes que les Chrétiens de ce pays sont dans " une si profonde ignorance, qu'ils ne sont capables de rien; randis que les " Idolârres exécutent tout ce qu'ils entreprennent, font passer les couppes d'el-" les-mêmes, du bufet sur ma table, font parler leurs Idoles, leur font prédire " les choses futures, & nous causent de l'admirarion par d'autres merveilles, " Il ajouta que s'il embrassoir le Christianisme, il ne voyoir pas quelle raison il en pourroit apporter à ses sujets ; sans compret qu'il éroit à craindre que les Idolârres ne lui nuififent beaucoup par leurs arts. Mais il affura les deux Polos que si le Pape lui envoyoit cent Docteurs de sa Loi, qui convainquissent les Idolâtres qu'ils ne faisoient rien que par l'assistance du Diable, & qui rendisfent toures leurs opérations impuillantes, il recevroit auffi-tôt le Baptème avec tous les fuiers (90).

Le Khan avoir près de sa personue douze Barons ou douze Conseillers, qui Ordre qui rel'informoient du mérite de chaque Officier, & sur le témoignage desquels Generaux. il distribuoit les commandemens. Il donnoit en même tems, à ceux qu'il avoit nommés pour les Offices militaires, des tablettes d'or ou d'argent. Le Capitaine d'une Compagnie de cent hommes recevoit une rablette d'argent. L'Officier qui commandoit mille hommes, en recevoit une d'or ou d'argent doré.

(89) Il paroît que la plûpart des informations de Polo lui venoient des Mahométans de tre garand que la bonne foi de Polo. On n'en l'Ouest, qui étoient à la Cour & dans les ar- trouve rien dans le Manuscrit de Basse, & enées de Kublay.

Tome VII.

(90) Ces belles dispositions n'out pas d'au-Purchas n'en dit presque rien non plus.

MARCO-POLO.

Celui qui étoir à la tête de dix mille hommes, avoit une tablette d'or, fur la quelle roit gravele a teite d'un lon. Le poids de cet ablettes étoir proportionné à la grandeur du pofte. On lifoit, fur chacune, l'inféription fuivance: » Par la force & la punifiance du grand Dieu, & par la pais qu'il a donnée à notre « Empire, le nom dd Khan foir bémi, & que ceux qui retufent de lui obèer, meuren & foient déruits ». Les Officiers qui évoient honores de ces tablettes, obsenoient aufil des lettres paennets ou des brevers, dans lefquels leux devoirs & l'écadende de leur autorité croisent précliées. Tous les grands Ginéraux, c'ét-à-dire ceux qui commandoire ceut nulle hommes, avoient le droit de faite potent un parafol fur la tête, lorfqu'il parofichent en publie, & me de faite potent un parafol fur la tête, lorfqu'il parofichent en publie, & me de faite potent un parafol fur la tête, lorfqu'il parofichent en publie, & me consideration de faite potent un parafol fur la tête. Jorqu'il parofichent en publie, & me la chacune de faite potent un parafol fur la tête. Jorqu'il parofichent en publie, & me la chacune de faite potent un parafol fur la tête. Jorqu'il parofichent en publie, & me la chacune de la la Lune. Les Baroux avoient un griftou fur les leux il pouvoient pendre pour leur garde les troupes mêmes des Princes, & les chevaux des perfonnes d'un rag inférieux.

Femmes & ementines de Kablay.

Kublay avoit quatre femmes légirimes, dont le fils aîné étoit reconnu pour l'héritier de la Couronne Impériale. Elles portoient le titte d'Impératrice, & chacune avoit sa Cour, composée de trois cens Dames, & d'une infinité de servantes & d'Eunuques. On comptoit dans chaque Cour jusqu'à dix mille domestiques. Les Concubines étoienr en grand nombre, & presque toutes de la Tribu d'Ungut. Kublay envoyoit de deux en deux ans des Ambassadeurs à cette Tribu, pour en amener une recrue de quatre ou cinq cens jeunes beautés. Lorfque ces belles filles étoient arrivées, il nommoit des Commitfaires pour les examiner & fixet leur prix, depuis feize jusqu'à vingt-deux carats. Celles de vingt, ou de plus, étoient préfentées au Khan, qui les faifoit examiner encorepar d'autres Committaires. Trente des plus parfaites étoient confiées aux femmes des Barons, pour reconnoître si elles ne ronfloieur pas dans leur sommeil. fi elles n'avoient pas quelque odeur défagréable, ou quelque autre défaut dans leur personne, ou dans seur conduite. Cinq d'entre celles à qui rien ne manquoit pour plaire, étoient destinées à passer successivement trois jours & trois nuits dans la chambre du Khan. Les autres étoient logées dans un appartement voifin, pour lui fervir à boite & à manger, & tout ce qui leur étoit demandé par les cinq femmes de garde. Celles d'un prix inférieur étoient employées à la parisserie, & à d'autres offices du Palais. Quelquefois le Khan en donnoit quelques-unes à ses Gentilhommes, avec de riches dotes.

Ses enfans.

Il avoit de fes femmes légitimes vingt-deux fils (p1), dont fept gouvernoient de grandes Provinces avec beaucoup de réputation. L'ain de la première femme, qui devoit fuccéder à l'Empire & qui le nommoir Chinhir (p3), mourut du tens de Polo, Se laifs un fils nommé Tomar qui évoit definé à la fuccef. fon (p3). Le Khan avoir de fes concubines vingt-tanq fils, tous élevés aux plus grandes identiés, ou employés dans les officts de genre (p4).

(91) Suivant l'Histoire Chinoise il en avoir plus de dix. Mais souvent on ne nomme que celles qui sont distinguées dans l'estime de la Nation. Polo ne parle pas des filles, quoique l'Histoire en donne un grand nombre à Kublay. Voyez Gaubil, ubi sup. p. 233, dans la

(92) Cingis dans l'Italien. Ce doit être Chenkin, comme on l'a déja fait observer. (93) Timur n'étoit pas fils unique, n'i nieme l'aîué de Chenkin. Il avoit un frere aîné'; nommé Karmala 1 mais Kublay déclara Timur pour fuccesser. Gasbúl, libid, p. 213.

(94) Purchas, whifup. p. 82.

## Fètes publiques de la Cour, & Magnificence du grand Khan.

MARCO-POLO 1272. Ordre de la cas

AU x grands jours de Fête, la table du Khan est placée du côté septentrional de la falle, où il s'affied le vifage tourné au Sud. A fa droite, est la premiere Impératrice. Ses fils & les autres Princes du fang font à fa gauche. Mais leurs tables font si bas au-dessous de la sienne , qu'à peine leur tête toucheroit-elle à ses pieds. Cependant la place du fils aîné est plus haute que celle des autres. Le même ordre s'observe pour les semmes. Celles des Princes du sang sont asfiles du côté gauche, plus bas que l'Impératrice, & sont au-dessus de celles des Seigneurs & des Officiers, qui les suivent dans le degré convenable à leur rang, mais la plupart affifes fur des tapis, parce que les tables ne fuffifent pas pour le nombre. A chaque porte font placés deux gardes d'une taille ex- Défené de trestraordinaire, avec des bâtons à la main, pour empêcher qu'on ne rouche au cher au fouit lafeuil. Si quelqu'un avoit cette hardiesse, ils doivent le dépouiller de ses habits, qu'il est obligé de racheter par une somme d'argent, ou en recevant un certain nombre de coups. Tous les domestiques ont la bouche couverte d'une piece d'étoffe de foie, afin que les alimens ou les liqueurs du Khan ne foient pas fouillés de leur haleine. Lorsqu'il demande à boire, la Demoiselle qui préfente la coupe fair trois pas en arriere & fléchit les genoux. A ce figne, tous les Barons & le reste de l'Assemblée se prosternent, & la Musique se fait en-

Les Tartares n'épargnent rien pour célébrer avec éclar le jour de la naissance du Khan. Celle de Kublay romboit au 23 de Septembre. Ce Monarque paroiffoit vêtu du plus riche drap d'or. Ses Barons & fes Officiers, au nombre de reur. vingt mille, portoient des habits de foie, couleur d'or, avec des ceintures brodées d'ot & d'argent, que le Khan leur faifoit distribuer. Il leur donnoir auffi, à chacun, sa paire de souliers. Quelques-uns des Quiechetaries étoient couverts de perles & de joyaux d'un grand prix; mais ces habits extraordinaires ne se portent qu'aux sètes Chinoises (95). Dans celle-ci , les Rois, les Princes & les Nobles de la dépendance du Khan, font obligés de lui offrir des préfens, comme à leur Empereur. Ceux qui aspirent à quelque poste considérable, choififfent ce jour pour préfenter leur demande aux douze Barons, qui forment un Tribunal Souverain. Les peuples de toutes fortes de Religion sont obligés de faire des prieres pour la vie & la prospérité du grand Khan.

La Fête du nouvel an, qui commence au mois de Février, est encore plus Fite du nouvel folemnelle (96). Tout le monde paroit en habit blanc, qui paffe pour une cou- anleur heureuse, dans l'espérance que la fortune leur sera favorable pendant toute, l'année. C'est le jour auquel les Gouverneurs des Provinces & des Villes envoient à l'Empereur des présens en or & en soie, des perles & des pierres précieuses, des étoffes blanches, des chevaux & d'autres galanteries de la même couleur. L'infage des Tartares entr'eux est aussi de se faire des présens de couleur blanche. Les personnes aisces s'envoient mutuellement neuf fois neuf, c'est-à-dire quatre-vingt-une choses de la même nature, soit en or, ou en étoffes, ou en toute aurre espece. Cer usage procure quelquesois cent mille che-

(91) Il faut se souvenir que Kublay écoir (96) Cette fere est nommée Féte blanche un Conquerant Tartare. dans les Copies Latines.

vaux au Khan. C'est dans la même Fête que les cinq mille éléphans de l'Em-MARCO-FOLO pereur font amenés à la Cour, couverts de tapis brodés, & portant chacun deux 1172. malles remplies de vafes d'or & d'argent. Les chameaux paroiffent auffi, en caparaçons de foie , chargés des uttenciles qui fervent aux offices du Palais (97).

Des le matin de ce grand jour, les Rois, les Barons, les Généraux, les Soldars, les Médecins, les Aftrologues, les Fauconniers, les Gouverneurs de Provinces & les autres Officiers de l'Empire s'affemblent dans la grande falle du-Palais, & faute d'espace, dans une Cour voitine (98), où le Khan peut lesvoir. Lorfqu'ils font tous placés dans l'ordre de leurs emplois, un grand homme, à qui l'olo attribue l'air d'un Evêque (99), se leve, & crie d'une voix haute , Proflernez-vous & adorez. Aufli-tôt toute l'assemblée se prosterne & baisse le front jusqu'à terre. Le même Officier reprend : « Que le Ciel maintienne » notre Maître en vie & en bonne fanté «. Chacun répond : » Que le Ciel » lui fasse cette saveur «. On recommence quatre sois cette cérémonie. Ensuite le Prélat s'approche d'un autel richement orné, où le nom du Khan est écrit fur une tablette rouge. Il prend un encenfoir, dont il parfume avec beaucoupde respect l'autel & le nom. Chacun reptend sa place. On apporte alors tous les prétens; après quoi les tables font couvertes, & l'Empereur donne un grand festin à l'assemblée. Pour derniere scene, on amene un sion apprivoisé, qui se couchant aux pieds du Khan, comme un agneau, femble le reconnoître pour fon Maître (1).

Respect qu't n one au l'alais Imperial.

Dans l'espace d'un mille, autour du Palais où le Khan fait sa résidence, il regne un si profond silence, qu'on n'y entend jamais le moindre bruit. On n'apas même la liberté de cracher dans le Palais; & les Barons font porter prèsd'eux, pout cet usage, un petit vase couvert. Ils sont obligés d'ôter seurs bottines, & d'en prendre de cuir blanc, pour ne pas souiller ses tapis qui couvrentle pavé de chaque falle.

Chaffes Tartares.

Pendant les trois mois que l'Empereur passe à Khanbalu, les chasseurs quilui appartiennent dans toutes les Provinces voifines du Katay, font continuellement occupés à la chasse. Ceux qui ne sont pas à plus de trente journées de la Cour Impériale, envoient au Khan, par des barques & des fourgons, toures fortes de groffe venzifon, telle que des cerfs, des ours, des chevreuils, des fangliers, des daims, &c. Tous ces animaux arrivent fans corruption, parcequ'on a pris foin de les éventrer. Mais les challeurs qui font à quarante journées de la Cour, n'envoient que les peaux, pour les armures & pour d'autres usages. On dresse pour les chasses du Khan, des loups, des léopards & des lions. Le poil de ces lions offre des étoiles de diverses couleurs, blanches, noires & rouges. On est surpris de la force & de l'adresse avec laquelle ils prennent des taureaux & des anes fauvages, des ours & d'autres animaux de cettegroffeur. On en porte deux dans un chariot, avec un chien, dont on se sert

<sup>(97)</sup> Pilgrimage de Purchas, p. 83 & fuiv. raut, comme le rapportent Nieulrof & Ifbrand-(98) On a vú au Tome V la description de Ides. Veyez ei-defius, Tome V. On a déja reeetre Cour, qui est vis-à-vis la grande salle

<sup>(99)</sup> Polo-, rempli de-fes idées Italiennes , eroit voir par-rout des Evéques. C'est un He-

sour les apprivoifer, & l'on observe de marchet contre le vent, afin que les MARCO-POLO: bêtes ne s'apperçoivent pas de leur approche à l'odeut. Le Khan fait apprivoiser auffi des aigles qui prennent le lievre, le chevrenil, le daim & le renard. Il s'en trouve de si fieres, qu'elles attaquent les loups, & qu'elles les incommodent affez pour donner aux chaffeurs le moyen de les prendte sans peine & sans

1.272

danger. Bayan & Mingan, deux freres du Khan, qui portoient le titre de Chivichis, e'est-à-dite d'Intendans des chasses, commandoient chacun dix mille hommes. Ces deux corps avoient leur livrée de chasse; l'un rouge, l'autre bleu céleste. Ils nourrissoient cinq mille chiens de meute, & d'autres especes différentes. Dans les chasses, un des deux corps marchoir à la droire de l'Empereur, l'autre à sa gauche. Ils occupoient ainsi l'espace d'une journée de chemin dans la plaine; de forte qu'il n'y avoit pas de bête qui put leur échapper. Le Khan marchant au milieu d'eux, prenoit beaucoup de plaisir à voir poursuivre les cerfs & les ours par fes chiens. Depuis le commencement d'Octobre jusqu'à la fin de Mars, les Chivichis étoient obligés de fournir chaque jour à la Cour un milliet de Têtes de bêtes, sans y comprendre les cailles & le poisson. Par une Tete, on entendoit ce qui fustit pout la nourritute de trois hommes.

Deux corre ler

Au mois de Mars, le grand Khan s'éloignoit de Khanbalu l'espace d'environ Chaffes de l'idedeux journées, en tirant au Nord-Est, vers l'Océan. Il étoit suivi de dix mille fauconiers, qui portant des faucons, des gerfaurs, des éperviers & d'autres oifeaux de proie, se divisoient en deux compagnies de cent ou de deux cens, pour commencer la chasse. La plupart des oiseaux qui se prenoient étoient apportés aux pieds du Monarque, qui étant incommodé de la goute, étoit affis dans une litiere portée par deux éléphans. Cette voiture étoit converte de peaux de lions & doublée de drap d'or. Le Khan avoit près de sa personne douze saucons choifis & douze courtifans de ses favoris. Il étoit environné d'une parrie de sa garde, & d'un grand nombre de gens à cheval, qui avertifsient les douze fauconiers lorsqu'ils voyoient paroître des faisans, des grues ou d'autres oiseaux. On découvroit alors la litière, on lachoit les faucons, & Sa Majesté. paroiffoit fort amufée de ce spectacle.

Outre les deux corps de dix mille hommes, il y en avoit un troisième du même nombre, qui suivoient les faucons deux à deux lorsqu'ils avoient ptis l'effor, pour les aider dans l'occasion. Ils portoient le nom de Taskaols, qui fignifie Observateurs ou Marqueurs. Leur principal office éroit de tappeller les faucons avec un fiftler. Chaque faucon portoir au pied une petite plaque d'argent, fut laquelle éroit le nom de fon maitre. S'il arrivoit qu'il s'égarâr & que la marque ne pût être reconnue, celui qui le rrouvoit, devoit le rendre à un Baron nommé Bulangazi ( 2 ) , c'est-à-dire , Gardien des choses qui n'ont pas de

maître, sous peine d'être traité comme un voleur. Tout ce qui se perdoit pendant la chaffe, devoit être porté au Bulangazi, qui avoit pour cette raifon fon quarrier sur une éminence, avec une enseigne déployée pour le faire reconnoîrre. La chasse continuant ainsi pendant tout le cours de la route, on arrivoit enfin dans une grande plaine, nommée Kakzarmodin (3), où l'on avoir pré-

(2) Bulagurci dans le Manuscrit de Baste, & Bugtomi dans celui de Berlin. (3) Caciamordin dans le Manuscrit de Basse. Kachamordim ou mordin dans celui de Berlin-

Yy, iii

1272.

Misscoroso, paré un camp de dix mille tentes, qui avoit, dans l'éloignement, l'apparence d'une grande Ville. La principale tente étoit celle du Khan, composée de plufigures parties, dont la premiere pouvoit contenir dix mille foldats, fans y comprendre les Barons & les autres Seigneurs. La porre faifoit face au Sud. A l'Est étoit une autre tente, qui servoit de salle d'audience. Celle d'après étoit la chambre de lit du Khan, dont le pavillon étoit foutenu par trois piliers d'une belle sculpture, couverts de peaux de lions rayées, pour les garantir de la pluie. L'intérieur étoit tendu des plus riches peaux d'hermine & de martre. Polo remarque ici que les Tartares donnent à la peau de mattre, le nom de Reine des peaux; & qu'elles font quelquefois fi cheres, qu'une paire de vestes revient à deux mille Sultanins d'or. Les cordes qui foutiennent le pavillon font de foie. Il y a aufli des tentes pour les femnies, les enfans & les concubines du Khan. Plus loin font celles qui fervent de logement aux oifeaux de proic.

Le Khan continue sa marche dans la même plaine. On y prend un nombre infini de toutes fortes de bêtes & d'oifeaux. Perfonne n'a la liberté de chaffer dans aucune province du Katay, du moins à plusieurs journées de la route Impériale. Il n'y est pas même permis de garder des chiens ni des oiseaux de proie, fur-tout depuis le mois de Mars jusqu'au mois d'Octobre. Toute forie de chaife est alors défendue; & de-là vient que le gibier y est en si grand nombre (4).

Dear Cours for

La Cour des douze Barons, dont on a parle plus d'une fois, est le Conseil p mes des Ba- de guerre du Khan. Elle se nomme Thay (5), c'est-à-dire, La haute Cour. C'est elle qui dispose de rous les Emplois militaires. Mais il y a douze aurres Barons, qui forment le Confeil des trente-quatre Provinces de l'Empire, & qui ont un magnifique Palais à Khanbalu. Chaque Province y a fon Juge, &c quantité de Notaires, dans des appartemens fépares (6). Cette Cour de Justice se nomme Fingh, ou la seconde Cour. Elie ale droit de choisir des Gouverneurs de Province, dont elle préfente les noms au Khan, qui confirme fon choix. Elle est chargée aussi du revenu de l'Empire. Ces deux Cours ne reconnoissent pas d'autre Supérieur que le Khan.

Artentions du Elan pour le been public.

Ce Monarque envoie chaque année des Commissaires dans les Provinces, pour s'informer si les grains ont fouffert quelque dommage des tempêtes, des fauterelles, des vers ou de quelqu'autre cause. Dans ces tems de calamité publique, il dispense du tribut les cantons qui ont fait des pertes considérables; il fournit du grain de ses greniers, pour la nourriture des Habitans, &

peau, quelque nombreux qu'il puille être. Cet accident palle pour un châti-

Grenien de pro- pour ensemmencer leurs terres. C'est dans cette vue que profitant des années d'a-Vilion. bondance, il fair d'immenses provisions, qu'il garde l'espace de trois ou quatre ans, & qu'il vend trois quarts au -deffous du prix commun, lorsque le peuple est affligé de la moindre difette. De même, si la mortalité se met parni les bestiaux, il répare les pertes sur ceux du tribut. Lorsque le tonnerre est tombé fur quelque bête, il ne leve pendant trois ans aucun tribut fur le trou-

> (4) Purchas, whi sup. p. 85. (1) Ou Tay.

ne , avec quelque différence peut-être pour la forme. Mais il est difficile d'en bien juger, (6) C'étoient les Tribunaux civils & mi- parce que Polo les décrit trop superficielle-

litaires , tels qu'ils fubliftent encore a la Chi- ment.

ment du Ciel, & fait juger que Dieu étant irrité contre le maître du troupeau, MARCO-POLO. fon malheur ne peut manquer d'être contagieux.

L'attention de l'Empereut s'étend aussi sur les ouvriers qui travaillent aux Grandselemina. chemins publics. Dans les cantons fertiles , il fait border les grandes routes de deux rangées d'arbre, à peu de distance l'un de l'autre. Dans les terrains fabloneux, il fait aligner des pierres on des piliers pour le même usage. Ces ouvrages ont leurs inspecteurs. Kublay aimoit beaucoup plus les arbres , parce que ses Astrologues l'avoient assuré qu'ils servent à prolonger la vie.

Lorsqu'il apprenoit qu'une famille de Khanbalu étoit tombée dans la mifere , ou que n'étant point en état de travailler , elle manquoit des nécessités ordi- faisant de hanaires de la vie, il lui envoyoit une provision de vivres & d'habits pour l'hyver. biay. Les étoffes qui servoient à cet usage, & celles dont il faisoit habiller ses Trou-

pes, se fabriquoient dans chaque Ville sur le tribut de la laine. Polo fait ob-ferver qu'anciennement les Tattares ne faisoient aucune aumône, & reptochoient leur mifere aux pauvres, comme une marque de la haine du Ciel, Mais les Idolàtres, dit-il, particulierement les Bakfis, avoient recommandé la charité au Khan, comme une œuvre agréable à Dieu. Depuis ce tems-là. on ne refusoit jamais du pain aux pauvres qui en demandoient à sa Cour; & chaque jour on y distribuoit pour vingt mille écus de riz, de millet & de Pannik. Aussi ce Monarque étoit-il respecté comme un Dieu. Il entretenoit de vêtemens & de vivres, dans la Ville de Khanbalu, environ Afrolognes qu'il

cinq mille Aftrologues , qui étoient un mélange de Chrétiens , de Mahomé-entrettent rans & de Katayens. Ces Aftrologues, ou ces Devins, avoient un Aftrolabe, fur lequel étoient marquées les planettes, les heures & les moindres divisions du tems pour toute l'année. Ils s'en servoient pour observer les mouvemens des corps céleftes, & la disposition du tems. Ils écrivoient aussi, sur certaines tablettes quarrées qu'ils nommoient Tacuini (7), les évenemens qui devoient arriver dans l'année courante; avec la précaution d'avertir , qu'ils ne garanrissoient pas les changemens que Dieu y pouvoit apporter. Ils vendoient ces ouvrages au public. Ceux dont les prédictions se trouvoient les plus justes , étoient fort honores. Personne n'auroit entrepris un long voyage ou quelque affaire importante (8), fans avoir confulté les Astrologues. Ils comparoient la constellation qui dominoit alors, avec celle qui avoit préfidé à la naiffance.

La monnoie du grand Khan n'étoit composée d'aucun métal. Elle étoit d'é-Sa mannaie, corce de meurier (9), durcie & coupée en pieces rondes de différentes grandeurs, qui portoient le coin du Monarque. Il n'y en avoit pas d'autre dans tout l'Empire, & la Loi défendoit, fous peine de mort, aux Etrangers comme aux Habitans du pays, de la refuser ou d'en introduire d'autres. Les Mar-

chands qui apportoient leur or, leur argenr, leuts diamans & leuts perles à Khanbalu, étoient obligés de recevoir certe monnoie d'écorce pour le pavement de leurs richesses; & ne pouvant espérer de la faire passer hors de l'Empire, ils se trouvoient forcés de l'employer en marchandises du pays. Le Khan

(7) C'est peut-être Tacnim, qui répon- peut conclure que le Kalendrier Chinois étoir dtoit à Taquin ou plutôt à Takwim , mot Ara- alors sous la direction des Aftronomes Arabes. be, qui fignifie proprement un Ouvrage divi-fé par tables, & qui pourroit fignifier par analogie un Almanach ou un Kalendrier. On en

(8) Purchas, nbi fup. p. 88.

(9) L'écorce du milieu , suivant le texte.

MARCO-POLO ne donnoit pas d'autre paye à ses Troupes. C'étoit par cette méthode qu'il avoir amasse le plus grand trésor de l'univers (10). 1272.

6. V I.

## Isles & Pays maritimes de la grande Inde.

Lidsen. Varificans,

Therede l'Océan L Es Vaisseaux de l'Inde sont composés de sapin, & n'ont qu'un seul pont, Lidsen.

Lidsen. L'algert lequel sont les cabines des Marchands, au nombre de vingt, ou Fabrique dos moins, suivant la grandeur du Vaisseau. Quelques - uns ont deux mâts, & d'autres quatre, avec autant de voiles. On y emploie aussi des rames, dont chacune est servie par quatre hommes. Le corps du Navire est divisé en chambres . qui portent le nom de Koltis. On en compte treize dans les plus grands Bâti-Précamion conmens; de forte que s'il se fait une ouverture par le heurtement d'une baleine ou d'un rocher, l'eau ne passe jamais plus loin que la premiere division, & l'on y apporte facilement du remede. Toutes ces divisions sont doubles, c'est-àdire, composées de deux rangs de planches, qui entrent les unes dans les au-

A CAR.

tres, bien calfarées d'Ouam, & jointes avec des cloux de fer. Au lieu de goudron, les Indiens font usage d'une huile d'arbre, mêlée avec de la chaux & de l'étoupe, qui vaut mieux que nos mélanges de poix & de chaux. Les plus grands Navites de l'Inde portent cent cinquante matelots & cinq ou fix mille facs de poivre. Ils font ordinairement accompagnés de quelques moindres Bâtimens, du port de mille facs, & montés de foixante hommes, qui fervent à remorquer les grands. Ils ont auffi dix petites chaloupes, ou dix nacelles, pour la pêche & pour d'autres fervices, qu'on laisse flotter aux flancs du Vaisseau, où elles sont attachées. On leur donne tous les ans un nouveau doublage, jusqu'au fixième, après lequel on les met en pieces. Zipangu (11) est une fort grande Isle, à quinze cens milles de la Côte de

Manii vers l'Est. Les Insulaires sont Idolâtres, mais civils dans leurs manieres.

Zipingu, ou Se Japani

Ils ont le teint blanc. Leurs Idoles & celles des Isles voisines ont des têtes de vache, de chien & d'autres animaux. Quelques-unes ont les visages sur les épaules , & des mains en si grand nombre , qu'on en compte depuis quatre jusqu'à cent (12). C'est à celles-ci qu'on rend le plus d'honneur & qu'on attribue le plus de pouvoir. Les Habitans de Zipangu mangent quelquefois la chair des prisonniers qu'ils sont à la guerre, & la trouvent excellente. L'or est en abondance dans leur Isle. Elle est peu fréquentée des Marchands, parce que la fortie de ce métal est défendue par le Roi , qui prend plaisir à demeurer dans un Palais couvert & pavé de lames d'or ( comme nos Eglifes , dit Polo , font convertes de plomb dans l'Europe ) & qui veut que toutes ses senêtres soient dorées. Les perles ne font pas moins communes à Zipangu. Kublay, tenté par la renommée de tant de richesses, entreprit la conquête de cette Isle. Il y en-

Ges nicheffes.

Kidday en tente de conquête.

(50) Purchas , wii fup. p. 86.

voya une puissante Flotte sous la conduite d'Abbakkatan & de Vonsanchin . confone.

(12) Il est surprenant que Polo ne parle Manji. Il s'y en trouve un grand nombre.

deux

deux de ses Barons (13), qui firent voile de Kautum (14) & de Quinsay. Mais MARCO-POLO. un différend qui s'éleva bien-tôt entr'eux ne leur permit de prendre qu'une feule Ville, dont ils pafferent tous les Habitans au fil de l'épée. Polo raconte néanmoins qu'il s'en tronva huit à l'épreuve du fer. Ils portoient, dit-il, au bras droit, entre cuir & chair, une pierre enchanrée, qui obligea les deux Généraux de les faire allommer à coups de massue. A la fin, un orage du Nord, qui fubmergea dans le Port quelques Vaisseaux de la Flotte & qui en jetta d'autres en pleine mer, força le reste de retournet sur ses traces. De ceux qui périrent il fe fauva quelques milliers d'hommes, qui gagnerent fur des planches une Isle déserte (15) à quatre milles de Zipangu. Les ennemis n'eutent pas olûtôt appris leur difgrace qu'ils se hâterent de les suivre avec leur Florte. Mais avant debarque sans ordre, les Tartares firent le tour de l'Isle, dont le centre étoir fort élevé . & fe faitirent de leurs Vaitleaux , avec lefouels faifant voile droit à la Capitale de Zipangu, ils y furent reçus fans défiance par les femmes, qui étoient restées presque seules après le départ de leurs maris. Ils y surent bien-tôt afficgés & contraints de se rendre, à condition que la vie leur für confervée. Cet évenement arriva en 1264 (16). Le Khan, pour punit fes fentant de de deux Généraux, fit couper la tête à l'un, & transporter l'autre dans l'Isle de Figure Zorza, ou les coupables fubillent un autre genre de mott. On les coud, mains liées, dans une peau de bufle nouvellement écorché, qui se refferrant à mefure qu'elle féche les étouffe miférablement.

La met qui contient cette Isle se nomme Mer de Chin (17), mot qui si- Mer de Chin & enifie Mer opposée à Manji , & dans le langage des Infulaires , Manji porte le nom de Chin (18). Polo ajoute que fuivant le récit des Pilotes on compte dans cette Mer sept mille quatre cens quarante Isles, dont la plupart sont habitées; qu'on y trouve en abondance de l'alors, du poivre & d'autres fortes d'épices, & que tous les arbres y font odoriferans. Les Navires de Zaytun emploient une année à ce voyage; c'est-à-dire, que partant en hyver ils reviennent à la fin de l'Eté, avec le fecours de deux vents différens qui regnent dans ces deux faifons (19). Mais l'Auteur confelle qu'il n'a jamais voyagé dans ces Ifles.

En faisant voile de Zaytum on entre dans un grand golfe ou dans une met, nommée Kheynan (10), où la navigation dure deux mois vers le Nord. Du côté du Sud, elle baigne les Côtes de Manji, celles d'Ania (21), de ToloMer de K'ey-

de Baile. Abatam & l'ofanchim dans celle de (14) On Suppose que ce Port est Suen chen.

Voyez ei deffus. (15) C'est peut-être l'iste de Ping-hu, fort

près du Japon , dont la fituation caufoit de Tembarras au Pere Gaubil. Ubr fap. p. 94,

(16) Suivant l'Histoire Chinoise, l'expédition du Japon se fit en 1280 & 81, sous le Général Argan , qui étant mort en mer eut pour successeur Attabay. Un orage dispersa la Hotte à la vue de l'Ifle de Ping-bu. Attabay (e l'auva avec quelques Vaitleaux. Mais le reste

Tome VII.

(14) Abatan & Nanfachum dans la Copie tomba entre les mains de l'ennemi, qui fir prifonniers foixante dix mille Chinois ou Coréens, & rua trente mille Mongols. Verez Gaubil, ubi fup. p. 194. (17) Cin dans l'Italien.

(18) Ceci prouve que le nom de Chin ou Chine vient de l'Est (19) Ce font les Monfons ou les vents alifes.

(10) C'est sans doute Haynan, qui peur s'ecrire Khaynan, & qui fignific Mer du Sud. (at) Celt peut-étic Gan-nan , qui comprend le Tong king & la Cochinchine, Gaubil oblesve que les Européens écrivent par cortuption Assem , & qu'ils appellent la langue du Pays , Anamatique. Ibid. p. 194.

MARCO-POLO.

man, & d'auttes Provinces dont on a déja rapporté les noms (22). Elle est parfemée d'une infinité d'Isles , la plûpart habitées , qui produisent beaucoup d'or & qui font liées par le Commerce.

III : de Ziamba

Après avoir navigué dans ce golfe l'espace de quinze cens milles au Sud-Ouelt, on arrive à Ziamba (23), riche & grande Isle, qui a son Roi & son langage particuliets, mais qui paye au grand Khan un tribut de vingt éléphans & d'une groffe quantité de bois d'alors. En 1268, Kublay informé des richelles de cette Isle, envoya Sagatu pour s'en faisir (24). Les Infulaires, qui avoient alors un Ros fort âgé, nommé Akkambalu, acheterent la paix à grand prix. L'Isle de Ziamba est remplie de forêts d'ébene.

Grande Java.

En faifant voile de-là, entre le Sud & le Sud-Est, on rencontre, après quinze cens milles de navigation, la grande Java, qui passe, dit Polo, pour la plus grande Isle de l'Univers. Il ne lui donne pas moins de trois mille milles de circuit. Son Roi est indépendant. La longueur & les dangers du voyage n'avoient pas permis au Khan d'en tenter la conquête (25). Mais les Matchands de Kaytum y vont chercher de l'or & des épices.

Grande Sandur & petite Kondor.

Entre le Sud & le Sud-Ouest de Java, à la distance de six cens milles, on trouve deux Isles descrites, nommées, l'une la grande Sandur (16), & l'autre la petite Kondor. Cinquante milles plus loin , au Sud , se présente Lokak , grande & riche Province du Continent, mais fort montagneuse. Ses Habirans font idolâtres. Ils ont leur Roi & leur langage particuliers. Le bois de teinture, l'or & les éléphans sont en abondance dans le Pays. On y vante un fruit nommé Berchi, de la groffeur du limon. Il se transporte de-là quantité de ces perites coquilles, que Polo nomme porcelaine, & qui servent de monnoie dans pluficurs autres régions. Mais le Roi n'en est pas plus disposé à favorifer les Etrangers.

Iffe de l'entan.

Cinq cens milles au Sud de Lokak (27), on rencontre Pentan (28), Isle deferte, mais remplie d'arbres odoriferans. Dans cette route la mer n'a, pendant l'espace de cinquante milles, qu'environ quatre brasses de prosondeur, Trente milles plus loin, au Sud-Est, paroît l'isle de Malayur (29), qui abonde en épices, & qui a fon Roi & fon langage particuliers. A cent milles de Pentan, au Sud-Eft, on trouve la petite Java, Cette Isle (10) n'a guéres

Petite Java.

p. 110, que Qua wa est Borneo; & Purchas a la même opinion de cette Grande Java ou (11) Voyez ei-deffus. (23) Ciamba dans le Manuscrit de Basse, C'est peut-être le Royaume de Champa, dans la partie méridionale de la Peninfule ulterieure de l'Inde, queique le som s'approche pas moins de celui de Siam, en retranchant la terminaifon la. Suivant le Manuferit de Bafie, du moins l'ula-kander ou konder , conime Re-

Polo vilira ce Ro aume. (14) Il paroît que c'est le Général Songiatay, dont parle Gaubil, p. 179; on Suin. dont il parle, p. 202. Mais nous ne trouvons pas d'expédition étrangere avant 1280, qui

est l'année ou Kublay subjugua la Chine. Polo est rarement exact dans les dates-(25) Si c'est l'Isie qui est nommée Qua-ma

dans l'Histoire de la Chine, la conquête en fire tentée en 1292 avec une Flotte de mille Vaiffraux, mais fins fucees. Gaubil suppose, d'aujourd'hui.

Arabes, qui écrivent fulat au lieu de Puis, terme Malayen, qui fignifie life. Ce n'eft pas naudot le suppose dans ses anciennes Relateas, p. 141, quoiqu'elle n'en foir pas éloignée : supposé pourtant que Kondor soit les la même. (17) Borach dans le Manuscrit de Batle , &

(16) C'est probablement la Sender/ulm des

Lora de dans celni de Berlin. (18) Perandans les Copies Latines. (19) Maletar dans le Manuferit de Bafle ,

& Malenji dans celui de Berlin. (to, Il eft à préfumer que c'est la Java moins de deux cens milles

bois de teintute. Son éloi-

. 1 v. I V.

de en épices, en yvoire & en Marco-poto. c permet jamais d'y voir l'Etoile

du Nord. Lile est divisie-.nes , dont chacun a fa langue différente. Polo en vuita f donne les noms de Felekh , Bajma , Samara, Dragoiar

Les Mahor ....merce attire à Felek (31) ont introduit leur e ce Royaume. Mais les Habitans des montagnes, religion d phages, demeurent encore attachés à l'idolatrie. Ils adorent, qui

pen...... 10 jour, le premier objet qu'ils ont apperçu le matin.

etrangers qui les achetent les font patler pour des pygmees.

Le Royaume de Bafma (32) est habité autili par des Peuples brutaux, qui n'ont pas d'autres loix que les bètes. Ils envoient quelquefois des oifeaux de proie au Khan, qui s'attribue des droits fur l'Isle entiere. Il se trouve dans leur Pays des éléphans & des licornes (33). La licorne est moins grande que l'éléphant, mais elle a le pied de la même forme & le pied du buffe. Sa corne est au milieu du front. Elle ne lui sert pas pour se detendre. La Nature apprend aux licotnes à renverser d'abord les animaux qu'elles ont à combattre, à les fouler aux pieds & à les presser ensuite du genou, tandis qu'avec leur lanque, qui est armée de longues pointes, elles leur font quantité de bleisures. Leur tète ressemble à celle du sanglier. Elles la portent levée en marchant. Loin d'être aussi délicates qu'on les représente en Europe, elles prennent plaifir à se tenir dans la boue. Ce Pays a quantité d'Autours noirs, & diverses especes de singes, entre lesquels on en distingue de fort petits, qui ont le visage de l'homme. On les conferve embaumés dans des boctes, & les Marchands

Polo fut retenu six mois, par le mauvais tems, dans le Royaume de Samara, qui fuit immédiatement celui de Bațma. Il y avoit débarqué avec deux mille hommes, & son premier som avoit été de se fortisser contre les Habitans, qui font auffi antropophages. Cependant il fe procura d'eux quelques provisions. Ils ont d'excellent poisson & du vin de dattier, rouge & (34) blanc, qui est fort bon pour l'hydropisse, la phrisse & ses maladies de la rare. Leurs noix de coco font auffi grotfes que la tête d'un homme, & remplies d'une liqueur plus agréable que le vin. On n'apperçoit, de cette contrée, aucune

Etoile de la grande Ourle (35),

Dragoyan (16) est un Royaume sur lequel le grand Khan s'attribue des droits. On y affura Polo que les Habitans, dans leurs maladies, s'adreffent aux Sorciers, pour sçavoit d'eux s'ils doivent esperer de se rétablir. Lorsquele Diable, continue l'Auteur, fait une réponse négative, les parens du Malade font appeller des Officiers établis pour l'érrangler. Ensuite ils coupent le cadavre en pièces & mangent rout jusqu'à la moofle. Ils prétendent justifier cet usage barbare. S'il restoit, disent-ils, quelque partie du corps mort, il y naîtroit des vers qui mourroient bien-tôt faute de nourriture, & l'ame du Mort en seroit tourmentée dans l'autre monde. Ils placent les os dans les cavetnes de leurs

(31) Ferlekh dans le Manuscrit de Basse. (31) Belman dans le même Manufcrit.

Bafme,

Samara

Drager, an.

<sup>(11)</sup> Il faut entendre ici le thinocetos. quoique la description ne soit pas exacte-

<sup>(34)</sup> Certe liqueur se nomme Toddy.

<sup>(35)</sup> Suivant le Manuscrit de Berlin , on voit la grande Outle, mais on ne voit pas le Pole du Nord.

<sup>(36)</sup> Dragotam dans le Mamiferit de Bafle , & Dagotam dans celui de Berlin.

MARCO-1010. montagnes, où les bêtes féro.

1271. gent aulh tous les Ettangets qui t.

Le Royaume de Lambii prod

Le Royaume de Lambri produit.
Polo en apporte de la femence à Venile, climat fi temperé. La Nature donne à la pluqueu de la longueur de celle des chiens, mais tagnes, fans aucune forme de Villes.

rer. Polo ajoute qu'ils mannains. 'e bois pour la teintute. nduilit rien dans un

s pour la teintute. uint tien dans un de Lambri une ent les mon-

Le dernier Royaume, que l'Auteux nomme Fanjus, anna camphire, qui le vend fon poids d'or. On voir dans ce l'ays o... une hauteur extraordinaire, & fi gross que deux hommes auroient peine à les ensilles, d'of l'or nite, en levair récorce & perçante le bois à rois pouces d'epailfeut, une moélle qui elt une effecte de farine (37). On la met des pouces d'epailfeut, une moélle qui elt une effecte de farine (37). On la met des pours de l'est de la compart qui et de l'est de l'est de la compart qu'en de la compart qu'elle feroient trop pefaness fi elles écoient plus longues. Lorfque la puire et de duré ca a feu, elles font plus prepantes que la lance d'acier.

A cent cinquante milles de Lambri, vers le Nord, on rencontre deux Illes, dont la première fi nomme Nokazara (18). Ses Habitans vivent nuds-& fans birs, comme les bères. Ils adorent des Idoles. La Nature leur fait de riches préfens, tels que du girofle, du bois de fandal, rouge & blanc; des cocos, divers bois de reinnure & plutieurs fortes d'épices. La feconde Ille, qui fin nomme Agageman (19), n'ell pas moins fauvage. On affura Polo que fes de l'ambre de l'ambre

Habitans ont des têtes de chien.

A vinge milles de-là, Nord-Ouefl-quart de Nord, on trouve Zeylan (47). La mellleure llé du Monde, Polo lui donne deux mille quatre cens milles de citconference. Autrefois, di-cil, elle en avoit trois mille fix cens, comme il pavoit par les Cates maritimes qui font en disge dans le Pays; nais les vents du Norde no qu' foubrergé une grande partie. Les Habitans font idolâtres, & n'ont pour couvrir leur mudie qu'une petie piece d'enfêt par devant. L'Île et produit pas de bled. Mais le tra, J'haulle de Sofam, le lair, le vin d'abre Sa la rhia de touses fortes d'animanz y font en abondance. On y trouvel les plus beaux rubis du monde, des faphirs, des topazes, des amechytles & d'autres priettes pércieules. On a fultur Polo que le Roi, nommé Sandraera, avoit un tubis in-thimable, de la longueur d'une paume & de l'Épailfeur du bras, fans tacle, se brillant comme le feux kobley en frofrité s'é sendemar la valeur d'une de fes plus grandes Villes. Mais ce Prince répondir que l'ayant reçu de fes ancrettes, il ne le donneroir pas pour tous les tréfors du Monde (41).

(19) Anjania dans les Copies Latines. Si e'est l'Isle d'Anduman , a l'opposite de la Côte de Malaka & de Siam ( car telle étoit la toute

de Malaka & de Siam (car telle éroit la toute besont fai des Arabes pour la Chine , & l'olo temble l'avoir fuivie ) elle est ici trop éloignée de Ja(41) 19

<sup>(37)</sup> Ceft Sagu ou Sague.
(38) Nieuram dans le Manuferit de Baffe, 
& Pecuram dans celui de Berlin, ou l'on trouve une fois Micaram.

va , à moins que Sumatta ne foit comptife foat le même nom , ce qui patoit affez pro-

bable.

(40) Seylam dans les Copies Latines. Ceft
fifte de Ceylan, qui se nomme Seian ou Sylandié dans la langue Malabate, d'où les Arabes ont fait Serandié. Cofmas Indipleuftes écut.

<sup>(41)</sup> Hilgrimage de Purchas, p. 204.

1.272. Tomber of A-

On voit dans cette Isle une haute montagne, où l'on assura Polo qu'on ne Mascongue peut montet qu'avec des chaînes de fer (42). On montre au fommet un fépulchte, que les Mahométans donnent pour celui d'Adam (43). Mais les l'ayens prérendent qu'il renferme le corps de Sogomonbar-khan, fils d'un Roi de l'îfle, qui fe retita dans ce lieu pour y mener une vie folitaire, & que toutes les amorces du plaisir n'eurent pas le pouvoir d'en faire sortir. Après sa a le rene prismort, le Roi son pere fit représenter sa figure en or, enrichit cette statue de pierres précieuses & donna ordre qu'elle sut adorée de tous ses Sujets, On vient de fort loin en pélerinage sur cette montagne, où l'on montre, comme de précieuses reliques, la chevelure & les dents (44) de Sogomombra. En 1181, le grand Khan, fur le récit de quelques Mahomérans, y envoya des Ambailadeurs, qui obtintent du Roi de Zeylan deux de ses dents & quelques cheveux, avec un plat qui avoir appartenu au Prince solitaire. Ces présensfutent reçus des Habitans de Kambalu (45) & présentés au Khan avec de grands honneurs (46).

## Contrées maritimes de la grande Inde.

A soixante milles de Zeilan, du côté de l'Ouest, on arrive dans la grande Pretire Province de Malabar (47), partie du Continent qui se nomme la grande Inde, & qui patle pour le plus riche Pays de l'Univers. On y comproir alors quatre Rois, dont le plus puissant se nommoit Senderbandi (43). Son Royau- Pecherie de porme (49) renfermoit une pêcherie de perles , entre la Côte & l'Isle de Zeylan (50), dans une baye qui n'a pas douze brasses d'eau. Cette pêche se fait par des plongeurs, qui se lient autour du corps des sacs & des filers, dans lesquels ils rapportent des huîtres qui contiennent des perles, Pour se garantir des poissons voraces, dont la baye est infestée, ils emploient des Bramines, qui les charment par leurs fortileges & qui titent le vingtième de leur pèche. Le Roi tire le dixième. C'est dans la rade de Betala qu'on trouve des perles en plus grand nombre. Les huîtres s'y raffemblent pendant le cours du mois d'Avril jusqu'au milieu de Mai. Ensuite elles disparoissent au mois de Septembre jufqu'au milieu d'Octobre pour se retirer, dans un endroit qui est à trois cens milles de cette rade.

Le Roi de Senderbandi étoit nud, comme ses Sujets, à l'exception de ses ornemens royaux, qui étoient un collier de pierres précieuses, & un cordon de cent quatre perles qu'il portoit au col pour compter ses priéres. Elles consistoient dans le mot de Pakaukka, qu'il répetoit autant de sois qu'il y avoit de

Province de

Senderland?

puérilités ; mais elles fervent à faire connoître verfes additions. le caractere de l'Auteut.

(43) Ou pour la marque de son pied. Veyez l'Hiftoire de Ceylan par Knex , p. 3 ; les aneiennes Relations de Renaudos , p. 114 , & le Ceylan de Releiro , p. 172.

(44) Des Voyageurs plus modernes ne parlent que d'une dent, qui fut enlevée par les

(41) On auroit pû supprimer coures ces Copies Larines, comme on y a fait aufli di-

(46) Purchas , whi fup. p. 116. (47) Manhar dans les Copies Larines.

(48) Senderha dans le Manuscrit de Baffe , & Senderba dans celui de Berlin. C'est peutêtre le Samorin de Calecut,

(19) Nommé Var ou Vaar dans les Copies Latines.

(50) C'est apparemment la Pécherie de La (45) Tout ce Paragraphe est omis dans les Côte de Tutekotin, près du Cap de Komore. Z z 14

Marco-polo.

in petela fon cocdon & op'il adrelfoit dévorment à fes Idoles. Il avoit auffides brachets de petels en rois enfoits des brachets de se jambes, fan compete celles qu'il portoit aux doigrs des mains & des pieds. Ce Prince enterenoit mille fommes, & pouvoir choiff dans fise Erast sellera qui lui plaficien. Il ne fit pas difficulte d'en enlever une à fon fitere, qui le fetoit vengé de cette vionece par une gener civile, il leur mere commune ne l'êtu détounné de ce deffein en le menaçane de fe couper les manuelles dont elle l'avoir nourri, Le Soi de V are l'outjours accompagné d'un grand nombre de cavatiers qui lui ferveur de garde & qui fe pettent, après fa mort, dans le bucher où fon corps et brille, pour tui endre leurs feveives dans l'autre monde.

One metaloges

Le Malabarne produit pas de chevaux; mais on y en amene d'Ormur, de Diadir, de Pelor & d'Adem. Celt un luige du Paya, de condamer cetniene perfonnea si fe farrière aux ldoles. Ces malheurenfes voltimes s'exécutent de leur propre main, en fe frappant douze fois, d'autant de couteaux diffetens, dans diverties parties du corps. A chaque coup elles font obligées de pronouver; Je ens une moi-même à l'honneur de telle Llote. Le demier coup fe done dans le cours. Enfuire chaque victime elb balle par la propre famille. L'ufage oblige aufil les femmes de fe jetter dans le bucher où fon brûle le corps de l'eur mari, & celles qui fe dévolent à cette lo paffen pour inflate.

Libles du Pays.

L'Idole la plus commune du Malabar eft le beuf. Les Habitans n'en mangeroieur pas la chair pour l'empire du monde. Cependant il fe trouve patmi eux une autre feche d'Idolitres, nommés Garit, qui en mangent, Jorfque cet animal et mort naurellement, « Qui enduifent leurs maifions de fa fienie. Polo 4, voujours fé-lair par l'apparence du merveilleux, raconte que ces Garit, font defeendus des bourreaux de S. Thomas, « Qui arricits par une vertru fécrette ils re peuvene entrer dans le licu où eft le corps de ce faint Apôtre 3 quand ils fetuient poullés, divid.) par dis hommes.

Autres ulages du Malabar,

Les Habitanis du Pays n'out pas d'autre maniere de s'affecir qu'i etrre, fur ést aquis, La Narture ne leur produit pas de bled mais elle leur donne du riz en aboudance. Ils n'out pas d'inclination pour la guerre. A peine ofencilistue les animans, oud moinis lis ne mangent la chair que de ceux qui on ori étre des par les Arabes ou par d'autres Errangers. Ils fe lavent foigneufement le mais le foir s'infança qu'in e la foir pas à cer udige font regardes comme hérériques. Ils ne rouchent jamais aleurs alimens de la main guadre, parce qu'elle ne doit leur fervir qu'à sérfuyer, ou à d'autres offices le la nicine nature. Ils ont, pour boire, charun leur propre valé, dout lisse foudificient pas qu'in eure fu rule, ge, comme ils na voudroient pas file routient fu d'agé, comme ils na voudroient pas file routient fu vale d'autruit. Ils obfervent meine, en huvant, de na pas faire touther leur propre val claust fever, de le cuars frighendu, ils ferdire d'adminut leur queuer de la leurs fevers, de le cuars frighendu, si fe charif d'adminut feu queuer des l'adminuts fevers. Se le cuars frighendu, si fe charif d'adminut feu des vales du l'ays, ils leur verfenc d'adminut le la trangers ne pour control de vales du l'ays, ils leur verfenc à boire dans le creux de la main.

Maniere de faire payer les dettes. La Judice du Malabar ell lévere pont toutes fortes de crimes. Un créancier peur faire un cercle autout de fon débiteur, & celui-ci n'ofe en fortir, fous peine de mort, fans avoir payé ou fans avoir donné des újereés pont le payement. Polo vir un pur le Roi même, à cheval, dans un cercle qui avoit c'ét rarcé autour de lui par un Marchand, qu'il remertoir de pour en pour. Ce Prince ne quitta cette situation qu'après avoir satissait son créancier, & s'attira les Marco Polo. applaudissemens du Peuple par cer exemple de justice. La Loi ne permet point aux Habitans de boire du vin de vigne, & ceux qui la violent ne peuvent servir de rémoins dans les affaires civiles ou criminelles. Les matelots & tous ceux qui entreprennent des voyages sur mer sont exclus du même droit, parce qu'ils passent pour des avanturiers désésperés. Ils n'ont de pluie qu'aux mois de Juin, de Juiller & d'Août. La chaleur du Pays feroit insupportable sans ce rafraíchitlement.

1272.

Le Malabar est rempli de Devins & de Physionomistes , qui rirent des ho- Devirs & 114roscopes & qui observent les mouvemens des animaux. Ils assignent chaque 6661 jour une heure malheureuse, qu'ils appellent Khoyak. Le lundi, c'est depuis deux heures jufqu'à trois. Le mardi , c'est l'heure suivante. Le mercredi , c'est la neuvième heure du jour. Ces observations sont marquées pour toute l'année dans leurs livres. A treize ans, ils abandonnent leurs enfans à leur propre Les enfans malconduite, après leur avoir donné un petir fond qu'ils doivent faire valoir & mes à treis d'ans me fur lequel ils font obliges de se nourrit. Le Commerce de cet âge consiste, dans la faison de la pêche, à trouver dans les Ports l'occasion d'acheter des perles, pour gagner quelque chofe à les revendre aux Marchands, que la chaleur re-

rient alors dans leurs maifons. Les Prêrres du Malabar ont des Idoles mâles & femelles , auxquelles la cré- 140tes miles & dulité des Habitans va jufqu'à préfenter leurs filles. Dans ces occasions , les fomelies. Prêtres s'assemblent & font des festins & des danses. Les filles confacrées leur servent diverses fortes de viandes & chantent pendant le festin. Le prétexte de ces fêtes est de rétablir la paix entre les Dieux & les Déesses, qu'on suppose capables de se quereller. S'ils n'étoient pas appaisés par des réjouissances, ils refuseroient leur bénédiction à ceux qui la demanderoient.

Les personnes de qualité ont des litiéres de cannes (51), qui leur servent de lit pour le fommeil, en les élevant au-dessus de la terre avec des cordes. Ils ont besoin de certe précaution pour se garantir de la morsure des Tarantules, des mouches & de diverses autres vermines, autant que pour se procurer un air plus frais.

Le Tombeau de S. Thomas (52) est une petite Ville (53), peu fréquentée des Marchands, mais visitée sans ceile par les Chrétiens & par les Mahométans mêmes, qui regardent cet Apôtre comme un grand Prophéte, & qui lui donnent le nom d'Ananias ou de faint Homme (54). Les Chrétiens font avaller à leurs malades de la terre du lieu où il fur tué, mêlée avec un pen d'eau. Polo raconte qu'en 1288 (55) un grand Prince ayant plus de riz que ses magazins n'en pouvoient contenir, eut la hardiesse de prendre une chambre où l'on reçoit les Pélerins, près de l'Eglise de S. Thomas. Mais les menaces de ce Saint, qui lui apparut pendant la nuit, le firent bien-tôt renoncer à fon fali & presque tous les Voyageurs modernes ,

(51) Des palanquins de bambou. (52) Purchas observe que Polo comprend affurent que et Tombeau est a Madras, que le Coromandel dans le Malabar. (11) Les Syriens le nomment Beit Tuma, c'est-a-dire, Maifon de S. Thomas; d'on est venue la corruption de Betuma dans deux aneiens Voyages Arabes publiés par Renaudor, p. 13 & 146. Jean d'Empoli , Barooja , Cor-

les Portugais appellent S. Thomas (54) Ananias est un mot Hébren, qui fignific Nuie, on Divination du Seigneur. On lit Averyam dans le Manuscrit de Baste, & Avarnam dans celui de Berlin

(55) 1277 dans le Manuscrit de Base.

MARCO-POLO. 1272.

entreprife. L'Auteur attribue la noirceur des Habirans à l'huile de fefame dont ils se iroment. Ils peignent le Diable blanc, & leurs Idoles en noir. Ceux qui adorent le bœuf potrent fur eux dans les barailles quelques poils de taureau fauvage, comme un préfervarif contre le danger. Vers le Nord, à cinq cens milles de Malabar, on trouve le Royaume de Murfili ou Monful, où les montagnes produisent des diamans, que les Habitans cherchentaprès les grandes pluies.

A l'Est de S. Thomas est le Pays de Lak , Loak ou Lar (56), d'où les Bramines (57) rirent leur origine. Ils passent pour les plus honnites Marchands du Monde. Le menfonge & le vol leur sont également en horreur. Ils ne trompent jamais la confiance de ceux qui les emploient pour acheter ou pour vendre. On les reconnoît à un fil de coron qu'ils portent sur l'épaule & qui leur paile devant la poirtine. Leur fobriété est extrême & leur procure une longue vie. Ils fe bornent au commerce d'une feule femme. Mais ils font fort livrés à la divination. Lorsqu'ils entreprennent quelqu'affaire de Commerce, ils examinent leur ombre au foleil, & forment là-dessus leurs conjectures, suivant les regles de leur méthode. Ils mâchent une forte d'herbe (58), qui leur conferve les dents & qui aide à la digeftion.

Ceurs Printes fe gais.

On distingue parmi eux une espece de Moines, qui vont nuds pieds & qui \*\* water 110 menent one vie fort auftere. Ils font connus, fous le nom de Tinguis, par une petite figure de bœaf qu'ils portent en cuivre au sommet de la rête. Les Tinguis réduisent en cendre les os de cer animal, & s'en font un onguent dont ils se froment diverses parries du corps. Ils ne tuent & ne mangent aucune créature vivante. Les herbes même & les racines ne leur fervent d'alimens qu'après avoir éré foigneufement fechées, parce qu'ils leur croient une ame dans leur fraîcheur. Au lieu de plars , ils emploient des feuilles de pommier de paradis pour fervir leurs viandes. Ils se déchargent le ventre dans le fable, avec aurant de foin que les chats, non pour couvrit leur ordure, mais pour la difperfer : de peur qu'il ne s'y engendre des vers, qui périroient bien-tôt faute de nourriture (59).

Kask

Karl est une grando Ville, gouvernée par un Prince nommé Astias, qui avoit trois freres, & qui s'étant enrichi par le Commerce traitoir les Marchands avec beaucoup de douceur. Ses femmes étoient au nombre de trois cens. Les Habirans du Pays mâchent continuellement une feuille qu'ils nomment Tambous (60), préparée avec de la chaux & des épices.

Legiam.

Koulam (61), Royaume indépendant, est situé à cinq cens milles au Notd-Quest de la Côte de Malabar. Les Habitans sont un mélange d'Idolâtres, de Juifs & de Chrétiens, qui ont un langage particulier à leur Nation. Le Pays produir du poivre, du bois de teinture, de l'indigo, des lions noirs & des petroquers de diverses especes, les uns blancs, d'autres bleus, rouges, &c. & d'autres fort petits. Les paons y font beaucoup plus grands que les nôtres &cleur ressemblent peu. Les fruits y sont plus gros qu'en Europe. La débauche

(56) Lee dans les Copies Latines (57) Atrajamini dans le Manuferit de Baf-

(60) Peut-erre fur la Côte , vers Surate. (61) On lit Coilum dans les Copies Lale, & Abrajans dans celui de Betlin. tines.

le nom Malabar. Voyez Texeira . p. 18.

(18) Pilgrimage de Purchas, p. 105. (19) C'ait le nom Arabe du Betel , qui eft

y regne

v regne . & l'usage permet d'y épouser sa sœur. Les Astrologues & les Mede-MARCO-POLO. cins v font en fort grand nombre. La Province de Kumari (61) produit des finges de grandeur humaine. Polo y apperçut l'Etoile du Nord. A trois cens milles de Kumari, vers l'Ouest, on entre dans le Royaume de Deli (63), qui a fon langage particulier & dont les Habitans font idolâtres. Ils ont des épices en abondance. Quoique leur Riviere foir fans Port, elle est grande . & l'embouchure en est si tavorable qu'elle reçoit en Eté les Vaisseaux de

1272. Kumari. Deli.

Manni. Malabar (64) est un Royaume à l'Ouest, dont les Habitans, comme ceux de Guzarat, exercent la pyraterie. Ils se mettent en mer avec plus de cent voiles, accompagnés de leurs femmes & de leurs enfans ; & pendant tout l'Eté ils font des courses, pour se faisir des Marchands, qu'ils jettent sur le rivage après les avoir dépouillés. Le gingembre, le poivre, les Kubebs & les noix d'Inde, ou les cocos, font des richeiles communes dans le Pays. Il y vient des Vaisseaux de Manji, qui apportent des rames, des étoffes d'or & de soie, de l'or, de l'argent & d'autres marchandises précieuses, qui se transportent, avec celles du Pays, dans les Ports d'Aden & d'Alexandrie.

Le Royaume de Guzarat, qui a fon Roi & fon langage particuliers, s'étend Royaume de Gue à l'Ouest sur la Côte. Les pyrates du Pays sont avaller aux Marchands un breuvage composé d'eau & de tamarins, qui leur fait rendre les perles qu'ils ont avallées. Le gingembre, le poivre, l'indigo & le coton, font ici en abondance. Polo y donne six brailes de hauteur aux arbres qui produisent le coron . & les fait durer vingt ans. Mais après la douzième année, dit-il, le coton ne peur plus être filé & ne fert qu'à faite des matelas. Les Rhinoceros , qu'il nomme toujours Licornes, font fort communs dans le Pays de Guzarat. On v fair les plus belles broderies du monde & d'autres ouvrages propres au

En continuant d'avancer à l'Ouest, on trouve un grand Royaume nommé Royaume de Ka-Kanam (65), qui produit beaucoup d'encens, & qui fair un riche Commerce nam. en chevaux. Nambare (66) est un autre grand Royaume à l'Ouest, qui produir de l'indigo, du chanvre & du coton. Plus loin, à l'Ouest, on trouve le Royaume de Servenath (67), qui a son langage particulier & dont les Habirans exercent le Commerce ; Nation de fort bon naturel , quoique livrée à

Khelmakoran (68) est un grand Royaume, où la plûpart des Habitans font profession du Mahometisme. Le reste est Idolâtre ; mais cette différence de Kheima-koran, Religion n'empêche pas qu'ils ne cultivent de concert le Commerce & les manufactures. Il leur vient des Marchands par met & par terre. Ce Royaume est le dernier de la grande Inde , à l'Ouest du Malabar. Polo fair observer ici que

Roymme de

Caria dans celui de Berlin. (61) Comari dans les Copies Latines. Ce Pays est loin du Cap de Komor ou Komorin. (66) Cambaerb dans le Manuferit de Baf-

Commerce.

le , & Cambarch dans celui de Berlin. (61) Els dans le Manuscrit de Baste. Hels dans celui de Berlin. C'est peut-être le Royau-(67) Semenath dans le Manuic. de Bafle. & Semenach dans celvi de Berlin. me de Debis ou Delli , qui s'étend au Sud jus-

qu'à la mer. (68) Refmakeram dans le Manuferis de Baf-(64) Melibar dansles Copies Latines. le. C'est peut être la l'rovince Persane de Ma-

(65) Tana dans le Manuscrit de Balle , &c kran, qui borde l'Inde.

Toms VII.

Aza

MARCO-POLO. 1272. kies mile & femelle.

les Royaumes, les Provinces & les Villes dont il vient de parler, forment la Côte maritime.

A cinq cens milles de Kesmakoran au Sud, on assura Polo qu'il se trouve deux Isles, l'une à trente milles de l'autre, habitées, l'une par des hommes, & l'autre par des femmes (69) ; ce qui leur a fait donner le nom de Mâle & Femelle. Les hommes visitent les femmes, & patient avec elles les mois de Mars, d'Avril & de May. Il paroît que l'air ne leur permer pas d'y être plus longrems. Les fils qui natifent de ce commerce demeurent avec leurs metes jusqu'à l'age des douze ans , & passenr ensuite dans l'Isle des peres. Ces Insulaites de l'un & de l'autre fexe entendent fort bien la pêche, & font de groffes provisions d'ambre. Polo ajoute qu'ils sont Chrétiens, & qu'ils tirent leurs Evèques de Sokotora, à cinq cens milles vers le Sud.

Ifle de Sukotura,

Sokotora (70) est une grande Isle, dont l'Archevêque n'est pas soumis au Pape, & teconnoît l'autotité d'un Zatolia (71), qui réfide à Baldak, & qui nomme à cetre dignité. Les Habitans de l'Isle sont nuds, à l'exception du devant. Ils n'ont pas d'autres grains que le riz, & passent pour les plus grands Magiciens du monde. Polo leur attribue le pouvoir de former des orages, de fusciter des vents à leur gré, & de faire venir dans leurs ports les pyrates qui leur ont caufé quelque dommage. Ils reçoivent d'ailleurs, sans scrupule, ceux qui leur apportent des marchandifes enlevées a ux Idolâtres & aux Mahométans. On trouve beaucoup d'ambre gris sur cette Côte, & Polo ajoute qu'il vient du ventre des baleines. Les Infulaires prennent ces animaux avec des harpons de fer attachés à une longue corde, qui tient par l'autre bout une piece de bois flottante, pour faire connoître le lieu où la baleine s'arrête en mourant. Après l'avoir attirée au rivage avec cette corde, ils lui ouvrent le ventre, d'où

Peche de la baleine.

L'ambre gris fe sire du ventre des baleines. Ific de Magaf+

ils tirent l'ambre gris (72). La tête donne plusieurs tonneaux d'huile. Mille milles plus loin, au Sud-Ouest, se présente l'Isle Madagascar (73), une ear ou Madagas- des plus grandes & des plus tiches du monde. Polo lui donne rrois mille milles de circuit , la reptélente habitée par des Mahométans , & gouvernée par quatre vieillards (74). Les Infulaires vivenr du Commerce, & vendenr quantité de dents d'éléphans. Ils préferent la chair de chameau à toutes les autres. On trouve beaucoup d'ambre gris sur leurs côtes. L'Isle est remplie de bêtes farouches, telles que des lions, des Girafes, des ânes fauvages, &c. On y ap-

payiyanen da Sad an Nord,

porte, des Pays étrangers, des étoffes d'or & de foie, & d'autres marchandi-Difficulté de la ses précieuses. Peu de Vaisseaux sont voile vers le Sud, jusqu'aux Isles qui y font en grand nombre, excepté celles de Madagascar & de Zenzibar. Ils sont ef-

ment.

dans les auciens Voyages Arabes, publiés par Renandot, p. 11 & 11. Mais on ne peut la prendre que pour une fiction des Arabes (70) Scoria dans le Manuscrit de Basie , &c Scorra dans celui de Berlin.

(71) C'est plutot Zatolico , c'est-à-dire , un Carbolices on un Patriarche des Nestoriens de Baghdad, Voyez, les anciennes Relassons de Re-

man-los , p. 173.
(71) Purchas & les Copies Latines ont emis cette curicufe découverte, qui a été vé-

(69) Il paroît que c'est l'Iste de Leyebalus, rifiée depuis peu, suivant la remarque de nos Aureurs Anglois. Il leur paroît étrange que Renaudor, qui eite si souvent l'édition Italienne de Polo, n'ait pas fait mention de certe autorité dans la Differtation sur l'ambre gris-Voyez, la page 210 des anciennes Relaisons.

(73) Madaigafear dans le Manuscrit de Bafle , & Madeigafcar dans celui de Berlin. (74) L'Italien porte Sicche, e'est-à-dire, Sheykis, qui fignific Vieillards, ou plurôt Seigneur loriqu'il est question de Gouverne-

frayés par la violence des courans, qui rendent leur retour au Nord extrême- Masco-posoment difficile. Un Bâtiment, dit Polo, qui a fait le voyage de Malabar à Madagascar en vingt ou vingt-cinq jours, a besoin de trois mois pour son retour.

1272.

Polo fut informé par un témoin oculaire, que dans un certain tems de l'année on voit arriver du Sud dans cette Isle un oileau merveilleux, nommé Rokh, proligirus. de la forme d'un aigle, mais si grand, qu'il enleve un éléphant dans ses griffes; que ne le laislant tomber qu'après l'avoir tué, il en fait sa nourriture; que ses ailes étendues n'ont pas moins de seize brailes; que les plumes en ont huit de longueur, & font groffes à proportion; qu'un Officier du grand Khan, envoyé pour faire ses observations dans l'Isle, en rapporta une de ces plumes, qui avoit neuf (75) pans de longueur. Le tuyau étoit de deux paumes. Cet Officier rapporta aussi une dent de Chinghial, qui pesoit quatorze livres. Cet animal, qui se trouve dans la même Itle, est de la grosseur d'un butle.

On trouve ensuite l'Isle de Zenzibar (76), qui a deux mille milles de cir- 16e de Zenzibar, cuit. Les Habitans font noirs, & vont nuds. Ils ont la taille courte & épaisse; mais leur force est si extraordinaire, qu'un seul est capable de porter cinq Italiens. Ils mangent à proportion. Les traits de leur vifage font grands & difformes. Ils se nourrissent de la chair des animaux, de lait, des dattes & de riz. Ils font, de riz & de fucre, une espece de vin, qui n'est guètes inférieur à celui de taifin. Ils ont de l'ivoire & de l'ambre gris, qui attirent des vaisseaux fur leur côte. L'Auteur fait ici quelques observations sur l'accouplement des éléphans.

Bel animal

La Giraffe est un fort bel animal, qui se trouve dans l'Isle de Zenzibar. Il a les jambes de devant plus longues que celles de derriere, le cou long & la tête petire. La nature n'ayant pas donné de chevaux aux Habitans, ils combattent sur des chameaux & fur des éléphans, qui portent des châteaux capables de contenir quinze ou vingt hommes armés de lances, d'épées & de pierres. Ils font boire du vin à leurs éléphans, pour les rendre plus hardis dans l'action.

S'il en faut croire les matelots de ces Régions, & leurs écrits, que Polo avoit Grand nombre lus (77), les petites Isles des Mers Indiennes, dépendantes des grandes dont ou Mers linestines. a donné la description, montent au nombre de douze mille sept cens, tant défertes qu'habitées. La grande Inde, qui commence au Malabar, & qui finit à Khefmakoran, contient treize Royaumes d'une grande étendue, quoique Polo n'en ait nommé que dix. La petite Inde, qui commence à Ziambi, &c qui se termine à Murfili, renserme huit Royaumes & quantité d'Illes. Il reste

à parler de l'Inde movenne, qui porte le nom d'Abafcha (78). Le Pays d'Abascha produir en abondance toutes sortes de provisions, de l'or, Payt d'Abacha;

(75) Ce ne doit pas être vraisemblable. nom est située près de la Côte & est fort perite, ment plus de neuf, mais il paroit que e'est encore beaucoup crop, & que c'est une fiction des Arabes de qui Polo avoit emprunté bien

(26) Zenzibar dans le Manuserit de Baste . & Zamzebar dans celui de Berlin. L'Auteur

prend mal - à - propos ee Pays pour une Isle. C'est une partie du Continent. L'Isle de ce

(77) C'est une nouvelle preuve que le récit de Polo est tiré principalement des Livres orientaux ou de leur témoignage.

(78) Abafein dans le Manuferit de Berlin . & Abasia dans celui de Basic. C'est le Pays qu'on nomme communément Abyflinic. Les Arabes écrivent Abash.

A a a ii

MARCO-POLO. gions.

372

des éléphans, des lions, des giraffes, des ânes & d'autres animaux. Il est gouverné par fept Rois, quatre Chrétiens & trois Mahométans, tous foumis à l'un Marque de mois des Rois Chrétiens. La diffinction des Chrétiens confifte en trois marques qu'on differentes Retileur fait au visage avec un ser chaud; l'une au front, & les deux autres aux machoires. C'est ce qu'ils appellent le Baptême du feu. Les Mahométans ont aussi leur marque, depuis ie haut du front jusqu'au milieu du nez. Celle des Juiss est à la machoire. Le principal des Rois Chrétiens réside au centre du pays, & les Rois Mahometans du côté d'Adem. S. Thomas passa dans le pays d'Abascha, après avoir prêché dans la Nubie. Il se rendit de-là an Malabar.

Eveque Abyffin

Les Abischins ont l'humeur très-belliqueuse. Ils sont sans cesse en guerre circoncis malgré avec le Sultan d'Adem, avec les Nubiens & les autres nations voifines. Polo raconte qu'en 1288, le Grand Roi se proposoit de faire le voyage de Jerusalem. Mais ayant été détourné de ce delsein , parce qu'il avoir à traverser plusieurs Royaumes Mahométans, qui étoient les ennemis, il envoya un Évêque pour y faire fes dévotions. Ce Prélat sut arrêté, à son retour, par le Sulran d'Adem . & forcé de recevoir la Circoncision. Son Maîrre en rira bien-tôt une rigoureuse vengeance. Il attaqua le Sultan, le défit & pilla sa Capitale.

dem , & rome de l'inde.

Le Pays d'Adem (79) est rempli de Villes & de Châteaux. Il a un fort beaux den , et route Port, où les Marchands Indiens apportent leurs marchandifes, & les mettent dans des Vaisseaux plus légers, pour les transporter à Alexandrie. Après vingt jours de navigation dans le Golfe, ils arrivent dans un autre Port, où ils prennent des chameaux qui les conduifent en trente jours fur le bord du Nil. La. ils trouvent des barques, nommées Zermas (80), dans lesquelles ils descendent jusqu'au Caire, d'où ils se rendent à Alexandrie par un Canal nommé. Kalizena (81). Cette voie est la plus courte pour le transport des marchandises de l'Inde. Adem fournit auffi des chevaux à toutes les Régions Indiennes. En un mot, l'étendue de son Commerce a rendu son Sultan fort riche. On assura Polo qu'en 1200, lorfque Sultan de Babylone (82) fit le fiége d'Acre (82), celui d'Adem seconda sa haine pour les Chrétiens par un secours de trente mille chevaux & de quarante mille chameaux.

Willes & for Commerce.

A quarante milles d'Adem, au Sud-Est, on trouve une Ville nommée Escher (84), qui lui est soumise, mais qui a sous sa propre Jurisdiction un grand nombre de Villes & de Bourgs. Son Port est fréquenté par les Vaisseaux Indiens, pour le commerce des chevaux & pour celui de l'Encens blane, qui distile d'un perit arbre de la forme du sapin, par des incisions qu'on fair à l'écorce. Le Sultan, qui ne le paye que dix bifantins le Kantara, le revend quarante. Le pays ne produit pas d'autre grain que du riz & du millet. Les dattiers y font en abondance, & l'on fair de leur fruit une espece de vin, avec un mélange de riz & de sucre. Polo fait une description fort étrange des mou-

est le nom commun. C'est une Ville & un terzitoire dans la partie méridionale de l'Arabie. (80) Ou Jerma.

(81) Ou Kalji, qui fignific en Arabe un

(81) Il faut entendre ici par Babylone , Kabera on le Caire en Egypte; & par le Sulean Salabaddin , nommé communément

(79) Les Copies Latines portent Aden , qui Saladin. Mais ce fut en 1187 qu'il prit Acre. (83) Acera dans le Manuscrit de Basle, C'est une Ville de Paleitine, qui est la même que Prolemarde.

(84) Escier dans l'Italien , & Efrer dans le Manuscrit de Berlin. C'est peut-être Schahe en Arabie. Mais cette Place eft au Nord-Est d'Adem, comme toute la Côte

tons d'Escher. Ils sont petits ; au lieu d'oreilles, dit-il, ils ont deux cornes, MARCO-POLO avec deux trous au-dessous. On prend sur cette côte une grande abondance de tons & d'autre poisson, sur-rout au mois de Mars, d'Avril & de Mai. L'usage des Habitans est de les faire secher, pour en nourrir pendant toute l'année leurs moutons & leuts autres bestiaux, parce que le pays ne ptoduit aucune sorte d'herbe. Ils en font une espece de pain pour eux-mêmes, en le réduisant en

poudre, dont ils composent une pâte, qu'ils font cuire au soleil (85). Dulfar (86) est une belle & grande Ville, à vingt milles d'Escher, au Sudest. Son Commerce & ses productions sont les mêmes. Elle a un fort bon port.

Dulfar?

qui dépend aussi d'Adem, mais qui a dans sa propre dépendance un grand nombre de Villes & de Châteaux.

Kalaysu.

A l'entrée du Golfe, qui se nomme Kalatu, cinq cens milles au Sud-Est de Dulfar (87), est une grande Ville nommée Kalayat, dont le Port est estimé. Elle est soumise au (88) Melikh, c'est-à-dire au Souverain Nemuz, qui s'y retira, comme dans un lieu de sûreté (89), lorsqu'il fut attaqué par le Roi de Khermain, pour avoir refusé de lui payer un tribut. Le Château qui est trèsfort, commande tellement la baye, que l'accès en est impossible aux Vaisseaux, fans le confentement du Gouverneur. Les Habitans du pays n'ont pas d'autre bled que celui qu'on leur apporte du dehors, & vivent de dattes & de poillons.

On trouve à trois cens milles, au Nord, l'Isle d'Ormuz, qui a sur sa côte Me s'Ormuz, une grande & belle Ville. Elle est gouvernée par un Melikh, titte qui répond à celui de Marquis (90). Toutes les maisons de l'Isle ont des Ventidues , ou des conduits pour le vent (91), sans lesquels la chaleur y seroit insupportable.

On a rendu dans cet article, un compte fidele de la Relation de Marco-Polo, Observation for Pourrage de en se servant de l'Italien de Rhamusio, pour augmenter & corriger la Traduc- Marco-Polo. tion de Purchas. Le texte latin paroit moins exact & moins complet. Il en est différent dans une infinité d'endroits. Les additions & les omiffions y font en fort grande nombre. On a pris ici beaucoup de peine pour les faire remarquer, & plus encore pour éclaireir la Géographie de l'Auteur. Quoiqu'on ne se flatte pas d'avoir découvert les noms présens de tous les Pays & de toutes les Villes qu'il a nommées, ce qui est peut-être impossible, on croit avoir assez heureusement réussi dans un grand nombre de points considérables, pour s'attribuer l'honneur d'avoir jetté du jour sur la plus grande partie de l'Ouvrage. & d'avoir mis le Lecteur en état de tracer les voyages de Marco-polo dans les

(85) Purchas, ubi fup. p. 106. (86) C'eft plutôt d'Hefer. Mais cette Place est à soixante - dix milles au Nord-Est de Schahr. Purchas & les Copies Latines ont omis cette Ville & les deux suivantes.

(87) Il y a ici deux grandes erreurs, car ectte Ville est au Nord Est-quart-d'Est, environ à cent milles de Dhefar, Voyez notre Carte d'Italie, au Teme premier. Sa fituation eft près du Cap Ras-al-gat, à la pointe la plus prientale d'Arabie , vers la Perfe

88) C'étoit probablement Malek-feyfad-

din-abubekr , qui usurpa la Couronne d'Ormuz for Amer-feyfaddin-noferat , mais qui fut enfuire chaffe. Amir fut rétabli , mais affaffiné en 1291, après un regne de douze ans, pendant lesquels on comprend les deux ans de l'usurpation de Malek. Voyez l'Histoire de l'erfe par Texeira , p. 181.

(89) Les Rois d'Ormuz tiroient leur orlgine de l'Arabie, aux environs de Kalayat. (90) Malek, en Arabe, fignific Res. (91) Yoyez Ramusio, Vol. II, p. 59.

Aaa iij

MARCO-POLO.
différentes parties de la Tartarie & de la Chine. C'est faute de ces avantages
1272.
que les premieres Editions de fes Voyages ont en peu d'utilité pour la Geographie.

Àjourous qu'avec toutes ses imperfections, si l'on considere dans quel tems it voyagea, no teò obligé de tronnoite qu'il a sint de grandes découvertes; & que de quelque source qu'il air tiré ses lumieres, il a rapporté dans se partie un grand nombre d'observations urites. La Relation qu'il nous sais des utigess de la Taratie & de la Chine, et mon-feulement fort curiers (e, mais contorme à ce qu'on nous en apprend aujourd'hui. Il paroit même qu'il a pénéré plas loin au Sud-Ouelt de la Chine, qu'aucun autre des Voyageurs qui l'ont four suivi. S'il y a quelque chose à regretter, c'est qu'il n'air pas c'est plus exact à nommer toutes les places de son trouts, c'à marquer leur struation.

## CHAPITRE IV.

Ambassade de SCHAH-ROKH, Fils de TAMERLAN, à la Cour de l'Empereur du Katay ou de la Chine.

## INTRODUCTION.

min pour les Pays de l'Est en 1331; mais ses Editeurs nous apprennent qu'étant retourné à Padoue, sur une apparition qu'il eut à quelques milles de cet-

N ne connoît pas de Voyageur qui ait visité plutôt les Régions Orien-Fluficurs Voya-Tales, après Marco polo, qu'un Cordelier nommé Odorie, natif d'Udin geura esti one favi Marcu-Podans le Frioul. Il partit vers l'année 1318. A fon tetour, en 1330, un autre Cordelier, nomme Guillaume de Solanga, écrivit sa Relation sur ses propres Odoric d'Udin. récirs. Elle se trouve insérée en Italien dans le second Tome de la Collection de Ramufio, & en latin, dans celle d'Hakluyt, avec une Traduction en Anglois. Cet Ouvrage est non-seulement très-superficiel, mais rempli de fables & de mensonges grotliers. On y trouve des Nations qui ont des têtes d'animaux & des vallées fréquentées par des Esprits. L'Auteur entra dans une de ces vallées, après s'être muni du figne de la Croix. Mais il n'en vit pas moins une figure horrible, qui le fit fuir par l'effroi qu'il ressentit de ses grimaces. Enfin, quoique dans plusieurs choses qui regardent les Tartares & Manji, qu'il appelle Manci, il s'accorde avec Marco-polo, on découvre facilement aux noms des places & par d'autres circonftances, qu'il n'avoit jamais vû les pays dont il parle, & que son Ouvrage n'est qu'un mélange de ses propres fictions, avec un perir nombre d'informations qu'il avoit tirées d'autrui. Il se remir en che-

te Ville, il y mourut.

Le Chrollerde En 1331, le Chevallet Jean de Mandeville, Anglois, entreptit de vifiter

Mandeville les mêmes Régions. Il employa trente-trois ans dans ce Voyage. A fon retour,

c'étant artré à Liege, où il mourut, il y étrivit fa Relation en trois langues,

Angloife, Françoife & Latine, Bergora nous apprend (94) que le Manuferit

(92) Traité des Tartares , chap. 9.

fe conferve à Paris dans la Bibliotheque du Roi. Hakluyt a publié le Latin & INTROPUE l'Anglois en cinquante Chapitres, dans fa grande Collection (93). On lit auffi, dans Bergeron, que les Relations d'Odoric & de Mandeville ont tant de reffemblance dans les remarques, foit vraies ou fabuleufes, que l'une paroît tirée de l'autre. Mais comme le Chevalier de Mandeville ne revint de ses voyages qu'en 1355 (94), Bergeron conclut qu'il n'a fait que copier l'Italien. Cependant, continue-t'il, on trouve dans l'un & l'autre des récits si semblables, & fouvent avec protestation qu'ils ont été témoins des évenemens , qu'on est porté à croire que, suivant les idées romanesques de leur siecle, ils ont pris les fables qu'on leur racontoit pour autant de vérités.

Purchas, qui a donné un abregé des Voyages de Mandeville (95), suppose dans fon Introduction qu'ils ont été corrompus par quelque imposteur. Ouoiqu'il en foit, nous n'avons pas cru qu'ils méritalient d'entrer dans notre

Recueil.

On connoît auffi un Voyage en Tartarie de Guillaume de Baldenfel , ou plus freiffnme de proprement Baldenfleve, comme Fabricius l'observe. Cétoit un Geneilhomme Baldensleve Allemand, qui avoit porté auparavant le nom d'Otton de Rienbuff. En 1315, avant quitté l'ordre des Frercs Prêcheurs, avec la permission du Pape, il sit le voyage de la Terre Sainre, celui de l'Egypte & du Mont Sina, enfin celui de la Tattarie. Après son retour , il en composa une Relation latine , qu'il adressa au Cardinal Thalyrandus (96). On conserve dans la Bibliothéque du Roi de France une ancienne Traduction Françoise de cer Ouvrage, composée en 1351 (97) par Jean-le-long d'Ypres. Canifius a donné place dans fa Collection (98) à la Copie Latine, & nomme l'Auteur, Baljonfel. Baluze l'a nommé de même (99).

Après ce Voyageur, on ne trouve aucun Européen qui ait publié quelque Jenkinfon-Relation remarquable de la Tarrarie, avant celle de Jenkinson en 1557. Ce- Mission & Lerpendant les Papes entretinrent une forte de liaifon avec ce Pays & les Princes distributes Tartares, par le moyen des Missions, qui avoient commencé sous Innocent Tatules. IV. En 1156, Alexandre IV. écrivit au Sultan de Perse, dans l'espérance de lui faire embrasser le Christianisme. En 1269, les Tarrares de Syrie, affistés par les Arméniens, firent la guerre aux Mahométans; & le grand Khan fit inviter S. Louis , Jacques d'Arragon , Chatles de Sicile , & d'autres Princes Chrétiens, à joindre leurs forces aux fiennes. Ce fur à cette occasion que Saint Louis entreprit un second voyage en Affrique, dans lequel il mourut. Le Roi d'Arragon recut les Ambaffadeurs Tarrares à Valence, & leur fit de magnifiques promesses qui n'eurent pas d'exécution.

En 1272, le Pape Nicolas IV. envoya aux Tartares, aux Jacobites & aux Autrer commo-Arméniens, des Cordeliers chargés de ses lettres, dans la double vûe de les nientions 619 convertir & de les exciter à la guerre contte les Mahométans. Il écrivit auffi Taraise,

(93) Elle est dans la premiere Edition, la Relation complette qui est dans Hakluyt, mais en Latin feulement.

(94) Ceci doit être entendu de fon rerogr en Angletetre. Il mourut à Liége le 17 Novembre 1171, & fut enterré dans l'Abbaye de l'Ordre des Guillelmites : c'est ce qu'on apprend dans la Préface d'Hakhiyt.

(96) Bergeron l'appelle Valerand. (97) Il tradusit austi Hayten & Oderie. (98) Lestiones antique, Tomo V, part. 2, pag. 96 de la vicille Edition 3 & Tome VI, pa-

ge 332 de la nouvelle Edition par Basnage. (99) Fabric. Biblietheca med. & infim. atat.

(95) Dans fon troilieme Tome & d'après p. 689.

376

INTRODUC-TION.

à Argon, Roi de Perse, & à Oblay & Kaydan (1), Princes Tartares. En 1294 ou 1300, Kassan, Roi Tartare de Perfe, ayant porté la guerre en Syrie, fit inviter le Pape Boniface VIII. & les Princes Chrétiens à le secourir, en leur promettant de leur abandonner la Terre Sainte. En 1307, Clement V. écrivit au Khan des Tartares, pour l'exhorter à tecevoit le Baptême. En 1314, le même Pontife envoya, dans les Régions Orientales, un Cordelier Archevêque de Khanbalet, avec huit ou neuf Evêques. Deux ans après, il fit composer un Catéchisme pour l'usage des Tattates, pat Ægidius-Romanus, grand Théologien, & l'envoya aux Tartares, aux Mahométans & aux Payens de l'Est & du Nord.

En 1322, d'autres Evêques & d'autres Religieux furent envoyés dans les mêmes Régions par l'ordre de Jean XII; & six ans après, c'est-à-dire en 1328, Benoît XII. reçut des Ambassadeurs du grand Khan (2), des lettres de ce Prince qui lui demandoit fa bénédiction. Bergeron nous apprend que ces lettres étoient dairées de Khanbaleck (3), l'année du Rat (4), le troisième jour de Mars, & le sixième de la Lune. En 1341, le même Pape envoya des Cordeliers, qui firent un grand nombre de conversions en Tartarie, avec le confentement du Khan. En 1354, Innocent VI. envoya des Inquisiteurs Jacobins aux Nestoriens de Tartarie. En 1365, Urbain V. accorda quantité de privileges à ces Religieux. Enfin Urbain VI. donna ordre, en 1378, au Général des Dominiquains, de faire partir trois Inquiliteurs; l'un pour la Géorgie, le fecond pout la Grece & la Tartarie, & le troisième pour la Russie, & la Tartarie ( 5 ).

tions mumelies des Orientaux. Unique Relation qui ait été tra-

Pendant ces communications du côté de l'Europe, la Tartarie étoit visitée par les curieux, comme par les Marchands des contrées voifines, & par les Ambassadeurs que les Princes s'envoyoient mutuellement (6). Plusieurs Relations de ces Voyages futent publices en Orient. Mais la seule qui ait été traduite par les Europeens, est celle de l'Ambassade de Schah Rokh, à la Cour de l'Empereur du Karay. Thevenot l'a publice dans le quatrieme Tome de sa Collection Françoife. Il nous apprend (7) qu'elle fut composée en Persan, mais fans nous en faire connoître l'Auteur. Il n'y a pas même joint de notes, ni d'autres explications. En la faifant entrer dans ce Recueil, nous observerons que le tems de cette Ambassade fut le regne de Ching tfu, ou Yongio (8), troisième Empereur Chinois de la race de Ming, sondée par Hongyu, qui avoit chasse les Mongols cinquante-un ans auparavant.

( 1 ) C'est peut-être Hubbay ou Kublay- d'autres Voyageurs, qui lui étoient familiers. khan, & Kayan dont parle Polo. (1) La plupart des Ecrivains François chap. 11.

Ecrivent Khan, ( ; ) Cambaleth dans la Traduction Fran-

(4) C'est plurot de la fouris, qui est le nom de la premiere année du cycle duodenzire des Tartares. Bergerou nous dit à cette occasion, que le Khan prend pour son Dieu pendant toute l'année le premier animal qu'il rencontre, & qu'il en donne le nom à l'année. Il eft étrange que cet Auteur ait pû se laisser abuler par une fable fi ridicule, lui qui devoit s'étre mieux instruit dans Rubruquis , Polo &

( 5 ) Traité des Tartares par Bergeron ,

(6) C'eft ce qui paroît par les récits de Carpin & de Rubrunuis

(7) Dans la Préface de la quatriéme Partie de la Collection, où il nous dit qu'il avoit une autre Relation d'un Voyage par terre depuis les Indes jusqu'à la Chine, traduite de l'Arabe par lui-même, mais qu'il ne la pu-

(8) Cet Empereur commença sou regne en 1404 & mourut en 1425, l'année du retour des Amballadeurs.

Route

AMBASSADE DΕ SCHAH-BOKH.

## Route des Ambassadeurs depuis Herat jusqu'à Khambalu.

'An 812 de l'Hegire, ou 1419 de J. C. Schah-rokh fit partir pour le Katay, Departes Amdes Ambassadeurs, dont le principal ou le Chef se nommoit Schadie bassadeurs, khoja (9). LePrince Mircabayfangar, fils de Schah-rokh, choisit, pour les accompagner, Sultan-ahmed, & le Peintre Khoja-gayath-addin, aufquels il donna ordre de tenir un Joutnal exact de leur Voyage, & d'observer soigneusement tout ce qu'ils trouveroient de remarquable dans chaque Pays, concernant les chemins, la police & les usages des peuples, la magnificence & le gouvernement de leurs Souverains, &c.

Les Ambassadeurs partirent d'Hetat (10) l'onzième jour du mois de Zi'l- commencement kaadeh (11). Ils artiverent le 9 de Zi'lkijjeh , à Balk , où ils furent arrêtés par de trut route. les pluies, jusqu'au premier jour de Moharram, 823 de l'Hegire (12). De-là, s'étant rendus en vingr-deux jours à Samarkand , ils y apprirent que Mirra-ulugbeg (13) avoit deja fait partit Sultan-schars & Mehemmed-bakhschi , ses Ambassadeurs, avec tout leur cortege. Ceux du Khorasan, de Badagschan, &

des autres Princes étant arrivés ensemble, ils partirent avec ceux du Kamy. Après avoir traversé les Villes de Taskend, de Sayram & d'Ash, ils entrerent dans le pays des Mongols, l'onziéme jour du dernier Rabiya. Cette Horde étoit dans un grand trouble, à l'occasion de la guerre qu'Aviskhan avoit dé- antie. clarée à Schir-Mehemmed-aglan. Aussi-tôt que la paix sut rétablie, l'Amir-Khudadad, qui commandoit dans cette contrée, vint déclarer aux Ambassadeurs

qu'ils pouvoient continuer tranquillement leur voyage.

Le 18 du premier Jomada, ils atriverent dans une Ville nommée Bilgotu, de la dépendance de Mehemmed-beg , où ils attendirent les Dajis (14) & le cortege du Schah de Badakschan. Etant partis à son arrivée, ils passerent la Riviere de Kenker le 12; & le 13, ils virent Mehemmed-beg, Prince de cette Horde . dont le fils Sultan-schadi-kharkhan , étoit gendre de Schah-rokh. Ce Prince avoir donné une de ses filles en mariage à Mirza-mehemmed-juki (15). Le khan, gendre de 18, étant entrés dans le pays d'Ilduz (16) & de Shir-behram, ils furent furpris

Guerre qui les

lent; mais c'est plus proprement Kitay. Il faut entendre sous ce nom, la Chine, où regnoient alors les Empereurs de la race de Ming. (10) Capitale de Kliorafan dans la Perfe,

alors la résidence de Schak-rokh

(11) On Qu'lkandeh, fuivant la prononciation Petfane; ou Dhu'lhaadeh . fuivant celle des Arabes. C'est l'onziéme mois de l'année Mahométane, qui est lunaire. Donnons ici le nom des autres mois à la Perfane, pour faciliter l'intelligence de cet article: 1. Maharram. 1. Safar. 3. Raboya-al-awal, on le premier. 4. Rasiya-al-akber, ou le dernier. 5. Le premier Jomada. 6. Le dernier Jomada. 7. Ra-10b. 8. Schnaban. 9. Ramazan. 10. Schawal.

Tome VII.

(9) Ceft ainsi que les Orientaux l'appel- 11. Zu'lkanden. 12, Ku'lbeijeb. (12) Qui commença le 16 de notre Jan-

vier 1410, un mardi (t3) Fils & successeur de Schak-rokh, fa-

meux par ses Tables astronomi (14) Dagis dans la Traduction Françoife.

Ailleurs , Datghis,

(15) Cinquiéme fils de Schah-rokh. (16) Peur-être le même qui est nommé Yul-

duz par d'autres, & Tilduz. On suppose que e'est le Chialis des Auteurs modernes , dans la petite Bokkarie. Il y a dans la Carte des Jé-

fuites une Riviere nommée Chelder, près de celle d'Ili , sur laquelle eette Ville peut avoir

ВЬЬ

378

AMBASSADE DE

Karakoia.

de trouver la glace épaitfe de deux pouces dans ce vaîte Désert, quoiqu'on sut alors au folftice d'Eté (17).

SCHAH ROKH.

Le 8 du dernier Jonada, ils apprirent avec effroi que le fils d'Ahmed-beg avoit pillé le Daji, qui étoit l'Ambassadeur d'Aviskhan. Ils se hâterent de pasfer les défilés des montagnes, malgré la pluie & la grèle. A la fin du mois, ils attivetent à Tarkan (18), où ils vitent un grand Temple, avec une monftrucuse Idole, que les Habitans donnent pour la figure de Schakmonui. Esant partis de-là, le 2 de Rajob, ils artiverent le 5 à Kurakoja (19). Le 10, il leur vint dans ce lieu quelques Officiers Katayens, qui prirent par écrit les noms des Ambassadeurs & de toutes les personnes de leur suite. Le 19 ils artiverent dans la Ville d'Atafufi, résidence de Khanzadach-tapoddin, de la race du Prophete, originaire de la Ville de Formul, & gendre de l'Amir Fakardin, Chef des Moslems qui habitent le Pays de Kabul.

Kriul, Moforée betie par Fakea-

Le 12, ils arriverent heureusement à Kabul (20). C'étoit dans cette Villeque l'Emir Fakradin avoit bâti une belle Mosquée, près d'un Temple d'Idolàtres, qui étoit environné de Statues & de Figures étranges. Aux portes, on voyoit deux Statues gigantesques, qui paroilloient combattre. Mengli-fimur-

Defert.

bayri, jeune homme d'une figure gracicuse, éroit Gouverneur de cette Ville. Les Ambassadeurs en partitent le 25, & s'engagerent dans un Désert, où ils ne trouverent de l'eau que de deux jours l'un. Le 11 de Schaaban, ils virent des lions, des taureaux, & d'autres animaux féroces. Ces taureaux font d'une groffeur & d'une force extraordinaires. Le 14, ils arriverent dans une Ville qui

Amhaffadeura furent traines le

cit à douze journées de Sakju (21), premiere Ville du Karay. Depuis ce jour, ils ne cellerent plus de voit venir, chaque jour, au-devant d'eux, des Officiers Katayens, qui dressoient des tentes dans le Désert, & qui telle de la toure, fournissoient leur table de gibier, de fruits & d'autres provisions. Ils étoient fervis en porcelaine. Les liqueurs forses ne leur étoient pas épargnées. En un mot, ils n'autojent pas été plus magnifiquement trairés dans les Villes, Sujvant La liste qu'ils avoient donnée de leut coriège, celui d'Amir-schadi-khan & de Gakscheh étoit de deux cens personnes; celui de Sultan-ahmed & de Gryathaddin, de cinq cens; celui d'Argdak, de foixante; celui d'Ardvan, de cinquante : & celui de Tapoddin , de cinquante. Ce grand nombre étoit composé de Marchands, qui passoient pour appartenir à l'équipage des Ambassa. deurs. On leur fit jutet qu'ils n'avoient pas plus de monde que ne portoit la lifte, en leur faifant connoître que les Katayens méprifoient ceux qui étoient capables de bleffer la vérité.

Fire qu'on leur

Le 16 de Schaaban, ils furent informés que Dankgi, Gouverneur de la frontiere où ils étoient arrivés, se proposoit de leur donner ce jour-là une site Impériale. En arrivant à ce lieu où il avoit affis son camp pour les recevoir, ils trouverent un terrain quarré, d'un arpent d'étendue (22), environné de

(17) Thevenot, Part. IV, art. 4, pag. 1. (18) C'est fans doute une erreur, au lieu de Tarfan ou Turfan dans la petite Bukkaric.

(10) C'est sans donce Kamul ou Khamul , nommé aush Khamil , & Hams par les Chinois. Voyez ci-deffus.

La lettre F en Arabe ne differe du K que par (10) On suppose que c'est l'Aramuso du

(11) C'est So chen près du passage de la grande muraille dans Schen-fi-(11) L'arpent est une mesure Francoise.

Journal de Gnez, & l'Oramelo de la Carte des Une acre d'Angleterre fait un arpent & demi. Jéfuires.

tentes, dont les cordes attachées à des poteaux étoient si bien entrelacées, qu'on AMRASSADE ne pouvoit entrer dans l'enclos que par quatre grandes portes. Au centre de certe place, on avoit élevé un grand pavillon, foutenu par des piliers de bois, Schan-rorn. au fond duquel s'offroit le dais Impérial, dont les foutiens étoient vernis. On voyoit fous ce dais le fauteuil Impérial, & d'autres sièges des deux côtés. Les Ambassadeurs s'assirent à gauche, & les Officiers Katayens, à droise. Devant chaque Ambassadeur on plaça deux tables; l'une couverte de viandes & de fruits; l'autre, de diverses sories de patifierie, ornée de festons en soie & papier. Les Officiers Katayens n'eurent que chacun leur sable. A l'opposite étoit le buffet, chargé de porcelaine & de vase d'argent pour le service des liqueurs. Il y avoit une bande de musique, & plusieurs jeunes garçons qui firent divers tours d'adresse. C : premier spectacle sut suivi d'une comédie, représentée par des Acteurs masqués, qui paroissoient sous des figures d'animaux. Enfin l'on vit paroître un grand animal artificiel, que l'Auteur nomme Stark, dans lequel éjoit renfermé un enfant, qui fit quantité de mouvemens & de fauts avec une foupleise & une variété surprenantes (13).

Le 17, les Amballadeurs s'etant remis en marche dans le Défert, arriverent en peu de jours à Karaul, Forteresse située dans les montagnes, qui barre tellement la route, qu'on est obligé d'entrer par une porte & de fortir par l'autre. On fit ici un nouveau dénombrement de la caravanne, & tous les noms furent écrits pour la seconde fois. De Karaul, les Ambassadeurs gagnerent Sekju, où ils furent logés dans un grand édifice public, qui étoit élevé fut la porte de la Ville. Ils trouverent à chaque logement des vivres, des lits &

des chevaux, pour eux & leurs domestiques. Sekju (24) est une grande & forte Ville à l'entrée du Katay. Sa forme est un Description de quarré parfait. Elle a feize places ou feize marchés, qui forment autant de quarrés de cinquante coudées, & qui font entretenues fort proprement. On y voit plusieurs galeries couvertes, bordées de boutiques, avec une belle falle ornée de peintures, qui leur sert d'entrée. Chaque maison de la Ville nourrit quelques porcs; & les Ambassadeurs, étant Mahométans, furent extrêmement scandalisés de voir la chair de ces animaux étallée à la porte des bouchers. Les murs de la ville de Sekju sont flanqués de tours, de vingt en vingt toises d'intervalle. Chaque face a sa porte, d'où l'on apperçoit la porte opposée & les quatre quartiers de la Ville. Sur chaque porte est un édifice à deux étages, dont le sommet est couvert de porcelaine en dos d'âne, suivant l'usage du Katay & de Mazanderan. Les Temples de la Ville occupent chacun dix arpens de terrain. Ils sont d'une propreté extrême, & pavés d'une espece de brique sort polie. On trouve, aux portes, de jolis enfans qui, après avoir offert des rafraichillemens aux Esrangers, leur montrent les curiolités du Temple.

Depuis Sekju jusqu'à Khanbalek, où l'Empereur tient sa Cour, on compte Ce que c'ell que quatre-vingt-dix-neuf journées de marche, par des Provinces extrêmement Kidfistpeuplées. On loge chaque nuit dans quelque grand Bourg, & l'on trouve en chemin quantité de Kargus & de Kidifus. Les Kidifus (25) font de grands bâtimens hauts de foixante coudées, où l'on veille sans cesse, & d'où la vûe

(11) Thevenot, whi (up. (14) Ou So-chen, comme on l'a déja fait

oblerver.

(15) Il paroit que c'eft plutôt un Kargu , dont l'Autour fait ici la description. Voyen le

Bbb ii

AMBASSADE

s'étend de l'un à l'autre, pour donner l'allarme dans les incendies & les autres accidens. Il ne faut pas plus d'un jour & d'une nuit pour la communication Schan-Rorn, de ces fâcheuses nouvelles, dans une étendue de trois mois de marche. Les lettres d'avis passent aussi, de Kidifu en Kidifu, des extrêmités de l'Empire jusqu'à la Ville Impériale. Ils sont à dix Merres (26) l'un de l'autre. Les gardes des Kargus font relevées de dix en dix jours; mais ceux des Kidifus font permanens. Ils y ont leur logement, & même des terres à cultiver dans le voisinage (17).

Commodités fulcurs.

De Tekgu à Kampu (18) on compte neuf journées. Le Dankji de cette Place eron tournit-foit aux Ambaf- est supérieur à tous les autres Dankjis des frontières. A chaque logement, on fournissoit aux Ambassadeurs quatre cens cinquante bêtes de charge, tant chevaux qu'anes & mulets, & cinquante-fix chariots. Les palfreniers se nomment Ba-fus; les muletiers, Lu-fus; & les charetiers, Jip-nus. Ces chariors font traînés, d'un logement à l'autre, chacun par douze hommes, avec des cordes qui leur passent sur les épaules, sans qu'aucune difficulté soit capable de les atrêter. Les Ba-fus courent devant pour servir de guides. Il se trouve des pro-Comment ils visions prêtes à chaque logement. Les Ambassadeurs étoient trairés d'ailleurs époient traités par les Officiers de chaque Ville, dans une falle bâtie pour cet ufage, fous le dans les Villes. nom de Rasun (19), où l'on voit un Trône Impérial, tourné vers la Capitale de l'Empire, & couvert d'un dais, avec des rideaux de chaque côté. Au pied du Trône est un grand tapis, sur lequel les Ambassadeurs & les Officiers ont la liberté de s'affeoit. Les personnes de leur suite étoient rangées derriere eux en plusieurs lignes, comme les Moslems dans le tems de leurs prieres. Lorsque les convives étoient raisemblés, un Garde qui se tenoit debout derriere le Trône, levoit trois fois la voix. Aussitôt les Officiers baissoient respectueusement la têre jufqu'à terre, & forçoient les Ambaffadeurs de fuivre leur exemple, Enfuite cha-

> cun se levoit, pour aller prendre sa place à table. Le 15 de Ramezan, le Dankji de Kampu envoya priet les Ambassadeuts à dîner, en leur faifant déclarer que c'étoit le festin de l'Empereur, & qu'ils devoient le regarder comme tel. Mais s'étant excusés sur le jeune de Religion qu'ils observoient pendant tout le cours de ce mois, il leut envoya tous les alimens qu'il avoit fait prépater dans cette vûe.

Temple & finpoliere Idole de Kampu.

Ils virent , à Kampu , un Temple de cent coudées de longueur , au milieu duquel étoit une Idole couchée, qui étoit longue de cent cinquante pieds. Ses mains & ses pieds avoient neuf pieds de long, & sa tête vingt-un pieds de tour. Elle avoit d'autres statues derriere le dos & fur la tête. La grande étoit dorée dans toute fon étendue. Elle avoit une main fons la tête , & l'autre qui tomboit sur sa cuisse. Les Katayens la nommoient Samonifu, & s'empressoient pour lui rendre des honneurs. Les murs du Temple étoient ornés d'autres Figures. Autour de l'édifice, on avoit pratiqué de petites

chapelles, femblables aux chambres des Caravanserais (30) Orientaux, ornées (16) Six merres font une parasange, ou près de la graode muraille & du Desert. une lieue Perfane, qui fait quatre milles d'An-(19) Il faut observer que ce oc sour pas les gleterre & huit cens foixante-huit pieds. noms Chinois que l'Aureut emploie dans cette

(17) Thevenot, whi fup. p. 3. (18) Kamgion dans le Texte François. C'eft la lettre r. Kan-chen , la même Ville que le Kampion de Polo, Elle est dans la Province de Schen-S .

Relatioo. Oo fçait que les Chinois n'ont pas (30) Cette comparaison est de l'Auteur.

de tapisseries & de rideaux de brocard, de siéges commodes & dorés, de chandeliers, de vases, &c.

Ils virent, dans la même Ville, dix autres Temples de la même beauté, & Schan-Roxit. un Edifice que les Moslems nomment Tekerki-felek. Cétoit une espece de Autres Temples. Kiosk (31) à huit faces, de trente coudées de tour, & haut de quinze étages, Kyosk d'une forme farguliers. dont chacun avoit douze coudées de hauteur, & des chambres bien vernifiées, avec des galeries à l'entour. Ces galeties étoient enrichies de peintutes, entre lesquelles on voyoit l'Empereur du Katay assis au milieu de ses courtisans, avec quantité de jeunes filles & de jeunes garçons à sa droire & à sa gauche. Au pied du Kiosk étoient des figures gigante ques, qui paroissoient le foutenir fur leur dos. Il étoit compose d'un bois patsaitement poli, & si richement doré, qu'il paroiffoit d'or maffit. Un axe ou un piliet de fer, qui tournoit fur un pivot (32) du même métal, dans une voûte au - dellous de l'édifice . & qui s'élevoit jusqu'au sommet du toît , donnoit un mouvement si admirable à toute la machine, que tous les charpentiers, les forgerons & les peintres du monde auroient du, suivant l'expression de l'Auteur, venir contempler un si bel ouvrage pour apprendre les secrets de leut art (33).

Avant que de quitter Kampu, les Ambassadeurs furent pourvûs de chevaux de la rouce. & de voitures, qu'ils y laisserent à leur retour. Ils remirent aux Officiers de cette Ville les presens qu'ils apportoient pour l'Empereur, à la réserve d'un lion qui fut conduit à la Cour. La magnificence des Katayens ne fit qu'augmenter, à mesure que la caravane s'avança vers la Capitale. Elle trouvoit chaque jour au foir un Yam (34) , c'est-à-dire, un bon logement; & chaque semaine elle s'arrêtoit dans une grande Ville, jusqu'au 4 du mois nommé Schaval . qu'elle arriva sur le bord de Karamuran (35) , qui n'est pas moins large que le Jihun ou l'Amu (36). Les Ambassadeurs passerent ce Fleuve sur un pont de trenre-six bâteaux, couvetts de planches, & liés ensemble par des crochets de fer & des chaînes qui étoient attachées de chaque côté à des piliers de fer de la groffeur de la cuille. Au-delà de la riviere, ils trouverent une grande Ville de Bround-Ville, où ils furent traités d'une maniere plus fomptueuse qu'ils ne l'avoient été dans aucun autre lieu. Ils y virent un Temple, plus magnifique aufli qu'ils n'en avoient encore vû. Leur curiolité s'étendit jusques sur trois poiles publics, remplis de semmes publiques d'une beauté extraordinaire. Comme cette Place est celle du Karay où l'on trouve les plus belles femmes, elle se nomme

Continuation

Après avoir passe par quelques autres Villes, ils arrivetent le 13 de Ku'tkandeh, fur le bord d'une autre riviere, large autli comme le Jihun (37),

(31) Sorte de pavillon ou de cabinet d'Eré. fort commun dans rous les Pays de l'Orient. C'étoit une Tour octogone, dans le goût de celle de Nan-king & de quantité d'autres Villes de la Chine.

(31) Ceci a l'ait d'une fiction, quoiqu'on air peine à croire que l'Auteur eût ofé rappor-ter à Schah-rokh des fables qui auroient été démenties par les Ambastadeurs.

(33) Thevenor, p. 4. Lan-then, oil pr. (34) Iam dans le Texte François, & Lamb la premiere fois.

la Ville de beauté.

dans Polo.

(35) C'est le Whang-ho, ou la Riviere jaune, dont Polo parle fous le même nom.

(16] Thevenot met l'Oxus au lieu de l'Amu. Ce Fleuve fépare la grande Bukkarie de la Perfe-

(37) Ce doit être le Whang-ho, qu'ilsafferent une seconde fois entre Schen fi &c Schan-fi. Il y est beaucoup plus large que vers Lan-then, oil probablement ils l'avoient patre.

Bbbiii

ANDESSADI 12.8 Salin fu & fun Tumple.

qu'ils traverserent dans des barques. Ils en patierent plusieurs autres, soit dans des barques, foit fur des ponts; & le 27 ils arriverent à Sodin-fu, Ville gran-5.11 vit-RORH. de & bien peuplée (38). On leur fit voir, dans un grand Temple, une Statue de cuivre doré, haute de cinquante coudées, qui portoit le nom de Statue aux mille mains, parce qu'elle en avoit effectivement un grand nombre, avec un ceil dans chaque paume. La longueut de ses pieds étoit d'environ dix coudées. Elle étoit environnée de plusieurs arches, ou de niches du même métal. de différentes hauteuts; dont l'une s'élevoit jusqu'à la cheville de son pied, une autre jusqu'à son genou, & une troisième jusqu'à sa poirrine. On prétendoit qu'il étoit entré dans cet ouvrage cent mille quintaux de cuivre. Le sommet du Temple étoit un chef d'œuvre. Il se terminoit par une salle ouverte. Les Ambailadeurs y virent huit de ces éminences (39), ou de ces monts artificiels, sur lesouels on peut monter également par l'intérieur & par le dehors, & qui contiennent des grottes ou l'on trouve en peinture des représentations de prettes, d'idoles & d'hermites, de tigres, de leopards, de serpens & d'aigles. Les environs du Temple offroient de très-beaux édifices, fur-tout une Your tournante à plusieurs crages, semblable à celle de Kampu, mais plus

Les Ambaffa-La Capacace.

grande & plus belle (40). Les Ambailadeurs continuerent leur voyage, en failant chaque jour quatre ou cinq parasanges, jusqu'au & de Zulkajjeh, qu'ils arriverent avant le jour à Khanbalek (41). Cette Ville leur patut si grande, qu'ils ne donnerent pas moins d'une parasange à chaque face du mur. On y voyoit encore les tuines de cent mille maifons qui devoient être rebâties. Les Ambassadeurs furent conduits à pied, par une chauffée de fept cens pieds de longueur, jusqu'à la porte du l'alais, où se présentoient de chaque côté cinq eléphans. Ils entrerent dans une belle & grande cout pavée, où ils trouverent près de cent mille perfonnes qui attendojent à la potte de l'appartement Impérial, quoiqu'il ne fit point encore jour. Au fond de cette Cout étoit un Kiosk, dont la base étoit de trente coudées. Sur cette base portoient des colonnes de cinquante coudées de hauteur, qui soutenoient une galerie longue de soixante, & large de quaranre. Il y avoit trois grandes portes, & plufieurs petites à côté des grandes. Celle du milieu étoit pour l'Empereur. Au-dessus du Kiosk, & sur les portes, à droite & à gauche, on voyoit (41) un Kurkeh, c'est-à-dire, un grand tambout, placé sur une sellette, & une cloche suspendue, près de laquelle étoient deux personnes, qui attendoient l'approche de l'Empeteur, pour avertit qu'il alloit patoître fur fon trône (41).

L'Empereur fe trone

On assura les Ambassadeurs qu'il y avoit plus de trois cens mille personnes mentre puru-vientent fut fon affemblées devant le Palais, & plus de deux mille musiciens qui chantoient des hymnes pour la prosperité de l'Empereur. Deux mille gardes armés de hallebardes, de bâtons, de dards, de fleches, de lances, d'épes & de mailes,

> (38) Ce devoit être quelque Ville de Peche-li, ou fur la frontiere dans Schan-li. Mais nous ne connoissons rien de ce nom, soit à

présen: soit autresois. (19) L'Auteur n'a point encore pat lé de ces

(40) Toutes ces descriptions sont obscutes

& fant exactitude. (41) La même Ville que le Khanbalu de

Polo- L'un de ces noms fignifie le Palais ; l'autre, la Ville du Khan. (41) Comment diftinguoit-on tous ces ob-

jets s'il ne faifoit pas encore jour? (43) Thevenot, who fup. p. 5.

s'employoient avec beaucoup de peine à écattet la foule. D'autres pottoient des éventails & des parafols. La Cour étoit environnée d'appartemens; & fous de hauts portiques qui étoient fermés de grilles , on avoit placé quantité de Schail-roum.

Aussi-tôt que le jour parut, les tambouts, les trompettes, les flûtes, les hautbois & la cloche commencerent à se faire entendre. En même tems, les trois portes s'ouvrirent, & le peuple s'avança tumultueusement pout voir l'Empereut. Les Ambatladeurs étant paties de la premiere cour dans la feconde, apperçurent un Kiosk plus grand que le premier, où l'on avoit préparé une estrade triangulaire, haute de quatre coudées, & couverte de farin jaune, avec des dotures & des peintures qui représentoient le Simorg, ou le Phonix (44). que les Katayens nomment l'Orfeau Royal.

Sur l'estrade étoir un fauteuil ou un trône d'or massif. De chaque côté paroissoient des rangs d'Officiers, qui commandoient, les uns dix mille, d'au-nic. tres mille , & d'autres cent hommes. Ils avoient à la main chacun leur tablette, longue d'une coudée, fut un quart de largeur, & tenoient les yeux fixés dellus, fans paroitre occupés d'autre foin (45). Dertiere eux étoit un nombre infini de gardes, tous dans un profond filence. Enfin l'Empereur fortant de fon appartement, monta fur le trône par neuf degres d'argent. Il étoit d'une taille moyenne. Sa barbe étoit auffid'une longueur médiocre; mais deux ou trois cens longs poils postiches lui descendoient du menton sur la poirrine. Des deux côtés du trône s'offroient deux jeunes filles d'une beauté éclarante . le vifage & le cou à découvert, les cheveux noués au fommet de la tête, avec de riches pendans de perles aux oreilles. Elles tenoient à la main une plume (46) & du papier, pour écrite foigneusement tout ce qui alloit forrit de la bouche de l'Empereur. On recueille ainfi toutes fes paroles; & lotfqu'il fe retire, on lui préfente le papier, afin qu'il voie lui-même s'il juge à propos de faite quelque changement à fes ordres. Enfuite on les porte au Divan (47). qui est chargé de l'exécution.

Austrot que l'Empereut fut assis, on sit avancer les sept Ambassadents visà-vis de son trône, & l'on fir approcher en même tems les criminels, au nombre de sept cens. Quelques-uns étoient liés par le cou; d'autres avoient la tête & les mains patices dans une planche (48), & la même planche en tenoit jufqu'à six dans cette posture. Chacun étoit gardé pat son geolier, qui le tenoit par les cheveux. Ils venoient recevoir leut fentence de la bouche de l'Empereur. La plupatt futent envoyés en pri son, & peu furent condamnés à la mort; pouvoir que les loix réservent au Souverain. À quelque distance de la Capitale que le crime ait été commis, les Gouverneurs font conduire les criminels à Khanbalek. Chacun a le sien, écrir sur la planche qu'il porte autout du col avec sa chaîne. Les crimes qui regardent la religion sont le plus séverement punis. On apporte tant de foin aux procedures, que l'Empereur ne condamne perfonne à mort, fans avoit tenu douze fois conseil. Il atrive quelquesois à un (44) C'est le Fong-whang ou l'oiseau fabu- les Tattares. Voyez fa Relation.

feux des Chinois, dont ou a parlé au Tom. VI. Les Persans sont exister Simorg ou Simorganka entre les Préadamites , & racontent qu'il fignific Confeil d'Etat & Trobnal de Juftres. affifta Salomon dans fes guerres.

(46) Ou plutôt un pinceau à la Chinoife. (47) Cett un terme Ture ou Tarrare, qui (48) Voyez la deseription de ce châtiment

(45) Rubruquis parle du même usage chez au Tome VL

2 3

ANBASSADE

criminel d'être déchargé dans le douziéme confeil, après avoir été condamné onze fois dans les précédens. L'Empereur y est toujours présent, & ne condamne que ceux qu'il ne peut fauver (49).

Scitan-ROKH. C Audience particultere des Amnutadeurs.

Lorsqu'on eur renvoyé les criminels, les Ambassadeurs furent conduits à quinze pas du trône par un Officier, qui lut à genoux un mémoire, dans lequel étoit contenu le fujet de leur Ambaifade. Il ajoura qu'ils avoient apporté, pour présent, des raretes de leur Pays, & qu'ils étoient venus pour baisser le front jusqu'à tetre devant Sa Majesté. Alors le Khadi (50) Mulana-haji-yusof, Chef d'un corps de dix mille hommes, un des douze Conseillers du Sultan & son Favori, s'approcha d'eux avec quelques Moslems qui parloient leur langue, & leur donna ordre de fléchir les genoux, & de toucher trois fois la terre du front. Mais ils ne firent que baiffer trois fois la tête. Enfuite ils présenterent les lettres de Schah-rokh & des autres Princes à Mulana, qui les mit entre les mains d'un Khoja d'un Palais, au pied du trône. L'Empereur les reçut du Khoia, les ouvrit, y jetta les yeux, & les rendit au même Officier. Il descendit du trone; & s'étant affis au-deffous, dans un fauteuil, il se fit apportet trois mille tobbes d'une belle étoffe, & trois mille d'une étoffe groffiere, pour ses enfans, & pour toute sa maison. Les Ambassadeurs surent invités à s'approcher. Ils se mirent à genoux près de Sa Majesté, qui leur demanda comment se portoit Schah-rokh. Après quelques autres questions ausquelles ils répondirent , le Monarque leur dit de se lever, & d'alter prendre les rafraichissemens dont ils avoient besoin après un si long voyage. Ils furent conduits immédiatement dans la premiere Cour, & traites avec les mêmes cérémonies qui s'étoient obfervées dans les autres festins.

Après repas, on prir foin de les mener aux logemens qui leur avoient de prépriex. La principale chambre reion meublé e dun III, d'une effatted avec des coullins de foie, d'un réchaud & d'un grand baffin. Il y avoit à droite & à gauche d'autres chambres, meublées auffil de lits, de couffins de foie, & de tapis de pieds, on de belles natres, pour loger feparément chaque Ambuffadeut. Dans chaque chambre on avoit place une table, un chaudron, un plac & une cuilliere. La fubrifiance qui leur fur affignée pour fix perfonnes, écoit un mouton, une ole, deux pieces de vohille, avec de aux melture de fairne par trète, un grand paine du de l. diverfes fortes de légumes, un Bacorde Depuns. et un baffin de noix, de chaziques & d'autres fruits fex. On leur donna auffi quelques dometiques de bonne mine, pour les fervir depuis le matin jufqu'à la mut (§ 1).

Provisions affig-eco aux Ambasis cuts.

> (49) On a déja remarqué que ce ménagement pout la vie des criminels ressemble peu h'Anglois.
>
> la risquer excessive de nos Tribunaux.
>
> (1) Collection de Theyenor, p. 7 & 9.

à la rigueur excessive de nos Tribunaux.
(50) Ou Kazz', suivant la prononciation

XX

Diverfes

Diverses Audiences. Fétes & Présens. Retour des Ambassadeurs.

AMBASSADE

SCHAH-ROXH.

L E 9 de Zu'lkajjeh, un Sekjin, c'est-à-dire un Officier chargé du soin des étrangers à la Cour de Khambalik, vint troubler le sommeil des Ambassa- ordres sont comdeurs avant la pointe du jour, pour leur déclarer que l'Empereur se proposoit Ambassadeurs. de leur donner une fète. Il les fit monter sur des chevaux qui se trouverent prêts dans cette vûe; & leur ayant fervi de guide jufqu'au Palais, il les plaça dans la cour extérieure, où deux cens milie personnes s'étoient déja railemblées. Aufli-tôt que le foleil parur, on les fit avancer au pied du trône, où ils faluerent l'Empereut en baissant cinq fois la tête jusqu'à terre. Sa Majesté étant descendue du trône, ils furent reconduits à la premiere cour, pour y satisfaire leurs befoins naturels; précaution qu'on leur repréfenta fort nécelfaire, parce que durant tout le tems de la fête, il ne leur feroit pas permis de fortir fous aucun prétexte.

On les he enfuire retourner fur leurs pas, par la premiere & la feconde Fellin Impérials cour, jusqu'à celle du trône de la justice, d'où ils passerent dans une quatrième, qui étoit entierement ouverte & pavée de belle pierre de raille. Le fond de certe derniere cour étoit occupé par une falle de cinquante coudées de long, fur laquelle regnoient plufieurs chambres. Dans la falle étoit une grande eftrade, de la hauteur d'un homme, sur laquelle on montoit par trois rangs de degrés d'argent ; l'un en face , & les deux autres aux côtés. On voyoit sur l'estrade deux Khojas du Palais, la bouche couverte d'une espece de carton, qui étoit attaché à leurs oreilles; & un sopha ou un lit de repos, avec des oreillers pour la tête & des coussins pour les pieds. D'un côté & de l'autre étoient placés des calfolerres, avec lours vases de parfums. Le sofa étoit de bois doré, & paroissoit doré neuf, quoiqu'il n'eut pas moins de soixante ans. Tous les autres meubles étoient revêtus d'un beau vernis. Autour de ce trône étoient les principaux Dakiis; &, derriere eux, les gardes de l'Empereur, qui tenoient le sabre nud. On plaça les Ambassadeurs à la gauche, côté qui passe pour plus honorable. Les Emirs (\*) & les autres Seigneurs du premier ordre furent servis à trois tables. Ceux de l'ordre fuivant le furent à deux, & tous les autres n'en eurent qu'une seule. Il n'y avoit pas moins de rrois mille rables à cette scies (1).

Devant le trône, près d'une fenêtre de la falle, on voyoit fortir d'une espece d'orchestre, un Kurkeh, ou un grand tambour, avec deux hommes d'office, & le reste de la musique. Une partie de la salle étoit remplie de rideaux, qui s'avançoient presque jusqu'au trône, pour la commodité des Dames, qui vouloient voir l'aisemblée sans être vucs.

Lorsque les tables furent servies, deux Khojas rirerent les rideaux qui couvroient une porte, derriere le trône, & l'Empereur parut au fon des instrumens. Il s'aillit fous un dais de fatin jaune, orné de quatre figures de dragon. Les Ambassadeurs, après s'être prosternés cinq fois, s'assirent à table, & furent traités comme ils l'avoient été d'autres fois. On donna une Comédie. Les premiers Acteurs qui parurent sur la scene avoient du blanc & du rouge au visage, comme de jeunes filles, des perles aux oreilles, & des robbes de brocard d'or. Ils portoient, dans leurs mains, des bouquets de fleurs artificielles.

(51) Thevenot, shid. (\*) L'Auteur emplose les titres de dignité de son Pays. Tome VII.

AMBASSADE DE SCHAH-ROKH. Tours de fou-

La scene avant changé, on vit un homme couché sur le dos, comme s'il cût été endormi, mais les pieds en l'air. On lui mit entre les jambes plusieurs. cannes, qu'un autre tenoit dtoites avec la main; randis qu'un garçon de dix ou douze ans, montant dellus avec une agilité surprenante, fit divers tours au fommet. Enfin les cannes s'étant dérobées fous lui, il n'y eut personne qui ne le crût prêt à tomber & dans le danger de se casser le cou, lorsque le prétendu dormeur se levant plus vîte que le mouvement des yeux, le reçut dans l'air entre ses bras. Un Acteur joua divers airs sur douze instrumens différens Deux autres jouerent ensemble le même air; c'est-à-dire, chacun jouoit d'une main fur son propre instrument, & de l'autre main sur l'instrument d'au-

Oifeaux fami Hers.

trui. D'un autre côté , on làcha dans la cour du Palais plusieurs milliers d'oiseaux de différentes especes, qui volerent au milieu du peuple, & se reposerent à terre pour manger ce qu'ils y purent trouver, sans être effrayes de la multitude.

Pendant cinq mois que les Ambassadeurs passerent à Khanbalik, on leur donna plusieurs autres festins, avec de nouvelles Comédies qui l'emportoient beaucoup fur les premieres. Le 17 de Ku'lhajjeh, tous les criminels recurent

Fite du nouvel

le châtiment que leur imposoit la loi, suivant la nature de leur crime. Le 15 de Moharram, le Khadi Mulana-yufof fit avertir les Ambassadeurs que le jour suivant étant le premier de l'année, l'Empereur devoit se rendre à fon nouveau Palais, & qu'il étoit défendu de porter le blanc, qui est la couleur de deuil au Katay. Le 28 à minuir, le Sekjin vint les prendre, pour les conduire au palais neuf, qu'on avoit employé dix-neuf ans à bâtir, & qui venoit d'être achevé. Toutes les maisons & les boutiques de la Ville furent illuminées de flambeaux, de lanternes & de lampes. On se croyoit en plein iour. Les Ambassadeurs trouverent au Palais plus de cent mille étrangers, qui étoient venus non-seulement de toutes les parties du Katay, mais encore des pays de Tachin, de Machin, de Kalmak (53), de Tebet (\*), de Kabul, de Karakoja, de Jurga, & des côtes maritimes. Dans le festin de ce jour là, les tables ne furent pas placées dans la falle du trône, quoique celles des Emirs (54) y fussent, Ils virent près de deux cens mille hommes armés, qui portoient des parafols & des boucliers. Entre les airs de musique, on chanta des hymnes à l'honneur du nouveau Palais, & la fête dura jusqu'après midi (55).

L'Auteur entreprend de donner quelque idée de ce superbe édifice. Depuis la porte de la falle jusqu'au premier mur de l'enclos, il compta neuf cens vingtcing toiles. On voyoit des deux côtés divers corps de bâtimens , & plufieurs jardins entremèlés. Ces bâtimens étoient de pierre de taille, de porcelaine & de marbre, fi délicatement unis qu'on les auroit cru enchasses. Il y avoit une étendue de pavé, d'environ trois cens coudées, dont les pierres étoient si égales & jointes si parfaitement, que l'œil n'y trouvoit rien à desirer. Les Katavens l'emportent fur toutes les autres nations pour les ouvrages de Maçonnenie, de peinures, de relief en platre, & pour l'excellence des vernis.

Le 9 de Safar , les Ambassadeurs furent appellés de bonne heure à l'Au-

(13) C'est-à-dire, les Eluths Mongols, auxquels le nom de Kalmaks a été donné fort auciennement par les Mahométans Tartates.

Impériale (55) Thevenot, p. 8.

(14) Il fant entendre par Emirs ou Amira

les grands Officiers & les Seigneurs de la Coun.

(\*) Tebet pour Tebet.

dience, parce que l'Empereur avoit fini ce jour là sa retraite de huit jours. Il s'étoit imposé la loi de se retirer, chaque année, pendant quelques jouts, sans prendre aucune forte d'alimens dans sa solitude, sans recevoir la compagnie de Sehah-Rokh-

personne, & sans voir même ses femmes. Il n'y souffroit ni tableaux, ni sta- Retraite an-

tues (56), & fon unique occupation, difoit-il, étoit d'y adorer & d'y invo- pereur. quer le grand Dieu du Ciel. Le jour qu'il en fortoit, les éléphans étoient ornes avec une magnificence au-dessus de toute expression. Ils portoient sur le dos des fiéges d'argent, en forme de litieres rondes, avec des étendards de fept couleurs, & un certain nombre d'hommes armés. On en comptoit cinquante, qui n'étoient chargés que de musiciens. Ils étoient précédés & suivis de cinquante mille hommes, qui marchojent en bon ordre & dans un profond filence. Ce fut au milieu de cette pompe, que l'Empereur rentra dans l'apparte-

ment de ses femmes; après quoi tout son cortege se lépara.

Les Aftrologues ayant prédit que le Palais Impérial étoit menacé de feu dans Fire à l'occa-

le cours de cette année, il y eur, à cette occasion, des illuminations qui dure-déchon. rent sept jours entiers. On éleva dans la cour du Palais un mont artificiel de bois, couvert de branches de cyprès, autour duquel on plaça cent mille torches. Elles furent allumées par de petites fouris de bitume (17), qui après en avoir allumé une, couroient à l'autre sur une corde tendue, avec tant de vitesse, qu'en un instant tout parut en feu , depuis le pied de la montagne jusqu'au sommet. Une infinité de lumières se firent voir en même tems dans toutes les parties de la Ville. Pendant les fept jours que dura cette fête, on ne fit aucune recherche des criminels. L'Empereur fit de grandes libéralités, paya les dettes de plusieurs malheureux opprimés par leurs créanciers, ouvrit les prisons, & déchargea tous les coupables, à l'exception des feuls meurtriers. Ses intentions furent publices le 13, par un Edit donné au Palais, qui portoit aussi que pendant trois ans l'Empereur n'enverroit aucun Ambassadeur dans les Pays étrangers, Plus de trois cens mille étrangers affilterent à cette cérémonie. L'Empereur étoit Maniere dans assis sur son trône, dans le premier Kiosk de la premiere cour. L'Édir, après risur se publicat, avoir été lû par trois Officiers, fur un banc qu'on avoit placé devant Sa Majesté Impériale, fut attaché par un anneau à des cordons de foie, qui fervirent à le faire descendre du Kiosk. Il sut reçu dans un plat bordé d'ot, & porté dans la Ville, au bruit des instrumens, jusqu'au logement des Ambassadeurs. Lorsque l'Empereur se sut retiré, ils surent traités avec les sormalités ordinai-

res ( (8). Le 1 jour du premier Rabiya, les Ambassadeurs ayant été rappelles à la Présent que Cour , l'Empereur qui s'étoit fait apporter plusieurs Schankars (59), leur dé- aux Ambush. clara qu'il avoit dessein d'en faire présent à ceux qui lui avoient amené les plus deux. beaux chevaux. Là-dessus il en donna trois aux Ambassadeurs de Mirza Uluybeg, de Mirza Baizangar & de Schak rokh. Le jout suivant, il les sit reparoître

devant lui , pour leur tenir ce discours: " Mon armée est prête à marcher vers » les frontières de l'Empire. Préparez - vous à retournet en même tems chez

(16) L'Auteur met Idoles. On feait que les Mahométans , serupuleusement attachés au cut donnent le nom d'Idoles.

(57) Des feux d'artifice.

(58) Therenot, p. 9.
(59) Schonkers ou Schangars. Ce font des récepte du Décalogue qui défend les Images, oiseaux de proie, fameux en Tartatie. On en a déja parlé.

Cccij

AMBASSADE

» vos Maîtres ». Enfuite se tournant vers Arjah (60), Ambassadeur de Siurgasmish-mirga: " Il ne me teste pas de Schankars à vous donner, lui dit-il; & quand SCHAH-ROXH. " il m'en resteroit, je ne vous en donnerois pas, de peur qu'on ne vous les prîr, » comme il est artivé à Ardeschir , ancien Ambastadeur de votre Maître ». L'Ambassadeur répondit : » 51 Votre Majesté veut me faite cet honneur, j'en-» gage ma parole que personne ne sera capable de me les prendre. A cette » condition, repliqua l'Empereur, je vous en donnetai deux, qu'on doit bien-» tôt m'apporter ».

Le 8 . les Ambassadeurs Sultan-schah & Bakschimalek furent appellés à la Cour, pour recevoir le Sankish ou le présent de l'Empereur. On donna au premier un bailin d'argent, trente robbes foutrées, vingt-quatre vestes, deux chevaux, dont l'un avoit son harnois; cent faisceaux de fléches de canne, vingt-cinq grands vases de porcelaine & mille ..... (61). Bakschi reçut les mêmes présens, à l'exception d'un Balische d'argent. On ne donna point d'argent aux femmes des Amballadeurs ; mais elles recurent la moitié autant d'étoffes que leurs matis.

B fe plaint des recus d'eux.

Le 13, les Ambassadeurs ayant été rappellés, l'Empereur leur dit : « Je ahrraux qu'il a .. pats pour la chasse. Prenez vos schankais & faites-en l'essai dans mon ab-" fence. Les schankars volent fort bien; mais les chevaux que vous m'avea » amenés sont très-mauvais ». Le fils de Sa Majesté étoit revenu ce jour-là du Pays de Nemray. Les Ambassadeurs alterent le complimenter dans son Palais, qui étoit à l'Est du Palais Impérial. Ils le trouverent assis au milieu de fes courtifans. & fa table leur parut servie comme celle de l'Empereut.

L'Empereur eft jutte à terre par am cheval.

Le premier jour du second Rabiya ils reçurent ordre d'aller au-devant de l'Empereur, qui revenoit de la chaffe. Etant montés à cheval avant la fin de la nuit, ils trouverent, à la potte de leur logement, le Khadi-mulona-vasof. avec les marques d'une grande trifteile. Sur l'empressement qu'ils eurent d'en sçavoir la cause, il leur dit à l'écart, que l'Empereur ayant été jetté à terre par le cheval que Schah-tokh lui avoit envoyé, avoit ordonné dans fon teffentiment qu'ils fussent conduits les fers aux mains dans les Villes orientales du Katay, Cet avis les jetta dans une profonde conflernation. Cependant avant continué leur marche, ils firent vingt milles pour arriver au camp de l'Empereur. Les Katayens avoient pour la nuit un enclos quarré de cinq cens toifes, fermé d'un mur de terre entre des planches. Il avoit deux portes, & le fosse d'où l'on avoit tiré la terre servoit de retranchement. Cet enclos en contenoit deux autres, ou plûtôt deux grandes tentes de fatin, qui étoient le logement de l'Empereur, chacune de vingt-cinq coudées de haut & foutenues par des piliers quarrés.

jesté, Mulana-yusof leur fit mettre pied à terre & prit les devans. L'Empereur n en appaise apprenant leur arrivée, fut sur le point de les saire arrêter. Mais Lidaii &c. pardes repreien- Jaudaji (62), deux Seigneurs qui se trouvoient avec ce Monatque, se pros-SAMORE. ternerent devant lui avec Mulana-yusof, & le conjurerent de ne pas se porter à cette extrêmité. Ils lui représenterent qu'il ne pouvoit condamner les Am-

> (60) Argdak dans le Texte François. (61) Nommés , dit l'Auteur , Sesalid & (61) Cette lacune le trouve dans l'Auteur. Jik-fu en langue Katayenne. C'est à-dire , M est impossible d'y suppléce. Chinoife.

Lorsque les Ambassadeurs furent à cinq cens pas du quartier de Sa Ma-

baffadeurs à mort sans s'exposer à des suires sacheuses, & sans donner su- AMRASSADE jet de lui reptocher qu'il avoit violé le dtoit des gens. Il se rendit à la force de ces rations, & Mulana-yufot fe hita de leur porter cerre heureufe nou- Scham-round velle. Après leur avoir pardonné, l'Empereur donna ordre qu'on leur envoyât des vivres; mais ils n'oferent y roucher parce qu'il y entroit de la chair

Le même jour, Sa Majesté monta un grand cheval noir qui avoit les pieds. Sa marche en blancs , & qu'il avoit reçu de l'Ambassadeur de Miza-ulug-beg ; mais avec la Capitaloprécaurion de faire marcher deux personnes à ses côrés. Il étoir véru d'une veste de brocard d'or à fond rouge. Sa barbe étoir renfermée dans un petir sac de fatin noir. Ses femmes le fuivoient dans fept litiéres convertes, portées par plusieurs hommes. Après elles venoit une linére beaucoup plus grande, qui demandoit jusqu'à soixante dix porteurs. L'Empereur étoir précedé à la distance de vingt toiles, par un corps de cavalerie divisé en escadrons, & suivi d'un autre qui faifoir l'arriere-garde. Il avoit autour de fa personne dix Dajis & les trois beigneurs qu'on vient de nommer. Nulana-yufof s'avança vers les Ambassadeurs, pour les averrir de mettre pied à terre & de se prostetner. Sa Majesté les trouvant dans certe tituarion, leur donna ordre de remonter à cheval & de l'accompagner. Dans la marche, il dit à Schadi-khoja; » Que les Plainter en l'

» présens qu'on me fera désormais, sur-tout les raretés, relles que les che-fait aux » vaux & les bères farouches, foient mieux choiss, si vous voulez augmenter » l'amirié que i'ai pour votre Maîrre. J'ai monté à la chasse le cheval que vous " m'avez préfenté. Il est si vicieux, & je suis si vieux, qu'il m'a jerté à terre. J'en fuis bletle. Il me refte à la main une contusion qui m'a caufé beaucoup. » de douleur; mais j'en fuis un peu foulagé depuis que j'y ai fair appliquer » beaucoup d'or «. Schadi-khoja repondit , pour se justifier , que c'eroit le cheval qui avoit toujours fervi de monture au grand Amir-timur-karkan (63), & que Schah-rokh le regardant comme une rareté, l'avoit envoyé à Sa Majesté comme le plus précieux cheval qu'il eur dans ses Erats. Le Monarque, satisfair de cette réponse, se fir apporter un schankar, qu'il lâcha sur une grue. Mais le voyant revenir sans sa proie, il lui donna trois coups sur la tête. Ensuire quittant fon cheval, il s'affir dans un faureuil, le pied pofé fur un autre, &c dans cetre situation il fit présent à Sultan-schah & à Sultan-ahmed de chacun leur schankar, sans faire la même saveur à Schadi-khoja. Il remonra austi-tôt à eheval, pour s'avancer vers la Ville, où il fut reçu du Peuple avec mille acclamations.

Le 4 du même mois, les Ambassadeurs furent conduits à la Cour, pour y recevoir leurs préfens de la main même de l'Empereur. On apporta devant ce Prince, qui étoit affis sur son trône, des tables chargées de diverses richesses, à peu près de la même natute que celles qu'on avoit déja données à Sultan-fehah & à Bakfehi-malek.

Vers le même-tems, l'Empereur ayant perdu la plus chere de ses semmes, on publia la mort de cette Princesse le 8 du premier Jonada, & le jour d'après fur marqué pour son enterrement. Le feu prit au Palais la nuit suivante, On

(63) C'est plutôt Kurkan , qui n'est autre que le fameux Timur-lot , nommé Tamerless gar nos Ecrivains,

Ccc iii

AMBASSADE

foupçonna les Astrologues d'y avoir contribué. Le principal appartement, qui avoit quarre-vingr coudées de long & trente de large, dont les colomnes étoient SCHAH RAEH, revêtues d'un admirable vernis bleu, & si grolles que quatre hommes auroient eu peine à les embrasser, sut entiérement consumé. De-là les slammes gagnerent un Kiosk de vingt brailes & s'étendirent jusqu'à l'appartement des temmes, qui étoit encore plus magnifique. Il y eur deux cens cinquante maifons de brûlees, & plusieurs personnes des deux sexes périrent dans l'incen-

L'Empereur & ses Emirs ne firent pas réflexion, observe ici l'Auteur Mahométan, que le Ciel faisoit romber sur eux cette disgrace pour les punir de leur infidelité. Au contraire, le Monarque alla se prosterner daus un Temple d'idoles (65), où il exprima fa douleur dans ces termes : " Le Dieu du Ciel est " irrité contre moi, puisqu'il a brûlé mon Palais. Cependant je n'ai commis " aucun mal. Je n'ai offense ni mon pere ni ma mere, & l'on ne peut me re-» procher aucun acte tyrannique «. Il fut si touché de cette infortune, qu'il en tomba malade. L'Auteur remarque, à l'occasion de la semme que ce Prince avoir perdue, que les Dames du Palais sont enterrées sur une montagne, où les chevaux qui leur ont appartenu sont abandonnés à eux-mêmes, dans un espace de terrain fixé pour leur nourriture. On y laisse aussi plusieurs filles & quelques Khojas du Palais , avec des provisions pour un certain nombre d'années, au-delà desquelles manquant de vivres, ils meurent à leur tour.

Départ des Ambelialeurs.

Comme l'Empereur ne se rétablissoit pas de sa maladie (66), le Prince son fils suppléant à les fonctions, donna l'audience de congé aux Ambassadeurs. Depuis ce jour jusqu'à leur départ, ils ne reçurent plus leur subsistance de la Cour. Enfin étant partis de Kambalik le 15 du premier Jomada, ils furent accompagnés par les mêmes Dajis qui les avoient amenés, & rraités sur leur route comme ils l'avoient été en venant à la Capitale. Ils arriverent, le premier jour de Rajab, dans la Ville de Nikian (67). Les Magistrats vinrent audevant d'eux; mais, par un ordre exprès de l'Empereur, ils les dispenserent de la visite ordinaire du bagage, & le lendemain ils les traiterent avec beaucoup de magnificence.

Cours de leurs BIATCHC.

Le 5 de Schaaban, les Ambassadeurs arriverent au bord du Karamuran, & le 242 Kamju (68), où ils avoient laisse une partie de leurs domestiques & leur gros bagage. Les chemins du Mogolistan (69) n'étant pas sûrs, ils furent obliges de passer dix mois dans cette Ville , d'où ils partirent le 7 de Zu'lkaadek. Ils arriverent le 9 à Sokju (70). Les Ambassadeurs d'Ispaham & de Chiras en Perfe, qu'ils trouverent dans cette Ville, leur apprirent qu'ils avoient eu de grandes difficultés à furmonter dans la route. Cette nouvelle crainte les arrêta quelque-tems à Majus. Ils se déterminerent à partir, dans la pleine-Lune de Moharram de l'année 825 (71). Après quelques jours de marche ils arrive-

(64) Thevenut, whi sup. p. 11. (61) Erreur ou malice de l'Auteur, car l'Empereur fit sans doute ses dévotinns dans un des Temples Impérioux de Peking, qui font fans flatues & fans idoles. (66) Il mourut dans le cours de l'année, &

praisemblablement de la même maladie.

(67) On ne tenuve pas ce nom entre les Décembre 1411, un jeudi,

Villes de Pe-che-li, ni entre celles de Schan-fi. Il n'y en a pas même qui en approche. (68) Ou Kan-chen dans Schen-fe

(69) C'est-à-dire, le Pays des Mogols. (70) Se-chen nu Su-chen , à l'extrémité occidentale de la grande muraille.

(21) Leur voyage avoit enmmencé le 25

rent à Karaul, où leur bagage fut visité. Ils se remirent en marche le 19, & AMBASSADE pour éviter les obstacles dont la guerre sembloit les menacer, ils prirent leur roure au travers du Defert (71), où la difette d'eau les incommoda beaucoup, Schan-Rornjusqu'au 16 du premier Rabiya qu'ils en sortirent heureusement. Le 9 du dernier Jomada ils arriverentà Khoten (73), & le 16 de Rajeb à Kachegar. Le 21, ils se separerent, un peu au-delà d'Endkoyen (74). Les uns prisent la roure de Sanarkand , & les autres celle de Badagichan. Les Ambailadeurs de Schahrokh arriverent au Château de Schadman le 21 de Schaaban ; à Balk, le pre- Hent-

mier de Ramazan, & le 10 à la Cour de ce Prince (75). On a trouvé dans ce curieux Journal une grande variété de remarques, fur Remarques far la magnificence des Chinois & fur le cérémonial qu'ils observent dans les ce Journal audiences des Ambassadeurs; car leurs usages sont presque les mêmes aujourd'hui. Ces Observations de l'Auteur répandent aussi quelque jour sur le voyage de Marco-polo à Khanbalu, par la petite Bukkarie, & par Kampion, qu'on reconnoît clairement pour Kamju. Il doit paroîrre fort fingulier que l'Auteur ne dise rien de la grande muraille de la Chine, quoique les Ambassadeurs dullent l'avoir passee pour se rendre à Su-cheu, & qu'on ne puisse supposer qu'elle eût échapé aux yeux de tant de personnes dont leur train étoir composé-Mais il faut considerer que ne l'ayant vue précisément qu'à son extrêmité, en traversant apparemment le Fort de Khya-yu-quan, ils pouvoient l'avoir prise pour un simple mur qui servoit à la défense de cette Place. Au lieu que Polo devoit l'avoir passée plusieurs fois dans d'autres endroits où elle étoit entière, & qu'entendant la langue du Pays, avec la liberté que les Ambassadeurs n'avoient pas d'observer tranquillement les circonstances, il n'y a pas d'autremaniere d'expliquer ses omitions que celle qu'on a lue dans son article.

## CHAPITRE V.

Voyages d'Antoine Jenkinson, de Russie à Boghar ou Bokhara.

### INTRODUCTION.

ENKINSON étoit un Négociant fort éclaire dans la profession (76), Camferde repa que la Compagnie Angloise de Moscovie envoya, par la voie de Russie, à pede Jenkinske Boghar ou Bokhara, dans la grande Bukkarie, pour y jetter les fondemens d'un Commerce durable, s'il le jugeoit avantageux & commode. Il partit de Gravesend le 12 de Mai 1557, à la tête d'une Flotte de quatre grands Vaiffeaux, & commandant particuliérement le Prime-rose, dans lequel étoit avec lui Osep-nepea Gregoriwich, Ambassadeur de Russie, qu'il avoir ordre de re-

(71) Probablement par le Lac de Lop, an Riviere de Sir. Sud de la petite Bukkarie. (75) C'est-à-dire, à Herat. Voyez. Thrus-

(75) La même Ville que Hosan . Koson nos , p. 11. 6 faiv.

(86) Hakluye l'appelle , ce vaillant , ce (74) C'est probablement Enghien , sur la sage & ce respectable Négociant.

INTRODUC-TION.

conduite dans sa Patrie. Après avoit fait le tour de la Norverge, il arriva le 11 de Juillet à Saint Nicolas en Russie, d'où il se rendit à Moscou. Le Czat lui ayant accordé des Lettres de tecommandation pour différens Princes , dont il devoit traverser les Etats, il se mit en chemin pour Boghar, accompagné de Johnson, de Robert Johnson & d'un Tartare-Tolmach (77), qui portent tous trois, dans fa Relation, le titre de domestiques, avec diverses fortes de marchandises,

tieftic premier mei ait vinie les wuic.

Ce Voyageur est le premier qui aut pénetré, par cette voie, dans le Pays des not ant vinité les Tartares-Ufbeks. Il n'y a pas même long tems que les Russiens ont entrepris de suivre son exemple, & jusqu'à présent leurs tentatives ont manqué de succès. Jenkinson sit ensuite trois autres voyages en Russie, dans l'un desquels il éroit revêtu de la qualité d'Ambassadeur de la Reine Elisabeth. Les Relations de ces voyages futent envoyées, en forme de Lettres, à la Compagnie de Mof-

I June 4L

Unité de fou covie & à quelques Particuliers. Hakluyt & Purchas n'ont pas manqué de les inferer dans leurs Recueils, patce qu'elles contiennent un grand nombre d'obscrvations curieuses, & qu'elles tirent un prix particulier des latitudes, que l'Auteur observa soigneusement dans les principales Places qu'il eut l'occasion de visiter. Nous commencetons ici fon Journal à Moseou, ou plutôt à Astracan (78), & le refte fera renvoyé à l'article de la Russie. Richard Johnson s'étant procuré à Boghar diverses lumières sur la route de cette Ville au Katay, nous les joindrons à cet article, comme un Appendix qui lui convient, avec les éclaircissemens qui surent donnés à Ramusio par Haji-mehemes , Négociant de Petfe.

# Voyage de l'Autenr sur la Mer Caspienne & à Urgenz.

au-dellous, le Kama fe jette dans cette Mer. On nomme Vachen tout le Pays

JENEINSON. 1558. Depart de Mof-€ou.

E 10 d'Août 1558, Jenkinson partit de Moscou par eau. Le 29 il atriva L is od Aout 1550, Jenningon panta conquife depuis neuf ans fur les Tartares. De-là on ne rencontre aucune autre Ville de Commerce jusqu'à la Kazan. Mer Caspienne. Jenkinson ne quitta Kazan que le 13 de Juin. Quinze lieues

Pays de Vachen.

qui est à gauche dans cet intervalle. Ses Habitans sont idolâtres. A droite, de l'autre côté du Kama, est la Nation des Chermifes, moitié Payens & moitié Mangat. Tartares. Enfuite tout le Pays qui est à gauche jusqu'à la Ville d'Astracan, & tous les bords de la Mer Caspienne jusqu'aux Turkomans, se nomment Mangat (79) ou Nogay. En 1558, tandis que l'Auteur se trouvoit à Altracan, les guettes civiles, la famine & la peste firent de grands ravages dans cette eontrée. Il y périt plus de cent mille hommes , & Jenkinfon remarque que leur

malheur caufa beaucoup de farisfaction aux Russiens. Depuis le Kama jusqu'à Astracan, tont le Pays qui est à droite du Volga Erim on Crimée. se nomme Krim (80). Les Habitans sont attachés au Mahométisme & vivent comme les Nogays. Ils font fans celle en guerre avec les Ruffiens, contre lefquels ils font protegés par les Turcs. Le 28 de Juin , Jenkinson vit les ruines

(77) Peut-être est-ce une erreur pour Kel- 1ion-

(79) C'eft le Pays des Mankats , nommés mach on Kalmuk. (78) Ce qui regarde le voyage de Moscou autrement Karakalpaks. à Aftracan n'entrera ici que pour introduc-(80) C'eft ce que nous nommons la Crimée.

d'un

d'un Château de Krim , fur une montagne , à cinquante-un degrés quarante- Janeinson. fept minutes de laritude, vers la moitié du chemin entre Kazan & Astrakhan, qui font à deux cens lieues l'un de l'aurre. Le 14 de Juillet, après avoir passé par l'ancien Astrakhan, qui n'est plus qu'un vieux Château sur la droite, il klass arriva au nouvel Aftrakhan, conquis par le Czat en t 552. Cette Place est la derniere qu'il ait enlevée aux Tartares vers la Mer Caspienne (81).

La Ville d'Astrakhan est siruée dans une Isle, sur le revers d'une colline. Description de Elle a . dans l'interieur, un Château dont les forrifications font de terre & khan de bois, mais qui n'étant, ni beau, ni régulier, seroir peu capable de défense si l'on n'y entretenoit une bonne garnison. La Ville est environnée aussi d'un mut de terre. Les maifons, à l'exception de celle du Gouverneur & d'un petit nombre d'autres, font balles & miférables. Le pain & la viande étant fort tares dans le Pays, les Habitans ne se nourrissent que de poisson, sur-tout de chair d'esturgeon, qu'ils suspendent dans les maisons & jusques dans les rues pour la faire fecher. Aussi la Ville est-elle infectée d'une prodigieuse quantiré de mouches & l'ait y est-il fort mauvais. Pendant la peste & la famine, dont Defrussion des on a parlé, les Tartares-Nogays eurent recours à la charité des Russiens leurs Tartares Nogays. ennemis; mais ils en reçurent si peu d'affistance, qu'il en mourut un trèsgrand nombre dans l'isle. Le reste sur vendu ou chasse par les Habitans. C'étoir une occasion favorable pour les converrir au Christianisme, si les Russiens mêmes eutlent été meilleurs Chrétiens. L'Auteur auroir pû acheter, pour un pain de trois fols, des milliers de jolis enfans, si la prudence ne l'eût obligé lui-même de ménager ses vivres. Le Commerce est peu considerable à Astrakhan, quoiqu'il y vienne des Marchands en assez grand nombre.

Les principales marchandises Russiennes sont des cuirs touges, des peaux Commerce d'A. de mouron rouges, des ustenciles de bois, des selles & des brides, des cou- ftraktan, teaux & des bagarelles de la même nature, du bled, du lard & d'autres provifions. Les Tartares y portent diverses sortes d'étoffes de soie & de coton. Les Persans viennent de Schamakki avec du gros fil à coudre, des ceintures de

foie, des Krallos, des cottes de maille, des arcs, des épées, &c. Ils apportent quelquefois autli du bled & des noix; mais tout en si petite quantiré, qu'il n'y a aucune forte de Commerce qui mérite qu'on s'y attache. L'Isle d'Astrakhan est dépourvue de bois & de pâturages. La terre n'y est pas plus propre à porrer du bled. Sa longueur est de douze lieues, sur trois de largeur, à quarante-sept degrés neuf minures de latitude (82). Jenkinson s'embarqua le 6 d'Août sur le Volga, accompagné de quelques L'Ameurs'em-

Tarrares & de quelques Persans. Il se chargea du soin de la navigation, parce ga. que cette Riviere ett fort rortueuse & remplie de basses vers l'embouchure. Le 10 il entra dans la Mer Caspienne, à l'Est du Volga, qui s'y décharge par sept bouches, à vingt lieues d'Astrakhan, & quarante-six degrés vingt-sept minutes de latitude (83).

Le vent étant affez fort, il rangea la Côte Nord-Eft; & portant l'espace de Mentre dans la Mer Caspiennes. fept lieues au Nord-Est-quart-d'Est, il arriva dans une Isle nommée Akkurgar, " Ifict d'Akk its

où l'on découvre une assez haute montagne, qui est une fort bonne marque gas & 6 Banta-(81) Purchas , Vol. III , p. 151,

(81) Pilgrimage de Purchas, p. 231.

(82) Olearius dit quatre minutes. Tome VII.

Ddd

JENKINSON. 1558.

de mer. A dix lieues d'Akkurgar, vers l'Ett, est une aurre Isle, nommée Bawhiata, beaucoup plus haute que la premiere. L'espace qui est entre ces. deux isles forme une grande baye, qui se nomme la Mer bleue. De-là, porrant au Nord-Eit-quare de Nord avec un vent contraire, l'Auteur, après avoir fait dix lieues, fur obligé de mouillet fur une braffe de fond, fans pouvoir avancer jusqu'au 15. Il essuya dans cette situation un violent orage du Sud-Est. Ensuite le vent étant devenu Nord, il fit ce jour-la dix lieues au Sud-Est. Le 17 il perdit de vue la terre & ne fit pas moins de trente lieues. Le lende-

Me de Bausties - main en ayant fait vingt , avec un détour à l'Eft , il eut la vûe d'une Isle nommée Baughleata (84), à foixante-quatorze lieues de l'embouchure du Volga, quarante-fix degres cinquante-quatre minutes de latitude (85); le gissement de la Côre Sud-Est-quart de Sud, & Nord Ouest-quart de Nord. La pointe de cette Isle est célebre par le Tombeau d'un faint Tarrare, où les Mahométans vont faire leurs dévotions (86).

Riviere de Jaik. Scrachik.

Le 19, tournant au Sud-Est, il fit dix lieues & passa devant une Riviere nommée Jaik, qui prend fa source en Siberie, près de Khama, & traverse Ville nommée tout le Pays des Tarrares-Nogays. A la distance d'une journée dans cette Riviere, on trouve une Ville nommée Serachik (87), qui appartient au Mursa Smille, le plus grand Prince du Pays de Nogay, & maintenant ami des Rufsiens. Ce Pays eit sans Commerce. Les Habitans n'ont pas d'autres richesses que leurs bestiaux . & vivent de leurs brigandages.

Danger done l'Amest eft de-

Brić.

Le 20, tandis que la Barque étoit à l'ancre devant l'embouchure du Jaik ». tour l'équipage étant à terre, excepté Jenkinson qui étoit indisposé, & cirq Tartares, dont l'un, qui se nommoit Ai, passoit pour un faint homme parce qu'il avoit fait le pélérinage de la Mecque, on vit paroître une autre Barque, chargée de trente hommes bien armés, qui se disposerent à monter à bord. Azi leur demanda ce qu'ils desiroient, & fit sa prière au Prophéte. Un fentiment de respect arrêta ces inconnus. Ils se donnerent pour des Gentilshommes bannis de leur Pays, qui vouloient scavoir s'il ne se trouvoit pas, dans la Barque, quelque Ruttien ou d'autres Kaffres (88); c'est le nom qu'ils donnent à tous les Chrétiens. Mais le dévot l'élerin ayant juré hardiment qu'il n'y en avoit aucun, ils ne balancerent point à se retirer. L'Auteur obferve qu'il dûr ainsi sa conservation, & celle de ses gens & de ses marchandises, à la fidélité d'un Tartare. Il se hâta de lever l'ancre, & le même jour il fit feize lieues, en tournant au Sud-Eft-quart de Sud.

Le 11, il traversa une Baye large de six lieues, après laquelle il doubla un Riviere d'Yem. Cap qui a deux Isles au Sud-Est. La terre se retire ensuite au Nord-Est, &c forme une autre Baye dans laquelle tombe la grande Riviere d'Yem, qui. prend sa source dans le Pays de Kolmak (89). Jenkinson passa trois jours à l'ancte. Le 25 il fir vingt lieues avec un bon vent, & palla près d'une Isle basse, dont les environs offrent beaucoup de sables & de bas fonds, & qui a une

> (\$4) Il faut faire attention que l'Auteur est Anglois, & qu'il écrit par couléquent à l'Angloife. Ce nom écrit comme il est, revienéroit à Bagliete dans notre langue (85) Quinze minutes plus Sud que l'embouchure da Volga.

(86) Purchas, shi fup. p. 134. (\$7) Serakseke dans Purches , ibid. (88) Caphars dans l'Original. Kafr eft un mot Arabe , qui fignifie Infidelle. (89) C'eft plutot le Pays des Kalmuks.

grande Baye au Nord. De-là il fit dix lieues en tournant au Sud, pout trou- Jankinson. ver plus d'eau. Enfuire ayant fait quelques lieues Elt-Sud-Eft, il eur la viie du Continent, qui n'offre en cet endioit que des montagnes pointues. Il fuivit la Côte pendant l'espace de vingt lieues, trouvant la retre plus haute à mesure qu'il avançoit.

1558.

Le 27 il traversa une baye, dont la Côte Sud paroissoir la plus haute; & de-Il il gagna une pointe fort élevée, où il esfuya un violent orage qui dura rrois jours. De ce Cap, il s'avança vers un Port, qu'il nomme Mangujlave. Le lieu où il fe propofoit de prendre terre est au tond d'une Baye de douze lieues, à pullave. l'extrêmire la plus méridionale de la Met Caspienne (90). Mais il fut pousse, pat un orage, de l'autre côté de la Bave, vis-à-vis Manguflave, dans une rade où l'on n'avoit jamais vù arriver de Navire ni de Batque.

Il envoya quelques-uns de ses gens au rivage, pour sçavoir du Gouverneur Marrais traite-

s'il pouvoit debarquer en sûreté les marchandifes. , & trouver des chameaux mens que l'Au teuryreçoit. pour les transporter à Sellique, qui étoit éloigné de vingt-cinq journées. Ses Députés étant revenus avec de belles promesses, il débarqua le 3 de Septembre, On lui fit d'abord un accueil fort civil. Mais il ne fur pas long-tems à découvrir la mauvaife disposition de ses hôtes. C'étoient des différends, des larcins ou des demandes continuelles. Ils firent monter au double le prix des chevaux, des chameaux & des vivres. Ils forcerent les Anglois d'acherer leur eau. Enfin, l'on convint que pour la charge de chaque chameau, qui n'étoit que d'environ mille livres de poids, on donneroit trois cuirs de Ruille & quatre écuelles de bois. Le droit du Prince ou du Gouverneur fut d'un neuvième & de deux septiémes. L'Auteur observe que ces l'euples ne connoissent pas l'usage de la monnoie.

Il partit le 14, avec une caravane de mille chameaux, & dans l'espace de Pays de Timux; cinq jours, il arriva fur les terres d'un l'rince nommé Timur-fultan, Gouver-fultan, neur du Pays de Mangullave , où l'orage l'avoir empêché de débarquer. Il fir en chemin la rencontre de quelques Tartares, qui ouvrirent ses balles au nom de leur Prince & qui prirent le neuvième des meilleutes marchandises (91). Après avoir inutilement disputé contreux , Jenkinson prit le parti de se rendre au camp du Prince, pour implorer sa protection & lui demander un pas- et Prince. seport, à la faveur duquel il pût traverset son Pays sans être volé par ses Sujets. Il fut reçu fort civilement. Le Sultan lui accorda fa demande, & donna ordre qu'il fut bien traité, avec de la chair & du lait de jument ; cat on ne connoît pas l'usage du pain dans cette région, ni d'autre liqueur que le lait, à l'exception de l'eau. Pour les dédommager de ses marchandises, qui montoienr à quinze roubles (92), il lui fit présent d'un cheval qui en valoit sept. Jenkinson sut charmé d'avoit obtenu le passeport à si bon marché, sur-tout lorsqu'il apprit que ce Prince étoit un véritable Tyran & qu'il avoit donné des ordres cruels contre les Anglois s'ils euffent manqué à lui rendre vifite, Il tenoit fa Cour en pleine campagne, fans Ville & fans Château. Jenkinfon Cour de Timus

<sup>(90)</sup> Certe cirennstance fait juger, autant nous le prendrions pour Minkishlak, dont que le cours & l'étaignement de la Riviere d'Iem , que Mangustave doit être plus au Sud qu'il n'est placé par l'Auteur forsqu'il le met à quarante-cinq degrés de latitude 1 faus quoi

parle fouvent Abulghazi. Voyez es-deffus. (91) Pilgrimage de Purchas , p. 235. (91) Monnoic Ruffienne.

#### HISTOIRE GENERALE

JENKINSON. 1558.

296

le trouva dans une perite maison ronde, composée de roseaux, couverte de feutre & tendue d'une tapisserie. Il avoit près de lui le Pontise du Pays, que l'Auteur nomme le grand Metropolitain, & d'autres Chefs de la Nation, Ils lui firent diverses questions fur son Pays, fur ses loix & sa religion, & sur les motifs de son voyage.

Defert de trente journées,

La caravane ayant eu la liberté de continuer sa marche, traversa un Desert de trente journées, fans rencontrer aucune Ville, ni rien qui eur l'apparence d'habitation. Les provisions manquerent, & l'on fut réduit à vivre de la chair. des bêtes de charge. Jenkinson tua un chameau & un cheval. On n'avoit pour boire que de l'eau faumache, tirce de quelques puits fort profonds, qui étoient éloignes de deux ou trois journées l'un de l'autre. Le 5 d'Octobre (93) on arriva près d'un Golfe maritime, où l'on eut le bonheur de trouver de l'eau fraîche. Mais il s'y présenta des Officiers du Prince des Turkomans, qui prirent pour droits sur les marchandises un vingr-cinquieme & deux neuvièmes , au nom du Prince & de ses freres. La caravane s'arrêta un jont entier dans le même lieu pour s'y rafraîchir.

La Riviere d'Oxus (94) se jettoit autresois dans ce Golse; mais elle va se décharger à présent dans l'Ardak (95), qui après avoir coulé au Nord l'espace de mille milles, se dérobe à la vue dans des passages souterrains qui ont plus de cinq cens milles de longueur, & reparoît enfin pour se jetter dans le Lac du Katay (96).

Chireau de Sel-Saure.

La caravane se remit en marche le 4 d'Octobre (97). Le 7 elle arriva à Sellizure (98), miférable Château situé sur une montagne, où résidoit Azim-Audience que khan (99) avec trois de ses freres. Le 9, Jenkinson ayant reçu ordre de paroître devant ce Prince, lui présenta les Lettres de l'Empereur de Russie, & Princele neuviéme de ses marchandises. Il sur reçu civilement & traité avec de la chair de cheval fauvage & du lait de jument, fans pain. Le lendemain, ayant reparu devant le Sultan, fur un nouvel ordre, il répondit à diverses questions touchant les affaires de Russie & d'Angleterre. A la fin de cette audience on lui

If fe rend à Urgena.

remit un passeport, qu'il appelle des Lettres de sauf-conduit. Il partit, le 14, de Sellizure; & le 16 il arriva dans une Ville nommée Urgenz (\*), où il paya les droits pour lui-même & pour ses gens, pour ses chevaux & pour ses chameaux. Il y passa un mois, & dans cet intervalle il recut ordre de paroître devant Ali-fultan, frere du Khan (1) & Prince de ce Pays, qui revenoit d'une Ville du Khorazan, fur les frontieres de Perse, dont il avoit fait depuis peu la conquête. Il lui présenta les Lettres de l'Empereur de Ruffie (2). Ce Prince le traita civilement & lui donna des Lettres de fauf-con-

(93) Ce doit être le 4.

(94) Le Jihan ou l'Amu.

(95) C'eft apparemment le Khefel , qui coule par Tak ou Dok , comme dans l'Ardak

(96) L'Aureur fut mal informé for ce point, ear oo a vu ci-deffus que cette Riviere le jette dans le Lac d'Aral , à foixante milles au Nord de Tak

(97) Ce doit être le s.

(98) On trouve à la marge, dans Hakluyt & dans Putchas , Sellizare ou Schayzare comme le nom de cette Place. Peut-être Selliyere n'est-il autre choie que Salifaray, maifon de plaifance.

(99) Oo lit Hadfim on Hajim, dans la Traduction de l'Histoire d'Abulghazi, Mais ce Prince réfidoit à Wazir.

(\*) On a donné ci-deffus la description de cette Ville , d'après Jenkinson.

( 1 ) Il éroit cousso du Khao.

(1) Pilgramage de Purchas, p. 136 & fuiv.

dnir. Les principales marchandises d'Urgenz viennent de Perse & de Boghar; mais elles n'en méritent pas plus d'attention.

JINKINSON. 1558. tes de Pays,

Tout le Pays qui s'étend depuis la Mer Caspienne jusqu'à Urgenz, porte le Kom & propriénom de Terre des Turkomans. Les Habitans n'ont pas d'autre logement que des

Autorité és

tentes. Ils font errans, en fott grand nombre, avec leurs chevaux, leurs chameaux & leurs moutons, qui sont d'une grossent extraordinaire, & dont la queue pese jusqu'à soixante & quatre-vingt livres. Ils sont Sujets du Khan & de ses cinq freres. L'Auteur remarque que ces cinq fretes ont peu de soumisfion pour leur aîné, & qu'en général les ordres du Khan ne sont tespectés que Khan & de ses dans les Pays où il commande immédiarement. Chacun de ses freres se croit Souverain dans ses propres tetres & cherche à détruite les autres , parce qu'étant nés de différentes meres, la plùpart esclaves, ils connoissent peu le lien de la Nature. Ils ont chacun quatre ou cinq femmes, fans compter les concubines, avec lesquelles ils menent une vie fort déreglée. Lorsqu'ils se sont la guerre, celui qui se trouve le plus soible se retire dans le Desert, pour y piller les pasfans & les catavanes, jusqu'à ce qu'il air rétabli ses forces & qu'il puisse tenir la campagne. La plupart des chevaux & des moutons du Pays font fauvages. Les Habitans emploient des faucons pour prendre les chevaux (3).

### 6. I L

## Voyage de l'Auteur, d'Urgenz à Boghar, & son retour.

TE fut le 16 de Novembre que Jenkinson partit d'Urgenz, avec les précaurions nécessaires pout la suteté de sa route. Après avoir suivi l'Oxus l'Artick. pendant l'espace de cent milles, il passa une grande Riviere, qu'il nomme Ardok. On lui fit payer un petit droit au passage. Le 7 de Décembre il arriva à Kait (4), Château de la dépendance du Sultan Siramet (5). Ce Prince ngagne le Sulavoit resolu de piller tous les Chrétiens ; mais redoutant le Prince d'Urgenz un de Kon pas fon frere, qui avoit conseillé à Jenkinson de lui envoyer un présent, il se contenta de cet hommage & d'un cuir touge de Russie qui lui fut payé pour chaque chameau. Ses Officiers reçurent auth quelques présens de peu d'impotrance. La nuir du 10 de Décembre, tandis que la caravane étoit en pleine marche, on vit paroître quatre hommes à cheval, que cette course nocturne rendit apparemment suspects. Jenkinson les sit saisur & les envoya liés au Sultan de Kair. Ce Prince leur fit confesser, à sorce de menaces, qu'ils appartenoient à un Prince banni, qui s'éroit posté à trois journées de distance, dans le dessein de piller la caravane. Auffi-tôt il envoya quatre-vingt hommes à Jenkinson, pour lui servir d'escorte. Le 15 au marin ce petit corps prir les devans, sous prétexte de nétoyer le Defert ; mais quatre heures après il revint au grand galop ; & le Chef déclarant aux Voyageurs qu'il avoit découvert les traces d'un grand nombre de chevaux, leur demanda ce qu'ils vouloient lui donnet pour les escorter plus loin. Le marché ne s'étant pas conclu, il rejoignit le Sultan avec sa troupe; ce qui fit juger aux Marchands de la caravane que toute cette avan-

De emoi it sit

(3) On a vû ci-dessus la descripcion de cette chasse.

4) Kaite dans l'Original. C'elt Kat , dont on a déja parlé.

(1) Peut-être Sariahmed.

Dddiii

J.RAINSON, ture n'étoit qu'un artifice, & que le Sultan avoit part lui-même au complot. Lorfque l'escorte eut disparu , quelques Tartares qui passoient pour Saints ,

Si prittira n de queiques lana-

parce qu'ils avoient fait le voyage de la Mecque, tuerent un mouton, dont ils brulerent les os; & milant la cendre avec le fang, ils écrivirent certains caracteres, avec quantité de ceremonies & de paroles mysterieuses. Ils prétendoient avoit decouvett pat ce charme qu'ils rencontreroient des voleurs, mais qu'ils autojent le bonneur de les vaincte (6). Jenkinson & ses gens n'ajouterent aucune foi à leur prédiction. Cependaut ils en reconnurent bien-tôt la vetité. La prayancée Trois houses après, on apporçut trente-neuf cavaliers bien armés, qui s'avan-

1 mearett atta. Cotent vers la caravane & qui avoient à leur tête le Prince banni. Ils exhorterent les Voyageurs à se rendre, avec menace de les détruire s'ils entreprenoient de rélitter. Mais les trouvant disposés à se défendre, ils commencerent un combat qui dara depais le matin jufqu'à deux heures de nuit. Il y eut beaucoup de monde tué ou blesse de part & d'autre. Les chevaux & les chameaux ne farent pas plus épargnés. Entin les brigands étoient fi bien armés & se servoient si bien de leurs teches, que la victoire n'auroit pas balancé si long-tems fans le secours de quatre mouiquets, avec lesquels Jenkinson & ses gens leur main. Elle fur acceptée. La caravane se polta sur une éminence, où elle se fit un rempart de ses marchandises; & l'ennemi campa si près qu'il n'étoit qu'à

Trave pour la ôterent la hardielle de s'approcher. Ils proposerent une treve jusqu'au lendela pottée de l'arc. Mais dans cette fituation il coupoit l'eau aux Marchands; ce qui leur caufa d'autant plus de chagtin qu'eux & leurs bestiaux n'avoient pas bû depuis deux jours.

Tandis qu'on veilloit foigneusement de part & d'autre, le Prince banni fit

proposer vers minuit, au Baicha de la caravane, de s'avancet dans l'intervalle

Propositions des designate.

> des deux camps, pour y recevoir ses propositions. Le Bascha répondit qu'il se garderoit bien de cette imprudence, mais qu'il enverroit volontiers un de ses gens, à condition que le Prince & sa troupe jurassent par leur Loi d'observer fidellement la treve. Le ferment fut prononcé à fi haute voix, qu'il fut entendu de tout le monde. Alors on ne fit pas difficulté de députer un faint Homme de Pedemodent la catavane. L'Agent du Prince lui dit que fon Maître & fes compagnors étoient des Buffermans (7), qui demandoient qu'on leur livrât les Caffres cu les Infidéles (c'est à-dire les Chrétiens), avec toutes leurs matchandises, & qu'à cette condition ils promettoient de laisser passer librement la caravane ; mais qu'autrement ils ne feroient de quartier à personne. Le Bascha, informé de cette demande, répondit qu'il n'y avoit pas de Chrétiens dans la caravane. ni d'autres Etrangets que deux Turcs; mais que supposé qu'il y en eût, il étoit réfoln de mourit plûtôt que de les livter; & qu'à l'égard de la menace, il fe-

les Concuents

toit connoître le lendemain qu'elle étoit peu capable de l'effrayer. Les voleurs emmenerent le faint Homme, malgré leur ferment, & firent enmenaura pens tendre plusieurs fois le cri d'Ollo, ollo (8), comme un témoignage de victoire. Les Anglois en furent d'autant plus allarmés, qu'ils avoient fujet de eraindre quelque trahifon. Mais tous les mauvais traitemens des voleurs ne

des Marchands.

(6) Voyez ci-deffus une superstition de (7) Des Moffemans, ou plus proprement, cette nature, dans le Journal de Rubruquis. 11 des Mostems paroît que Jenkinfon y ajouta foi après l'éve-(8) C'eft fans doute Allan , Allah , écrit nement. à l'Angloite.

purent arrachet la verité de la bouche du faint Homme, ni lui faire même déclarer combien il y avoit eu de personnes ruées ou blessées dans la caravane. Le matin du jour fuivant, lorsqu'ils la virent disposée à se detendre, ils proposerenr un accommodement. Leurs demandes, à la verité, furenr excettives. Ils exigerent neuf vingtiemes de plusieurs fortes de marchandises, avec un chameau pour les porter. La plupart des Marchand, n'étant pas disposes à recommencer le combat, sur-rout ceux qui n'avoient pas beaucoup à perdre, les autres se virent dans la nécessité de subit une loi si dure. On livra les marchandises

aux voleurs. ils partirent, & la caravane continua fa marche (9). Le foir elle arriva fur le bord de l'Oxus, ou elle passa le jour suivant à faire bonne chere, de la chair des chameaux & des chevaux qui avoient été tués dans le combat. Enfuite se remettant en marche, dans la crainte de rencontrer d'aurres voleurs ou les mêmes, elle quirra la grande toute qui fuit le cours de la riviere, pour traverser un Desert sabloneux. Après quatre journées faugantes, elle trouva un puits d'eau fott faumache, & les provisions étant épui-tées, on sur obligé de tuer des chameaux & des chevaux pout y suppléer. Le danger se renouvella aufli de la part des voleurs. Dans une nuir fort obscure, Autre diagratandis que rout le monde étoit livré au fommeil, des cavaliers inconnus enleverent quelques personnes qui s'étoient endormies à l'écart. On entendit poufser des etis. Les Marchands ayant chargé aussi-tôt leurs chameaux se hâterent de partir & firent beaucoup de diligence pour rertouver l'Oxus (10), où leurs allarmes cefferent parce que cette Riviere les metroir à couverr. Le reste du Lacaritage atvoyage fur affez tranquille, jusqu'au 23, qu'ils arriverent à Boghar dans la the à buglan Badrie.

Boghar (11) est une grande Ville, qui n'a pour désense qu'un haut mur de Déscrition de terre. Le Château, où le Khan fair fa relidence, occupe un riers de la Ville. Il cette Ville. est de pierre de raille; mais la plûparr des autres édifices sont de terre. L'eau d'une perite riviere, qui traverse Boghar, engendre des vers aux jambes. Les liqueurs fortes y fonr défendues , par une loi du grand Ponrife , dont les ordres sont plus respectés que ceux des Khans. Il les dépose même à son gré, Jen-

kinfon fur remoin du forr tragique d'un de ces Princes, que le Pontife tua pendant la nuit. Le Khan de Boghar n'a pas plus de richetles que d'autoriré. Il leve le dixième fur routes les marchandiles qui se vendent ; & dans ses besoins , il emploie la force pour les prendre à crédit. Ce fur par cette méthode qu'il pava

dix-neuf pièces de Kerfey qu'il avoit achetées de l'Aureur. Le Pays de Boghar étoit anciennement foumis à la Perfe, & l'on y parle en- Ent du l'art. core la langue Perfane. Il cst continuellement exposé aux atraques des Tartares, qui prennent droit de quelques différends de Religion pour y porter la guerre. Leur principal sujet de haine vient du refus que sont les Boghariens de se taser la levre superieure. On ne connoîr aucune monnoie d'or à Boghar; & l'unique monnoie d'argent est une piece d'environ douze sols, qui monte ou baille au gré du Khan. Comme ces altérations sont fréquentes & qu'elles arriwent fouvent deux fois dans le cours d'un mois, on emploie plus volontiers, dans le Commerce, une monnoie de cuivre qui se nomme Poule, & dong cent sont la valeur de la piece d'argent.

(9) Purchas, p. 138. (10) Il faut supposer que la caravane rencontroit cette Riviere en divers endroits. (11) Ou Bekbara, Voyrz ci-dejni.

#### HISTOIRE GENERALE

JENEINSON.

400

1555. Jenkinion eft tren reçu da Kian,

Le 16 de Décembre, Jenkinson reçut ordre de patoître devant le Khan de Boghar, auquel il présenta les Lettres de l'Empereur de Russie. Ce Prince le recut avee bonté & lui fit servit des tafraîchissemens en sa présence. Il continua de lui accordet des audiences familieres, dans lesquelles il lui faifoit diverses questions sur la puissance de l'Empereur d'Allemagne & sur celle du Grand-Ture. Il s'informoit aussi de la religion, des loix & des forces de l'Angleterre. Il prenoir plaifir à se faire apporter les mousquets des Anglois, pour les faire tirer devant lui & pour apprendre lui-même l'exercice de cette arme. Mais après tout, remarque l'Auteur, c'étoit un vrai Tartare, si peu délicat sur les loix de la bonne-foi & de l'honneur, qu'il partit pour la guerre fans avoir payé ee qu'il devoit aux Marchands. A la verité il laiffa des ordres pour le payement de Jenkinson; mais il fallut consentir à la diminution d'une partie de la detre , & prendre des marchandises du Pays pour le reste. Cependant il méritoit quelque éloge, pour avoir envoyé, à l'arrivée de la caravane, cent foldats contre les brigands qui l'avoient atraquée. Ils en tuerent une partie & ramenetent quatre prisonniers, deux desquels avoient été blessés pat les armes à feu des Anglois. Après les avoir fait voir à Jenkinson, le Khan donna ordre qu'ils fussent pendus à la porte de son Palais, pour servir d'exemple, & sit restituer à l'Auteut une partie de ses marchandises, qui avoient été reprises avec eux (12).

Commerce de Boghar,

Li ville de Boghar est asses fréquencies par les caravanes du Karay, de l'Inde, de la Persé, de Bassé, 13), de Russiles de plusicurs autres régions; mais les Marchands sons si pauvres & les marchandises is peu considerables, que ce Commencementire peu d'arrention (14). Pondant le s'jour que Jenkin-bon sit Boghar, il y arriva des caravanes de tous les Pays qu'on vient de nomme, excepté du Karay, avec leuquel la communication éntit interrompue depuis trois ans par les guerres de deux grandes régions & de deux grandes Villes, nommées Taskans & Karassyar vou siteparent les Austy du Pays de Boghar. Tag-kant, sit l'Auseur, étoit en guerne avec des Mahométans nommés Kossilas; de l'Auseur, étoit en guerne avec des Mahométans nommés Kossilas; deux sortes d'ennemis redoutables par leurs forces, qui vivent dans des campagnes ouvertees, & qui avoiten fastil de conqueir ces deux Villes.

Incertitude de l'Auteur fur le cours de fou royage.

tes, o equi avoient ratin de conquerte co ceut vines.

L'Aueuu s'éant procuré des informations fur le Katay (15), apprit que le voyage de cette contre à Boglair étoit de neuf mois. Mais comme la fairon étoit artivée pour le départ des carvames & que les Boglaireins le croyoient menacies d'un fière, fut le beuit qui s'étoit frépandu que leur Roi avoit été vaincu dans une bazaille, il fe lailla perduder, par le Pontrie, de quitre la Tartarie. Son premier dellein fut de prendre par la Perfic, pour y approfondir l'état du Commerce, quoigu'il en eut alfaz appris, foit à Altrikhan, foit à Boghar y pour juger que le Commerce Perfan ne valoit pas beaucoup mieux que celui des Tartares, & qu'il feoit particulièrement tourné du côté de la Syrie & de la Méditertande. Mais lorfayi li fe diffpolit à partir, il fut artiré par diverles confédérations. La geurre qui s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi éte se Prin-détarions. La geurre qui s'écuit allamée depuis peu entre le Sophi éte se Prin-

(:1) Purchas, p. 119 & fuiv.

(14) On a vir ci-deffire, avec la description de Boghar, tout ce qui regarde le Commerce

de certe Ville & d'autres circonstances , tirées de Jenkinson. on (11) Celles de Johnson en faisoient sans

doute la meilleure partie.

ccs

tes Tartares, avoit rendu les chemins fort dangereux. A dix journées de Bo- Jenkinson. ghar, une caravane de l'Inde & de la Perfe avoit été pillée par des brigands, & quanrité de Marchands y avoient perdu la vie. Le Pontife, qu'il appelle toujours le Métropolitain, lui prit les Lettres de prorection du Czar, fans lesquelles il ne pouvoit s'attendre qu'à l'esclavage dans tous les lieux où il devoit passer. Enfin les marchandises, qu'il étoit obligé de recevoir en payement du Roi & de ses Nobles, ne pouvoienrêrre vendues en Perse. Toutes ces raisons le dérerminerent à retourner en Ruille par la route qu'il avoit prife en venant (16).

Le 8 de Mars 1559 il quitta Boghar, avec une catavane de fix cens cha- Il quitte Boghar, meaux. Le tems de son depart ne pouvoit êrre choisi plus heureusement, puisqu'un peu plus tard sa vie & ses biens eussent été exposés au detnier danger. Dix jours après, le Roi de Samarkand vint mettre le siège devant la Ville, pendant l'absence du Khan, qui étoit en guerre contre un autre Prince de son fang. On a déja remarqué que ces divisions sont fréquentes en Tartarie, & qu'un regne ne durant guéres plus de trois ou quatte ans, les Habitans du Pays & les Marchands étrangers se ressentent également d'un si grand nombre de

La caravane arriva le 25 à Urgenz, mais ce ne fut pas sans avoir couru de nouveaux dangers de la part de quarre cens voleurs qui s'étoient attroupés pour la piller. On apprit de quatre espions, qui surent arrêtés, que la plûpart de ces brigands étoient parens de ceux qui avoient attaqué l'autre caravane. L'Auteur s'étoit chargé de deux Ambassadeurs pour la Cour de Russie ; l'un , du Khan de dont il se charge. Boghar ; l'autre, de celui de Balk (17). Après avoir passéhuit jours, tant à Urgenz qu'à Sellizure, pour se donner le rems de rassembler la caravane, ils partirent avec quatte autres Ambaifadeurs pour la Ruilie, de la part du Khan d'Urgenz & des Sulrans ses freres. Mais ces Princes firent promettre à Jenkinson, par un serment sur l'Evangile, que leurs Ministres seroient bien traités en Rus- lui fait baire. fie & qu'ils auroient la liberré de revenir, fuivant l'engagement que le Czar avoir pris dans ses Lettres. Ils croyoient avoir quelque sujet de désiance, parce que depuis long-tems ils n'avoient point envoyé d'Ambassadeur à cette Cour.

Le 23 d'Avril on arriva sur les bords de la Mer Caspienne, où Jenkinson la mive sur le bord de la Mer retrouva fa Barque, mais sans ancre, sans cable & sans voile. Cependant, Capicines comme il avoit apporté une provision de chanvre, il fit filer un cable & d'autres cordages. Pour la voile, il employa de l'étoffe de coton. L'arr suppléa de mit en esat de même à la plûpart des autres agrers. Mais l'Auteur n'en demeuroit pas moins partit. sans chaloupe & sans ancre. Tandis qu'il s'efforçoit de faire une ancre d'une roue de charette, on vit arriver d'Astrakhan une Barque qui en avoit deux. Jenkinson s'en procura une, & n'attendant plus rien que de son courage, il arbora le pavillon rouge de Saint George & mit à la voile. Avec les deux Johnfons, qui servoient de pilote & de marelots, il avoit à bord les six Ambassadeurs, & vingt-cinq Ruffiens, qui ayant éré long-tems efclaves en Tartarie s'étoient offerts à servir de rameurs dans le besoin.

Il suivir d'abord la Côte, quoiqu'obligé quelquesois de prendre le large jus- II est menacé da qu'à perdre la tetre de vûe. Le 13 de Mai un orage, qui dura quarante-quatre na diose.

(16) Pilgrimage de Putchas, p. 140. Toms VII.

révolutions.

(17) Ce nom est écrir Balgh ci-dessus-

JINKINSON. 1559.

heutes, le força de mouiller à trois lieues du rivage. Son cable s'étant rompt, il perdit son ancre. Comme le vent portoit sur la Côte & que la Barque étoit sans chaloupe, il remit à la voile, dans l'attente continuelle du naufrage. A la fin il s'engagea dans une anse limoneuse, où il se trouva tout-d'un-coup en sûreré. Le danger avoit été d'autant plus tedoutable, que si la Barque eût échoué, où si elle s'étoit brisce sur le rivage, il ne devoit attendte des Habitans du Pays que la mort ou l'esclavage. Autli-tôt que l'orage fut appaisé, il temir en mer; & se servant de sa boussole & d'aurres marques pour retourner à l'endroit où il avoit perdu son ancre, il eut le bonheur de la rerrouver. Deux jours aptès, il essuya un autre orage du Nord-Est, qui le jetta fort loin en mer & qui lui sit

Son arrivée à craindre de couler à fond. Cependant lorsque le terns lui permit de prendre la Albadianlatitude, il se rapprocha de la terre & se trouva devant la Riviere de Jaik (18). Enfin il arriva le 28 de Mai au Port d'Astrakhan.

Grandeue de la Mer Carriene

L'Auteur donne à la Met Caspienne environ deux cens lieues de long & cent cinquante de large. Elle a , dit-il , à l'Eft , le grand Defert des Turkomans ; à l'Ouest, le Pays des Chirkasses (19) & le Mont-Caucase. La Mer-noire, ou le Pont-Euxin, n'en est éloignée que de cent lieues. Au Nord-Est est la Riviere de Volga & le Pays de Nogay; au Sud la Médie & la Perfe. Jenkinson ajoute qu'en plusieuts endroits, l'eau de la Mer Caspienne est douce, & que dans d'autres lieux elle n'elt pas moins falce que l'Océan. Quoiqu'il s'y décharge plusieuts rivieres, elle ne se décharge elle-même de ses eaux que par des canaux fouterrains. Les principales de ces rivieres font le Volga que les Tartares nomment Edel (20), & qui fortant d'un Lac voisin de Novogrod en Ruffie, n'a pas moins de deux cens milles d'Angleterre (21) jusqu'à fon embouchure ; le Jaik ou le Yem, qui prend fa fource en Siberie ; le Cyrus (22) & l'Arash (22), qui descendent du Mont-Caucase. Mais la rareté des Vaisseaux, le défaut de Ports & de Marchés , la pauvreté des Habitans & l'incommodité de la glace, réduisent le Commerce presqu'à rien sur cette Mer. Jenkinson avant offert des échanges à quelques Marchands de Schamaki, ils lui tépon-

ec lus cette Mer.

dirent qu'ils trouvoient ailleurs les mêmes marchandifes au prix qu'il en demandoit. Retour de l'Au-Il partit d'Astrakhan le 10 de Juin, avec les six Ambassadeurs, sous l'esbear à Molega, corte de cent canoniers. Le 18 de Juillet ils arriverent à Kazan (24), sans avoit trouvé, ni habitations, ni provisions fraîches, dans le Pays qu'ils avoient traverfé. Le 7 d'Août ils firent transporter leurs équipages & leuts marchandi-

fes par eau, de Kazan à Morum; où prenant par terre le chemin de Mofcou,

ils y arriverent le 2 de Septembre. Exemple il recost on Crat.

Jenkinson parut le 4 devant l'Empereur, auquel il eut l'honneur de baiser la main. Il fit préfent, à ce Prince, de la queue d'une vache blanche du Katay & d'un tambour de Tartarie. Enfuite il lui-présenta les Ambassadeurs Tartares & les Esclaves Russiens. Le même jour il eut l'honneur de diner en présence de l'Empereur, qui lui envoya quelques mêts de fa table par un Due, & qui lui

(18) On a vu jufqu'à préfent ce nom écrit Jask , par Jenkinson meme.

(19) Ou Chereas , nommés communément les Circaffiens.

(10) Add on Arel.

(21) Pilgrimage de Purchas, p. 241-(22) Ou Kur.

(23) Ou Arras. C'eft l'ancien Araxe. (14) A quamnte-cinq degrés trente-trois minutes de latitude.

fit diverses questions sur les Pays qu'il avoit parcoutus. Le 17 de Février, ayant J. MEINSON. pris congé de Sa Majesté, il pattit pour le Comptoir de Vologda (25), où il pris congé de Sa Majette, Il pattit pour le Comprou de Jougne (2), arriva le 21. Il y fit embarquer les marchandifes de la Compagnie; & quittant pris de la Kolcette Ville le 25 de Mars, il arriva le 9 de Mai 1560 à Kolmogro (16), où mego, il finit fon Journal.

## Latitude des principales Places.

|     |     |        |           |               |                | L              | egrés          |                 |                 |                 |                 |                | Minu            | tes            |
|-----|-----|--------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     |     |        |           |               |                |                | 47             |                 |                 |                 |                 |                | 9.              |                |
| Men | Ca  | ipic   | enne      | ,             |                |                | 46             |                 |                 |                 |                 |                | 17.             |                |
| , . |     | ٠.     |           |               |                |                | 45             |                 |                 | ٠               | ٠               |                |                 |                |
|     |     |        |           | ٠             | ٠              |                | 42             |                 |                 |                 |                 |                | 18.             |                |
|     |     |        |           |               |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                |                 |                |
|     | Men | Mer Ca | Mer Calpi | Mer Calpienne | Mer Calpienne, | Mer Calpienne, | Mer Caspienne, | Mer Caspienne , | Mer Calpienne , | Mer Caspienne , | Mer Caspienne , | Mer Caspienne, | Mer Caspienne , | Mer Caspienne, |

6. III.

## Informations de JOHNSON sur la Route du Katay.

JOHNSON.

Es informations, ou ces Memoires, confiltent en cinq Itinéraires, dont Sources ou John-Richard Johnson, qui accompagna Jenkinson dans son voyage, se procura les rrois premiers à Boghar, de plusieurs Marchands Tartares avec lesquels il avoit forme quelque liaison. Quoiqu'assez stériles, elles peuvent être utiles à la Géographie, en servant à confirmer, à éclaireir & à tectifier les Relations des autres Voyageurs. On peut attribuer encore plus justement le même avantage au quatrieme Itinéraire. Il fut donné à Ramufio par Haji-mehemet (27), Marchand très-judicieux de la Ville de Tabas dans le Khilan (18), Province de Perse, qui avoit fait lui-même le voyage avec les caravanes. Ramusio eut l'obligation de ce présent d'Haji-mehemet, à Michel Mambré, Interpréte de la Seigneurie de Venise pour les langues orientales, dans lesquelles il étoit parfairement versé. Une Pièce si précieuse a trouvé place dans le second Tome de fa Collection des Voyages (29); & Purchas en a donné la traduction dans le

Kachemir , à Kashgar , vient de Bernier. I. Johnson nomme pour Auteur de sa premiete information, un Tartare de Premier Itinée Boghar, nommé Sernichok. Elle est conçue dans les termes suivans :

D'Astrachan à Serachik, dix journées de marche, d'une longueur médiocte, telles que des Marchands peuvent les faire avec leurs marchandifes.

ttoilième Tome de son Pélerinage. Les Notes de Johnson ont été publiées aussi par Purchas , mais d'après Hakluye (30). Enfin l'Itinéraire de Kashmir , ou

(15) Ou Wologda,

(16) Pilgrimage de Purchas, p. 141. (17) Ramulio écrit Chaggi memes. Le Ch arolt être lei pour la gutturale aspirée H; dans d'autres endroits il est pour le K.

(18) On ne trouve pas cette Place dans la Province de Khilan ou de Ghilan. C'est peut-

être Tabas-kileki , Ville du Kubestan ou du Mont Irak.

(19) Dans fa Differration fur les voyages de Marco-polo. (30) Haklayt n'a marqué néanmoins que les noms des Places qui se trouvent sur la route, avec leurs distances entr'elles. Vojez le

Tome premier de fa Collection , p. 337. Ecc ij

JOHNSON. De Serachik à Urgent, quinze journées. Quinze d'Urgent à Boghar. Trente de Boghar à Kaskar. Trente de Kaskar au Catay (31).

Second kineLe même Tartare enseignoit une autre route, qu'il croyoit plus sûre.
D'Astrakhan au Pays des Tutkomans (12) par la Mer Caspienne, dix jours

de navigation.

Du l'ays des Turcomans à *Urgenz*, par terre, fur-tour avec des chameaur, chargés chacun de quinze *Poodes* (33), dix journées. Quinze, d'*Urgent* à *Boghar*. L'Aureur remarque ici que *Boghar* elt le Marché ou le centre d'alfemblée des Tures, des Catayens & des autres Nations de ces contrées. Le droite d'un quarantième fur toures fortes de marchandifes.

De Boghar à Kaskar, frontiere du grand Khan, un mois de marche. De Kafkar au Karay, un mois par caravane, on rencontre dans cette route un grand nombre de Villes & de Fortereiles. Surnichok affura auffi Johnson qu'on peut se tendre par mer du Carav dans l'Inde (14). Mais il jenoroit quelle Côte il

falloit fuivre (35), & il ne connoissoit pas mieux les autres routes.

Troissea liUn autre Marchand de Boghar donna la route suivante à Johnson, telle

méraire, qu'il l'avoit reçûe des Voyageurs de fon Pays :

D'Astrakhan, par mer, à Serachik, quinze journées (36); ou si l'on veut, au Pays des Turcomans, dix journées.

De Serachik à Urgenz (37) quinze journées. Quinze d'Urgenz à Boghar 5 lurquoi l'Auteur oblerve que les Voyageurs ne devant trouver aucune Habitation entre Serachik & Urgenz, se munissen de tentes & de provisions. Dans cette route, on rencontre chaque jour des puirs de fort bonne eau, à des distances égales.

De Boghar à Tasham (38), quatorze journées d'une marche facile avec des marchandifes. Seps journées de Tasham à Ociente (39). Vingt d'Ociente à Kashar, Ville capitale de Refhit-kham (40). Trente de Kashar à (41) Sow-thi, premiere frontiere du Casal (42). Cinqu de Sowchis à Kamchik (43). Deux mois de Kamchik au Katay (44), par un pays defert, mais temperé, qui produit divertés fostres de truits en abondance.

Khanbalu, Capitale de tout le Pays, est encore à dix journées du (45) Katay.

(11) Johnson éerit Cathaya.

(32) En prenant le plus court.

(33) L'Auteur n'explique pas ee mot. Mais il joint celui de Weigib, qui fignific en Anglois un poids de deux cens cinquante. La

difficulté est que eette charge paroit excessive. (34) Hakluyt, Vol. I, p. 335.

(35) Polo nous l'avoir appris deux cens cinquante ans auparavant. (36) Cerre distance paroît trop grande. Jenkinson avoit fait voile en sept jours à la

Jenkinson avoit sait voile en sept jours à la Riviere de Jark, sut laquelle cette Ville est stuée.

(17) L'Auteut éctit Urgence.

(38) Sur la Riviere de Sir. (39) La feule distance ne nous peut faire

juget fi c'eft Uskant. (40) C'eft plutor Rafebid ou Al-rafebididan. (41) C'est sans doute So-chen, à l'extrêmité de la grande muraille de la Chine.

(41) Il femble que c'est plusôt la première Ville des frontières du Katay. (43) Kan-chen , qui est le Kampion de

Polo.

(44) Cependant toute cette route paroît être dans le Catay ou dans la Chine même; à moins qu'on ne veuille supposer qu'à Kambhik, ou Kan-chen, qui est près de la grande muraille, la route sorte du Catay & conduise

pat la Tarrarie à une des portes de la grande muraille, à dix journées de Khanbalu ou Peking. (45) Si Kanbalu étoit la Capitale du Catay,

comment pouvoir-elle en être éloignée de dix journées ? En supposant que depuis Kamchik la toute sur par la Tattarie, le sens doit être

protective Cringle

Au-delà du Katay, dont les Habitans sont célebres par leur politesse, comme leur Pays l'est par la richelle incrovable du terroir, on trouve une région que les Tarrares nomment Kara-kalmak , habitée par un Peuple noir (46) , au lieu Poyr su dell des que les Katayens sont blancs. La religion de Kara-kalmak est le Christianisme (47), ou lui ressemble beaucoup. On y parle une langue particuliere au Pays.

Dans toutes les routes qu'on vient de nommer il n'y a point d'autres bêtes farouches que des loups blanes & noirs. Les bois y étant fort rares, on n'y voit pas d'ours. Mais il s'y trouve d'autres especes d'animaux, entre lesquels on en diftingue un, que les Ruffiens nomment Barfe (48). A juger de sa peau par la grandeur, on la prendroit pour celle d'un lion; mais elle est si bien moucherée, que dans une vente qui s'en fit à Aftrakhan on la prit pour celle d'un léopard ou d'un tigre.

A vingr journées du Catay on trouve un Pays, nommé Angrim, où se ren- Réchs fabrieux. contre l'animal qui produir le meilleur musc. Les Habitans sont bazanés & sans barbe. Pour distinction des deux sexes, les hommes portent sur les épaules une plaque de fer qui représente la figure du Soleil, & les femmes la portenr devanr leurs parties naturelles. Dans ce Pays, & dans un autre qui se nomme Titay (49), on se nourrit de chair crue. Le Souverain y porte le ritre

de Khan. On y adore le feu. Ce Pays est à trente-quatre journées du grand Catay, Dans l'intervalle est une belle Nation, qui se nomme Komoron, & qui ne mange qu'avec des couteaux d'or. Le Pays des Petits-hommes (50) est plus près de Moscou que du Katay (51).

Haji-mehemet racontoit à Ramusio, par le ministère de l'Interpréte Mambré, Quantiene Diqu'il avoit fair le voyage de Sukkuir & de Kampion (51), Villes du Pays de néssue. Tangut, à l'entrée des États du grand Khan ou du grand Empereur des Tarrares, nommé Daymir-khan (53). Ces deux Places, qui appartenoient à ce Prince, étoient les premieres Villes du côté de l'Est au-delà des Pays (54) Mahomérans. Il n'est pas permis aux caravanes de pénetrer plus loin, ni même aux fimples Marchands, s'ils ne vont à la Cour du Khan (55) avec la qualité d'Ambassadeurs. Haji-mehemer avoit fait ce voyage avec une caravane partie de Tauris en Perfe. Il revint par une autre route, avec un Ambassadeur que les

ne Kanbalu est à dix journées de l'entrée du Caray de ce côté-là.

(46) Ce font les Mongols payens, auxquels les Mongols Mahometans, qu'on nomine communément & mal - à - propos Tariares,

donuent ce nom par mépris. (47) Ceci prouve que l'opinion d'un éta-

bliffement du Christianisme en Tarrarie ne vienr, comme on l'a déja remarqué, que de la ressemblance de la Religion du Pays avec la nôtre.

(48) Plus correctement Bars ou Pars , qui fignific un leotard en langue Mongol. (49) Ou Kitay, fuivant Hakkuyt. Mais il

fe trompe : car Kiray ou Katay font un même Pays, ou pour mieux dire, font la Chine, à laquelle ce récit ne convient pas.

(50) On des Pigmées. Tout eet attiele feressent du caractere des Voyageurs, qui donnent leurs fictions pour des verités.

(51) Haklayt , p. 336. (51) Polo parle de ces deux Villes.

(53) Par le grand Khan il faut entendre ich l'Empereur de la Chine. C'est peut-être Daymin ou Taymin, nom ou titre de la famille qui regnoir alors ; fi l'on n'aime mieux que Daymer soit le nom que lui donnoient les Perfans on les Tarrares.

(54) Il faut entendre les Habitans de Khamul & des aurres Villes de la petite Bukkarie, quoiqu'ils soient mêlés d'Idolatres.

(55) On dans le correge de l'Ambassadeur, tels que ceux qui accompagnoient celui de Schab-rokh. Voyez ci-doffus.

Ecc iii.

JOHNSON. 1559.

Yelchilbashs (56) ou les Tartates à tête verte envoyoient à Constantinople, pour fe liguer avec le Grand-Turc contre les Perfans, leurs ennemis communs. Ces Tarrares Yeschilbashs sont Moslems, & polledent les Pays au Nord de la Perse. Bokkara & Samarkand sont renfermées dans leurs terres, quoique gouvernées par des Khans particuliers. Ils portent de grands turbans verds de feutre piqué, pour se diftinguer des Perfans, qui portent le turban rouge, & qui four toujours en dispute avec eux sur la religion ou pour le réglement des limites. Haji-mehemet leur attribuoit trois sciences, dont ils font, disoit-il, une étude particuliere; la Chymie, qui est la même qu'on cultive en Europe; la Limie, ou la maniere d'inspirer de l'amour; & la Simie, qui est l'art de faire voir à quelqu'un ce qui n'existe pas. Ils n'ont pour mounoie que de petites verges d'or & d'argent, comme à Sukkuir.

Deferierion Je Swkkuit ou Sucheu.

La Ville qu'Haji-mehemet nommoit Sukkuir, est grande & bien peuplée. Ses maifons font belles & bâties à l'Italienne. On y voit un grand nombre de Temples & d'Idoles. Tous les édifices y sont de pierre. Elle est située dans une plaine, arrofée d'une infinité de ruisseaux. La foie & les vivres y sont en abondance. Le Pays est trop froid pout la vigne; mais on y boit, au lieu de vin, une liqueur composée de miel. Il y croît d'ailleurs des melons, des concombres, des poires, des pommes, des abricors & des pêches. La rhubarbe y est fort commune, & Mehemet en apporta une quantité considerable à Venise. La situation de Kampion est dans une plaine fertile & bien cultivée. Cette

Deferierion de Kampion.

Ville est revêtue de murs épais, dont l'interieur est rempli de terre; si larges que quatre chariots y rouleroienr de front, & flanqués de Tours, qui sont défendues par une artillerie de la grosseur de celle des Turcs. Le fosse est fort large, mais sec, quoiqu'il soit facile aux Habitans d'y faire entrer de l'eau dans le besoin. Les maisons de la Ville sont de pierre, à deux ou trois étages, & peintes d'une variété de figures. On voit dans Kampion une rue qui n'est composée Valtures pomque de Peintres. Les personnes de qualité ont une espece d'échafaut ou de théâtre mobile, sur lequel ils élevent deux tentes, brodées en or & en argent, enrichies de perles & d'autres pierres précieuses. Là, pompeusement assis avec leurs amis, ils prennent plaistr à se faite porter par toute la Ville sur les épaules de quarante ou cinquante Esclaves. D'autres sont portes par cinquante les épaules de quarante ou cinquante Esclaves.

poster.

Temples de Kampion.

ou six hommes dans de simples palanquins, sans autre affectation de grandeur. Les Temples sont bâtis dans le goût des Eglises de Venise, & peuvent contenir quatre ou cinq mille perfonnes. On y voit des statues d'hommes & de femmes, étendues à terre, qui n'ont pas moins de quarante pieds de long; tout d'une pièce & fort bien dorées (57). Elles font accompagnées d'autres petites statues, à six ou sept têtes & à dix mains, dont l'une tient un serpent, l'autre un oifeau, l'autre une fleur, &c. Il y a dans la Ville quelques Monasteres de Religieux, qui ne sortent jamais de leur retraite pendant tout le cours de leur vie. Mais le nombre de ceux qui out la liberté de paroître dans les rues est si grand, qu'il ne peut être compté. Les Habitans entendent parfaitement la coupe des pierres. Ils les font apporter fur des chariots ferres, à quarante roues, trai-

(56) Jefeilbas dans l'Italien. Ce font les auffi leur fobriquet , qui fignifie Tites ronges. Tartares Ufbeks , qu'on nomme Tetes vertes , parce qu'ils portent des turbans verds. Les Schah-rokh. Persans, qui portent des turbans rouges, ont

(57) Voyez le Journal des Ambassadeurs de

nés par cinq ou fix cens chevaux ou mulets, d'une carriere qui est à soixante ou quatre-viner journées de distance. Outre ces bêtes de charge, ils ont de gros bœufs, dont le crin est blanc, long & fort délié (58).

JOHNSON, 1559. Charlatans.

On trouve, dans les Places publiques de Kampion, des Charlatans, qui caufent de l'admiration au Peuple par leur habileté dans la science de la Simie (59). Ils donnent les plus étranges spectacles, tels que de se couper un bras, de se passer leur épée au travers du corps, de paroître couverts de sang, &c.

Les Habitans font vêtus d'une étoffe noire de coton, doublee en hyver de peau de loup ou de mouton, s'ils font pauvres; mais de précieuses fourrures, lorfque leur fortune le permet. Leur robe a des manches forr amples & descend jusqu'à terre. Ils portent des bonnets noirs pointus, en forme de pain de sucre. Le blanc est la couleur du deuil. Leur taille commune est plutôt petite que grande. Ils laissent croître leur barbe, fur-tout dans un certain tems de l'année.

La monnoie du Pays ne porte pas le coin du Prince. Elle confifte dans de Pays. petits lingots, ou de petites verges d'or & d'argent, qui se coupent en pièces du poids d'un Saggio. En argent, la valeur de ces pieces est d'environ vingt fols de Venife, & d'un ducat & demi en or (60).

Les Katavens ont l'usage de l'Imprimerie. Quelque goût qu'ils avent pour le Commerce, il leur est defendu, comme aux Idolatres (61), de fortir du Pays pour l'exercer. Ils donnent à la rhubarbe le nom de Ravend-chini (62), La Rhuberte nommeilleure croit dans les lieux voifins de Sukkuir, fur des montagnes pierteufes, Gaini, remplies de fources & couvertes de fort grands arbres. La terre est rougeatre & presque toujours bourbeuse, à cause des pluies fréquentes & de la multitude des fources. Haji-mehemet fit voir à Ramufio la peinture de cette Plante (6;), telle qu'il l'avoit apportée du Pays. La longueur ordinaire de ses seuilles est de deux pans. Elles sont étroites par le bas, larges par le haut & couvertes d'un petit duvet. La tige est verte, haute de quatre doigts & quelquefois d'un pan au-dessus de la terre. Les feuilles vertes deviennent jaunes en vieillissant. Au milieu de la tige croît une branche fort mince, qui porte des fleurs de la forme des violettes de Mamole, mais plus grandes, couleur de lait & d'azur, & d'une odeur défagréable. La racine est longue d'un pan ou deux, & quelquefois de la grosseur de la cuisse ou de la jambe. Il en sort de petits rejettons, qui se répandent fous terre & qu'on en retranche. Sa couleur est bazanée en dehors &

jaune en dedans. La substance est ravée de veines rouges, remplies d'un jus rouge & jaune, de nature visqueuse. Ce jus sort de la racine sorsqu'elle est coupée en piéces. Aussi, pour leur conferver aurant de vertu qu'il est possible, on les laitle dans des plats, où l'on prend foin de les remuer & de les tourner plusieurs sois le jour, afin que le jus s'y incorpore. Au bout de quatre ou cinq jours, on les suspend pour les faire secher à l'air, dans un lieu dont le soleil ne puille approcher. Il faut deux mois pour les rendre propres à leur usage. On

(19) Ce ne sont que des tours d'adresse.

geuts, parlent de ces bœufs.

<sup>(60)</sup> Purchas remarque que fix Saggi font

<sup>(61)</sup> Peut-éue faux il entendre ici par les

<sup>(58)</sup> Marco-polo, Conti & d'autres Voya- Katayens, seulement ceux qui sont de la secte

<sup>(62)</sup> Ce font les Perfans qui lui donnent ce nom. Les Chinois n'ont pas la lettre r.

<sup>(63)</sup> Ramusio en a donné la figure, mais différente de la notre, qui est d'apiès les Mifhonouires Jéluires.

JOHNSON. 1559.

arrache ordinairement la racine en hyver, parce qu'on lui croit alors toute sa vertu, qui se distribue en d'autres saisons dans les seuilles & dans les sleurs. Le jus s'évaporant, la racine devient creuse & légere.

Un chariot chargé de racines avec leurs feuilles se vend seize Soggis d'argent. Mais on doit les couper & les faire fécher avant que les porter au marché. Si cette opération étoir differée, elles se corromproient en moins de cinq ou six jours, & de sept charges vertes on n'en tireroit pas une de seches. Au reste, les Catayens font si peu de cas de la rhubarbe, que si les Marchands étrangers ne leur en demandoient pas ils ne prendroient pas la peine d'en cueillir. Ce font les Chinois (64) & les Indiens qui en achetent la plus grande partie. Avant que d'êtte seche, elle est d'une amertume insupportable. On ne la fait pas servir, dans le Catay, aux usages de la Médecine; mais après l'avoir réduite en poudre, on la mêle avec d'autres compositions odoriferantes pour en parfumer les Idoles. L'abondance en est si grande dans quelques endroits du Pays, qu'on la brûle feche au lieu de bois. Dans d'autres lieux on en fait manger aux vieux chevaux.

Pacine rommé Manbroni- Chi+

Les Karayens estiment beaucoup une autre petite racine, nommée Mambroni-chini (65), qui ctoît dans les mêmes montagnes où l'on trouve la rhubarbe. Elle est utile pour quantité de maladies, sur-tout pour le mal des yeux. Mais le prix en est si excessif, qu'i laji-mehemer ne croyoit pas qu'on en ait jamais ap-

Thi & fes ufis- porté dans aucun Pays de l'Europe. Les Katayens font aussi beaucoup d'usage des feuilles d'une autre Plante, qu'ils nomment Chiay-catay (66), & qui croît dans le canton de Ka-chan-fu (67). Ils la font bouillir dans l'eau, feche ou dans sa fraîcheur. Une ou deux tasses de cette décoction, avallée à jeun fort chaude, chatfe la fiévre, diffipe les maux de tête & d'estomac, les douleurs du dos, des jointures, & quantité d'autres maladies, mais particulièrement la goute. Elle est excellente aussi pour la digestion. Les Habitans du Pays ne voyagent jamais fans ce préfervatif, & donneroient un fac de rhubarbe pour une once de Chiay-catay. Ils prétendent que si les Marchands étrangers en connoissoient routes les vertus, ils n'acheteroient pas de rhubarbe.

Roome de Tauris Bu Cany.

A l'égard de la route, Haji-mehemet dit à Ramusio que s'il eût voulu revenir du Catay par le même chemin qu'il avoit pris pour y aller, il auroit passé par les Villes suivantes : De Kampion à Ganta , six journées. Cinq , de Ganta à Sukkuir. Quinze, de Sukkuir à Khamul, où l'on commence à trouver des Mahométans. Treize, de Khamul à Turfon. Dix, de Turfon à Khialis (68). Dix, de Khialis à Kucha, Vingt, de Kucha à Akfu, par des Pays inhabités. Vingt, d'Aksu à Kaskar, par un Desert des plus sauvages (69). Vingt-cinq, de Kas-

(64) Il faut entendre ici par Chinois, les Habitans de la partie métidionale, que Polo nomme Manji. Cette divition s'étoit établie avant la conquête des Mongols, & paroit subfifter encore dans l'idée & le langage des Na-

tions occidentales de l'Afie. (65) Mambroni-chini, que Ramusio éctit

eine , doit être le nom Perfan de certe racine. Il y a beaucoup d'apparence que c'est le Fuling ou Fouling des Chinois, dont on a parlé dans Illigioire naturelle de la Chine , au Tome VI.

(66) C'est apparemment le thé, que les Chinois nomment Cha.

(67) Cacan-fu dans l'Italien.

(68) Chialis dans l'Italien. (69) Ces distances, rapportées de mé-moire, ne sont pas exactes. Celle de Kyn-ynquan , près de So chen , jusqu'a Khamul ou Hami , oft de quatre vingt-dix lieues mefurécs, qui à fix lieues par jour font quinze lournées. Snivane la Carre des Jéfuites, il y a de-la jusqu'a Turfan einquante-fix lieues, ou

kar à Samarkand. Cinq, de Samarkand à Bokhara dans le Korassan (70). JOHNSON. Vingt, de Bokhara à Eri (71). Quinze, d'Eri à Veremi (72). Six, de Veremi à Kasbin. Quatte, de Kasbin à Soltania; & six, de Soltania à Tauris.

Johnson fait observer que ce qu'on appelle une journée, consiste en huit Forfengs (73), chacun de trois milles d'Italie. Mais, sut les Montagnes & dans les Deferts, on ne fait pas la moitié de ce chemin dans l'espace d'un jour (74).

Hakluye a donné cette route renversée, c'est-à-dire, de la Perse au Katay, dans l'ordre suivant :

|                         | Iournées. |                          | Journées |    |  |  |
|-------------------------|-----------|--------------------------|----------|----|--|--|
| De Tauris à Soltania    | 6         | D'Akfuà Kukhi,           |          | 20 |  |  |
| De Solrania à Kasbin, . | 4         | De Kukhi à Khialis,      |          | 10 |  |  |
| De Kasbin à Veremi, .   | 6         | De Khialis à Turfon,     |          | 10 |  |  |
| De Veremi à Eri,        | 15        | De Tutfon à Khamul, .    |          | 13 |  |  |
| D'Eri à Boghata,        |           | De Khamul à Sukkuir (75) | ,        | 45 |  |  |
| De Boghara à Samarkand, | 5         | De Sukkuit à Gauta,      |          | 5  |  |  |
| De Samarkand à Kaskat,  |           | De Gauta à Kampion, .    |          | 6  |  |  |
| De Kaskara Akfin        | 20        | -                        |          |    |  |  |

. Nous joindrons à tous ces Itinéraires celui que Bernier donne, de Kashmir Rome de Kacheou Kachemir , dans l'Empire du Mogol , jusqu'à Kashgat. Les Marchands du Pays, qui venoient à Kashmir pour la traite des Esclaves, lui dirent que Kashgar en est à l'Ouest, en rirant un peu vers le Nord, & que le plus court chemin est par le grand Tibet; mais que les passages étant alors sermés par la guerre (en 1664), ils étoient forces de traverset le perir Tibet.

En quittant Kashmir, on se tend en quatre jours à Gurche, petite Ville & derniere dépendance de Kashmir. De Gurche à Eskerdu, Capirale du petit Tibet (76), huit journées. Deux, d'Eskerdu à Scheker, perite Ville du même Royaume, fituée fut une petite riviere qui est fameuse par ses vertus médicinales. Quinze, de Scheker jusqu'à une Forêt sur les frontieres du petit Tibet. Oninze, de cette Forêt jusqu'à Kashghar ou Kashgar, perite Ville, qui étoit autrefois la réfidence du Roi de Kashgat. Mais ce Prince fait à préfent son séjour à Yarkand ou Yarkian, dix journées plus loin & un peu plus au (77) Nord.

De Kashgar au Caray, il ne refte environ que soixante journées. Les carava- Rome de Kashnes de Perfe y vont tous les ans par cette route & reviennent pat le Pays des garan Oniag. Usbeks, comme d'autres prennent leut chemin par Patna & par l'Indostan. Pour aller de Kashgar au Catay, les Voyageuts doivent gagner une Ville qui est à huit journées de Koten , derniere Place du Royaume de Kashgar. Les che-

environ dix journées : de Turfan à Akfu cent lieues , ou dix-sept journées ; & d'Akfu à Kashgar , foisante-quatre lieues ou treize

(70) Cela est contraire à ce qu'on a lû d'abord, que cerre Ville appartenoit aux Tetes wertes , c'eft-à-dire aux Ulbeks , qui poffedent la grande Bukkarie.

(71) C'est Heri ou Herat , Capitale du Khorafan en Perfe.

Tome VII.

(71) Ou Varami , que Deliste place dans l'Irak, au Sud-Est de Kasbin.

(73) Mot Perfan, dont nous avons fait Parajange.

(74) Purchas , Vol. III , p. 164 & fuiv. (75) Ou Sukquir. (76) Voyez ci-deflus, Article du perit

(77) Ce doit être au Sud on au Sud-Eft.

Fff

JOHNSON.

mins font si difficiles, qu'en toutes saisons on est obligé, dans un certain endroit, de faire un quart de lieue sur la glace. C'est à quoi se réduisent toutes 1559. les informations que Bernier put titer des Marchands de Kashgar; gens, dit-il, aussi ignorans que ses Interprétes étoient mauvais (78).

#### CHAPITRE VI.

Voyages de BENOÎT GOEZ, Jésuite Portugais, de Lahor, dans l'Empire du Mogol, à la Chine.

## INTRODUCTION.

1602. 1 -hor fur la Ca-

EPUIS Marco-polo, à qui l'Europe doit la connoissance du nom de Catay, on avoit entendu parler si peu de cette région, que la plúpart Poutriffement des Sçavans doutoient qu'elle eut jamais exifté. Mais tandis que les opinions des Jestites de étoient partagées là-dessus, on reçut des Millionnaires Jestites de Lahor (79) quelques éclaircissemens sur ce fameux Empire. Ils avoient tiré leurs informations d'un vieux Mahoméran, qui après avoir passe treize ans à (80) Khanbalu, en qualité d'Ambassadeur du Roi de Kaygar (81), avoit distribué à la Mecque cent mille pieces d'or en aumônes. Ce dévot Mufulman leur avoir appris que les Carayens étoient une belle Nation, qui avoit le teint blanc & qui surpassoit en politesse les Tures ou les Rums ; qu'ils étoient Chrétiens, & que leurs Temples étoient remplis de statues & de peintures ; qu'ils avoient des-Crucifix, auxquels ils rendoient leurs adorations; des Prêtres, qu'ils respectoient beaucoup & qu'ils enrichissoient par leurs présens ; des Monasteres , des-Autels, des Lampes, des Processions & d'autres cérémonies ecclésiastiques. Il ajouta qu'on trouvoit parmi eux quelques Juifs, & un grand nombre de Mahométans, qui se flattoient de pouvoir convertir à leur Religion le Roi chrétien du Pays.

Its donnent lieu an projet d'one houseile Million.

Nicolas Pimenta, Jéfuite Portugais, Visiteur des Indes à Goa, sentit son zéle enflammé par ce récit. Il forma le dessein d'envoyer des Missionnaires au Catay, pour y repandre des instructions qu'il crut nécessaires à des Peuples siéloignés du centre de la Foi. Il se hâta d'en donner avis au Pape & au Roi d'Espagne. Bien-tôt Arias-Saldanna, Viceroi de l'Inde, reçut ordre de seconder cette entreprise sous la direction de Pimenta, & de sournir à tous les frais. Goez, Compagnon de Xavier dans la Mission de l'Empire Mogol, qui parloit fort bien la langue Perfane & qui connoissoit les usages des Mahométans, fe trouvant alors à Goa avec la qualité d'Ambassadeur du (82) Grand-Mogol, dont il étoit fort estimé, Pimenta jetta les yeux sur lui, comme le plus propre de tous les Religieux de son Ordre à jetter les fondements de la nouvelle Million.

(78) Mémoires de l'Empire du grand Mogol , Tome IV, p. 119 & fuiv. (79) Dans une Lettre du Pere Jérôme-Xapier , dattée de 1558.

(80) Purchas écrit Xambalu,

(\$1) Ce doit être Kashgar ou Kachegar. (82) Il étoit affocié à un Ambaffadeur. Le Grand-Mogol de ce tems-là se nommoit Akhar.

GOEZ. 1602. INTRODUC-TION.

Cependant les Jésuites surenr informés par des Lettres du Pere Mathieu Ric-Emborras qu

· Mais cet avis ne s'accordant point avec le témoignage des Jésuites de Lahor . le Visiteur, parragé quelque-tems entre ces deux opinions, se déclara pour la derniere. D'un côté, il ne pouvoir se persuader qu'une secte aussi solle que le le Pere Ricci fait Mahomérisme eût pénetré dans un Royaume aussi éclairé que la Chine. On natue. affuroit d'ailleurs que jamais on n'y avoit connu la moindre apparence de Christianisme; au lieu que le Catay étoit représenté comme un Pays Chrétien, avec d'autant plus de vraisemblance que ce récit venoit des Mahométans mêmes. A la verité le Caray pouvoit avoir communiqué fon nom à la Chine, dont il étoit voifin. Mais cette conjecture n'étant appuyée d'aucune preuve, Pimenta résolut de poursuivre sou dessein, dans la double vûe d'éclaireir ses doutes & d'ouvrir du moins une voie plus courte pour le voyage de la Chine. Trigaulr nous explique d'où venoit l'erreur des Mahometans , sur ce grand

nombre de Chrénens qu'ils mettoient au Catay. S'ils n'avoient pas pris plaifir, me de Catas. dit-il, à tromper les Missionnaires par des fables, ils avoient été trompés euxmêmes par les apparences. Comme ils ne rendent aucun culte aux images, & qu'ils avoient vu, dans les Temples de la Chine, un grand nombre de statues qui onr quelque ressemblance avec les images de nos Saints, ils avoient pu s'imaginer que les Chinois n'avoient pas d'autre Religion que la nôtre. Ils avoient observé que les Prêtres de cet Empire allument des slambeaux ou des lampes sur leurs autels ; qu'ils portent des vêtemens assez semblables aux chafubles de l'Eglise Romaine; qu'ils sont des processions; que leur chant ressembloit beaucoup au Chant Grégorien; enfin, qu'ils imitent un grand nombre de nos cérémonies. Cette conformité avoit pû faire croire aux Etrangers, furgout aux Mahométans, que le Christianisme étoit établi à la Chine,

Goer ayant été chois pour répondre aux vues de Pimenta, reçut ordre du Coes change Visiteur de Lahor (83) d'accompagner les Marchands qui partoient de cinq en d'autres précaucinq ans pour la Chine avec la qualité d'Ambassadeurs du Roi de Perse. Il se tions pour los rendir, en 1602, à Agra, où le Grand-Mogol approuvant son dellein, lui donna non-seulement des Lettres pour divers petits Rois, ses amis ou ses tributaires, mais encore quatre cens écus pour les frais de son voyage (84). Il commença des cette Ville à se vêtir en Marchand Arménien , & à laisser croître sa barbe & ses cheveux. Il prit le nom d'Abdallah (85), auquel il ajoura celui d'Isaie, pour marquer qu'il étoit Chrétien; & ce deguisement lui fit obtenir la liberté du patlage, qui ne lui auroit jamais été accordée s'il eût été connu pour Portugais.

De l'argent qu'il avoit reçu du Viceroi de l'Inde, il acheta diverses marchandifes Indiennes, autant pour favorifer fon travestiffement que pour se procurer par des échanges les commodités nécessaires à sa route. Ce sur le 12 de Décembre qu'il arriva dans Lahor. Xavier lui donna pour Compagnons deux Grecs, dont l'un, nommé Leon Grimani, étoit revêtu du Sacerdoce. L'autre qu'un bus donnie, éroit un Marchand, nommé Demetrius. Ils connoissoient tous deux les chemins. Mais, au lieu de quatre domestiques Mahométans qu'on avoit destinés

(83) Alors Capitale de l'Empire Mogol. être les avoit-il reçues du Vicerol. (84) Purchas ajoure, d'après Jarrie, mille (85) Purchas dit , après Jarric , qu'il fe fie zoupies que Goez avoit déja dépenfées. Peut- nommer Branca-abdallah.

Fff is

à le suivre, il prit un Arménien, nommé Isaac, à qui nous avons l'obligation GOEZ. du Journal de ce Voyage. Goez étant mort à So-cheu, c'est-à-dire, à l'entrée 1602. de la Chine, Isaac continua sa marche jusqu'à Peking, où Ricci se chargea INTRODUC-TION. de dreffer la Relation de leur entreprise, tant sur les Mémoires mêmes de Goez

que sur les récits d'Isac (86).

Publication de Ce curieux Ouvrage se trouve inseré dans les Commentaires de Ricci (87), fon Journal, que Nicolas Trigault traduisit en Latin d'aptès le Manuscrit Italien, & qui furent publiés à Rome en 1678 (88). Purchas en a donné la traduction en Anglois, dans fon Pilgrimage: & Kirker, un Abregé, dans fa Chine illustrée. fur lequel Ogilby a fair sa Traduction. Mais l'Extrait qu'on va lite est d'après. l'Original, quoiqu'on y ait profisé aussi des lumiéres de Purchas.

Route de Goez depuis Lahor, Capitale de l'Inde, jusqu'à Kashgar.

1601. Départ de Goez.

A PR à s s'être pourvû de divers Ecrits, & d'une Table des Fètes mobiles jufqu'à l'année 1610, Goez partit de Lahor, en 1603, dans le cours du Carême, avec une caravane de cinq cens Marchands, qui saisoit chaque année le voyage du Royaume de Kashgar. Dans l'espace d'un mois ils artiverent à la Ville d'Athek, qui appartient à la Province de Lahor; & quinze jours après ils passerent une Riviere, large d'une portée d'arc, sur les bords de laquelle ils s'arrêterent quinze jours, dans la crainre d'une rroupe de brigands qui infestoient la route. Ensuire deux mois de marche les conduitirent à la Ville de Passaur, où ils prirent vingt jours de repos. Dans une petite Ville au-

delà de Passaur, ils apprirent d'un Pélerin qu'à trente journées de-là on trouve Kafreftan & fes loiv.

une grande Ville, nommée Kafrestan (89), d'où les Mahomérans sont bannis sous peine de mort, & où les Payens sont reçus, mais sans avoir la liberré d'y entrer dans les Temples ; que les Habitans du Pays portent des habits noirs dans les exercices de leur Religion; que leur terroir est très-sertile & produit du raifin en abondance. Le Pélerin fit goûter du vin de certe contrée à Goez, qui le trouva fort bon, & qui en conclur, dit l'Auteur, qu'elle ésoit habitée par des Chrétiens (90). Après s'être arrêtée vingt jours, la caravane se remit en marche, avec la précaution de se saire escorter par quatre cens soldats qu'elle avoit obtenus du Ptince du Pays.

Shidell.

Elle fit vingt-cinq journées, en suivant le pied d'une montagne, jusqu'à la Ville de Ghideli, où l'on fait payer un droit aux Marchands. Les voleurs qui étoient répandus sur la route, causoient des allarmes continuelles. Ils incommodoient la caravane à coups de pierre, du sommet de la montagne; & malgré la vigilance de l'escorie, ils l'attaquerem plusieurs sois avec tani de surie, que plusieurs Marchands furent blesses & n'eurent pas moins de peine à sauver

Trigault , De Christiana expeditione , Cap XI (87) Livre V, chap. 11, 11 & 11.

(88) Sous le titre , De Christiana expeditione abud Sinas. Cet Ouvrage fut traduit en

(86) Voyez Purchas, Vol. III, p. 311; & François & publié à Paris la même année. (89) Kafrefian fignific Pays d'Infidelet. L'Original porte Capherstam.

(90) Apparemment parce que l'usage du vin eft interdit aux Mahométans.

leur vie que leurs marchandises. Goez sut obligé de se mettre à couvert dans les bois.

GOEZ. 1603.

Goez prête de

On fit vingt joutnées jusqu'à Kabul, grande Ville & Marché fameux, qui Rabul, ville & appartient encore aux Etais du Grand-Mogol. On s'y arrêta huit jours. Quelques Marchands, effrayés de se voir en si petit nombre, balancerent s'ils devoient continuer leur voyage. Il y avoit alors à Kabul une Princesse, sœur de Pargent à une Maffamet-khan (91), Roi de Kashgar, & mere du Roi de Kotan, qui por- Princesse. toit le nom d'Haji-hanem (92) parce qu'elle avoit fait le pelerinage de la Mecque. Elle revenoit de ce fanctuaire du Mahométisme; & l'argent commengant à lui manquer pour sa rouse, elle proposa aux Marchands de lui en prêter. Goez sir réslexion que ses passeports Mogols lui seroient bien sot d'un foible usage. Cette occasion lui parut favorable pour se procurer d'autres protections. Il ne fit pas difficulté de prêter fix cens écus à la Princesse, sur certairnes marchandifes qu'elle lui mit entre les mains. Il refusa même de prendre le moindre interêt pour cette fomme. Mais elle eut la générofisé de le rembourfer fort avantageusement en pièces de marbre, qui étoient la meilleure marchandise qu'on put porter à la Chine. Le Prêtre Grimani , rebuté des fatigues (93) de la route, refusa d'aller plus loin; & Demetrius s'arrêta dans la Ville pour le Commerce.

La caravane s'étant groffie par la jonction de plusieurs Marchands . Goez fentit ranimer fon courage & pariit avec Ifaac. La premiere Ville qu'ils rencontrerent se nomme Charakar (94). On y trouve du fer en abondance. Mais le sceau d'Akhar, qui avoit dispensé jusqu'alors le Missionnaire de payer les droits, cessaici d'être respecté. Dix jours après, on artiva dans une petite Ville nommée Parvam, à l'extrêmité des Étais du Grand-Mogol. Après y avoir pris cinq jours de repos, on traversa de hauses montagnes, & dans l'espace de vingt journées on arriva dans un Pays qui se nomme Aingharan. Quinze journées plus loin on entre dans un autre Pays, nommé Kalkha (95), dont les Habitans vivent dans des Villages & sont presque tous blonds convine les Hollandois. Dix journées au-delà, on passe par une Ville nommée (96) Jalalabad, où les Bramines levent des droits qui leur ont été accordés par le Roi Buearate.

Quinze journées plus loin, la caravane arriva à Talkhan (97), où elle fut arrêtée un mois entier par une revolte des Kalkhans. De-là elle gagna Kheman, perire Ville murée de la dépendance d'Abdulahan , Roi de Samarhan , de Burgania & de Bukharata (98), & de plusieurs Royaumes voisins, L'armée des Kalkhans étant campée aux environs, le Gouverneur de certe Place fit dire aux Marchands de ne pas continuer leur marche pendant la nuit, parce qu'il apChanker

Parvam.

Aingharan-Kathha.

Jaialzbad. Talkhan.

(95) Calcia dans l'Original. (96) Gialalabab dans l'Original, par corruption fans doute de Jalalabad, qui fignifie Gleire de la Ville.

(97) Ou Talbhan , Ville entre Balk & Bal-

(98) Adallah , Khan de Samarkand , de-Burgania & de Bukkarie. Purchas écrit Burgavia & Bocharate. On ignore ce que c'est que Burgavia & Bocharate

Fff iii

<sup>(91)</sup> C'est sans doute une erreut ou une méprife, pour Mahamet-khan s d'autant plus que dans la fuite on lui donne encore mal-àpropos le nom de Mahametain.

<sup>(92)</sup> Hajs fignifie Pelerin. C'eft un titre fort honorable parmi les Mahométans. (93) Pilgrimage de Purchas , p. 311 ; & Trigault, De Christiana expedicione , Lib. V . cap. 11.

Gotz. 1603. La caravane eft piliée dans Kha-

préhendoit qu'ils ne fussent surpris par les rebelles, qui se seroient accommodés de leurs chevaux. Il leur confeilla de se retirer dans la Ville & de se joindre à lui pour les repouffer. Mais à peine se furent-ils approchés des murs, que fur le bruit de quelque mouvement des Kalkhans, le Gouverneur & tous les Habitans prirent la fuite. Les Marchands n'eurent pas d'autre ressource, contre le danger, que de se faire à la hâte un rempart de leur bagage & de remplir leur enclos de pierres, pour les employer à leur défense lorsqu'ils viendroient à manquer de fléches. Ils reçutent bien-tôt un meifager de la part des rébelles, qui les faisoient exhorter à ne tien craindre, en leur offrant de les escorter & de les défendre. Mais n'osant se fier à leurs promesses, ils prirent le parti de se retirer dans les bois & de leur abandonner toures leurs marchandiles. Ces brigands avant enlevé rour ce qui se trouva de leur goût, les rappellerent avec de nouvelles offres, & leur permirent de rentrer dans la Ville déferre, où leurs balles étoient restées à demi vuides. Goez eut le bonheur de ne perdre qu'un cheval dans cette avanture ; encore fut-il dédommagé par un préfent d'étoffes de coton. La caravane demeura dans Kheman avec beaucoup d'allarmes, jusqu'à l'arrivée d'un Officier Tartare, frere d'Olobes ebadaskhan, Général d'une grande réputation, qui força les rébelles, pat ses menaces, de laisser parrir les Marchands. Leur arriere garde ne laissa pas d'être maltraitée par quelques coureurs, dont quatre s'attacherent fut Goez. Mais il leur terta son turban à la Persane ; & tandis qu'ils se faisoient un jeu de se le renvoyer à coups de pied de l'un à l'autre, le Missionnaire picqua son cheval & rejoignir le corps de la caravane.

Tenga-badaf-

Après huit tours de marche, par des chemins fort difficiles, elle arriva à Tenga-badashan (99), nom qui fignific Mauvaise route. En effet, le passage en elt si étroit, au bord d'une grande riviere, qu'on ne peut avancer deux de front (1). Aussi les Habirans profiterent-ils de la siruarion de leur Ville pout faire essuyer de nouvelles perres à la caravane. Ils enleverent trois chevaux à Goez , qui eur néanmoins la liberté de les racherer. Les Marchands n'en furent pas moins obligés de passer dix jours dans un lieu si dangereux. Ensuite ayant gagné Charchunar ( 2 ) dans l'espace d'un jour, ils y furent arrêrés cinq jours entiers par les pluies, en pleine campagne, où pour comble d'infortune ils furent

encore attaqués par des voleurs. Dix jours après ils arriverent à Serpanil, Ville abandonnée, De-là ils grimperent sur une haute montagne, nommée Sakrithma, par laquelle il n'y eut que les plus forts chevaux qui purent passer. Les autres ayant été forcés de faire un grand rour, Goez faillir d'en perdre deux, qui eurent beaucoup de peine à rejoindre la caravane.

Sarchit-Chechalith.

En vingt jours on arriva dans la Province de Sarchil, où les Villages sont en fort grand nombre & peu éloignés les uns des aurres. Après deux jours de re-Montagne de pos, on parvint en deux autres jours au pied d'une montagne nommée Chechalith ( 3 ), qui étoir couverte d'une nège fort épaille. Dans la nécessité de la traverfer, un grand nombre de Marchands eurent beaucoup à fouffrir de l'excès du froid; & le même tems ayant duré six semaines, Goez courut plus

> (99) Ou Badakshan. Badafeinn dans l'O- lequel Badaskan eft firoferiginal. Purchas met, à Badascian nommée

( 2 ) Ciarciunar dans l'Original. ( ) Ciccialish dans l'Original.

(1) Ce doit être le Jibus ou l'Amu, fur

d'une sorte de dangers. Enfin ils arriverent à Tanghetar, qui appartient au Royaume de Kashgar. La, Isaac tomba du bord d'une grande riviere dans l'eau, & passa pour mort pendant huit heures. En quatorze jours la catavane gagna Yakonith, mais par un chemin fi dangereux que Goez y perdit fix chevaux. Il se hata de prendre les devans; & dans cinq jours, étant arrivé à Hiarkan, il envoya les secours nécessaires à la caravane, qui le rejoignit bien-tôt dans la même Ville, au mois de Novembre 1604 (4).

GOEZ. 1604. Tanghetar

Hiarkan (5), Capitale du Royaume de Kashgar, est fréquentée par les Biarkan, Capit Marchands, qui la fournissent de toutes sorres de commodirés. C'est dans cette Ville que la caravane de Kabul se sépare, & qu'il s'en forme une autre pour vane qui s'es se le Catay. Le Capitaine (6) qui la commande achete ce poste à grand prix me à Biarkon. du Khan de Kashgar, qui lui donne une autorité abfolue fur les Marchands, Il se passa un mois , avant qu'ils fussent rassemblés en assez grand nombre pour entreprendre un voyage si long & si dangereux. D'ailleuts les caravanes ne parrent d'Hiarkan , chaque année , que dans certains tems où l'on fçait qu'elles fe-

ront admifes au Catay. La marchandise la plus propre à ce voyage est une sorte de marbre luisant, ou infre fort reque les Européens nomment Jaspe, parce qu'ils n'ont pas d'autre nom qui lui eterchea la Chier convienne mieux. L'Empereur du Catay l'achere à grand prix, & ce qu'il ne. en laille aux Marchands ne se vend pas moins cher aux Catavens. Ilsen font des vases, des ornemens pour leurs habits & leurs ceintures, & diverses sortes de bijoux, fur lesquels ils gravent des fleurs, des seuilles & d'autres figures. Ce jaspe se nomme Thuse (7), dans le Pays. On en distingue deux especes, dont l'une, qui est la plus précieuse, est une sorte de gros caillou, qui se pêche en D'où il fe tireplongeant dans la Kiviere de Kotan, près de la Ville royale de Kashgar (8). L'autre espece se rire des cartieres, pour être sciées en pièces d'environ deux paûmes de large. La montagne qui contient ces carrières & qui se nomme Kon-Jaughi-kasho, c'est-à-dire, Montagne pierreuse, est à vingt journées de la même Ville. Ce marbre est si dur qu'on est obligé de l'amollir avec le feu pour le tirer des carrieres. Elles sont affermées tous les ans à quelque Marchand, qui y fait porter les provisions nécessaires pour ses ouvriers.

Goez eut l'honneur de paroître devant le Roi ou le Khan, qui se nommoit Mahametain (9). Il fir présent à ce Prince d'une montre, d'un miroir & de quelques marchandifes de l'Europe, qui lui procurerent un passeport pour le Royaume de Chalis (10); car il ne parloit pas du dessein qu'il avoit de pénétrer jusqu'au Caray. Il étoit depuis six mois à Hiarkan, lorsqu'il eut la satisfaction de voir arriver Demetrius, de Kabul. Quelques présens qu'il répandit à propos parmi les Marchands, fauverent cet Arménien de la prison & lui épargnerent d'autres mauvais traitemens, auxquels il s'étoit exposé en refusant de payer certains droits à un Empereur imaginaire, que les Marchands élisent avec la permission du Roi.

- (4) Purchas, p. 512, & Trigault, ch. s. viere de Khotau passe à quatre-vingt-dix mil-(5) Tarkian ou Jariand. les de Hiatkan.
- (6) Il porte le titre de Bascha de la ca-
- (7) C'est sans doute une erreur pour Yufehr. Voyez l'Hiftoire Naissrelle de la Chine.
- (8) Suivant la Carre des Jésuites, la Ri-
- (9) On lit Mahamethin dans Purchas; & l'ou a lu ci - dessus Maffamet - bhan : ce qui montre combien les noms sont corrompus
- (10) Cealis dans l'Original. Mais Chialip

GOEZ 1603. Goez est exposé à divers dangers pour la Religion.

Un jour, quelques voleurs s'étant ouvert un passage dans la maison de Goez, lierent Isac, & lui porterent un poignard à la gorge pour l'empêcher de crier au secours. Mais Demerrius entendir quelque tulmulte & trouva le moyen de faire prendre la fuite à ces brigands. Goez profita de son loisir pour aller recevoir la somme d'argent qu'il avoit prêtée à la Princesse, mere du Roi de Khotan (11), dont la résidence étoit à six journées (12) de Kabul. Comme il n'employa pas moins d'un mois à ce voyage, les Mahométans firent courir le bruit qu'il avoit été tué par leurs Prêtres, qu'ils nomment Kachischas, pour avoir refusé d'invoquer Mahomet (t3); & sous prétexte qu'il n'avoit pas saissé de testament, ils se disposoient à se saiste de ses biens, lorsqu'ils eurent la confusion de le voir reparoître en bonne santé, avec une grosse quantité de jaspe qu'il avoit reçue de la Princesse. Un jour, qu'il étoit à diner chez quelques Mahométans qui l'avoient invité, il vir entrer un homme armé, qui lui appuya la pointe de son épée sur la poitrine, en le pressant d'invoquer Mahomet. Il eut le bonheur de répondre que ce nom n'étoit pas connu dans sa Religion. L'assemblée prit parti pour lui & chassa de la maison ce furieux Musulman. Un autre jour, Goez reçut ordre de se rendre au Palais du Roi, où ce Prince lui demanda, devant ses Prétres & ses Mullas, quelle Loi il reconnoissoit ; se c'étoir celle de Moyfe, de David ou de Mahomer, & de quel côté il se tournoit pour faire ses priéres ? Il répondit qu'il faisoit profession de la Loi de Jefus, que les Mahométans nomment Ifau, & qu'il regardoit comme une pratique indifférente de se tourner d'un côté ou de l'autre en priant, parce qu'il croyoit que Dieu étoit par-tout. Cette réponse devint pour eux l'occasion d'une grande dispute (14). Cependant ils conclurent que la pratique de Goez pouvoit êrre bonne.

Adresse qu'il emploie pour aller au Caray avec des Malsoméwus,

commander la nouvelle caravane, donna une fète, accompagnée de musique, à laquelle il invita Goez. Après cet amusement, il lui proposa de faire avec lui le voyage du Catay. C'étoit tout ce que le Missionnaire desiroit, parce que dans les dispositions qu'il connoissoit aux Mahométans, il avoir crû devoir attendre qu'ils l'invitailent à partir avec la caravane. Il affecta de se faire presser. Asi pria même le Roi de seconder ses instances. Enfin Goez parut se laisser vaincre, à condition que Sa Majesté lui accordar des Lettres de protection. Pédisone le zele Les Marchands de la premiere caravane, fachés de perdre sa compagnie, firent toutes fortes d'efforts pour lui faire perdre le gour de son entreprise. Ils lui conseillerent de se déner des Kashgariens, qu'ils représentoient comme des traîtres. capables de l'affaifiner. Cet avis méritoir d'autant plus d'attention, que les Habitans mêmes de Kabul ne faifoient pas difficulté d'affurer que les trois Arméniens de Goez seroient massacrés par leurs compagnons aussi-tôt qu'ils seroient sortis de la Ville, Demetrius sur si frappé de ce bruit, qu'il renonça

pour la feconde fois au voyage & qu'il tenta d'inspirer la même résolution à

Vers le même tems, Haji-asi (15), Sujet du Khan, ayant été nommé pour

but fatt meprifer.

(11) Ketan , Heten ou Hetem, (11) On lit dix journées dans Purchas. Mais fiz s'accordent mieux avec la Carte. (1) C'est une erreut, car les Mahomérans n'invoquent pas Mahomet. Mais on supposoit apparemment que Gorz avoit refulé de prononcer la Confession de Foi Mahométane. (14) La Mecque, vers laquelle les Mahométans se tournent toujours , est à l'Ouest ou au Sud-Ouest de Kashgar. (15) On lit Agiafi dans l'Otiginal.

Goe:

Goez. Mais le fervent Missionnaire étoit déterminé à braver tous les dangers, your répondre aux esperances de ceux qui l'avoient chargé de sa commission.

Gotz 1601.

6. I L

Continuation de sa route . depuis Kashgar jusqu'à So-cheu , Ville du Catay.

THACUN s'occupant des prépararifs du Voyage, Goez achera dix che- Départ de Kabul. vaux; c'est-à-dire, un pour lui-même, un pour Isaac, & les huit autres pour le rransport de son bagage. Il reçut en même tems un Exprès du Bacha de la caravane, qui s'étoir retiré dans ses terres, à cinq journées de la Ville, pour mettre ordre à ses affaires, & qui le faisoit exhorter à presser les autres Marchands par fon exemple.

On partir enfin, vers le milieu du mois de Novembre de l'année 1604, Volchi & plu-& le premier jour de repos fut dans une Ville nommée Yolchi (16), où l'on les paye les droits, & où les passeports sont examinés. De-là, en vingt-cing jours, on gagna la Ville d'Akju, après avoir palle par celles de Hanchalijch (17), Alcheghet , Hagabateth , Egriar , Mesetalek , Horma , Thalek , Thoantak , Minjeda , Kapetalkol-zilan , Tarkghebedal , Kanbashi , Akonferfek & Chakor. La route fut très-farigante, à travers des fables & des pierres (18). On avoit traverse le Deserr qui se nomme Karakatay, c'est-à-dire le Katay noir. Un des chevaux de Goez tomba dans une riviere fort rapide, & nagea jufqu'à l'autre bord, d'où le Millionnaire raconte qu'il revint de lui-même, par l'invocation du Nom de Jesus.

Aklu est une Ville du Royaume de Kashgar, dont le Gouverneur, neveu du Aklo, govern Khan, éroit à peine âgé de douze ans. Ce jeune Prince, dont les affaires ce de doute ans. étoient administrées par son Précepteur, voulut voir Goez, qui lui offrit du fucre & d'autres préfens convenables à fon âge. Il reçut le Missionnaire avec beaucoup de carelles; & pour lui témoignet fa reconnoillance, il lui donna le spectacle d'un bal solemnel. Goez parut aussi devant la Reine-mere, & lui fit présent d'un verre de crystal & d'une piece de calico des Indes. La caravane s'arrêta quinze jours dans Akfu, pout attendre d'autres Marchands. En- Autres Villes, suite s'étant remise en marche, elle passa par les Villes de Oitograkh, de Gaza, Kashani, Dellay & Saragabedal, d'où elle arriva à Ugan, & de-là à Eucha, autre Ville, où elle fur obligée de prendre un mois de repos, pour faire rafraîchit les bêtes de charge, qui étoient presque épuisées de fatigue & de la mauvaile qualiré des nourritures. Les Prèrres de Kucha, qui étoient alors dans leur carême, voulurent forcer Goez de déjeuner, dans la seule vûe d'obtenir de

lui quelque préfent. De-là, on arriva dans l'espace de vingt-cinq jours à Chalis (19), petite Vil- Chalis Goes y le, mais bien fortifiée. Ce Pays éroit gouverné par un fils naturel du Khan de est menacé de la Kashgar, qui apprenant que le Missionnaire éroit d'une Religion disférence de la tienne, lui reprocha l'audace qu'il avoit eue d'entrer dans un Etat Maho-

(16) Jolei dans l'Original. (17) Hancialix dans l'Original, Tome VII.

(18) Purchas , p. 313. Trigault , chap. 12, (19) Cialis dans l'Original

GOEZ. 1601.

Terreur panique d'Itane.

métan, & déclara qu'il se croyoit en droit de lui ôter ses marchandises & la vie. Mais il n'eut pas plutôt lu les lettres-patentes du Khan son pere, qu'il prit un ton plus doux. Quelques présens qu'il reçut de Goez le rendirent encore plus traitable. Il le fit appeller une fois pendant la nuir; & cet ordre effraya fi vivement Isaac, qu'appréhendant les derniers malheurs pour son Maître, il ne put le voir partir sans répandre des larmes. Mais l'intrépide Millionnaire se rendit courageusement au Palais. Il n'y étoir question que de l'engager dans une dispute avec les Prêtres & les Sçavans du Pays. La victoire lui couta peu contre des adverfaires si foibles. Le Viceroi reconnur la force de ses argumens, & déclara que les Chrétiens étoient les véritables Fideles. Il ajoura même que ses Ancêttes avoient fait profession du Christianis-

Co eni arrêtois L caravane.

pendant toute la nuit. La caravane s'arrêta trois mois dans cette Ville par l'obstination du Bascha. qui souhaitoit de voir grossir le nombte des Marchands, dans l'espérance d'en tirer plus de profit. Il n'accordoit même à personne la liberté de partir avant

me (20). Après quoi donnant un festin au Missionnaire, il le retint au Palais

Goez apprend des nouvelles du Pere Ricci & de la Chine,

lui. Cependant Goez, ennuvé du retardement & de la dépenfe, obtint du Vice-roi , par un préfent , la permillion de se mettre en chemin. Il étoit prêt à partir de Chalis, lorsqu'il y vit arriver les Marchands d'une caravane précédente, qui revenoit du Catay. Ils lui raconterent qu'ayant feint, suivant leur usage, d'être revêrus de la qualité d'Ambassadeurs, ils avoient pénétré jusqu'à la Capitale, & qu'ils avoient logé pendant trois mois dans le Palais des Etrangers, avec Ricci & les autres Missionnaires Jesuites. Goez apprit enfin par ce témoignage que le Karay étoit la Chine, & que Khanbalu n'étoit pas différent de Peking. Entre diverses preuves de la vérité de leur récit, ils lui firent voir une piece d'écriture en Portugais, qu'ils avoient trouvée dans leur appartement de Peking, au milieu d'un tas de pouffiere, & qu'ils rapportoient, comme une curiolité, dans leur pays,

Il part de Chalia avent la caravape.

Goez s'étant procuré du Viceroi des lettres de protection, partit avec Isaae & un petit nombre d'autres Voyageurs. Dans l'espace de vingt jours, ils arriverent à Puchan, Ville du même Royaume, dont le Gouverneur leur fournit généreusement toutes leurs nécessités à ses propres frais. De-là, ils s'avancerent à Turfan, Ville forte, où ils s'arrêterent l'espace d'un mois. De Turfan, ils se rendirent à Aramuth, & d'Aramuth à Khamul, autre Place fortifice, où ils firent un féjour de trois semaines, parce qu'ils avoient été bien traités dans Harried Pene toute l'étendue du Royaume de Chalis , qui se termine à cette Ville. De trée de la Chine. Khamul, ils agriverent en neuf jours à Khya-yu-quan (21), Fort qui borde la

muraille Septentrionale de la Chine. Là, ils furent obligés de s'arrêter vingt-Gez posse la cinq jours, pour attendre la réponse du Viceroi de cette Province (22). Après grande muraille, beaucoup d'impatience, ils reçurent la permission de passer le mur; & dans l'espace d'un jour ils se rendirent à Sochen (23), où ils entendirent beaucoup parler de Peling, & de plusieurs autres Villes dont les noms étoient connus.

(20) Cette réposse du Viceroi est peu vraisemblable; oo du moins il falloit qu'il confondit le Christianisme avec la Religion de Fo , qui étoit dominante dans ces régions avant la conquête de Jenghiz-khan.

(11) Chiaicson dans l'Original. (11) C'étoit la Province de Schen-fi.

(14) Socieu dans l'Original Ces remarques servent à faire conpositre combien les noms propres sonz alterés.

Alors Goez demeuta parfaitement convaincu que le Katay & la Chine n'étoient que des noms différens du même Pays. Tous les chemins, depuis Chalis jusqu'aux frontieres de la Chine, érant insestés pat les brigandages des Tar-Danger les chetares, la crainte de les rencontrer fait le tourment continuel des Marchands. Mines juiqu'à la Pendant le jour, ils observent du haur des montagnes s'il ne paroît pas qu'elque parti dans les plaines; & lorsqu'ils croient le pays libte, ils marchent pendant la nuit dans un profond filence. Goez ayant eu le malheur de tomber de fon cheval dans une de ces marches nocturnes, les aurres arriverent au premier logement fans s'en être apperçus. Ifaac retourna auifi-rôt fur fes pas , & rerrouva son Maître dans un état fort dangereux, avec peu d'espérance de revoir jamais

Gotz.

fes compagnons. Ils trouverent, en plufieurs endroits de la route, les cadavres d'un grand nom- Quelques ufiges bte de Mahométans qui avoient eu l'imprudence de voyaget seuls. Cependant des Tattares, les Tartares ôrent rarement la vie aux Habitans de ces regions. Ils les regardent comme leurs valers & leurs pasteurs, parce qu'ils leur enlevent les bestiaux dont ils prennent soin. Ils ne connoilsent pas l'usage du bled, de l'orge & des légumes. C'est la nourriture des animaux, disent-ils, & non celle des hommes. Leur unique aliment est la chair des chevaux , des mulets & des chameaux ; ce qui ne les empêche pas de vivre contens. Les nations Mahométanes qui habitent de ce côté font si peu guetrieres, qu'il seroit sacile aux Chinois de les subjuguet, s'ils pensoient à s'étendre par des conquêres (24).

L'extrêmiré de la fameuse muraille de la Chine est du côté de l'Ouest, & s'é- Kan-cheu & %2tend au Nord l'espace d'environ deux cens milles. C'est dans cette étendue et eu des l'increases les que les Tartares faifoient autrefois leurs courfes, & qu'ils les continuent même Coulois pour les encore, mais avec moins de danger pour la Chine, parce que les Chinois ont conteat. bâti, pour les contenir, deux Villes très-fortes & défendues par une noinbreuse garnison, dans la Province de Schensi. Ces Places onr leur Vicetoi particulier & d'autres Magistrars, qui dépendent immédiarement de la Cour, & qui font leur résidence dans l'une des deux, nommée Kan-cheu. So-cheu, qui est la seconde, a son propre Gouverneur. Elle est divisée en deux parties, l'une habirée par les Chinois, auxquels les Mahométans donnent le nom de Katayens; l'autre par des Mahomérans, que le Commerce amene de Kashgat & des autres contrées de l'Ouest. La plupart de ces étrangers ont leurs semmes & leur famille. Mais n'ayant pas de Magistrats de leur nation, ils sont gouvernés par les Chinois, qui les renferment chaque nuit dans les murs de leut quartier. Il est désendu, par une Loi particuliere, à tous ceux qui ont passé neuf ans à So-cheu, de retourner jamais dans leur pays.

Les Matchands qui arrivent à So-cheu viennent la plupart des pays de Trebé pour les l'Ouest, sous de fausses apparences d'Ambassade. L'Auteur parle d'un Traité Ambassade et la Chine & qu'il appelle Contrat, entre la Chine & fept ou huit Royaumes qui ont obtenu le privilege d'y envoyer, de fix en fix ans, foixante-douze personnes en cui qualite d'Ambassadeurs, pour offrir un tribut à l'Empereur. Ce tribut confifte en pieces de marbte fuifant, tel qu'on l'a déja décrir, en diamans, en azur , &c. Les Marchands vont jusqu'à la cour sous ce voile , & reviennent

(14) Putchas , p. \$14-

Gggi

Goiz

1604. Abus que les Marchands en funt.

aux frais du public. Il leur en coute peu pour les marchandifes mêmes qui composent le tribut, car l'Empereur paye ce marbre plus cher que personne, & regarderoit comme un deshonneur de recevoir gratuitement quelque chose d'un Etranger. D'ailleurs ils sont si bien rraités à la Cour Impériale, que toutes charges faites, chacun peut y gagner journellement fon ducat. Aussi regardent-ils comme une faveur distinguée d'être reçus dans la caravanne à titre d'Ambassadeur. C'est un privilege qu'ils sollicitent ardemment, & qu'ils achettent du Bascha par de gros présens. Leur méthode est de contresaire des lettres de leurs Rois, par lesquelles ces Princes se reconnoissent vassaux de l'Empereur. Il arrive, à la Chine, des ambassades de cette nature d'un grand nombre d'autres Royaumes, tels que la Cochinchine, Siam, Leukheou, la Corée,

mice.

4.55 Chinois me- &c. Les Chinois font une dépenfe incroyable dans ces occasions; non qu'ils mes autent à l'ar- ignorent le fond de l'artifice : mais comme ils y trouvent leur intérêt, ils font les premiers à flatter leur Souverain de la chimérique idée que toutes les nations lui payent un tribut, tandis qu'effectivement c'est lui qui est plutôt le tributaire des autres. Richeffe de En arrivant à So-cheu, vers la fin de l'année 1605, Goez se trouva riche

Gues.

des fruits de son commerce pendant une si longue route. Il avoit treize chevaux, cinq domestiques, & deux petits esclaves qu'il avoit achetés; sans compter fon marbre qui valoit seul plus que tout le reste. Il estimoit tout environ 11 écrit de So- deux mille cinq cens ducats. Quelques Mahométans qui revenoient de la Catheracia Milion, pitale, lui ayant confirmé ce qu'il avoit appris à Chalis, il prit le parti d'écrire à Ricci, pour lui donner avis de son arrivée. Mais l'adresse de ses letrres étoit écrite en caracteres Européens. Les Chinois qui s'en chargerent, ne connoilfant ni les noms Chinois des Jesuites, ni leur logement à Peking, ne purent les délivret. L'année suivante, vers les Fêtes de Pâques, il écrivit d'autres lettres, par un Mahométan qui avoit quitté Peking fans la permission des Magistrats, quoiqu'elle soit également necessaire pour en sortir & pour v enttet. Il informoit Ricci & les autres Missionnaires, de son Voyage & de sa situation. Il les prioit de le délivrer de sa prison, afin qu'il pût retourner par n:er dans quelque partie de l'Inde, avec les Portugais.

Les Jesuites de Peking étoient informés depuis long-tems de son Voyage. Ils l'attendojent chaque année, & n'avoient pas manqué de demander de ses

Peking iui để pêchent on bomme de contiance.

Cour. Mais n'ayant reçu jusqu'alots aucun éclaircissement sur sa route, ils reçurent sa lettre avec une vive satisfaction, au mois de Novembre suivant. Les Jé ultes de 11s lui dépêcherent aussi-tôt un homme de confiance pour l'amener à la Cour. Ce ne fut pas un Européen, parce qu'un Etranger n'auroit pu faire naître que de nouveaux obstacles pour un autre Etranger; mais un jeune homme né à la Chine, & Chinois par sa mere, nommé Ferdinand, qui aspitoit apparemment à la qualité de Jesuite, puisque l'Auteur ajoute qu'il n'avoit pas encore achevé son Noviciat. Ils lui donnerent pour valet un nouveau Converti, qui connoissoit parfaitement le Pays & ses usages. Leur commission portoit que s'ils ne pouvoient amener Goez avec la permission des Magistrats, ils devoient s'arrêter dans le même lieu, & donner de leurs nouvelles au College de Peking, où l'on examineroit ce qu'on pourroit espérer de la faveur de la Cour.

nouvelles à tous les Ambassadeurs contrefaits qu'ils avoient vû paroitre à la

Les deux Députés entreprirent un Voyage de quatre mois dans le cours d'un

hyver fort rigoureux, car ils partirent le 11 de Décembre. Pendant leut route, Goez expose à plus de chagrins de la part des Mahométans, qu'il n'en avoit effuyé dans le Voyage, fut forcé de vendre son marbre pour douze cens ducats; c'est-à-dire pour la moitié de son prix. Cette somme fut suffisante, à la vérité, pour payer ses dettes, & pour faire sublister sa famille une année entiere. Mais la caravane étant arrivée dans l'intervale, il épuisa bientôt le reste de son trésor par les sestins qu'il sut obligé de donner au Capitaine. L'embarras de sa situation le mit dans la nécessité d'emprunter de l'argent. Comme il avoit été nommé entre les foixante-douze Ambassadeurs, il acheta quelques pieces de marbre, dont il cacha un quintal sous terre, pour le dérober à l'avidité des Mahométans. Sans cette marchandise, il n'auroit jamais obtenu la liberté de faire le Voyage de Peking (25).

Mais revenons à Ferdinand, qui avoit aussi ses afflictions. En passant par Si-ngan-fu, Capitale de Schen-fi (26), il fut abandonné par fon valet, qui prit la fuite avec une partie de l'argent qui lui avoit été confié pour les nécessistés du Voyage. Cependant il ne laissa pas de se traîner avec beaucoup de satique jusqu'à So-cheu, où étant arrivé le 7 de Mars, il trouva Goez au lit de la mort. Cet infortuné Missionnaire reçut un peu de consolation des lettres de ses Consteres; mais il n'en mourut pas moins, onze jours après l'arrivée de

Ferdinand. Les Mahométans ne furent pas exempts du soupçon de l'avoir empoisonné (27); fur-tout, lorsqu'immédiatement après sa mort on leur vit mettre la main fur tout ce qu'il avoit laisse. Entre les effers qui disparurent, rien ne méritoit plus de regret que le Journal de ses Voyages. Ses persécuteurs eurent d'autant plus d'empressement à s'en faisir, que c'étoit le moyen de se mettre

à couvert de toutes recherches pour ce qu'ils pouvoient devoir à l'Auteur. Ils l'auroient enterré comme un Mahométan, si Ferdinand & Isaac ne s'y étoient oppofés. Goez étoit un homme de mérite, qui avoit rendu de grands fervices à sa Compagnie, quoiqu'il ne sut pas encore parvenu à l'honneur du Sacerdoce. En expirant, il avoit recommandé à Ferdinand d'inspirer de la défiance aux Missionnaires pour les Mahomérans, & de leur conseiller de ne jamais prendre la même route pour se rendre à la Chine, parce qu'une triste expérience lui en avoit appris les embarras & les dangers.

Comme l'usage des Marchands est de parrager entre eux les biens de ceux Procés pour la qui meurent dans la route, Ifaac fut chargé de chaînes, & menacé de la mort, Goes, s'il refusoit d'invoquer Mahomet (18). Ferdinand présenta une requête au Viceroi de Kan-cheu, qui donna ordre au Gouverneur de So-cheu d'examiner cette affaire fans partialité. Le Gouverneur prit d'abord les intérêts de la justice; mais s'étant bien-tôt laisse corrompte par les Mahométans, il menaça d'isse, Ferdinand du fouer, & le fit arrêter pendant trois jours. Ce mauvais traitement n'eut pas la force de le décourager. Il vendit ses habits, faute d'argent. pour foutenir un procès qui dura fix mois. Comme il n'entendoir pas la langue Perfane, & qu'Ifaac ne sçavoit ni le Portugais ni le Latin, ils ne pou-

voient s'entretenir ensemble. Lorsqu'ils paroissoient devant le Tribunal, l'un (as) Purchas, p. \$13. Trigault , lib. V, meprife. (17) Ce fut un foupçon fans preuve. (16) Schanfi dans l'Original ; mais c'est une (18) Ou d'embraffer le Mahométifme,

Gggiij

1604.

dans l'intervalle.

Ses embarras

G 0 2 Z.

récitoit la Priere Dominicale; & l'autre répétoit le nom de Benoît Gort, a avec quelques mors Portugais qu'il avoit appris de lui dans le Voyage. Mais n'étant rentends de perfonne, le Juge s'imaginoit qu'ils parloient la langue de la Province de Canton (29), & qu'ils s'entendoient entre eux.

Comment its gagrunt icut cacle.

Cependart deux mois fuffirent à Ferdinand pour apprendre la langue Perfane. Entre leux moyens de défienfe, les Mahomérium alleguoient qui Fredinand protifoir Chinois, & qu'Ifane étoti Sarazin (50); d'où ils vouloient faire conclure que ni'l un ni l'autre ne pouvoir formet de précentions fur les biens de Goez, qui avoit été comu pour Chrétien. Dans la nécessité de répondre à cetre accustation, Ferdinand alstra qu'Ifane étotie enneni mortel de la loi de Mahomet. Pour le prouver, il tira sur le champ une piece de lard qu'il avoit apportée dans fa manche, & etous deux en mangeren auslité-of de fort ban appetit. Ce spechacle fir rise roure l'alfemblée. Les Mahomérans confus reprochement l'âtar de 3'strès laiffe fédulte par le seraifices du Chinois, parce que dans toute la roure il s'évoir abstenu de la chair de porc, à l'exemple de Goez, par ménagement pour les Mahomérans de la caravarine.

1% fo rendent Printings

Enfin les effers du morr furent adjugés à Ferdinand. Mais il ne fe trouva que les pieces de mabre, que Goez voire ula précaution de cacher fous terte. Il les vendit, pour payer fes detres & celles d'Idaz, & pour achtere les commodifes néceliares fur la rouve de Peking, où il sa trivierent rous deux après de longues farigues. Il y porterent une Croix parfaitement bien peine fur du paper doré, avec les palféports des Rois de Kashgar, de Koana & de Chalis, que les Millionnaires ont confervés comme de précieux monuments du zele de Goez.

Sur d'Ifage.

Ricci, à qui nous devons le Recueil de tous ces évenemens, ajoure qu'il les cérviré fur le récie d'Ifance 80 rquelques papies de Goce (31). Après un mois de fijour à Peking, Ifanc fur envoyé à Mason (31) par la route comnune. La, 'éctant embarqué pour l'Inde, il flu repis par les Hollandois; mais il fur encheré par les Portugais de Malaka. La mort de fa femme, dont il fur informé, lui syant fair perètte de defir de recourner dans l'Empire du Mogol, il s'établit à Châud, o ûn l'étoit encore vivant en 1615, lorsque Trigault compositis fon Ouvezag (14).

(19) Si perfonne n'entendoit le Porrugais & le Latin a So-cheu, on ne conçoit pas qu'entre les Mahométans il n'y citr perfonne qui entendit le Perfan. D'allleurs Ferdinand ne devoit-il Pas (Avoit d'un moint le Chinois' (19) L'Autreut donne toujours le nom de Sartafins aux Mahométans. On l'emploie ici pour avoit occasion de faire cette remarque.

pour avoit occasion de faire cette remarque.
(31) Il y a quelque lien de eroire, nonfeulement que les diffances sont souvent représentées plus grandes qu'elles ne sont effeetivement, mais que les Places mêmes ne sont pas tonjours placées dans leur vérirable ordre, éctle-à dire qu'il s'en trouve après, qui devoient être devant. On conçois qu'il étoit moralement impossible à l'abec e tercenir par mémoire la distance & la position d'un si grand nombre de Places. On ne s'exit pas non plus de quelle nature ou de qu'elle étendue étoient les minutes de Goez.

(31) Amakas dans l'Original. (33) Purchas, p. 316, Trigault, chap. 13.



### CHAPITRE VII.

Plusieurs Voyages au travers du Tibet, pour aller à la Chine & en revenir.

### INTRODUCTION.

UOIOU'UN des motifs du voyage de Goez ait été de découvrir pierries comune route à la Chine par la petite Bukkarie, il paroît que les Million- ver de reasus # naires renoncerent à ce dessein, detournés sans doute par l'avis qu'il leur fit la claire. donner en mourant. Cependant, vers l'année 1660, Amé Chefaud, Jésuite François, Superieur de la Résidence d'Isfahan, entreprit de se rendre à Peking par le l'ays des Ufbeks & par le Turquestan ; mais il tut bien-tôr rebuté par les difficultés & les dangers de la roure. Depuis ce rems, on ne trouve ancun Miffionnaite qui ait tenté le même projet ; quoique les caravanes passent & repassent continuellement de ce côté-là, & que les Arméniens, qui ne font pas difficulté de s'y joindre, failent le voyage avec sûreté.

L'esperance de réussir par cette toute étant comme morte avec Goez, les Jé-Route tentée pur fuites penserent à s'en ouvrir une par le Tibet; Pays dont on les assura que les le Tibet.

Habitans étoient Chrétiens, ou du moins d'une Religion qui ressembloit beaucoup au Christianisme. Ils se confirmerent d'autant plus dans cette résolution, qu'ils fe flattoient d'y trouver de la facilité à répandre les femences de l'Evangile; au lieu qu'ils en avoient perdu l'esperance dans les Pays Mahomérans, Les Voyageurs nomment deux routes qui conduifenr au Tiber; l'une au Nord, par les parties septentrionales de l'Empire Mogol ; l'autte au Sud, par le Bengale. En 1624, Antoine Andrada, Jesuite Portugois, entreprit le voyage par celle du Nord, & pénetra heureusement jusqu'à la Chine. En 1661, Grueber & d'Orville, deux autres Jéfuires, revintent de la Chine à l'Inde par la route du Midi; & ce fut vers le même tems que Tavernier se procura quelques informations fur la même route. En 1714, Desideri, autre Jesuite, traversa le Tibet jufqu'à Lassa par la route du Nord. Horace de la Penna , Capucin, se ren-

dir à Lassa en 1732, par la route méridionale.

C'est à ce nombre qu'on peut réduire tous les voyages qu'on a tentés dans cette grande region, du moins les voyages qui ont été publiés. Ceux d'An- les divers ve tedrada & de Chefaud font fort courts & ne contiennent rien d'extraordinaire, tentes dans cites Il paroît qu'Andrada fit le fien, dans l'opinion que les Habitans du Tibet pre- vie felloient le Christianisme. Sa Relation contient en substance, qu'il partit de Lahor en 1624, & qu'ayant passe le Gange il traversa Skrinejar (34) & Chafuranga, deux Villes grandes & bien peuplées, dans la feconde desquelles il vit pluficurs monumens, qu'il attribue aux Chrétiens: que de-là, paffant par des monragnes d'une hauteur extrême, il découvrit du fommet un vaste Lac. d'où fortent l'Indus, le Gange & d'autres grandes Rivieres de l'Inde; qu'ayant

Andraids.

(14) C'est peut-être une erreur pour Serinegar ou Kashmir. Mais cette Ville est fituée endeça du Gange.

INTRODUC-

continué sa marche par des montagnes fort hautes, il arriva par quantité de marches dans une Ville nommée Redor, située dans la froide contrée du même nom; enfin, qu'après avoir traversé les Royaumes de Maranga & de Tankhut, il arriva heureusement au Catay, c'est-à-dire à la Chine.

Sentiment de Bentink sur ce Voyageur.

Christal.

Les voyages de Chefaud ont plus d'apparence de verité que ceux d'Andrada; mais ils ont encore moins d'utilité pout l'objet dont il est question. Chefaud ne passa point les frontieres de la grande Bukkarie & revint de-là sur ses pas. Il envoya sa Relation en forme de Lettre, de Kashan près d'Ispahan , ècrite en Persan au célebre Kirker, qui en a publié l'extrait dans sa Chine illustrée (18). Elle porte, que l'Auteur s'étoit rendu de Sfahan ou Ispahan, à Balkh, qui est, dir-il, la Ville royale des Usbeks (19), dans le dessein d'examiner si l'on pouvoit passer par le Turquestan pour se rendre à la Chine; mais qu'ayant pénetré jusqu'aux front eres des Kezalbash (40), à la suite d'un Ambassadeur Usbek, il trouva la oute également difficile & dangereuse; que cette raison le fit séjourner pendan: quelques mois à Hayrath (41), nommée, dit-il, anciennement Skandria; qu'il y vit à loifir la Ville que les Anciens nommoient Bakhira, & fa grande Université, fondée par le fils de (42) Tamerlan, mais à demi ruinée, & quantité d'autres édifice, bâtis par les Usbeks lorsqu'ils étoient en possession du Pays (43) : que de Hayrath il revint à Mashahad (44) , nommée par quelques-uns la Ville fainte , où l'on voit un

(35) Imprimée à Paris en 1619, avec l'approbation des Superieurs, & dédiée au Général des Jéluires.

(36) Cest peut-ètre Redot dout Grueber parle, aussi-bien que de Maranga. (37) Hist. des Turcs, des Mongols, &c. pag. 491.

pag. 491. (18) Ogilby en a donné une tratholtion dans la Chine, Vol. I., p. 363. Elle est sans datte.

(39) Ce n'est qu'une des Capitales des trois Erats Usbeks de la grande Bukkarie. (40) C'est-à-dire du domaine des Per-

fans, auxquels leurs turbans rouges ont fait Khorafan.
donner le nom de Kezelbash, cest-à-dire, Maxahad.

Tites rouges.

(41) Herat on Heri, Capitale de la Pro-

vince Perlane de Khoralan.

(41) Ou Timur-leng, qui lignifie Timur le boireux, parce que ce Prince l'étoit effestivement. Son fils étoit Schah-robb, qui lui luccede & qui tenoit sa Cour à Herat. (41) L'Aureur paroît confondre Timur &

fer descendans avec les Usbeks, qui possedérent à la verité le Khorazan sons Schaybekkhan, mais dont l'Empire dura peu dans ce Pays.

(44) Ou Maschad, qui cst Tur dans le Khorasan. Voyez ci-dessus. L'Original porte Maxahad.

Masjid

Masjid orné d'or (45); qu'il y passa deux mois, dans des disputes continuelles fur la Religion avec les Sçavans, qui y font en fort grand nombre; qu'il partit de cette Ville pour se rendre à Nishapur, & de-là a Saba; war (46), Ville du Khorafan ; que passant ensutre par les Villes de Setam , de Damgan & de Jamnam (47), il se rendit à Kashan, dans la Province d'Arakand (48), par des chemins la plupart fabloneux, & de-là à Sfahan, qui en est éloigné de trente

INTRODUC-

Farfangs. Telles sont les Observations d'Andrada & de Chesaud sur les Places de leur Jugement sur route. Celles de Grueber sont beaucoup plus abondantes, quoiqu'elles le soient Grueber. moins qu'il ne seroit à souhaiter pour l'utilité de la Géographie. Tour ce qui a Ilusont écrits co rapport à ses voyages est contenu dans cinq Lettres, écrites en Latin par lui- einq Lettresmême; excepté la premiere, qui est en Italien & qu'on donne pour l'ouvrage

d'un Scavant, out avoit recuetllt de la bouche de ce Voyageur diverses circonstances qui regardent particuliérement les usages de la Chine. La seconde est de Grueber à Jean Gomans , Jésuite d'Aschaffembourg en Allemagne. Elle contient un récir affez court de sa route jusqu'à la Chine. La troisième, dattée le 11 Décembre 1664, à Dantzick, est une réponse à plusieurs questions que les Scavans lui faisoient sur la Chine & sur les Tartares qui en ont fait la conquête. La quatriéme roule presqu'uniquement sur le même sujet, & porte pour datte le 14 de Mars 1665, à Bresleau en Silesie. La derniere, qui contient la substance de plusieurs autres Lettres écrites à Kirker (49), offre le détail le plus circonstancié du retour de Grueber dans l'Inde. On v trouve les Latitudes des principales Places, observées par l'Auteur, & des Planches dessinées par lui même, qui représentent les habillemens du Pays, le Grand-Lama du Tiber, Putala, le jeune Meurtrier & d'autres objets remarquables (50).

Les Lettres de Grueber ont été publices par Thevenot, dans sa Collection Françoise de Voyages (51); mais il a supprimé les Planches. Elles se trouvent dans la Chine illustrée de Kirker, & dans la Traduction d'Ogilby. On se propose ici d'incorporer, dans un seul article, toutes les remarques des cinq Lettres.

6. I.

# Voyage de GRUEBER à la Chine , & son retour en Europe.

GRUIBLE. 1661. Récit abrégé Ja

N est réduit aux conjectures pour le départ de l'Auteur; mais il y a beaucoup d'apparence qu'il quitra la Chine en 1656. Suivant sa premiere Lettre, il passa de Venise à Smyrne, d'où il se rendir par terre à Ormuz dans l'espace de cinq mois. D'Ormuz, il en employa sept pour arriver par mer à Macao. Etant débarque dans cette Ville, il traversa toute la Chine; tantôt par terre

(45) Ou Temple. On lit Mesquit dans Kirber. Le mot Perfan est Mesky , d'ou vient

Mofquée. (46) Nommées auss Nischabur & Sebzwar. (47) C'est sans doute Bastam, Damagan & Semnan , trois Villes sur la route de Nischaput à Kashan.

(48) Il faut entendre par ce nom l'Irak Tome VII.

(49) Accompagné da Seigneur Carlo-Dari. (50) Il dit dans sa troisieme Lettre , qu'en parrant de Rome il avoit laisse à Kirker plu-ficurs Remarques géographiques , & que Kir-ker , en 1664 , étoit prêt à les publier. Elles le furent en 1667, dans la Chine illustrer.

(51) Part. IV. Hhh

GRUIBIR.

& tantôt par eau, pout se rendre à Peking, où il atriva dens l'espace de trois mois (52). Son féjour à la Chine dura trois ans. Il assure que dans le cours d'une 1661. feule année cinquante-cinq Jéfuites, qui étoient alors dans ce grand Empire, y baptiferent plus de cinquante mille perfonnes (53). A fon tetour, il prit une toute qu'aucun Européen n'avoit tentée jusqu'à lui.

Remards PAss teur un Europe.

Grueber partit de l'eking au mois de Juin de l'année 1661, accompagné d'Albert d'Orville, Religieux de la même Compagnie. Trente jours de marche le conduititent à Si-ngan-fu, & trente autres jours à Sining-fu (54). Il avoit traversé deux fois, dans cette route, le Whang-ho ou la Riviere jaune.

Deferintion de Siring-chen & de la grande mu-

Sining fu ou Sining (55), est une grande Ville, bien peuplée, qui étant fituée à la grande muraille de la Chine (56), fert de porte aux Matchands de raite de la Chi- l'Inde pour entrer dans l'Empire du Catay ou de la Chine. Ils s'y arrêtent jusqu'à l'arrivée des Lettres de l'Empereut, fans lesquelles il ne leut est pas permis de pénetrer plus loin. La grande muraille est si large près de cette Ville, que six chevaux y peuvent courir de front, sans causer d'embarras l'un à l'autre. Les Habitans de Sining y vont prendre l'air , qui est fort sain parce qu'il vient du Defert, & jouissent d'une fort belle vue. On y monte pat des degrés. Il artive souvent aux Habitans de Sining & de Su-cheu de fuivre le desfus du mur pour fe rendre d'une Ville à l'autre, quoique la distance soit de dix-huit jours de marche (57). C'est un voyage de curiosité, pour lequel ils doivent obtenir néanmoins la permission du Gouverneur. La perspective est charmante dans cette roure. On voit, comme d'une haute Tour, d'un côté, des habitations innombrables, & de l'autre, une variété extraordinaire de bêtes farouches, qui se montrent aux bords du Defert; telles que des taureaux sauvages, des tygres, des lions, des éléphans, des Rhinoceros & des Monoceros, qui font une ofpece d'ânes cornus (48). Les Marchands étrangers se donnent aussi le plaisir de voit sans péril cette variété d'animaux , fur-tout du côté de la muraille qui s'étendant au (59) Sud approche des Provinces de Quang si, de Yun-nan & du Tibet; car dans cerrains tems de l'année les bêtes farouches se retirent vers la Riviere jaune & vers les parties de la mutaille où les bois sont en plus grand nombre, pour y cherther leur pature ou leur proie.

Defeription du Defan.

Le Desert est composé de montagnes & de plaines; mais il est par-tout également sabloneux & stérile, excepté qu'en divers endtoits on y rencontre de petits ruifleaux, dont les bords offrent d'affez bons paturages. Il commence au milieu de l'Inde, & s'étend du Sud au Nord ; mais personne n'a découvett en-

(52) Lettre premiere de Grueber.

(53) Lettre II.

(64) On lir dans la feconde Lettre qu'ils partitent le 13 d'Avril , envoyés par le nouvel Empereur (Kang hi), en qualité de Ma-thématiciens de l'Empire Cétoit Adam Schaal qui leur avoit procuré cette faveur.

(55) Capitale de Schen-fi.

(56) C'est une erreur, pour Siving chen ou mey. Dans la seconde Lettre, cette Ville est nonimée Civiara, près de la grande muraille, (17) La diffance n'est pas si gran le Elle n'est que de plusieurs milles. Grueber leva un Pian de la muraille , qui a été publié par Kirker.

(18) Dans un autre endroir de cette Lettre l'Auteur dit qu'il ne se trouve pas d'autres antmaux dans le Défert que des taureaux d'une prodigicule groffeur.

(59) L'Auteur se trompe ici , ear la muraille ne s'érend point au Sud de Si-ning & ne touche point à-cette Ville. Il finit à vingt milles du côté de l'Ouest. Il n'est pas vrai nonplus qu'on puisse aller de Si ning à Su-cheu sur la muraille. Ourre qu'elle n'eft pas commode, par diverses raisons, pour ce voyage, elle est interrompue en plutieurs endroits par des bréches confiderables.

core ses bornes, que plusieurs étendent jusqu'à la Mer glaciale. Marco-Polo lui donne le nom de Lop. Les Tartares l'appelloient autrefois Beljan. Aujourd'hui ils le nomment Chamo. Mais les Chinois l'appellent Kalmuk, & d'autres lui donnent le nom de Kara-kathay (60). C'est dans ces vastes & stériles espaces que les Tarrares font leur séjour. Ils se logent dans des tentes, qu'ils eransportent de rivieres en rivieres, ou dans les lieux qui leur offrent de bons pâturages (61).

GRUESER. 1661.

La route de Sining jusqu'à Lassa est représentée différemment dans différen-dans les fables de la Tartarie, & que les ayant traversés en trois jours il arriva Gueber. fur le rivage du Kokonor, qui fignific grande Mer, mais qui n'est qu'un grand Lac, comme la Mer Caspienne, où la Riviere jaune prend sa (62) lource.

Il laissa cette Mer derriere lui pour entrer dans le Pays de Toktotay, qui est presque desert & que sa stérilire met à couvert des invasions. On n'y trouve qu'un perir nombre de tentes Tartares (63). Il est arrose par le Toktotay, beile riviere dont il tire fon nom. L'Auteur la croit aussi large que le Danube, mais si peu profonde qu'elle est guéable de tous côtés. De-là, traversant le Pays de Tangut, il arriva dans le Reting, Province fort peuplée, qui appartient au Royaume de Barantola. Enfin il te rendit à Lassa (64), Capitale de ce Royaume.

Dans la cinquiéme Lettre, ou l'Extrait de Kirker, on nous dit qu'immédiatement après la grande muraille l'Auteur trouva une riviere poissonneuse, sur le bord de laquelle il foupa dans une tente ouverte; qu'enfuire ayant traversé la Riviere de Saffran (65) il entra aussi-tôt dans le vaste & stérile Desert de Kalmuk, habité par les Tarrares Kalmuks (66), qui sont sans celle errans pout piller les caravanes, mais qui dans certaines faifons s'arrêrent fur le bord des rivieres avec leurs maisons mobiles. Grueber rencontra plusieurs de leurs Ha- Directe fineres bita ions dans sa route, & dessina les figures qu'on joint ici ; c'est-à-dire, un PAUREUL, Kalmuk avec son habit de cuir & son bonnet jaune. Une semme de la même Nation, verue d'une certaine peau verte ou rouge; rous deux porrant au col un charme ou un amulet, pour se garantir de toutes sortes de dangers. Un Lama, ou un Prêtre Tartare, vêtu, suivant l'usage du Pays, d'une espece de manteau blanc rejerté par derriere & soutenu d'une ceinture rouge. La robe est jaune, avec une bourfé qui pend de la ceinture. Le bonnet est rouge. On voit aussi les Habitations Tartares, qui ne sont que des tentes composées de bâtons entrelaifes, & couvertes de quelqu'étoffe grossière (67). La Roue-tournante est une sorte d'instrument, que se Peuple sait tourner tandis que le Lama sait sa

(60) Il paroît que Kirker a mélé ici ses tematques avec celles de Gruebet, qui n'anroit pas commis tant de fautes en si peu de lignes. Les Chinois nomment le Defert, Schame, & les Tarrares, Kobi; deux mots qui fignifient Defert fabloneux. Kalmuk eft un fobriquet , qui vieut des Tartares Mahométans.

priére.

(61) Lettre V. (61) C'eft encore une erreur; car on a vu ci-deffus que le Whang-ho ou la Riviere-jaune

fort d'autres lacs au Sud-Ouest.

(63) La seconde Lettre porte qu'il ne tencontra ni hommes ni oifeaux, qu'il vit feule-ment quantité de bêtes fatouches, & qu'il eur beancoup à sonffrit dans la toute,

(64) Lettre premiere. (65) Ou le Whang ho.

(66) Ce sont les Eluths ou les Tartares de

(67) C'est une sorte de seutre. Hhhi GRUIBIR. 1661.

De Sining, Gruebet employa trois mois pout arrivet dans le Royaume de Laffa, que les Tartares nomment Barantola (68). Le Roi, qui porte le titre de Teva (69), descend d'une ancienne race des Tarrares de Tangut, & fait sa réstrience à Putola ou Butala, Château bâti à la maniere de l'Europe, sur une montagne (70) où ce Prince entretient une Cour nombreuse (71). Le Grand-Prêtre du Pays se nomme Lama konju (71). Il est adoré comme un Dieu (73). C'est le Pape des Chinois & des Tarrates, qui l'appellent Dieu le pere. Sa Religion a beaucoup de ressemblance avec celle de Rome, quoiqu'il n'y ait pas

Idée que Grueber donne du Grand-Lanus.

> d'apparence, suivant l'opinion de l'Auteur, que jamais aucun Chrétien ait pénetré dans le Pays (74). Grueber & d'Orville s'y arrêterent un mois, & se se seroient flattés de pouvoir convertir un grand nombre d'Habitans s'ils n'eussent trouvé des obstacles de la part du Grand-Lama (75), qui impose la peine de mort à tous ceux qui lui refusent leurs adorations. Cependant ils furent traités fort humainement par le Peuple, & par le Roi même, qui étoit frere de ce Grand-Pontife (76).

Habits des femmes de Baranto-

Ils virent à la Cour de Teva, Roi de Tangut (77), une femme née dans la Tartarie septentrionale, qui étoit vêtue d'une maniere fort étrange. Sa ceinture & fa tête étoient chargées de coquillages (78), & fa chevelure treffée en forme de cordes. D'autres femmes, qui ctoient venues de Koin, Royaume voisin, ne leur parurent pas moins bizarres dans leurs habits. Les Dames de Barantola laillent pendre leurs cheveux en treffes par derriere, & portent fur le front un fil rouge chargé de perles. Sur la tête elles ont une couronne d'argent. enrichie de rurquoifes & de corail.

Firme da Roi de Tangut,

Grueber deslina la figure du Grand-Lama, d'après un portrait qui étoit suspendu à la porte du Palais, & celle du Han, dernier Roi de Tangut (79). Ce Prince avoit laissé quatotze fils. Sa bonté & sa justice l'avoient fait respecter comme un Dieu. Il avoit le teint brun, la batbe, châtein mêlé de gris, & les yeux fort gros (80).

De Latfa ou Barantola, les deux Missionnaires se rendirent en quatre joursau pied de la Montagne de Langur, qui est d'une hauteur extraordinaire. L'air est si subtil au sommet qu'à peine y peut-on tespirer. On n'y passe point sans danger pendant les chaleurs de l'Eté, à cause des exhalaisons de certaines herbes venimenses. Les rochers & les précipices rendent d'ailleurs le passage impossible aux voitures, & l'on est obligé de marcher à pied l'espace d'un mois, jufqu'à Kuthi (81), une des principales Villes du Royaume de Nekbal. Cette chaîne de montagnes est remplie de fources froides & chaudes, qui forment

de toutes parts des ruilleaux. Aussi le poisson & les pâturages y sont-ils en

Montagnee remommées.

abondance.

(68) Lettre V.

(69) Ou Deva, comme il se lie dans la cinquieme Lettre. D'autres écrivent Tipa.

(70 Voyez ci-deffus, article du Tibet. (71) Voyez ci deffus , ibid.

(72) Une autre Lettre porte mal-à-propos Sama konjun.

(71) Vovez ci-deffus. (74) Lettre V.

(75) Lettre premiere.

(76) Lettre IL.

(77) Barantola porre ici ce nom-(78) C'étoit une femme de Khamil ou-Hami.

(79) Voyez les Figures.

(80) Grueber a donné d'autres Planches : qui ont déja para dans l'article du Tibet aved les descriptions auxquelles elles ont rap

(81) Kirker suppose que c'est ici le Paraanijus de Prolemée, & le Beler de Polo. Mais il se trompe , dans la seconde du moins de cos



T. VII. N. XII.

De Kuthi, les Missionnaires arriverent en cinq jours à Nesli (82), autre Ville du Royaume de Nekbal, où l'abondance des provisions est si extraordinaire, que trente ou quarante poules ne s'y vendent qu'un écu. De Nessi ils arriverent en cinq jours à Kadmendu (83), Capitale du même Royaume; & de-là, en deux jours & demi, à la Ville royale, qui porte le nom de Nikbal. comme le Royaume; mais que les Habitans du Pays nomment Baddan (84).

GRUEDER. Royaume do

On lit, dans la premiere Lettre, que le Royaume de Nekbal ne peut être traversé que dans l'espace d'un mois, & qu'il a deux Villes capitales, nommées Katmandir & Patan (85), qui ne sont separées que par une riviere. Le Roi .. qui se nommoit alors Partasmal, tenoit sa Cour dans la premiere. La seconde étoit la résidence de Novagmal, son srere, jeune Prince d'une sort belle figure . qui commandoit toutes les troupes du Pays, & qui pendant le séjour des deux Missionnaires, mit en campagne une armée considerable, pour arrêter les incursions d'un perit Roi nommé l'arkam.

Grueber lui présenta un telescope ; & dans l'essai qu'il en fit en sa présence, Efferder instruayant découvert une Place que Varkam avoit fortifiée nouvellement, il le pria tique for un de ierter les yeux de ce côte-là. Ce jeune Prince, surpris de voir l'Ennemi si Pince lattace près & ne sçachant point encore que c'étoit l'effer de la lunetre, s'écria toutd'un-coup qu'il falloit marcher sans perdre un moment. Mais lorsqu'il eut appris que ce n'étoit qu'une illusion du verre, il reçut le présent des Missionnaires avee une vive facisfaction (86). Grueber donna au Roi pluficurs autresinstrumens mathématiques, dont ce Prince sut si charmé, qu'il ne lui auroir pas permis de quirter les États s'il n'eût promis folemnellement d'y revenir. Dans cette esperance , il donna sa parole royale de lui saire bâtir une maison » à laquelle il attacheroit de grands revenus, & de lui accorder la permission d'introduire le Christianisme dans ses Etats (87).

Entre plusieurs usages de cette contrée , l'Auteur en rapporte un fort cruel . Usage erac 1. Lorsqu'on désespere du rétablissement d'un Malade, on le porte hors de la Ville, où il est jerré dans une sosse remplie de cadavres, pour y périr misérablemenr. Les corps morts sont abandonnés aux oiseaux de proie, & l'on regarde comme un honneur d'avoir pour tombeau l'estomac d'une créature vivanre.

Les femmes sont fort malpropres, par un caprice de religion, qui les empêche de se laver. Elles se frottent d'une espece d'huile, qui les rend tout à la fois laides & puantes.

A cinq journées de Nekbal on trouve une Ville nommée Hedonda (88), Holondo, Coloqui est une Colonie du Royaume de Maringa dans le Tiber. La Capitale de ce de Matinga. Royaume se nomme Radok (89). Les noms de Dominique, de François & d'Antoine, qui y font encore en usage (90), semblent marquer que le Christianifme n'y a pas toujours été inconnu (91).

(81) Cette Place & Kuthi font nommées plus bas pour les deux Capitales de Nekbal. (83) Karnandir dans la premiere Lettre.

(84) Lettre V. (85) Ce dolt être ici le Baddan ou le Nekbal de la cinquiéme Lettre. Mais les deux Lettres ne s'accordent pas sur la distance de

Kaımandir. (86) Lettre V.

(87) Comment Grueber négligea-t-il cette

(88) On lie, à la fin de cette Lettre , quee'est la premiere Ville de l'Empire Mogol. (89) Kirker observe que c'eft le terme des voyages d'Andrada.

(90) On ne scait quel fond l'on doit faire Sur de rels récits. (91) Lettre V ...

Hhh iii

GRUEBER. 1661.

Grueber raconte, dans sa premiere Lettre, qu'il n'a pas vû de Villes dans le Royaume de Maringa, & qu'on n'y trouve que des maifons ou des hutes de chaume, entre lesquelles est un édifice pour la douane. Le Roi paye au Grand-Mogol un rribut annuel de deux cens cinquante mille rifdales & de fent (92)

éléphans. De Hedonda, traversant le Royaume de Maringa, les Missionnaires arri-

Brachmanes

verent en huir jours à Mutgari, première Ville de l'Empire Mogol (92). De Murgari ils se rendirent, par une marche de huir jours, à Battana (94), Ville du Bengale fur le Gange. Dans l'espace de huir autres jours ils arriverent à Benares, Ville bien peuplée, sur le Gange, & fameuse par une Académie de Brachmanes, qui y donnenr des instructions publiques sur la religion & les fciences.

Une marche d'onze jours les conduisir de Benares à Katampor, & sept jours Distance de Per de plus les rendirent à Agra (95). Suivant le calcul de cette route. Peking king à Agra. est à deux cens quatorze journées d'Agra. Mais si l'on en retranche le tems que les caravanes emploient à se reposer, il ne reste qu'environ quatre mois de marche. Ce fur dans la Ville d'Agra que D'Orville, compagnon de Grueber, fut

appellé par le Ciel à une meilleure vie (96).

Leur voyage, depuis Maringa, est raconté avec quelques différences dans la premiere Lettre. On y lir, qu'étant entrés de-là dans l'Inde ils se rendirent à Minapor , Capitale du Pays , où ils passerent le Gange , qui leur parut deux fois auffi large que le Danube. Enfuire ils arriverent à Patan ; & de cette Ville, en vingt-cinq jours, à Agra, Capitale de l'Empire Mogol, onze mois après leur départ de la Chine.

Retout de Grueber d'Agra en Lucope.

La premiere Lettre contient aussi le retout de Gruebet en Europe, & plusieurs autres particularités qui ne se trouvent pas dans les Mémoires de Kirker. D'Agra, Grueber se rendir en six jours à Delli; & de Delli, en quatorze jours, à Lahor, fur le Ravi, qui est de la largeur du Danube & qui se jette dans l'Indus, près de Multan (97). Il s'embarqua fur l'Indus, dans cette derniere Ville, & cinquante jours de navigation le conduifirent à Tata, derniere Ville de l'Indostan & résidence d'un Viceroi , nommé Laskartan. Il y rrouva quantité de Marchands Anglois & Hollandois. De-là étant passé à Ótmuz , il y prir rerre pour traverser la Perse, l'Armenie & l'Asie-mineure. Il se rembarqua à Smyrne, & relâcha d'abord à Messine. Enfin il arriva heureusement à Rome. quarorze mois après fon départ d'Agra.

flarrive à Rome.

11 eft renvoyé à la Chine.

poute.

Il n'avoir pas fait un long féjour à Rome , lorsqu'il y recur l'ordre de rerourner à la Chine. Sa foumission & son zéle le firent partir aussi-tôt pour Direrfer raisons l'Allemagne, & de-là pour la Pologne, dans le dessein de s'ouvrir une aurre le font changer l'Allemagne, ce de-la pour la l'ologhe, dans le dellem de south une autre plufeurs four de route par la Russie. Il obtint, par la protection de l'Empereur, des passeports du Duc de Curlande & de Moscovie; mais en arrivant sur les frontières de la Russie, il y fur informé que le Roi de Pologne, ligué avec les Tarrares, avoit attaqué les Etats du Grand-Duc. La crainre de ne pouvoir pénetrer ailément

(92) Lettre V.

(91) L'Auteur met Moger. (94) Patan dans la premiere Lettre.

(95) Kirker déclare qu'il tenoit les détails précédens de la bouche de Grueber & de d'Or- une méprite.

ville. Cependant il nous dit enfuite que d'Orville mourut à Agra,

(96) Lettre V. (97) Muleaia dans l'Original. Mais c'est

#### DES VOYAGES, LIV. IV.

Jusqu'à Moscou, que les Tartares nomment Stoliza, lui sit prendre le parti de retourner à Venise. Il y arriva dans le tems que le Comte de Lessy, Ambassadeur de l'Empereur, y passoit pour se rendre à la Porte Ottomane; & profitant de cette occasion, il fit ce voyage avec lui, dans la vue de reprendre sa route par la Natolie, la Perse & les Indes. Mais en arrivant à Constantinople il sut arraqué d'un flux violent & de grands maux d'estomac, qui le mirent dans l'impuillance d'aller plus loin. Il retourna par met à Livourne, & de-là à Florence. Sa maladie commençant à diminuer, il se rendit encore une sois à Venife, pour traverser le Frioul & se rendte par Vienne à Constantinople, réfolu de retourner à la Chine par cette voie. Mais on ne nous apprend point fuccès eut à a quel fut le succès de cette nouvelle entreprise.

GRUEBIR. 1661.

Son caraftere

Grueber, à son retour de la Chine en 1665, étoit âgé de quarante-cinq ans. On vante son caractere doux & civil, qui joint à la sincerité naturelle de son & celui de les Pays rendoit son commerce extrêmement agréable (98). Les différences qui se Leurstrouvent dans les Lettres qu'on a publiées sous son nom, paroissent venir de la foiblelle de sa mémoire, ou des méprises de ceux qui écrivirent ses Relations fur fon récit. On y trouve quelques circonstances, concernant les Tarrares & les Chinois, mieux expliquées que dans les autres Voyageurs; & quelquefois il ne s'accorde pas avec eux fur les mêmes points.

# Latitudes observées dans le Journal de Grueber.

|                     |  | Degres. |  |  | Minutes. |    |     | Secondes. |  |  |  |
|---------------------|--|---------|--|--|----------|----|-----|-----------|--|--|--|
| Si-ning,            |  | 36      |  |  |          | 10 | (99 | )         |  |  |  |
| Lassa ou Barantola, |  | 29      |  |  |          | 6  |     |           |  |  |  |
| Kadmandu,           |  | 27      |  |  |          | •  |     |           |  |  |  |
| Hedonda,            |  | 26      |  |  |          | 16 |     |           |  |  |  |
| Battana ou Gange,   |  |         |  |  |          |    |     |           |  |  |  |
| Benares au Gange    |  |         |  |  |          |    |     |           |  |  |  |

Ajoutons, en forme de supplément, les informations que Tavernier re- supplément tire cut des Marchands de Bongale fur cette route méridionale par le Tibet.

Le Royaume de Butan, d'où viennent le musc, la rhubarbe & gnelques pelleteries, est un Pays de fort grande étendue. Mais il fut impossible à Ta-Route des carpvernier de s'en procurer une parfaite connoissance. Il observe que les caravanes emploient trois mois à se rendre, de Paina dans le Bengale, au Royaunie de Butan (1). Elles partent vers la fin de Décembre; & dans l'espace de huit jours elles arrivent à Gorroschepur, derniere Ville des Etats du Grand-

Mogol. De Gorroschepur jusqu'au pied des hautes montagnes, on compte huit ou neuf journées. Comme le Pays n'est composé que de vastes forêts, remplies

(98) Lettres I & IV.

trente neuf minutes & vingt secondes. Cette comme Thevenot. différence de vingt-neuf minutes montre que

les observations de Grueber ne sont pas exac-(99) Les Jésuites qui ont composé la Carte tes, & laissent du doute pour les autres Plaont trouve que Sining est a trente-fix degrés ces. Ogilby met vingt minutes au lieu de dix,

(1) Butan est le Tibet, Voyez ci-dessus à

### HISTOIRE GENERALE

GRUSSES. 1661.

d'éléphans, les Marchands y sont exposés à de grandes fatigues. Au lieu de prendre un peu de repos dans le tems du fommeal, ils font forcés de veiller, d'entretenir des feux allumés, & de tirer leurs moufquets pendant toute la nuit; sans quoi les éléphans, qui font peu de bruit dans leur marche, fondroient sur la caravane au moment même qu'elle s'en défieroit le moins, non pour nuire aux hommes, mais pour enlever les provisions de vivres.

Comment elle tegacs.

On peut traverser les montagnes en Palanquin, depuis Patna. Cependant traverse les mon- l'usage est de se faire porter par des bœufs, des chameaux, ou des chevaux du Pays. En général, les chevaux sont si petits, qu'un cavalier monté touche la terre de ses pieds. Mais ils sont d'une force extraordinaire, jusqu'à faire vinor lieues sans reprendre haleine. Aussi courent-ils quelquesois deux cens écus. Les chemins font li étroits & si raboteux dans les montagnes, qu'on n'y peut employer aucune autre forte de voitures.

> Cinq ou fix lieues au-delà de Gorroschepur, on entre sur les terres du Raja de Nupal ( 2 ), qui s'étendent jusqu'aux frontieres de Butan. Ce Raja donne au grand Mogol un Elephant pout tribut annuel. Il fait sa résidence dans la Ville de Nupal a d'où il prend fon tirre. Mais fon Pays ne contenant que de

Temmes qui portent les Mage chands & les marchan lifer.

vastes forêrs, on v trouve peu d'argent & de commerce. Lorsque la caravane est arrivée au pied des montagnes de Naugrobot , il s'y rassemble un grand nombre d'Habitans du Pays, sur-tout de semmes & de filles, qui s'offrent à porter les Marchands & leurs marchandifes au travers des montagnes. Cette marche est de huit journées. Chaque Voyageur est porté par trois femmes qui se relevent alternativement. Elles ont sur les épaules un rouleau de laine; auquel est arraché un large coussin qui leur tombe sur le dos, & fur lequel le Marchand est assis. Le bagage & les provisions sont portés par des boucs, dont la charge est de cent cinquante livres. Ceux qui se déterminent à prendre des chevaux sont forcés dans plusieurs endroits de faire lever leurs montures avec des cordes. Ils ne leur donnent à manger que le matin & le soir. La nourriture qu'ils leur font prendre le matin, consiste dans une livre de farine, une demie livre de fucre brun & une demie livre de beurre, mêlées ensemble avec de l'eau. Le soir ils ne leur donnent qu'un peu de pois broyés & trempés une demie heure dans l'eau. La paye de chaque porteuse, pour leur voyage de dix jours, est de deux roupies. On leur paye la même fomme pour chaque bouc & chaque cheval qu'elles amenent.

Après avoir passé les montagnes, on peut continuer le voyage jusqu'à Butan, avee des bœufs, des chameaux & des chevaux, ou dans un Palankin. Tavernier ne poutle pas plus loin ses remarques sur cette route. Ce qu'il rapporte du Commerce & des Habitans du Pays, a déja trouvé place dans un au-

article de ce Pays, ce qui regarde le muse, ( a ) Peut-être le Pays que Grueber nomme a rhubarbe, &c. Nekbal . & que Defideri appelle Nepal.



### 6. I I.

# Voyage d'HYPPOLITE DESIDERI au Tibet.

INTRODUC-TION.

ETTE Relation fur écrite en Italien, par l'Auteur, à Hildebrand Graffi, autre Missionnaire, Jesuite de la même nation, qui résidoir dans le Royaume de Maysfur, Pays de la Peninsule de l'Inde en deça du Gange. La lettre de Desideri porte pour datte le 10 d'Avril 1716; & du Halde en a publié la Traduction dans le quinzième Tome des Lettres édifiantes & curienfes. Elle est fort superficielle, comme la plupart des autres Relations des Missionnaires. On n'y trouve ni le journal régulier de la route, ni la description du Pays & des Habitans du Tibet. Tout confifte dans quelques remarques imparfaites & peu lices, mais qui ne laissent pas d'avoir leur utilité, parce qu'elles regardent un Pays peu connu. Les Auteurs Anglois observent, à cette occafion , qu'il doit paroitre surprenant que les Jesuites ayant été si long-tems à la Chine & dans l'Inde, entre lesquelles cette vaste Région est située, ne puisfent nous en donner de meilleure description que celle de Desideri & d'Horace de la Penna, son successeur.

Desideri, nommé pour la Mission du Tiber, partit de Goa le 20 Novem- L'Auteur e rent bre 1713, & vint débarquer à Surate le 4 de Janvier 1714. Après avoir em- prendre la lanployé le tems qu'il passa dans cette Ville, à l'étude de la langue Persane, il se pue Persane. mit en chemin le 26 de Mars, pour se rendre à Delli (3), où il artiva le 11 de Mai. Il y trouva Manuel Freyre, destiné à la même Mission, avec lequel il 11 s'associe avec Manuel Freyre & Manuel Freyre & partit pour Lahor, le 23 Septembre. Ils y arriverent le 18 d'Octobre; & l'ayant quirté le 19, ils se rendirent en peu de jours au pied du Caucase, qui est une bie. longue chaîne de montagnes fort hautes & fort escarpées. Après avoir passé la premiere, on en trouve une autre beaucoup plus élevée, qui est suivie d'u-ne troisiéme; & plus on monte, plus il reste à monter, jusqu'à la derniere, qui est la plus haute, & qui se nomme Pir-panjal. Les Payens la respectent

beaucoup. Ils y portent leurs offrandes, & rendent leurs adorations à un vénérable Vieillard, qu'ils supposent établi pour la garde du lieu. L'Auteur a cru trouver, dans cette fable, un refte de celle de Promethée, que les Poètes repté-

fentent enchaîné fur le mont Caucase (4). Le fommet du Pir-panial est toujours couvert de nége ou de glace. Il fallut douze jours, aux deux Missionnaires, pour traverser à pied cette montagne, obligés, avec des peines incroyables, de passer des tortens de nége fondue, qui le précipitent si impétueusement sur les rochets & sur les pierres, que Desideri auroit eu plus d'une fois le malheur d'être entraîné, s'il n'eût faist la queue d'un bœuf pour se soutenit. Il n'eur pas moins à souffrir du froid, parce qu'il n'avoir pas penfé à se pourvoir d'habits convenables au Voyage.

Le Pays, qui finit ces montagnes, quoique terrible dans ses approches, ne Pays qui la fait.

(3) Delli ou Debli dans l'Empire Mogol. & plus utile. Ces fausses lumières de sçavoir (4) Cest peut-êrre sur un fondement si éclaircissent moins la Géographie qu'ils n'y incertain que Desséeri donne le nom de Cau- jettent d'obsseurie de constitution. Bernier eafe à cette montagne, fant nous apprendre parle du Pir-panjal dans fes Mémoires de fon nom moderne, qui feroit bien plus sûr l'Empire Mogol, Part. IV, p. 81 & fuiv.

Tome VII.

#### HISTOIRE GENERALE

Les Missionnaires arriverent le 10 de Mars à Kachemir (6), où la prodi-

Desidi Ri. 1715.

434

laisse pas de devenir agréable par la multitude & la variété de ses arbres, par la fertilité de fon tetroir, & par le grand nombre d'habitations qu'on y rencontre. Elles forment divers petits cantons, dont les Princes dépendent du Grand-Mogol; & les chemins n'y sont pas si mauvats, qu'on n'y puisse voyager à cheval, ou dans un Jampan, qui est une espece de l'alanquin ( 5).

L'A neur arrive à Kachemite

B'y procuse con

gieuse quantité de nége qui étoir rombée pendant l'hyver les retint l'espace de fix mois. Defideri y fut reduit presqu'à l'extrêmité, par une maladie qu'il crut devoir attribuer aux fatigues du Voyage. Elle ne l'empêcha pas néanmoins de continuer l'étude de la langue Perfane, & de se procurer des informations sur Lumifres qu'il le Tibet. Après beaucoup de recherches, il ne pur découvrir que deux contrées de ce nom; l'une à peu de journées de Kachimir, nommée le petir Tibet, ou marie Ethet. ou le Baltiflan (7)), qui s'étend du Nord à l'Ouest, & dont les Habitane & les Princes font Tributaites du Grand-Mogol, mais peu favorable au travail des Missionnaires, parce que le Mahometisme y est la Religion dominante. L'autre qui se nomme le grand Tibet, ou Butan, & qui s'étend du Nord à l'Est, un peu plus éloignée de Kachemir que le premier. La route, quotque fort étroite en divers endroirs, est fréquentée par des caravanes qui font chaque année ce Voyage pour le commerce de la laine. On y trouve affez de commodités, les fix ou fepr premiers jours; mais le vent, la nége & l'excès du froid rendent enfuite la marche extrêmement difficile. On n'en est pas moins obligé de passer la nuit à terre, & quelquefois sur la nége ou sur la glace..

Roore qui le connon à Leb ou Laduk.

Le grand Tibet commence au sommet d'une affreuse montagne, qui se nomme Kausal. & qui est fans cesse couverte de nége. Elle appartient d'un côté au pays de Kachemir, & de l'autre au Tibet. Les Missionnaires, étant partis de Kachemir, le 17 de May 1715, employerent quarante jours pour le rendre à Leh, nommée aussi Ladak, où le Roi du Tibet fait sa résidence. Ils firent le voyage à pied. Le 30, qui étoir le jour de l'Afcention, ils passerent la montagne; c'est-à dire qu'ils entrerent dans le Tibet. L'Auteur s'arrête ict à la description d'une suite de montagnes qu'il avoit traversées dans cette route, & qu'il repréfente comme un thearre d'hotreur. Elles font comme entaffées l'une fur l'aurre, & féparées par de si petits intervales, qu'à peine laiffenr-elles un passage aux torrens, qui se précipitent entre les rochers, avec un. bruit capable d'effrayer les plus intrépides Voyageurs.

Affreufes monsernes & leur de criptione

> Le fommet & le pied de ces montagnes érant également impratiquables , on oft obligé de rourner fur les revers; & les chemins ont si peu de largeur, qu'on a quelquefois peine à placer le pied. Il y faut veiller d'autant plus sur soi-même, que le moindre faux pas expose à tomber dans des précipices où la vie seroit en danger. On s'y brisetoit du moins misérablement tous les membres, comme il arriva à quelques malheuteux de la caravane; car on n'y trouve aucun buisson, ni même une plante qui puisse arrêter le poids du corps. Pour paifer d'une montagne à l'autre, on n'a pas d'autres ponts que des planches etroites & tremblantes, ou des cordes croifées qu'on entrelasse de bran-

( ; ) Lettres Edifiantes , T. XV, p. 183. a fuivantes.

(7) C'est peut-être nne corruption de Beladeftan . qui fignific Pays de la Montagna. Voyez ci-dellus l'article du Tabet.

(6) On Kashmir.

1715.

ches d'arbres. Souvent on est obligé de quitter ses souliers pour marcher avec Disidia, moins de danger. Le feul fouvenir de ces horribles pallages faifoit trembler l'Auteur, sans parler des autres incommodités qu'il a déja rouchées, telles que le mauvais rems & la maniere de se reposer pendant la nuir. Il y joint la qualité des alimens, qui se réduisoient à de la farine de Saîles, espece d'orge qu'on mange ordinairement cuire à l'eau, lorsqu'on peut trouver un peu de bois pour le préparer; quoique les Habitans du Pays l'avallent crue. Pour comble de miferes, on étoir presque aveuglé par la réflexion du Soleil sur la nége. Desideri sut obligé de se couvrir les yeux, en se menageant une petite ouverrure pour se conduire. Enfin, de deux en deux jours, il falloit s'attendre à trouver d'impitoyables Officiers de la Douane, qui ne se bornant point aux droits établis, demandent aux Voyageurs tout ce qui convient à leur avidiré ( & ).

Ces Montagnes font fans Villes, & l'on n'y voit pas d'autre monnoie que celle du Grand-Mogol, dont chaque piece vaut cinq jules Romains. Le Commerce ne s'y fair d'ailleurs que par des échanges de marchandifes.

La caravane arriva le 25 de Juin à Leh ou Ladak, Forreresse où réside le Les Missonnal-Ghiampo,, c'est-à-dire le Roi du Pays, qui se nommoit Nima - nanjal. Ce dat. Prince exerce une autoriré absolue sur ses sujets, & compte un Souverain en- Rima nanial, tre ses Tributaires. Les premieres habitations qu'on rencontre dans le Tibet Roi du Tibet. font Mahometanes. Le reste est Idolatre, mais moins superstitieux que la plupart des autres Régions qui font plongées dans l'Idolâtrie.

Le climat du Tibet est fort rude. On n'y connoît presque pas d'autre saison Etat & propriéque l'hyver; & le fommet des montagnes est perpetuellement couvert de nége. La terre n'y produit que du bled & de l'orge. On n'y voit ni plantes, ni arbres, ni fruits. Les maisons sont sort petites, & composées de pierres entassées fans arr. Les Habirans font vêtus d'éroffe de laine. Leur caractere est naturellement doux & rraitable; mais ils font ignorans & impolis, fans aucune teinture des sciences & des arts, quoiqu'ils ne manquent pas de génie. Ils n'ont

aucune correspondance avec les Nations étrangeres.

A l'égard de la Religion, ils reconnoissent un Dieu, sons le nom de Konchok, & l'Auteur leur attribue quelque notion de la Trinité. Quelquefois, dit-il, Saressemblance ils nomment Dieu Konchok-chik , c'est-à-dire le seul Dieu; & d'autres sois ils arec le Custinal'appellent Konchok-sum, nom qui signifie le Dieu Trion. Ils ont l'usage d'une forte de chapelet, fur lequel ils répetent fans cesse Om ha hum. Le premier de ces trois mots fignifie Intelligence, ou Le bras, c'est-à-dire, Pouvoir. Ha fignifie la Parole; & Hum, le Cœur ou l'Amour. On adore aussi dans le Pays un Etre nommé Urghien, né depuis environ sept cens ans. Lorsqu'on demande à ses adorateurs, s'il jest homme ou Dieu ; ils répondent qu'il est l'un & l'autre; qu'il n'a eu ni pere ni mere, & qu'il a été produir par une fleur. Cependant leurs Statues représentent une Femme, avec une fleur à la main; & c'est, difent-ils, la mere d'Urchien.

Ils ont des Saints, aufquels ils rendent un culte. On voit dans leurs Eglises un aurel couvert d'un drap & paré d'ornemens. Au centre est une espece de tabernacle, où ils prétendent qu'Urghien réside, quoiqu'en même tems ils

(8) Lettres Edifiantes & curienfes , Tome XV, p. 187 & fuiv.

I i i ij

DESIDERE.

Écient petsuadés qu'il est au Ciel. Ils rejettent d'ailleurs la Transmigration des ames, l'usage de la Polygamie, la distinction des viandes désendues; trois articles sur léquels ils différent beaucoup des Idolárces de l'Inde

Curiofité du Rol & des Lamas pour les Livres des Millionnai-

Leurs Prètres portent le nom de Lamas. Le Roi & plaifeurs de fre Couifans regarderne lle deux Millionnaires comme des Lamas de La Ci Chrètienne. En leur voyant réciter leur Olike, ils eutren la curiofité d'examiner leur Breviaire, écé demander e qui éout repréferie par quelques figures qu'ils y voyoient. Aprè les avoir bien examinées, ils fe contenterent de donner un figne d'approbation , & de dure Num, qui fignifie Fort bien. Il apouteren que leur Livre étois femblable à celui des Millionnaires; ce que Delideri eur peine à fe perfudeer. Il avoue qu'ils ont des Livres myférieux, dome la plapart des Lamas Gaven lire les excelèreres, mais il affure qu'aucan d'eux ne coult lui comite resigneme tour le consideration de la fine de pour lui comite en conjugare tour le consideration de la fine de cut lui comite en conjugare tour le consideration de la fine de cut cut ofté pour une preuve qu'ils étoient dispolés à recevoir le Christianisme (9).

Deux Just après fon arivrée, il rendit vidic au Loupee, qui est la premiere perfonne près le Roi, « qui ponte teirre de fon breadoni. Le ad piun, il autre l'audience de Sa Majellé. Le 48 le 5, « et Prince fir expeller les deux Millonaniers. Ne les trais plus familierment. Le 6, ils viulernet le grand Loune, qu'ils trouverent accompagné de pluf-ours autres Lamos, dont l'an civi proche parent da Roi, « fon autre, lis du Lampo. Il en furent reçua avec beaucoup de politeille. On leur préfenta des rafraichillemens, fuivant l'uface du Pays.

Mauvair office qu'on ieut rend.

"Cependant ces homeurs & ces témoignages d'amitié ne mirent pas leur tranquillités douvert. Quelques Marchands Malnoméans, arrivés de Kachemir avoc eux pour faire le commerce de la laine, déclarerent au Roi & à som litte que les Missonniers de commerce de la laine, déclarerent au Roi & à som litte que les Missonniers de la laine, de de darent au Roi & à som aporté des pelles, des diamans, des rubis, & d'autres richelles. Desideri attribus ce mauvais office à leur haine & à leur la louie. Mais de quelque fource qu'il situ venus, les deux Millionnaires en ressentient inent bientot de licheux effers. Ils virent bientoir arriver un Melager de la Coura, qui après avuir visité toutes les parties de leux logement, rrouverent un grand panier & une bourse que influtument de mortification, avec une provision de chapeles & de médailles. Ce butin fur porté au Roi, qui prit plus de plaisif, s'il en faur croit et l'autren, à la constituo des Mahometrans, qu'il en autorite ai voir des diales.

Makemetans.

nama & des perles.
Defidri avoit dig aommencé l'étude de la langue, dans l'espérance de fixer son sijour à Ladak, lorsqu'il apprit qu'il y avoit un troisséme Tibet. Après
de longues déliberations, ji le détermina, courre son penchant, à faire cerre
nouvelle découvere. C'étoit un Voyage de siro se sper mois, par des Deserse
continuels. On l'avoit informé aussi que ce troisséme Tibet étou plus exposé que
les deux autres aus incurssons des Tartares qui le bordent.

Les deux Missionnaires partirent de Ladak le 17 du mois d'Août 1715, Us

19 Lettres édifiantes & curienfes , p. 194 & fuivantes.

arriverent à Lassa le 18 de Mats 1716. Que n'eurent-ils pas à soufftir au milieu de la nége, de la glace & du froid excessif qui regne dans les montagnes ? A peine furent-ils arrives , qu'une affaire embarrassante (10) les obligea Dessen découde se présenter à certains Tribunaux. Leur chemin étant proche du Palais, ils vie un mossiene furent appercus du Roi, qui se trouvoit sur un balcon avec un de ses premiers Ministres. Ce Prince demanda qui ils étoient. Le Ministre, homme de grande pois du Roi. probité, qui n'ignoroit pas leur avanture, prit cette occasion pour apprendre au Roi l'injustice qu'on leur faisoit. Desideri fut appellé sur le champ au Pa-

Disipint. 1716.

Faveur qu'il re-

lais, & le Roi donna ordre qu'on cessat de le chagriner. Quelques jours après, le Ministre, auquel les deux Jesuites s'éroient erus Audience de se obligés de rendre une visite, leur demanda pourquoi ils n'avoienr pas encore été introduirs à l'audience du Roi. Ils répondirent qu'ils n'avoient pas de présent qui méritat d'èrre offert à un si grand Monarque. Certe excuse sut jugée foible. Desideri n'ayanr pu se dispenser d'aller au l'alais, y trouva dans la salle plus de cent personnes de distinction qui attendoient l'audience. Deux Officiers parurent bien-tôt & prirent la liste de leurs noms, qu'ils porterent au Roi. Desideri fut le premier qui reçut l'ordre d'entrer avec le grand Lama. Les présens du Lama furent considérables; & celui du Jesuite l'étoit peu. Cependant le Monarque se le fit apporter de la porte de sa chambre, où il étoit demeuré suivant l'usage; & pour faire connoître qu'il en étoit satisfait, il le garda près de sa personne; ce qui passe dans le Pays pour une marque singu-liere de distinction. Ensuire ayant ordonné au Missionnaire de s'asseour vis-àvis de lui, il lui parla pendant près de deux heures, fans adreifer un feul mor à ceux qui étoient présens. Mais, dans un si long entretien, Desideri ne put rrouver l'occasion de hazarder un mor en faveur du Christianisme & de sa Mission. Enfin le Roi, après avoir témoigné qu'il étoit fort satisfait de lui, le congédia.

Ce Prince étoit un Tarrare, qui avoit fait depuis quelques années la conquête du Tibet. Lassa n'est pas éloigné de la Chine. Le voyage de cette Ville à Peking ne demande que deux mois. Un Ambassadeur Chinois envoyé au Roi du Tiber étoit parti depuis peu pour retourner à la Chine.

# 6. III.

# Voyage d'HORACE DE LA PENNA;

Contenant l'origine & l'état présent de la Mission des Capucins au Tibes & dans deux Royaumes voifins.

ETTE Relation, qui fut publice à Rome en 1742 (11), n'avoit pas Introdusété composce dans la même forme. Elle sur mise en ordre par le Procureur Général des Capucins, ou par la Congrégation de la Propagande, sur les

TION

(10) Pourquoi n'est-elle pas expliquée ? Tibet, ed altri dui Repi confinanti, recom. tion au Tome XIV de l'Hilloire Littéraire » mandata alla vigilanza e sete de l'adri Capu- avec les Remarques du Journaliste, sui della Provincia della Marca, selle state

della Chiefa, In Roma. Nolla flamtorio di (12) Sous le titre de Relazione del preverpio Antonio de Rof 1742. Con licenza de Superiori. a flato presente dolla Miffiene del vafto Regno de C'est un petit in 4°. On en trouve latraduc-

Iii iii

HORACE Incoment for la

Mémoires & les Récits d'Horace de la Penna, qui avoit été employé en qua-DE LA PENNA, lité de Supérieur, pour établir une Million au Tibet. La difficulté qu'on trouve à concilier diverses circonstances de cet Ouvrage, avec ce qu'on a lû ici dans quelques articles précédens, porte à croire non-seulement qu'Horace de Relation d'Ho-zace de la Penna. la Penna ne s'est pas toujours attaché scrupuleusement à la vérité, mais que ses Edireurs, dans la vue apparemment de rendre service à la Mission, ont exageré les fuccès des Missionnaires, pour leur procurer de nouveaux secours

par une peinture trop avantageuse de leurs espérances. C'est la seule explication qu'on puille donner à quantité de récits qui blessent absolument la vraifemblance. Comme nous avons deja joint à l'arricle du Tiber ce que cerre Relation peut offrir d'utile à la connoissance du Pays & des Habitans, nous nous

bornerons ici au Voyage & aux travaux des Mittionnaires.

Caufes de la mit-

Clement XI. regretrant qu'un Pays où S. Thomas prêcha l'Evangile, ne fûr habité aujourd'hui que par des Idolâtres (12), téfolut dans la derniere année de son Pontificar, d'y envoyer douze capucins de la Province Ecclésiastique de la Marche, sous la conduite de François Horace de la Penna, avec ordre de s'instruire de l'état de ce Royaume, & de chercher les moyens d'y introduire la Foi Chrétienne. Après une longue & ennuyeuse route, par l'Empire du Mogol & par les Royaumes de Battia & de Batyao , les Millionnaires arriverent For obilly laif enfin dans la Capitale du Tiber. Il se passa plusieurs années, sans qu'on eût aucune information de leur fort. Neuf d'entr'eux moururent dans l'intervalle.

Se a fon retour.

Enfin leur Supérieur revint à Rome avec cette trifte nouvelle, & représenta les trois Religieux qui étoient restés dans la Mission, comme des ouvriers épuifés par le travail, par l'âge, & par les fatigues qu'ils n'avoient pas cessé d'essuver. Il ajouta qu'il étoir envoyé par le Roi du Tiber, pour demander un nouveau nombre de Missionnaires, & pour établir une correspondance, nonseulement de lettres & d'informations, mais encore de secours annuels, & de tour ce qui étoit nécessaire au secours de la Mission.

Comment B Tiber.

Horace & ses Compagnons s'étant présentés au Roi du Tibet & au Grandaront ette reçu au Lama, en avoient éré reçus avec l'humanité qui fait le caractere naturel de certe Nation. Après avoir sçu d'eux les raisons qui les avoient amenés dans ses Etats , le Roi avoir ordonné au Supérieur de lui expliquer par écrir les principes de la Loi qu'ils se proposoiént de prêcher. Le Grand-Lama lui donna le même ordre. Horace l'ayant exécuté, se rendit au Palais, peu de jours après, Le Rol prend pour recevoir la réponse du Roi sur son Memoire. » Lama, lui dit ce Prince, de l'ellime pour l'apprens que la Loi que je professe m'a roujours paru bonne, parce que c'est » celle où j'ai éré éleve; mais je confesse que la rienne me paroît meilleure. Le Missionnaire encouragé par ce discours, pressa vivement Sa Majesté, nonseulement d'embrasser une Religion qu'il approuvoit, mais d'obliger tous ses Sujets à suivre son exemple. Le Roi ne s'attendoir pas sans doute à des instances si vives, Il répondit qu'il n'en étoit pas tems encore, mais qu'en attendant. les Missionnaires pouvoient apprendre la langue du Pays, & se mettre en état

d'enseigner leur doctrine. Horace vit ensuite le Grand-Lama, pour s'assurer de ses dispositions. Ce fait des object pontife plus reservé que le Roi, lui donna ses Objections par écrit, & lui en

Le Grand-Lama ne des Capucins.

(12) Ce préambule est de la Relation même.

demanda la folution. Les Millionnaires s'attacherent aussi-tôt à ce travail. Ils HORACE porterent leur Réponfe au Lama, qui se contenta de leur dire qu'il prendroit DE LA PINNA. son tems pour l'examiner (13). Cependant ayant remarqué leur humilité & leur défintéressement, il leur témoigna beaucoup d'estime & d'affection. Il leur recommanda aussi d'apprendre la langue; & pour leur faciliter cette étude, le Roi les mit entre les mains d'un Lama fort estimé à la Cour. Bien-tôt il lui accorda, par un Edit, la permission de bâtir une Eglise & une Maison, avec défense à tous ses Sujets de leur causer le moindre chagtin, & un ordre exprès à ses Ministres de les protéger particulierement, & de n'exiger d'eux aucun tribut. Ces faveurs du Chef de l'État & de celui de la Religion leur attirerent le respect de tous les Seigneurs de la Cour.

Cette Region est si vaste, qu'on fait monter le nombre des Habitans à trente- Nombre Jie 1124 trois millions. Leur caractere est naturellement doux & traitable. Quoiqu'ido- bitans du libres lâtres, ils ont dans leur Religion quantité de pratiques qui ont beaucoup de ref-

femblance avec celles de l'Eglise Romaine (14).

Horace se disposant à retourner en Europe, pour exécuter les ordres du Passepont qu'Hoa Roi, tels qu'on les a rapportés, reçut de ce Prince le passeport suivant : " De fon retour. " Lassa , Ville d'excellence , & résidence du Roi. Qu'il soit connu à tous nos " Sujets, Ministres, grands & petits, sur la route qui conduit au Royaume " de Niverri, vers l'Ouest, que le Lama Européen étant venu à Lassa, Capi-" tale du riche Royaume du Tibet, pour s'y tendre utile à tout le Peuple, & » devant retourner audit Royaume de Niverri, aucun Officiet des Douanes. » n'exigera des droits de lui. Nous ordonnons qu'il ne reçoive aucune iniure. " & qu'on l'aififte fur fon pailage. De notre Palais de Khaden-khagn-fan , cette " année Chilvino-kagn; c'est-à-dire, de la Région de l'eau, le 23 de la Lune, qui répond au 7 d'Août 1 7.32.

A son départ le Roi lui recommanda de lui écrire , & au Grand - Lama , Leure du Fort lorsqu'il seroit arrivé à Nepal (15), Capitale du Royaume de Batyao, dans du Tiber à Bonsla feule vue d'apprendre des nouvelles de sa santé. Il se garda bien d'oublier des ordres si honorables. Le Roi & le Grand-Lama firent réponse à ses Lettres. Celle du Monarque étoit dans ces termes : » Lama Européen, nous apprenons » avec beaucoup de plaisir que par la grace de Dieu vous êtes en bonne fanté, \* & que votre corps augmente comme la Lune jusqu'à ce qu'elle arrive à sa » plénitude. Nous avons reçu vorre Lettre, avec les crystaux, qui nous font » extrêmement agréables. Revenez promptement & vos autres Peres , &c

» continuez de m'écrire fans interruption , comme le cours du Gange (16). " De Lassa, le bon jour 23 du septième mois. Ce jour répond au 3 d'Août " 2733 ".

La Lettre du Grand-Lama étoir dans les termes suivans. » Ce n'est pas un Lemedo Grand-» petit plaifit ni une petite confolation pour moi d'apprendre par votre Let-

du Lama & la réponse des Capucins euflent premier de ce Chaptere. trouvé place dans la Relation (14) Voyez l'arricle du Tiber, ou toutes ces conformités font rapportées.

(15) Ou Napal. C'est peut-être le Nupal

(14) Il seroit à souhaiter que les objections de Tavernier. Voyez et dessus le Paragraphe (16) Les Aureurs Anglois trouvent ici la

vraisemolance blessée sur plusieurs points. Quelle apparence, disent-ils, que le Roi eut. nomnié le Gange , qui ne coule pas dans fes-

#### HISTOIRE GENERALE

» tre que vous êtes en bonne fanté. Puisque vous conservez toujours les en-HORACE » trailles d'un pere pour votre cher Ami, je ne doute pas que votre vie ne soit DE LA PENNA " toujours heureuse. Tous vos discours sont gravés dans mon cœur. Cette Let-1741.

» tre est enveloppée dans une piece de brocard jaune, qui se nomme Torche-» felam (17). Donné le bon jour premier du fixième mois, l'année du Bœuf » d'cau. Ce jour répond au 23 de Juillet 1 733.

Lettre da premier Ministre-

La Lettre du premier Ministre commence par une espece de transport religieux. . Puilliez - vous triompher sur tous les Infidéles, & devenir saint ! Je » me réjouis d'apprendre que vous vous portiez bien, & que les branches de » votre cœur foient affez étendues, pour faire cueillir les fruits de votre excel-» lente Loi «.

Le Pape envoie pu, ms au Tiber.

Sur le récit d'Horace, le Pape & la Congrégation de la Propagande nommerent neuf autres Capucins pour la Million du Tiber. Ils affignerent à chacun quatre-vingt écus Romains pour son Voyage, & la même somme pour sa subsistance annuelle. On leur paya d'avance une année de cette pension ; après quoi ils partirent de Rome en 1738, charges de Présens & de deux Brefs pour le Roi du Tibet & pour le Grand-Lama. Florace écrivit à Sa Sainteré en 1742 qu'ils étoient arrivés à Lassa l'année d'auparavant; que ses Présens avoient été reçus avec beaucoup de fatisfaction; que le Roi & le Grand-Lama se préparoient à lui en envoyer à leur tour, avec leur Réponse à ses Bress, par un Capucin de la Mission, qui devoit retourner en Italie l'année suivante, parce que son grand age le rendoit incapable des travaux Apostoliques.

La Lettre d'Horace étoit accompagnée de l'Edit original que le Roi avoit fair publier dans tous ses Etats, pour accorder à ses Sujets la liberté de conscience. Il étoit conçu dans ces termes :

Ein porant Nous, Nivagu, Koi au aux Ministres de la résidence du Suprème Lama, Berne de con Soleil, & particulierement aux Ministres de la résidence du Suprème Lama, Chafe de mille, de cent & de dix hommes, aux Chefs des Tarrares, & à tous Grands & Petits; aux Ministres nommés Hemor. Gnalep & Chirlaiis, à tous les Gouverneurs de Provinces & de Forterelles, aux Gouverneurs de plusieurs Châteaux, aux Gouverneurs subordonnés, aux Nobles de tout le Tiber, aux Personnes Privilégiées, & autres Personnes puisfantes & non puillantes, qu'aucun de vous n'ait la témérité d'empêcher l'exécution du présent Privilege en faveur de tous les Peres de la Religion de l'Europe, nommes les Capucins, ou vrais Lamas-Gokara, pourvû qu'il n'en vienne pas d'autres qui n'aient en vûe que leur propre intérêt; ceux-ci étant venus, non pour le Commerce, mais pour faire du bien à tout le monde, pour recommander les œuvres aux vrais Saints, pour conduire tous les hommes au Paradis par la vraie toute, pour apprendre aux Sujets à obéit d'un cœur fincere à leurs propres Rois, à leurs Vicerois & à leurs Ministres, & pour étendre la Loi Evangélique, c'est-à-dire la Loi du vrai Dieu.

Le Souverain l'ontife, ou le Grand & Suprême Lama de ces Peres, qui étend sa compassion paternelle & son amour sur tous les hommes, pour les détourner de la voie de l'Enfer, & les rendre participans de la gloire & de la

(17) Autre sujet de soupçonnner la honne rieur, et qui ne s'accorde guéres avec l'idée foi d'Horace. Il semble iei que le Grand La- qu'ou en a dû prendre dans toutes les autres ma reconnut déja le Capucin pour son Supé- Relations. Imposture, concluent les Angloisfélicité éternelle dans le féjour du Paradis, envoie, fans confidérer la dépense Horace des Prédicateurs de la vraie Loi dans rous les Pays; & c'est, dans la même DELA PINNA.

des Prédicateurs de la vezie Loi dans rous les Pays ; & c'eft , dans la nème  $\omega$  i a Proma. vie , & non par d'autres mottis , qu'il en envoie quelques -nas dans notre 1741: Royaume. Cette raifon nous porte à donner notre fecau perpetuel à ceux qui fe nomment les Paus Européans , ou proprement les Lamas-Gobban (18) , & à tous ceux qui vendont a près eux , pour préche librement , & ciendre la Loi du vai Dieu ouvertement & publiquement , non-feulement dans la Ville de Lhafa, mais encore dans tout le Royaume du Tiber, c'elt-à-dire dans tou-

tes les rlaces, & à toutes perfonnes Religieuelles ou Séculieres.

Ordre à vous tous en général, qui waze été nommés ci-dellus, plus puiffans on moins puillais, & en particulier aux Chinois, aux Tartares Hos (19),

& 1 tous autres, foir Religieux ou Séculiers, de ne pas appoaret d'empéchement à ceux dont le cœur est éclairé de la lumière du vrai Dieu, poir ne basilir la varie bel, à Qui definent de l'embratile ou qui l'ont déja embraffée. Ordre à vous rous, comme ci-dellus, de ne pas les empécher d'apprenfée cette vraite loui s'é lorfquil l'autrous apprile, de ne pas les empécher d'apprende l'olfever ilbrement, ouvertement & publiquement. Qu'il foir com aferont à nos year pour des Jugies plus itélés que ceux qui demourteour attachés à la première (10), & que par respect pour les Prédicateurs de la vaie Loi ou pour les Millonnaires Apolishiques, Nous les graderous, les délèndons & les prendrous fous norre protection particulière. Que Nous ne ferons rien qui puisse leur donne le mointré (gire de chagirin, & que Nous

vivrons paifiblement avec eux. Vous tons, comme ci-dessas, qui y êtes obligés par vos Offices, imprimez ces Lettres. Donné à Kadma-khagfer (2). résidence du Vainqueur de rous côtés, l'année de l'Osseau de ser, le 10 du

Égrétieme mois (12).

Pendant l'ablome d'Horace, qui fur d'environ huit ans, le penchant du 220:88 Rol 300 Plendant l'ablome d'Horace, qui fur d'environ huit ans, le penchant du 20:88 Rol 300 Plendant l'ablome de l'entre qui finant de l'entre qui finant du Rol 4, par fon Sécretaire, au Pere l'orace, tandis qu'il écoit en Italie. On y lit que » ce » Prince n'avoir cri à la propre Religion que parce qu'il y avoit céé clévé; « au litea qu'il croyoit véritablement à celle des Caputins, & qu'il yétoit foit » attaché ». On recommande il Horace de tendre cet émolignes à lon Grand-Lama. Mais le Roi n'explique pas les railons qui l'avoient porte à changer de Foi, & la Lettre d'ailleurs ét publicé fans date.

On nous apprend enfuite que l'expolition de la doctrine chrétienne, relle Lista, que les Millionnaires l'avoient préfentée au Grand-Lama, fit la même imprefiente no font re ce Grand-Pontie que les Roi. Il leur accorda un privilege, qui eft peu différent de l'Ordonnance royale. La datte est, dans nous grand Palais de PUTALA, l'Annis de l'Olida de sir, de le 28 de l'Autonna de l'Espile.

nommé THRUMAHO; ce qui revient au 7 du mois d'Octobre 1741.

(18) Il est surprenant que ce nom ne soit pas expliqué par l'Auteur. (19) Espece de Tartares qui ne sont pas connus en Europe.

t (20) Les Auteurs Anglois s'emportent les fort indécemment. s (21) Nommé auparavant Khaden-khagn-

(22) Qui répond au 9 de Septembre 1741. K k k

Tome VII.

HORACE

1741. ter.

L'Auteur fait le récit de plusieurs conversions dont il fut l'instrument, & DE LA PENNA, nomme quelques personnes qu'il eut le bonheur de baptiser. Il observe que les nouveaux Millionnaires qu'il avoit amenés avec lui ayant eu le tems d'ap-Convetions, prendre la langue du l'ays par les leçons qu'il leur avoir données pendant le les voiraugmen- cours du voyage, il espere qu'ils seront bien-tôt en état de prêcher l'Evangile à des Peuples qui sont très-disposés à l'embrasser. Il ajoute qu'avec la protecrion du Roi , du Grand-Lama & du premier Ministre , il se promet de voir bien-tôt la Capitale entiérement convertie, sur-tout lorsqu'il considere avec quels applaudiffemens la doctrine de l'Evangile a été reçue par la plus grande

partie des Religieux du Pays & des Séculiers. Ol-flacles de la et de la Chambee Apullolique.

Mais il donne avis au Saint-Siège que la grande étendue du Royanme & la multitude des Habitans demanderoient un plus grand nombre de Missionnaires, qui se dispersassent dans les Provinces. D'un autre côré, on lit dans la Relation, que loin d'être en état d'entretenir de nouvelles Missions, la Chambre Apostolique est si pauvre & si chargée de dettes, qu'elle ne peut fournir, aux Missions déja établies , le nombre de Missionnaires qui conviendroit à de sa grandes entreprifes; & que cette impuissance est d'autant plus malheureuse, que d'autres Rois, voifins du Tibet, lui demandent auffi des Millionnaires. Recanati, Superieur d'une Mission de Capucins, envoyés en 1735 dans le Royaume de Batgao, écrivoit qu'étant arrivé avec deux de ses Compagnons à Nepal, Capitale de cet Etat, ils avoient eu le bonheur d'inspirer au Roi tant d'inclination pour leur doctrine, que ce Prince leur avoit donné pour logement un grand Parais, confifqué fur un des Grands du Royaume, & qu'il avoit accordé la liberté de confcience à ses Sujets par un Edit public. On nous donne auffi la forme de cet Edit, qu'il ne fera pas inutile de pouvoir comparer avec le

Autre Million dans le Royaume de Bargao.

Edir da Roi eu favour de l'E-\$angle-

précédent : Nous, Zaërvanejitta-malla, Roi de Batgao, résidant à Nepal, accordons par ces Lettres, à tous les Peres Européens, la libetté de prêcher & d'enseigner leur Religion à tous les Peuples de notre dépendance; & Nous permettons de même à tous nos Sujets d'embrasser la Loi des Peres Européens, sans crainte d'être chaerinés, foit par Nous, foit par ceux qui font revêtus de notre autorité. Command les convertions doivent être volontaires, & la force ne doit y avoir aucune part. Tels abit no; ordres. Le Docteur Kafika en est l'Ecrivain. Grifnansarang, Gouverneur général, les confirme. Bisaraja, Grand-Prêtre, les confirme & les approuve. Donné à Nepal, l'année 861, dans le mois de Marglies. Bon jour. Santé.

Miffion de Bar-

Recanati envoyant cette Piéce au Procureur général, cettifie que c'est une Copie fidelle, d'après l'Original. Son zele le conduifit enfuite, avec fon Compagnon, dans le Royaume de Battia, qui touche à l'Empire du Mogol. Le Roi, informe que ces deux Etrangers préchoient une Loi fans laquelle il n'y a pas d'esperance de salut, envoya un de ses Ministres dans le lieu où ils étoient, pour apprendre d'eux-mêmes ce qu'il en devoit penfer. Ils expliquerent leur doctrine, en faifant remarquer les erreurs de celle du Pays. Enfin le Roi fut fi fatisfait de l'explication qu'on lui présenta par écrit, qu'il donna ordre aux Missionnaires de rester dans ses Erats, parce que leur Religion ne respirant que charité, il souhaitoir ardemment qu'elle y sut prêchée. Recanati ayant représenté qu'ils étoient destinés par le Pape à la Mission de Batgao dans.

Negal . & que leur devoir les y rappelloit nécessairement , le Roi répondit qu'il écriroit lui-même au Pape, pour leur faire obtenir la permission de s'arrêter PELA PINNA. dans son Royaume, & qu'il ne doutoit pas qu'on ne lui envoyât d'autres Misfionnaires. Le Capucin reçut en effet de ce Prince une Lettre pour le Pape, qui étoit concue dans res termes: » Je suis en bonne santé, & je fais le même » fouhait pour la vôtre. Ayant appris, il y a quelque-tems, que les Peres Mif. 11 cett au Pape. » fionnaires ont été envoyés pour faire du bien au Genre-humain , j'ai fouhaité » d'avoir quelqu'explication de leur doctrine; & reconnoissant qu'elle ne re-

" commande que la chatité, je leur ai donné ordre de demeurer dans mon » Royaume, Mais comme ils me représentent qu'ils ne peuvent m'obéir sans » la permittion du Souverain Pontife, je fupplie ce Seigneur Souverain Pon-" tife de leur commander ce que je desire ; je lui en ferai obligé, comme de

HORACE 1741. Le Roi vest être

» la plus grande faveur. Donné à Battia l'année 184, au mois de Bufadabi, » Signe, le Roi. Ainsi est ». La fidelité de cette Copie est attestée aussi par le Superieur de la Million, Certe Lettre & l'Edit du Roi de Batgao arriverent à Rome avant les informations du Tiber. Le Pape, qui les reçut des mains du Procureur général, les envoya aufli-tôt à la Congrégation de la Propagande. Elle étoit accablée de derres, & dans une pauvreté qui lui permettoit si peu de s'engager dans de

On lut ensole

nouvelles dépenses, que sur les représentations qu'elle en sit. Sa Sainteté prit le parti d'envoyer des Missionnaires à ses propres frais. Mais elle n'envoya pas des le nombre qui auroit été nécessaire à l'interer de la Religion. Cependant elle écrivit un fort beau Bref au Roi de Battia , pour l'informer des égards qu'elle avoit eu pour sa priéte & pour le féliciter de son zéle, en l'exhortant à donner l'exemple d'une fincere conversion aux Princes voisins & à tous ses Sujets. Elle remercia aussi le Roi de Batgao, par un autre Bref, de la protection qu'il donnoit au Christianisme; & ses remercimens sutent accompagnés de la même exhortation.

Tel est aujourd'hui l'état des Missions du Tiber, de Bargao & de Bartia. Mais comme il est impossible qu'elles se soutiennent sans une dépense qui excede les forces du Pape & de la Congrégation de la Propagande, le Procureur général des Capucins a publié la Relation qui fait le fujet de cet Article, pour faire connoître aux l'idéles fur quels fondemens les Missionnaires se flattent des plus heureuses esperances, & pour encourager les Grands à contribuer de leur crédit & de leurs richesses au succès d'une si glorieuse entreprise.



# CHAPITRE VIII.

Voyages dans la Tattarie Occidentale, par l'ordre de l'Empereur de la Chine ou à sa suite, en 1688 & 1698.

### INTRODUCTION.

Superiorité des Journaux du Pese titulellon for ceux des autres Voyanters en Tartarre-

UOIQU'ON ne puille paffet entre la Ruffic & la Chine sans traverser la Tarrarie, & que par consequent ce Pays ait éré visité plusieurs fais pat divers Européens qui ont voyage de l'un à l'autre de ces deux Empires, on n'en connoît aucun qui air compose la Relation de ses courses avec tant d'exactitude & d'abondance que le Pere Gerbillon , Jésuire François. Il avoit fait huir voyages, de Peking en différentes parties de la Tattarie occidentale, par l'ordre ou à la fuite de l'Emperent Kang-hi ; ce qui lui avoit donné l'occasion de faire des remarques plus certaines & plus érendues qu'on n'en peut atrendre de ceux qui voyagent avec les caravanes ou par d'autres voies. D'ailleurs, érant très-bon Mathematicien, il y a beaucoup plus de fond à faire fur la description qu'il donne des Places. Aussi rrouve-t-on dans ses Journaux, non-seulement le nom de chaque Place qui s'est rencontrée sur sa route, mais encore les giffemens, les diffances, & fouvent les latitudes; trois connoissances qu'ou ne puise guéres dans les autres Vovageurs. Il y a joint, de jout en jour, les variations du rems, la disposition & les propriétes du terroir; enfin, divers éclairciffemens sur les Habitans du Pays, & sur les évenemens qui s'y passerent pendant le cours de ses voyages.

Quel ufige on en

Les Curieux attendojent depuis long-tems ces Journaux , lorfqu'enfin le Pere Du Halde les a publiés dans fa Description de la Chine & de la Tarrarie (23). C'est de cerre source que nous allons tirer nos Extrairs; mais sans nous assujettit à l'ordre de l'Editeur, & fans donner la même étendue aux marieres que nous emprunterons de son Recueil. Nous rapprochetons celles qui sont de la même nature & qui se trouvent dispersées dans les différens Journaux, pour les réduire fous un même article. Les gissemens & les distances des Places ne feront pas marqués non plus avec le dégail qu'on a comme affecté dans l'Original. Souvent, pour abreger les récits, nous joindrons ensemble plusieurs arricles de la même espece. La plus grande patrie du voyage se saisant dans des controes defertes, où il ne se trouve point de Villes, & presqu'aucune Place qui mérite de l'attention (excepté, par intervalles, quelque Lac ou quelque Riviere) le réfulrat d'un jour de marche & quelquefois de deux on trois jours, peur avoir autant d'utiliré que les divisions plus particulieres; d'autant plus que cette région ayant été mesurée assez exactement par les Jésuites Géographes, les finarions des Places doivent être plus justes dans leurs Cartes qu'elles ne peuvent l'être par des observations faires comme en courant.

Cinq ans avant le départ de Gerbillon pour ses voyages de Tartarie, c'est-

(23) Vol. IV de l'Edition Françoise, & II de l'Edition Angloise.

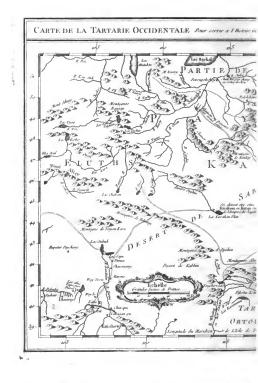

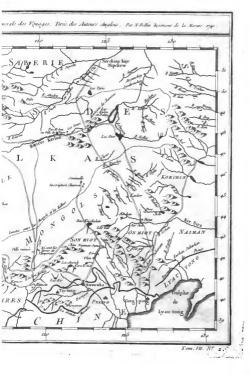



d-dire en 1683, Verbieft, célebre Missionnaire du même Ordre (24), avoit INTRODUCfair un voyage dans la Tartarie occidentale avec l'Empereur Kang-hi. Mais fa Relation, qui a été publice avec fon autre voyage dans la Tartarie orientale (25), ne donne aucun éclaircissement particulier sur la route, & se borne montes géograà quelques remarques générales fur le Pays & fur les Habitans, avec une ex- phoques. plication de l'ordre que l'Empereur observe dans ses marches & des motifs qui lui font entreptendre ces fatiguantes expéditions. La fubflance de cette

Diverses raisons, suivant le Pere Verbiest, porterent l'Empereur Kang-hi à Moiss des vergefaire ces voyages en Tartarie. La premiere étoit pour exercer fon armée. Après Rep de l'Eurapavoir affermi la paix dans toutes les parties de fon vaste Empire , il rappella fes incilleures troupes de la Province de Peking; & dans un Confeil il prit la réfolution de les affujettir chaque année à trois expéditions de cette nature, pour leur faire apprendre, dans les chasses des ours, des sangliers, des tygres & des cerfs, à vaincre les ennemis de l'Empire, ou du moins pour foutenir leur courage contre le luxe Chinois & contre l'amollissement du

Pièce peut fervir proprement d'Introduction aux Voyages de Gerbillon.

En effet, ces fortes de chaffes reffemblent plus à des expéditions militaires Trage de com qu'à des parties de plaisir. Les Tartares qui composent le cortége de l'Empereur font armés d'arcs & de cimeterres, & divites en compagnies, qui marchent en ordre de bataille fous leurs étendards, au fon des tambours & des trompettes. Ils forment, autour des montagnes & des forêts, des cordons qui les environnent, comme s'ils afliégeoient réguliérement des Villes à la manière des Tartares orientaux. Cette armée, qui consiste quelquesois en soixante mille hommes & cent mille chevaux, a fon avant-garde, fon corps de bataille & fon arriere-garde, avec fon aile droire & fon aile gauche, commandés par un grand nombre de Chefs & de Regules. L'Empereur marche à leur tête, au travers de ces tegions défertes & de ces montagnes escarpées, exposé pendant tout le jour aux ardeurs du foleil, à la pluie & à toutes les injures de l'ait. Plusieurs Officiers qui avoient servi dans les dernietes guerres, assurerent Verbiest qu'ils y avoient eu beaucoup moins à fouffrit que dans ces chatles. Pendant plus de foixantedix jours de marche, ils sont obligés de transporter toutes leurs munitions sur des chariots, des chameaux, des chevaux & des mulets, par des routes fort difficiles. Dans la Tartarie occidentale, que l'Auteur nomme ainsi par opposition à la Tartarie orientale, on ne trouve que des montagnes, des rochers & des vallées, fans villes, fans villages (26) & même fans aucune apparence de maifons, parce que les Habitans, avec leurs tentes, font dispersés dans les plaines, où ils prennent foin de leurs troupeaux. Ils n'y élevent, ni porcs , ni volaille , ni d'autres animaux que ceux qui peuvent se nourrir d'herbe.

La seconde raison qui détermina Kang-hi à ces voyages annuels, sur la nécessité de contenir les Tartares orientaux dans la soumission, & de prévenir les embarras qu'ils pouvoient causer à l'Empire. C'est dans cette vûe que l'Empereut marche avec de si grands préparatifs de guerre. Il fait mener à sa suite-

(14) Il étoit accompagné du Pere Gri-

(15) Voyez ci-deffus, Vol. VI. (16) Excepté vers la grande muraille.

Kkk iii

INTRODUC-TION.

plusieurs pièces de gros canon, dont on fait, par intervalles, diverses décharges dans les vallées, pour répandre la terreur aurour de lui par le bruit & le feu qui fortent de la gueule des dragons dont cette artillerie est ernée. Avec cet équipage de guerre, il est accompagné de toutes les marques de grandeur qui l'environnent à Peking. Il a le même nombre de tambours & d'Instrumens de musique qui se fout entendre lorsqu'il est à table au milieu de sa Cour, ou lorsqu'il forr du Palais. Le but de cette pompe exterieure est d'eblouir les Tartares , & de leur inspirer autant de crainte que de respect pour la Majesté lmpériale. L'empire de la Chine n'a jamais eu de plus redoutables ennemis que cette multitude infinie de Barbares, dont elle est comme affiégée du côté de l'Onest & du Nord.

Crande muraille de la Chipe.

La célebre muraille, qui fépare leur Pays de la Chine, n'a éré bâtie que pour arrêter leurs incursions. Elle passe dans plusieurs endroits sur de rrèshautes montagnes, & Verbieft parle d'un lieu où il lui trouva mille trentefept pas géometriques d'elévation au-deffus de l'horifon. Elle tourne aufli . fuivant la fituation des montagnes; de forte qu'au lieu d'une fimple muraille ; on peut dire qu'il y en a trois, dont une grande partie de la Chine est environnée (27).

Daifon Je fanné purcur à voyager.

Enfin , le troisième motif de l'Empereur Kang hi fut celui de sa propre sanqui potte 1 hate té. L'experience lui ayant appris qu'un trop long séjout à Peking l'exposoir à des maladies considerables, il s'étoit persuadé que le mouvement d'un long voyage étoir capable de l'en garantir. Il se privoit du commerce des semmes pendant toute la durée de ce voyage; & ce qu'il y a de plus surprenant, dans une si grande armée, on n'y en voyoit pas d'autres que celles qui éroient au service de la Reine-mere. C'étoit même pour la premiere fois que cette Princesse (28) accompagnoit l'Empereur. Il n'avoit mené aussi qu'une seule fois les rrois Reines (29), lorsqu'il avoit fait, avec elles, sa visite aux tombeaux de ses ancerres. On peut joindre à ces trois raifons celle de la chaleur, qui est extraordi-

naire à Peking pendant la canicule. Au contraire, cette partie de la Tattarie

Chaleum de Pe-Tarrane dans la canicule.

tauc.

est sujette, pendant les mois de Juiller & d'Août, à des vents si froids, surtout la nuit, qu'on y est obligé de prendre des habits chauds & des fourrures. Fiération du Verbiest attribue cette rigueur de l'air à l'élévation du rerrain & au grand nomterram de la Tarbre de montagnes dont cette région est remplie. Dans sa marche il employa fix jours entiers pour en monter une. L'Empereur, surpris lui-même, voulue scavoir de combien la hauteur du Pays surpassoir celle des plaines de Peking, qui en sont à plus de trois cens milles. Les Jésuites, après avoir mesuré plus de cent montagnes fur la route, trouverent que la Tartarie occidentale est plus haute de trois mille pas géométriques que la mer la plus proche de Peking. Le salpêrre, dont ce Pays abonde, peut aussi contribuer au grand froid. En ouvrant la terre, à trois ou quatre pieds de profondeur, on y trouve des mottes glacces, & quelquefois des masses enrieres.

Vifices roe l'Em-Les Regules de la Tartarie orientale viennent de trois cens, & quelquefois per-ur reçois des de cinq cens milles, avec leurs enfans, pour faire leur cour à l'Empereur, Reguler.

(17) Du Halde , Vol. II , p. 171. (19) En 1681, dans le Voyage de la Tar-(23) Elle étoit grand'mere de l'Empereur, tatie orientale.

& fort livrée aux Bonzes.

Oucloues-uns de ces Princes ayant traité les Missionnaites avec une bonté particuliere, il y avoit quelqu'apparence que cette disposition pouvoit les conduire à recevoir le Christianisme dans seurs Etats. Mais Verbiest jugea que la méthode la plus sûre étoit de commencer par les Tarrates qui ne sont pas Sujets de l'Empire, pour revenit par degrés à ceux qui font moins éloignés.

Pendant tout le voyage, l'Empereur ne cella pas de donner aux Jésuites des Favorre qu'il rémoignages publics de fon estime, rels qu'il n'en accordoit à personne. Il focusiere.

s'arrêtoit, pour leur voir mesurer les hauteurs. Il faisoit demander souvent des nouvelles de leur fanté (30). Il parloir avantageusement d'eux aux Seigneuts de fa Cour. Il leur envoyoit divers mets de fa table, & quelquefois il les faifoir diner dans sa propre tente. Le Prince, son fils aine, qui se fit une blessure à l'épaule en tombant de fon cheval, ne leur témoigna pas moins d'affection. Dans l'humilité de leur cœur, ils confidetoient ces saveurs de la famille royale, comme un effet de la Providence, qui veilloit fur eux & fur le Christianisme. Dans l'espace de plus de six cens milles, qu'on sit en avançant jusqu'à la

Magnificense

montagne où se terminoient ces voyages, & en tetoutnant à Peking par une autre route, l'Empereur fit ouvrir un grand chemin, à travers les montagnes & les vallées, pout la commodité de la Reine-mete, qui voyageoit en chaife. Il fit jetter une infinité de ponts fut les torrens, applanir des sommets de montagnes

& coupet des rochets, avec un travail & des dépenses incroyables (31).

Premier Voyage de GERBILLON, depuis Peking jufqu'à la Ville GIRBILLON. de Selingha, sur la frontiere des Etats de Russie.

1628. I. Voyage.

Es Russiens, s'étant avancés pardegtés jusqu'aux frontieres de la Chine, Causes du voje-avoient fait construire le Fort d'Albasin, nommé Yaksa par les Chinois E-& les Tarrares (32), à la jonction d'un Ruisseau du même nom avec la grande Riviere que les Tartares nomment Saghalian-ula, & les Chinois, Ya-longkyang (33). L'Empereur de la Chine se rendit maître de ce Fort & le rasa. Les Russiens l'ayant rétabli l'année fuivante, y furent encore assiégés; & redoutant les fuites d'une guerre dangereuse, ils proposerent à ce Monarque de nommer un lieu , où la paix pût s'établir fur le fondement d'un Traité.

L'Empereur accepta leurs offres, & promit d'envoyer quelques-uns de fes Congrès de So-Officiers à Selingha pour y traiter avec eux. Au commencement de l'année 1688 Brata corre le il confia cette négociation à deux Seigneuts de fa Cour. L'un étoit le Prince Russiens. So-fan , Capitaine de la Gatde Impériale & Ministre d'Etat ; l'autre , Tonglau-ya, Commandant de l'Etendard Impérial, nommé ausli Kiw-kyew (34), parce qu'il étoit oncle maternel de l'Empereur. Ils partirent accompagnés de L'Auteur & Paplusieurs Mandarins de distétens ordres & de deux Jéluites, Thomas Pereyra & 1272, nom l'Auteur, nommes pout setvit d'Interprétes en Latin & dans les langues de l'Eu-terpreur-

(40) Le nom Chinois de Verbiest éroit (11) Saghalian-ula fignific Riviere noire, Nan-wha-jin , qui fignifie , Comment vous Ya-long-kyang fignific Reviere du dengon noir. percex-vent ? (34) Ce mot lignifie Oncle du côté de La

(31) Du Halde , whi fup. p. 272. mere.

(32) Voyez ci-deffus, Tome VI.

168 d.

rope. Ces deux Missionnaires furent considerés dans cette occasion comme des Mandarins du second & du troisième ordre. Ils reçurent des présens de l'Em-I. Voyage, pereur, au nombre des principaux Mandarins de l'ambassade. Il fut reglé qu'ils mangeroient à la table de Tong-lau-ya, & qu'ils seroient placés pres de lui dans les conferences. Entre les préfens qu'ils reçurent, étoit une longue robbe du plus beau brocard, ornée de dragons, mais fans broderie, paree que cette diffunction elt réfervée pour l'Empereur & pour les Princes du Sang, à moins que Sa Majelle Impériale ne l'accorde elle-même à que que Particulier. Ce Monarque leur donna aufli des tobbes courtes de martre, à boutons d'or, doublées d'un beau fatin, qui venoient de sa propre garderobbe. Cependant ils n'eurent pas l'honneur de le voir, comme les autres Seigneurs de l'ambassade. Lorsqu'ils se présenterent le 9 de Mai, pour prendre congé de Sa Majesté, elle se contenta de leur faire dire qu'elle leur souhaitoit un heureux voyage.

Leur départ de Peking.

Etaut parris de la maifon du Prince So-fan, le 31 au matin, ils trouverent à la porte de la Ville, Tong-lau-ya, avec un pompeux correge. Il étoit composé de mille chevaux, de soixante Mandarins, & de liuit petites pièces de canon, portés par le même nombre de chevaux. D'aurres portoient les affuts. noment accore. Cette troupe étoit rangée en bon ordre, des deux côtés du chemin. Les deux de ans Amballa- Amballadeurs fe rangerent aufli, pour laitler le pallage libre au Prince fils aîné de l'Empereur, qui parut bien-tôt, monté fur un petit cheval en harnois jaune, & fuivi de fept ou huit Seigneurs du premier rang, avec un chapelet autour du col, fort semblable à ceux de l'Eglise Romaine, dont chaque dixième

deurs.

Cet Héritier de l'Empire s'arrêta sous une belle tente, à une lieue de Peking, & s'affit fur un couffin de foie placé fur un tapis de laine. Les Mandarins de l'Ambailade & les Chefs des Etendards fe rangerent des deux eôtés , affis comme le Prince sur des coussins. Il leur sit présenter du thé à la Tartare. Enfuite, lorfqu'il se fut levé, tout le monde se prosterna neuf sois vers le Palais, pour rendre graces à l'Empereur de l'honneur qu'il avoit fait aux Ambaffadeurs de les faire accompagner si loin par son fils. Le Prince s'entretint avec eux d'un air riant. Enfin, s'étant approchés de lui pour fléchir le genou, il les prit par la main ; après quoi il remonta à cheval & reprir le chemin de la Ville (35)

grain étoit d'ambre. Mais au lieu de croix, le fommet paroiffoit composé de

114 arrivent à

Les Ambassadeuts marcherent droit au Nord jusqu'à la Ville de Cha ho ; qui est à cinquante lis de Peking. Ils passerent deux beaux ponts de marbre brut, exactement semblables, l'un en-deça, l'autre au-delà de cette Ville. Leur longueur est de soixante pas géometriques, sur six ou sept de large. A quarante ou quarante-deux lis de Cha-ho, ils arriverent, fur les deux heures après midi, dans un Camp dresse au pied d'une montagne, près d'un Fort, qui bouche

(15) Du Halde, ubi sup. p. 173.

quatre perles ou de quatre grains de cristal.

## ROUTE DE PEKING A SELENGHA

30 de Mai. lis. Plus loin, Nord-Nord-Ovelt. 50 Lt Nord julqu'a Nan-keu, 12 le

le passage d'un défilé fort étroit, & dont les murs s'étendent, des deux côtés, GERPILLOH. jusqu'aux montagnes. Elles paroissent inaccessibles. Là, comme dans tous les autres lieux où les Ambassadeurs s'arrêterent sur la route, les Mandarins des 1 Voyage. Villes voifines vinrent en habits de cérémonie pour leur rendre les respects dus Homesers qu'ils à leur rang, & se mirent à genoux dans le grand chemin en présentant leurs receivent. billets de visire (36).

La chaleur étoit extrême ; mais elle n'avoit point empêché les Missionnaites d'admirer la beauté du Pays, qui est très-bien cultivé jusqu'aux montagnes, Comme elles font si stériles qu'on n'y découvre pas même un arbre, elles por- Montagnes pautent le nom de Montagnes pauvres. Leur fituation est au Nord-Ouest quart- vies. d'Ouest de Peking. Elles se joignent à d'autres qui environnent cette Ville, excepté du côté de l'Ouest & du Sud-Ouest, où le grand chemin passe entre les

deux chaînes. Le Fort voisin du Camp se nomme Nankeu, c'est-à-dire, Bouche ou En- Fon de Nankeu. trée méridionale (47). Les murs de cette Forteresse ont trente-einq pieds de hauteur. Ils font de pierre de taille jusqu'à trois ou quatre pieds du rez-dechausse; enfuite, d'une espece de gros cailloux & de pierre de roc jusqu'aux creneaux, qui font de brique. Leur épaisseut, près du passage, est de six ou sept pieds; mais ils font moins haurs & moins épais fur les montagnes. Les Tours dont ils sont flanqués, à de justes distances, sont de pierre ou de brique. Au-

dessous de la Forteresse on découvre une assez grande Ville, qui se nomme

Nankeu-ching. Le 31, aptès avoir passé cette barriere, on sit quarante-cinq lis au Nord, par des montagnes fort escarpées. Les parties les plus difficiles de la route sont pavées de grandes pierres. On suit par divers détours le pied des rochers, sur lesquels regne des deux côtés un grand mur, avec des degrés pour monter & dans les montades Tours fortifiées. Dans plusieurs endroits le mur est de pierre de taille. Sa hauteur & son épaisseur sont remarquables. De tems en tems on rencontre des portes de marbre, en forme d'arcs de triomphe, épaisses d'environ trente pieds, avec des figures en demi-relief autour du ceintre. Chaque porte est l'entrée d'un Village, tel que le premier, qui pourroit passer pour une perite Ville, & qui est ailez bien sortifié pour sermer aux Tartares le passage de ces défilés. Outre Jardina qu'un y quantité d'arbres fruitiers, qui se trouvent au milieu de ces rochers & de ces pratique. pierres, on y voir des jardins remplis de toutes fortes de grains & de légumes. Rien ne demeure fans culture, lorsqu'on découvre un pouce de terre qui peut

Fortifications

en recevoir. Les montagnes mêmes sont taillées en amphithéâtres, & semées dans tous les lieux qui promettent quelque chose à l'industrie des Habitans, Après avoir passe quarre ou cinq de ces Villages & autant de retranchemens, on descendit dans une Plaine sabloneuse & stérile, qui sépare les montagnes. Il s'y présente par-tout des retranchemens & des Fotts, ouvrages assez inu:iles, puisqu'une poignée d'hommes seroit capable de désendre tous ces

(16) Voyez le détail de ces usages au To- & fort différent de la grande muraille, qui est plus éloignée. Il divise une partie de la Pro-(37) Le mur dont on parleici est interieur , vince de Pe-che-li d'avec celle de Schan-fi.

Tome VII. 11. Nord ,

LII

passages contre une armée. La route sut de trente lis à l'Ouest, après lesquels on GERBILLON. campa fur le bord d'un Ruisseau.

1688. Le premier de Juin, on fit cinquante-cinq lis dans la même Vallée; quarante I. Voyage,

à l'Ouest, & quinze au Nord. On passa, comme le jour précédent, devant plufieurs Forts, & l'on traversa deux petites Villes, revêtues de murs de bri-Villes de Whay que & flanquées de Tours. La premiere, qui se nomme Whay-lay, est à trente lay & de Tu-mu. lis du Ruisscau sur lequel on avoit campe. La seconde, nommée Tumu, est trente lis plus loin, On se levoit chaque jour à deux heures du matin, & l'on se

mettoit en marche avant cing heures. Pay pran-

Le 2, on fit foixante-dix lis le long des montagnes, au Nord de la Vallée, qui se rermine dix lis au-delà de Pau-ngan. C'est une Ville plus grande & plus peuplée que les deux précédentes. Elle étoit ceinte d'un double mur de brique. On la traversa, comme deux ou trois autres Villes, pour aller camper sur le

bord d'un Ruisscau nommé I'ang ho. Swen-wha-fia.

Le 3, après avoir fair cinquante lis au Nord, le long du Yang-ho, on arriva aux portes de Swen wha-fu, Ville située à l'extrêmité d'une Plaine & peu éloignée de la même Riviere. Elle est précedée d'un double fauxbourg & fortifiée d'un mur de brique, avec des Tours qui s'entresuivent de fort près. On traversa une rue aussi large qu'il y en air à Peking, qui s'étend dans toute la longueur de la Ville, & qui est remplie d'arcs de rriomphe, à quinze ou vingr pas l'un de l'autre. Les murs ont plus de trente pieds de hauteur, & chaque côté de la Ville a trois portes, féparées par des places d'armes. Les ventaux de chaque porte font revêtus de plaques de fer, parfemées de clous dont la tête est de la groffeur d'un œuf. Le fauxbourg du Nord offre une rue fort longue & fort large, bordée de plusieurs tangées d'arbres, qui rendent la perspective trèsagréable,.

En quittant Swen-wha-cheu, on fit plusieurs dérours pour traverser quelques etites montagnes, d'où l'on recommence à découvrir, au Nord & au Nord-Eft, les grandes qu'on avoit perdues de vue, avec les Tours de la grande muraille, qui regne sur certe chaîne. On rencontre aussi, dans la route, des Touts & des Forts, gardés par des escouades de cinq ou six foldats. Le lieu qu'on choisit pour camper fut encore la rive du Yang-ho, qui coule à la distance de cent ou cent cinquante pas des montagnes du Sud-Oueft, & à deux mille pas de celles du Nord.

Жуа-ра,

Le 4, on fir quarante-cinq lis jufqu'à Hya-pu, petite Ville à l'extrêmité de la Vallée qui vient de Swen-wha-fu , & à une demie-lieue de la porte de Changkya-keu, par laquelle on fort de la Chine & l'on entre dans la Tarrarie. Changkya-keu est une perite Ville, au pied des montagnes qui sont de ce côté-là les bornes de l'Empire Chinois. Elle est ceinte d'un mur de brique, de trente-cinq ou quarante pie ls de hauteur, avec deux portes, entre lesquelles est une belle place d'armes. Cette Ville est fort peuplice, & sa siruation y rend le Commerce

|    |          | _ | J | W179. |  | lus. |    |                       |  | lir. |
|----|----------|---|---|-------|--|------|----|-----------------------|--|------|
| 7. | Oueft,   |   |   |       |  | 30   | 2. | Yang-ho,              |  | 75   |
|    | Whay-lay |   | ٠ |       |  | 30   |    |                       |  | 50   |
|    | Tu-mu,   |   |   |       |  |      |    | Camp fur fur Yang ho, |  | 15   |
|    | Camp .   |   |   |       |  |      | 4. | Hyanu .               |  | 4.5  |

## DES VOYAGES. LIV. IV.

florisfant. Outre les Tarrares occidentaux, on y voit arriver des caravanes Ufbeks & Perfanes.

1688.

On prit au Nord-Est-quart d'Est, pour passer la porte de Chang-kya-keu, I. Vovage, qui est située entre deux montagnes ou deux rochers fort escarpes. Cette partie Porte de Chauge de la grande muraille n'est pas comparable au mur qui ferme les premieres montagnes qu'on avoit rencontrées depuis Peking. C'est une maçonnetie forr Timple, qui a peu de hauteur & d'épailleur, & qui tombe en ruines dans plusieurs endroits, aussi-bien que ses Tours, dont une partie n'est que de terre. Mais on ne cesse pas de trouver, comme auparavant, des Tours & des Forts le long de la grande route, qui continue dans la vallée. Le mur qui ferme le paf-Sage est fort haut & fort épais. Les ventaux de la porte sont couverts de plaques la Chione de fer & garnis de gros cloux. La garde de cette porte est nombreuse. On campa ce jour-là fur le bord d'un Ruisseau, dans une petite Vallée qui serpente entre deux chaînes de montagnes, à douze ou quinze lis de la porte, & par conféquent dans la Tartarie.

Les Ambasia-

Le 5, après avoir fait vingt-cinq lis au Nord-Est, on arriva dans un lieu où la route se divise au Nord-Est & au Nord-Ouest. On suivit celle du Nord-Ouest, qui s'étend dans une vallée, à l'extrêmiré de laquelle on campa sur une des montagnes qui la terminent, dans un lieu nommé Halut-fin, où l'on trouve plusieurs sources excellentes. On avoit rencontré, sur la route, quelques hutes Chinoifes, dont les Habitans cultivent ce qu'ils peuvent découvrir de bonne terre autour d'eux, & quelques tentes Tartares, accompagnées des tombeaux de leurs Morrs, qu'on distingue à de petites bannières d'étoffe peinte. Les collines, ou les dunes, offrent d'assez bons paturages; mais on n'y apperçoir pas

un arbre.

Le 6, après avoir passé une haute montagne, on trouva que la route se divisoit en trois. & l'on prit celle du Nord-Quest. Le pays est assez beau, mais désert, & sans aucune apparence d'arbre. On campa sur le bord d'un ruisseau, dans la Vallée de Nalin keu, à cinquante lis de Halut-fin. Les Ambassadeurs recurent ici un Présent de quatre cens bœufs & de six mille moutons, de la part de l'Empereur, dont les Troupeaux paissent dans cette plaine. Le 7, on fit foixante-dix lis, par divers détours entre de petites montagnes. Le Pays ressemble à celui du jour précédent; mais on rencontra quelques Mongols, foit dans leurs tentes, foit en marche avec leurs petits chariots à deux roues, qui sont traînés par des chevaux & des vaches. On campa sur le bord d'un

Ruiffean. Le 8, on fit environ cent lis, à l'Oueft, dans une grande Plaine, arrofée de plusieurs Ruisseaux & riche en pâturages, mais où l'on n'apperçoit qu'un seul arbre. Les chemins y sont fort bons. On campa sur le bord d'un Ruisseau, · prés d'un Hameau qui est l'exil des Chinois, & qui est voisin des ruines d'une Existes Chinois. grande Ville. Le 9, on fir quatre-vingt-dix lis, presque toujours à l'Ouest. le chemin moitié montagnes, moitié plaines. On rencontre au milieu d'une

| -  | Camp dans la Tartarie,<br>Halut-fin |   |   | 10 00 | lis. | 7. | Raiffeau, |       |   |      |     |   |     |
|----|-------------------------------------|---|---|-------|------|----|-----------|-------|---|------|-----|---|-----|
| 3. | Lautht-HD                           | ٠ |   |       | ,,0  | ٠. | Rumeau,   |       |   | •    | •   | • | 100 |
| •. | Vallée du Nalinkeu,                 | • | • | •     | 50   | 9. | Temple de | Lamas | L | ll'i | · · | • | 70  |

GERBILLON. 1688, I. Voyage. plaine de cinq ou fix lieues un Tefnyle bâti par l'Empereur de la Chine, pour tervir d'hôteller aux Lamas, lorfqu'is fon le Voyage de Peking, Il n'ett pas grand; mais c'êt un des plus beaux que l'Auteur cit jamais vis. On voir d'un coét un aliez mavuis édifice, qui eti habité par quatre ou cinq Lamas, environne de tentes Mongols, & de hutes Chinoifes. On campa à vingt lis de ce Temple, y ten'l Usuft.

Riviere de Sanpostana

Le 10, après avoit faittenne lis, on abandonna la plaine, pour faire vinge autres lis par der montagnes é de vallées défertes, jufqu'a Naulieau de Sannahan, on l'on campa. Le lendemain, on continua de marcher par des themins de la même nature, fans y trouver un abre ni une maiôn. On vit quelques chevres jaunes, affez femblables aux gazelles, mais fi fatouches, o qu'elles premont la fuire la la vide d'un homme. On campa à Lor-Abya, fur le bord d'un Ruitleau nommé Imatu. Après avoir fair trent lis, on s'engage dans divers détouts, entre des nontagnes & des roches couverts de buillois.

aans arvers actours, actor des montagnes as des rochers couverts de ouinoins. On traverté alto u douze fois l'Imatu , & Quaranne lis plus loin , on campa pour la feconde fois fur fes bords. Toute cette journée, en droite ligne, ne fut ue d'environ quarante lis.

Le 15, on luivit le mème Ruilléau, l'espace de vingt-cinq lis; après lefquels on passi devant une forterelle ruinée, d'obl on entra dans les montagnes. Elles font remplies, comme les vallées, d'arbres nains & de builfons.

quels on palla devant une Forterelle ruinée, d'où l'on entra dans let montagene. Elles fort remplies, comme le vallées, d'arbers nains & de builfons.
Après vingt-cinq ou trente autres lis, on entra dans une agréable plaine, où
ferpente un Ruilfeau que l'Auteur pir teorer pour l'Intanta. On y voir des artense & un mauvais Temple, environné de tentes Mongols, & de hutes de
terre qui fervent à loger des efclaves Chinois, qu'on envoie pour cultiver la
terre. On fit, dans cette journée, foisane lis à l'Ouell, qui peuvent être téduits à cinquame, & l'on campa dans une Plaine nommée Hotokol, ou
Korkokol.

Tour extra

Le 14, toute la journée fe fit au travers d'une grande plaine, large de trois on quarte lieues, sé brodée, au Nord & au Nord-Oueft, par des montagnes couvertes de bois. Elle eft arrofic par un ruilleau, & cultivée en plufeurs endoirs, ou l'en découvre des Hanneaux de fepe ou buit cebanes. Après avoir fair quarante lis, on rencontra une Tour, à laquelle on attribue quarte cres su d'antiquité, afice entiere à l'exception du tout. Celt un octogone régulier, à buit categes, chacun d'anne pieds de hauveur, fans y comprendite le preime qui en a plus de quinze, independamment du Lormér. L'édirice eft de brique, aufit blanche qu'e la pierre de taille. Il est embelli d'ornemens de la même que partie de la present de la comprendite de preime de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la cont

|                            | <br> | lis. |                        | _ |   |   | lis. |
|----------------------------|------|------|------------------------|---|---|---|------|
| 10. Ruisseau de Sanneshan  |      |      | 13. Plaine d'Horkokol, |   |   |   | 613  |
| 11. Plaine de Loto baya, . |      |      | 14. Camp,              |   | ٠ | ٠ | şo   |

parce qu'on y voir encore un vaîte espace, rensermé dans des murs de terre Girrillon. à demi ruinés. Elle avoit été bâtie par les Tartares Occidentaux, lorsqu'ils étoient en possession de la Chine. On campa dix lis plus loin (38).

1688.

En approchant du camp, on vit paroître les Mandarins de Qua-wha-chin, ou Huhu-hotun (39), qui venoient au-devant des Amballadeurs. Ils étoient fuivis de douze ou quinze Lamas, à cheval, la plupart en robbes de foie jau- Mandarins & ne, avec des écharpes rouges, qui leur couvroient presque tout le corps. A leur tête étoit un jeune & beau Lama, d'un teint fi blanc & fi fin, que Gerbillon le prit pour une femme. Il portoir un bonnet dore, à grands bords, dont le fommet se terminoit en pointe. Un autre avoit un bonner qui n'étoit pas

moins dore, mais plus petit, & plat par le haut. Ces deux Lamas furent les seuls qui ne descendirent pas de leurs chevaux en approchant des Ambassadeurs. Tous les autres ayant mis pied à terre , le Chef de leur troupe fléchit les genoux, & s'informa de la fanté de l'Empereur. Enfuite ils fe rendirent dans des tentes qu'on leur avoit préparées. On leur présenta du thé; & la converfation avant été fort courte, ils prirent congé des Ambassadeurs, qui les con-

I. Vovage. Vifite que les

duilirent hors de la tente, où ils virent monter le Chef à cheval, aidé par deux ou trois Lamas, qui le soutenoient avec de grands témoignages de respect (40). Le 15, on campa près de Qua-wa-chin, Ville aujourd'hui peu confidérable, mais autrefois fort peuplice & célebre par son Commerce, pendant que les Tarrares Occidentaux étoient maîtres de la Chine. Les murs sont de brique, & paroissent bien conservés; mais il ne reste presque plus rien du rempart intérieur. On y voit plusieurs Temples, qui parurent à l'Anteur, plus beaux, mieux bâtis & mieux ornes que la plupart de ceux qu'il avoit vûs à la Chine. Les maisons de la Ville ne sont que des cabanes de terre; mais les Faux-boutes font un peu mieux bátis & plus peuplés. Les Tartares & les Chinois font ici mêlés fans distinction, & l'Empereur de la Chine y gouverne par

noise de Schanse, qui n'eu est qu'à deux journées, c'est-à-dire, à dix - huir licues. Les Ambassadeurs allerent descendre au principal Temple, où ils furent in- Temple où descendre roduits par quelques Lamas, au travers d'une cour affez grande & fort bien emalent les Arapayée. Ils trouverent, dans ce lieu, un de ces Lamas que les Tartares croient immortels, ou du moins, dont l'ame n'est pas plutôt séparée du corps, qu'elle entre dans celui d'un enfant ; ce qui leur fait donner par les Chinois le nom

fes Lieutenans. Le principal commerce du Pays est avec la Province Chi-

de Hofo, qui fignifie Dieu vivant. Ils font adorés comme des Divinités fur la terre. Ce ptétendu Immortel, âgé d'environ vingt-cinq ans, étoit affis dans un Paymouvent un

(18) L'Auteur trouve ici la hauteur méri- le nom Tartare. Quey wha-chin est le nom dienne du Soleil fort près de soixante-douze Chinois degrés vinge minutes. (40) C'étoit un Heinkin on Khuinkhin .

(39) Ou Kuku-heenn & Kukhu-heenn. C'eft c'eft-à-dire ; un des Députés que le Graud-Lama du Tibet envoie réfider parmi les Tarrares.

15. Kukkhu-hotun .

Lllüi

GENEILLON.

alcove, à l'extrêmiré du Temple, sur deux grands coussins, l'un de brocard d'or, & l'autre de fatin jaune. Il étoit couvert, depuis la tête jusqu'aux pieds, 1688, d'un grand manteau du plus beau damas de la Chine, fort semblable aux I. Voyage.

Cérémonies qui s'y font.

chappes de nos Prêtres; de forie qu'on ne lui voyoit que la tête, qu'il avoit nue. Ses cheveux étoient frisés, & son manteau bordé d'un galon de soie, large de cinq ou fix pouces. Toutes les civilités qu'il fir aux Ambassadeurs se réduisitent à se lever de son sièze lorsqu'il les vit paroître. Il continua de se tenit debout pour recevoir leuts complimens, ou plutôt leurs adorations. Pour eux, étant arrivés à six pas du Lama, ils jetterent leurs bonnets à terre, & se prosternerent trois fois, en frappant la terre du front. Ensuite s'étant agenouillés devant lui tour-à-tour, il leur mit les deux mains sur la tête, & leur fit toucher fon chapelet. Ils lui rendirent alors une seconde adoration; & ce Dieu contrefait s'étant affis le premier, ils prirent place dans l'alcove, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Quelques uns des principaux Mandarins s'affirent au - deslous d'eux. Diverses personnes de leur suite furent admises aussi à l'adoration, & regutent l'imposition des mains, avec la fayeur de toucher au chapelet.

The & collation.

On apporta du thé à la Tartare, dans de grands vases d'argent. Un Lama. qui en tenoit un particulier pour l'Immortel , versa de la liqueur pour lui dans une belle taile de porcelaine, placée près de lui sur un guéridon d'argent. Il prir la taffe lui-même. Son mauteau s'étant entrouvert dans le mouvement qu'il fit pour avancer la main, Gerbillon observa qu'il avoit les bras nuds jusqu'aux épaules, & que pour habillement intérieur, il n'avoit que des écharpes jaunes & rouges autour du corps. Il fut servi le premier. Les Ambailadeurs le saluerent, en baitsant la tête avant & après le thé, suivant l'usage des Tarrares; mais il ne fi: aucun mouvement pour répondre à leur civilité.

Peu après, on servir une collation, & l'on plaça d'abord une table devant l'Idole vivante. Chaque Ambassadeur eut la sienne. Les Mandarins & les Jefuires recurent le même honneur. Le fervice confiftoit en plufieurs bassins de fruits secs, & de partillerie composee de farine & d'huile, qui jettoit une odeur très-forte, Après cette collation, à laquelle les Jesuites ne toucherent pas, quoiqu'elle parût merveilleuse aux Tarrares, on servit pour la seconde fois du thé. Enfuite les mêmes tables furent tapportées, mais chargées de viandes. Des deux côrés paroifloir un grand plat de bœuf & de mouton , à demi cuir, une jatte de porcelaine remplie de riz fort blanc & de très-bon goût, & une aurre jatte de bouillon, qui n'étoit qu'un mélange d'eau & de vinaigre, dans lequel on avoir fait dilloudre un peu de fel. Les gens des Ambassadeurs, qui étoient assis par derrière, futent servis de même.

Gerbillon admira beaucoup l'avidité avec laquelle ces illustres Mandarins dévorerent cette viande, qui étoir à demi cuite, froide, & si dure, qu'il n'en pur avaller un morceau. Mais personne ne joua mieux son rôle que deux Tartares Kalkas, qui tomberent sur les mets avec un appetit surprenant. Ces tables avant été tetirées, on fervit encore une fois du thé, & la converfation fuccéda pendant quelque rems. Le divin Lama fourint fort bien la gravité de fon personnage. Il ne prononça que cinq ou six paroles, d'un ton fort doux, pout répondre à quelque humble question des Ambassadeurs. Il rouloit con-

tinuellement les yeux, jettant des regards attentifs, tantôt fur l'un, tantôt fur

l'autre, & daignant quelquefois fourite. La conversation étoir fourenue par un GERBILLON,

autre Lama, qui paroissoit chargé de ce soin à titte d'office, & qui donnoit ses ordres pour le service. En quittant cette vénérable Assemblée, les Ambassadeurs fitent le tour du Temple, pour visiter les peintures, que Gerbillon trouva fort grossieres, sui- Ple, vant le gout Chinois. L'édifice est un quarré d'environ quarante - cinq pieds, au milieu duquel est un espace oblong, de vingt pieds sur treize, dont le platsond est fort élevé, & reçoit beaucoup de jour par le haur. Cet espace est environné de petits quartés, dont le platfondest plus bas. Toute l'érendue du bâtiment est foutenue par cinq rangs de colonnes, qui font interrompues par l'espace oblong. Les platfonds, les murs & les colonnes sont peints simplement & fans dorure. On n'y voit pas de statues, comme dans les autres

Temples de la Chine. Au fond, s'éleve un trône, ou un autel, fur lequel la Divinité prétendue se montre assisse, sous un dais de soie jaune, où elle recoir les adorations du peuple. Il y a plusieurs lampes suspendues de chaque côté, quoiqu'on n'en vît qu'une allumée.

On fit monter enfuite les Ambassadeurs dans une misérable galerie, qui Gatesse chante environne l'espace oblong, & qui est elle-même environnée de chambres, bres, dans une desquelles est assis un Enfant d'sept ou huit ans, avec une lampe qui destant à la forbrûle devant lui. Il est vêtu & placé comme l'Idole regnante, dont il dit être cesson de la Die le Successeur; car les Lamas onr toujours un Substitut prêt à les remplacer, unité. dans le cas d'une mort imprévue. Ce jeune Imposteur ne parla point, & ne sit pas le moindre mouvement. Plusieurs Mongols du cortege lui rendirent les mêmes adorations qu'à l'autre : mais l'Auteur ne put sçavoir si les Ambassadeurs avoient fait la même chofe, parce qu'ils étoient entres dans la chambre avant lui. Celle du Fo vivant est sur le porche même du Temple. On y voyoit un trône à la Tartare, & une belle table incrustée de nacre de perle, sur laquelle

étoit une taile de potcelaine sur une soucoupe d'argent. Il n'y manquoit rien d'ailleurs pour la propteté. Mais, dans une autre chambre fort mal-propte, les

Amballadeurs trouverent un Lama, qui chantoit les prietes écrites sur des feuilles de gros papier noit. Enfin prenant congé de la Divinité, qui les laissa partir sans se lever & sans leur faire la moindre civiliné, ils allerent visiter. dans un autre Temple, le Lama ou le Fo vivant, qui étoit venu la veille au devant d'eux. Mais Pereira & l'Auteur prirent le parti de retourner au camp , où ils trouverent que la hauteur metidienne du folcil n'étoit pas différente de

celle du jour précédent.

Le 16, fur employe à faire des provisions pour la fuite du Voyage. Pereira de l'insultant recut la vilite de cinq Pelerius Payens de l'Indoftan, vêtus à peu prés comme nos Hermites, c'est-à-dire, d'une grande robbe brune, avec un capuchon sur la tête. Le lendemain, on distribua du millet à tous les Voyageurs, comme un préfent de Sa Majesté Impériale. Quatre cens cavaliers Tartares furent commandés pout escorter les Ambatladeurs jusqu'aux frontieres du Royaume de Hacha ou Kalka, Gerbillon grouva que la hauteur meridienne du foteil , obfervée avec toute l'exactitude possible , étoir de soixante-douze degrés & près de trente minutes.

L'un des deux Ambassadeurs ne dissimula point aux Missionnaires qu'il fai- Androsadeur foit fort peu de cas des Lamas, & que s'il avoit rendu fes adorations au Fo Chirons har 108

1688. I. Voyage.

Vifite du Tear-

GERBILLON. 1688. I. Voyage, Avend'un Fo vivant.

vivant, c'étoit uniquement par complaisance pour son collegue, qui l'en avoit prié, parce que fon Pete, disoit-il, avoit adore le même Lauia dans un autre corps. Il leur apprit aussi que le Lama qui étoit venu au-devant d'eux le jour précédent, lui avoit confeilé avec beaucoup de franchise qu'il ne comprenoit pas comment il pouvoit avoir existé dans un autre corps que celui qu'il avoit actuellement; qu'il n'en avoit pas de plus forte preuve que les assurances des autres Lamas, sur l'autorité de leur Grand-Pontife, qu'ils adoroient tous comme une véritable Divinité (41), & qu'au fond il ne se tappelloit rien de ce qui devoit lui être arrivé dans les autres cotps, où l'on prétendoit qu'il avoit déia vêcu.

Un Chrétien de la Ville assura les deux Jesuites que chaque Lama entretient une ou deux femmes. La plupart de ces Prêtres, du moins ceux d'un certain ordre, font Chinois, & les plus habiles Négocians du Pays. Ils venoient jusques dans le camp pour y vendre des chevaux, des chameaux & des moutons. Un d'entre eux fit présent, au premier Ambassadeut (42), de quatre chameanx & de trois chevaux. Ce Prince Chinois les traitoit avec beaucoup de distinction. Il fit asseoir le principal d'entr'eux, près de lui, & sur le mème tapis, honneur qu'il n'autoit pas accordé aux plus grands Mandarins de

l'Empire.

Les Ambalia-

Les chameaux de l'équipage ayant repris des forces pendant les trois jonrs qu'on avoit passes à Queg-wa chin , on se temit en marche le 18 , & l'on fit ce jour là foixante lis, par des montagnes raboteufes, dont quelques - unes étoient couvertes de verdure. On campa dans une Plaine nommée Quendulen , sur le bord d'un petit ruisseau qui la traverse, & qui produit de fort bons paturages. Le 19, on fut obligé de s'arrêter, pour se donner le tems de re-

bandes.

trouver quantité de chameaux & de chevaux qui s'étoient égarés. Un des Ambilladeuts en perdir trente-cinq dans une seule nuit. Mais ils se retrouverent Division de la tous, & d'autres Officiers du correge n'eurent pas le même bonheur. On réfolut, le même jour, de se diviser en trois bandes, dont chacune prendroit un chemin différent jusqu'à la résidence de l'Empereur Halha-han, que les Chinois & les Tartares nomment Kalka-khan (43), ou Khan des Kalkas. C'étoit la crainte de manquer d'eau & de pâtutages , qui faifoit prendre cette précaution aux Ambassadeurs. Le 20, celui auquel les Jesuites étoient particulierement attachés, prit directement au Nord. Les deux autres bandes tournerent plus à l'Eft, L'Auteur ne s'attache qu'au récit de sa ptopre route. On fit d'abord trente lis droit au Nord, par des plaines bien couvertes d'herbes; enfuite, treize lis au Nord-Nord-Ouest, onze au Nord, & six au Nord-Nord-Eft. On campa dans une fort grande plaine, près d'un ruisseau d'une fraîcheur extrême, à cause du nitre qui paroît en abondance jusques sur la surface de la terre, à demi blanc, & d'un goût très-exalté. Les pârurages en sont beau-Cyes & canada coup meilleurs. Mais on n'y voit point d'arbres, ni même de buissons. On n'y

découvre que deux ou trois tentes, quelques lievres, & des oies fauvages que (41) Ce doit être le Grand-Lama de Lassa (41) Il fe nommoit Sofan lau-ya. (43) Ou Khalkha-khan. an Tiber.

Inin. Cominuacion de la Route. 60 10. Ruisteau, 18. Plaine de Quendulen, . . . 60 les les Chinois nomment Whang-ya, c'est-à-dire, canards jaunes, parce qu'une Gianuson. partie de leur plumage est de cette couleur.

Le 21, on ht cinquante lis au Nord, & trente au Nord-Ouest, par un Pays I. Yoyage. tout-à-fait défert, sec & fabloneux, sans maisons, sans arbre & sans culture. On y vit néanmoins quantité de perdrix, de lievres & d'oies jaunes. Le camp fur allis près d'un Ruiffeau, où l'on vit arriver un petit Roi, ou un Regule, tributaire de l'Empereur, qui venoit, avec fon fils, rendre sa visite à l'Ambassadeur. Son cortege n'étoit composé que de dix ou douze personnes, tous gens de fort mauvaile mine, à l'exception du Prince, qui étoit vêtu de foic. Il descendit à quelque distance de l'Ambassadeur, pour lui marquer son respect. Sa visite sut courte. L'Ambassadeur le conduisit hors de la tente, & le vit remonter à cheval dans le même lieu où il étoit descendu. Le lendemain on recut du Regule un présent de chair de bœuf & de mouton, avec du lait, dans des peaux sechées au foleil. Rien n'étoit si dégourant; mais les Mongols en

Vifire d'un Ré-

firent un festin qui leur parut délicieux. L'Ambassadeur apprit à Gerbillon, que ce Prince & la plupart de ceux qui Cegne c'ell-que ont reçu de l'Empereur le titre de Regules, font Souvetains de deux ou trois ces Regules mille fuiets, dispersés dans ces déserts; quatre ou cinq familles dans un canton . & fept ou huit dans un autre. Les richesses de celui-ci consistoient en trois cens chevaux, avec un nombre proportionné de bœufe, de vaches & de moutons, mais sus-tout en cinq mille Taels, qu'il recevoit annuellement de l'Empereur. Ces petits Princes étoient sujets de la samille Tartare qui regne aujour-

d'hui à la Chine, lorfqu'elle en fit la conquête.

Le 23, on fit environ cinquante lis, presque toujours au Nord-Ouest, par dans cente purue un chemin battu, quoique le Pays foit fort inégal, & rempli de fable, de ni- de la Tarmite. tre & de salpêtre. C'est à quoi Gerbillon crut devoir attribuer le froid excessif de cette partie de la Tartaile, & la négligence avec laquelle on y laisse les terres sans culture; d'autant plus qu'il n'y a point, au Nord, de montagnes ni de forets, d'où puissent venir des vents si percans. On campa dans une vallée bordée de montagnes, & bien arrofée par un Ruisseau d'eau fort faine, qui rend les paturages excellens. On rencontra fur la route quelques Marchands Mongols, qui alloient vendre des chevaux & des chameaux à Quey-wa-chin,

Le 24, on ne fit que vingt lis, Nord-Est-quart-d'Est, par de grandes plaines, & par quelques montagnes couvertes de ronces & de buillons, & l'on campa fur le bord du même Ruitscau, où l'on trouva quantité de perdrix, d'oies fauvages & de canards. Le jour suivant, on sit cinquante lis, Nord-Ouest, au travers de quelques petites montagnes couvertes de genêts, de pierres, de cailloux brifés, & de roches à demi enterrées. On campa dans une petite plaine, près d'un petit Ruisseau dont l'eau est excellente; & l'on vit sur les montagnes quelques daims & quelques chevres jaunes.

Le 26, on fit quatre-vingt lis au Nord-Nord-Oueft, par de grandes plaines fabloneufes, où l'on ne découvre pas un buillon. A peine s'y trouva-t-il affez d'herbe pour la nourriture des bestiaux. On campa sur le botd d'un Ruisseau.

| 25. Ruffeau, . f. |   |   |   |   | 50 |  | : | :   | : | : | lu.<br>50<br>80 |
|-------------------|---|---|---|---|----|--|---|-----|---|---|-----------------|
| Tome VII.         | • | • | • | • | 20 |  | M | m t | n |   |                 |

GERBILLON. 1688. 1. Voyage. Entre du ays des Kalkas.

Nos charretiers entendirent pendant la nuit les hurlemens des loups. Ici commence le Pays des Kalkas, & l'on rencontra cinq ou six de leurs tenies.

Le 17, après avoir fair vingt-cinq lis, on traversa quelques petites montagnes. Le reste du chemin n'offrois que des serres molles , où l'on vit des lievres & des perdrix en abondance. On n'eut pas d'autre reflource pour se pro-Rouges variées. cuter de l'eau, que de creuser des puits dans le camp. Les serres de la journée suivante ne furent qu'un sable ferme. On campa au pied d'une montagne, où l'on fut encore obligé de creuser des puits. Il se présenta des troupes de Kalkas, & l'on découvrir quelques builfons; mais on ne vit pas un arbre. Les Millionnaires trouverent, fur une éminence, une pierre brillante qui paroissoit mêlée d'or. La route du 29 fut entre des montagnes, à travers des sables mouvans; & l'on campa dans une Plaine de fable ferme, assez riche en herbe. Le 30, on marcha par des plaines de la même nature, mais le Pays devenoir plus défert & plus stérile. On n'y découvrit qu'un seul arbre. Les daims & les perdrix Maieu faurages. y étoient en grand nombre. On y vit aussi un mulet sauvage, parfaitement semblable à ceux de l'Europe, mais jaunâtre. Il s'en trouve un grand nombre

dans le Pays. On creusa des puis pour abreuver les bestiaux de la caravane. Tong lau-ya avoit seul quatre cens chevaux & cent vingt chameaux. Le premier de Juillet, on traversa des plaines d'un sable brûlant, quelque-

fois ferme & quelquefois mouvant, sans arbres, sans eau & sans pâturages. Le 2, on découvrit quelques arbres, & quantité de ces pierres de roche & de ce fable condensé, plein de paillettes jaunes & brillanies comme de l'or. On vit une espece d'arbrisseaux, qui ressemblent assez à nos Belvederes par la seuille Abandance de & les branches. Les daims & les perdrix ne se montrerent pas en si grand nomperdrix & de lié-

bre que les jours précedens. Mais Gerbillon n'en avoit jamais tant vû que le 3-On continua, le 4, de traverser par des plaines & de petites montagnes. Le 5, on trouva un peu d'herbes dans les fables, & c'étoit le meilleur fourage qui se fut présenté depuis cinq ou six jours. Le lieu où l'on s'arrêta le 7, étoit un camp de Tarrares Kalkas; mais le terroit n'en étoit pas moins ftérile & moins inégal que dans les cantons précedens. Plusieurs Lamas & d'autres Tattares y visiterent l'Ambassadeur.

Lee deux Amballideurs fe rejoignant.

de l'artarie,

116.50

Le 9, on apprit des guides qu'il falloit s'attendre à manquet d'eau & de fourage pendant fept ou huit jours de marche. Dans cet embarras , l'Ambassadeur prii la réfolution de rejoindre le Prince Sofan-lau-ya, son Collegue, & lui dépêcha un courier, pour le prier de l'attendre. Là-dessus, il pris le parti de retourner fur ses pas, par la même route qu'on avoit suivie depuis deux jours. L'Auteur vit, en chemin, un bœuf fauvage de Tartarie qu'on avoit apprivoisé, & qui se laissoit mener avec un licon. Il étoit noir, moins gros & moins

|     |       |      |       |      |  |  | lis. |     |       |    |       |      |       |     |   |   | lis. |
|-----|-------|------|-------|------|--|--|------|-----|-------|----|-------|------|-------|-----|---|---|------|
| 17. | Plain | с,   |       |      |  |  | 80   | 4.  |       |    |       |      |       |     |   |   | 50   |
| .8. |       |      |       |      |  |  | 60   | 5.  |       |    |       |      |       |     |   |   | 45   |
| 20. |       |      |       |      |  |  | 10   | 6.  |       |    |       |      |       |     |   |   | 50   |
| ję. |       |      |       |      |  |  | 43   | 7.  |       |    |       |      |       |     |   |   | 70   |
|     |       |      |       | Jui  |  |  |      | 8.  | Bonne | So | sarce | & pl | us lo | in, |   |   | 40   |
| ١.  | Defe  | ts f | abion | eux. |  |  | 69   | 9-  |       |    |       |      |       |     |   |   | 40   |
|     |       |      |       |      |  |  | 61   | 10. |       | ٠  | •     |      | ٠     | ,   | • | * | 1-0  |

haut que les bœufs ordinaires; les jambes courtes, le poil aussi long que ce- Garattion. lui du chameau, mais beaucoup plus épais. Il avoit été échangé pour deux chevaux. On lui faisoit porter la felle; mais son pas étoit lent & pesant.

1688. I. Voyage,

Prince Kalks

Le 11, on suivit la même toute; & le 12, on sut obligé de faire cent lis à l'Est & au Nord-Est pour trouver de l'eau. Le 13, on campa près du camp d'un frieus. Prince, frere de l'Empereut des Kalkas, qui s'étoit sauvé des mains des Eluths, en courant huit jours sans s'arrêter, & qui avoit choisi ce lieu pour asile. Il étoit fort bien pourvu de bestiaux & de moutons, & ses tentes étoient au nombre de trente. Il fit déclarer à l'Ambassadeur, par un de ses gens, qu'étant fils d'un Empereut, il ne pouvoit lui céder la place; ce qui n'empêcha pas ce Ministre de le visiter, & d'accepter une sète que l'Auteut trouva fort grossiere. Après les Caffres du Cap de Bonne-Esperance, il n'avoit jamais vû, dit-il, de Nation fi fale. Le Prince envoya faire, le lendemain, ses complimens à l'Ambaifadeur par un autre Prince de fes parens, vetu d'une vicille cafaque fort mal-propre, dont la bordure étoit de peau. Son bonnet étoit doublé d'hetmine, mais tout-à-fait ufé. Il avoit la phisionomie brutale, l'air dédaigneux, & fon correge confistoit en quatre ou cinq gtos fatellites, d'une figure effrovable.

Gerbillon fut informé par un Kalka, de la suite de l'Ambassadeur, que pen- Usage des Kaidant le froid excessif de l'hyver, ces Peuples ne quittent jamais leurs tentes, & qu'ils entretiennent au centre un grand feu qui brûle continuellement (44). Ils ne paroissent pas fort braves. Les caravanes des Mahométans, qui travetfent leur Pays, pillent & enlevent impunément leurs bestiaux & leurs propres personnes, pour les vendre à Peking; & tel avoit été le sort du Kalka qui faifoit ce récit à Gerbillon.

Le 15, on campa au pied d'un tocher, où l'on trouva des puits déja creusés par l'avant-garde. L'Ambassadeur ayant reçu avis que So-fan & Malau-ya continuoient leur marche, sans craindre les Eluths, parce que ces Tartares éroient en paix avec l'Empire, regretta d'avoir changé de route. Ce jour & le suivant, ils rencontrerent des troupes de Kalkas en fuite, & si effrayés qu'elles ignoroient ce qu'étoit devenu leur Khan, & le Lama son srere.

Le 18, on trouva, dans la toure, deux camps Kalkas, & quelques puits Pays milérable, fort profonds. Le chemin étoit couvert de chevaux & d'autres bêtes ; qui étoient vtaisemblablement mortes de sois. On n'avoit point encote trouvé le pays si stérile & si misétable que ce jour là. La réflexion des sables brûlans communiquoità l'air une chaleur insupportable, quoique le vent sut assez frais & contraire au cours du soleil.

Le 19, on continua de trouver un tertain inégal & sabloneux. Le fourage erisonnet.

(44) Ce que l'Aureur ajoute de leurs niages s'accorde avec ce qu'on a lû dans l'article qui

les regarde.

| 11. | , |  |  |  |  | lis.<br>60 | 16. | Desc | rt fal | blone | eur, |  |  | lis<br>41 |
|-----|---|--|--|--|--|------------|-----|------|--------|-------|------|--|--|-----------|
|     |   |  |  |  |  | 160        |     |      |        |       |      |  |  |           |
| 11. |   |  |  |  |  | 45         | 18. |      |        |       |      |  |  | 71        |
| 14  |   |  |  |  |  | 18         | 19. |      |        |       | ,    |  |  | 10        |
|     |   |  |  |  |  | 18         |     |      |        | -     |      |  |  |           |

Mmm H

GERBILLON. I. Voyage. Comment il eft

ne fut pas mauvais, mais on manqua d'eau. Les Tartares fugitifs ne cefferent pas de se présenter en troupes. On campa près d'un puits, sur le bord duques étoit une pauvre femme, malade & privée de toute assistance, & quantité de bestiaux morts autour d'elle. On apprit dans ce lieu qu'un Mandarin, envoyé par l'Empereur pour s'informet de la fauation du Khan des Kalkas & du Lama, avoit été pris par les Eluths, & traité affez rudement par leur Khan, qui ne lui avoit permis de lui parler qu'à genoux; mais qu'il avoit refusé généreusement de le voir à cette condition, en lui représentant qu'il n'étoit pas son vassal,

& qu'il étoit Officier de l'Empereur de la Chine : que le Khan lui ayant demandé pourquoi les deux Seigneuts Chinois étoient venus dans le Pays avec une armée, & si c'étoit pour atlister les Kalkas, il avoit répondu qu'ils alloient négocier la paix avec les Russiens; & que le Khan sarisfait de cette réponse. l'avoit congedié, avec un présent de deux cens moutons, de dix chevaux & d'un chameau. L'Ambassadeur devint tranquille après ce récit, dans l'opinion qu'il pouvoit continuer furement fon voyage.

Les Ambaffadrutt te rejosghent.

Le 20, il arriva dans un lieu nommé Narat, où So-fan lau ya, Ma-lau-ya & Palau-ya, Président du Tribunal de Long-sa-ywen, avoient assis leur camp pour l'artendre. Le lendemain , Ma-lau-ya viska les Missionnaires. De leur coté, ils se renditent à la tente du Prince So-san, qui disputa une heure entiere

Ordres ou'lls re-Givent de l'Empercur.

avec Pereyra fur les principes de la Religion. Le 22, on vit arriver deux Mandarins, avec les dépêches de l'Empereur, qui fur la nouvelle d'une guerre entre les Eluths & les Kalkas, envoyoir ordre à ses Ambassadeurs de retourner jusqu'aux frontieres de la Tartarie Chinoise, à moins qu'ils n'eussent déja passé le territoire des Kalkas, où les armées étoient alors. Il les chargeoit aussi de donnet avis aux Pléniporentiaires Russiens (45), qui les arrendoienr à Selingha, de la cause de leur retour, & de les inviter, soit à se rendre sur les frontieres de son Empire, soit à trouver quelque autre moyen de faciliter les Conférences. Les Ambailadeurs résolurent, avec joie de se conformer aux intentions de leur Maître : mais, avant que de rerourner sur leurs traces, ils écrivirent, suivant les ordres, aux Ambassadeurs Rutliens, Leur Lettre (46), que les Missionnaires traduisirent en latin, étoit signée par Son-go-tu. Capitaine des Gardes & Confeiller d'Etat, par Tong-que-kang, Kong du premier ordre (47), Chef de l'Etendard Impérial, & oncle de l'Empereur; par Arnbi . President du Tribunal des affaires etrangeres, & par Ma-lau-ya, premier Enseigne de l'étendard Impérial. Le 23, trois Mandarins partirent pour Selingha, avec un cortege de trente personnes. & l'ordre de rejoindre, dans l'espace d'un

The Medichent trois Mandains abclingha.

mois, le corps de la caravane, dans le lieu qui leur fut affigné. On se mit en marche le 14, pour retourner vers la Chine, par la route que

(44) C'étoit Okolniz, Lieutenant de Brunf. Hogunniuma & d'autres diftricts, & qui étoir. hose Theodora Alexievica Galowin , & fes Col- meme entré dans celui de Kumari.

(47) Kong est la premiere dignité de l'Erra-(46) Cette Lettre rapporte les causes de la pire , après celle de Regule ou de l'ang. Elle:

guerre, & les injures reçues d'Alexis, Gou- répond à celle de nos Dues & Pairs. verneur d'Iakfa , qui s'étoit faisi du Pays de

| _          | <br>_ | _ | _ | _ | _ | _    | _   | _ | _ | _ | <br>_ | - | - | _ | _    |  |
|------------|-------|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|-------|---|---|---|------|--|
|            |       |   |   |   |   | Lie. |     |   |   |   |       |   |   |   | lis. |  |
| 20. Narar- |       |   |   | • |   | \$0  | 25. | ٠ |   |   |       |   |   |   | 77   |  |
| 14. Source |       |   |   |   |   | 60.  |     |   |   |   |       |   |   |   |      |  |

## VOYAGES. LIV. IV.

Le Prince So-fan avoit fuivie, comme la plus courte & la meilleure. En effet, Granus ON. on ne comptoir que cent dix lieues depuis Huhu-hotun, avec la certitude de ne pas manquer de fourage & de trouver continuellement de l'eau. Le 16 & 1. Voyagele 17, on vir quantité d'ardoifes, & de fort belles pieces de marbre; ce qui fit juger qu'il doit s'en trouver des carrieres aux environs. La route étoit parlemée de chevaux morts & d'autres animaux. Les Missionnaites trouverent le Pays tel qu'auparavant, quelquefois uni, quelquefois fort inégal. L'équipage étoit en fort mauvais état, & les chevaux extrêmement fatigués. Le 29, on se rendit par des fables au pied de quelques montagnes, couvertes de builfons & de ronces.

Le 3 d'Août, les Amballadeurs teçurent la vilite d'un Tayki-kalka, ou d'un Vifte d'un Prite Prince du Sang, assez bizarrement vetu d'une casaque de foie, avec quelques galons d'argent. Sa phisionomie n'étoit pas beaucoup meilleure que celle de les gens, qui étoient au nombre de douze ou treize. Cependant il fut teçu avec honneur & traité fort noblement. Le 5, on entra dans un Pays, qui parut plus élevé que les précédens. Les Ambassadeurs s'amuserent à la chasse du lievre. Depuis qu'on retournoit vers le Sud, il ne fe palloit pas de jour où l'on ne vît un grand nombre de perdrix.

Le 6, un Mandarin apporta la nouvelle que l'Empereut se ptoposoit de partir le 11 du mois, pour aller chasser en Tartarie, & qu'il devoit prendre la route de Ku-pe keu, porte de la grande mutaille du côté de l'Est. Le 7, le Grand- Compliment de Lama des Kalkas & le Roi fon frere, qui n'étoit campé qu'à la distance de Lima des Kaltrente lis avec un corps de mille hommes, envoyerent complimenter les Ambassadeurs. Le 8, on campa sur les frontieres des Kalkas & de l'Empire. Gerbillon y trouva la latitude de quarante-trois degrés douze minutes, mais avec quelque incertitude pour cinq minutes. Le jour suivant, il trouva quarantedeux degrés, sa minutes,

Ulau-ya, second Président du Tribunal des affaires étrangeres, prit ce jour Feshi à la Tare pour traiter les Ambassadeurs & presque toute leut fuite. Le festin, qui fut à la Tartare, consistoit en deux plats de viande mal hachée & à demi crue, avec un grand plat, qui contenoit, pour chaque Ambassadeut, un mouton presque enriet . & coupé en pieces. Le service étoit en cuivre. On ne servit aux autres qu'un plat-de deux en deux ; mais accompagné de riz, de lait aigre , d'un bouillon foible, dans lequel on voyoit furnager de petites tranches de mouton. On y joignit une grande abondance de thé Tattate. Les plats furent servis sur des nates, érendues fur du fable, qui fervoient tout-à-la fois de table, de nappe & de ferviertes. On préfenta une forte de vin, mais de si mauvaise apparence, qu'à la réserve de quelques Mongols, personne n'eut la hardiesse d'en goûter.

Le même jour, on vit pailer par le camp un Mandarin du Palais, envoyé par l'Empereur pour demander au Khan des Eluths les raifons qui l'avoient porté Cline contro le

Précastions

| _    | _ |   | _ | _    |   |  | The . |    |                     |    | _   | _ | _   | -    |
|------|---|---|---|------|---|--|-------|----|---------------------|----|-----|---|-----|------|
|      |   |   |   |      |   |  | ****  |    |                     |    |     |   |     | lis, |
| 26.  | ٠ |   |   |      | • |  | 57    | ı. | Mauvais Poits,      |    |     |   |     | 30   |
| 2-7- |   |   |   |      |   |  | 60    | 3. |                     |    |     |   |     | 30   |
| 28.  |   |   |   |      |   |  | 50    | 4- | Petites Montagnes   | ,  |     |   |     | 40   |
| 29.  |   | , |   |      |   |  | 40    | 5. | Grand Etang ,       |    |     |   |     | 41   |
| 30.  |   |   |   |      |   |  | 10    | 6. |                     |    |     |   |     | 60   |
| 31.  |   |   |   |      |   |  | 35    | 7. |                     |    |     | _ | - 1 | 20   |
|      |   |   | A | uit, |   |  |       | ě, | Frontiere des Kalka | ş, | m i |   | •   | 40   |

GERRILLON. 1633. 1. Voyage. à commencet la guerre. En même tems Sa Majesté donna ordre à tous les Regules Mongols, depuis Lyautong jusqu'à l'extrêmité de la grande muraille, de prendre les armes, & de former des camps sur les frontieres de l'Empire. Il détacha aussi une partie des troupes de sa maison, sous le commandement des Regules, pour les poster à l'entrée des passages, dans les montagnes qui sont bordées par la grande muraille, afin qu'elles fussent toujours prêtes à repousser

les Eluths, s'ils s'avançoient vers la Chine.

Le 11, les quatre Tajins, ou grands Officiers, députerent Ulau-va pour aller rendre leurs respects au Grand-Lama des Kalkas, que tous les Lamas Mongols regardent comme leur Supérieur, & qu'ils reconnoissent pour leur Chef, après celui du Tibet, qui est leur souverain Pontife. On vit arriver aussi un

des deux prétendus Immortels de Huhu-hotun, à qui les Ambalfadeurs ne manquerent pas de rendre une visite, le main, lorsqu'il étoit près à sortir de sa tente, pour se rendre à celle du Grand-Lama. Cependant il ne s'étoit pas même informé de la fanté de ces Ministres. Chaffe du liévre,

Après son départ, ils allerent à la chasse du lievre, & dans l'espace de trois heures on prit cent cinquante fept de ces animaux, au milieu de trois cercles de trois ou quatre cens hommes à pied, qui éroienr armés d'arcs & de fléches. Il n'y eut que les Ambassadeurs & quelques-uns des principaux Officiers qui entrerent à cheval dans les enceintes, & qui tirerent. L'Auteur prend plaisir à représenter cette foule de lievres qui cherchoient à fuir au travers d'une nuée de fléches, ou entre les jambes des foldais. Les uns étoient écrafés, d'autres renvoyés à coup de pied. On en voyoit courir quelques-uns, la fléche attachée au dos, & d'autres sur rrois jambes, parce qu'on seur avoit brisé la quatriéme. Quantité de valets, qui étoient hors des enceintes, avec des bâtons & des chiens, & quelques-uns avec des fufils, empêchoient les autres de s'échapper.

On demeura dans le même camp jusqu'au 14, qu'on prit au Sud-Est, vers le lieu où l'Empereur faifoir sa chasse. Le Pays continua d'offrir des fables; mais Meladicde l'Au- il s'y trouvoit du fourage & de l'eau. L'Auteur qui avoit déja fenti quelques

maux de cœur, fut si peu soulagé, que la fievre lui survint. Cependant il se guérit pat l'usage du thé & d'un peu de thériaque. Le 16, on vit quelques daims, & les traces d'un grand nombre de chevres jaunes imprimées fur le fable. La chaile continuoit pendant la marche, & l'on voyoit quantité de perdrix; mais celles qui vivenr dans ces déferts fabloneux, approchent peu des nôtres pour le goût, & ne valent pas la peine qu'on fe donne à les prendre. Le 18, on apprit que le Kan des Eluths (48) s'avançoit à l'Est, vers la Province de Solon, dans la Tartarie Orientale, en suivant le bord d'une riviere qui n'étoit pas à plus de douze lieues des Ambassadeurs. Le 19, on traversa des sables remplis de grandes herbes, qui servent de retraite aux lievres.

Le lendemain on campa près de la meilleure Source qu'on eût encore trou-

(48) C'ésois le fameux Kaldan, dont on a parlé ci-dessus dans l'Histoire des Mongols.

| -     | -     | _   |      |      | _ | _ | _ |   | lis. |     |   | _ | <br> | - | - |   |   | Lis. |
|-------|-------|-----|------|------|---|---|---|---|------|-----|---|---|------|---|---|---|---|------|
| 14. 1 | Defic | n G | blon | cuz, |   |   |   |   | 25   | 18. |   |   |      | , |   | ٠ | ٠ | 40   |
| 15.   |       |     |      |      |   |   |   |   | 35   | 19. |   |   | ٠    | ٠ |   |   | ٠ | 40   |
| 16.   | ٠     |     |      |      |   |   |   | , | 40   | 20. | ٠ | 4 | :    |   | • |   | ٠ | 80   |
| 17.   |       |     |      |      |   | è |   |   | 20   |     |   |   |      |   |   |   |   |      |

vée, dans une vallée environnée de montagnes, qui étoient couvertes d'une Garagagon. herbe fort haute. So-fan-lau-ya reçut ordre ici d'établir des postes sut toutes les routes de la Tartarie occidentale, pour faciliter la communication des ordres jusqu'aux Régules & aux Mandarins qui étoient campés sur la frontiere. Le 11 on vit un grand nombre de perdrix, qui venoient boire à la fource. Les unes ressembloient aux nôtres. D'aurres avoient la chair plus noire & n'étoient pas de si bon goût. Les dernieres se nomment, en Chinois, Schats, c'est-à-dire . Poples de fable.

1658. I. Voyage. Pofte établie.

Le 15, les Mandarins & tous les gens du cortege des Ambassadeurs reçurent ordre de retoutner à Peking. Ils prirent cette route dès le jour fuivant. Mais les Tajins & les Interprétes Jésuites furent chargés d'attendre la réponse des Russiens. Le 27, les Ambassadeurs, marchant vers le lieu où l'Empeteur étoit à chasser, rencontrerent en chemin plusieurs camps Mongols, & trou-

On retourns à

verent du fourage en abondance. Ils furent traités le même jour par un Tayki, à la maniere des Tartares.

Le 18, ils s'exercerent à la chasse des chevres jaunes, dans des enceintes telles qu'on les a décrites. Entre plusieurs de ces animaux, ils tuerent un Figure d'un lors loup, qu'ils rapporterent au camp le lendemain. L'Aureur observa qu'il avoit de Tatunte. le museau fort pointu, à peu près comme un levrier, & le poil un peu plus blanc & plus court que les loups de France. Quoiqu'il n'y air ni forêts ni buifsons dans cette contrée , les loups n'en suivent pas moins les chevres jaunes ,

dont ils font leur meilleure proie.

Ces chevres jaunes sont une espece particuliere de chevres, qui sont propres . à cette partie de la Tartarie. Ce ne sont, ni des gazelles, ni des daims, ni des chevreuils. Les mâles ont des cornes, qui n'ont pas plus d'un pied de longueur & qui sont épaisses d'un pouce à la racine, avec des nœuds à des distances régulieres. Ils ressemblent à nos moutons par la tête, & aux daims par la taille & le poil; mais ils ont les jambes plus longues & plus minces. Ils sont extrêmement légers ; & comme ils courent long-tems sans se lasser , il n'y a point de chiens ni de levriers qui puissent les atteindre à la course. Ils ont la chair tendre & d'aifez bon goût; mais les Chinois & les Tartares ignorent la maniere de l'assaisonner. Ces animaux marchent en troupes fort nombreuses . & s'arrêtent volontiers dans des plaines désertes, où l'on ne trouve ni ronces ni buissons. On ne les voit jamais dans les bois. Ils sont d'une timidité extrême ; & lorsqu'ils apperçoivent un homme, ils ne cessent de courir qu'après l'avoir perdu de vue. Ils courent sur une ligne droite & toujours à la file, sans qu'on en voie jamais deux de front.

Le 31 il passa un Courier par le camp, avec la nouvelle que le Khan des Le Rian des Eluths étoit retourné à la hâte dans ses Etats, après avoir appris que les Tarta- dans ses bens. res Mahométans, ses voisins (49), y avoient commis les mêmes ravages qu'il venoit d'exercer dans le Pays des Kalkas.

Le 3 de Septembre, So-fan-lau-ya donna une fête aux autres Ambassadeurs

(49) C'est-à dire , des Tartares-Usbeks. On a vû , dans leur article , l'origine de Jeuc Nation, leur religion & leurs usages.

GERBILLON 1685.

& au petit nombre de Mandarins & d'Officiers qui étoient restés dans le camp. Il fit manger les Jésuites à sa table, tandis que Kiw-kyew, Mu-lau-ya & Ulan-I. Voyage. ya furent fervis à une table voifine. Depuis le commencement du voyage. l'Auteur n'avoit pas vû de repas si propre & si bien servi. Après le festin, on prit l'amusement de la chasse.

Echu Lama.

Le 4, un Officier du Palais, chargé des complimens de l'Empereur pour le Grand-Lama, passa en poste près du camp. Il ramenoit de Peking un Lama, qui avoit été envoyé par son Maître pour saluer l'Empereur. Ce Prêtre Tartare étoit d'une fort belle figure, Il avoit les traits réguliers & le fond du teint aussi blanc que les Européens, mais un peu brûlé du foleil. Il avoit aussi plus de liberté dans ses manieres, & plus d'esprit, qu'aucun Kalka que l'Auteur eût jamais vû. Son habillement étoit une vieille casaque à la mode de cette Nation. Elle étoit toute fouillée de graiffe : car les plus illustres Kalkas n'ont pas d'autre Cerviette que leur habit pour s'essuyer les doigts & la bouche; & le même Prêtre, après avoir avallé un bouillon gras, se frotta les lévres avec sa manche.

Mine de fel & primiere de le peraller.

Le 7, les domestiques des Missionnaires découvrirent une mine de sel, mêlée de fable, à la profondeur d'un pouce fous terre. Cette région en est remplie. Les Mongols, pour le purifier, mettent ce stélange dans un bassin. où ils jettent de l'eau. Le sel venant à se dissoudre, ils le versent dans un autre bassin & le tont bouillir; après quoi ils le font sécher au soleil. Ils s'en procurent encore plus aisement dans leurs étangs d'eau de pluie, où il se ramasse de lui-même dans des trous ; & féchant au foleil , il laiffe une croute de fel fin & pur, qui est quelquefois épaisse de deux doigts & qui se leve en masse.

Chinoiségarés dans le Deferte

Le même jour & le lendemain, quelques Chinois qui s'étoient égarés dans le Desert, surent ramenés au camp par les Mongols. Un de ces Chinois avoit été dépouillé & sait esclave par un Kalka, qui ayant été pris immédiatement par un autre Kalka, avec sa semme, ses enfans & tout ce qu'il possedoit, les Mongols obligerent le dernier de donner la liberté au Chinois & de lui restituer l'argent qu'on lui avoit enlevé; mais ses habits demeurerent perdus, parce nu'on en avoit déia disposé.

Réponfe des Ru fiens.

Le 9 au foir, trois des principaux Officiers qui avoient été députés à Selingha, arriverent au camp avec la réponfe des Ambatfadeurs Ruffiens, traduite en Latin. Les Mittionnaires recurent ordre de la traduire en Chinois; & les Tajins la traduifirent en langue Tartare, pour l'envoyer à l'Empereur fous toutes ces formes. Le Ministre Russien qui avoit fait cette réponse, étoit homme de mérite & fort entendu dans les affaires. Il marquoit aux Chinois qu'il pafferoit volontiers tout l'hyver fur les frontieres; mais il les prioit de lui faire sçavoir promptement en quel tems & dans quel lieu ils se proposoient de commencer les conferences.

Les trois Officiers Chinois rapporterent que ce Ministre avoit l'air d'un homme de la premiere diftinction, & qu'il leur avoit fait un accueil honorable. Cependant ils se plaignirent de quelques vérités, qu'il leur avoit expliquées trop naturellement; & s'accordant avec les Tajins pour rourner les Russiens en ridicule, ils en parlerent comme d'une Nation groffiere & fans politeile. Il ne faut pas douter, remarque l'Auteur, que les Ruffiens ne se réjonissent de même aux dépens des Chinois & des Tartares. Les mêmes Officiers, quoiqu'extrêmement fatigués du voyage, reprirent la poste, le jour suivant, pour porter la réponfe réponse des Russiens à l'Empereur & lui tendre compte de ce qui s'étoit passe à GERRILLON. Selinga. Le 11 on décampa, & l'on prit l'amusement de la chasse du liévre. Le 12,

t 688. L. Voyage.

des nuées de perdrix de fable volerent dans le camp. Le 15, un courier de l'Empereur apporta aux Tajins l'ordre de précipirer leur marche pour arriver promptement au camp de l'Empereur. So-fan-lau-ya, favori de ce Prince, devoit s'y rendre le premier, parce qu'il avoit témoigné quelque desir de voir la chasse du cerf, qui étoit l'amusement chéri de l'Empereur. Kiw-kyew, Malau-ya & les Jétuites eurent la liberté de régler leur marche à leur propre gré-Mais U-lau-ya fut chargé de demeurer derriere, avec les Officiers de son Tribunal, pour observet les Mongols, qui avoient pris poste sur les frontiéres, & pout faire distribuer promptement, dans le Pays, tous les ordres qui lui viendroient de la Cour.

On leva le camp le 27, & So-fan-lau-ya prit la poste à vingt-cinq ou trente Califer du Payst

chevaux. Les autres continuerent tranquillement leur marche. Ils prirent ce jour-là quelques cailles, entre un grand nombre de perdrix. Le Pays leur parut d'un fable ferme, comme celui dont ils fortoient, mais stérile & rempli de sel, qui blanchissoit la surface de la terre. Le 17, ils camperent près d'une petite prairie, abondante en fourage & bordée de plutieurs étangs. C'étoit le lieu le plus agréable qu'ils eufient rencontré depuis trois mois. Ils y prirent des cailles, dont le goût leur parut affez délicat.

Le 18, ils entrerent dans un Pays qui leur parut un peu plus riant qu'ils ne l'avoient trouvé jusqu'alors. C'éroit un mélange de petites collines & d'étangs, dont l'eau néanmois étoit faumache & remplie de salpêtre. Le terroir commençoir aussi à devenit meilleur. On y voyoit plus de tetre dans les sables, & l'herbe étoit fort haute en divers endroits. D'ailleurs les Mongols y avoient plusieurs Campades Mons petits camps, près desquels on découvroit quelques endroits cultivés, qui leur Roite produifoient du miller. Le nombre des liévres diminuoit de jour en jour ; mais celui des perdrix & des cailles ne faifoit qu'augmenter dans les longues herbes. On appercut, dans le même lieu, deux arbres, qui parurent un spectacle forr nouveau.

Le foir, un Thoriamba, c'est-à-dire un Seigneur Mongol du Palais, qui Thoriamba ou commandoit depuis deux mois un camp fur les frontieres, rendit visite à pol-Kiw-kyew, & l'invita pour le lendemain à dîner dans son camp, qui n'étoit éloigné que de douze ou quinze lis. Le fond du festin fut un mouton, avec une oie mal préparée. L'Auteur y trouva d'assez bon goût une espece de légume marinée & relevée avec de la moutarde, qui n'étoit, lui dit-on, que la feuille & la racine de la moutarde même. Il ne fut pas moins content d'un bouillon au jus de mouton, qui sur servi après le repas au lieu de thé.

Le Pays continua , le 19 , de paroître beaucoup meilleur. Après avoir fait vingt-cinq ou trente lis on traversa des montagnes, qui regnant du Nord-Est au Sud-Ouest, se joignent probablement à celles de la grande muraille. Elles font, en patrie, composées de sable, mêlé d'un peu de rerre & revêtu d'het-

| Consinuation de la Route | . Sc | ptem | bre. | lis. |     |  |  |   |     |     | lir, |
|--------------------------|------|------|------|------|-----|--|--|---|-----|-----|------|
| tt. Desert sabloneux,    |      |      |      | 30   | 18. |  |  |   |     |     | 100  |
| t 6. Eau fannache, .     |      |      |      | 100  | 19. |  |  |   |     |     | 63   |
| Tome VII                 |      |      |      | 20   |     |  |  |   |     |     |      |
| Tome VII                 |      |      |      |      |     |  |  | 7 | J m | n . |      |

GERRILLON. 1688. 1. Voyage.

be. On s'arrêta dans une plaine, où l'on trouve plusieurs étangs & d'assez bons fourage, près d'un camp Mongol qui ne manque pas d'eau de puits. Le 20, on continua de traverser des collines. Le Pays s'amélioroit de plus en plus, parce qu'il a été donné aux Princes & aux Seigneurs Tartares, dont les esclaves & les vaffaux y prennent foin de leurs chevaux & de leurs troupeaux. L'Auteur y vit des hatas fort nombreux, qui appartenoient au frere aîné du Khan Mongol, à qui l'Empereur avoit fait present de ces tetres. Elles sont fort bonnes. mais mal cultivees.

Bras de la Rivicte de La-ho.

golt.

Le 21, on traversa d'abord quelques collines, après lesquelles on entra dans. une plaine spacieuse, entremeire de camps Mongols. Au milieu coule un ruisfeau, qui paile pour un bras de la grande Riviere de Lan-ho. Au-delà de ceruisseau, c'est à dire, vers le Sud-Eit, le terroir est excellent. Au Nord-Oucst. on voir deux Tours, baries fur une éminence. On affir le camp à l'extrêmité potent des Monde la plaine, au pied des montagnes, près de celui de l'Empereur des Mongols, qui s'occupoit lui-même du foin de ses haras & de ses bestiaux. Le soir, Kiw-l yew & Ma-lau-ya envoyerent à Pereyra un panier d'Ulana , petit fruir , qui quoiqu'à demi pourri se trouva fort bon pout ses maux de cœur & ceux de Gerbillon. L'ulana ressemble à nos cerises aigres, excepté qu'il est un peu plus vifqueux. Il est excellent pour la digestion ; & , dans sa maturité le goût en est fort agréable. Il croît sur une perire plante, dans les vallées, au milieu de la

Paus agréable.

plus haute herbe & au pied des montagnes de cette partie de la Tattarie. Le 22, on marcha du Sud-Est au Nord-Est par nn chemin forr battu, qui tourne entre des montagnes fort agréables à la vûe. Les vallces & les petites plaines qui se trouvent dans l'intervalle, n'ont pas moins d'agrément. On y découvre, de toutes parts, des buissons & des arbres, qui forment une grande variéré de bosquets. Les vallées sont remplies de petits rosiers, de poiriers fauvages & d'aurres arbres. Le revers des montagnes offre aussi quantité d'abricotiers; tandis que les coudriers & les faules n'embellissent pasmoins la petspective sur les bords de trois ou quatre ruisseaux fort bien peuplés de poisson. On voyoit, sur la rive de l'un, de grands troupeaux de moutons, de chevres & de bœufs. Les tentes des Mongols se présentoient de parr & d'autre en plus grand nombre. On apprit à l'Auteur que ce Pays appartenoit à deux Princes du Sang.

Le 23, on passa dans un Pays fort semblable au précédent ; mais où l'on n'appercut ni camp ni habitation. On passa à gué deux petites rivieres d'une fort belle eau. & l'on campa fur les bords de la seconde. Plusieurs petits ruisfeaux ferpentent dans la plaine, & l'on prétend qu'ils descendent du Mont Pecha, firué au Nord-Est, & qu'après avoir coulé assez long-tems, ils tournent On fuit la route à l'Est & se jettent dans la Mer orientale. On observoit toujours de suivre la grande route, que l'Empereur avoit prise avec son cortege, lorsqu'il avoit passe dans ce Pays pour la chaife du cerf, après avoir achevé celle des chevres jaunes. Du camp, la vue s'étendoir fort au loin vers des montagnes au Sud-Est, au Sud

Imperiale.

| &c 2 | ıu | Su | 1-0 | Due | ß, | tou | tes i | evê | tues | d'atl | ores ; | 80 | dan | s u | ne a | ſſez | gra | nde | plai | ine, |
|------|----|----|-----|-----|----|-----|-------|-----|------|-------|--------|----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| _    | _  | _  | _   | _   | -  |     |       | _   |      | lıs.  |        | _  |     | _   |      |      | _   | _   | _    | lis. |
| 20.  |    |    |     |     |    |     |       |     |      | 100   | 11.    |    |     |     |      |      |     |     |      | 70   |
| 1.1. |    |    |     |     |    |     |       |     |      | 60    | 23.    |    |     |     |      |      |     |     |      | 79   |

mais inégale & diversifiée par un grand nombre de buissons & d'arbustes.

GIRBILLON.

Le 24, on suivit le bord d'un beau ruisscau, entre des montagnes escar- 1688. pées, la plupart couvertes de grandes forets de pins & de coudriers, & rem- I. Voyage. plies de certs, dont la chasse fur un amusement pour la caravane. Les deux jours suivans on continua de suivre la même vallée. On trouvoit par-tout du fourage, des rosiers sauvages, & l'arbuste qui porte l'Ulana. Il n'a pas plus d'un d'un pied & demi de haut, & n'est composé que d'une seule branche, qui est lans, chargée de fruit. Les Tajins s'amuserent à la chasse du Faisan, sur les bords de la riviere. Après avoir fair trente lis on traversa une montagne, d'où l'on entra dans une vallée agréable & large de deux lieues, bordée par des montagnes dont la perspective est variée par un grand nombre de rochers, & par de petirs bois de pins, de chênes, d'Aunes & d'autres arbres. Les ruisseaux qui en descendent forment une petite riviere. On sit vingt lis dans cette vallée. Le 17 on en fit quatre-vingt à l'Est; ensuite on la traversa, & l'on passa la riviere, fur les bords de laquelle on vit quantité de grosses poûtres de bois, la plûpart Bois Sonté pet va de sapin. L'Auseur fur informé qu'on les fair flotter sur cette riviere , lorsqu'elle jusqu'a l'eking. est fort ensiée, jusqu'à la Mer du Japon, & que les faisant entrer de-là dans une autre riviere, on les conduit à Peking dans l'espace d'un jour; ce qui empeche que le bois de construction n'y soit trop cher. Comme l'Empereur ne leve aucun droit sur les Marchands, il ne leur en coute que le travail & la peine de

Après avoir traverse cette plaine, on fit vingr-cinq lis au Nord-Nord-Est, Grand Camp de jusqu'à une grande route qui étoit remplie de passans & qui conduisoit au camp Chine. Impérial. Ce camp occupoit environ trois quarts de lieue, dans une vallée nommée Puto. Le corps de troupes étoit composé de cavalerie. On voyoir, au front, une rangée de tentes, qui s'étendoit dans la largeur de la vallée, avec une large ouverture au milieu, qui servoit de porte & qui étoit gardée par un détachement de foldars. Les brigades étoient campées l'une près de l'autre . toutes fur une même ligne, chacune formant un grand quarré de ses tentes. Celles des Officiers & des valets étoient placées au centre avec les étendards. Chaque quarré avoit une ou deux ouvertures, pour entrer & pour fortir. Les bestiaux paissoient autour du camp, & l'on y voyoit d'autres tentes, qui étoient celles des Patres-

faire rouler ces arbres dans la riviere, qui est d'ailleurs fort proche des mon-

A l'extrêmiré de la ligne s'offroient les tentes des Seigneurs de la Cour, & le quarrier de l'Empereur, qui rerminoir le camp au Nord-Nord-Est. Mais ce jour même il avoit fait transporter sa maison dans une autre vallée , plus commode pour la chasse du cerf & plus éloignée de vingt-cinq lieues. Les Ambasbassadeurs n'ayant fait que traverser le grand camp, se rendirent à celui de l'Empereur.

Petit Camp.

Il étoit composé de mille ou douze cens tentes, à la tête desquelles se présentoit celle de Sa Majesté dans un triple enclos; le premier, composé des tenres de ses gardes; le second, de perites cordes attachées à des pieux & dispo-

10 17. . 40 28. Au Camp Impérial, 10 Nnnij 468

GIRRILION. 1688. I. Voyage. fées en lozanges, affez femblables aux filest qui fevrent à la pèche ; le troiffeme & le plas interior; de trajiffeires jaunes d'une éroffe groffiere, qui formoient un quarré de cinquane pas fir chaque face & de la haureur de fix ou fept piede. Ce troiffeme entoen n'avout qui une porte trains les deux autres en avoient chacun trois, l'une à l'Efl., la feconde au Sud & la troiffeme à l'Ouett; toutest trois avec une grade. Entre le premier se le fecond évoiren placées les cuiffiens de les tentes des Officiers sinérieurs. Entre le fécond d'une froit placée les cui cuifines de Officiers de seales & des Genfillommes de la chambre.

Forme de la Tente la périale.

La tente de l'Empeteur s'élevoit au centre du troiléme enclos, comme une grande cage de bois, de la miem forme que les autres, mais plus belle & plus fipacienfe. Elle froit couverte d'une éroffe affez groffiere, à l'exception de la parte flupreitare, qui évoit enveloppée d'une toilé fort blanche, avec une con-ronne en broderie d'or au fommet. Il y avoit pluticurs autres tentes pour les la Couronne. Deux Princes du Sang avoient leurs quartiers figures, pets de la Couronne. Deux Princes du Sang avoient leurs quartiers figures, pets de Aggade. Croire que n'étre de la Couronne. Deux Princes du Sang avoient leurs quartiers figures, pets de l'Aggade. Croire que n'étre de la Couronne. Deux Prince des first de la batte calle, qui juigient à ce qualités extréueures un caractere affable & des manières populaires. Ils étoient vénus & montés tous deux autili finophement que tous les autres Mandarius.

Pation de l'Empercur pour la chaffe.

A l'arrivée de la caravane, l'Empereur n'étoit pas encore revenu de la chasse du cerf. Il y prenoit tant de plaifir, qu'il y employoit des jours entiers. Il partoit deux heures avant le jour , & ne revenoit que deux heures après le coucher du foleil, & quelquefois plus tard. On lui portoit des provisions dans la forêt, avec un lit, pour s'y reposer un peu vers le milieu du jour. Il avoit tué ce jour-là plufieurs certs. Son correge n'étoit que d'environ cent personnes. Il ne se faisoir guéres accompagner que des Gentilshommes de sa chambre & de quelques Officiers des gardes. La tête du camp étoit bordée d'un grand nombre de Seigneurs à cheval, qui attendoient le retour de ce Monarque. Comme la nuit étoit déja obscure & qu'il n'y avoit pas de flambeaux, ils mirent pied à terre lorfqu'ils entendirent le bruit des chevaux du cortege; & chacun tenant le fien par la bride, ils fe mirent à genoux des deux côtés du chemin. Un des fils de l'Empereur, âgé de dix ou onze ans, marchoit à côté de lui, avec un petit arc & un caronois à fa ceinture. Lorfqu'ils furent proches du camp, on vint les recevoir avec des lanternes : & l'Empereur étant entré dans les euclos, demanda auffi-tôt quelque chose à manger.

Changement da

Le 18 & le 29, ce Prince retourna dans les bois à fon exercice ordinaire, tamûs que par fes ordres le camp fut transporté, cinquame lis plus toin, dans un lieu nommé Sirgataya. En traversant des valles femishabes à celle d'où l'on foroit, on trouva, vers la moitié du chemin, une belle fontaine, remplie de pettip poillon. Enfuire on rencourat le fils airé de l'Empreure, à peu de diflance de fon camp s, qui se rendoit à la challe du cerf, accompagné feulement de vinger-cinq ou vinger-lis personnes.

Les Missionnai res resoument l PekingAussi-tôt que le camp sur somme à Sirgataya, les Missionnaires se présenterent à l'enclos de l'Empereur pour s'informer de sa fante se recevoir ses ordres. Il leur fit dire que n'ayant pas besoin d'eux près de sa personne, il leur laissoi.

<sup>19. . . . . . . , 50</sup> im.

la liberté de retourner à Peking. Dès le 30 ils profiterent de sa permission. GERBILLON. Après avoir fait quatre-vingr lis, ils se détournerent de la grande route pour viliter une Ferme de Kiw-kyew , qui étoit trente lis plus loin , au fond d'une 1. Voyage. plaine cultivée. Ils traverferent plufieurs collines, quelques-unes couvertes d'Ulanes, dont ils prirent plaifir à manger. Les meilleures sont celles dont la couleur est un rouge-pâle, & qui ont le goût de nos cerises aigres. Il s'en trouve ausli d'extrêmement douces.

La Ferme de Kiw-kyew étoit spacieuse, bâtie de bois & de terre, & cou- Fermes Chiverte de chaume. Elle étoir accompagnée d'un grand enclos de murs de terre, noises. revêtu d'une haute paliflade de fapins, pour garantir les bestiaux de l'insulte des tigres, qui se trouvent en fort grand nombre dans les montagnes voisines. Au pied de ces montagnes, les Missionnaires trouverent la route bordée de colonies d'Efclaves, qui appartiennent aux Régules, aux Princes & aux autres Seigneurs de la Cour, auxquels l'Empereur a fait présent de ces terres. Elles sont fort bien eultivées, & très-fertiles en millet & en féves pour les chevaux. Mais le froid de l'hyver, qui est excessif dans le Pays & qui tient la terre glacée pendant huit ou neuf mois, ne permet pas d'y recueillir du bled ni du riz. L'unique occupation des Esclaves, dans leurs maisons de terre & de bois, dont chacune a foii petir jardin, est de cultiver la terre & de nourrir les troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux, de porcs, d'oies, de canards & de toutes fortes de volaille, pour l'usage de leurs Maîtres, sur-tout lorsqu'ils viennent à la chasse avec l'Empereur.

La riviere qui se forme des ruitleaux dont on a parle, coule dans la grande Grande roote vallée où regne la grande toute de Peking. La largeur presque continuelle de viere, Bot, Boule. cette vallée est d'environ trois lis; mais dans quelques endroits elle est extrêmement refferrée par des rochers fort escarpes , dont le sommet est couvert de grands pins, qui rendent la perspective très-agréable. Gerbillon n'avoit jamais vû de si beau paysage. La riviere étoit presqu'entiérement converte de grotses pieces de fapin, qui suivent le eourant, ou qui sont en radeaux pour descendre jufqu'à Peking. Quoiqu'elle foit extrêmement rapide, elle se rallentit par tant de détours, que dans l'espace d'une demie lieue les Missionnaires la passcrent fix fois à gué. Toures les parties de ce Pays offrent des Faisans en abondance.

Le 2, on fit vingt lis pour regagner la grande route, qu'on avoit quittée le jour précédent. Après avoir passe & repasse la riviere, on entra dans une plaine Multime de fort agréable, qui se nomme Poro-hotun, remplie de Fermes, de Hameaux & Fernes. de Villages, dont l'un, qui est situé à l'extrêmité de la plaine, paroît fort grand & contient quatre ou einq Temples. Les autres ont du moins chacun le leur. bâti de brique, couvert de tuiles & embelli à la Chinoife. Les maisons ne sont composées que d'un mélange de bois, de terre & de roseaux, & ne sont couvertes que de chaume. Jufqu'à la grande mutaille, on voit les vallées & les plaines semées de bled de Turquie & d'autres perits grains, de lin & de chanvre. Les Habitans font de ce bled une sorte de petits gâteaux. Ils en composent aussi mée Charai, as

| ţo. |   |   |   | 0.7 | obre. |   |   |   |     | 1. | Poro hote<br>Village, | ın, | : | :  | : | : | : | lis.<br>10 |
|-----|---|---|---|-----|-------|---|---|---|-----|----|-----------------------|-----|---|----|---|---|---|------------|
| 2.  | ٠ | • | , | •   | •     | • | • | ٠ | 110 |    |                       |     |   | Νn |   |   |   | •          |

GERBILLON. 1688. I. Voyege.

une liqueut qu'ils nomment Chau-myen, & dont ils font beaucoup d'usage en Exc parce qu'eile est fort rafraîchissante. Les Grands mêmes en boivent volontiers dans leurs voyages, en y mêlant un peu de fucte, qui la rend encore plus fraîche & qui en corrige l'acreté.

Après avoir regagne la grande route, les Missionnaires firent quatre-vingt lis, par divers detours entre les montagnes; de forte qu'en droite ligne ils ne RostecEraiante. se trouverent pas avancés de plus de cinquante lis au Sud-Ouest. Ils marcherent d'abord entre d'affreux précipices, quoique le sommet des montagnes sût couronné de beaux sapins & d'autres arbres. La Riviere de Tu-ho, qui est extrêmement rapide, ne laiffe pas de tourner si souvent dans ces profondes vallées, qu'en moins de quarante lis les Missionnaires furent obligés de la passet dix-huit fois, Ils arriverent dans un affez grand Village, où ils ne trouverent pour logement qu'une misérable hôtellerie, sans pain, sans viande & sans vin. Comme ces vallees étroites produisent quantité de vignes sauvages, ils cueillirent plusieurs grapes de taisin noit, qui avoit quelque chose d'aigte, quoi-

Virmes & guifin Campager.

Le 3, ils firent quatre-vingt-dix lis, qui peuvent être réduits à foixante, si l'on en diminue vingt pour le circuit des montagnes. Ils passerent à gué deux rivieres; l'une, qui se nomme Lan-ho, après avoir fait vingt lis ; & le Tanho, trente lis plus loin. Elles coulent toutes deux à l'Est, pour se joindre à celle d'I-tfu-ho, qu'ils passerent autli. Ensuite ils traverserent une montagne fort haute. Trente lis plus loin ils trouverent un grand Village, nommé Gankyn-ton; au-delà duquel ils pafferent une haute montagne & se rendirent dans un perit Village, où l'hôtellerie ne se trouva pas meilleure que la précédente. Travall pour la Les routes sont assez commodes sur ces montagnes. Elles y ont été pratiquées ganta chamins, avec beaucoup de travail par l'ordre de l'Empereur, qui prend ce chemin, tous les ans , pour aller à la chasse. Les Dames de la Cour y passent facilement dans leurs caleches, lorfqu'elles accompagnent ce Monarque. On y trouve quantité

de vignes & de poiriers fauvages, dont le fruit a le même goût que dans les bois

Le terrain baide wers la Clrine.

de France. Le 4, après avoir fait foixante-dix lis, on arriva au pied d'une montagne. qui ne coute presque rien à monter, mais dont la descente est longue & disficile. Les Missionnaires observerent que le Pays s'abaissoit considérablement jusqu'à Ku-pe-keu, porte de la grande muraille, où l'horizon est plus bas de fept ou huit cens pas géometriques qu'à Gan-kya-ton, qui n'en est éloigné que de huit lieues. On alfura l'Auteur que la Montagne de Pecha, à fept ou huit journées au Nord de Sirga-taya où ils avoient laissé l'Empereur, étoit élevée de neuf lis (50) au-dessus de l'horizon de la Chine, quoiqu'elle ne soit pas beaucoup plus haute que les terres voifines. Il observa lui-même, par la rapidité des rivieres qui coulent de la même Montagne, que la descente est continuelle du Nord au Sud.

Gerbillon attribue le froid extrême qui regne dans ces contrées, quoique le

(50) Dix font une lieue de France.

qu'il ne manquât rien à sa maturité.

| _  |        |     |   |   |  | lis. |    |          |   |  | les. |
|----|--------|-----|---|---|--|------|----|----------|---|--|------|
| 9. |        |     |   |   |  | 30   | 4. | Kupekeu, | ٠ |  | 50   |
|    | Willey | gc, | • | ٠ |  | 49   |    |          |   |  |      |

elimat d'ailleurs foit le même qu'en France, non sculement à la grande éléva- Circutton. tion de la terre & à la quantité extraordinaire de sel & de salpêtre qui s'y trouve mêlée dans le fable, mais encore à deux autres causes; 1. un prodigieux nombre 1. Voyage. de montagnes, couvertes de bois & remplies de fources ; 2. un immente efpace de terre déferre & fans culture, qui s'étend depuis la Mer du Nord juf- causes du troit qu'aux frontieres de la Chine. Il observe aussi que dans ces contrées la gelée de dans cette sela nuit & du marin commence un mois plurôt & forme quelquefois de la glace épaiffe d'un pouce, comme il arriva ce jour même. Au contraire, on lui dit à Ku-pe-keu, que la gelée blanche ne s'y étoit pas encore fait fentir, & qu'elle commence rarement avant le premier d'Octobre; différence, conclut-il, qui dans des lieux si voisins ne peut venir que de la différente élévation des horizons. Routes 1861 6 50

La roure de ce jour se fir par des montagnes & des vallées étroites , où l'on quentes par trouve des Hameaux & des maifons, dont la plûpart font des hôtelleries Chi- rempereut. noifes. Pendant que l'Empereur est à la chasse dans ces montagnes, il y passe continuellement une foule de Peuple, qui fe rend de Peking à Ion camp. Soixante-dix lis que les Missionnaires firent ce jour-là, peuvent être réduits à cin-

quante.

Gerbillon observa soigneusement la grande muraille, dans plusieurs endroits Observations des voilins de Ku-pe-keu (51), où le tems y a fait plusieurs bréches. Elle est com- l'Averur sur la posce de deux taces de mur, chacune d'un pied & demi d'épatseur, dont l'in- de la Chane. tervalle est rempli de terre jusqu'au parapet. Elle a quantité de creneaux, comme les tours dont elle est flanquée. A la hauteur de six ou sept pieds depuis la terre, elle est bâtie de grandes pierres quarrées; mais le reste cst de brique, & le morrier paroît excellent. Sa hauteur torale est entre dix-huit, vinet & vinetcinq pieds géometriques. Mais il y a peu de Tours qui n'en ait au moins quarante, sur une baze de douze ou quinze pieds quarrés, qui diminue insensiblement à mesure qu'elle s'éleve. On a fait des degrés de brique ou de pierre . fur la plate-forme qui est entre les parapers, pour monter & descendre plus facilement. Comme les dértoirs ne durent pas moins de foixante ou quarre-vingt lis entre les montagnes du Nord au Sud, les Missionnaires ne virent pas de ce côté-là tant de Forts avancés, de retranchemens & de forteresses, que du côté par lequel ils étoient entrés dans la Tartarie en fortant de la Chine.

Le pied de la grande muraille est baigné ici par une perite riviere qu'on pout passer à qué. Elle n'a que deux perites portes , assez basses; l'une , qui communique à un petit Fort, contigu à la grande muraille du côté de l'Eft : l'autre, Description de qui fair l'entrée du fauxbourg de Ku-pe-keu, espece de Forteresse, entourée No-pe-keu. aussi de murs & de Tours, avec deux ou trois places d'armes & autant de portes de divers autres côtés. Mais ils ne virent ni gardes ni foldats à aucune de ces portes. Elles ne sont pas même en étar d'être fermées, & l'Auteur les croit absolument inutiles. On découvre, dans quelques autres endroirs, plusieurs enclos de murs; & Gerbillon en observa, du côté de l'Est, une double rangée fur deux différentes chaînes de montagnes, qui se joignent fort près de la vallée par laquelle il éroit retourné à la Chine. Quoique Ku-pe-keu ne foir pas une Ville confiderable, on y trouve en abondance diverses fortes d'excellens

(51) C'est la Place qui porte le nom de Kap- les Tartares nomment Molioio-toka , mot cuis Li dans quelques Journaux Ruffiens , & que qui répond au Ken Chinois , qui fignifie Perre. 472

GARBILLON. fruits, tels que du raisin bleu, de belles pêches & des poires. On seme aussi

I. Voyage, Continuation de la route jui-

qu'à Peking.

Mi-yung-byen,
petite Ville,

Le 5, les Millionnaires prirent d'abord leur route entre des montagnes, d'où en le entretent dans des vallées qui les conduitient à une Forteetle nommée de Sche ya, dont les murs & les Tours commencent à romber en ruine. Les fondemens font de pietre de raille à la hauteur de deux pieds ; & le refte, qui d'échez de virge et puis perment de briune Ils safferne roffite per Missagne.

tondemens sont de pierre de raille à la hauteur de deux pieds §. & le refle , qui véleve de vinge, et un inquement de brique. Il spallerent enfuite par Mi-yunghyon, petite Ville, o à véant repofes ils partierne à l'autre de la nuit peur raivrer le indemain de bonne heure à Peking. Ils firent cinquanne lis, tantoic à l'Ouelt, cannôr au Sud-Sud-Ouelt & quelquelois au Sud-Ouelt. Comme le 10 ouelt, cannôr au Sud-Sud-Ouelt & quelquelois au Sud-Ouelt. Comme le 10 ouelt peut peut de memperation de la companie de la companie de 10 ouelt ouelt pour le consideration de la companie de la companie de 10 ouelt Ouelt pour pour line de la companie de la companie de 10 ouelt Ouelt pour pour line de la companie de la companie de 10 ouelt Ouelt pour line de la companie de la companie de 10 ouelt Ouelt pour line de la companie de la companie de 10 ouelt ouelt pour la companie de la companie de 10 ouelt ouelt pour la companie de la companie de 10 ouelt ouelt pour la companie de la companie de 10 ouelt ouelt pour la companie de 10 ouelt pour la compani

Les Miffionnpaires activent à Fekang,

Le 6, ils firent quare-vinge-dix lis, dont quare-vinge-cinq furent au Sud-3ud-Ouelt. A mentre qu'its approchient de Péting, la beauté du Pays ne faifoit qu'augmenter & les Villages se multiplioient autout d'eux. Ils se trouverent régi-choles & très-farigivé, on entrant dans la Capitale de l'Empire. Cependant ils frent encore douze ou quinze lis pour traverier la Ville Tartare & te rendre à la mailon des Peres de leut Ordre.

Tenrorila eurent dans le acrage.

Le 15, l'Empereur arriva aulti à Peking. Pendant ce voyage, la chaleur avoit cei écondiante dans tout le cours des mois de Juin, de Juliel & d'Août. Les pluies avoient été fréquentes, & les vents fort fujets à changer. Il s'étoit leve fouvent de gros orages, accompagnés de connerte & d'éclairs, comme le 11, le 13 & le 3 de Juin 16 premier de Juillers 16 av doit 1 le 13 & le 3 de Septembre. Dans celui dus de Juiller, il écni rombée de la géle aulti dérablement réfroid ; que depuis le 3 de ce mois julqu'au 3 d'Odobre il ne s'étoit pas palfe préqu'un jour fans géle banche, la nui « & le marin. La glace énoit quelquefois épaille d'an pouce, & la boue des chemins fe trouvoir fort dure.

L'Auteur s'arrète un peu fur la Narion des Kalkas S: fur la caufé de leurs guertes. On ne peut, sit-il, le représenter tien de plus miferable que leurs rentes. Elles font plus petites, plus baffes & plus pauvres que celles des Mongols qui bordent la Chine. A l'égard des Kalkas mêmes, ; lis font plus fales & d'une figure plus difforme que les Mongols. Mais ils parlent le même langage. Il font vévus de mauvaife toile, d'oubble de laine. On en voir même un grand nombre qui n'ont, pour fe couvrir, que des peaux de moutons fechées au foleil. Leurs enfars von tous-l-fair und les couvris de les peaux de moutons fechées au foleil.

Vic des Kalhas.

Il est dissicile de s'imaginer comment dans un Pays qui patoit dépourvu de fourage ils peuvent nourir un si grand nombre de chameaux, de chevaux, de vaches & de montons, & comment ils peuvent vivre eux-mêmes au milieu de ces sables brûlans, où leurs enfans & plusseurs de leurs femmes sont conti-

5. Mi-yang-hyen, . . . 60 6. Peking, . . . . . 90
Même jour, . . . . 50

nucllement









muellement nuds pieds. A la verité les enfans ont la peau brûlée du foleil ; GERBILLON. mais les hommes paroissent actifs & vigoureux. Les Missionnaires en virent un grand nombre des deux sexes, qui venoient dans le camp faire des échanges de I. Yoyage. leurs bestiaux pour de la toile, du tabac & du thé. Quelques-uns sirent présent, à Kiw-kyew, de deux ou trois moutons, pour lesquels il leur fit donnet du tabac & d'autres commodités de leur goût. Leurs principales femmes lui présen- Laideur de leurs terent aussi du thé, mais dans des tasses fort sales. Elles étoient néanmoins frances. assez modestement vêtues. Leur habillement consistoit dans une robbe, qui leut descendoit depuis le col jusqu'aux pieds. Pour coëffure, elles n'avoient que des bonners, comme les hommes. Mais la laideur de leur visage & les perires

boucles de cheveux frisés qui leur tomboient sur les oreilles, pouvoient les faire prendre pout de véritables furies. Ce fut le 9 de Juillet qu'on apprit, au camp des Ambassadeurs, que le Roi Leur guerre come des Eluths étoir entré dans le Pays des Kalkas, & que la rerreur de ses armes

avoit fait prendre la fuire au Grand-Lama même, frere de l'Empereur des Kalkas, qui s'étoit retiré vers les frontieres de la Chine. On rencontroit à chaque moment, dans la route, des troupes de Tarrares fugirifs. Le 23, un Mandarin, qui avoit été fair prisonnier par les Eluths, rapporta que leur Khan n'avoit que quatre ou cinq mille hommes de cavalerie; qu'il avoit ravagé le canton où le Khan des Kalkas tenoit sa Cour, brûlé le Temple du Gtand-Lama & tout ce qu'il n'avoit pu emporter dans sa fuite, envoyé des détachemens pout désolet les autres parties du Pays; & qu'il étoit retoutné dans ses Etats par les raisons qu'on a déja rapportées.

II.

Second Voyage de Gerbillon à Nipcheu, ou Nerchinskoy, avec les Ambassadeurs Chinois, en 1689.

1689. II. Voyage. Occasion de ce

E 27 d'Avril 1689, Persyra & Gerbillon s'étant rendus à la maifon de \_ campagne de l'Empereur, nommée Chang-chun-yum, pour s'informer de la fanté de ce Monarque, Chau-lau-ya leur conseilla d'offrir leurs services pour accompagner les Ambassadeurs qui devoient faire le voyage de Tartarie. Ils suivirent ce conseil, & leurs offres furent acceptées.

On vit arriver à Peking, le 23 de Mai, un Envoyé des Plénipotentiaires Russiens de Selingha, avec un correge de soixante-dix personnes, & une Lettre Latine pour les Ministres de l'Empereur, pat laquelle Sa Majesté Impériale étoir suppliée de nommet un lieu sur la frontiere pour les conférences, & de marquer le tems auquel ses Dépurés pourroient s'y tendre avec ceux de la Russie. Les Ministres Chinois répondirent, par écrit, que Sa Majesté nommoit Nipcheu (52), Ville au Nord-Ouest d'Yacksa, pour le lieu des conférences, & que ses Députés partiroient le 13 de Juin.

L'Envoyé Russien fit une visite aux deux Missionnaires , le 5 de Juin , avec Caractere d'un le permission expresse de l'Empereut. Il sut conduit par un Mandarin. Cétoit Enroye Rossen. un homme de fort belle figure, qui pendant le séjour qu'il avoit fait à Peking, s'étoit acquis une grande réputation d'esprit & de jugement. Il la soutint par

(51) Nipches oft le nom Chinois. Les Moscovites nomment dette Place, Norchinskoy. Tome VII. 000

ses discours & par ses manieres, dans la conversation qu'il eut avec les Jésqi-GERSILLON. tes. Ils le prirent pour un Anglois ou pour un Hollandois, parce qu'il n'avoit 1689. II. Voyage. rien de la prononciation Moscovite, qu'il entendoit les caracteres Romains, Viffet qu'il fait mux Jefuites.

& qu'il lisoit facilement le François. L'Empereur ne voulut pas que Pereyra ni Gerbillon lui rendissent sa visite : mais il en accorda la permission à deux autres Missionnaires, Suares & Bouvet, qui lui envoyerent, à leur retour, un présent de fruit & de vin ; & pour répondre à cette politesse , il fit donner une peau de martre à chacun des deux valets que les Jésuites avoient chargés de leur commission.

Autlience de quatre Millionnaurci.

Le 10, Thomas, Bouvet, Pereyra & Gerbillon, quatte Missionnaires Jésuites obtinrent une audience particulière de l'Empereur, qui leur parla rrèsgracieuscment, & les fit diner dans une salle près de sa chambre. Le 11, chacun d'eux reçut de la part de ce Monarque une felle, qui portoit les dragons de l'Empire en broderie. Le lendemain, ils pritent congé de lui (53).

Leur départ avec ics Ambaffa dems Chinoix.

Le cortege des Ambassadeurs étoit composé de deux mille chevaux. On partie le 13; & le 14, après avoit traversé Mi-yung-hyen, on campa dans une Plaine, nommée Tyan-yu-tay, c'est-à-dire, la Pécherie. En approchant des montagnes, le terrain commence à paroître plein de pierres & de cailloux. Ce jour même, on découvrit la grande muraille; & le lendemain, après avoir suivi le bord d'une petite riviere qui la traverse, on arriva près de Kupeken, Ville accompagnée d'une mauvaise Citadelle, qui se nomme, en Tarrare, Moltjo-

Lit entrent dans la Tarrane.

Tuka (54). On entra dans la Tartarie par la grande porte, & l'on fir quattevingt lis pat des montagnes hautes & escatpées; mais l'Auteur diminue quatre ou cinq lis au-delà d'un grand village nommé Ngan-ya-khia-tun, pour compenser les détours jusqu'à Lang-schan. On passa plusieurs fois le Lanho, qu'i coule au Sud-Est dans les vallées; & pendant quatre jours on campa le soit fur ses bords, dans un Pays qui ne présente encore aucune variéré. Toutes les montagnes y font couvertes d'arbres, tels que des chênes, des pins, &c. Les plaines abondent en fourage, & font arrofces par des ruisseaux, sans y comptendre le Lanho & le Kurkis. Cette derniere riviere forrant du Mont-Pecha, coule long-tems au Sud-Ouest & au Sud , & se jette enfin dans le Lanho. On la passa plusieurs fois à gué, le 20, & l'on assit le camp de l'autre côté. Le lendemain, aptès avoir suivi ses bords pendant tout le jour, on campa près de sa source, qui est remplie de poissons. Ici le Pays commence à s'ouvrir davantage, mais il devient plus stétile & moins agréable. On tua deux chevreuils. Les montagnes sont remplies de bêtes fauves; & les vallées, de cailles & de faifans. Le 22, on entra dans un Pays tout-à-fair ouvert, uni & riche en fourage, mais mal peuplé d'habitans. Les collines sont fort nues des deux côtés, & n'offrent que quelques arbres dispersés. On campa dans le Turghen-

(53) Ce préambyle est pris du Journal pré- (54) Tuka répond au mot Chinois Keu, qui eedent, parce qu'il appartient proprement à fignifie Perte. cclui-ci.

ROUTE DE PEKING A NIPCHEU ON NERCHINSKOT. lit. 21. Meme Riviere . . 20. Riviere de Kurkir .. 10 11. Riviere d'Ilkiar , ,

Iskiar, Plaine fur la riviere d'Iskiar, qui fortant du Mont Pecha, tombe au GERBILLON. Sud-Ouest dans le Lanho, & va se jetter avec lui dans la mer Orientale. Le jout suivant, les Ambassadeurs reçurent la visite du fils d'un puissant Régule Mon- II. Voyage. gol, accompagné de trois Taykis, ou Princes, fils de trois aurres Régules. Plaine de Tier-Il tenoit sa cout à 20 ou trente lieues de-là, dans une habitation composée de gren iskian maisons fixes; ce qui est fort tare parmi les Mongols. Le 24, on campa près ques Taykir, d'Uflukure, sur une petite riviere qui coule fort rapidement du Nord au Sud-

Vifire de qual-

Ouest, & dont les bords offrent d'excellens pâturages. Le 25, on traversa de petites montagnes de sable, qui paroissoient avoir été formées par les vents, & qui obligent de monter & de descendre continuellement, ce qui est fort incommode pour les voitures. On campa ptès d'un Grand Etang, Etang de trois ou quatre lieues de tour, qui n'est jamais sec, quoiqu'il ait peu de profondeut. L'eau en est fort claire & fort saine; & le tond, d'une terre visqueuse, qui contribue à rendre le poisson fort gras & de très-bon goût. Quoiqu'il ne croisse ni herbe ni roseaux sur ses bords, on ne laisse pas d'y voir Oiseaux qu'on une grande abondance de toutes fortes d'oifeaux aquatiques. Sofan-lau-ya y y tue. fit lancer une barque, qu'il avoit fait apporter en piéces fur un chameau. On tua quatre ou cinq cygnes & quelques canards fauvages, qui avoient tous les ailes déplumées, parce qu'on étoit alors au tems de la mue. A peine eut-on dresse les tentes, que l'herbe seche, dont le Pays étoit couvert, prit seu, & que la flamme, poussée par un vent d'Ouest impérueux, se répandir fort loin. Une partie de la caravane se vit dans la nécessité de décamper, & tout le monde prir la réfolution de ne jamais affeoir le camp dans un lieu de cette

Le 16 & le 17, on traverfa des montagnes & des fables mouvans, où l'on fut obligé de creuser des puits. Le premier de ces deux jouts, on ttouva de grandes piéces de glaces en ouvrant la terre. Le fecond, on campa près de Tahan-nor, étang qui a trois lieues de tour. On découvrit, du côté de l'Ouest, Monument & Fo. une montagne pierreuse, devant laquelle on voyoit les débris d'un Temple, qui ont au Sud les ruines d'une petire maison, & au Nord une grotte, où subfiftent encore les restes d'une chapelle, avec plusieurs statues qui se sont confervées dans les murs. La curiofité y ayant conduit les Missionnaires, ils y On y trouve des trouverent, dans deux vieux coffres brifés, quantiré d'écrits en langue Mogol & Piéces d'écriture en diverier lanen d'aurres langues. Le papier étoit en feuilles longues & étroites, & paroissoit ques contenir des prieres tirées du Livre facré des Lamas. Gerbillon ptit quelques-unes de ces feuilles. Au frontispice de la grotte s'élevoit un pilier de marbre blanc, haut de dix ou de douze pieds, sur quatre de largeur, qui offroit fur son piédestal quelques figures de dragons gravées, & divers caracteres Chi-

ese (55), du Tribunal des Kolaus, qui l'avoit fait bâtit à l'honneur de Fo. sous l'Empire des Mongols à la Chine & dans cette partie de la Tartarie. (55) Les Hyat les sont des Officiers qui sont immédiatement au-dessous des Kolaus.

|                 |    |  |  | lis. |            |     | - | - | _ | lii. |
|-----------------|----|--|--|------|------------|-----|---|---|---|------|
| sa Uftukure ,   | ٠. |  |  | 70   | 16         |     |   |   |   | 38   |
| #5. Grand Etang | 3  |  |  | 75   | 27. Taban- | 101 |   |   |   | 60   |
|                 |    |  |  |      |            |     | 0 |   |   |      |

nois, par lesquels on apprenoit que cette Chapelle étoit l'ouvrage d'un Hya-

GARBILLON.

A une demie lieue de ces ruines, qui sont siruées dans une vaste plaine, de quinze ou vingt lieues de tour, & bordée de tous côtés par des monragnes. 1689. II. Voyage. Erang fale de Taal not-

bendance de position.

excepté vers l'Ouelt, on rencontra un grand lac salé, qui se nomme Taal-Nor (56), & dans lequel on prétend que plusieurs petites rivieres se perdent. Il avoit peu de profondeur du côté du Sud, où l'on campa; mais on allura les Missionnaires qu'il est fort profond vers le centre, & que le fond est de sable. Proligieuse :- On ne voir, sur ses bords, ni herbe ni roseaux; ce qui n'empêche pas qu'il ne foir couverr de cygnes, d'oies fauvages, de canards & d'autres oileaux. Il est fi rempli de poissons, qu'au premier coup de filet on en prit plus de vingt mille, tous de la même espece, mais de grandeur inégale, quoique les plus grands n'eussent pas plus d'un pied de long. Il falut employer soixante hommes pour tirer le filet sur la rive. En trois coups du même filet & d'un autre plus petit, on prir trente milles de ces poissons. Leurs écailles ressemblent à celles de la carpe; mais leur chair est moins grasse. Il y en eut assez pour rasfafier tout le train de l'Ambassadeur, qui étoit de six ou sepr mille personnes. On en chargea même des voitures & des chameaux, pour en faire une provifion. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que l'eau n'avoit que deux pieds & demi de profondeur dans le lieu où l'on jetta les tilets, & que plus on avança, plus le poisson augmentoit en nombre & en grosseur.

Le 18, on traverfa une plaine sabloneuse & fort unie. On passa deux fois une petite riviere, qui coule du Sud-Ouest dans le Taal-nor. Le camp sur assis dans un lieu nommé Obulong, près d'une autre petite riviere guéable, qui se nomme Kurkuri , & qui fortant des montagnes au Nord-Est, serpente dans la plaine, au milieu d'une belle & vaste prairie qui est sort abondante en sourage. Les Ambassadeurs recurent dans ce lieu deux cens bœufs & deux mille moutons, qui leut éroient envoyés par l'Empereur. Il leur en vint autant par une autre route, avec trois mille chevaux & mille chameaux chargés de riz, qui devoient les joindre à Nipcheu, ou dans le cours du Voyage, suivant le besoin qu'ils auroient de ce secours. Le 29, on travetsa trois plaines, divisées par des montagnes de sables mouvans. La derniere plaine est arrosce par un beau ruisseau, Chirkir fekira. nommé Chirkir, qui coule au Nord & au Nord-Est. On campa sur ses bords.

Provident onsevers aux Am hatfadeure.

dans un lieu nommé Chirkir-fekien : c'est-à dite, source du Chirkir.

Le 1 de Tuillet, après avoir fait quarante ou cinquante lis au Nord-Eft, onentra dans les défilés d'un grand nombre de montagnes, plus hautes que les précédentes. On passa plusieurs fois le Chirkir, dont le cours est fort rapide, quoiqu'il s'allonge par quantité de détours; ce qui fait juger que la terre baille considérablement à mesure qu'on avance vers le Nord. Les plaines qu'arrose le Chirkir, offrent toujours une grande abondance de fourage. On campa dans une vallée, nommée Hapscheli-Pulon, sur la même riviere, qui est toujours. affez baffe, & qu'on ne prendroit dans ce lieu que pour un ruiffeau. Quoique la journée eur été de foixante-fix lis, les détours qu'on avoit fait entre les montagnes doivent la faire réduire à cinquante-cinq,

(16) Nor, en langue Mongol, fignifie Lac.

|                     |      |      | les. |    | Inviet.          | les. |
|---------------------|------|------|------|----|------------------|------|
| 28. Obulong         | <br> | <br> | 53   | 1. | Hapfcheli-pulom, | 582  |
| ag, Chrikir-fekien, |      |      | 60.  |    |                  |      |

Le z. on marcha par une vaste plaine, large de cinq ou six lieues de l'Est à Grantione l'Ouest, & remplie de chevres jaunes, dont quelques-unes furent tuées par les chasseurs. Le Chirkir y serpente, mais avec si peu d'eau, qu'il étoit presque à 11. Voyage. fec dans le lieu où l'on campa. Le 3, après avoir fait quarante lis, on entra Chever juinesdans des montagnes de fable, au travets desquelles on fit trois ou quatre autres lis. Ensuite étant retombés dans des plaines, on campa dans celle qui se nomme Schari-puritun, c'est-à-dire, lieu où l'on trouve du bois à brûler, sur les ti-puritun. bords du Chirkir, qui est ici plus profond. Pendant tout le jour, on chassa aux chevres jaunes & aux lievres, dont toutes ces hauteurs & ces fonds de fable mouvant sont remplis. Les grandes herbes de la plaine n'en contiennent pas moins.

On y trouve aussi quantité de perdrix de sable, & quelques véritables perdrix. Le 4, on travería un pays plat & fabloneux, fans aucune apparence d'ar-. Uniglet.

bres, jusqu'à Unighet, fur le bord du Chirkir, qui n'avoit ici qu'un filet d'eau. Unighet fignifie un lieu où l'on trouve de l'eau & du fourage. Le jour fuivant, on campa près de Teri-pulak, excellente fource d'eau; & le 6, dans une plai- Sehete pulak. ne nommée Suhuru-pulak, près d'une autre fource. Les chasseurs firent la guerre en chemin aux chevres jaunes. Mais on trouva peù de fourage. Le 7, on fir vingt lis dans des montagnes, d'où l'on entra dans des plaines, telles que les précédentes. On campa près d'un ruisseau bordé d'arbres, sur les bords duquel on avoit marché quelque tems jusqu'à un lieu nommmé Hulaslaye par les Mongols, où l'eau & le fourage se trouverent sort bons.

à Tonedadu-nobassukin , sur les bords de l'Ugheschin , petite tiviere qui n'est pas d'un long cours. Elle est hors du Karu, c'est-à-dire, hors des limites de l'Empire; mais n'étant pas non plus du domaine des Kalkas, elle fait comme un lieu neutre entre les deux Etats. Le jour suivant, les Ambassadeurs reçurent Campde Chonas. au camp du Chona , petit ruilleau derriere des marais , la visite d'un Prince du Visite d'un Tay-Sang Royal des Kalkas. Lorsqu'il se sur approché, on mit pied à terre de part & d'autre; & le Tayki fléchit les genoux pour s'informer de la fanté de l'Empereur. Enfuire s'étant relevé, il falua les Ambassadeurs, en leur touchant les deux mains de la sienne. Il remonta aussi-tôt à cheval, pour retourner à son camp, qui n'étoit pas éloigné. Ce Prince paroissoit âgé. Il avoit le visage plat, mais le teint fort blanc. Son cortege n'étoit pas nombreux ; & si l'on excepte trois ou quatre personnes qui étoient ses fils, ou ses plus proches parens, vêtus comme lui de robbes de foie, tous les autres étoient dans un état miférable. Ilenvoya, le foir, aux Ambaifadeurs, fix bœufs & cent cinquante moutons. dont la valeur lui fur payée au double en étoffes de foie, en toile, en thé & en-

Ce Tayki avoit été forcé d'abandonner ses terres du Nord par la crainte:

(17) La Carte des Jésuites met Ongheschin.

| 2.  | Chirkir , .     |   |   |   |   |   | lis,<br>68 | 6. | Suhuru-pulak | , |      |  | 16    |
|-----|-----------------|---|---|---|---|---|------------|----|--------------|---|------|--|-------|
| ş., |                 | ٠ |   |   |   |   | ,40        | 7. | Hulastaye,   |   |      |  | <br>6 |
|     | Schari-puritun, |   |   |   |   |   | 10         | 8. | Tonedadu.    |   |      |  | 3     |
| 4.  | Unighet,        |   |   |   |   |   | 61         | ٠. | Chona        |   |      |  | 4     |
| ş.  | Tezi-pulak ,.   | ٠ | * | ٠ | ٠ | ٠ | 79         | •  |              |   | ٠. د |  |       |

GERBILLON. 1639.

des Moscovites, qui ne vivoient pas en bonne intelligence avec les Tartares Kalkas. Il ne redoutoit pas moins les Eluths, qui avoient ravagé fon Pays l'an-II. Voyage. née d'auparavant. Ses fujets, ou plutôt fes esclaves, au nombre de mille, Vic mu erable étoient réduits à la derniere pauvreté, & menotent une vie plus miférable des Tartares fes qu'on ne peut se l'imaginer. En Automne ils s'occupent à la chaffe des chevres Sujets,

jaunes dans les plaines, & des autres bêtes dans les bois. Mais ils passent le reste de l'année dans leurs mauvaises tentes, sans connoître d'autre occupation ni d'autre plaisir que de boire leurs liqueurs fortes & de dormir. Les chevaux & les chameaux de la caravane étant fatigués, on les changes

pour d'autres avec les Kalkas, qui reçurent, pour ce service, des étoffes de loie, du thé & du tabac.

Chorchi-kebur.

Le 11, on traverfa un Pays riche en fourage, jusqu'à Chorchi-kebur, Place fituée sur un petit étang. Ici l'Auteur prit la hauteur méridienne du foleil, avec deux quarts de cercle : le premier, qui étoit d'un pied de rayon, donna foixantecinq degrés quinze minutes; & l'autre, qui étoit moins grand, foixanre-cinq de-Hotaflay palake gres trente minutes. Le jour fuivant, on campa à Holaflay-pulak, près d'une fort

de la caravane.

bonne source, où le fourage se trouva meilleur qu'on ne l'avoit eu dans tour le Chasse singuliere Voyage. Ce jour & le 13, on traversa des montagnes, en continuant de prendre le plaisir de la chasse. La caravane marcha jusqu'au camp, en forme de demie lune. A fon arrivée, elle forma fes deux cornes, pour compofer une enceinte, dans laquelle on tua deux jeunes loups & foixante jeunes chevres, dong la chair fut distribuce entre les foldats. Les vieilles s'échapperent au travers d'une nuce de fléches. On tua aussi une jeune mule sauvage, que les Mongols nomment Chikeay, C'étoit une femelle, de l'espece qui est capable de propagation. Elle avoit de grandes oreilles, la rête longue, le corps grêle & les jambes fort longues. Son poil étoit cendré. Les pieds & le fabot reflembloient à ceux des au-

Autre vifite d'un Tayki Kalka.

Le 14, étant campés à Erdeni-tolo-whey, on vit arriver un Tayki-kalka. dont le camp étoit affez éloigné du côté de l'Est. Il venoit rendre sa visite aux Ambassadeurs, & leur offrir un présent de bestiaux; mais ils resuserent de l'accepter. Sa physionomie étoit plus noble que celle des autres Princes qui s'étoient présentés sur la route. Il étoit vetu de tassetas rouge. Tous les gens de sa fuite portoient des casaques vertes; les uns, de soie; d'autres, de laine ou de toile. Ce jour & les deux suivans, on reaversa un Pays assez raboteux, mais ouvert & rempli de fourages, quoique sans arbres & sans buissons. On rencontra quelques étangs d'eau douce; & le 16, on campa de l'autre côté du Kerlon (58), où l'herbe étoit excellente & de la hauteur d'un pied. Cette riviere est médiocre. Elle prend sa source dans les montagnes de Kentey, à cent foixante-dix ou quatre-vingt lieues de - là, Nord-Ouest-quart-de-Nord. Son cours, qui est de l'Ouest à l'Est, tourne quelquesois au Nord & au Sud. Elle

Riviere de Kerlon. Sa fource & les qualités.

## ((8) Ou le Kerulon.

|                     |    |  | lis. |                      | ٠. | <br>_ | lis |
|---------------------|----|--|------|----------------------|----|-------|-----|
| 11. Chorchi-kebur,  | ٠  |  | 51   | 15,                  |    |       | 3 E |
| 12. Holastay-pulak, |    |  | 78   | Kesu ou Kondu,       |    |       | 3 F |
| 14. Huptu           | ٠. |  | 33   | 16. Bords du Kerlon, |    |       | 42  |
|                     |    |  |      |                      |    |       |     |

n'a pas dans ce lieu plus de quinze pas géométriques de largeur; & dans l'en- GERBILLONdroit ou les Missionnaires la passerent, sa prosondeur n'étoit que de trois pieds. On étoit à vingt-cinq ou trente lieues du lac que les Tartates nomment Kulen. II. Yoyage. & les Rusliens, Dalay, dans lequel elle va se décharger. Son fond est de vase. Le poisson y est gros & de bon goût. On en prit beaucoup au filet, sur-tout des carpes, & une forte de poisson blanc fort gras & d'un goût délicieux. La hauteur méridienne du foleil fut de foixante-trois degrés quinze minutes par le grand quart de cercle, & de soixante-trois degrés trente minutes par le petit.

Le 17 & le 18, on vit un Pays semblable au précédent. Le second de ces deux jours, on rencontra trois petits lacs ou trois étangs, affez proches l'un de l'autre. Hutu-haydu, où l'on campa près d'une source rrès-froide, est au-delà Hou-haydu du troisième lac, qu'on trouva couvert d'oiseaux de riviere. Les Ambassadeurs recurent ici la visite de trois Taykis, & l'offre de plusieurs présens qui ne furent pas acceptés. Ces Princes s'étoient retirés au-delà du Kerlon , dans la crainte des Ruffiens.

Le 19, après avoir fait soixante lis, on arriva sur les bords d'un étang couvert de canards fauvages. On y vit ausli certains animaux que les Mongols Animant por nomment Tarbikis, & qui font des trous dans la terre, où ils se retirent pen-met Tarbikis. dant l'hyver pour y vivre d'une provision d'herbe qu'ils amassent pendant l'Eté. Ils ont le poil de la même couleur que nos loups, mais plus doux & plus fin. Leur forme & leur grandeur sont celles du Castor. On prétend que leur chair est délicieuse. Les cailles se montrerent en abondance, & les oiseaux de proje en prirent un grand nombre. On campa fur le bord d'une grande fource d'excellente eau, qui formant un petir ruisseau va se jetter dans un Lac voisin. nommé Obodu-nor. Les Ambailadeurs reçurent les complimens de deux autres

Le 20, on tencontra plusieurs étangs. Le Pays ne parut pas différent de celui qu'on avoit traversé la veille. Mais diverses sortes de mouches, qui avoient leur retraite dans les grandes herbes, commencerent à causer beaucoup d'incommodité. Fort près d'un affez grand étang, nommé Olon nor, on passa devant une source qui sorme un petit ruisseau dont une spacieuse plaine est arrosée. Le 23, l'incommodité des cousins ne fit qu'augmenter, & le Pays devint plus inégal quoique le fond du tetrain fut meilleur. On vit plusieurs petits étangs, & quantité de canards sur un autre, qui a beaucoup plus d'étendue. Vingt lis au-dessus de Hulcochi-pulak, on palla un petit torrent de fort bonne eau, qui coule entre des montagnes couvertes de fourage, mais sans arbres & sans le moindre buiffon-

Taykis Kalkas, qui étoient venus de l'autre côté du Kerlon.

Le 21, on passa un petit ruisseau, vers le milieu de la journée. Le tertain paroiffoit devenir meilleur, c'est-à-dire, plus propre au bled & aux petits grains. Il étoit d'abord inégal; mais pendant les derniers vingt lis on traversa une vaste plaine, bordée au Nord par des montagnes. Après avoir tourné un Riste. peu à l'Ouest, on campa sur une éminence, à un lis de Porchi, petite riviere dont

| 87. Chiraki , .<br>88. Hutu-haydu ,<br>39. Obodu-nor. |   |     |  | 77 | Olbn-nor, .<br>21. Hulco-pulak , .<br>22. Riviere de Porchi , |   |   |   |   | -  |
|-------------------------------------------------------|---|-----|--|----|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|
| 20.                                                   | : | - 3 |  | 20 | ,                                                             | , | • | • | • | /* |

|                           | 480 HISTOIRE GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1689.<br>11. Voyage.      | l'eau eft fort bonne & qui n'a que quinze ou vinge pas de largeur, mais forten-<br>filète alors par les dernieres plutes. Elle vient des montagnes au Sud-Sud Eß; &<br>prenant un cours fortrapide au Nord-Oueft-quart d'Oueft, elle combe dans la<br>Riviere de Saghalían, qui palle par Nipetau. Ses rives font bordées de grands<br>faules. Les coufins, dont ce Pays eft rempli, incommoderent beaucoup la                                                                                   |
| Difficultés au pallage.   | caravane.  Le 13, la triviere s'étant enfléc pendant la nuit jufqu'a déborder, on ne la palla qui avec beaucoup de difficultes. Les bêtes, dont la charge ne pouvoir ent monillé fains ridque, finert transportées dans deux Barques qu'on avoir apportées en piéces. Les autres pafferent à qué ou à la nâge. Deux hommes qui ne favoiren pas nâger furent entransées par le torretantées par le torretant par le control de la nâge.                                                           |
| Troos de Tar-<br>jeil is. | Le 14, on fuivir la même plaine, que divers étangs, & quantité de ruisseaux<br>dont elle est arrosce, rendent trèb-riche en fourage. On n'y vit pas d'autres ani-<br>maux que des caulles 5 mais dans les lieux un peu élevés, où l'herbe étoit haute<br>& épaisse, on découvrit des trous de Tarikhis, Les Mongols se sont est bon-<br>nets & des borderes él habit de la peau de ces bêtes souteraise. Est commer<br>ses des borderes él habit de la peau de ces bêtes souteraises. Est commer |

petits tas d'herbe à l'entrée de leurs trous, pour s'en nourrir pendant l'hyver.
On voyoit un grand nombre de ces tas difperfés dans toute la plaine.

"Dans le cours de cette journée, un Officier de l'avant-garde, que les Tarquies de l'avant-garde, que les Tartares nomment Kapfchan, amena aux Ambassadeurs une troupe de quatorze
tares nomment Kapfchan, amena aux Ambassadeurs une troupe de quatorze
tares nomment Kapfchan, amena aux Ambassadeurs une troupe de quatorze
tares nomment Kapfchan, amena aux Ambassadeurs une troupe de quatorze

continue the state of the state

dans quantité d'autres lieux, l'Aureur observa que les rats du Pays amassent de

nommé Sundé, qui prenant sa source dans les montagnes à l'Est, se jette dans le Sagitalian après avoir coulé l'Espace de quelques jours vers l'Ouest. Ses divers dérouts ne l'empéchent pas d'ette fort rapide.

Le 25, on passa un peu plus Join le Turghi-pira, autre ruisseau, qui coule

comme le précédent, mais qui est plus large, & dont les bords font revênus d'une moulle ferme. Le pallage en fut plus difficile. Un peu au-dell, la plaine fe rétrécit, & l'on entre dans des monragnes qui ne font d'abord couvertes que d'herbe, mais qui pendant l'elfage de trente lis n'offrent enfuire que des bois.

Actes nommel L'aucur découvris quelques pairs vers le fommet ; mais la plipart des autres s'al-à alund d'autre d'écouvris quelques pairs vers le fommet ; mais la plipart des autres arbres écoient d'une effece qu'il n'avoit jamais viu en Europe. Les Chinois leur donnent le nom de #Mak /Ma. Leur Leur hauteur et freu déciore. Ils ont quel-

pour les coureant & pour d'aures uthenriles.

Edanns pour Tenne lis plus loin, on trouva un bois fi épais, que dans toute fa largeur, passon a érair qui éroir d'un mille & demi, les bètes de charge eurem beaucoup de penne à paffer. On ne fortit de cet embarrss que pour tombre dans un autre. Quantité de fondirers, qui le trouverent de l'aure coé de bois, obligreant de déchar-

| 13. Riviere, |  | lir.<br>8 | 25. Helang heu, |  |  | lis.<br>70 |
|--------------|--|-----------|-----------------|--|--|------------|
| .,           |  |           |                 |  |  | ger        |

que ressemblance avec le Tremble. L'écorce en est blanche. On en fait des gaines

ger les chevaux & les chameaux pour faciliter le passage. La marche continua Gerritton. par des montagnes couvertes de bois, qui s'éclaircissent néanmoins à mesure qu'on avance vers le Nord. Tous ces lieux font remplis de fources & de ruifseaux qui produisent des frondrieres. On y trouve d'excellens pâturages, & dans plusieurs endroits la hauteur de l'herbe est d'un pied & demi. L'Auteur jugea que le bled y croîtroit fort bien. On campa fur le bord d'un ruisseau, nomme Hulangheu, qui baigne le pied d'une montagne au Nord Les qua-Russeau. tre-vingt lis qu'on avoit faits ce jour-là peuvent être réduits à foixante-dix, parce qu'on avoit fait divers détouts dans les montagnes.

Le 26, après avoir fait dix lis, on trouva beaucoup de difficultés au passage d'une riviere étroite, mais profonde & bordée de fondrieres. On suivit son cours, qui descend avec beaucoup de rapidité vers le Nord & le Nord-Nord-Est, & qui tombe trente lis plus bas dans la Riviere de Wentu. On passa Ventu, Riviere aussi cette Riviere à gué. Elle a plus de cent pas de large, sans avoir plus de cinq pieds de profondeur ; mais elle est si étroite par le fond , & le courant est 6 rapide, qu'on y perdit quatre hommes, trente chevaux & fepr chameaux. La route, entre ces rivieres, est remplie de fondrieres & de boue. On ne fait que tourner entre des montagnes fort hautes & fort escarpées. Aussi les quarante-

fept lis de cette journée peuvent-ils être réduits à quarante.

On campa dix lis au-delà du gué, sur la rive septentrionale du Wentu, qui passe pour une riviere fort abondante en poisson. On en vante sur-tout une efpece, dont le goût est délicieux. Les Russiens, invités par cet attrait, y viennent souvent avec leurs troupeaux, qu'ils font paître dans les prairies voisines. On trouva, dans le même lieu, une longue perche, élevée fur une éminence Avis qu'on trou par quelques Officiers qui avoient été envoyés pour complimenter le Plénipotentiaire de Russie, avec un papier qu'ils y avoient attaché, datté le 24 du mois courant, qui portoit que le pays étoit rempli de cerfs, de renards, de martres & d'hermines. Mais les chemins étoient li mauvais, que la chasse parut impossible.

Le 27, les Ambassadeurs furent informés, par un des Officiers qu'ils avoient Officiers offrutes envoyés à Nipcheu pour donner avis de leur approche, que ces Députés érant à Nipcheu. arrivés le 25 près de la Ville, le Gouverneur en étoit forti le lendemain pour aller au-devant d'eux ; qu'il les avoit reçus avec beaucoup de politesse, & qu'il avoit baisse la tête jusqu'à terre en s'informant de la santé l'Empereut. Il leur avoit dit que les Plénipotentiaires de Russie n'étoient pas encore arrivés ; mais qu'il avoit fait partir un Exprès pour les informer de l'approche des Ambassadeurs. Le même jour, Ma-lau-ya étoit arrivé à la vue de Nipcheu , avec toute la Arge en Tinst-

Le reste de la route étant rempli de bourbiers & de sondrieres, un détachement de cinq ou six cens hommes reçut ordre d'y jetter des fascines de branches & de foin, pour rendre le passage moins difficile aux bêtes de charge, Le 18, on continua de marcher au travers des montagnes & par des bois de

(59) Il parolt que c'est Tfufikar, dont on a déja donné la description.

a6. Riviere de Wentu . # 8. Ruiffeau de Telingon ,

Tome VII.

GERBILLON. II. Voyage. Tarrares des montagnes.

Whakschus, sans aucun mélange de ronces & de builsons; de sorte qu'à l'exception de la boue, le chemin n'avoit rien que d'agréable. Le Pays est rempla de sources & d'arbres fruitiers. On y trouve des fraises qui ressemblent à celles de l'Europe par le goût & la figure. Quelques chasseurs, qui avoient tué plufieurs cerfs dans les montagnes, rapporterent qu'ils y avoient découvert des

Dépeté du Gouverneur de Nip-

traces d'ours, & rencontré, dans les bois, des Tarrares vagabons qui ne sont guéres différens des Sauvages. On campa le soir sur des hauteurs, au-delà d'un Amir'e d'un grand tuisseau nommé Teleugon. Le lendemain, un Député du Gouverneur de Nipcheu vint complimenter les Amballadeurs, accompagné de dix autres Rulliers, pens fort groffiers & qui avoient quelque chose de sauvage dans les manieres. Il fit son compliment debout, & se couvrit ensuite la tête, à la maniere du Pays. On le pria de s'affeoir ; & lorfqu'il eur pris du thé, il fue Le 20, on fit quarante-deux lis, en comptant les détours des montagnes.

dans des bois de Whakschus & de sapins. L'Auteur, qui a comparé le Whakschu au Tremble, le représente ici fort semblable au Frêne. Ces bois offrent des fraises en abondance & sont remplis de sources qui produisent des sondrieres. On rencontre dans la roure plusieurs petits Hameaux, composés de trente ou quarante mauvaises hutes de troncs de sapins, enrassés l'un sur l'autre fans aucune charpente. Les Missionnaires vitent une Chapelle dans un de Chapelle d'Ayerces Hameaux, ou crurent du moins la reconnoître à la Croix qu'ils appercurent au sommet. L'approche des Ambassadeurs avoient porté les Habitans à se retirer dans Nipcheu; mais leurs champs étoient fort bien cultives. Ils produisent de fort beau riz & d'autres especes de petit grain , qui sont arroses par quantité de ruisseaux. Après en avoir passé quelques-uns, on campa derriere deux Hameaux, fur de perites collines, au pied desquelles coule un petir ruiffeau fort poissonneux, qui se pomme Avergon, & qui communique son nom

> aux deux Hameaux. Le 31, on fit quarante-quatre lis, que les détours doivent faire réduire à trente-fix. Il fallut paffer trois grands ruitleaux dans le cours de cette journée Le Pays est plein de montagnes, mais plus ouvert néanmoins que celui du jour précédent. On n'eut à traverser qu'un petit bois de sapins, dont on voyoit des

Honneurt qu'on rendaux Ambuffadeurs.

amas coupés à un mille & demi de Nipcheu. Malau-ya, un des députés de l'Empereur aux conférences de la Paix , le Tha-kun ou le Géneral des Troupes Impériales à Aygu & dans tout le Pays qui est au Nord d'Ula , deux Ku-say-tchins , ou chefs des huir Etendarts de l'Empire, & plusieurs Mandarins considérables, vinrent à plus d'une lieue audevant de nos Ambassadeurs. On mir pied à terre, parce que tous ces Officiers penferent d'abord à s'informer de la fanté de l'Empereur, ce qui ne peur se faire qu'à genoux. Un peu plus loin, nous trouvames sur le chemin une autre troupe de Mandarins qui étoient relegués dans divers lieux de la Tarrarie, tels qu'Ula, Aygu, Ninguta, &c. Ils étoient venus sur des Barques, en qualiré de simples foldats; car c'est à cette misérable condirion qu'ils sont réduits dans seur exil. Ils font employés aux plus pénibles fonctions, telles que d'abattre du

to lie. to. Avergon, 31. Nipcheu, fur la Riviere de Saghalian . . 36

bois dans les forêts, pour le service de l'Empereur, & de titer des Barques. GERBILLON. Leurs habirs étoient lugubres & négligés, & la plupart avoient la barbe blanche

II. Voyage. Leur arrivce à

ou grife. Nous arrivâmes enfin vis-à-vis de Nipcheu. Toutes les Barques qui avoient apporté les Troupes & les vivres d'Ula & d'Aygu, étoient rangées le long du bord, du côté où nous devions camper. Les tentes des Soldats & des Officiers s'offroient aussi en bon ordre. Chaque Barque avoir arboré ses banderolles & son étendart, pour faire honneur aux chefs de l'Ambaifade. Près des Barques miliraires, on en voyoit cent autres, en forme de Galeres, de médiocre grandeur. Elles peuvent aller à la voile & à la rame; mais on les fair tirer ordinairement avec une corde, par des Matelots qui fuivent le bord de la Riviere.

On m'assura, dit l'Auteur, qu'il y avoir quinze cens soldats arrivés sur ces Mombre extraor-Barques, & qu'en y comprenant l'équipage, tout leur nombre pouvoir monter gers, à rrois mille hommes. Ainsi, joinr aux quatorze cens soldats qui étoient venus par terre avec nous, aux Mandarins, aux gardes des deux chefs de l'Amballade, à leur Maison, qui étoir fort nombreuse & à rous les gens de service qui composoient notre Equipage, on pouvoir compter hardimenr neuf ou dix mille hommes. Il y avoir trois ou quatre mille chameaux, & pour le moins quinze mille chevaux. Sofan-lau-ya feul avoir trois cens chameaux, cinq cens chevaux & cent domestiques pour le service de sa personne. Kin-kitu n'avoit gnéres moins de rrois cens chevaux & de cent trente chameaux, avec quatrevingr domestiques. Les autres Mandatins avoient du monde à proportion.

Nous apprimes que la vûe de nos Barques & des rroupes qu'elles porroient Plaintes du Grouavoir cause un peu d'étonnement au Gouverneur de Nipcheu, parce qu'il n'a-cheu. voir pas été prévenu sur leur arrivée. Il déclara même aux Officiers que nos chefs d'Ambassade avoient envoyés d'abord pour complimenter les Plénipotentiaires Moscovites, qu'il avoit lieu de se plaindre des gens qui étoient arrivés par eau; qu'ils en avoient use comme s'ils fussenr venus, non pour trairer de la Paix, mais pour faire la Guerre & ravager le Pays; qu'ils s'étoient placés autour de la Forterelle, & que non-seulement ils ne lui avoient fait donner aucun avis de leur arrivée ni de leur dessein, mais que lors même qu'il leur avoit fait demander quelles étoient leurs intentions, ils avoient répondu qu'ils n'avoient aucun compte à lui rendre. Il se plaignir aussi des gens qui menoient les chevaux de l'Equipage des Barques. Ils avoient ruiné les moissons sur la route. Ils avoient arrêté des Sujets de la Russie, pour les obliger de leur apprendre où s'étoient retirés les Tarrares de la Province de Solon qui sont soumis aux Moscovires, & contre lesquels on scavoit que les Chinois avoient une forte passion d'exercer leur vengeance. Mais il se loua extrêmement de la civilité des chess de l'Amballade, qui étoient venus par terre, & qui l'avoient fait avertir, suivant l'usage, du jour de leur arrivée. Les deux chefs de l'Ambassade trouvant le procedé Satisfaction qu'il de ceux qui éroient venus par eau contraire aux intentions de Sa Majefté Impériale, & jugeant d'ailleurs qu'il pouvoir avoir donné occasion aux Plénipotentiaires Moscovites, de s'éloigner de Nipcheu, ou du moins de cacher son arrivée jusqu'à ce qu'ils fussent mieux informés de l'intention des Chinois & du nombre de leurs troupes, firent avertir les chefs militaires de fe retirer plus loin de la Forteresse, & de ne donner à l'avenir aucun sujet de plainte aux Moscovites; ce qui fut exécuté ponétuellement.

GERBILLON. 1689. 11 Voyage. Order du camp des Anticalacrus Chinoss.

Comme on avoit envoyé la veille un Merecheing, c'est-à-dire un Matéchal de Camp, avec d'autres Officiers, pour marquer les logemens dans la Plaine qui est sur le bord du Saghalian, on ne pensa plus qu'à s'y camper. Chacun se rangea sous l'Etendart dont il étoit détaché, & chaque détachement forma un grand cercle de Tentes, qui n'étoient pas tout-à-fait l'une contre l'autre, afin que le cercle eût plus d'étendue. Les espaces vuides étoient traversées par trois cercles; l'un à la hauteut des dessus des Tentes, l'autre vers le milien. & le troisième plus bas. Ces cercles n'étoient que des cordes, enfilées dans les Tentes mêmes, pour empêcher les bestiaux & les hommes d'entrer sans permission dans l'enceinse des Tentes. On avoit laissé seulement un assez grand espace vuide, qui servoit de porte, vis-à-vis la Tente de l'Officier qui commandoit le détachement. Cette Tente étoit placée au-dedans de l'enceinte, avec l'Esendare au-devans. Les moindres Officiers & tous les autres Mandarins qui étoient rangés fous l'Eiendatt auquel apparienoit le détachement, mais qui n'étoient point Officiers de guerre, avoient leur place hors du cercle, à fort peu de distance. Les chefs mêmes de l'Ambassade étoient placés chacun au milieu du cercle, formé par le désachement de l'Etendart dont ils étoient; avec cette différence, qu'à la porte du cercle ils avoient quatre petites pieces de campagne, deux de chaque côté; deux Etendarts de brocard, avec les Dragons dotés de l'Empire, & six lances au-devant de leut Tente. Toutes les nuits on montoit la garde près des Eiendaris; & tous les jours, près de la porte du cercle, que les Chinois nommerent Quaran.

Belle firmation de la Forterelle de Kapchen,

Pour nous, continue l'Auteur, nous allâmes descendre, avec les chefs de l'Ambalfade & les principaux Officiers de leur fuite, vis-à-vis la Barque de l'Ambalfade & les principaux Officiers de leur fuite, vis-à-vis la Barque de Lang-lau-ya Khigo-chian, principal chef des Troupes. Ils'étois placé dans un lieu dont la vue cois fort agréable, vis-à-vis la Fortereffe de Nisycheu, qui eft dans une fituration admirable, au fond d'une grande flaye former par deux Riviertes. L'une qui se nomme Nipcheu & qui donne son nom à la Fortereffe, se jued dans le Fleuve. A D'Orient, la Fortereffe des Monagnes d'une hauteur médiotre, mais au-delà de la portice du Canon. A l'Occident, ce sont des colines fort agredibes, si durentines par des bois & destreres cultivées. Au Nord, c'est une grande Campagne, qui s'end à petre de vue. As Sud est la grande Baye, qui n'a pas monis d'un quart de lieue de largeur.

Lieu défigné pour les conferences.

Nous dinâmes fous un Pavillon de verdure, que le Mandarin avoit fait deffeif fur le bord de la Riviere. Sa Barque pignosi le Pavillon. Il fit prefens de plufeurs Olfeaux de proye aux deux Amballadeux le chapit que touverent ce lien. Gommode 8 in agréable, qui si rédutern fur le chapit que touverent ce lien. Just en chaque pour leur sonférences. En effet, ils y demeurezent ce joue-lá jusqu'à la mut. Pour nous, après avoit diré, nous retournâmes au Camp. Cependant le Gou-verneur de Nipcheu envoya deux Officiers pour complimenter nos Ambalfadeurs fur leux atrivés.

Symphonic Chi.

On étoit au jour de la pleine lane. Les tymbales des Barques fonnerent le foit, & l'on vis briller des Inauxa su fommer des mârs. Les Mocoviers de la Feurestife fonnerent de leurs Trompettes, pont répondre au fon des tymbales. Chinoifes. On en diftingua trois ou quarte, qui pouerant for agrésiblement à platieurs reprifes; ce qui nous confirma dans l'idée que les Pleniporentiaires Mofeovites n'écoient pas loin de Nipcheu, car il y avoir peu d'apparente que, de Gouverneur particulier de cette Ville eût trois ou quatre bons trompettes à fa GERBILLON. fuite. Le tems avoit été ferein le matin. Sur le foir il se couvrit, & l'on entendit quelques coups de tonnerre. Il avoit fait chaud tout le jour.

Le premier jour du mois d'Août, nos Ambaffadeurs ayant pris la réfolution Lettre des Ambaffadeurs Chid'écrire une Lettre aux Plénipotentiaires de Moscovie, pour presser leur arrivée, ou du moins pour en apprendre le jour, nous firent avertir d'aller traduire leur Lettre en latin. Elle contenoit qu'étant venus avec toute la diligence possible, ils étoient surpris de ne recevoir aucune information certaine de l'arrivée des Moscovites; que s'ils n'étoient bien-tôt éclaireis, ils se verroient dans la nécessité de passer la Riviere, pour aller camper dans un lieu plus étendu & plus commode, patce que le fourage commençoit à leur manquer. Ils ajoutoient qu'ils n'avoient pas voulu passer plutôt, pour ne pas faire naître des foupcons peu favorables au deffein qu'ils avoient de conclure la Paix. Cette Lettre fut envoyée au Gouverneur de Nipcheu, qui fut prié de la faire tenir promptement aux Plénipotentiaires.

Le même jour, le Gouverneur envoya au Camp un present de dix bœuss & de quinze moutons gras. Il fir dire que les dix bœufs venoient du Czar fon maître, & qu'il offroit les quinze moutons en son nom. Nos Ambassadeurs firent donner une piece de fatin à chacun des trois Officiers qui leur offrirent ce present. Les Bateliers qui l'avoient apporté reçurent de la toile & du

Le 2 , on vit arrivet au Camp un Envoyé des Plénipotentiaires Moscovites , Envoyé des Plénipotentiaires Moscovites , Envoyé des Plénipotentiaires qui venoit complimenter les chefs de l'Ambassade. Cétoit un jeune homme Mocourter aux de vingt trois ans, fort bien fait & d'une grande politelle. Il étoir vêtu simple- Ambassieurs ment; mais le devant de son bonnet étoit orné d'un grand nombre de perles. Chinon. Nos Ambassadeurs le firent asseoir assez près d'eux. Il avoit à sa suite dix hommes & un Iuterpréte, tous Russiens, 'qui avoient l'air farouche & grossier, vêrus de drap de diverses couleurs. Ils se tenoient de bout & découverts, der-

riere l'Envoyé. Ce Ministre parla toujours assis & couvert, d'un ton fort composé pour un Conference de homme de son age. Il ne parut jamais s'échauffer, quoiqu'on lui sit des questions les Ambassa. un peu embarrassantes sur la cause du retardement des Plénipotentiaires, qui deurs. devoient être partis de Selengha au commencement de Février pout se rendre à Nipcheu. Il répondir froidement & sans aucune marque d'embarras. Mais il fit à son tour plusieurs questions aux Ambassadeurs Chinois. Il leur demanda Ser plaintes. s'ils venoient pour faire la Guerre, parce qu'il ne lui sembloit pas naturel qu'on amenat tant de troupes & qu'on en usat comme avoient fait celles qui étoient yenues par eau, quand on n'apportoir que de sinceres intentions pour la paix. Il se plaignir en particulier du meurtre de deux Moscovites , qui avoient été tués pres de Yak/a lorsque nos Barques y avoient passe; mais les Ambailadeurs nierent fortement qu'ils eufleur été tués par nos gens. Enfuite il demanda pourquoi le dernier Envoyé des Plénipotentiaires Moscovites à Peking n'étoit pas encore revenu, puisqu'il étoit parti avant nous. On lui tépondit, sur cer article, que l'Envoyé apportoit quantité de marchandises qui venoient fur des charettes que l'Empereur lui avoit fait fournir, & que par conséquent sa marche ne pouvoit être que fort lente. On s'efforça aussi de le raisurer sur la défiance qu'il avoit marquée de nos intentions pour la paix.

Ррр ііі

Generation.

Il insulta beaucoup sur un autre article, qui regardoit l'égalité du nombre entre les gens qui devoient assister de part & d'autre aux conférences. Les Pléni-

1689. 11. Voyage. Ses demandes.

potentiaires du Cara n'étoient acompagnés que de cinq cens hommes de guerre. Ils n'avoient pas pris un correge plus nombeux », parce que n'étant venus que pour traiter de la paix, ils n'avoient pas cris devoir le préparer à la guerre. Lordquon l'est affutée que les Plénipotentiaires de noncer part on no fongosit qu'à conclute une paix folide, il fit efperer que les Plénipotentiaires arriveroient incoffamment; e qui réjouir un peu nos Ambalfadeuts, qui avoient trémighé quédique cha-

grins de ses questions & de ses difficultés.

Policefferqu'on lui fait, & comment il les reçots,

On lui fir prefentes du Thé à la Tartate. Mais, pour cetre chétmonie, on fa sflorie pres del uiu ni jeans Mandarin, à qui l'on fit prefenter du thé; dans l'espécime a paparemment que le joune Mandarin buvant le thé à genoux, & près s'être profente à terre, étuivant l'usige des Tartates, l'Envoyé Mosfovite initietoit son exemple. Mais il se contenta de regardet froidement le Mandarin, qui fit ces civilité. Pour lui, il bur son thé fans s'aire le moindre gelte. On fit enfaite apporter du vin. Alors il se leva, & se découvrit; & faifant la révence aux Ambassideurs, il but à leur fanté debour a prês quoi s'il fe remit fait fon ségo & but encore deux ou trois coups assis. Puis s'étant levé, il leur fit une séconde crévence paux Ambassideurs, il leur fit une seconde crévence paux Les remetcies.

Il se retira, sous la conduite de deux Mandarins, qui l'accompagnetent jusqu'au bord de la Riviete, comme ils y avoient été le ptendre pour le mener

à l'audience des Ambatladeurs.

Hauteur du Pole à Napcheu,

Le 4, je pris la hauteur méridienne du Soleil, que je trouvai de cinquante cinq degrés & quince minutes, environ au plus grand quart de notante, e deve le demi-cercle de M. le Duc du Maine. Comme cette hauteur fut prise avec beaucoup de précaution, & que les deux infrumens se trouverent parfaitement conformes, on peut la corte affez qu'ile. Elle donne cinquante & un

degrés quatante-fix minutes pour hauteur du Pole.

Autre Envoyé des Moscovites.

Le 3, on vie artivec encore un Envoyé du chef dep Plénipotentiaires Mofevires, pour complimente not Ambaldaeux. Cétoir le Sécresire de ce chef. Il affur a pofutivement que son Maitre n'artiveroit que dans neuf jours, quoi qui sin alle proteche 8 highente space qu'il sivoit éré obligé de suspendent a proteche s'highente parce qu'il sivoit éré obligé de suspendent avoit artête. Il démanda encor des nouvelles de l'Envoyé des Plénipotents avoit artêtet. Il démanda encor des nouvelles de l'Envoyé des Plénipotents en l'abbaldaeux officient d'envoyer un Expets au devant de lui, s'il de Gouverneur de Nijocheu vouloiten faire partir un autre, de leur fournir des hervaut de poste pour presse front artives. Its éfoluent en même-tens d'envoyer deux Officiers au-devant du Chef des Plénipotentiaires Moscovites, pour le complimente de leur part s'e cetter éfolution, dans laquelle il entroit autant de curiostie que de politess, su communiquée au Gouverneur de Nijocheu.

Le 3, la hauteur méridienne, prife fort foigneufement avec les deux quatre de cercle, & le demi-cercle de M. le Duc du Maine, fut trouvée de cinquante-quert deux mitures mitures environ, & fit up trefque femblable dans ces trois influtumens, 3 quelques minutes près. Cette hauteur méridienne donne, pout celle du Pole de Nipcheu, si (manneu-un degrés quarante-npui minutes)

Le 10, un Envoyé du premier Plénipotentiaire de Moscovie apporta sa ré- Giantiton. conse à la Lettre de nos Ambassadeurs. Elle commençoit par un compliment, fur l'inquiétude qu'ils avoient marquée de son retardement. Le Plénipoten- II. Voyage raite apportoir pour excufe, que son Envoyé à Peking avoit fait entendre qu'ils u'arriveroieut pas si-tôt, & que la Lettre qu'ils lui avoient écrite eux-mé
Moscoires sua Moscoires sua fuit le lui avoient écrite eux-mé
Moscoires sua fuit le lu mes de Peking ne promettoit leur arrivée qu'au mois d'Aoûr ; que c'étoit la Chinein ration qui l'avoit empêché de se pretier, pour s'épargner la fatigue d'un voyage pénible ; qu'au reste il ne manqueroit pas de hâter sa marche , pour terminer leurs inquiétudes; que cependant ils ne pouvoient ignorer qu'en aucun lieu du Monde ce n'étoit pas l'usage, que ceux qui entrent sur les terres d'autrui pour y négocier la paix s'avançailent jusques sous les murs d'une Forteresse; qu'il les prioit par conséquent de s'éloigner un peu & de lui ceder le lieu où ils étoient campes, afin qu'il y pût camper lui-même , parce qu'il étoit iuste qu'il fut plus près qu'eux de la Fortereile. Il ajoutoit qu'en s'éloignant un peu plus, ils ne devoient pas craindre de manquer de fourages. Enfin, il promettoit qu'avec la grace de Dieu, s'il ne survenoit aucun obstacle au plan des conferences, il

Nous traduisimes fidellement cette réponse, qui ne plut pas beaucoup à nos Ambassadeurs. Ils délibérerent aussi-tôt sur les circonstances. Le parti auquel ils s'arrêterent fut d'envoyer au-devant du Plénipotentiaire, pour presser son arrivée & lui faire connoître la fincerité de leurs intentions. Mais fon Envoyé tacha d'éluder cette réfolution, en les priaut d'attendre encore quelques jours.

afin qu'il pût partir avec leur Député.

comptoit d'arriver à Nipcheu le 21 du même mois.

Le 11, le Gouverneur de Nipcheu fit aux deux Chefs de l'Ambassade un non- Présente Graveau présent de dix vaches. Le 13, on fit partir, sur de petites Barques, trois veneur de Nipperits Mandarins , accompagnés de quelques foldats, pour aller au-devant des Pléniporentiaires Moscovites. Le Gouverneur de Nipcheu envoya aux Ambassadeurs un présent de légumes & de plusieurs sortes de pâtisserie fort grossiése, avec de très-méchant vin.

Le 15, nos Ambalfadeurs reçurent avis du Gouverneur de Nipcheu que les Approche des Plénipotentiaires Moscovites devoient arriver dans un ou deux jours, & qu'une Plénipotential partie de leur équipage étoit déja dans la Ville. Les trois petits Mandarins qui étoient allés au-devant d'eux revinrent le 16, fort fatisfaits de l'accueil qu'ils avoient reçu. Le Plénipotentiaire leur avoit proposé d'éloigner un peu notre camp de la Forteresse; mais ils lui avoient répondu, suivant l'ordre dont ils étoient chargés, qu'il étoit impossible aux Chinois de changer de situation, parce qu'il n'y avoit point, aux environs de Nipcheu, d'autre lieu propre à former leur camp ; qu'en arrivant il pourroit visiter lui-même le terrain , & que s'il leur montroit quelqu'autre endroit commode, ils ne balanceroient pas à le prendre. Il ne fir aucune replique fur ce point; mais, après s'être plaint que les l'uterprétes Mongols manquoient d'intelligence, il demanda que pour traiter d'affaires on ne fit usage que de la langue Latine.

Il dépêcha le même jour un Exprès aux Ambassadeurs, pour leur faire aussi fon compliment, & leur demander de quelle maniere ils desiroient que se fir leur entrevue. Ils répondirent qu'ils lui en abandonnoient la disposition. Le Député parut se troubler dans son discours, & les Ambassadeurs furent peu fatisfaits de ses manieres brusques & sauvages. Ils résolutent même de faire aver-

GIRBILLON, it le Plenipotentiaire Moscovite, qu'ils souhaitoient plus de choix dans les Ministres qu'il employeroit avec eux.

1689. II. Voyage. Son arrivée à Nipchtu.

Enfin le Pfenipotentiaire artiva le 1 s 1 Nipchea, avec une partie de ſs fuire.

Il en nit donner avis fra le champ aux Ambasfladeurs Chinois, par un de ſss Gentilhonmes, qui leur déclara suffi que les conferences ne pouvoient commencer que dans d'une un criso joust, parce que tout le correge Moisont récoit para encone arrivé. Les Ambasfladeurs firent de plaintes du dernier Dépuis qu'il savoient recu, & demandenent qu'on ne leur envoyêr plus des Minsilters qu'il savoient recu, à chemandeure qu'on ne leur envoyèr plus des Minsilters qu'il savoient recu, au comporte qu'à preter de la confusion dans les affaires. Entitue ils envoyerent eux-mêmes deux personnes de considération, pour complimenter le Pleinpotentaires fus son arrivée.

Conditions re-

Le 19 fe passa tout entier en messages mutuels de la part des Ambassadeurs & du Plénipotentiaire, pour régler le jour, le lieu & la forme des conferences. On convint qu'elles commenceroient le 223 que nos Ambassadeurs passeroient la riviere, accompagnés de quarante des Mandarins de leur suite & de sept cens foixante foldats, dont cinq cens demeuteroient rangés en bataille fur le rivage, au lieu même où s'arrêteroient les Barques; que cet endroit feroit également éloigne du lieu des conferences & de la Forteresse; que les deux cens foixante autres foldats fuivroient les Ambassadeurs jusqu'au lieu de l'Assemblée & demeureroient debout derriere eux , à quelque distance ; que les Moscovites se rangeroient aussi en bataille devant la Forteresse, au nombre de cinq cens, & que le Plénipotentiaire seroit suivi de quarante de ses Officiers & de deux cens soixante soldats, qui demeureroient aussi debour, à la même disrance que ceux de nos Ambassadeurs ; que de part & d'autre ces deux cens soixante soldats n'auroient pas d'autres armes que l'épée, & que pour évirer toute furprise ils seroient visites par des gens de chaque parti; que nous poserions du côte de nos Barques une garde de dix hommes, afin que tout fur dans une parfaite égalité; que les Ambassadeurs s'assembleroient, chacun sous leurs tentes, qui seroient placées l'une contre l'autre, comme si les deux n'en compofoient qu'une, & qu'ils y feroient affis l'un vis-à-vis de l'autre, fans aucune superiorité de l'une & de l'autre part.

Défiance des Ambasfadeurs Chinois

Nous n'aidàmes pas peu à ralliere quelque-uns de nos Ambalfadeurs, qui érant employés pout à première fois à des affaires de cette nature, nonaquoient d'experience & ne prenoient qu'une confiance médiocre à la bonne tot des Mofovirtes. Nous primes foin de leut expliquer ce que véoit que le Droit Gens, & nous les affairants que file Plétispotentiaire avoit fait d'abord quelques difficultés, elles n'évoient venues qu'à l'occasion d'un figrand appareil de guerre, qui ne paroitific pas covenir à de négociation pour la partie.

Le 213, quesques Maréchaux de Camp alletene visters, de la part de nos Amballadeurs, le terrain où devoient se tenir les conferences. 8 maquer les lieurs oi chazon devoit se placer. Le mieme jour con dress les reners des Ambalsadeurs. Le 23, à la pointe du jour, on site paller huis cens soldats avec leurs fudients. Neu spallanes aussi, suit l'Auseur, avec les Marchaux de Camp, pour aller attendte nos Ambassadeurs de l'aure coée. Mais lorsque tour senblois si bien diposé, si flavrain en incideur, qui faillir de tenverser nos

esperances.

Montrair effet
Le Plenipotentiaire Moscovite étoit demeuré seulement d'accord que les
europains.

Linq

cinq cens foldats demeureroient dans les Barques mêmes ; & ses gens lui ayant Giasitton, rapporté qu'ils étoient rangés sur la rive, & plus avancés qu'on tren étoit convenu du côté des tentes, il envoya demander la raison de ce changement. Les II. Voyages Ambassadeurs Chinois, qui conservoient toujours quelque défiance, nous firent prier de l'aller trouver & d'obtenit de lui la permission de laisser leurs soldats en bataille sur la rive. Nous l'obtinmes ; mais ce ne sut qu'après lui avoir représenté que nos Ambassadeurs n'ayant aucune connoissance des usages étrangers ni du droir des Gens , & n'avant même samais été employés à de pareils Traités, il falloit se prêter un peu à leut défaut d'experience, si l'on ne vouloit pas s'expofer à voit la négociation tompue avant qu'elle fut commencée. Le Plénipotentiaire exigea néanmoins qu'on ne fit pas passer un plus grand nombre de foldats & qu'on n'en mit pas d'autres en bataille.

1680.

Après cette précantion même, ce ne fut pas fans difficulté que nous déterminames nos Ambassadeurs à passer la riviere. Le Général des etoupes Chi- deurs le rendent noifes de la Tarrarie orientale, qui avoit été souvent trompé dans les affaires au tieu d'affem qu'il avoit eues à démêlet avec la Moscovie, ne cessoit pas de leur inspirer de la défiance. Mais nons la combatîmes par tant de taitons, que s'étant enfin laissés persuader, ils consentirent à se rendre au lieu de l'Assemblée.

Ils étoient fuivis des Officiers de leur fuite, tous en habits de gérémonie, Marche des Chiqui étoient des vestes de brocard d'or & de soie, sur lesquelles on voyoir les masdragons de l'Empire. Ils avoient préparé leurs étendards & leurs lances otnées ; mais lorsqu'ils furent avertis de la pompe avec laquelle les Plénipotentiaires de Moscovie s'avançoient, ils prirent le parti de marchet simplement, & fansautre marque de leur dignité qu'un grand parafol de foie qu'on pottoit de-

Les deux cens foldats Moscovites, qui devoient être près des sentes, mar- Marche des Mos choient en ordre de baraille, avec leurs tambours, leurs fifres & leurs musertes. Le Plénipotentiaire fuivoit à cheval , accompagné de ses Gentilshommes & d'autres Officiers. Cinq trompettes, une tymbale & quatre ou cinq musertes, dont le son se mêloit à celui des fifres & des tambours, sormoient une mélodie affez agréable. Le Plénipotentiaire avoit pout collegue le Gouverneur de Nipcheu & de toutes les terres Moscovites de cette région, avec

un Officier de la Chancellerie de Moscou, qui étoit revêtu du titre de Chancelier de l'Ambassade.

Tome VII.

La Cour de Moscovie avoir choisi pour son Plénipotentiaire Théodore-Ale- Qui étoir le Méxiowitz Golowin , Grand-Panetier du Czar , Lieutenant Général de Branxi , Mokorie, fils du Gouverneur Général de la Siberie-Samoiede . & de tout le Pays qui s'étend depuis Tobolskoy infqu'à la Mer orientale. Il étoit superbement vetu. Sur une veste de brocard d'or, il portoit une casaque ou un manteau de la même étoffe, doublé de martre zibeline, la plus noire & la plus belle que j'aie vûe. Elle auroit valu mille écus à Peking. C'étoit d'ailleuts un gtos homme, de taille un peu basse, & fott replet, mais de bonne mine & qui sçavoit tenir son rang sans affectation. Sa tente étoit ornée de plusieurs tapis de Turquie. Ses gens placerent devant lui une table, avec deux tapis de Perfe, l'un d'or & l'autre de foie. Sur cette table étoient ses papiers, son écritoire & une pendule affez propre. La rente des Ambassadeuts Chinois étoit simplement de toile. Ils s'y affirent fur un grand banc, fans autre ornement qu'un couffin

Qqq

que les Tartures portent toujours avec eux, pour s'affeoir deffus à la maniere GERRILLON. des Orientaux. 1689;

II. Voyage. Ordre de places aux co favences

Du côté des Moscovites, il n'y avoit que les trois Ministres qui fussent affise les deux premiers dans des faureuils, & le troisième fur un banc. Tous les autres étoient debour derriere leurs Chefs. De l'autre côté, outre les sept Tajins, qui avojent tous le titre d'Ambaffadeurs & voix délibérative dans les affaires, & qui étoient affis vis-à-vis les Plénipotentiaires Moscovites, mon Compagnon & moi fumes les feuls qu'on fit afleoir à côré de nos Ambaffadeurs, dans l'espace qui étoit entr'eux & les Moscovites. Quatre Maréchaux de Camp étoient aifis derrière les Ambailadeurs, & tous les autres Officiers le renoient debour.

Onversore des Custorences. (

301

Lorsque tout le monde eut pris sa place, avec tant d'égalité dans chaque démarche, qu'on avoit mis pied à terre de part & d'autre, on s'étoit affis & l'on s'étoit falue en même tems ; les Moscovites exposerent le sujet de leur commission par la bouche d'un de leurs Genrilhommes, Polonois de Nation, qui avoir fair ses études à Cracovie & qui parloit facilement la langue Latine. Enfuite ils prierent nos Ambassadeurs de s'expliquer à leur tour. Les Chinois s'en excuserent, dans l'esperance d'engager les Moscovites à proposer les premiers leurs demandes Ces infrances durerent long-tems de part & d'autre Enfin le Plénipotentiaire de Moscovie demanda aux Tajins Chinois s'ils avoient un plein pouvoir pour traiter de la paix & des limites. En même-tems il offrir de monrrer le sien. Mais les Tajins resuserent de le voir, & déclarerent qu'ils s'en rapportoient à sa parole. On convint de remettre toutes les affaires de moindre confidération après qu'on auroir déterminé les botnes des deux Empires ; feul point qui fut d'une verirable importance.

Tre Meres pro potations bour le regionent des bineres.

Le Fleuve one les Tarrares nomment Saghalian-ula, & les Moscovites, Onon-amur, prend fa fource dans des monragnes qui font eutre Selingha & Nipcheu. Il coule de l'Occident à l'Orient l'espace de plus de cinq cens lieues , jusqu'à la Met orientale, où il va se décharger, à la hauteur d'environ einchante-trois ou cinquante-quatre degres, après s'être groffi de pluficurs autres rivietes, & l'on alfare qu'il n'a pas moins de quarre ou cinq lieues de largeur à fon embouchure. Le Plénipotentiaire Moscovite proposa ce Fleuve pour la séparation des deux Bimpires ; du forte que tout ce qui étoit au Nord appartînt à la Moscovie. Nos Amballadeurs se garderent bien de consentir à cette proposition, parce que les Chinois avoient au Nord des Villes & des terres allez peuplées, ......... & que la chaffe des zibelines fe faifoir dans les montagnes qui font au-delà du Ficure. Ils prirent au contraire le parri de faire une demande exorbitante &c d'exacterer leurs prérentions. Ils propoferent que les Moscovites se retirassent fifqu'an-dell du Selingha, & qu'ils abundonnassent à l'Empire la Ville de ce nom . & celles de Nipcheu & d'Yakfa , avec routes leurs dépendances, fous prétexte qu'elles lui avoient autrefois appartenu, ou qu'elles avoient payé le tribur; parce qu'en effer, lorsque les Tarrares occidentaux s'etoient rendus maitres de la Chine, tous les nurres l'arrares qui habirent cette région étoient devenus leurs Triburaires. Mais le Plénipotentiaire ne manqua pas de raisons pour refutercelles qu'on lui apportoit, & pour prouver que ces terres appartenoient aux Moscovites plator qu'aux Chinois. Comme il étoit presque nuit lorsque cette contestation s'éleva, & que chacun des deux Partis voulant laisser faire les avances à l'autre , tous deux le défendaient d'ouvrir d'autres propositions, la GERBILLON, premiere conference finit, après qu'on eur conelu d'en temit une autre le lendemain, avec les mêmes formalités que la première. Les Ambassadeurs se don- 11. Voyage. nerent mutuellement la main & se separerent fort satisfairs les uns des autres.

Le 23, le Plénipotentiaire Moscovite envoya demander des nouvelles de la ference, fanté des Tajins, & les fir inviter à fe rendre au lieu de l'Assemblée pour continuer la seconde conference. On s'y rendit aussi-tor. Chacun reprit sa place, dans le même ordre que le jour précedent, & l'on fut encore affez long-tems à

do - 110

se presser de part & d'autre de faire les premieres propositions.

Les Moscovites déclarerent enfin que si les Chinois redemandoient des terres qu'ils prétendoient leur appartenir, c'étoit à eux à marquer quelles étoient ces terres; mais que leur propolition ne pouvoit être acceptée. Alors les Talins affignerent d'autres bornes. Ils se téduifirent à demander que les Moscovires ne patlassenr pas Nipcheu, en offrant de leur laitser cette Place pour faciliter leur Commerce avec la Chine. Le Plépipotentiaire fort éloigné de goûter certe propolition, répondir en riant que les Moscovites étoient très-obligés aux Chinois de ne les pas challer de cette Place. Il pria les Tajins de propoler quelque parti plus raisonnable, auquel il pût donnet les mains. Mais ceux-ci persistant dans pue leur demande, & les Moscovites s'étant obstinés à ne leur tien offrir, la conférence se termina plus froidement que la précédente. Bien-tôt les Chinois se trouvant piqués de la raillerie des Moscovites, firent plier leurs tentes, après avoir déclaré qu'ils ne vouloient plus de conferences avec des gens dont ils se croyoient maltraités & desquels ils esperoient peu de satisfaction.

Le 14, tour le jour fur employé en déliberation. Nous feumes, die l'Auteur, que les Tanns avoient fair la proposition d'abandonner Selingha & Nipcheu aux Moscovites, & qu'ils s'étoient servis pour cela d'un Interpréte Mongol. Il nous parut qu'ils se défioient un peu de nous, peut-être parce que le Plénipotentiaire Moscovite nous marquoit de la confiance, & qu'il avoit peine à se servir d'un Interpréte Mongol quoiqu'il en est deux à sa suite ; ou plutôr, comme la plupart des Ambassadeurs Chinois parloient la langue Mongole ; ils aimoient mieux s'expliquer eux-mêmos.

Lorsque nous sumes informés de leur proposition, nous leur rendimes un Les Mintes se peu d'elperance, en les ailurant que nous ne doutions pas que les Molcovites la para, ne cedalient Yakfa, & une partie des terres qui font entre cette Place & celle de Nipcheu. Ils recommencerent leurs délibérations sur ce fondement. Nous y filmes appelles, & nous offrimes d'aller vers les Plénipotentiaires Motéovites, fous prétexte d'éclaireir ce qui s'étoit dit la veille. Ils réfolurent de nous y envoyer le lendemain, & de s'ouvrir absolument sur les dernières bornes qu'ils vouloient mettre entre les deux Empires, suivant l'ordre exprès qu'ils en avoient reçu de leur Maître.

Le 25, nous étions fur le point de nous rendre à Nipcheu, lorsqu'il arriva un Député des Moscovites, pour demander à nos Tajius que dans la supposs tion qu'ils n'eussent rien de plus à proposer, ils donnassent une déclaration de s'intitée ce qui s'éroit passé dans les deux conferences & des propositions qu'on y avoit faires de part & d'antre, en offrant de donner auffi celle du Plémporentiaire afin que chacun'en put faire un rapport fidéle à son Maitre. Les Tajins dui avoient fait eux-mêmes cetté propolition à la fin de la dernière conference, ré-

Qqqij

GERBILLON. 1689. II. Voyage.

pondirent qu'ils donnercient voloniers la déclazaion qu'on leur demandois, il les Moscovites envoyoient premiérement la leur. Mais le Député vouloit qu'il et ritte encore une conference, dans laquelle on se livràt munuellement ces Lettres, munies du sceau public de chaque Parti. Les Tajins refuserent d'y consenir.

Négociation des

Lorsque ce Député eur repris le chemin de Nipcheu, nous nous rendimes, comme de nous-mêmes, chez le Plenipotentiaire Moscoviie, sous présexte de nous éclaireir de ce qui s'étoit passé dans la dernière conference, à laquelle nous n'avions pas assisté. Les Moscovires, qui desiroient la paix aurant que les Chinois, nous virent avec beaucoup de faisfaction. Nous commençames par leut déclarer que s'ils ne consensoient à cédet la Fortetelle d'Yaksa, avec le Pays voifin, il étoit inutile de se saiguer davantage, parce que nous sçavions certainement que nos Ambaffadeurs avoient ordre de ne conclute aucun Traité fans cette condition : qu'à l'égard du Pays , depuis I'akfa jusqu'à Nipcheu & au Nord du Fleuve Saghalian, nous ne sçavions pas si bien à quoi les Tajins pourroient se réduire ; mais que le Plénipotentiaire pouvoit voir lui-même dans quel lieu, entre ces deux Places, il vouloit mettre les botnes des deux Empires, & que les Chinois, à qui nous connoissions beaucoup d'empressement pour la paix, se porreroient infailliblement à le satissaire. Il nous répondit que dans cette esperance il prioit nos Ambassadeurs de lui faire connoître leur derniere réfolution. Nous nous hâtâmes de leur porier cette réponfe.

Bornes que les Amballicleurs Chinois veulent affigner aut deux Empires.

Le 36, un Gentilhomme MoCovine vin demander quelle eioit la derniere relegion de l'ajins. On lui montra, fair une grande trate, les bornes que pérendoit siligner aux deux Empires. C'étoit d'un cété, un Ruilleau, ou une peinte Riviere, nommée Karbitoli, dont la fource et flausure grande de Mouzagnes qui s'étendent deput-l'à jufqui à la Mer orientale. & qui est au Nord du Saghalian Ula, où elle vient se décharger à trente ou quarante lieues de Nipoleau. On marqua le fonmer de ces Mousagnes pour terme entre les deux Empires, de forte que sout le Pays qui s'étend du haut de la chainer ser le mid i appartint aux Chonies, & que pous le Pays qui s'étend de l'autre cété, au Nord, dementral aux Moscovites, avec celui qui s'etendoit vert l'Ouest au-delà de la même Riviere.

De l'aurre cieté, c'elt-à-dire, au midi du fleuve Saghalian, on affigna pour bornes la Riviere d'Ergone, qui prenant affource dava un grand la châ foixantadix ou quarre-vingt lieues au Sud Eft de Nipcheu, vient aufi fe jeuer dans le fleuve. Sughañae. Les Tajins vouloient dont que rout ce qui et à l'Eft & au. Sud de l'Ergone appartier à l'Empire, & que ce qui eft au-delà fut le parrage des Moforviers qu'il si nibabitaifen neanmoins que le Pays qui et nerne le fleuve Saghalian & une chaine de Montagnes peu cloignées de ce fleuveau Sud ; & qu'ils n'avançallem pas plus loin dans le terres qui appartenoien aux Tartares Kalkas, dont la plupare s'ésoient affuștris depuis peu à l'Empereur de la Chine.

Difficulté for le Fays des Kaikas Apris le départ de cet Envoyé, nous nous rendimes encore chez le Pléniportentiaire Mofcovire, pour lui expliquer cette dernière téfolution & nous affacter de la fenme. Il furvini une dilliculei touchant le Pays des Kalikas, où les Tajins ne vouloient pas que les Motovites pulfien s'écendre, fous prévatse que le Khan de cette Nation s'étoir tendu tribuaire de la Chine. Les Mofco-

II. Yoyage.

vites au contraire, prétendant avoir reçu quelques offenses des Kalkas, ne vouloient pas que les Tajins prissent leurs intérêts, ni qu'ils pensaisent à mettre les bornes dans un Pays qui n'appartenoit pas à la Chine. Dans ce principe, ils répondirent que si le Khan des Kalkas s'étoit soumis aux Chinois, il n'avoir pû leur foumettre fon Pays, dont le Khan des Eluths l'avoit dépouillé depuis un an, jusqu'à le forcer de se retirer sur les terres de la Chine. Nous revinmes vers nos Tajins, pour éclaireir cette difficulté. Ils confentirent facilement au desir des Moscovites, c'est-à-dite qu'on ne traitât pas de cette affaire, sur laquelle ils n'avoient aucune commission : mais ils ajouterent qu'on en remettroit la discussion après que les Kalkas auroient fait la paix avec les Eluths.

Les Moscovites, à qui nous portâmes cette réponse dès le même jour, nous Difficulté le la proposerent une autre difficulté. " Nous avons, dirent-ils, une habitation au- vars. » delà de la Riviere d'Ergone, à laquelle nous ne voulons pas renoncer. Vos » Ambaifadeuts eux-mêmes n'ont demandé que Yakfa, Cette proposition nous obligea de retourner encore vers nos Tajins, pour sçavoir leur intention, sans

laquelle nous ne pouvions obtenir des Moscovites une réponse positive. fons qu'ils avoient bâties à l'Orient de l'Ergone, & qu'ils les transportassent audelà, vers l'Occident, nous allâmes dès le matin porter cette resolution aux Plénipotentiaires Moscovites & leur demander positivement la leur. Ils nous répondirent qu'ils alloient auss marquet de leur côté les bornes qu'ils prétendoient mettre entre les deux Empires , & qu'au reste c'étoit leur derniere résolurion dont ils ne se départitoient jamais. Après cet exorde, le premier Plénipotentiaire nous marqua ces bornes un peu au-delà d'Yakfa, de forte que cette Place & tout ce qui est à son occident devoit leur demeurer. Aussi-tôt qu'ils fe furent expliques, nous nous levâmes pour nous tetirer, en leur reprochane d'avoir abulé de notre bonne foi , puisqu'après leur avoir nettement déclaré que s'ils n'étoient pas dans la réfolution de cédet Yakfa & les tetres voilines. il étoit inutile de traiter davantage, ce qu'ils avoient fait depuis ne pouvoit avoir eu d'autre but que d'amuser les Chinois par de fausses espérances. Nous ajoutâmes qu'il nous paroissoit difficile qu'on pût désormais se fier à cux & continuer les névociations.

Nous n'eûmes pas plutôt rendu compte de la verité à nos Tajins , qu'ils Chinois. tinrent un grand confeil, où tous les Officiers militaires, Géneraux & particuliers, furent appellés. On y réfolut que nous repasserions tons la Riviere, & que postant nos troupes de maniere que la Forteresse de Nipcheu demeurât comme blocquée, on ramafferoit tous les Tartares qui mécontens de la rigueur avec laquelle ils étoient traités par les Moscovites chercheroient à secouer leur joug-Les ordres furent donnés audi-tôt pour faire passer la Riviere aux troupes dès la nuit suivante; & l'on envoya cent hommes, sur des Barques, vers Yatfa, pour se joindre à quatre ou cinq cens, qui étoient demeurés près de cette Place, couper toutes les Moissons, & blocquer aussi cette Forteresse.

Les Moscovites s'étant apperçus que tout étoit en mouvement de notre côté, Landerchaire jugerent que leur propofition avoit été mal reçûe. Dès le foir, ils envoyerent traine leur Interpréte, pour renouer la négociation, mais fous prérexte de faire protester qu'ils desiroient toujours sincérement de travailler à la paix, & de demander que de part & d'autre on se donnât par écrit une déclaration de ce

Qqq iii

GERBILLON. 1689. II.Voyage

qui s'étoit passé aux conférences. L'Interpréte fit même entrevoir que l'intention de ses maîtres étoit de céder Yakfa; mais il ajouta qu'ils n'offroient rien parce qu'on leur demandoit trop. Les Tajins réponditent qu'ils se mettojent peu en peine des déclarations, & qu'ayant déclaré leur dernière volonté, ils etoient résolus de n'y rien ajouter; que si le Plénipotentiaire Moscovite vouloit s'y rendre, il leur trouveroit toujours la même inclination pour la paix; mais que les délais commençoient à devenir excetlifs, & que fi l'on avoit quelque réponse à leur faite il salloit qu'elle vînt cette nuit même.

Encertiside des Tapas

L'Interpréte demanda fort instamment qu'on nous renvoyât le lendemain vers le Plénipotenriaite. Les Tajins répondirent que cette démarche étoit inutile, parce qu'ils n'avoient rien de nouveau à lui communiquer. Il promit alors de revenir le lendemain, pour apporter la derniere résolution de ses maîtres. Après son départ, on tint un second conseil, auquel nous reçûmes ordre d'asfifter. Nos Tajins ne purent cacher leur incertitude. Ils craignoient d'un côté que le changement des Moscovites ne sur une feinte pout gagner du tems & se mettre en état de prévenir nos desseins. De l'autre, ils appréhendoient que si l'on passoit la Riviere il ne se sit quelque acte d'hostilité qui achevât de ruiner toutes les espérances de paix, & que l'Empereur ne leur sit un crime d'avoir rompu la négociation. Dans cet embarras, ils chercherent à s'affurer de notre suffrage & à nous faire entrer dans leur sentiment. Mais nous resusames de leur donner aucun conseil. " Notre profession, leur dimes-nous, ne nous » permettoit pas d'entrer dans une affaire de cette nature. D'ailleurs étant en » plus grand nombre, avec plus de lumiere & d'expérience que nous, il de-» voit leur être aifé de se déterminer. Cependant nous leur simes entendre que nous ne désesperions pas de la paix, & que nous panchions même à croire qu'elle n'étoit pas éloignée. Ils envoyerent la-deffus un contrordre à ceux qu'ils avoient dépêchés pour couper les grains d'Yakía. Mais il étoit trop tard, & l'on ne pur les atteindre. On ne laissa pas de continuer pendant toute la nuit à faite passer la Riviere aux troupes,

Les Molcovites zee-mlent beaucoup.

Le 28 au matin, l'Interpréte Moscovite revint offrir de cédet Yaksa, à condition néanmoins qu'il seroit rafé. Le Plénipotentiaire consentoit aussi que la Riviere d'Ergone servit de bornes aux deux Empires; mais il prétendoit conferver l'habitation que les Moscovites avoient à l'otient de cette Riviere. En un mot ils accordoient presque tout ce qu'il y avoit d'essentiel dans les demandes des Tajins. Enfuite l'Interpréte demanda que nous fussions tenvoyés vers ses maîtres, pour mettre la derniere main à l'ouvrage de la paix; mais cette demande fut refusée.

Les Chinois pa-Clejbung.

Cependant les troupes Chinoifes ayant commencé, pendant cet entretien, rontent aban-donner les nego- à paroître de l'aurre côté de la Riviere, fur le haut des Montagnes au pied desquelles la Ville & la Forteresse de Nipcheu sont situées, nos Tajins avertirent le Député qu'ils n'avoient pris le parti de leur faire passer la Riviere que pour les tirer d'un camp inondé où le fourage leur manquoit. Ils ajouterent que si le Plénipotentiaire Moscovite vouloit enfin consentir aux conditions qu'ils avoient proposées, ils attendroient encore une heure ou deux sans patfer la Riviere; mais qu'autrement, ils iroient attendre sa réponse de l'autre côré. L'Interpréte partit, & fon retour fut attendu pendant deux heures. Ausli-tôt que ce tems fut écoulé, nos Tajins s'embarquerent & nous avec eux.

Nous passames la Riviere, trois lieues au -dessus de la Forteresse, dans le GLABILLON. mème lieu où presque toutes les troupes avoient passé. L'ordre portoit que le quartier géneral feroit à l'endtoit du pallage, dans une petite Vallée & fur 11. Voyage. le penchant des Montagnes : que les batteries se rangeroient des deux côtés Riviers. de la Riviere, & que les foldats camperoient fur les rives, proche des Barques-La plus grande partie du bagage demeura de l'autre côte, avec une garde. Cependant on avoir fait avancer toutes les troupes, jusqu'à la vûe de Nipcheu. On les avoit placées par Escadrons & par pelotons; de sorte qu'elles occupoient tout l'espace qui est entre les deux Rivieres de Saghalian & de Nipcheu, & qu'elles ôtoient de ce côté-là toute communication aux Moscovites.

Auffi-tôt qu'ils s'apperçurent du passage de nos troupes, ils rassemblerent proprietations leuts gens & leurs troupeaux aux environs de la Fortetelle, avec la précau- Mohumen tion de placer des corps de gardes avancés pour observer nos mouvemens. Pour nous, montant à cheval avec nos Tajins, nous avançames jusqu'au pied des Montagnes, à un bon quart de lieue de la Forteresse. A peine sumes-nous à la vue des murs, que nous apperçumes les Députés du Plémpotentiaire, qui ne nous ayant plus trouvés dans notre premier camp venoient droir à nous. Ils apportoient la réfolution, qui étoir un confentement presqu'absolu à tout ce que les Tajins avoient proposé. Il ne restoit du moins qu'un perit nombre de legeres difficultés, & les Députés demanderent que pour les terminer nous fussions envoyes vets leur maître. Nos Tajins n'y confentirent pas fans peine. Ce ne L'Avieur fe rend fut qu'à force de prieres qu'ils me permirent d'y aller feul, fans autre fuite conclet le Traque mes Domeitiques & sans vouloir que je fusse accompagné du Pere Pereira, re. En entrant dans la Ville, je rematquai que les Moscovires avoient placé dans la rue quinze pieces de campagne, la plupart fott longues, avec un mortier, que l'apperçus aufil. J'achevai, dans les muts de Nipcheu, de régler avec le Plénipotentiaire les bornes des deux Empires & les autres conditions de la Paix. Je la crus alors parsaitement conclue, & je retournaj au camp avec cer-

d'impatience. Le même jour, plusieurs troupes de Mongols & de Kalkas, maltraités par Tarrares mires les Moscovites dont ils s'étoient rendus les Vaisaux, envoierent des Députes les Chinese. aux Ambassadeurs Chinois, pour leut offrir de se soumettre à l'Empereut & lui demandet la liberté de le retiret fur ses terres. Ils étoient assemblés au nombre de plus de mille, avec leurs familles & leurs troupeaux. Nos Tajirs ne leur promirent rien , dans la crainte d'apporter quelque obstacle à la Paix. Mais on leur fit esperer que si le Plénipotentiaire Moscovite faisoit naître de nouvelles difficultés, ils feroient recus avec joie fous la protection de l'Empire. Les Tajins, remarque ici l'Auteur, reconnoissant le tort qu'ils avoient eu de ne pas nous donnet affez de crédit au commencement de la négociation, changerent d'idées dans la fuite & nous honorerent de toute leur confiance.

te agréable nouvelle, que nos Tajins attendoient avec beaucoup de crainte &

Le 29, les Plénipotentiaires Moscovites envoierent des Députés à nos Am-Moscovites faut baffadeurs, pour leur faire plusieurs demandes dont ils prétendoient faire autant d'Articles du Traité. Ils demandoient : 1°. Que dans les Lettres qui seroient écrites aux Czars leurs Maîtres, on mit leurs titres, du moins en abtegé, & qu'on n'employât aucun terme qui matquât de l'inégaliré entre les Souverains des deux Empires. 2°. Que si l'on s'envoyoit mutuellement des

GERBILLON. 1680.

Ambassadeurs, pour se communiquer les principaux événemens des deux Empires , ces Ministres publics sussent traités avec toutes fortes d'honneurs ; qu'ils ne se fusient obligés à nulle bassesse ; qu'ils rendissent en main propre , à II. Voyage. l'Empereur, les Lettres de leur Maître, & qu'ils jouissent d'une entière liberté dans les lieux où ils fe trouveroient, & même à la Cour. 3°. Que le Commerce fut libre d'un Etat à l'autre, avec la permission des Gouverneurs sous

Réponfe des Amhaffadeurs Clunois.

la Jurisdiction desquels les Marchands se trouveroient. Aux deux premieres demandes, les Tajins réponditent que n'ayant point apporté là-deilus d'instruction, & la Chine d'ailleurs n'ayant jamais envoié d'Ambassadeurs aux Puissances étrangeres, ils ne pouvoient rien déterminer, qu'il ne leur appartenoir pas non plus de regler le îtile des Lettres de leur Empereur; mais qu'en géneral ils pouvoient assurer, que les sujets du Grand-Duc de Moscovie, à plus forte raison ses Ambassadeurs, seroient toujours recus avec distinction. Ils accorderent sans peine la troisiéme demande; mais ils firent difficulté de confentir qu'elle fut inferée dans le traité de paix, parce que cette affaire étant de peu d'importance, il ne leur seroit pas honorable de la mêler avec le réglement des limites, qui étoit proprement l'objet de leur négociation. Enfin les Députés Moscovites demanderent que le traité fût dreffé fuivant les intentions des Ambassadeurs Chinois, & qu'il fur communiqué au Plénipotenriaire, afin qu'après l'avoir lû il pût communiquer aussi le sien. Cette proposition sut acceptée.

Tranté.

Le jour suivant sut employé à dresser la minute du traité de paix, & nous passames la nuit à le traduire fidellement en latin. Le 41, nous firmes chargés de porter cette traduction latine au Plénipotentiaire. Après la lecture que nous lui en fimes nous-mêmes, il en demanda une copie, que nous lui accordâmes. Il promit d'envoyer incessamment sa réponse.

Explication que les Molenvites demandent.

Le premier de Septembre, il envoya demander aux Tajins l'explication d'un article, dans lequel on avoit inferé quelque chose dont on n'avoit point encore parlé. On y disoit que les limites des deux Empires seroient fixées à la chaîne de Montagnes qui s'étend depuis la fource de la petite Riviere de Keberchi, au Nord-Eft, jusqu'à la Mer Orientale & Boreale, & qui finit par une langue de Montagne qui s'avance dans la Mer. Cette chaîne s'appelle Nossé: surquoi l'on doit remarquer que les Montagnes qui sont à la source du Kebetchi forment deux chaînes de hautes-roches , dont l'une s'étend presque droit à l'Est & court à peu près en ligne parallelle au fleuve Onon ou Saghalian; & c'étoit cette chaîne dont les Molcovites prétendoient faire les limites des deux Empires. L'autre chaîne s'étend au Nord-Est, & c'étoit celle que les Chinois entendoient. Or entre ces deux chaînes il y a une vaste étendue de Pays & plufieurs Rivieres, dont la principale, nommée Oudi, a plufieurs colonies Moscovites sur ses bords. C'est dans cette contrée que se trouvent les plus précieuses zibelines, les renards noirs, & d'autres fourures. C'est aussi dans la Mer qui s'avance entre ces deux chaînes de Montagnes, qu'ils pêchent ces grands poilsons, dont les dents sont plus belles & plus dures que l'ivoire, & dont les Tarrares font beaucoup de cas. Ils en composent des anneaux. qu'ils mettent au pouce droit, pour ne se pas blesser en tirant de l'arc.

Les Tajins répondirent que ce feroit la chaîne des Montagnes de Nossa qui marqueroit les bornes : furquoi les Députés Moscovites se retirerent, en déclarant déclarant qu'il n'y avoit aucune apparence que le Plénipotentiaire leur maître Gerricon. y donnâr jamais fon confentement.

Le 2, s'étant passé fans en recevoir aucune nouvelle, nos Tajins compri- II. Voyage.

rent qu'en exigeant plus qu'ils n'avoient ordre de demander, ils s'exposoient font convoltes au au risque de rompre la négociation & de rerourner sans avoir rien conclu. Conscit des Ta-Ils tinrent confeil, & nous y fumes appellés. Nous leur répondimes nette-jinsment que sans nous mêler de cette affaire & sans aucun dessein de donner norte Leur réponée. avi , nous étions perfuadés que les Moscovites n'y consentiroient pas , parce qu'ii n'avoir pas été question de Nossé lorsqu'on étoit convenu des bornes; & nous ajoutâmes que les Chinois ignoroient apparemment quelle est l'étendue

des terres jusqu'à ces montagnes. Ils futent extrêmement surpris d'entendre qu'il y a plus de mille lieues en droiture, depuis Peking jusqu'aux Montagnes de Nosse; ce qui est vraisemblable suivant la Carre des Moscovites qui nous avoit été communiquée; car, dans le lieu où elles entrent dans la Mer, elles y étoient marquées presqu'au quatre-vingtième degré de latitude septentrionale. Les Tajins prirent le parti de nous engager à retourner chez les Plénipo- Crainte des Ta-

tentiaires, pour renouer la négociation, en propofant que cette étendue de Pays fur parragée entre les deux Couronnes. Ce qui paroiffoir les chagriner beaucoup, c'est que dans leurs idées ces terres leur avoient autresois appartenu. Ils le disoient d'un ton qui devoit faire juger du moins qu'ils en étoient perfuadés.

Propoficion des '.

Nous nous disposions à partir, lorsqu'on vit arriver un Cavalier Moscovite, accompagné de quelques Tartares. Il apportoit un papier, qui contenoit une protestation fort éloquente de la sincerité avec laquelle les Moscovites avoient traité dans cette négociation . & de l'intention qu'ils avoient témoignée de conclure la paix : qu'au reste . comme on leur demandoir des Pays sur lesquels on n'avoir jamais marqué de prétentions dans les Lettres qu'on avoir écrites à leur Empereur ou à ses Ministres, ils prenoient Dieu à témoin qu'ils n'avoient aucun pouvoir. non-seulement pour disposer, mais pour traiter même de ces Pays : qu'ils ne pouvoient donc préter l'oreille à des propositions de cette nature ; mais que pour faire connoître encore mieux la fincerité de leurs intentions, ils étoiene près de consentir que ces terres demeurassent en neutralité, dans la vûe d'en traiter dans la fuite, lorsqu'on auroir pris les instructions & les ordres nécesfaires : que si les Ambassadeurs Chinois persistoient dans leur demande, ils proteftoient à la face du Ciel & de la Terre qu'ils ne seroient pas responsables du sang qui se répandroit dans une guerre qu'ils s'étoient efforcés de finir : que de leur part ils étoient résolus de ne pas attaquer les Chinois . quand même on se sépareroit sans avoir conclu la paix ; mais qu'ils sçauroient se désendre s'ils étoient attaques, & qu'ils comptoient sur la protection de Dieu qui connoissoit la droiture de leurs intentions.

Cette protestation écrite en latin, dont nous expliquâmes le sens, fit sur nos Ambassadeurs rour l'effer que les Moscovites pouvoient desirer. Ils répondirent avec douceur qu'ils avoient comme eux la plus forte inclination pour la paix, & qu'ils y apporteroient toutes les facilités imaginables; mais que le jour érant fort avancé, ils nous enveroient le lendemain au Plénipotentiaire, pour lui demander quelles étoient ses intentions.

Tome VII.

Rrr

GEREILLON. II. Voyage. On s'accord enfin fur les prétrnuons,

Le 3, nous lui portâmes en effet l'article des limites, modifié comme il l'avoit desiré. Il en parut satisfait. On convint que l'article qui concernoit la partie des terres entre les deux chaînes de Montagnes, demeureroit indécis, jusqu'à ce que les deux Empereurs eussent déclaré leut résolution. En entrant dans Nipcheu, nous trouvâmes que les Moscovites avoient environné leurs murs d'une espece d'estacade, formée des poutres, pour empêcher les Tartares d'en-

Le Traité eft dreffé.

trer à cheval dans la Ville. Les quatre jours suivans se passerent encore en éclaircissemens, sur quelques difficultés qui nous obligerent d'aller & de revenir plusieurs fois d'un camp à l'autre. Nos Tajins donnerent les mains à tout , avec d'autant plus d'impatience de finir, que la faison étoit forr avancée. Nous achevâmes de regler la formule du traité. Nous le dressames, l'Interpréte Moscovite & moi , & nous convinmes de la maniere dont il feroit figné, fcellé, & juré par les Ambassadeurs des deux partis. Le 7 sut employé à mettre en latin les deux exemplaires, conçus presque dans les mêmes termes. Toute la différence confistoir en ce que dans l'exemplaire que je dressai pour les Chinois, l'Empereur étoir nommé avant les Grands-Ducs de Moscovie, & nos Tajins avant les Plénipotentiaires; au lieu que dans l'exemplaire des Moscovites on avoit donné le premier rang aux Grands-Ducs & à leurs Ministres. L'exorde étoit conçu dans les rermes fuivans :

Recede du Trai-

- » Par ordre du très-grand Empereur. Song hu-tu., Capitaine des Officiers " de la Garde du Corps, Confeiller d'Etat , & Grand du Palais ; Tong-que-Kang , » Grand du Palais, Kong du premier Ordre, Seigneur d'un des Etendards de " l'Empire & Oncle de l'Empereur ; Lang-tan , Seigneur d'un des Etendards » de l'Empire ; Sapfo, Général des Camps & Armées de l'Empereur fur le Fleuve » Saghalian-ula , & Gouverneur général des Pays circonvoilins ; Lang-tarcha , » Seigneur d'un des Etendards de l'Empire; Ma-la, Grand Enseigne d'un Eien-» dard de l'Empire; Wenta, second Président du Tribunal des affaires étran-
- a geres , &cc. " S'étant assemblés près de Nipcheu , l'an vingt-huitième de Nang-hi , penand la feorième Lune, avec les Grands Ambassadeurs Pléniporentiaires
- " Théodore-Alexiovitz Golowin , Okolnitz , & Lieutenant de Branki , & fes " Compagnons, &c. Nous fommes convenus, par un accord mutuel, des Ar-» ticles suivans, &c.

Les Ambaffa-

Tranc.

Aussi-rôt que nous eûmes achevé d'écrire les exemplaires du Trairé, qui detions s'affent. Panfrivacion du covites se mitent en marche pour se rendre au lieu de l'Assemblée, c'est-àdire, sous une rente qu'on avoit dressée près de Nipcheu. Nos Tajins vinrent à la tête de la plus grande partie de leur cavalerie, environnés de tous les Offieiers & les Mandarins de leur fuire, tous revêtus de leurs habits de cérémonie. C'étoient des vestes de brocard d'or & de soie, avec les dragons de l'Empire. Ils étoient efcortés de plus de quinze cens chevaux, grands & petits étendates déployés, Il n'y manquoit que de bonnes trompettes & des tymbales, Les Plérapotentiaires Moscovites s'étoient fait préceder aussi d'environ deux ou trois cens foldats d'infanterie, dont les tambours, les fifres & les hauthois, mêlés avec les trompettes, les tymbales & les musettes de la cavaletie, formoient un concert des plus agréables.

Les Moscovites mirent lespremiers pied à terre ; & pour faire les honneurs de

Formalites des

leur Pays, ils vinrent quelques pas au-devant des Tajins & les inviterent à Generalen. paffer les premiets. Ils fe placerent tous vis à-vis les uns des autres, fur des 1689. bancs couverts de tapis de Turquie, avec une table feulement entr'eux. Les II-Voyage. deux Jésuites surent assis sur un banc, au bout de la table. Tout le reste des ferment. deux correges se rint debout. Après les civilirés ordinaires, nous commençàmes, dit l'Auteur, à lite à haute voix le Traité de paix, dans les Exemplaires mêmes qui devoient être fignés & scellés. Je lûs d'abord le nôtre à haute voix. Je le donnai à l'Interpréte des Moscovites, qui le lut encore une fois à haute voix, tandis que je lisois le sien tout bas, pour m'assurer de sa conformisé. Cette lecture ne fut pas plûtôt finie, que chacun figna de fon côté & scella les deux Exemplaires qu'il devoit donnet à l'autre Parti; c'est-à-dire, de noire côté un Exemplaire en Tartare & un en Larin ; & du côté des Moscovites , un en Moscovite & l'autre en Larin. Il n'y eut que les Exemplaires Latins qui furent tous deux scellés des sceaux de l'une & de l'autre Narion; après quoi les Ambaifadeurs s'étant levés ensemble. & tenant tous la main sur les Exemplaires. jurerent au nom de leur Maître d'observer fidellement le Traité, & prirent Dieu tout-puillant, Seigneur abfolu de toutes choses, à témoin de la sincerité de leut intentions.

Les Tajins avoient recu de l'Empereur l'ordre exprès de jurer la paix par le Les Chloubin-Dieu des Chrétiens, dans la pensée que rien ne pouvoit avoit plus de force sur tent par le Dieu des Chrétiens. l'esprit des Moscovites pour leut faire observer inviolablement le Traisé. Ils avoient composé une formule de serment, qui mérite d'être ici rapportée,

pout faire connoître mieux leur génie : » La guerre qui a regné entre les Habitans des frontieres des deux Empires de Leur formules. » la Chine & de la Molcovie, & les combats que se sont donnés les deux Parris, » avec affusion de sang & trouble du repos des l'euples, étant tout-à-fait con-» traires à la divine volonté du Ciel, qui est amie de la tranquillité publique : » Nous, Grands Ambassadeurs des deux Empires, avons été envoyés pour dé-» tetminer les bornes des deux Etats, & établir une paix solide & éternelle » entre les deux Nations : ce que Nous avons heureusement exécuté dans les » conferences que nous avons tenues dans la vingtiéme année de Kang-hi , » pendant la septiéme Lune, proche du Bourg de Nipcheu, ayant mar-» qué très-distinctement & mis par écrit les noms des Pays & des lieux où se " touchent les deux Empires, établi des bornes à l'un & à l'autre, & reglé la » maniere dont on traileta désormais les affaires qui pourtont survenir . & » ayant réciproquement reçu l'un de l'autre un Ecrit autensique dans lequel est » contenu le Trairé de paix, & étant convenus de faite graver ledis Traisé avec » tous ses articles, sur des pierres, qui seront placées dans les lieux que nous » avons marqués pour fervir de botnes aux deux Empires, afin que tous ceux » qui patleront par ces lieux en puissent être pleinement informés, & que cette » paix, avec ses conditions, soit inviolablement gatdée à jamais.

" Que si quelqu'un avoit seulement la pensée ou le dessein secret de trans-» gresser ces Atticles de Paix, ou si manquant de patole & de foi il venoit à » les violer par quelqu'interêt particulier, ou formoit le dessein d'exciter de » nouveaux troubles & de rallumer le feu de la guerre, nous prions le Sei-» gneur souverain de toutes choses, qui connoît le fond de nos cœurs, de ne » pas permettre que de telles gens vivent jusqu'à l'age parfait, mais qu'il les - punisse par une mort avancée.

GERBILLOH. 1689. I. Voyage. pas employée.

Nos Tajins avoient dessein de lite cette Formule à genoux, devant une image du Dieu des Chrétiens, & d'adorer l'image en se prosternant jusqu'à terre, suivant leur usage, & de brûlet ensuite la Formule, signée de leur main & scellée du Pentquoi cette sceau des troupes de l'Empereur; mais les Moscovites, à qui nous proposames leur idée, craignant peut-être qu'il ne s'y glifsat quelque superstition, ou du moins ne voulant pas s'astreindre à des pratiques étrangeres, jugetent que chacun devoit juter fuivant ses propres usages. Les Tajins ne firent pas difficulté de renoncer à leur Formule, & se contenterent de faire le même serment que les Moscovites.

On fit enfuite les échanges. Le Plénipotentiaire Moscovite donna ses deux Exemplaires au Chef de nos Ambassadeurs, & le Tajin lui donna les siens; après quoi ils s'embrasserent, au son des Instrumens dont ils étoient accompagnés. Le Plénipotentiaire fit servir audi-tôt une collation à nos Ambassadeurs. Elle confutoir en deux fortes de confuttes l'une, d'écorce de limon, & l'autre d'une espece de gelée ou de corignac, avec du sucre très blanc & très-fin, & deux ou trois fortes de vins d'Europe. La conversation fut continuée long-tems, & l'on se fit des civilités mutuelles sur l'amirié qui venoit d'être établie entre les deux Empires.

Il eft exécuté Lut le champ,

On convint de faire partir incessamment de part & d'autre des Messagers pour Yakfa, avec ordre d'y publier la paix, & d'exécuter l'Atticle qui pottoit que cette Forterelle setoit démolie, & que les Habitans seroient transportés avec tous leurs effets jusques sut les terres de Moscovie. On envoya des Messagers vers l'Habitation qui étoit à l'Orient de la Riviete d'Ergone, pour en faire démolir les maifons & les transporter de l'autre côté de la Riviere. Le Plénipotentiaire Moscovite fit élargir, à notte priére, deux Tartares de Solon, qui étoient depuis longtems prisonniers dans la Forteresse de Nipcheu. Il pria les Tajins de passer quelques jours de plus dans leur camp, pour jouir du plaisir de se voit & goûter les fruits de l'amitié qu'on avoit contractée. Ils lui accorderent un jour, après lequel on ne pensa plus qu'à remonter à cheval. Les Moscovites nous accompagnerent jusqu'à l'extrêmité de l'Habitation, & nous firent conduire ensuite, à la lumiere des flambeaux, jusqu'au bord de la Riviere, tes Ambath- où nos Barques nous attendoient. Nous passames à l'autre bord; mais il fallut

Aussensparente s'y arrêter alfez long-tems, pour attendre que notre suite & une patrie de nos chevaux fullent palles; ce qui ne caufa pas peu d'embarras, parce qu'on fut obligé de faire passet les chevaux à la nâge. Notre camp étoit à deux lieues de Nipcheu. Nous n'y arrivâmes qu'après minuir, extrêmement fatigués; moi fur-tout, qui n'avois rien pris de la journée & qui depuis huit ou dix jours n'avois pas gouté un moment de tepos, parce que nous étions occupés nuit & jout à paffer d'un camp à l'autre, à traduire les Picces des deux Partis, ou à trairer avec les Ambatladeurs. Auth nos foins furent-ils loués dans les deux Cours.

Freffing des M&G. COTHER.

Le 8 au matin, on vit arriver un Député du Plénipotentiaire Moscovire, qui venoit faluer nos Tajins de la part de ce Ministre, & leur offrir des présens. Céroit une horloge fonnante, trois montres, deux vafes de vermeil doré, une lunette d'approche d'environ quatte pieds, un mitoir d'un peu plus d'un pied de haut, & quelques fourrures. Leur valeur, bien appréciée, ne montoit pas. à plus de cinq ou fix cens écus. Encore les pièces étoient-elles si mal dispofees, que ce qu'il y avoit de plus considerable étoit presqu'uniquement pour GERBILLON. le premier des deux Chefs de l'Ambailade. Le second Chef, oncle de l'Empereur, qui étoit revêtu du même pouvoir, en parut extrêmement offense. Mais II. Voyage. nous lui fimes une espece de tépatation, en persuadant au Député de présenter tout aux Ambailadeurs en commun. Ils accepterent le ptésent, après quelques difficultés. Cependant ils prirent entreux la réfolution de ne s'en

rien attribuer & de le réferver pour l'Empereur. Le Plénipotentiaire nous fit inviter à l'aller voir. Nous nous rendîmes chez lui vers le midi. Il nous reçut avec beaucoup de catelles; & passant jusqu'à la Chinois, familiarité, il nous entretint des nouvelles de l'Europe. Il nous promit d'engager les Grands-Dues, ses Maîtres, à reconnoître dans les Jésuites de Moscou les bons offices que nous avions rendus à sa Narion, tant à la Cour de Peking que dans les négociations de Nipcheu. Pendant notre entretien, les Envoyes des Tajins vintent lui offtir aussi des présens. C'étoit une selle en broderie d'or, avec les dragons de l'Empire; deux petites taffes d'or cizelé, fort proprement travaillées; quantité des plus belles pieces de foie de la Chine, de satin, de damas & de brocard d'or. Ce présent avoit bien plus d'apparence & étoit beaucoup plus riche en effet que celui des Moscovites. Il y avoit aussi cont pieces de toile pour les valets des Plénipotentiaires ; cent pour ceux qui avoient servi d'Interprétes en langue Mongole, & dix pieces de soie pour l'Interprére Latin & pour un Ecrivain qui l'avoit fouvent accompagné. Les Envoyés porterent enfuite quelques pieces de foie au Gouverneur de Nipcheu &

Lorsque nous quittâmes le Plénipotentiaire, il nous donna quelques peaux 146'ens faits me de Zibeline &c de Xoulones, avec quelques hermines. Les cursofices de l'Eu- deux Jeneires. tope dont je lui avois fait préfent ne valoient guéres moins que le sien. Nous l'embrassames en nous séparant, De-là nous rendimes notre visite au Gouvetneur de Nipcheu, qui nous donna aussi, à chacun, deux fort belles zibelines. Le Chancelier de l'Ambatlade nous forca d'en accepter chacun une.

au Chancelier de l'Ambailade.

lement revoltés.

Le 9, nous nous mîmes en chemin pour retourner à Peking. Notre ronte Retout des 1 700 n'ayant pas été différente de celle qui nous avoit amenés à Nipcheu, nos obset vations surent en petit nombre. Lorsque nous sumes arrivés le soir au premier camp, deux Officiers Moscovites vintent complimenter les Tajins de la patt du Plénipotentiaire & leur faire des excuses de ce qu'ils n'alloient pas plus loin. Ils n'ofoient s'engaget dans le voisnage des Kalkas, qui s'étoient nouvel-

Le 10, nous fumes obligés de faire un grand tour, pour éviter les boues & les fondrières dont les bois sont remplis. On prit d'abord presqu'à l'Ouest; puis suivant le cours du Saghalian-ula & passant sur les montagnes voilines, nous allames traverser la Riviere de Wenton, qui se trouva beaucoup plus Phosen pre baffe que lorsque nous l'avions passée la premiere fois. Nous ne laissancs pas fonnes non compassée passinge de William d'y perdre trois ou quatre personnes, qui étant tombées de cheval au passage, son furent entraînés pat la rapidité des flots. Cette Riviere va se décharger dans le Saghalian, à trois ou quatre lis du même lieu.

Le 21, quatre Taikis ou Princes Kalkas, parens de Che-ching-han, vinrent au-devant des Tajins & les faluerent de la part de leur Khan, qui s'étoit rendu Kalas. depuis un an tributaite ou vassal de l'Empereur de la Chine. Il avoit embrasse Rrriii

CHEBILLON. 16:00

ce parti, pour se défendre, & des Moscovites, qui s'étoient emparés d'une partie de son Pays, & du Khan des Eluths, qui avoit chasse deux autres Khans Il. Voyage. de sa famille. Ces Taikis donnerent aussi, au nom de l'oncle de leur Empereur. quatre cens quatre-vingt-dix moutons & dix-neuf bœufs, pour nos foldats. Ils offrirent des chevaux à nos Tajins, qui les refuserent, se contentant d'aecepter ee qui étoir pour les foldats, dont ils tendirent même la valeur en pieces de foie & de toile, en rhé, &c. Ils apprirent avec beaucoup de joie que la paix étoit conclue avec les Moscovites, parce qu'ils esperoient d'obtenir, par la médiation de Sa Majesté, un bon accommodement pour eux-mêmes avec cette Nation.

Vider one Cheelant, can rend au. Ambalia

Le 23 & le 24, plusieurs de ces Princes Kalkas vinrent rendre les mêmes devoirs à nos Ambalfadeurs. Le 25, on vir paroitre Che Ching-Han, qui vint lui-même, accompagné de plutieurs Taikis de sa Maison, avec un cortege d'environ trente personnes. Les Tajins, avertis de son arrivée, s'étoient a lemblés dans la Tente de Kiu-kieu pour l'y recevoir. Tous ses gens , & les Taikis mêmes, mirent pied à terre en entrant dans le Quaran, c'est-àdire dans le cercle des Tentes, qui étoit formé par les foldats de chaque Etendart. Pour lui , s'avançant à Cheval , il ne descendit qu'au milieu du Quaran. Nos Tajins qui l'avoient envoyé recevoir, allerent au-devant de lui jusqu'à l'endroit où il mit pied à terre. Ils le placerent feul au haut bout de la Tente, & se rangerent au-dessous de lui , tous d'un côté , vis-à-vis les Taikis , qui s'asfirent de l'autre.

l'imre de ce E ant.

Le Khan étoit un jeune homme d'environ vingt ans , & d'un assez beau visage pour un Tartare. Il étoit vétu comme les Taikis, d'une velle de Brocard d'ot de la Chine, bordée de peaux noires : ses bottes étoient de satin; & son bonnet d'une fourrure d'une espece de Renard blanc un peu cendré, Il parla peu, & ne mangea presque rien, mais ses gens firent honneur à la collation par leur appetit; & se gardant bien d'en rien laisser, ils remplirent des restes une espece de bourse qu'ils portent toujours penduë à leur ceinture.

MilitaNe étal des no less.

Les Officiers du Khan s'entretinrent, avec nos Amballadeurs, des affaires de leur Empire. Ils en déplorerent le miférable érat; sur tout l'infortune des deux Empereuts de la race de Che-Ching-Han, qui avoient été chasses de leurs Terres par le Khan de Eluths, & téduits à la nécessité de chercher un azile sur celles de la Chine, après avoir perdu leurs Troupeaux, qui font leur unique richeile. De plutieurs Taikis qui leur étoient foumis, les uns s'étoient rendus Tributaires des Moscovites, les autres de l'Empereur de la Chine. Enfin les deux Khans, défaits pat un Prince Tartare, dont l'armée n'étoit que de fept à huit mille Chevaux, avoient été forcés de s'affujetir eux-mêmes à payer le Tribut aux Chinois. Le troitième, Pere de Che-Ching-Han, qui tenoit fa petite Cour à soixante-dix ou quatre-vingt lieues de l'endroit où nous avions passe la riviere de Kerlon, n'avoit pas plutôt appeis la ruine des deux autres, que prenant la fuite du côté de l'Eft, il étoit venu se réfugier à une journée ou deux du lieu où nous étions campés dans un autre voyage. Il avoit envoyé quelques-uns de ses gens au Monarque de la Chine, pour implorer sa proteetion & se rendre son Vassal. Mais étant mort peu après, son fils en avoit donné avis à la Cour de Peking, en faifant demander l'investiture de la Dignité de Khan. Il avoit obtenu facilement cette grace, & Sa Majesté Impériale avoit envoyé Ou-lau-ya, fecond Préfident du Tribunal des affaires étrangeres, & GERRILLONl'un de nos Taiins, pour lui accorder ce qu'il demandoit.

Ce jeune Khan étoir encore fi éloigné d'avoir rétabli fa fortune, qu'il ne put 11. Voyage. offeir à chacun de nos Ambatladeurs qu'un Chameau, un Cheval & un Breuf. Milere du joune Il donna, pour les soldats, cinquante Moutons, qui n'étoient pas suffisans Khanpour un seul repas. Dans sa misere, il pria les Tajins d'employer leur crédir en sa faveur auprès de l'Empereur leur Maître, & de l'engager à ménager sa Paix, tant avec les Moscovites qu'avec le Klian des Eluths. Ils lui promitent d'en parler à l'Empereur; mais ils l'exhorterent enfuite, lui & fes gens, à rètablir quelque ordre parmi eux. En effet, on n'y connoilloit plus de punitions ni de récompenses. Chacun vivoit à ton gré, sans vouloir s'affujettir à l'autorité d'aucune loi. Les plus forts opprimoient les plus foibles, voloient impunément, & ne se crovoient pas lies par les plus saintes prometles. » Il arrivera nécelsai-» rement, leur dirent nos Tajins, que vous nous dérruirez les uns les autres, ou

» que vous serez bien-tôt detruits par vos voisins ». Après leur visite, la Tente de Kin-kieu demeura tellement infectée de leur puanteur, que nous fumes obligés d'en fortir pour aller prendre l'air,

Le 26, Sofan-lau-ya & Ou-lau-ya, prirent la poste, pour se rendre en Deve des Amdiligence auprès de Sa Majesté Impériale, qui avoit du partir de Peking quatre jours auparavant & venir chaffer le Cerf dans les montagnes qui sont per de l'Impie au-delà de la grande muraille, c'est-à-dire, dans le même lieu où nous l'étions sous. alles rrouver l'année précedente. Ce Monarque avoit ordonné, avant notre dipart, que si le succès de notre Négociation répondoit à ses espérances, ces deux Ambassadeurs prissent la poste en arrivant aux limites de l'Empire.

Il étoit parti fort tard pour la chasse, parce que l'Impétatrice étant morte Mon de l'imp d'une fausse couche le 14 d'Août, le deuil avoit duré vingt-sept jours suivant pétatique l'ulage. Cette Princesse étoit fille du frere de Kin-kieu, & couline germaine de l'Empereur, qui l'aimoit tendrement. Elle n'avoit été déclarée Impératrice qu'un peu ayant fa mort, quoi qu'auparayant elle en eût reçu presque tous les honneurs, & qu'elle fut la premiere des trois Reines. On prétendoit que l'Empereur follicité d'en nommer une par fon Ayeule & par tous les Tribunaux de l'Empire, s'en étoit défendu longrems, parce que deux Impératrices précèdentes étant mortes en couche l'une après l'autre, il croyoit cette dignité fatale à celles qui en étoient revêtues.

Che-Ching-Han continua quelque tems de nous accompagner à Cheval; & lursqu'il nous eut quittés, nos Tajins se séparerent, & nous demeurâmes avec Kiu-kieu feul. Quoique nous euflions tenu le même chemin par lequel nous Combienti via étions allés à Nipcheu, nos équipages avoient boaucoup plus souffert au retour. [250 tous a board Outre que les Chameaux & les Chevaux s'étoient extrêmement affoiblis à Nipcheu, parce qu'ils n'y avoient pas eu de bons pâturâges, furtout les Chameaux, qui maigriffent dans les lieux où ils ac trouvent pas de falpêtre, nous n'aviors presque pas trouvé de bonne herbe depuis la petite riviere de Dorchi, & la bonne cau avoir encore été plus rare. La plûpart des mares s'étoient sechées faute de pluve. L'herbe même étoit si seche qu'on avoit été obligé de laisses en chemin une infinité de Chevaux & de Chameaux, qui n'étoient plus capables de marcher. Les Kalkas en avoient auffi volé plusieurs. Auffi nos Ambasfadeurs firent-ils diftribuer aux Cavaliers & aux Officiers tous les Chevaux que

GERBILION, 1689. Il.Voyage. l'Empereur avoir envoyés, pour s'en fervir dans le befoin, & tout ce qui reftoit de foye, de toile, & de thé, &c. pour faire des échanges avec les Tarrarer du Pays contre des Chameaux & des Chevaux, qu'ils nous amenoient tous les jours en grand nombre; à condition néammoins que chacun rendroit à Péking, les Chevaux. Es pieces de fore, les toiles, &c. en nautre ou en arrent.

On rentre for les terres de l'Empire-

Le 12, nous tentrâmes fur les terres de l'Empire 8 nous pafaimeile Caru, c'éd-à-dire le himires, où nous reprimeils gens, les Chevaux 8 les Chameaux que nous y avions laifles. Nous les trouvimes en bon état, parce que ces terre non fort propores à engraiffle les Réhiaux. Un Talki KARs vint falter Kin-kira. Il étoit accompagné de deux ou trois autres Talkis Mongols, qui avoient corde de l'Empercut d'éclorter un convoi de vives pour norré equipage. Un de ces Talkis écoit Guseou, c'eft-à-dire, marié à la fille d'un Regule de Peking. Un autre écoit fils de Cardinárieure, un des plus puiflans Regules Mongols qui font foumis à l'Empereur, & le plus voifin de Peking, car ses tetres évien-deux indou'l Kar-ne kisia.

Vifice d'un Lama & ton tidicule Préfets.

Le 28, en arrivant au Camp, nous trouvâmes un Lana, qui venoit faluer Kiu-kieu. Il étoit Envoyé d'un des premiers Lamas, frere du premier des trois Khans Kalkas. Avec quelque respect qu'il parlat de son Maître, on ne lui fit pas un accueil aussi favorable qu'il s'y attendoit. Kiu-kieu ne voulut pas recevoir je ne sçais quel petit paquet, d'une certaine poudre que nous primes pour de la cendre de quelque chose qui avoit servi au grand Lama, ou peut-être même de ses excrémens pulvérises, dont les Mongols sont si grands cas, qu'ils les portent suspendus à leur col dans de petits sachets, comme des Reliques précieuses, & capables de les préserver ou de les guérir de toutes sortes de maladies. Il portoit cette poudre enfermée dans un petit paquet de papier fort blanc, qui étoit proprement enveloppé dans une grande écharpe de taffetas. Kiu-kieu lui dit que les Tartares Mancheous n'ayant aucun usage à faire de ce présent, il n'osoit le recevoir. Ensuite il le congédia sans aucune marque d'estime. Cependant lorsqu'il sçut que ce Lama désiroit un peu de riz, parce qu'étant cassé de vieillesse, il ne mangeoit pas facilement de la viande, il lui en fit donner libéralement.

Plaines d'Une. g ser & de Chariparaun.

Le premier jour d'O'Dobre, nous campinnes dans la Plaine d'Uneques, fait le bord de la petite rivèree de Thikin; le 1, dans une grande Plaine, nommée Chariparian, fur le bord de la même rivèree; le 4, dans let montagnes que nous avions paffees le premier de Juillet; le 5, au-delà de la fource du Thikir. dans une Plaine notaine Se une Enga çapable d'abreuver les Belthaux. Allez proche, on voyoit, entre des hauteurs, quelques Plns difeperlés.

Le 6, nous quitrâmes le chemin par lequel nous étions venus, environ dix lis au dellus du lieu où l'on devoir camper. Nous paísàmes & repaísàmes une getter riviere, fur les bords de laquelle nous avions campé le 18 de Juin. Ll, nous laifsàmes à l'Oueft notre ancien chemin, pour prendre la route du Mont-Pecha.

Le 7, qui fat un jour fort froid, parce qu'il avoit négé deux heures avant Le lever du foleit, on fit foixante lis ; quatante au Sud-Eft & vingr prefiqu'il l'Eft. Nous entràmes dans des montagnes, dont la plupart font nues & fiériles, Quelques-unes font couvertes de Pins. Les vallées & les gorges offren de fort bons pâtruages, parties de l'acception de la contraction de la contr

Storeth Google

## DES VOYAGES, LIV. IV.

pliarages, dont la verduer nous frigger que le froid by a voir pas été fi grand Grassition, que dant les lieux où nous a voiron pallé depuis nour depart, de 6 not touts les combens de froieux jeunies de deflechées par la gelée. En effect nous oblevaimes qu'il 11. Voyage. n'étoir pas nombe de nége dants la plupart des gorges, mi même fuir les monagnes. Promyeidées voisines, jusques vers le lieu où l'onafile le camp, qui fut dans une vallée ar la golée. Jeunifes de ces montagnes de profée d'un ruilléeux, a vivingt ils de l'entrée de ces montagnes.

En artivant au camp, nous reçúmes un Courtier de Sofan Lus-ya, qui tenchoir compre à Kin-Liux de l'accuell qu'il avoir ençu de l'Empereur, & de la fanta-pafarisfaction que Sa Majelfé avoir rémoignée du fucets de leur Négociarion. Il nous écritoire altiful in Biller, par lequel il nous apprencia qu'il avoir fair connoire à l'Empereur combien nous avions contribué à faire conclure la pair aux conditions que Sa Majelfé avoir défrécts. Il ajountier que ce Monarque avoir

beaucoup loué nos fervices.

Le 8, on sir Gulement quarante-deux lis, à peu près entre l'Eft & le Sud-Eft, ouigiurs d'ann les montagnes, en fluivant une vallée où coule un grox quifeau dont l'eau eft excellente & fort claire. Les montagnes qui la bordent font plupart clarapées & couvertes d'arbete & de rochers. La vallée s'étatgir en quelques endroits & forme des Plaines agréables. Le terroit paroit bon & capable de culture, quoiqu'il n'e nei arqu'une petite partie de cutirivé. On y trouve partour d'excellens pâtuages. Vers la fin du chemin, nous courâmes tout d'un coup as Sud-Oueft, pour altec ramper au-del d'une petite ryiere, dans laquelle nos gens pècherent une bonne quantiré de petits poilitons affez femblables à cleui que nous nommon Vandoife. Cette riviere a fon cour du Sud-Oueft au Nord-Oueft. Elle ferpente & rournoie beaucoup; ce qui ne l'empêche pas de couler avec affez de rajdité.

Le 9, on fit foisante-neuf lis, presque droit au Sud, mais quesquession present, cause peu à l'Ets dans les montagnes. Pendant les trente premiers lis, nous suivimes « Faisans, une vallée à peu près semblable à celle du jour précédent, arrostée d'un gros ruisseau, diversinice par desarbres, & plaine de Perdits, de Cailles & de Faisans. Après avoit fait nevrone ninquante lis, nous tourinness un peu à l'Eth, pour suivre une autre vallée, a rroste aussi d'un ruisseau, mais qui étoit à sec à plaifeurs endoris. On campa près d'un autre ruisseau, o die foutrage étois fort

bon, aux environs des montagnes.

Le 10, nous fines foisame- dax lis ; quarante jufqu'an pied du Mont Pecha, Mont Pecha, Sa que les Mongols nomment dans leur Langue Hanar Tabahan, B & te refte à buerné la serapalfet cette monagne, sou plûtôt ces amas de monagues, dont quelque-sunes font for thautes & couveries de Pins. Ce lieu elf fameur parmi les Taxtares, qui le regardent comme un des plus élevés qu'il y aix au monde. Il en fort pluficurs tivièrers, quion clien con a l'Drient, à l'Occident, a Nord & au Midis. Cett peut-être cette grande élevation qui y rend le froid excellif. On affure qu'il i y trouve de la glacen routermas. Nous en vimes, de l'épailleur du noige, dans trots petit ne dérvoir de cui a le conse n'unes, de l'épailleur du noige, dans trots petit ne dérvoir de cui a le conse n'unes, de l'épailleur du noige, dans trots petit ne dérvoir de l'entre la pripar des a bres de ce monagne étoient de la monagne du céc du Nord. La pilipar des a bres de ce monagne étoient de la monagne du céc du Nord. La pilipar des a bres de ce monagne r'eff pas raude à montre du côt du Nord. La proit nous la passimen; mais elle left beau-coup du céc du Nord. La par lon nous la passimen; mais elle left beau-coup du céc du Nord. La par lon nous la passimen; mais elle left beau-coup du céc du Nord. La par lon nous la passimen; mais elle left beau-coup du céc du Nord.

Dounda Google

GERBILLON. 1689.

grand chemin pour les chaifes roulantes des Reines, qui le suivent quelquesois dans ses chasses. Après avoir descendu cette montagne, nous allames camper à fept ou huit lis du pied, dans une gorge d'autres montagnes, près d'un gros II. Voyage. ruisseau qui prend sa source au mont Pecha. Ces lieux sont remplis de Faisans

& de Chevreiils. Le 11, on fit d'abord foixante lis, à peu près au Sud-Est, dans la vallée où nous avions campé. Elle est toujours artosce du même ruisseau, qui en reçoit

& mmerales.

plusieurs aurres. Les montagnes des deux côtés ne sont pas sort couvertes de bois, ni d'une grande hauteur; mais elles font affez escarpées. Les Faifans & Eur chaudes les Lievres s'offrent en abondance dans la vallée. Nous passames devant plufieurs fources d'eau chaude, fort celebtes parmi les Tartares, qui y viennent prendre les bains, ou qui en viennent boire dans leurs maladies. J'examinai ces fources, qui font en grand nombre au milieu de la vallée. Elles forment un affez gros ruiffeau. Je mis les mains dans plufieurs ; mais la chaleur en étoit fi vive, que je sus obligé de les retirer aussi-rôt. L'eau en étoit fort claire. On voyoit seulement quelques sosses creuses & couvertes de branches d'arbres, pour y prendre les bains.

Kin-kieu apl'Imperatrice fa

Ce fut en fortant de cette vallée que Kiu-kieu reçut la premiere nouvelle de la mort de l'Impératrice fa niece, dont on avoit pris foin jusqu'alors de lui dérober la connoillance. Il se mit à pleurer & à gémir à haute voix, suivant l'usage des Chinois & des Tartares. Ensuite il conrinua sa route avec nous, jusqu'à la premiere poste, & la prit aussi-rôt, pour se rendre le même jour auvrès de l'Empereur, qui n'étoit plus qu'à foixante lis de nous. Comme rien ne nous obligeoit à faire la même diligence, nous campâmes près de la poste, sur le bord d'un beau ruisseau.

Le 11, nous fimes d'abord environ dix lis à l'Ouest, jusqu'à une petite Plaine où le fils aîné de l'Empereur étoit venu camper, pour aller à l'appel du Cetf. Cette Plaine est au pied d'une montagne que les gens du Pays nomment Tayn. Nous tournames ensuite droit au Sud, pour les cinquante lis qui nous

restoient jusqu'au camp de l'Empereur.

Farcur PEmperent accur'e aux mou-PLS.

Sa Majeste avoit reçu Kiu-hieu, le jour précédent, avec de grands témoignages de bonté. Elle lui avoit dit qu'elle n'ignoroit pas les fatigues que nous avions effuyées; qu'elle étoit fort satisfaite du succès de la négociation . & qu'elle vouloit en donner des marques publiques au passage des Troupes. En effet, elle avoit ordonné qu'on leur distribuar des Lœufs, des Moutons, de la chair des Cerfs qu'elle avoit tués à la Chasse, du Vin, du Beurre, & des Chevaux, pour ceux qui en manquoient; ce qui fut exécuté ponétuellement.

A notre arrivée, les Troupes qui nous avoient suivis dans le voyage, se rangerent avec nous fur le chemin où l'Empereur devoir passer en revenant de la chasse. Kiu kieu se mit à leur tête. Sa Majesté ne pouvant distinguer personne, parce que la nuit étoit obscure, demanda qui nous étions. Kiu-hieu l'en informa. Elle voulut sçavoir si tour le monde étoit en bonne santé. Ensuite nous allames le remercier, en faifant les neuf inclinarions ordinaires vis-à-vis la porte de sa tente. Elle envoya plusieurs plats aux Officiers & aux Mandarins de l'Ambassade.

Nous allames , le Pere Perevra & moi , demander en particulier des nouvel-

les de la fanté de l'Empereur & recevoir ses Ordres. Comme il étoit fortrard, GERBILLON, & que-Sa Majesté devoit aller le lendemain avant le jour à l'appel du Cerf, nous ne pumes le voir ; mais elle nous fit dire publiquement qu'elle se portoit bien , 11. Voyage, qu'elle sçavoit que nous avions beaucoup souffert, & que c'étoit par nos soins Satisfathon qu'il & notre diligence que la Négociation de la Paix avoit réulli ; qu'au reste nous ferices de l'Aupouvions nous aller repofer à Peking, avec Kiu-hieu, qui devoit partir le len- teur. demain & laitler le Commandement des Trouppes au Lieutenant Genéral des Armées de l'Empire.

Le 13, nous primes la route de Peking avec Kiu-kieu. On fit environ qua- L'Auteur resourtre-vingt dix lis, prefque droit au Sud; enfuire, rournant à l'Ouest, nous simes ne à l'ekmg. environ dix lis, pour aller coucher dans un Village qui appartenoir à un Régule. Tour ce Pays, depuis le Mont Pecha, n'avoit fait cette année presqu'aucune recolte. La féchereffe avoit été si grande, qu'elle avoir tari presque toutes les rivieres. Depuis plus d'un an , il n'étoir pas tombé affez de pluie pour pénetrer

la terre à deux pouces.

Le 16 on repalla la grande muraille, & rentrant à la Chine par Ku-pe-keu, on arriva le foir dans une petite Forteretse, à quarante lis de Che-hia. Enfin

nous arrivâmes heureufement à Peking le 18.

L'Empereur y étant revenu le 22, nous nous rendîmes au Palais. Sa Ma- Les Jéfuites font jesté avoit ordonné à un des Eunuques de sa chambre de nous attendre, avec kur cour à l'Em-Chau-lau-ya, qui éroit fort incommodé, & de nous dire qu'elle n'ignoroit pas combien nous avions contribué aux négociations de la paix, pour la faire réuffir fujvant ses intentions; mais qu'elle vouloit êrre informée par nous-mêmes des détails, des circonstances & des difficultés que nous avions eues à surmonter. Nous répondimes que nous avions suivi simplement les ordres de Sa Majesté, avec de justes efforts pour remplir notre devoir. On nous donna du rhé à la Tartare. Enfuire ce Monarque nous fit dire qu'il nous avoit destiné à chacun notre portion de la chair des cerss qu'il avoit tués à la chasse : Sur quoi il faut remarquer que c'est l'usage des Tarrares, de sécher au soleil la viande de toutes fortes d'animaux, pour la garantir de la pourriture; & cette viande fait la principale nourriture des gens du commun à la campagne.

Le 24, l'Empereur alla faire les oblations qui font en usage pour les Morts, devant le corps de l'Impératrice, qui étoir en dépôt dans une maison de plaisan-

ce hors de la Ville.

Compliment

Le 4, nous allâmes demander, au Palais, des nouvelles de la fanté de l'Empereur, parce que nos Aftronômes avoient remarque qu'il avoit perdu dans une sutre de son embonpoint, lorsqu'ils étoient allés lui présenter un Mémoire sur occasion, l'Eclypse de Lune qui devoit arriver dans le couts du mois. Sa Majesté reçut fort bien notre compliment, & nous fit entrer dans le même fallon où nous avions déja paru deux fois en sa préfence. Là, on vint nous dire de sa part que s'il paroissoit quelque changement sur son visage, il n'en falloir pas être surpris ; que la fécherelle avoir été fort grande cette année , & que par conféquent le Peuple fouffrant beaucoup, la mifere publique ne pouvoit manquer de lui causer du chagrin. L'Eunuque qui nous apporta cette réponse, ajoura que Sa regoirent de ce Majesté avoit appris que j'avois fait d'assez grands progrès dans la langue Tartare . & qu'elle vouloit en scavoir la verité. Je répondis qu'effectivement j'avois commencé à l'apprendre. Comme on m'interrogeoit dans cette langue,

Sffii

II.Voyage.

GENBILLON, je fus obligé de l'employer aussi pour mes réponses; ce qui érant aussi-tôt rapporté à l'Empereur, il nous envoya sur le champ quelques viandes de sa table, dans des porcelaines rrès-fines, jaunes en dehors & blanches en dedans. On me dit que Sa Majesté destroit que je la remercialle en Tartare. J'executai fes ordres.

Lorsqu'on lui eut porté ma réponse, elle me fit demander quelle sorte de Livres j'avois lus; si je les entendois aisement, & si j'étois celui qui s'étoit offert d'aller à Ula pour y apprendre plus facilement le Tartare. Je répondis que s'il plaisoit à Sa Majesté de m'y envoyer, j'étois ptêt à partir, & pour tout autre lieu du Monde où elle auroit besoin de messervices. On nous dir, en nous congédiant, que ce Monarque nous envoyeroit incessamment de la chair de

l'Empercur.

cerf, qu'il nous avoit fait garder de sa chasse. Le 17, nous allames au Palais, pour demander si Sa Majesté desiroit que nous la suivissions lorsqu'elle iroit aux obsegues de l'Impératrice. On nous repondit qu'il n'étoir pas nécessaire. Nous présentaines à l'Empereur quatre peaux de renard noir, que le Plénipotentiaire de Moscovie nous avoit données à Nipcheu. Elles furent reçues agréablement. Comme ce sont les plus cheres & les plus précieuses fourtures qui se voient à Peking, il n'est permis à perfonne d'en porter, à moins qu'on ne les ait reçues de l'Empereur même. Sa Majesté nous fit présent, le même jour, de deux paniers de viande, des cerfs

Affiction de ce

qu'il avoit tués dans sa derniere chaile. Le 12, l'Empereur, suivi de toute sa Cour, assista aux obseques de l'Impératrice, qui se firent dans le lieu qu'il avoit choisi pour sa sépulture, où l'on avoit déja enterré deux Impétatrices ses femmes, mortes successivement, & l'Impérattice sa grand-mere. Ce Monarque témoigna une extrême affliction de la mort de sa derniere femme. Il alloit, une ou deux fois chaque jour, pleurer ptès de son corps. Il y demeuroit plusieurs heures. Tous les Grands de sa Cour y alloient aussi par son ordre. Peu de jours après la mort de cette Princesse, il avoit envoyé à son pere tout ce qu'elle avoit laisse de bijoux. Quelques Flatteurs lui ayant rapporté que quatre Gentilshommes de la chambre étoient à manger ensemble & à se divertir pendant qu'il se livroit à sa tristesse, il les sit châtjer à la maniere des Tattares; & ne se botnant point à les chasser de sa présence, il étendit son ressent jusques sur leurs peres, qu'il priva aussi de leurs Charges & qu'il obligea de faire de grands frais pour nourrir des Eunuques à leurs dépens. C'est une infamie, disoit-il, que mes propres domestiques, gens que je traite avec trop de bonté & d'houneur, marquent si peu de sensibilité pour mon affliction, & qu'ils se réjouissent tandis que je suis accablé de douleur.

Comete observée Par l'Asteur.

Le 11 Décembre on commença, vers les cinq heures & demie du marin, à découvrir , de dessus l'Observatoire de Peking , une Comete au Sud-Est. On ne vit d'abord qu'environ dix à douze pieds de sa queue, qui paroissoir de la latgeur d'un pied. Elle se terminoit presqu'immédiatement au-dessous de trois Etoiles qui font un triangle isocéle dans le repli de la queue de l'Hydre. De-là elle s'étendoit vers le Centaure, & passoit sur les deux Etoiles de l'épaule droite. Comme le reste étoir encore caché, on ne put en voir la tête, ni juger de sa véritable grandeur. Elle continua de paroître le 21, & l'on remarqua que son mouvement la portoit vers le Sud-Ouest. Le 18, j'allai l'observer sur une des Tours de notre Eglife, vers les fix heures. On voyoit, à l'horizon, envi-

ron deux brasses de sa queue, qui paroissoir large d'un pied. Le 14, ayant continue mes observarions, je remarquai que la Comete s'avancoir fort vire au Sud-Ouest, & qu'elle s'éloignoir considérablement. Son 11. Voyage. éclar diminuoir. Elle commençoit même à s'effacer. En mesurant son mouvement. à l'Observatoire, on trouva qu'elle s'éroit avancée vers le Sud-Ouest d'en-

GERRILLON. 1689.

viron un dégré & demi dans l'espace de vingt-quatre heures. Ce jour même, l'Empereur rentra dans Peking, après s'être amufé à la chaffe de l'oiseau en revenant des obseques de l'Imperatrice. Nous nous rendimes au Palais, suivant l'usage, pour nous informer de sa sanré. Il nous sit faire diverses questions touchant la Comere, sur laquelle le Tribunal des Mathéma-

tiques venoir de donner un Mémoire.

Le 24. la Comere cessa presqu'enriérement de paroître, à cause des vapeurs Disparition de qui s'élevoient à l'horizon, & parce qu'elle étoir déja fort éloignée. On ne la Comete. laiffa pas de l'observer encore quatre ou cinq jours à l'Observatoire, d'où l'on ne diffinguoit plus qu'à peine la lueur de sa queue. On ne vir pas sa tête, qui étoir encore dans les rayons du Soleil lorsque sa queue dispatur rout-

Le 31, l'Empereur revint d'un parc qui se nomme en Chinois, Hai-tle, où Parc de Hal-tie. il éroit allé prendre le divertissement de la chasse depuis douze ou quinze jours. Ce Parc est rempli de cerfs, de chevreuils, de liévres, de Faisans, &cc.

Le premier jour de l'année 1690, nous nous rendîmes dès le matin au Palais, pour demander, suivant l'usage, des nouvelles de la sanré de l'Empereur, qui nous fir donner du thé donr il use lui-même. Il nous fir faire plusieurs questions sur quelques remedes, particulièrement sur les caureres, c'est-à-dire, fur la maniere dont on les applique en Europe, & pour quelle forte de maladie.

Le 5, nous fumes appelles au Palais, le Pere Pereyra & moi, de la part du L'Auteur est Tribunal du Grand-Maître de la Maison Impériale, pour recevoir ce que Sa appelle au Palais Majesté avoit ordonné qu'on nous remît de la part, en considération des qua-présent. tre peaux de renard noir que nous avions eu l'honneur de lui offrir. Ce présent de Sa Majesté consistoir en dix pieces de soie, de sarin & de damas, que les Officiers des magalins du Palais nous apporterent. Nous allames en remercier l'Empereur avec les cérémonies ordinaires.

Le 10, un des Genrilshommes de la Chambre Impériale vint nous avertir, L'Empenur dede la part de Sa Majesté, de nous rendre le lendemain au Palais, pour lui ex- mande aux 36pliquer l'ulage des instrumens de Marhématique que nos Peres lui avoient pré- tion des instrusenrés en divers tems, ou qu'ils lui avoienr fair faire à l'imitation de ceux de mens de Mathél'Europe. Le messager ajouta que l'intension de Sa Majesté éroir que je parlasse en Tarrare, & que lorsque je ne pourrois m'expliquer bien en cerre langue, le Pere Pereyra parlat en Chinois. On nous permetroit aussi d'amener un des trois aurres Peres. Nous obéîmes le 15 à cet ordre. Nous fumes introduits dans un des appartemens de l'Empereur, nommé Yang-sin-nien, où travaillenr une partie des plus habiles Artistes, tels que les Peintres, les Tourneurs, les Or-févres, les Ouvriers en cuivre, &c. On nous y fir voir les instrumens de Mathématique, que Sa Majesté avoir fair placer dans des boëtes de carton assez propres. Il n'y avoir pas d'instrumens forr considérables. C'éroit quelques compas de proportion, presque tous imparfaits; plusieurs compas ordinaires, grands & petits, de plusieurs sortes ; quelques équerres & d'aurres Regles géo-

Sffij

GEERILLON. 1690.

metriques ; un cercle divifé, d'environ un demi-pied de diamettre, avec fes pinnules. Tout nous parut allez groffier, & fort éloigné de la propreté & de la II. Voyage, justesse des instrumens que nous avions apportés. Les Officiers de l'Empereur, qui les avoient vus, en convintent eux-mêmes. Sa Majesté nous fit dite d'examiner ces instrumens & leurs usages, pour lui en donner le lendemain l'explication. Elle nous donna ordre aussi d'apporter ceux que nous avions au College, propres à mesurer les élévations & les distances des lieux, & à prendre les distances des Etoiles.

où ils fout con-

Le 16, nous fumes conduits au même appartement, qui consiste en un corps de logis à deux aîles. Il est tourné droit au Sud. & composé d'une falle, avecdeux grands cabinets, c'est-à-dite, un de chaque côté. Sur le devant de la falle est une galerie, d'environ quinze pieds de large, qui n'est foutenue que par de groffes colomnes de bois, avec une charpenterie peinte & enrichie desculpture & de dorure, mais sans plat-fond, pavée de grands carreaux de brique, qu'on a foin de frottet & de rendre auffi claits que le marbre. La falle n'est pas fort magnifique. Au milieu s'offre une estrade, d'un pied de hauteur, fur laquelle est un tapis de pied, assez semblable à nos tapis de Turquie, mais fort commun, quoiqu'orné de grands dragons. Le trône de l'Empereur, qui n'est proprement qu'une grande chaise à bras, de bois doré, est au fond de cette estrade. Le lambris de la salle est doré & peint, mais sans magnificence recherchée. Au milieu du lambris est un dragon en sculpture, qui tient un globe fuspendu à sa gauche. Des deux côtés, la salle communique à de grandes chambres, qui peuvent avoir chacune trente pieds en quarré. Celle de la gauche en entrant étoit pleine d'ouvriers, e'est-à-dire de Peintres, de Graveurs & de Vernisseurs. Il y avoit beaucoup de Livres dans des armoires fort simples.

Chambre rem plu de equivites

L'autre chambre est celle où l'Empereur s'atrête ordinairement lorsqu'il vient dans cette espece de laboratoire. Elle est néanmoins fort simple, sans peinture, sans dorure & sans tapisserie. Les murailles ne sont revêtues que de papier blanc. Sur le devant, du côté du Sud, est une estrade, haute d'environ un pied & demi, qui s'étend d'un bout de la chambre à l'autre, & qui n'est couverte que d'un tapis de laine blanche fort commune. Un matelas, couvert de fatin noir, est le trône où s'assied l'Empereur, avec une espece de chever pour s'appuyer. A côté, on voit une petite table de bois vernissé, haute d'un pied, sur laquelle est l'éctitoire de Sa Majesté, avec quelques livres, une cassolette, & des pastilles en poudre sur un perit tabouret. La cassolette est composée d'un mélange de niétaux estimés à la Chine, quoique la plus grande partie ne soit que de cuivre; mais cette espece de cuivre est fort ancien & fort rare. On avoit placé, près du lieu par lequel Sa Majesté passoit, quelques-uns des fruits de cire que nous lui avions présentés en artivant à Peking.

Outre les Livres Chinois qu'on voyoit dans une armoire, cette chambte étoit ornée de plusieurs tables, chargées de bijoux & de ratetés, de toutes sortes de petites coupes d'agathe de diverses couleurs, de potphite & d'autres pierres précieuses, de petits ouvrages d'ambre, jusqu'à des noix percées à jour avec beaucoup d'art. J'y vis aussi la plûpart des cachets de Sa Majesté, qui sont tous dans un petit coffre de damas jaune. Il y en avoit de toutes les façons & de toutes les grosseurs, les uns d'agathe, les autres de porphite, quelques-uns de jaspe, d'autres de cristal de roche. Tous ces cachets ne sont gravés que de

Carbets de Sa stale.

leitres, la plupart Chinoifes. J'en vis seulement un grand, qui étoit dans les GIRBILLON, deux langues. On y lifoir en Tarrare : Outcho Coro Tche Tchenneakow Jabonny Parpei : ce qui fignifie , Le Joyau ou le Sceau des actions grandes , étendues & fans bornes. Sur que ques-uns, il y avoit ausit une espece de catiouche, setmé par deux dragons, qui renfermotent la lettre du sceau.

Dans la meme chambre étoit un attelier d'ouvriers, qui travailloient en car-

ton, & qui font ces ouvrages avec une propreté qui surprend.

L'Empereur nous envoya plusteurs mets de sa table. Ensuite il nous fit appeller dans l'appartement où nous l'avions vu la premiere fois qu'il nous avoit l'Empereur avec donné audience. Ce lieu se nomme Kien-tsing-hong. Il ressemble au Yang-tsintien ; mais il y regne plus de propre: . C'est la résidence ordinaire du Monarque, qui étott alors dans une chambre, à droite de la falle, & remplie de Livres placés & rangés dans des armoires qui n'étotent couvertes que d'un crèpe violet. L'Empereur nous demanda si nous étions en bonne santé. Nous le remerciames de cet honneur en nous prosternant jusqu'à terre, suivant l'usage; après quoi , s'adressant à moi , il me demanda si j'avois beaucoup appris de Tattare & si j'entendois les Livres cerits dans cette langue. Je lut répondis, en Tartare même, que j'avois fait quelques progrès & que j'entendois affez bien les Livres historiques que j'avois lus. » Il parle bien, dit Sa Majesté, en se sour-" nant vers fes gens; tl a l'accent fort bon.

Nous reçûmes ordre de nous avancer plus près de Sa Majesté, pour lui expliquer l'usage d'un demi-cercle que M. le Duc du Maine nous avoir donné à 200 notre départ de France. Sa Majeste voulut sçavoir jusqu'à la maniere de divifer les degrés en minutes, par les cercles concentriques & les lignes transversales. Elle admira beaucoup la justesse de cet instrument. Elle marqua du desse de connoître les lettres & les nombres Européens, dans la vûe de s'en fervir elle-même. Elle prêt ses compas de proportion, dont elle se fii expliquer quelque chose : Elle mesura elle-même, avec nous, les distances des élevations. Cor entretien dura plus d'une heure, avec une familiarité que nous ne cessions pas

d'admirer. Enfin nous fumes renvoyés, avec ordre de revenir le lendemain. Le 17, l'Empereur nous fit appeller de fort bonne-heure au Palais. Nous y passames plus de deux heures à lui expliquer différentes pratiques de Géometree. Il se fit répeter l'usage de plusieurs instrumens que le Pere Verbiest avoit lendennen. fait faire autrefots pour lui. Je parlai toujours en Tartate ; mais je ne voulus pas entreprendre de faire des explications de Mathématiques en cette langue, & je m'excufai fur ce que je ne le sçavois pas affez pour m'en servir à propos,

particultérement en matiere de Sciences. Je dis à Sa Majesté que lorsque nous la scaurions parfaitement, le Pere Bouvet & mot, nous pourrtons lut faire des leçons de Mathématiques ou de Philosophie, d'une maniere fort claire & fort nette, parce que la langue Tartare a des conjugations, des déclinations & des patricules pour lier le discours; avantages qui manquent à la langue Chinoise. L'Empereur sentia la verité de cette remarque, & se tournant vers ceux qui

l'environnoient : » Cela est vrai, leur dit-il, & ce défaut rend la langue Chi-» notfe beaucoup plus difficile que la Tartare «. Comme nous étions fur le point de nous retirer, il donna ordre à Chau-lau-ya, qui étoit présent, de se faire expliquer clatrement ce que nous avions à lui dtre ; parce qu'il n'avoit pas toujours bren entendu notre langage.

t690.

II. Voyage.

Explications

Entretien de

GERBILLON. 1600.

Le 18, nous retournâmes encore au Palais, où nous expliquâmes quelques prariques de Géometrie à Chau-lau-ya. Vers le soir, Sa Majesté nous envoya plusieurs mets de sa table, entr'autres un fort beau poisson, de la même es-II. Voyage. pece que ceux que nous avions pêchés dans la Riviere de Kerlon, pendant le voyage de Nipcheu. Ses occupations, qui furent grandes ce jour-là, nous firent congedier de bonne-heure.

utre Entretien.

Le 19, étant retournés au Palais, comme les jours précédens, nous fûmes introduits dans l'appartement de Yang-tsin-tien, où Sa Maiesté ne tarda point à se rendre. Elle s'arrêta d'abord à faire glisser quelques-uns de ses gens sur de la népe, qui avoit été préparée pour cet amusement. Enfuite elle passa dans l'attelier des Peintres, & de-là dans la chambre où nous érions. Elle fut affez long-tems avec nous, à se faire expliquer diverses pratiques de Géometrie, & les usages d'un astrolabe du Pere Verbiest. Elle paroissoit se faire honneur d'entendre ces Sciences & de comprendre nos explications.

Autre Entretien plus familier.

Le 10, l'Empereur nous ayant fait appeller au Yang-tfin-tien, s'y entretint plus de trois heures avec nous. Il nous avoit envoyé des mets de sa table, enre'autres une espece de crême aigre, fort estimée parmi les Tartares. Il eut la bonté de nous faire dire qu'il nous envoyoit celle qu'on lui avoit servie, & qu'il ne l'avoit pas mangée parce qu'il fçavoit qu'elle étoit de notre goût. Sa Majeité nous témoigna plus de bonte que jamais, & se familiatisa plus encore que les jours précédens. Elle me fir beaucoup de questions; elle me dir des choses fort obligeantes. Elle parut surpris de ce qu'en si peu de tems j'avois fait tant de progrès dans la langue Tartare. Sur ce que je dis à ce Prince que j'avois tiré beaucoup d'urilité de mon dernier voyage en Tartarie, il me promit de m'employer encore lorsqu'il auroit l'occasion de m'y envoyer. Ensuire, après avoir pris avec nous plulieurs distances & diverses élévations, il me demanda quel-les étoient les connoissances du Pere Bouvet. Je lui répondis qu'il avoir fait les mêmes progrès que moi dans la langue Tartare, & qu'il fçavoir de même les Mathématiques & les autres Sciences de l'Europe.

Autres explications arec l'Empercur.

Le 11, Sa Majesté fit seulement appeller les Peres Thomas & Pereyra, pour fe faire répeter une explication. Il fit dire qu'il n'étoit pas nécessaire que le Pere Suarez revînt, fans être appellé parriculiérement,

Soins de l'Empercur pour faire

Le lendemain, les deux mêmes Peres allerent expliquer à l'Empereur une pratique de Géometrie qu'il n'avoit pas bien entendue. Il les renvoya de bonne-Tarrare aux 16- heure. Mais, peu après, il nous envoya ordre de délibérer, entre le Pere Bouvet & moi, lequel feroir le plus à propos, pour nous perfectionner dans la langue Tattare, ou de venir chaque jour au Tribunal du Poyambam, qui est celui des Grands-Maîtres-d'Hôrel du Palais, où toutes les affaires se traitent en Tarrare; ou de voyager dans le Pays des Mancheous. Je répondis que nous n'avions pas à déliberer, puisque Sa Majesté étoir bien plus éclairée que nous & qu'elle connoissoit mieux le moyen d'apprendre plus facilement cette langue; que d'ailleurs, comme nous ne l'apprenions que pour lui plaire, il nous ctoit indifférent de quelle maniere nous l'apprissions, pourvû que Sa Majesté fut fatisfaite; qu'ainsi je la suppliois de nous marquer ses intentions, auxquelles nous tâcherions de nous conformer. Il nous fit dire au même moment, que l'hyver n'étant point une faison commode pour les voyages, nous irions tous

les jours au Tribunal de Poyamban, où nous trouverions des gens habiles, avec GERRILLON. lesquels nous pourrions nous exercer; que nous prendrions nos repas avec les Chets du Tribunal, & qu'aufli-tôt que le froid feroit passe il nous teroit faire II. Voyage. un voyage dans la Tartarie orientale.

Le 21, nous nous rendîmes au Palais, le Pere Bouvet & moi, pour remercier Sa Majesté de cette faveur. Elle nous fit dire qu'il seroit tems de la remercier quand nous fçaurions la langue Tartare; & peu après, nous ayant admis à l'honneur de le voir, il nous fit diverses questions, sut-tout au Pere Bouvet, qu'il n'avoit pas vû les jours précédens. Le foir, Chau lau ya, qui avoit porté les ordres de l'Empereur aux Chefs du Tribunal de Poyamban, nous y conduisit lui-même, & nous présenta aux Grands-Maîtres & au premier Maîtred'Hôtel. Ils nous recurent civilement & nous marquerent une chambre vis-àvis de la falle où ils s'affemblent eux-mêmes. Dès le lendemain, ils donnerent

des ordres pout la faire préparer. Le 24, ayant commence à nous rendre dans cette espece d'école, on nous leur conne. donna pour Maîtres deux petits Mandarins, Tartares de naissance, auxquels on en joignit un troisième, plus considérable, & plus habile dans les deux langues, pour venit une fois chaque jour nous expliquer les difficultés sur lesquelles les autres n'auroient pu nous fatisfaire entiétement, & nous apprendre les finesses de la langue. L'un d'eux avoit été Mandarin de la Douane à Ning-po, dans le tems que nous y étions arrivés. Il fut étonné de nous voir

dans un état si différent de celui où nous avions paru à son Tribunal. Mais

comme il nous avoit bien traités, il nous reconnut sans peine, & nous lui fimes nos remercimens pour ses anciennes faveurs.

Le 27, l'Empereur ayant envoyé des fruits & des confitures de sa table aux Attentions qu'il Peres Pereyra & Thomas, qui continuoient d'aller faire des explications de apour eux. Mathématique au Palais, il nous en envoya aussi dans le Tribunal où nous étions. Le 29, nous en reçumes encore & nous les distribuâmes aux Chefs du Tribunal. Peu de jours après, Sa Majesté envoya au College, des cerfs, des Faifans, des poissons & des oranges, pour le commencement de la nouvelle année, & nous allâmes lui faire nos remercimens.

Le 9, premier jour de l'année Chinoise, nous nous rendimes au Palais, premier jour de fuivant l'usage. Les Mandarins & les Officiers des troupes s'y étoient assem- l'anblés dans la troitième cout, en entrant du côté du Midi. Nous fumes présens aux trois génuflexions, accompagnées de neuf battemens de tête, qu'ils firent tous ensemble, le visage tourné vers l'interieur du Palais. Cette cérémonie se fit avec beaucoup d'ordre. Chaque Mandarin se rangea d'abord suivant sa dignité. Ils étoient au nombre de plusieurs milles, tous revêtus de leurs habits de cérémonie, qui ont affez d'éclat pendant l'hyver, à cause des riches sourrures dont ils sont converts, & du brocard d'or & d'argent, qui ne laisse pas de briller, quoique les fils ne foient que de la foie, couverte d'une feuille de l'un ou l'autre de ces métaux.

Toute l'Assemblée étant debout & rangée dans l'ordre convenable, un de battemens de Officier du Tribunal des Cétémonies cria d'une voix haute : A genoux. Cet tite. ordre fut exécuté au même instant. Ensuite l'Officiet cria trois fois : Frapper de la tête contre terre ; & tous frapperent de la tête, à chaque répetition de ce cri. Le même Officier dit : Levez-vous. Tous s'étant levés , la même cé-

Tome VII.

GERBILLON.

rémonie fut réperée deux fois de fuite. Il y eut ainfi trois génuflexions & neuf battemens de tête, respect qui ne se rend à la Chine qu'au seui Empereur, & II. Voyage. que tout le monde, depuis l'aîné même de ses freres jusqu'au moindre Man-Importance de davin, lui rend exactement dans d'autres occasions. Les foldats & les ouvriers ernaveremonie du Palais, qui ont reçu quelque gratification de Sa Majesté, demandent permission de la remercier, & font les neuf batremens de tête à la potte du Palais. Cependant le Peuple & les fimples Soldats font ratement admis à cette cérémonie. On estime fort honorés ceux de qui l'Empereur reçoit cette forte de respect; mais c'est une faveur singuliere d'être admis à la rendre en sa présence. Cette grace ne s'accorde guéres que la premiere sois qu'on a l'honneur de voir Sa Majesté, ou dans quelqu'occasion considérable, ou à des perfonnes d'un rang diffingué. En effet, lorsque les Mandarins vont au Palais. de cinq en cinq jours, pour lui rendre leurs respects, quoiqu'ils le fassent toujours en habits de cérémonie & qu'ils observent les mêmes formalités devant son trône, il ne s'y trouve presque jamais. Ce jour même, qui étoit le premier de l'année, il ne se montra point lorsque tous les Chefs de l'Empire étoient raffemblés pour lui rendre folemnellement ce devoir. Son absence n'empêche pas que la cérémonie ne se fasse avec beaucoup de précaution & d'exactitude. Il s'y trouve des Cenfeurs, qui ne laissent rien échapet à leurs observations, & les moindres fautes ne demeurent pas impunies.

Eléphans qui y parvulient,

Sa Majesté étoir allée dès le marin , suivant l'usage , rendre elle-même ses devoirs à ses Ancêrres, dans le grand Palais qui est destiné à cette autre cérémonie. Une partie de l'équipage étoir encore rangée dans la troisiéme cour & dans la quarriéme. On voyoir aussi, dans la troisième, quarre éléphans, qui nous parurent beaucoup plus superbement parés que ceux du Roi de Siam. Ils n'étoient pas si beaux; mais ils étoient chargés de grosses chaînes, d'argent & de cuivre doré, ornées de quantité de pierreries. Ils avoient les pieds enchaînés l'un à l'autre, dans la crainte de quelqu'accident. Chacun portoit une espece de trône, qui avoit la forme d'une petite Tour; mais ces trônes n'étoient pas magnifiques. Il y en avoit quatre autres, portés chacun par un certain nombre d'hommes, & c'étoit sur un de ces trônes que l'Empereur étoie allé au Palais de ses ancêtres.

mens des con do Palante

En entrant dans la quatriéme cont, nous y vîmes deux longues files d'étendards, de différentes formes & de diverses couleurs, de lances avec des touffes de ce poil rouge dont les Tartares ornent leurs bonners en Eté, & différentes autres marques de dignité qui se portent devant l'Empereur lorsqu'il marche en cérémonie. Ces deux files s'étendoient jusqu'au bas du degré de la grande falle, dans laquelle l'Empereur donne quelquefois audience. Les Officiers qui portoient ces marques de la dignité Impériale, avoient aussi des habits de cérémonie, mais fort communs & fans autre distinction que leur couleur bigarrée. Entre les files étoient placés quelques-uns des chevaux de l'Empeteur, assez bien équipés & conduits par des estafiers. Dans la falle, les Regules, les Princes du Sang & tous les Grands de l'Empire étoient rangés suivant l'ordre de leurs dignités.

Après avoir traversé cette cour, nous entrâmes dans la cinquiéme, au fond de laquelle est une grande plate-forme, environnée de trois rangs de balustrades de marbre blanc, l'un sur l'autre. Sur cette plate-forme étoit autresois une falle Impériale , qui se nommoit Salle de la Concorde. C'étoit là qu'on voyoit GERBILLON. le plus superbe trône de l'Empereur, sur lequel Sa Majesté recevoit les respects des Grands & de tous les Officiers de la Cour. On y voit encore deux pe- II. Voyage. tits quarrés de pietres rangées de distance en distance, qui déterminent jusqu'ou les Mandarins de chaque Ordre doivent s'avancer. Cette falle avoit éré brûlée depuis quelques années. Quoiqu'il y ait long-tems qu'on a pris foin d'alligner corde, un million de taëls, c'est-à-dire, environ huit millions de livres en monnoie (tout ord mene de France, pour la rétablir, on n'a pû jusqu'à présent commencer l'ouvrage, dans les bâtiparce qu'on n'a point encore trouvé de poutres aussi grosses que les précédentes, & qu'il faut les faire venir de trois ou quatre cens lieues. Les Chinois ont Choir des matant d'attachement pour leurs anciens usages, que rien n'est capable de les téraux. faire changer. Ils ont, par exemple, de très-beau marbre blanc, qui ne leur vient que de douze ou quinze lieues de Peking. Ils en tirent même des masses d'une grandeur énorme, pour l'ornement de leurs sepulcres, & l'on en voit de très-grandes & de très-groffes colomnes dans quelques cours du Palais. Cependant ils ne se servent nullement de ce secours pour bâtir leurs maisons, ni même pour le pavé des falles du Palais. Ils y emploient de grands carreaux de brique, qui sont à la verité si luisans qu'on les prendroir pour du marbre. Toutes les colomnes des bâtimens du Palais sont de bois, sans autre ornement que le vernis. On n'y voit pas d'autres voûtes que sous les portes & les ponts. Toutes les murailles sont de brique. Les portes font couvertes d'un vernis verd, fort agréable à la vûe. Les roits font aussi couverts de brique, enduite d'un vernis jaune. Les murailles, en dehors, font crêpics en rouge, ou de brique polie & fort égale. En dedans elles font simplement rapissées de papier

Après avoir traversé la cinquiéme cour, qui est extrêmement vaste, nous entrâmes dans la fixiéme, qui est celle des cuisines, où tous les Hyas, ou Gardes du corps & autres Officiers de la Maison Impériale, c'est-à-dire, ceux qui passent proprement pour fes domestiques, attendoient l'Empereur, pour l'accompagner lorsqu'il iroit recevoir les respects des Princes & des Grands de l'Empire. Nous attendîmes, à la porte de cette fixiéme Cour, que Sa Majesté

blanc, que les Chinois sçavent coller avec beaucoup d'adresse.

eûr donné fon audience de cérémonie.

Lorsqu'elle en sortir, pour se rendre dans la salle de la quatriéme cour, où les Régules & les Grands tributaires de l'Empire étoient à l'attendre, nous passames dans la cinquiéme cour. Après les audiences, ce Monarque retourna, non par la porte du milieu, par laquelle il étoir venu, mais par celle d'une des siles, & passa fort près du lieu où nous étions debour. Il étoit vêtu d'une veste de zibeline fort noire, avec un bonnet de cérémonie, qui n'est percuré de ceux diftingué que par une espece de pointe d'or, au sommet de laquelle est une des Mandatina. grosse perle en forme de poire, & au bas d'autres perles fort rondes. Tous les Mandarins portent aussi une pierre précieuse au fommet de leurs bonnets de cérémonie. Les petits Mandarins du neuvième ou du huitième rang n'ont que des pointes d'or. Depuis le septiéme Ordre jusqu'au quatriéme, c'est du cristal de roche taillé. Le quatriéme porte une pierre bleue. Depuis le troisième jufqu'au premier, la pierre est rouge & taillée à facettes. Il n'appartient qu'à l'Empereur & au Prince héritier, de porter une perle à la pointe du bonnet.

Aussi-tôt que l'Empereur sur rentré, nous le suivimes, jusqu'à la porte qui Tttii

GERBILLON.

1690. Il. Voyage. Les Jejunes lei funt le complimunt de la nouvelie année.

est au fond de la septième cour. Nous le sîmes avertir que nous étions venus pour lui rendre austi nos devoirs. Cependant nous suivimes un Taiki Mongol, petit-fils de l'ayeul de l'Empereur & déja destiné pour être son gendre, qui éroit venu pour rendre ausli ses hommages. Il observa la céremonie ordinaire au milieu de la cour, le visage rourné du côté du Nord, où éroit alors l'Empereur. Sa Majesté lui envoya un grand plar d'or, rempli de viandes de sa rable. Elle fit la même faveur à deux de fes Hyas ou de fes Gardes, pour lesquels son affection s'éroir déclarée. Enfuite l'ordre vinr de nous mener à l'appartement d'Hyang tfin-tien, où nous étions accoutumés d'aller tous les jours.

Vifite qu'ils rendent aux Gands.

De-la nous allames à la porte des deux freres de l'Empereur, qui font les deux premiers Regules; à celle des enfans du quatriéme Regule, mort l'année derniere; à celle de Sofan-lau-ya & des deux Kiu-kieu; car l'uface est de se préfenrer seulement à la porte. Il est rare qu'on se voie ce jour-là.

Le frere aîné de Sa Majesté & les trois Regules nous envoyerent chacun un de leurs Gentilshommes pour nous remercier, s'excusant sur la fatigue qu'ils avoient effuyée tout le marin, foit en accompagnant l'Empereur à la falle de ses ancerres, soit en arrendant fort long-remps dans le Palais. L'Officier du frere ainé de l'Empereur nous obligea d'entrer dans la falle d'audience de ce Prince & d'y prendre du thé.

Entretien qu'lls ent avec l'Empercut.

Le 13, nous fumes appellés, le Pere Bouvet & moi, dans l'appartement de Yang-tfin-tien, pour y donner le modele d'un chandelier dont les chandelles se mouchent d'elles-mêmes. L'Empereur érant venu nous y trouver, nous demanda, en Tartare, si nous avancions dans l'étude de cetre langue. Je lui répondis, dans la même langue, qu'ayant l'obligation à Sa Majesté de nous en avoir donné les moyens, nous nous efforcions d'en profiter. Alors ce Monarque se tournant vers ceux qui l'environnoient : " Ils ont profité en effet, dir-» il, leur langage est meilleur & plus intelligible «. J'ajoutai que notre plus grande difficulté étoit de prendre le ton & l'accent Tarrare, parce que nous étions trop accoutumés à l'accent des langues Européennes ». Vous avez rai-Si la Philosophie » fon , reprit-il ; l'accent fera difficile à changer ». Il nous demanda si nous peut etre explique la Tattare. etoyions que la Philosophie put être expliquée en Tattare. Nous répondimes que nous en avions l'esperance, lorsque nous sçaurions bien la langue ; que nous en avions déja fait quelqu'épreuve, & que nos Maîtres Tartares avoient fort bien compris notre penfée.

Effai que l'Emprever to fair apposter.

L'Empereur comprenant par cette réponse que nous avions fait une ébauche par ecrir, ordonna qu'elle lui fut apporrée. Elle étoit au Tribunal où nous faisions nos études. Je m'y rendis avec un Eunuque du Palais, & j'apportais notre Ecrit. Sa Majesté nous sit approcher plus près de sa personne & prit co petit Ouvrage, qui traitoit de la digestion, de la sanguincarion, de la nutrition & de la circulation du fang. Il n'étoit pas encore achevé; mais nous avions fait tracer des figures, pour rendre la matiere plus intelligible. Il les confidera long-tems, fur-tout celles de l'estomac, du cœur, des visceres & des veines. Il en fir la comparaison avec celles d'un Livre Chinois qu'il se fit apporter. Il y trouva beaucoup de rapport. Enfuite lifant notre Ecrit d'un bout à l'autre, il en loua la doctrine. Il nous exhorta fort à ne rien négliger pour nous perfectionner dans la langue Tartare. » La Philosophie, répera-t-il plu-» ficurs fois, est une chose extrêmement nécessaire ». Puis il continua ses explications de Géometrie-pratique avec le Pere Thomas.

Après un entresien de deux heures, Chau-lau-ya lui présenta, de ma part, GERBILLON. un compas de quatre pouces de longueur, accompagné de trois ou quatte piéces qui se joignent à l'une des deux jambes, que Sa Majesté avois paru souhai- 11. Voyage. tet. Elle l'accepia, & m'en fit donner un fort grand & fori bon, avec soutes donne un confes pieces, & une mesure d'une brasse Chinoise sur un cordon de soie, divi- pas & en recoit sce en pouces & en lignes, le 1011 dans une bocie revêtue de brocard & de un. taffetas jaune en dedans & en dehors.

Le 17, Chan-lau ya fut charge par l'Empereut de dire aux Peres Pereyra & Maximes de p-é. Thomas, qui l'attendoient à l'ordinaire dans l'appartement d'Yang-tfin-tien, mandéet aux Jeque nous devions être sur nos gardes en parlant de nos Sciences & de tous ce faites. qui nous regardoit, particuliérement avec les Chinois & les Mongols, qui ne nous voyoient pas volontiers dans le Pays, parce qu'ils avoient leurs Bonzes & leurs Lamas, auxquels ils éroient fort attachés; que Sa Majesté nous connoissoir parfaitement; qu'elle se fioit tout-à-fait à nous, & qu'elle nous traitoit comme ses plus intimes domestiques; qu'ayant fait examiner notre conduite, non-seulement à la Cour, où elle avoit eue jusques dans notte maison des gens commis pour nous observer, mais encore dans les Provinces, où elle avois envoyé des Exprès pour s'informer de quelle maniere nos Peres s'y comportoient , elle n'avoit pas trouvé le moindre fujes de reproche à nous faire : que c'ésoit sur ce fondement qu'elle nous traitoit avec tant de familiarité; mais que nous n'en devions pas êite moins réfervés au dehors ; que devant elle , nous pouvions parler à cœur ouveri, parce qu'elle nous connoissoit parfai-

- » Il y a trois fortes de Nations dans l'Empire, nous fis-il dire encore. Les "Is n'étniens " Mancheous vous aiment & vous estiment. Mais les Chinois & les Mon-» gols ne peuveni vous fouffrir. Vous fçavez ce qui atriva au Pere Adam fur Mongole,
- » la fin de les jours, & au Pere Verbieft dans la jeunesse. Il faut toujours crain-» dre qu'il ne se retrouve des imposteurs, tels qu'Yang-quang-sitn, & ne pas

tement.

- » se lasser par conséquent d'être sur ses gardes. Entin , il nous fit dire » de ne rien traduire de nos Sciences dans le Tribu-
- » nal où nous étions, mais feulement dans l'interieur de notre College ; que » cei avis qu'il nous faisoir donner n'étoit qu'une précaution, & que nous ne
- » devions pas craindre d'y avoir donné occasion par quelque saure ou quelque » imprudence, puisqu'il étoit sort satisfait de nous.

Il nous fui impossible de pénetrer quelle raison poriois Sa Majesté à nous Leuri cor influ faire donner cet avis; car étant venue aussi-tos trouver les deux Peres avec un restortatemen visace aussi riant & aussi ouvers que jamais, elle demeura sors long-tems avec commande. eux. Nous jugeames seulement qu'il ne souhaitoit pas que nous fissions trop valoir l'honneur qu'il nous faifoit de nous traiter si familiérement, dans la crainte que ses bontés ne donnassent occasion à quelques murmures, ou du moins qu'elles n'excitassent de la jalousse contre nous. Mais nous ne nous crùmes pas moins obligés de le remerciet de cet avis, comme d'un témoignage de bonté paternelle.

Le 21, on vit arriver à Peking une caravane de Tartares-Elurhs, & de Mossoye Moicones, res voifins des Eluths, qui étoient amenés par le Commerce. Deux Moscovites & un Lithuanien qui se trouvoient parmi eux, nous rendirent deux visises. Ils nous apprirent qu'un Envoyé des Plénipotentiaires de Moscovie, qui ve-

GERBILLON. 1690.

noit à Peking, accompagné de cent hommes, par la route du Pays des Kalkas, avoit été massacré, lui & tous les gens de sa suite, par les Tartates de ce nom. Il. Voyage.

L'Empereur ererce la Géometrie.

Le 16, l'Empereur se rendit à sa maison de plaisance, & de là au parc des cerfs, où il fit, à la vûe des Grands de fa Cour, une parrie des pratiques de Géometrie qu'il avoit apprises de nous. Ensuite il nous envoya ordre de rédiger par écrit quelque partie de notre doctrine philosophique. On nous infinua que nous devions achever ce que nous avions commencé; mais qu'il falloit que notre travail se s'ir dans l'interieur de notre maison & sans le communiquer à personne.

11 demande que d'Euclide.

Le 7, ce Monarque, qui étoit revenu la veille à Peking, nous fit avertir de nons rendre le lendemain au Palais, avec ce que nous avions écrit en Tartare, & de porter aussi quelques propositions d'Euclide, expliquées dans la même langue. Cet ordre ne nous ayant été communiqué que le foir, nous n'eûmes le rems que de mettre au net ce que nous avions écrit fur la Nutrition.

Le 8, nous nous rendîmes dans l'appartement d'Yang-tsin-tien, les Peres Bouvet, Perevra, Thomas & moi. Sa Majeste y vint des le matin & s'y arrêta deux heures avec nous. Elle lut ce que nous avions écrit en lettres Tartares. Ensuite s'étant fait expliquer la premiere proposition du premier livre d'Euclide, elle l'écrivit de sa propre main, après en avoir bien compris l'explication. Elle marqua beaucoup de satisfaction de notre travail. Le même jour, elle nous fit donner à chacun deux pieces de fatin noir & vingt-cinq taëls; non pour récompenser, nous dit-elle, la peine que nous prenions pour son service, mais parce qu'elle avoit remarque que nous étions mal verus-

Le 9, nous fumes appelles dans l'appartement de Kien-tsin-kong, où nous fimes l'explication de la seconde proposition. Comme elle est un peu plus difficile & plus embarrassée que la premiere, l'Empereur ayant plus de peine à la comprendre, differa jusqu'au lendemain à la mettre au net, pour se la faire en-

core expliquer.

Traduction des fix premiers Lieres d'Euclide en Chinois & en

Le 10, nous lui réperâmes cette explication. Il la comprit parfaitement. Nous la lui dictâmes. Il l'écrivit de fa main, comme la premiere, en prenant soin de corriger le langage. Chau-lau-ya lui représenta que les six premiers livres d'Euclide, traduits en Chinois avec l'explication de Clavius, par le Pere Ricci, avoient aussi été traduits en Tartare depuis quelques années, par un habile homme que Sa Majesté avoit nommé, & que cette Traduction, quoiqu'affez confuse, ne laisseroit pas de nous aider beaucoup à préparer nos explications & à les rendre plus intelligibles, sur-tout si l'ou faisoit venir le Traducteur, pour les écrire en Tartare; ce qui épargneroit à Sa Majeste la peine de les écrire elle-même. L'Empereur gouta cette proposition. Il ordonna qu'on nous mît entre les mains la traduction Tatrare & que le Traducteur fût appellé.

Le 11 Sa Majesté, fort satisfaite de la netteté de nos explications, ordonna qu'outre le Traducteut qui nous avoit aidé le jour précédent, on fit encore venir le plus habile des trois maîtres qu'on nous avoit donnés au Tribunal du Royamban, pour servit tout à la fois à nous aider dans nos explications & à nous exercer dans la langue. Elle voulut qu'on nous mit dans une chambre particuliere, proche de cet appartement & que nous u'y fussions interrompus de personne. Nos explications continuerent le 12 & le 13.

Le 14, l'Empereur partit de Peking, pout se rendre à la sépulture de son GERBILLON. aveule, & de la aux bains d'eau chaude qui en font voifins. Mais, en parrant, il donna ordre que norre rravail fut continué comme s'il éroit présent.

II. Voyage. Application de

Le 22, érant rerourné à Peking, il vint le soir même à l'appartement de Yang tin tien où nous étions. D'austi loin qu'il nous apperçut, il nous demanda l'Empereur aus à haute voix si nous érions en bonne sanré. Ensuite érant entré dans la cham- Geometre. bre, il proposa quelques doutes sur des opérations de nombre. Mais il ne voulut pas enrreprendre ce qui apparrenoir à la Geométrie, parce qu'il éroit trop rard. Le lendemain, il fit avec nous l'épreuve d'un cercle divisé, d'un pied de diametre, qui avoit été composé pendant son absence, pour mesurer des haureurs & des différences médiocres. Ce cercle avoir aussi un quarré Géomérrique divifé en dedans, pour n'êrre pas obligé de recourir aux finus lorfqu'il étoir question de résoudre les triangles. Sa Majesté éprouva ensuire, dans la Cour du même appartement, un grand demi-cercle que le feu Pere Verbieft avoir autrefois composé, & qu'elle avoit fair mettre depuis sut un bon genou, à l'imitation de celui du demi-cercle que je lui avois présenté. Elle imira cette

Le 24, ce Monarque étant venu dans l'apparrement où nous étions, recom- Méthodeahrémença à se faire expliquer les Elémens d'Euclide. Il nous marqua l'imparience fee que les Jie qu'il avoir de sçavoir au plurôt ce qui étoit le plus nécessaire pour entendre la Géomérrie pratique. Nous lui représenrames que nous pouvions choisir les proposirions les plus nécessaires, & les plus uriles, & que sans nous arracher plus long-rems à suivre la maniere de démontrer qui est dans la Traduction Chinoise, nous abrégerions beaucoup son entreprise. Il agréa cette idée, & nous résolumes de suivre l'ordre du Pere Pardies, en nous efforçant de rendre encore fes démonstrarions plus faciles.

opérarion fur fon Sua-pan, avec rant de prompritude que le Pere Thomas en

eut moins que lui à la supputer par nos chisstes.

Le 16, nous commençames l'explication des Elemens du Pere Pardies. les Etimens du Comme ils commencent par des définirions, l'Empereur s'atracha beaucoup Perc Pardes. à examiner si ces définitions étoient justes, & en bon langage, Il corrigea quelques mots de fa main , en lettres rouges ; & s'applaudiffant de fon travail ,

il déclara devant ses gens qu'il ne falloit pas regarder ce livre comme un livre ordinaire, ni faire peu de cas de l'ouvrage dont nous érions occupés, & que

pout lui il l'estimoir infiniment. Le 17, Sa Majesté partant pour une maison de plaisance, qui est située sur maite, noume un lac voifin du Palais, & qui se nomme In-tay, passa par l'appartement in-tay. d'Yang efin-tien, où elle s'arrêta fort peu. Elle se conrenta d'examiner le Breviaire du Pere Thomas, qu'elle trouva par hazard dans un coin; & forranz aussi-rôt, elle ordonna qu'on nous menat l'après-midi à sa maison de plai-

fance pour y faite norre explication. Nous exécurâmes cet otdre, quoiqu'il plût beaucoup tout le reste du jour. fait moutre mus Après nos explications qui furent suivies d'une nouvelle épreuve du petit cetcle Jémins, divisé, l'Empereur donna ordre à son Eunuque favori de nous faire voir l'appartement le plus propre & le plus agréable de sa maison de plaisance; saveur d'autant plus distinguée, que ces lieux intérieurs sont téservés à la personne seule de l'Empereur. Cet apparrement est fort propre ; mais il n'a rien de grand ni de magnifique. La maifon est accompagnée de petits bosquets d'une sorte

de bambous, de bassins, & de téservoirs d'eau vive, mais petits & tevêtus GERBILLON. seulement de pierres, sans aucune richesse; ce qui vient en parrie de ce que 1690. les Chinois n'ont aucune idée de ce que nous appetlons Bârimens & Archi-II.Voyage.

dération de ce Monarque.

tecture; en patrie de ce que l'Empereur affecte de faire connoître qu'il ne yeur pas diffiper les Finances de l'Empire pour son amusement particulier. En Sagette & mo- effet, quoique ce Prince fut le plus riche Monarque du monde, il étoit extrêmement refervé dans sa dépense & dans ses gratifications. Mais lorsqu'il étoit question de quelque entreprise publique & de l'utilité de l'Etat, il ne mettoit pas de bornes à sa libéralité Elle n'éclatoit pas moins à diminuer les Tributs du Peuple, foit lorfqu'il voyageoit dans quelques Provinces, foit à l'occasion de la disette des vivres ou de quelque autre malheur public.

Avant notre départ, il nous dit que devant se rendre le lendemain à sa maifon de plaifance de Chang-chun-yen, qui est à deux lieues & demie de Peking vers l'Ouest, il vouloit que nous fissions le voyage, de deux jours l'un pour continuet l'explication des Elemens de Géométrie , il partit lc 18. Nous nous rendimes, le jout d'aptès, à cette maison, dont le nom figni-

fie Jardin du Printems perpetuel, du Printems de longue durée. On nous in-

Maifon de plaifance , nomraée Chan-chang-

troduifit d'abord dans l'endroit le plus intérieur de l'édifice, Sa Majesté nous On en montre les beautés aux Jeimtes.

y envoya plusieurs mets de sa table, dans des Porcelaines très fines & jaunes par dehots, dont l'usage est téservé pour elle. Ensuite elle nous fit appeller dans son propre appartement, qui est le plus gai & le plus agréable de toute cette maifon, quoiqu'il ne foit ni riche ni magnifique. Il est fitué entre deux grands baffins d'eau, l'un au Midi & l'autre au Nord; l'un & l'autre environnés presqu'entiétement de petites hauteurs, formées de la terre qu'on a tirée pout creuser les bassins. Toutes ces hauteurs sont plantées d'Abricotiers, de Pèchers, & d'autres arbres de cette nature, qui rendent la vûe sort agréable lorfou'ils font couverts de feuilles. Après notre explication, Sa Maiesté nous fit conduire dans toute les parties de cet appartement. Nous yîmes une petite Galerie du côté du Nord, immédiatement sur le bord du bassin d'eau qui est du même côté. On nous fit voit quelques autres chambres, dans lesquelles l'Empereur couche l'Hiver & l'Eté. C'étoit une faveur finguliere, car ceux qui approchent le plus près de Sa Majesté ne penetrent jamais jusqu'à ce lieu. Omemens des Tout y étoit modeste, mais d'une propreté extrême, à la maniere des Chinois. Ils font consistet la beauté de leurs maisons de plaisance & des Jardins, dans une grande propreté, & dans certains motceaux de rocailles extraordinaires, qui avent l'air tout-à-fait fauvage. Mais ils aiment fut tout les petits cabinets, & les petits parterres fermés par des hayes de verdure qui formene de petites allées. C'est le goût général de la Nation. Les personnes riches y font une dépense considérable. Ils épargnent bien moins l'argent pour un motceau de vieille roche, qui ait quelque chose de grotesque & d'extraordinaires, comme d'avoir plusieurs cavités ou d'êrre percée à jour, que pour un bloc de jaspe & pour quelque belle statue de marbre. Quoique les

montagnes voifines de Peking foient remplies de très beau marbre blanc , ils ne l'employent gueres que pout l'ornement de leurs ponts & de leurs fépul-Le 11, nous nous rendimes encote à Chang chun-yen, pout continuer nos explications.

farding Chincis.

explications. Il nous fit l'honneur de nous envoyer quelques mets de fa table , GERRILLON. qu'il nous fit manger dans fon propre appartement , près de la falle où il mangeoir en même tems lui-même. Enfuite il voulut que je lui apprille l'ufage des 11. Voyage. Logarithmes, qu'il avoit nouvellement fait transcrite en chiffres Chinois. Il L'Empereurant Logarithmes, qu'il avoit nouvellement fait transcrite en chiffres Chinois. en croyoit la pratique difficile. Mais ayant compris fans peine comment se Logarithmet faisoit la multiplication par les Logarithmes, il témoigna de l'estime pour cette invention, & du plaifir d'en fçavoir l'ufage.

Le premier d'Avril nous allames, comme les jours précédens, faire notre explication de Géométrie à l'Empereur, dans sa maison de plaisance. Il nous traita avec sa bonté ordinaire, & nous sit présent de différentes choses qui lui étoient venues récemment du côté du Sud. Je lui expliquai l'ufage des

Logarithmes, pour la division.

Tome VII.

Le 5, nous érant rendus au même lieu, Sa Majesté nous sit dire, après le dî- fon vin aux Jener, qu'elle vouloit nous faire gouter du vin qu'on lui avoit envoyé des Provin- fuites. ces méridionales. Elle nous fit demander combien nous étions accoutumés d'en boire & comment nous le buvions. On nous apporta une couppe d'un très beau cristal, de la forme d'un calice, & gravée de différentes figures avec la pointe d'un diamant. L'Empereur étant passé dans la chambre où nous étions, nous demanda d'un air férieux à quoi cette couppe fervoit. Nous fumes obligés de répondre qu'elle fervoit à boire. Il nous répondit qu'il falloit done que nous builions chacun notre couppe pleine de vin. Nous nous en excusames, & nous en fumes quittes pour boire une de ces petites tailes dont les Chinois se servent pour le vin , qui ne tiennent pas la moitié d'un de nos verres médiocres. Sa Majesté nous fir l'honneur de nous donner de sa main cerre petite talle, après l'avoir fait remplir; & quand nous eumes achevé de boire, il nous demanda si nous en désirions encore. Nous lui marquames notre reconnoisfance, & nous commençames notre explication de Géométtie.

Le même jour nous reçûmes avis, par un Exprès dépêché de Tsi-nan-fu, Perfécution concapitale de la Province de Chan-tong, que le Gouvernerneur d'une perite Ville de cette Province avoit suscité une persécution contre les Chrétiens du pays. Ce Gouverneur, malgré le crédit du Pere Pereyra, qui l'avoit supplié par écrit de relâcher plusieurs Chrétiens qu'il tenoit en prison, & de ne les pas traitet comme des Sectateurs d'une fautse loi lorsque l'Empereur avoit déclaré par une Ordonnance publique qu'on ne devoit pas donner ce nom à la loi chrérienne, avoit fait donner vingt coups de fouët au Melfaget qui avoit apporté fa Lettre & autant à celui qui l'avoit introduit, Enfuite il avoit fait reprendre & mettre en prison quelques fidelles qui avoient été relâchés pour de l'argent. Il avoit fait citer à son Tribunal le Pere Valet, Jesuite, pour le punir d'avoir prêché le Christianisme dans l'étendue de sa jurisdiction. On ajoutoit que dans ses emportemens il avoit protesté qu'il étoit résolu de ponsser ce Missionnaire à bout, dur-il perdre son Mandarinat.

Nous communiquames auflitôt cette facheuse nonvelle à Chau-lau-ya, qui faites de la Cour. fe chargea d'en avertir l'Empereur, & de lui representer que s'il n'avoit la bonté de nous accorder fa protection & de faire quelque chose en faveur de notre Religion, les Millionnaires & les Chrétiens feroient d'autant plus exposes à ces insultes, que malgré la bienveillance dont Sa Majesté nous honotoit, la défense d'embrasser le Christianisme subsistoit encore à la Chine.

Plainees des Jé-

GERBILLON. 1690.

percur.

Le 7, l'Empereur nous reçut à sa maison de plaisance avec les témoignages ordinaires de sa bonté. Chau-lau-ya l'instruisit de l'outrage qu'on avoit II. Voyage. fait aux Chrétiens de Chan-tong. Il ajoura que les Missionnaires des Provinces se tessentoient rous les jours de la violence de nos Persécuteurs, & que

n'étant venus à la Chine que pout y prêcher la Religion du vrai Dieu, nous Répente de étions plus fenfibles à ce qui la touchoit qu'à tous les intérêts du monde. Sa l'Empereur. Majesté, après avoir sû les Lettres qu'on nous avoit écrites à ce sujet, nous fit dire qu'il ne falloit pas faire éclater nos plaintes & qu'elle en arrêteroit la

caufe. Le 8, les Peres Perevra & Thomas recurent ordre de se rendre à Change chun-yuen. Sa Majesté fit faite au Pere Thomas divers calculs de mesurage;

& pendant qu'il s'occupoit de ce travail, elle écrivir un billet en Tattare. qu'elle voulut montrer au Pere Pereyra. Mais ce Pere, lui ayant témoigné qu'il n'étoit pas affez exercé à la lecture de cette langue, l'Empereur lui expliqua Ordre Impérial le sujet de sa Lettre. C'étoit un ordre qu'il donnoir sur l'affaire des Chrétiens far l'affare des dont nous lui avions fait parlet la veille. Les deux Peres l'ayant remercié de Chrétiens. cette faveur, il les congédia, en leur difant qu'il n'étoit pas nécessaire de reve-

nir le lendemain, parce qu'il devoit aller à Peking le jour suivant. Continuation Le 10, il rentra effectivement dans la capitale, pour honorer, suivant l'usage. des explications la memoire des Empereurs ses prédécesseurs. Après cette cérémonie , il déde Geometriepêcha les affaires de ce jour-là; & s'étant rendu dans l'appartement où nous érions, il demeura plus de deux heures avec nous, tant à se faire expliquer les propositions de Géometrie que nous lui avions préparées, qu'à faite faire des calculs de triangles par les tables des Logarithmes, qu'on venoit de mettre en chiffres Chinois par son ordre. Il prit beaucoup de plaisir à voir l'avantage

qu'il retiroit des Elémens de Géométrie, pour lui faciliter l'intelligence des pratiques dont il avoit demande l'explication.

Ardeur de l'Em. Le 12, nous recommençames à nous rendre à sa maison de plaisance, où tecevant nos lecons ordinaires & témoignant beaucoup d'impatience d'entendre au plûtôr ce qu'il y a de plus nécessaire & de plus utile dans les Elemens de Géomérrie, il nous parla nettement du dessein qu'il avoit de nous faire mettre la Philosophie en langue Tartate. Mais nous lui trouvâmes plus d'ardeur que jamais le jour suivant. Il nous dit d'abord qu'il avoit lû l'explication que nous lui avions préparée; & pour nous montret qu'il la comprenoit parfaitement, il nous fit en gros les démonstrations, sur les figures que nous avions tracées. Enfuire il telut devant nous norre explication, qu'il entendoit effectivement fort bien; puis il nous fit diverses questions sur notre voyage, & sur les lieux. où nous avions patlé en venant de l'Europe à la Chine.

Après nons avoir parlé longtems avec cette familiarité, il recommença à fe faire expliquer les raisons d'une pratique de Géometrie que le Pere Thomas lui avoir enseignée; & sur la fin il fit faire un calcul de la mesure d'un monceau de grains, qu'il fit mesurer ensuite devant nous, pour vérisser si le calcul & la mesure prises sur le compte de proportion donnoient en effet la même quan-

tité qui se trouvoit dans la mesure actuelle.

Etlaisciffem nt · Le même jour, avant que nous euflions paru devant lui, il avoir demandé for Ladane des à Chau-lau-ya si nous n'avions recu aucune nouvelle de l'affaire de Chan-tong, Chicurns. & ce grand Mandarin lui avoit répondu qu'il n'en avoit rien appris. Peu de

jours après, nous fumes informés que le Viceroi de la Province avoit fait rela- Generation. cher tous les prisonniers Chrétiens , & que le Chi-hieu n'avoit pas fait fouetter , comme on l'avoit mandé, celui qui lui avoit potré la Lettre du Pere Pereyra, II. Yoyage, mais qu'il l'avoit seulement retenu en prison l'espace de quinze jours, sous prétexte de s'informer si la Lettre qu'il apportoir n'étoit pas une Lettre sup-

Le 22, un Domestique du Viceroi de la Province de Chan-tong, vint trouver Les Mintes ne le Pere Pereyra de la patt de son Maître, pour lui demander comment il desitoit fait de l'onte que cette affaire fut terminée. Le lendemain étant retoutnés à Chang-chun- qui regarde les yuen, l'Empereur, sous prétexte de nous faire examiner un calcul, insera dans Chreixus, son papier le mémoire secret que le Vicetoi de Chan-tong avoit envoyé sut l'affaire desChrétiens. Il y avoir joint la Sentence, qui portoit que l'Accufateur seroit puni à tirre de Calomniateur, ou de Délateur mal intentionné. Comme on ne parloit pas de punir le Mandarin , nous témoignames librement que c'étoit un foible remede pour la grandeur du mal. Enfuire l'Empereur nous ayant fait demander si nous étions contens, apparemment parce que nous n'avions pas eu d'empressement à le remercier de cette faveur, nous répondimes sans contrainte que nous n'étions pastrop fatisfaits, & que fi Sa Majesté, qui n'ignoroir pas que l'établissement de notte Religion étoir le seul motif qui nous amenoit dans fon Empire & qui nous retenoit à sa Cour, vouloit nous accordet quelque chose de plus, nous nous croitions infiniment plus obligés à sa bonté,

nous combler. Cette réponse ne lui fut pas agréable. Il nous fit dire qu'il croyoit en avoir affez fait pour notre honneur, auquel il ne vouloit pas qu'on donnât la moin-ment de l'Emdre atteinte. Que s'il favorisoit nos compagnons dans les Provinces, c'étoit pour l'amout de nous & par reconnoissance pour nos services; mais qu'il ne prétendoir pas défendre & foutenir les Chretiens Chinois, qui se prévaloient de notre credit, & qui se croyoient en droit de ne garder aucun ména-

que de toutes les carelles & les marques de bonté dont elle ne celloit pas de

Le 26, jour de la naissance de l'Empereur, nous lui rendimes nos respects en corps ; & par une faveur particuliere Sa Majelté les reçut en fa présence. Elle nous fit plusieurs questions de Géomerrie, & nous ayant ordonné de venir faire le lendemain nos explications ordinaires, elle nous fir donner du Thé dont elle fair ufage.

Le 3 de Mai, l'Empereur étant revenu à Peking se rendit dès le même jour Nouvelles sià l'appartement d'Yang-tsin-tyen, pour y entendre notre explication. Nous au Jequite. continuâmes les jours fuivans, chaque fois il nous disoit quelque chose d'obligeant pour les Sciences de l'Europe. Dans la crainte que nous ne fussions interrompus & que l'excès de la chaleur ne nous fût incommode, il nous fit donner le lieu le plus frais & le plus intérieur de cet appartement. On nous dit que c'éroit le lieu même où Sa Majesté se retiroit quand elle vouloit l'habiter, & que l'accès n'en étoit libre à personne sans son otdre exprès. Elle continua aussi de nous envoyer des mets de sa table; & souvent, après nos explications, elle nous faifoir diverses questions sur les mœurs & les coutumes de norre Patrie, ou fur les propriétés des Pays de l'Europe, Ces conférences avoient un air de familiarité qui surprenoit toute sa Cour.

Vuu ij

GERBILLON. II. Voyage. Lettre des Mofeuvicie.

Le 25, on vit arriver à Peking environ quatre-vingt Moscovites, qui apportoient une Lettre des Ambassadeurs Plenipotentiaires de Moscovie avec lesquels nous avions conclu la Paix entre les deux Empires. Cette Lettre vantoit l'exactitude avec laquelle on avoit exécuté l'atticle le plus important du Traité, qui étoit la démolition de la Fottereile d'Yak/a. Elle marquoit que l'ordre avoit cie donné de faite transporter, à la fin de l'hiver, la colonie Moscovite qui étoit à l'Est de la riviere d'Ergone. Elle demandoit que suivant les articles du Traité on renvoyat au Gouverneut de Nipcheu quelques troupes de Tartares Kalkas, qui s'étant volontaitement soumises à payer un tribut aux Moscovites, étoient passées depuis peu sur les terres de l'Empire de la Chine.

Leve fillelisé au Trane de Nipencu.

L'Empeteur étant venu, le même jour, entendre notre explication, nous mit lui-même entre les mains la copie latine de cette Lettre & nous en demanda l'interprétation, que nous lui fîmes de vive voix. Il nous témoigna qu'il étoit content de la fidélité des Moscovites, Suivant les apparences, nous dit-il, ces gens ne yiennent que pout le commetce; cat ils ont amené foixante charettes chargées de Pelleteries.

Le 11 de Juin, Sa Majesté qui avoit fait son séjour à Yutay depuis le commencement du mois, fe rendit à Chang-chun-yuen & nous ordonna de nous y rendre de deux jours l'un. Nous avions fait tous les jours le voyage d'Yutay. Sa Majesté nous y fit donner une fois quantité de poissons qu'elle avoit pechés elle-même dans l'étang de son jatdin; ce qui passe à la Chine pour une

faveut finguliete.

Le Khan des Flushs s'avance contre les vaf-

Le 14 de Juillet, on apprit que le Khan des Eluths s'étoit avancé avec une armée de vingt ou trente milie hommes vers les Etats des Mongols, Vaffaux de teux de l'Em- l'Empire. L'Empereur prit aussi-tôt la résolution de renforcer les troupes qui étoient dans ces quartiers, composées la plûpart de Mongols, sous la conduite de leurs Régules & de leurs Taikis. Il leur avoit déia donné ordre de se tenir fous les armes, pour observer les mouvemens des Ennemis, qui se couvroient du ptétexte de n'en vouloit qu'aux Kalkas. Il avoit envoyé depuis deux mois un Grand de sa Cour, accompagné de quelques troupes, pour traiter avec le Khan des Eluths, & terminer les différends de cette Nation & des Kalkas qui s'étoient tendus Tributaires de l'Empire.

L'Empereur fo course les E-Beil's.

Le 25, Sa Majesté ayant fait publier, la nuit précédente, qu'elle avoit dessein d'envoyet un gros corps de troupes au devant des Eluths , & de se mettre elle-même en chemin du même côté, en chaifant suivant son usage, tous les Régules, les Grands de la Cour, les Mandarins Militaires, & même la plupart des Mandatins Tartates, ou Chinois Tartatifés, demanderent avec emprellement d'être employés dans cette guerre. Ils ne peuvent se dispenser de faire cette demande dans les occasions de la même nature; & quoique la fatigue & la dépense inévitables leur donnent peu de goût pout ces voyages, la force de l'usige & la crainte de perdre leurs emplois les obligent de s'offrit à l'Empeteur pour ces fortes d'expéditions.

Le 30, étant au Palais, nous y trouvâmes l'Empereur, qui étoit revenu de Chang-chun-yuen. Il nous fit dite que son intention étoit que nous le suivissions en Tattarie, le Pere Percyra & moi, & que nous ferions du cottege de fou oncle maternel, comme dans les voyages précédens. Il nous fit donner huit chevaux pour les domeftiques qui devoient nous accompagner, & trois chameaux pour notre bagage.

II. Voyage,

Le même jour, Sa Majesté ayant appris que les troupes qui devoient marcher GERBILLON. contre les Eluths ne pouvoient se fournit de chevaux qu'à un prix excessif, les autorifa par un Edit à prendre tous ceux qui se trouveroient hors de la Ville Tartare, en payant vingt tacls pour les chevaux gras, & douze seulement pour Desorbe veles maigres. Cette permission fit naître de grands désordres, particulierement raite des chodans la Ville Chinoife. On y enleva inpunément non feulement les chevaux vaux, qui se trouvoient dans les rues & dans les maisons des particuliers, mais jusqu'aux mules & aux chameaux. On forçoit les perfonnes les plus graves & les Mandarins même à mettre pied à terre au milieu des rues. On entra dans la maifon d'un Kolau Chinois, auquel on enleva tons fes chevaux, fes chameaux & ses mulets; enfin on prir occasion de cette licence pour enlever quantité d'armes, de harnois, & d'instrumens à l'usage des soldats. Comme le désordre ne faifoit qu'augmenter, les principaux Mandarins Chinois repréfentetent à l'Empereur les fuites dangereuses de cette licence. Il avoir si peu compris que l'exécution de ses ordres dut être accompagnée de tant d'injustices, qu'il sit restituer sur le champ rour ce qui avoit été pris, à l'exception des chevaux , qu'il fir payer fuivant sa taxe. Il imposa même des punitions à ceux qui s'étoient rendus coupables de quelque violence; ce qui appaifa auffi-tôt le rumulte.

Le 31, il fir déclarer aux Tribunaux que dans la nécessiré où il étoit de font externe de trouver des chevaux pour son voyage, les Mandarins qui lui en sourniroient en sourniroient quelques-uns rendroient un grand service à l'Etat. Il sit publier aussi que ceux qui voudroient faire la campagne à leurs frais seroient bien reçus; & qu'on

auroir égard à leur mérite dans la distribution des charges. Le 2 d'Août, Sa Majesté fir distribuer quatre on cinq cens mille taëls aux fodats qui devoient partir pour l'armée; mais elle n'accorda rien aux Of-

Le 4, les Princes du Sang, les Officiers de la Couronne, & les Chefs de L'Emperourait tous les Tribunaux suprêmes de l'Empire, présenterent une Requête à l'Empe-quitter Pélang, reur pour le supplier de ne pas sortir de Peking dans les circonstances présentes. Ils donnoient pour raison que son départ pouvoit répandre de la frayeur & du trouble parmi le peuple, furrout dans les Provinces du Sud, où l'on s'imacineroit que l'Empire étoit en danger lorsqu'on apprendroit que Sa Majeste étoir sortie de sa Capitale. L'Empereur consentit à différer son départ de quelques jours. Il nomma l'aîné de ses freres pour Géneralissime de l'armée Impériale, Son fils aîné, qui étoit âgé de dix-neuf ans, obtint la permission de l'accompagner dans cette expédition.

Le 5, les troupes destinées à composer l'armée de Tartarie commencerent à défiler, & continuerent les trois jours fuivans. Une parrie des Régules & des Princes du Sang partir avec les Officiers & les Soldats de leurs maifons. Le fils aîné de l'Empereur , & son stere aîné , qu'il avoit nommé Généralissime, surent traités le 9, par ce Monarque, suivant l'usage des Tartares, qui donnent un festin à leurs proches lorsqu'ils entreprennent quelque long voyage, furtour lorfqu'ils partent pour l'armée.

Le 10, ces deux Princes partant avec le reste des troupes, Sa Majeste & Bit la n. le les le Prince héritier de l'Empire leur firent l'honneur des les accompagner jusqu'à fes uosqu'a l'extrêmité des Fauxbourgs de Peking. On nous avoit avertis, le Pere Pereyra & moi , d'être de cette cavalcade. Nous vimes , ce jour-là , toute la Cour affem-

V u·u iii.

1690. II. Voyage. fa mar.be.

GIRBILLON, blée, à la fuire de l'Empereur. Le cortege étoit fort nombreux. Il éroit composé de rous les Régules, des Princes du Sang, des Grands de l'Empire, & des autres Officiers de la Maison Impériale. Mais quoique certe marche eût Son courge & quelque chose de grand & de majestueux, elle avoir aussi je ne sçais quoi de irifte & de lugubre, parce qu'elle se faisoir sans rrompetres & sans tymbales. Devant la personne de l'Empereur marchoient huir ou dix chevaux de main. Sa Majesté & le Prince héririer éjoienr environnés de quelques Hyas, ou Gardes du Corps. Après eux venoit une douzaine de Domestiques, qui suivent parrour immédiatement l'Empereur. Ensuite, dix Officiers dont les fonctions ressemblent à celle de nos Gardes de la Manche. Ils portoient chacun sur l'épaule

une grande lance, dont le bois éroir vernissé de rouge & tacheré d'or. Proche du ter de lance pendoit une queue de tygre. Ils éroient suivis d'un escadron de Hyas, ou de Gardes du Corps, qui sonr tous Mandarins de différens ordres; après lesquels, venoient les Officiers de la Couronne & les autres Grands de l'Empire. La marche éroir rerminée par une grosse rroupe d'Officiers de la Maifon de Sa Majesté, à la tête desquels marchoient deux grands Erendarts à fond de farin jaune, avec les Dragons de l'Empire peints en or.

S-ins qu'on president fon pai-March

Toutes les rues par lesquelles Sa Majesté devois passer étoient nettoyées & arrosées. On avoir fair reurer le Peuple, & fermé toutes les portes, toutes les Bouriques & les rues de rraverse. Des fantassins rangés des deux côrés dans chaque rue, l'épée au côté, & un fouer à la main, écarroient les curieux. C'est un usage ordinaire, lorsque l'Empereur ou le Prince Héritier patient dans les rues de Peking, & plus encore lorsque les Reines ou quelques Princesses y doivent paffer. Quoiqu'elles soient dans des chaises fermées, on ne laitle pas de boucher avec des natres roures les rues de traverse.

En arrivant hors du Fauxbourg de la Ville, l'Empereur trouva les troupes rangées dans le grand Chemin. Il en fir la revûe, accompagné seulement du Prince héritier & de deux ou trois Seigneurs. Tout le reste de la fuite avoit fair halte, pour ne pas exciter trop de poussiere. Après avoir examiné les Troupes, Sa Majesté s'arrêta un moment à parler à son frere, à son fils, & aux Officiers Généraux, qui ayant mis pied à rerre lui parlerent à genoux. Les deux Princes furent les feuls qui demeurerent à cheval. Sa D-5 in de PFm. Majesté revint ensuite au Palais.

preser pour ton stepart.

Le 12, on reçur avis que le Khan des Elurhs s'éroit mis en marche avec son armée, pour se reurer sur ses rerres. L'Empereur résolur aussi-rôr de partir le 18, pour aller à la chasse dans les montagnes de Tartarie qui sonr au delà de la grande muraille, où nous l'avions trouvé les deux années précédentes, au rerour de nos premiers voyages.

Le 13, il nous fu dire qu'étant cerrainement informé que les Moscovires ne se joignoient point au Khan des Elurhs pour faire la guerre aux Kalkas, il jugeoit inutile que nous l'accompagnations en Tartarie, où la chasse l'appelloit uni-

Arrivér d'un quement.

Le 15, on vit arriver à la Cour un Député du Khan des Eluths. C'étois un Fuvere da Kisan des Confeillers de ce Prince, qui venoir rendre compte à l'Empereur d'un der Eluths. évenement dont la Cour avois conçu quelque allarme. Les Eluths avoient attawojege, qué un corps de Tariares, Sujeis de l'Empire, & leur avoient fair plusieurs prisonniers. Le Député allegua pour excuse que cet acte d'hostilité s'était sans la participation du Khan fon Maître, & que les prisonniers avoient été rendus GIRBILLON. aufli-tôt qu'on les avoit redemandes de la part de l'Empereur. Ces avances de paix cauferent beaucoup de joie dans Peking. L'Empereur traita l'Envoyé dans II, Voyage. une falle du Palais où il donne ses Audiences aux Ambassadeurs étrangers, & lui sit l'honneur d'assister au sestin. Cet Officier, qui paroissoit homme de mé-

rite, mangea peu & conferva toujours beaucoup de gravité.

Le foir du même jour, on apprit par un Courier que le Khan des Eluths, loin de se retirer dans son Pays, comme on l'avoit publié, s'avançoit vers l'Orient, en cotoyant toujouts les limites de l'Empire, & donnoit la chaffe aux Kalkas, dont la plupart s'étoient retirés de ce côté-là. Sa Maiesté nous fit dire, ayant la nuit, que nous continuerions, le Pere Bouvet ou moi, d'aller de trois en trois jours au Palais, pour y préparer des Leçons de Geometrie qu'il vouloir prendre à fon retour.

Le 18 à la pointe du jour , l'Empereur partit , pour aller prendre le divertissement de la chasse en Tattarie. Il donna ordre avant son départ, qu'on tit marcher le reste des troupes qui avoient eu ordre de partir le 13, mais qui

avoient été arrêtées depuis par un contre-ordre. Le 3 de Seprembre, nous observames, le Pere Bouvet & moi, une Eclypse les

Déran del'Em-

Eclypse do So-

de foleil qui commença à fix heures, quarante-fept minutes, quarante ou cinquante fecondes, & qui finit à huit heures dix minutes, environ trente fecon- Retour de l'Emdes. Elle fur d'environ trois doigs. Le même jour, l'Impératrice douairiere, preter, embe par accompagnée des Reines, alla au-devant de l'Empereur, qui s'étant trouvé mal dans fa route revenoit à Peking. Nous partimes aussi, le Pere Bouver & moi, pour lui donner de justes témoignages de notre inquiétude. Mais nous trouvâmes en chemin le Prince heréditaire, que Sa Majeste renvoyoit pour diffiper les faux bruits qu'on avoit pû semer au sujet de sa maladie. Nous revinmes avec ce Prince, parce que la matche de l'Empereur étoit très lente, & qu'il ne devoir rentter dans Peking que vers le 8 ou le 9 du mois. Le Prince héririer n'étoit accompagné que de dix ou donze Officiers, de quelques Eunuques, & d'une troupe de valets. Six Gardes marchoient un peu derricre lui, portant chacun leur lance, de laquelle pendoit un queue de Tygre. A l'entrée du Fauxbourg, nous trouvâmes routes les rues artofées, les maifons & les boutiques fermees . fans un feul passant dans les rues ; à l'exception des soldats de l'eking . dont l'office est de garder les tues toutes les nuits & de les faire nettoyer. Ils montent aussi, chaque jour, la garde dans les tues, pour empêcher le défordre.

Neurel'er d'une wichotte rempore-

Le 4, on publia, dans toute la Ville de Peking, que l'armée Impériale, commandée par le frere aîné de Sa Majesté, avoit remporté la victoire sur celle des Eluths. La Lettre du Généralissime portoit que le premier de Septembre . avant scu que l'armée des Eluths étoit proche, il s'étoit mis en chemin le jour fuivant des la pointe du jour, pour l'aller reconnoîtte; que vers le midi, il avoit commencé à l'appercevoir, & qu'ayant disposé aussi-tôt toutes ses troupes il s'étoir avancé en bon ordre. Vers deux heures, les deux armées s'étoient tronvées en présence. Celle des Eluths s'étoit mise en bataille près d'un ruisseau, au pied d'une montagne, & s'étoit fait une espece de retranchement de ses chameaux. Dans cette disposition, les Eluths avoient accepté la bataille. On avoit fait d'abord plufieurs décharges de canon & de moufqueterie Enfuire

GERBILLON. 1690.

la mêlée s'étant engagée, l'armée ennemie avoit été forcée de plier, avec une perte considérable. Cependant comme les marécages avoient facilité sa retraite, elle étoir retournée en bon ordre dans son camp. Le Genéralissime ajoutoit qu'il II. Voyage. ignoroit encore si le Khan des Eluths avoit peri dans le combat ; mais qu'il le feroit bien-tôt sçavoir à Sa Majesté, avec d'autres circonstances dont il remettoit à l'instruire, pour ne pas différer une nouvelle si agréable.

Les Jéfultes vont au-devant de 1 Empereur.

Le 8, ayant appris que l'Empereur approchoit de la Ville, nous parrîmes, pour aller au-devant de Sa Majelté. Nous arrivâmes le même jour à huit lieues de Peking, & nous nous remimes en marche après minuir, dans l'espérance de joindre Sa Majesté à quarre lieues du village où nous avions passé la nuit. Mais nous fumes informés en chemin qu'elle s'étoit embarquée la nuit même, sur une petite barque, pour gagner un village qui est à cinq lieues de Peking, & d'où elle devoit se rendre en chaise à la Ville.

Compliment en'ils los font for Sa maladie.

Nous prîmes ausli-tôr notre route vers le lieu où l'Empereur devoit quittet la riviere; & nous y étant rendus deux heures avant lui, nous l'attendimes dans l'endroit où il devoir descendre, rangés près des Grands de sa Cour, qui l'y attendoient auffi. L'Empereur qui nous apperçut en abordant, nous envoya un des jeunes hommes qui ne s'éloignent jamais de sa présence & qui font l'office de Gentilshommes de la Chambre, pour nous demander ce que nous défirions. Nous repondimes par un compliment fur la maladie de Sa Majesté, & par des témoignages de notre vive inquiérude. Elle en fur informée fur le champ. Nous avions fçu , deux jours auparavanr , qu'elle avoit demandé aux Chefs de l'appartement de Yang-tsin tien, où nous avions l'honneut de lui faire des explications, si nous avions marqué de la sensibilité pour sa maladie. Ces Officiers avoient répondu que nous étions venus exactement rous les jours . &c que de plus nous avions envoyé trois ou quatre fois le jour, pour nous informet de la fanté de Sa Majesté.

Le 19, Sa Majesté se trouvant beaucoup mieux, nous fit appeller en sa préfence. Son visage avoit déja repris sa premiere couleur, mais il étoit devenu fort maigre. Il se rendit le lendemain à sa maison de campagne, pour y rétablir scs forces. Le Prince son fils aîné étoit revenu de l'armée peu de jours au-

A no relative d'Anne marrelle E-10.4

Le 28, les Astronomes Chinois de la Tour des Mathématiques découvrirent une nouvelle Etoile dans le col du Sagittaire. Mais voulant s'affurer de leut découverte, ils n'en avertirent que deux jours après. Nous l'observantes le lendemain nous-mêmes. Elle paroifloit forr distinctement, comme une Etoile de la quatriéme grandeur, & femblable à celles que nous nommons fixes. Nous l'obfervâmes encore le premier d'Octobre; mais les vapeurs qui en déroboient presque la vue nous empêcherent de prendre sa hauteur. Le 4, nous remarquâmes qu'elle diminuoit confidérablement.

Convoi des cenalzes de Kiu-kieu-

Le 8, on nous apprir que le convoi des cendres de Kiu-kieu, qui avoir éré tué dans la dernière bataille, n'étoit pas éloigné de la Ville, & que Sa Majesté envoyoit au-devant deux Grands de l'Émpire & quelques uns de fes Kyas, pout faire l'honneur à la mémoire du mort. Le Pere l'ereyra & moi , qui avions des obligations particulieres à ce Seigneur, nous partimes dans le même deffein, & nous rencontrâmes le convoi à fept lieues de Peking.

Orbre de cette Les cendres de Kiu-kieu étoient renfermées dans un petit coffre du plus ciscononis, beau

beau brocatd d'or qui se sasse à la Chine. Ce coffie étoit placé dans une chaise GERBILLOR. fermée & revêtue de fatin noit, qui étoit portée par huit hommes. Elle étoit précédée de dix Cavaliers, portant chacun leur lance, ornée de houpes rouges II. Voyage. & d'une banderolle de fatin jaune, avec une bordure rouge fur laquelle étoient peints les Dragons de l'Empite. C'étoit la marque du Chef d'un des huit Etendards de l'Empire. Enfuite venotent huit chevaux de main, deux à deux & proprement équipés. Ils étoient suivis d'un autre cheval seul , avec une felle, dont il n'y a que l'Empereur qui puisse se servir & ceux qu'il honore de ce présent; faveur qu'il n'accorde gueres qu'à ses enfans. Je n'ai vu qu'un seul Seigneur, des plus grands & des plus favorises, qui eut obtenu cette marque de distinction. Les enfans & les neveux du Mort environnoient la chaife où étoient portées les cendres. Ils étoient à cheval & vêtus de deuil. Huit domestiques accompagnoient la chaise à pied. A quelques pas suivoient

1600.

ses plus proches parens & les deux Grands que l'Empereur avoit envoyés. En arrivant près de la chaife, nous mimes pied à terre & nous rendimes les Les Jesuites va.e devoirs établis par l'ulage, qui consistent à se prosterner quatre sois jusqu'à roiss aux centerre. Les enfans & les neveux du Morr descendirent aussi de leurs chevaux, & deca-

nous allames leur donnet la main ; ce qui est la maniere ordinaire de se saluer. Enfuire étant remontés rous à cheval, nous nous joignimes au convoi-

A trois quarts de lieue de l'endroit où l'on devoit camper, nous vimes paroitre une groffe rroupe de parens du Mort, tous en habit de deuil. Les enfans & les neveux mirent pied à terre, & commencerent à pleurer autout de la chaife qui contenoit les cendres. Ils marcherent enfuite à pied , toujours en pleurant. l'espace d'un demi-quarr de lieue ; après quoi les deux Envoyés de l'Empereur les firent remonter à cheval. On continua la marche, pendant laquelle plufieurs personnes de qualité, parens ou amis du Morr, vinrent lui rendre leurs

Nous n'étions pas à plus d'un quart de lieue du camp, lorsque le fils ainé de L'Empereur y l'Empereur & le quarrième fils de Sa Majesté, envoyés tous deux pour faire sessishonneur au Mort, parurent avec une nombreuse suite de personnes de la premiere diffinction. Tout le monde mit pied à terre. Autil-tôt que les Princes furent descendus de leurs chevaux, on sit doubler le pas aux porteurs de la chaife, pour arriver plûtôr devant eux. La chaife fut pofée à terre. Les Princes & route leur fuite pleurerent quelque-tems, avec de grandes marques de tristesse. Ensuire remontant à cheval & s'éloignant un peu du grand-chemin, ils suivirent le convoi jusqu'au camp. On rangea, devant la tente du Mort, les lances & les chevaux de main. Le coffre où reposoient les cendres sur tiré de la chaife & placé fut une estrade, au milieu de la tente, avec une petite rable pardevant. Les deux Princes arriverent aufli-tôt; & l'aîné se mettant à genoux devant le coffre, éleva trois fois une petite taile de vin au-dellus de sa tête, & versa ensuite le vin dans une grande tasse d'argent qui étoit sur la table, se prosternant chaque fois jusqu'à terre.

Cérémonie Ju

Après certe cérémonie, les Ptinces fortirent de la tente & reçurent les remercimens des enfans & des neveux du Mort. Ils remonterent enfuite à cheval pour retourner à Peking, tandis que nous nous retirames dans une cabane voifine, où nous passames la nuir.

Le 9, on partit dès la pointe du jour. Comme le convoi devoit entrer le Tome VII. Xxx

GERBILLON. 1690. II. Voyage. Entrée de contot Jana Peking.

même jour dans la Ville, une troupe de domeftiques accompagna les cenders; pleuants & ferlevant rour à rout. Tous les Officiers de l'Etendard du Mort & quantité de Seigneurs, les plus qualifiés de la Cour, vinnent rendre leurs devoirs à la mémoire d'un homme qui avoit été généralement effluné. A messire qu'on approchoit de Peking, le convoi grofifioit par la multitude de perfonens éffitingnées qui arrivoient fuccellévanent. En entrant dans la Ville, un des domeftiques du Mort hui offirir tous fois une taillé de vin, qu'il répandir à rente, & fe proliferna autant de fois. Les rues où le crowoi devout paller écoient neutoyies. Sonciées de foldats à pied, comme dans les marches de l'Empérant de de domeftiques, qu'il evioient les feries & ceux de fon frere, cous en habits de deuil, vintern fe jondre au convoi. D'aufil foin qu'ils de découvrient, ils feminent à pleuter d'à pietre de grands cris, auxquels ceux qui accompagnoient les cendres répondirent par des pleurs & des riser doubles, la Convoyé civis transpart des pleurs & des riser adoubles, la Convoyé civis ratendu à l'hôted la Mort par un grand uombre

d no la Mailon du Mort,

de personnes de qualité.

L'unique Huperithion que je remarquai dans cette pompe funcher , fur de brûler du papier à chaque porte de l'hiotel par où pationen les cendres. On l'allumoir los fique l'elles approchoien de chaque cour. De grands pavillons de nattes formoient comme autant de grandes falles. Il y avort dans ces pavillons au quantité de lanternes & de rables, fur lefquelles on avoir poié des fruits & des odeurs. On plaça le coffic qui renfermoir les cendres (1) sous un dais de fain noir , enrichi de ceripines & de patifemens d'or , & fernel part deux tri-deaux. Le sils ainé de l'Empereur , & l'un de ses perits freres, que l'Empereur avoir influite s'his adoptir de l'Impératrice détiune, niéte de Kui-eiue, parce que cette Princesse niète par la lista d'entre l'ances de l'alle d'entre l'ances de l'alle d'entre l'ances de l'alle d'entre l'ances que nous leur avions vi tâtre dans la tente. Ils furent remerciés à genoux par les enfans & les neveux, qui se profite rent, a poès avoir d'el leurs bonnes.

for explications do two notice extern network as

ismi Le 18, l'Empereur nous fit demander les propositions de Géometrie que nous avions préparées. On lui en porta dix-huit, qui avoient été milés au ner, & con priese, mais primars son mettager de lui dire que nous en avions dix-huit autres de prèces, maisqu'elles névoient point encore transferies. Apples les avoir examinées, il déclara qu'il les trouvoir fort claires & qu'il n'avoit paseu de peine à les comprendes.

Le 29, il fe fi: expliquer, par les Peres Bouvet & Thomas, quarre propotions, dont il fur fatrafiat qu'il pirila réfolution d'entendre chauge jour nos explications. Je fus appellé le lendemain dans fa chambre, avec le Pere Thonas. Nous finnes près de deux heures avec lui. Il tournoit lui-même les feuillets, à mefure que je lui lífois l'explication Tatrate. Enfuire il fe fit expliquer la maniere de determinier l'ombre d'un flyle.

Bontés de l'Emporter pour les bourses

Le premier jour de Novembre, ayant été appellés dans la chambre de l'Empereur pour continuer nos explications, il nous fit affeoir près de fa per-

(t) On doit avertir lei que l'asage des que jamais lorsque les Morts ont été rués à la Tritates est de brûler les corpt & éen confer-guerre ou qu'ils sont morts dans qu'ilque ver les os & les cendres. Quoiqu'il y en ait plusturs qui ne les bruleur points, on n'y man-fois eet exemple.

1690.

fonne, sur la même estrade où il étoit assis lui-même. Nous voulumes nous défen- GERRILLON. dre de recevoir un honneur qu'il accorde à peine à ses enfans ; mais il nous en sit une loi absolue. Deux jours après, il nous fit dire que nous voyant venir tous les II. Yoyage. jours au Palais pour son service, & l'hyver s'approchant, il craignoit que nous n'eussions quelque chose à souffrir du froid ; que pour prévenir ce danger, il vouloit donner à chacun de nous une longue veste fourrée, & qu'il falloir envoyer le lendemain un de nos habits, qui ferviroit de modele pour ceux dont Sa Majesté nous feroit présent.

Le 9, ce Monarque avant déclaré qu'il vouloit aller a la maifon de fon oncle . Sérviture de maternel, qui devoir être porté le lendemain à la tepulture, les Grands de Kiu kieul'Empire & le frere même du Mort suppliérent Sa Majetté de s'épargner cette peine. Il se rendit à leurs instances; mais il voulut que ses ensans assistations pout lui à certe cérémonie.

Elle s'exécuta le lendemain. Le convoi ésoir fort nombreux. Le fils aîné de Cérémentes qui l'Empereur, & deux aurres de fes fils, deux Regules, plusieurs Princes du Vaccomp-grante Sang Impérial & la plupart des Grands de l'Empire, accompagnerent les cendres de Kiu-kieu julqu'au lieu de sa sépulture. Il est éloigné de Peking d'environ une liege & demie. La pompe funebre fut peu différente de celle qu'on a décrise à l'entrée de la Ville. Lorsqu'on fur arrivé à la sepulture & qu'on eur placé le coffre, ou l'urne, fous le dais qu'on lui avoit préparé, les Princes fils de l'Empereur, accompagnés des Regules & des autres Grands de l'Empire. firent les cérémonies ordinaires devant le tombeau du Pere & de la mere de Kiu-kieu, qui l'étoient également de l'Empereur précédent, & par conféquent ayeuls de Sa Majesté; après quoi, chacun eut la liberte de se retirer.

Le 20, nous fumes appelles au Tribunal des Kolaus, pour traduire du Tartare en Latin une Lettie qui devoit êrre envoyée au Gouverneur de Nipcheu. Elle étoit écrise au nom de Song-ho-tu, Chef des Ambassadeurs qui avoient conclu la paix avec les Moscovites. Il leut donnoit avis des hostilités que le Khan des Eluths avoir commises cette année sur les terres de l'Empire, de la victoire que l'armée Impériale avoit remportée fur la fienne, & de la parole qu'il avoit donnée, en se retirant, de demeurer tranquille sur ses serres; que cependant. comme on avoir appris qu'il avoir envoyé demander du secours aux Moscovires, on se croyoir obligé de les avertir qu'ils ne devoient pas se laisser surprendre aux artifices de ce Prince, s'ils ne vouloient être enveloppés dans fa ruine. Je traduisis en Latin cette Lettre, & je la portai le lendemain aux Kolaus.

Le 25, l'Empereur nous fit donner à chacun un habit complet, composé, Habits que l'Em-10. d'une veste longue de satin violet, doublée de peaux d'agneau, avec un pertur donne aux tour de col & des paremens de zibelines; 2°. d'une veste de déssous, entiérement de zibelines, doublée de fatin noir. Chacune de ces dernieres vestes contenoir plus de cinquante peaux & pouvoit valoir deux cens écus; le prix des zibelines médiocres à Peking est à peu près de quatre écus : 3°. d'un bonnet de zibelines, teinres en noir. Nous en rendimes graces à Sa Majesté avec les cérémonies ordinaires.

Le 18, elle partit pour sa maison de plaisance de Hai-tsee, oui est fort bien fournie de daims, de cerfs & d'autres bêtes fauves. N'en étant revenue que le 13 de Décembre, elle nous fit recommencer aussi-tôt nos explications de

Xxxii

Gerbillon. Géometrie, avec ordre de nous affeoir à ses côtés sur la même estrade.

1600.

ell chorts

Le 21, Sa Majesté nous fit dire qu'ayant dessein d'envoyer quelqu'un à Can-II. Voyage. ton , pour y acheter des instrumens de Mathématiques & d'autres curio-Il demandeun fités de l'Europe, elle deliroit que nous y envoyassions aussi quelques-uns de royer à Canton, nos domeftiques; ou que si nous jugions plus à propos que quelqu'un d'entre nous se chargear de cette committion, nous déliberassions lequel il convenoit d'envoyer. Nous répondimes, le lendemain, que nous étions prêts à tour entreprendre pour le service de Sa Majesté, & que nous lui demandions en grace

de choifir elle-même celui qu'elle jugeoit le plus propre à l'exécution de fes ordres. Elle nomma le Pere Suarez, parce qu'elle ne pouvoir, nous dir-elle, éloigner le Pere Thomas, le Pere Bouvet, ni moi, qui étions actuellement occupes près de sa personne. Elle ordonna donc que ce Pere, accompagné d'un perit Mandarin de fa maifon, fit le voyage avec les gens & aux dépens du fils de son oncle maternel, qui ayant succede à la charge de Chef des Etendards de l'Empire, envoyoit chercher sa semme & ses enfans à Canton, où il exerçoit la fonction de Lieutenant général des armées de l'Empire. Le petit Mandarin fut charge d'acherer, fous la direction du Pere Suarez, les instrumens & les curiofités de l'Europe, mais avec un grand fecret, parce que Sa Majesté ne vouloit pas faire éclater un achat si peu considérable. Comme on attendoit le

Il recoit ordre dacheter der instrument de snathemanques.

retour du Pere Grimaldi , elle fit dire au Pere Suarez de publier que le morif de son voyage étoit de ramener ce Pete à la Cour. Enfuite lui avant permis le 15, de venir recevoir ses ordres au Palais: » Je n'ai rien à vous recom-" mander, lui dit-elle i e connois votre zéle, & je fcai qu'étant Religieux » vous vous conduirez toujours avec prudence «. Il le chargea de lui achetes un bon fufil & des instrumens de mathématiques. Le 2 de Janvier 1691, l'Empereur partit pour aller prendre le divertissement

1691.

de la chasse dans les montagnes qui sont proche de la sépulture de son ayeul. où il devoit se rendre le 19 pour y achever la cérémonie du deuil, qui finissoit Procès contre vers ce tems là. Avant fon départ , il termina le procès qu'on avoir intenté à le trore auté de ses deux freres & aux Officiers généraux qui s'étoient trouvés à la dernière bataille contre les Eluths. C'est l'usage, parmi les Tartares, de saire le procès aux Généraux qui n'ont pas eu de fuccès à la guerre; & quoique l'armée Impériale eut remporté l'avantage, on avoit été mécontent que le Khan des Eluths fut échapé & que ses troupes n'eussent pas été entiérement défaites. A la verité, l'armée de l'Empereur étoit quarre ou cinq fois plus nombreuse que celle De quoi il eft du Khan. Ausli rejettoit-on le blame sur le frere aine de l'Empereur, qui étoit Généralissime de l'armée Impériale. Ce Prince n'avoit aucune experience de la guerre. D'ailleurs il avoit appréhendé d'exposer trop les troupes de l'Empi-

re, dans des circonstances où leur défaite pouvoit avoir des suites sacheuses. Il s'étoit retiré avec un peu de précipitation lorsqu'il avoit vû les ennemis disposes à se désendre : & s'ils eussent mieux profité de cette conjoncture . l'armée de l'Empereur couroit risque d'être fort maltraitée. Ce Monarque, pour témoi-

Lupercur-Bucule.

gner qu'il étoit peu fatisfait de ses Officiers généraux , sur-tout du Prince ion frere, non-feulement les laissa camper dans les montagnes de Tartarie, près de trois mois après la retraite des Eluths; mais, lorsque son frere revint à Peking, il ne lui permit d'entrer dans la Ville qu'après l'avoir fait interroget Comment il fe juridiquement fur sa conduite. La réponse du Prince sut, qu'il avoit livre bataille à l'armée du Khan aussi-tôt qu'il l'avoit rencontrée; mais que l'ennemi Gerbillon.

s'étant posté dans un lieu avantageux, avec un marécage devant soi, il n'avoit pas juge à propos d'exposer l'armée Impériale : que tout l'avantage du combat II. Voyage. ne lui étoit pas moins demeure, & qu'enfin le Khan des Eluths avoit pris la fuite; qu'au refte, s'il y avoit quelque sujet de reproche, on ne devoit le faire tomber que fur lui , puifqu'il étoit Généralistime : & que s'il étoit jugé coupable . il se soumettoit au châtiment qu'il plairoit à Sa Majesté de lui imposer.

Si les Officiers généraux eullent pris le parti d'excufer le Généralissime, cette ses Officiers (fe

affaire n'auroir peut-être pas eu d'autre suite; mais chacun s'efforçant de se pani contre luit justifier, tuois ou quarre des Grands de l'Empire, qui fui servoient de conseil. présenterent une requête, où rejettant sur lui toute la faute, ils l'accusoient de lacheté . & de s'être amulé à chaffer & à jouer des Instrumens au lieu de veiller à la conduite de l'armée. Ils prenoient même à témoin le fils aîné de l'Empereur; mais ce Prince repondit qu'il ne lui convenoit pas d'être l'accufateur de fon oncle. Le Généralissime n'épargna rien pour sa défense. Il sit voir ou il n'étoit pas feul coupable, & que ceux dont on avoir formé fon confeil & qui se plaignoient de lui, auroient du lui proposer de suivre l'ennemi s'ils l'avoient jugé nécessaire; que personne n'avoir fait l'ouverture de ce conseil, & qu'au refte ils n'avoient pas marqué plus de courage que lui , putsqu'ils étoient revenus tous fans bleffure.

Le Tribunal de Tkong-jin-fu, qui juge des affaires des Regules, des Prin- Rigueur du Trices du Sang & des Officiers de la Couronne, voyant de l'opposition dans les par l'Emperous témoignages, ordonna que le Généralistime feroit enfermé dans le Tribunal même, & que les Officiers généraux feroient mis en prison, tandis qu'on inftruiroit mieux leur procès. Mais l'Empercur ne défera point à cette Sentence. Après avoir déclaré qu'elle lui paroissoit trop rude pour la qualité du crime, il ordonna que les coupables auroient le tems de fournir toutes leurs réponfes . & que dans l'intervalle ils auroient la liberté d'entret dans la Ville & de fe retirer chez eux. Cependant le Généralissime s'étant présenté au Palais, Sa Majesté refusa de le recevoir en sa présence.

Les jours suivans , le Tribunal reprit l'examen de cette affaire. Il décida Sentence du Trique le Généralissime feroit privé de sa qualité de Regule, & que les Officiers bunal. generaux perdroient leurs Emplois. L'Empereur differa long-tems à s'expliquer sur cette Sentence. Cependant on sit arrêter tous les Officiers de l'artillerie, parce que le jour de la bataille ils avoient abandonné la plus grosse piece de canon, & qu'elle auroit pu être enclouée par les ennemis s'ils euilent eté capables de cette attention.

Enfin Sa Majesté, devant partir le 2 de Janvier, termina cette grande affai- A quoi elle est re la veille de son départ. Les deux Princes ses freres, & les grands Officiers réduite généraux qui avoient des dignités titulaires de Kong, furent condamnés à perdre trois années de leurs revenus; les deux Regules, à perdre trois compagnies de leurs gardes. Les autres Grands & Officiers généraux qui n'avoient que de simples charges, furent abbaisses de deux degrés; c'est-à-dire, que ceux qui étoient Mandarins du premier Ordre le devintent du troisiéme, sans être dépouillés néanmoins de leurs Emplois. Ceux qui étoient Membres du Confeil d'Etat perdirent cette dignité. Les Officiers qui avoient abandonné le canon furent condamnés chacun à cent coups de fouet; après quoi ils devoient être renvoyés libres. Xxx iii

GERBILLON. 1691. II. Voyage. Les punituons ne Jestionorent point entre les Tattares.

Le plus confidérable de ces malbeureux Officiers d'artillerie avoit été longtens un des principaux Gentilohommes de la Chambarbe de l'Empereux. Il éroit actuellement Gouverneut de quelques-uns de fes enfans. Après avoir fubi le châtiment qui lui étoit impolé, à line lailfa pas de reprende fon polte auprès des enfans de 3a Majelfé. On doit obferver que parmi les Tattares qui lon cous efclaves de leut Empereux, ecs punitions netralisent aunun deshonneux. Il artive quelquelois aux premiers Mandarins de recevoir des foulles coulles de leut empereux l'articles de leut entre de leut de leut entre des coulles de leut empereux l'articles de leut entre de l

Le 2.3, l'Empereur rentra dans fa capitale, avec l'Impérattice douairitez de les Réines, qui etiotien patries le 14 pour l'aller joindre à la fépolutre Impériale. Nous nous étions rendus au Palais, pour nous informer de la fané és a Majetlé y mais elle prévint notre compliment, en nous faint dite par un Eunque de la Chambre qu'elle vouloit nous faire part de fa chaffe. Le foir même, on nous apports de fa part une douziaire de faifant de foir même, on nous apports de fa part une douziaire de faifant de fur l'information de faifant de fair l'information de

Oblervation for L'emboschure da Sogialian-ula.

Le 24, après nos explications de Géomettie, qui avoient recommencé la veille, l'Empereur me demanda la hauteut de Pole de Nijeheu, & des principaux lieux de la Taratrie que j'avois paraconus dans mes deux voyages. Il me dit à certe occasion, qu'il avoit envoyé quelques-uns de fes gens à l'Eft, vers l'Embouchure da fleuxe Supplainn-ale, & qui la voient rapporté qua -del4 de cette embouchure, la mer étoit encore glacée au mois de Juillet, & que le Pays étoit tout-à-lit défect.

de givier qu'on

tel L 2; Sa Majethé nous envoya fix cerfs, reeme faifans, douze gros poirfons, & douze queues de cerfs, dont les Taractes font beaucoup de cas. C'étoit depris long-tens l'ufige de ce Monarque d'envoyer tous les ans à chacan de nous , un peu avant le commencement de la nouvelle année, un cerf, cinq faifans, deux-poilfons & deux queues de cerf. Quoique le Pere Suares fut ablem cere année, on ne l'ailfa pas de nous apporter fa part.

Perfer du tréfot Impérial. Elles font montoires à l'Auseur.

Le 16, nous nous rendances tous an Palais; pour faire nos remerciments P Fémpereur. Il nous firmonter ce jour-là lun parsite de fes Preles. La plus belle avoir (eps finets, sou fept lignes, de dismetre. Elle étoit prefique toute ronde & d'une alles belle cau. On nous dit qu'il y avoir long-rensqu'elle étoit dans le terfor. Nous en vimés une autre qui avoir fept finets & demit, mais prefique toute plate, & peu unie d'un côté oi elle avoir une grande veine; outre qu'elle étoit d'une eau b-aucoup plus marte. On nous en fit voir encore environ cinquance, moin grolles, source d'une eux offer mate, & citam fur la couleur d'ean poliqui venoient de la Tarratie Orientale, où elles se péchen dans des tivieres qui du Japon. Les Tarrates ne s'equi en petre dans la mer Orientale au Nord da Japon. Les Tarrates ne s'eque petre le peche dans la mer, où varielemblablemen il se n'eux-veine de lus grolles que dans les rivieres.

Après avoir joui de ce spectacle, nous sumes appellés le Pere Thomas & moi pour l'explication de Geometrie. Sa Majeste nous demanda d'abord si nous avions vu quelque part de plus grosses Perles. Je lui parlai de celle dont

Tavernier donne la figure dans sa relation de Perse, & qu'il dit avoir couté GERELLON. au Roi de Perse un million quatre cens mille livres. Sa Majesté parut surprise

que les Perles fussent si chetes en Petse.

II. Voyage.

Ensuite elle nous parla d'un jeune Javan qu'un Ambassadeur de Hollande, sort d'un jeune envoyé à la Chine il y avoit quatre ou cinq ans, avoit donné au Pere Grimaldi, Jaren, qui aven L'Empereur avoit paru fouhaitter qu'il restat à Peking, parce qu'il jouoit par-re (nimalitéfaitement de la harpe, & qu'il avoit l'oreille si bonne qu'apres avoir entendu quelque air fur un autre instrument, il le jouoit austi-tôt sur le sien. Depuis deux ans il l'avoit mis au rang de ses Musiciens , pour apprendre des chanfons Chinoifes & Tartares, & pour donner des leçons de harpe à de jeunes Eunuques, L'habileté & l'excellent naturel de cet enfant l'avoit fait aimer de tous les Officiers de la Mufique Impériale. Ils avoient rendu de lui un fort bon rémoignage à l'Empereur, qui faifoit d'ailleurs beaucoup de cas de fon art. Cependant il l'avoit laissé jusqu'alors entre nos mains, sans lui avoir fait reffentir aucun effet de sa libéralité. Mais comme il étoit tombé malade depuis près de quatre mois, Sa Majesté l'avoit fait visiter par tous ses Médecins, & les remedes qu'ils lui avoient fait prendre ne l'avoient point empêché de devenit hydropique. Il étoit dans un état défespeté. Sa Majesté nous témoigna le

regret qu'elle avoit de le petdre. A l'occasion de cet enfant, elle nous demanda si nous avions le poulx Famillatie de semblable à celui des Chinois, & si on le touchoit en Europe comme à la les Jenstea.

Chine. Pour s'en assurer, elle voulut me tâter elle-même le poulx aux deux bras. & elle me donna le tien à tâter. Enfuite, lorsque j'eus achevé mon explication de Géometrie, j'ouvris une Carte de l'Afie, où je lui fis voir que la Tartarie étoit inconnue & mal tracée. Je lui monitai les chemins que prenoient les Moscovites pour venir à Peking, & je lui dis que depuis peu nos Peres s'étoient rendus à Moscou, dans le dessein de venir par terre à la Chine. mais que les Moscovites leur avoient refusé le passage, peut-être parce qu'alors ils étoient en guerre avec l'Empire; ce qui avoit obligé nos Peres de prendre une autre route. Sa Majesté nous dit que depuis la Paix, ils obtiendroient fans doute la liberté de passage. J'ajoutai que le Géneral de notre Ordre nous avoit écrit qu'il déliroit extremement que ce chemin fut ouvert, pour faire passer nos Missionnaires avec plus de facilité, sans courir les dangers de la mer. L'Empereur qui m'écoutoit attentivement , parut approuver cette idée.

Le 17. après avoir achevé d'expliquer la Géométrie pratique avec les dé- Les espération : monstrations, il fallut recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer à lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer de lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer de lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer de lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer de lire les Elemens de Géornétrie que nous recommencer de lire les Elemens avions expliqués en langue Tartare. Comme Sa Majesté les faifoit traduire en Chinois, elle nous dit qu'on lui apporteroit chaque jour quelques propositions traduites, qu'elle les reverroit avec nous, & qu'aptès avoit corrigé la version Chinoife, elle reverroit encore le texte Tartare; que cependant nous continuerions, le Pete Bouvet & moi, de venit tour à tour au Palais.

Le 13, dernier jour de l'année Chinoise, l'Empereur qui avoit entiérement Fête de la notequitté les restes du deuil qu'il avoit gatdé jusques-là, après avoir fait prépater des velle annec. réjouillances pour le commencement de la nouvelle année, traita le foir les Grands de sa Cour & leur donna la Comédie , lorsqu'ils vinrent suivant l'usage lui faire les complimens de la fin de l'année. Ces complimens confiftent en trois génuflexions & en neuf battemens de tête. L'Empereur se souvint de nous

GERSILION.

dans cette occasion. Il nous envoya deux tables de douze plats de viande, & vingt-deux plats de fruit. Quoique ces viandes & ces fruits foient ordinaire-II. Voyage. ment mal préparés, du moins au goût des Européens, on ne laitle pas d'en faire un cas extrême, parce c'est un honneur fingulier. L'Empereur faisoit autrefois invitet nos Peres à ces festins solemnels; mais ils lui représenterent que la modeftie de notre profession ne s'accorde pas avec ces assemblees de réjouisfances; ce qui lui fit prendre l'habitude de nous envoyer notre partie du feftin. Cette faveur qu'il n'accorde à personne nous obligea de lui faire nos remercimens avec les cérémonies ordinaires.

> Le 29, premier jour de l'année Chinoise, nous nous rendimes le matin au Palais pour saluer l'Empereut, qui enttoit ce jour-là dans la rrentième année de son regne. On nous apporta de sa part du thé Tartare. Il nous sit dire que donnant encore le même jour un festin aux Grands & aux principaux Mandarins de sa Cout, il nous enverroit aussi trois tables, comme le jour précedent, Le lendemain, nous allames faluer les Régules de notre connoissance. Les trois fils d'un Régule qui étoit mort depuis deux ans , & qui étoit de nos amis , voulurent aussi nous voir, & nous traiterent avec beaucoup de bonté.

ComMics & H+ benmations.

Le 5 de Février, l'Empereur partit pour sa maison de plaisance de Changchun-yuen, où il avoit fait préparer les divertiffemens de la nouvelle année Chinoife, qui confiftent en Comédies & en Jeux, furtout en illuminations d'une infinité de lanternes, composées de corne, de papier & de soie de diverses couleurs, peintes de figures & de paysages. On y fait aussi des seux de joye. Sa Majesté donna ordre à son départ que nous nous y rendissions de deux jours l'un, comme l'année précédente.

Mees envoyés nat leimter.

Le 7, nous allames dès le matin à Chang-chun-yuen ; & notre explication ne fut pas plutôt achevée, que l'Empereur nous envoya divers mets de fa table. Il y avoit entr'autres deux grands plats de poillons, dont l'un étoit une grande truite faumonée; l'autre, un morceau d'un grand poisson que les Chinois Poiston nommé nomment Chin-huong-yu, & qui passe pour le meilleur de tous ceux qui se mangent à Peking. En effet ce poisson a la chair fort délicate, malgré sa grosseur. Il pese plus de deux cens livres. Le morceau que l'Empereur nous envoya en pe-

Comp-hoange percur,

foit douze ou quinze. Habit Je céré-Le 11, étant retournés à Chang-chun-yuen, nous y trouvames l'Empereur monte de l'Emen habit de cérémonie. Cet habit confiftoit en deux vestes, sur lesquelles on vovoit quantiré de Dragons en broderie d'or. La veste longue étoit d'un fond jaune, rirant un peu sur la feuille morte. Celle de dessus étoit d'un fond de fatin violet, l'une & l'autre doublées de peaux d'hermine blanche.Ce Prince nous envoya quelques plats d'excellent poisson. Il nous ordonna de venir passer à la Cour tout le jour fuivant. En retournant à Peking, nous rencontrames le Prince héritier, qui nous fit l'honneut de nous demander des nouvelles de

Perits cherage de se-chuen.

notre fanté. Il avoit, au col, une espece de Chapelet de grosses Perles. Le 12, nous nous rendimes à Chang chun-yuen, fur des chevaux de l'Envoyé de l'Empereur, qu'on nous avoit amenés par son ordre. C'étoient de petirs chevaux de la Province de Se-chuen, pleins de feu & d'un pas fort leger. Il y en avoit un de la Corée, qui étoit un peu plus haut que les autres, mais qui avoit aussi beaucoup plus de feu & de légereté. A notre arrivée l'Empereur nous fit conduire dans la falle où il se tenoit ordinairement, & où nous lui avions

1691. II. Voyage.

fait nos explications l'Eté précedent. On nous y fit affeoir fur de petits carreaux, GERBI LLOI & peu après on nous apporta une table chargée de viandes froides, de fruits, de confitures & de pieces de pâtifferie. Sa Majesté ordonna qu'on nous servit deux de ces tables; mais les Eunuques ne nous en servirent qu'une, & nous dirent pour excuse qu'en apportant la seconde , elle étoit tombée en chemin. Ils nous firent priet par un de leurs Chefs, qui étoit de nos amis, de leur pardonner cette faute & de n'en pas faire de plaintes à l'Empereur. Nous gouràmes un peu de ces mets, & nous en envoyames une partie aux Chefs de l'apparrement du Palais, où se faisoient nos explications. On porta le reste d

nos domestiques, qui étoient demeurés à la porte.

Lorfque nous eumes cesse de manger, on vint mettre le couvert pour l'Em- Festin de l'Empereur & pour douze ou quinze Grands de sa Cour qu'il traitoir ce jour-là. Gere & de po Celui de l'Empereur sur mis au milieu du fond de la Salle, sur une grande rable quarrée , vernissée de rouge , avec des Dragons & d'autres perits ornemens peints en or. Les Tartares ni les Chinois ne se servent point de nappes ni de serviettes. On mit seulement à cette table un tout de satin jaune. avec des Dragons & d'autres ornemens en broderie d'or. Sur le devant pendoient deux aurres morceaux de farin, dont le bout étoit enrichi d'Orfévterie, avec quelques pierres de couleur sort simple & sans éclat. Aux deux côtés de la faile, dans le même endroit où nous avions mangé, on rangea des tables. fur lesquelles on mit le couvert pour les Grands. Elles n'étoieut hautes que d'un pied, parce qu'ils devoient être affis à terre fur de simples coutlins. Les mets confistoient en des morceaux de diverses viandes froides rangées en forme de pyramides, & en gelées de racines ou de legumes, mêlées avec de la farine. Ceux qu'on avoit servis sur la table de l'Empereur étoient ornés de différentes fortes de fleurs. On a foin d'en conserver tout l'Hyver pour l'Empereur. On en met ordinairement dans de grands vases de porcelaine, ou dans des caisses de bois vernissé qui ornent sa chambre, & qui en font la plus belle décoration. Dans un coin de la falle on avoit fair un retranchement, avec un paravent, pour y placer les Musiciens & les Joueurs d'Instrumens. Ils sont fort éloignés de la perfection & de la délicareffe des nôtres, quoique les Chinois fallent un grand cas de la Musique, & qu'ils aiment beaucoup les Instrumens.

Nous vîmes aussi de jeunes Eunuques, âgés d'environ dix ou douze ans, vêtus Tours de fee en Comédiens, qui devoient faire divers tours de souplesse pendant le festin, piesse

relever ensuite d'eux-mêmes sans avoir changé de place & sans avoir remué ni pieds ni mains.

l'en vis deux se renverser la rête en arriere, la faire roucher à leurs talons, se

Vers le foir on nous mena, fur un traîneau, vis-à-vis de l'appartement des Four d'artifices Reines, où l'on avoit préparé les feux d'artifice. L'Empereur & ses enfans affisterent à ce spectacle, avec un grand nombre des principaux Seigneurs de la Cour. Je n'y vis rien d'extraordinaire, à la réferve de quelques lumieres qui s'allument les unes les autres , & dont la clarté extraordinaire ne le cede gueres à celle des plus brillantes Planetes. On y employe du Camphre, Il n'y avoir rien d'ailleurs qui fûr comparable à nos feux d'arrifice. La premiere fusée partit immédiatement devant l'Empereur, & l'on nous dit qu'il y avoit mis le feu lui-même. En s'allumant, elle partit comme un trait, mais ce ne fut que pour aller allumer un des feux d'artifice , éloigné de trente ou quarante pas. Il

Tome VII.

à l'exception de celui des femmes.

1691. II. Voyage.

Grantsono en fortit une autre fulée , qui alluma une autre feu , & de celui-ci il en partit une trodieme. Tous les feux qui étoient disposés en divers endroits furent allumés ainsi les uns par les autres, sans que personne y mir la main. Je remarquai encore que les fusées n'étoient pas attachées à des baguettes , comme celles de l'Europe. Ce spectacle dura près d'une heure. On voyoir d'autre part un grand nombre de lanternes allumées, qui bordoient tous les appartemens,

Le 20, nous expliquâmes à l'Empereur quelques difficultés dont il voulut être éclairci fur divers calculs; & les usages d'une tegle & d'une sphere qui lni avoient été données pat un Seigneur de la Cour. Il nous fit diner dans far propre chambre, tandis qu'il dinoit lui-même dans un appartement voisin, d'où il nous envoya divers mets de sa table dans de la vautelle d'or & d'argent. Enfuite il nous ordonna de mettre la Philosophie en langue Tartare. faires de mettre lans nous arrêter à la Traduction Chinoife de celle que le Pere Verbieft lui

Onlice aux Je-Lattirg.

avoit offerte un peu avant sa mort. Il nous abandonna le choix & l'ordre des matieres, parce qu'il vouloit, nous dit-il, que cette Philosophie sût composée fuivant nos idées, comme la Géometrie & les Elemens d'Euclide que nous avions disposés pour son usage. C'étoit nous témoigner qu'il étoit satissais de notre Ouvrage. Il ordonna qu'outre les deux Mandarins aufquels nous dictions, & les deux Ecrivains qui mettoient au net ce que nous avions dicté, on nous donnât deux autres Ecrivains pour travailler sous nous,

Anatomie d'un tygre.

Le même jour , ayant scû que nous déstrions de faire l'Anatomie d'un Tygre du Pays, parce que ces animaux y sont fort différens de ceux de l'Eu-Ulage des Chirope, il nous en fit donner un, après nous avoir fait avertir que la coutume de la Chine éroit d'enterrer les os & la tête de ces animaux, & que dans certe opération la tête devoit être tournée du côté du Nord. On nous affura qu'il n'entre point de superstition dans cet usage, & qu'il ne vient que d'une crainte respectueuse que les Chinois ont de ces redoutables animaux. En effet, les Porrugais de Macao ayant fait présent d'un Lyon à l'Empereur, par le detnier Ambailadeur Portugais qui étoit venu à la Cour, & ce Lyon étant mort peude tems aptès , Sa Majoité l'avoit fait enterrer honorablement , avec un beau. marbre blanc fur son rombeau, & une épitaplie, comme on fair pour les Manr darins de la plus haute distinction.

Propriétés des

On prétend que le ventre des tygres de la Chine est un excellent remedepour ceux qui ont perdu le goût des viandes ordinaires. Les os des jointures, aux genoux des jambes de devant, fervent, dit-on, à fortifier ceux qui ont les jambes foibles; les os de l'épine du dos ont auffi leurs vertus. Il n'y a point, de Tarrares & de Chinois qui ne trouvent la chair du tygre d'un gout excellent. Plufieurs perfonnes nous en demanderent avant que nous eutitons commencé à disféquer le nôtre. D'autres nous presserent de leur donner des os. Nous fumes furpris de trouver, dans le gosier & dans l'estomac de cet animal, quantité de petits vers rougeatres. Il avoit plus d'un doigt de graisse entre la peau & la chair.

Le 25, l'Empereur révint au Palais de Peking, après avoir passé trois ou quatre jours dans son Parc des Daims, qui se nomme Hai-tses.

Le 18, premier jour de la seconde Lune Chinoise il y eut une Eclypse de Eclypie de Soher courrer par soleil, de plus de quatre doigts. Erant au Palais, je ne pus l'observer exacsement. Je préparai les instrumens nécessaires pour donner à l'Empereur la Girbitton Satisfaction de la voir lui-même. Il fit cette expérience avec les Grands de sa Cour, aufquels il prit plaifir à donner des preuves du truit qu'il avoit tiré de ses Etudes.

1691. II.Vovage

Le Tribunal des Mathématiques, après avoir observé cette Eclypse, con- Embarras singufulta le Livre qui se nomme Chen chu, où est marque ce qu'il faut faire, ce des Mathématiqui doit arriver, & ce qui est à craindre, à l'occation des Eclypses, des Comé-questes & des autres Phénomenes celeftes. Il trouva, dans ce Livre, que les circonfrances présentes faisoient connoître que le Trône étoit oceupé par un méchant homme, & qu'il falloit l'en faire descendre pour y substituer un meilleur Prince.

Le Préfident Tartare du Tribunal ne voulut pas que cetre remarque fut inférée dans le mémorial qui devoit être présenté à l'Empereur. Son Lieutenant eut une longue dispute avec lui , & prétendoit au contraite qu'on y devoit inferer ce qui le trouvoir dans le Chen-chu, parce que c'étoit l'ordre du Trabunal, & qu'en le fuivant ils ne devoient pas craindre que leur conduite fut défapprouvée.

Le premier jour de Mars, l'Empereur ayant appris que nous commencions le Carème, c'est-à-dire, que nous renoncions pendant six semaines à l'usage des alimens ordinaires, donna ordre qu'on, ne nous servit désormais que des viandes de Carême & des fruits. On nous apporta, dès le même jour, dix ou douze fortes des meilleurs fruits de Peking, quoique cone soit pas l'usage de servir des fruits à ceux qui sont nourris au Palais.

Le 2, on fit partir de la capitale un corps de huir ou dix mille Cavaliers Utigede la Mieffectifs, qui montoient à quarante ou cinquante mille hommes en y comprenant les valets, que les Tartares font servir de soldats en cas de besoin. Ils les instruisent, des leur jeunesse, à tirer de l'arc, pour les rendre capables d'occuper une place de cavalier ou de fantaffin. La plupart y trouvent leur avantage , parce qu'ils profitent de la pave de leurs gens; & sal atrive même à quelques-uns de faire des actions de valeur, c'est le mairre qui en reçoit la récompense. Les troupes qui partirent étoienrenvoyées du côté de Kuku-hotun, Ville de la Tartarie Orientale, pour observer de là les mouvemens du Khan des Elurhs qui faifoit des courses de ce côté-là, pillant les Kalkas & les Mongols Sujets de l'Empire. . . . 19

Le 10, l'Empereur nous fit dire que prenant la peine de nous rendre tous L'Empereur les jours au Palais, il n'étoit pas juste que nous fissions la dépense d'entrerenir vaux aux Jésades Chevaux pour cer usage, & qu'à l'avenir il nous en feroit fournir de son tes. écurie. On commença des le lendemain à nous amener de ces petits chevaux de la Province de Se-chuen, qui marchent extremement vite. Ils étoient accompagnés d'un homme à cheval, qui avoit ordre de les reconduire à l'écurie de l'Empereur après que nous nous en ferions fervis.

Le 14, l'Empereur apprir que la plupart des foldats de Peking étoient char. Il pile les denes gés de dettes, & que la meilleure partie de leur paye s'employoit à payer les Oficiers, antérêts de l'argent qu'ils avoient emprunté. Il donna ordre qu'on vérifiat toutes les dettes des Soldats, des Gardes, & de la Gendarmerie, au nombre de 23 dans chaque Nunou Compagnie, & celles des simples Cavaliers. En y comprenant les Sergens ou les Maréchaux des Logis, elles montoient à plus de feize millions de livres. Sa Majesté ordonna qu'elles fussent payées de l'argent de son

Yyyij

GIRBILLON. 1691. H. Vovage.

tréfor : & qu'à l'avenir , lorsque les Soldats ou les Officiers autoient besoin d'argent pour de véritables besoins, on leur avançar autant qu'il seroit jugé nécessaire, & que peu à peu ces avances sussent reprises sur leur paye, de forte que toute la dette fut acquirrée dans l'espace de dix ans.

Sa Majesté fit aussi payer en partie les dettes des Officiers de sa Maison qui font obligés de le suivre lorsqu'il entreprend quelque voyage. Ses ordres portoiens de donner jusqu'à huis cens livres à chacun des Hyas, & quatre cens aux autres pezits Officiers qui n'ont point de rang. Toure la fomme ne monta pas à quatre cens mille livres, parce que les Grands, qui firent la recherche de ces dettes ne mirent sur le rôle que ceux qu'ils jugerent incapables de payer. Ils avoient d'abord marqué indifféremment toures les detres ; mais la friponerie de quelques Officiers, qui en feignirent de fausses, en fit même retrancher de vérirables. L'Empereur voulut qu'on prît sur son trésor le fond destine à payer ces detres, parce qu'il ne lui parut pas juste d'employer les deniers de l'Empire à payer des dettes contractées au fervice de fa pes-

fonne. Mucinerie l'un. Le 29, les Cavaliers qui n'avoient pas eu de part à la distribution de l'Emberent fous les murs du Palais, au nombre de trois ou quatre mille, pour demander d'être compris dans les bienfaits de Sa Maigfte. Comme il ne fe trouva personne qui voulût se charget de la Requête qu'ils avoient préparée, ils demeurerent long-tems dans la grande cour du Palais, à genoux, la tête découverre, en posture de Supplians. Ensuire avant sçu que l'Empereur étoit allé se promener au jardin qui est derriere son Palais, ils environnerent ce jardin tous enfemble, & demanderent à haute voix qu'étant foldats comme les aurres on leur accordat quelque récompense. L'Empereur feignit de ne les pas entendre. Alors quelques-uns des plus hardis pafferent la premiere porte du jardin , malgré les Gardes qui s'oppolerent à leur passage. L'Empereur averti de leur infolence en fit failtr huit, qui s'étoient avancés le plus, & qui étoient comme les Chefs, fur-jout celui qui étoit chargé de la Requête : &c les autres avant été chaifes à coups de fouer & de bâton, cerre multitude ne fut nas long-terms à se difliper. Sa Majesté envoya les huit soldats qu'on avoir arrêres, au Tribunal des Crimes, avec ordre de leur faire incellamment leur

No font chaffes à mups de touet.

Chliment des Bius coupaldes.

procès. Le 40, les principaux Officiers de la Milice présenterent une requête à l'Empereur , pour lui demander pardon de n'avoir pas sçu prévenir le dessein de leurs Esclaves. Ils se soumerroient au chariment qu'il plairoit à Sa Majesté de leur imposer. Des le même jour, le Chef des murins, c'est-à-dire celui qui s'étoit reouvé chargé de la requête, eur la tête coupée. Ses compagnons étoient condamnés au même supplice ; mais l'Empereur réduisit cette punition au seul Chef. Cependant son Maître, qui étoit un des Hyas de la garde, sur exilé à Aygu en Tartarie. Les sept autres soldats furent seulement condamnés à porter la canque pendant trois mois, près d'une des portes de la Ville, & à recevoir chacun cent coups de fouer.

Le 31 , Sa Majefté fortit de son Palais, pour aller passer le printeres dans sa maifon de Chang-chun-yuen. Elle nous ordonna de nous y rendre de quatre en quatre jours, sans discontinuer néanmoins d'allet chaque jour au Palais de Peking, pour y travailler à mettre notre Philosophie en Tartate & à lui préparer Garringe des explications.

Le 11 d'Avril , l'Empereur se fit expliquer la ptemiere leçon de Philosophie. II. Voyage. C'étoit une petite Préface, dans laquelle nous exposions quel est l'objet de cette les Jéssisses etscience; pourquoi elle est divisée en trois parties, qui se nomment Logique, losephie à l'En-Physique & Morale, & ce qu'elle traite dans chacune. Sa Majesté témoigna persus beaucoup de farisfaction de ce prélude. Elle nous recommanda de ne nous pas presser & de faite tour à loisir. Il importe peu , nous dit-elle , que l'Ouvrage foit long, pourvu qu'il foit clair & bien composé. Elle parut affecter de nous montrer un visage plus gai qu'à l'ordinaite. Le 20, l'Empereur revint à Peking, pour y faire le lendemain la cérémonie

de la creation des Docteurs, dont l'examen étoit fait depuis quelques mois. Il ne fut pas long-tems au Palais fans nous faire appeller; & nous avant fair affeoir fut la même estrade où il éroit assis, il nous montra un calcul qu'il avoit fait de l'espace contenu dans une lunule. Ensuire, se tournant tout-d'un-coup de mon coré, il me dit de le fuivre dans le voyage qu'il devoit faire en Tarrarie le l'Auster de la fuivre dans le voyage qu'il devoit faire en Tarrarie le l'Auster de la fuivre (in Taissmois suivant. Il vouloit être seconde dans les mesures de Géometrie qu'il se me proposoit d'executer. Je le remetciai de l'honneur qu'il me faisoit, en descendant de dessus l'estrade & touchant du front jusqu'à terre. Cette marque de la joie que j'avois de l'accompagner parut lui causer beaucoup de satisfaction.

Le 21, dès le matin, Sa Majesté fit publiquement la cérémonie de nommer Nomination des les Docteurs qui avoient été jugés dignes de ce rang, & le même jour elle retour- Decleurs, na à sa maison de plaisance. Le 3 d'Avril, on vint m'avertir, de la part de l'Emperent, que pour le voyage

que je devois faire avec lui, il me feroit fournir des chevaux, des tentes, des chameaux & tout ce qui setoit nécessaire à mes besoins. Quatte jouts après » Sa Maiesté revint à Peking, pour se disposet au départ.

Troisième Voyage de Gerbillon à la suite de l'Empereur de la Chine. .

Déport & fuits

E fut le 9 de Mai, avant la pointe du jour, que l'Emperent, fuivi de la plus grande partie de fa Cour, partit de Peking pour aller tenir les Etats de l'Empereus de la Tarrario. Outre les Officiers & les troupes de la maifon, la plupart des Grands de l'Empire, les principaux Princes du Sang, les Regules, les Ducs, &cc. partirent en même-tems avec beaucoup de troupes, & prirent une autre zoute pour se rendre au lieu de l'assemblée. Je me rendis , avec le Pere Bouvet , dans une des cours, pour y attendre Sa Majefté. Aussi-tôt qu'elle nous apperçur, elle nous fit demander où étoit le Pere Pereyra, & me fit donner ordre de marcher avec les gens de sa maison qui suivent immédiatement sa personne.

En fortant de la Ville, nous ttouvâmes les trompettes, les hautbois, les tambours & rous ceux qui portent les marques de la dignité Impériale, rangés en haie des deux côrés du grand-chemin, & un peu au-delà, les troupes de la maison de Sa Majeste. L'Empereur alla diner dans un Village, nommé Wanking, à deux lieues de la Capitale. Il me fit l'honneur de m'envoyer un plat de sa table, avec du riz, de la crême & du thé Tarrare de sa bouche. L'ordre

Var-hing.

Yyy iii

étoit donné de me faire manger avec les premiers Officiers de ses gardes . GI RELLION. assis immédiatement au-dessous de ceux du premier rang & à la tête de ceux du 1691.

III.Voyage. Nyeu-lang-chan-

Le premier jour on fit quarre-vingt lis, & l'on passa la nuit dans un Bourg nommé Nyeu-lang-chan. L'Empereur ordonna que j'euste l'enrrée libre dans le lieu où il seroit logé, & que je tusse libre moi-même près de son appartement. Lotfqu'il fut arrivé, il m'envoya faire plusieurs questions touchant les Livres de Mathématique que j'avois apportés. Il me fit dire que pendant ce voyage il vouloit revoir la Géometrie-pratique que nous lui avions expliquée l'année d'auparavant, & à laquelle, difoit-il, il ne s'étoit pas affez appliqué, parce qu'il étoit alors occupe de l'affaire des Eluths. Sur le champ il dépêcha un Eunuque de sa chambre à Peking, pour lui apporter certe Géometrie-pratique, que nous avions traduite en Tartate avec les Elémens de Géometrie.

Le foir, après m'avoir envoyé plusieurs plats de sa table, il me fit appeller dans sa chambte; & m'ayant fait asseoir près de lui, comme à Peking, il me ptopofa diverses queltions sut la Géometrie. Il expliqua devant moi plusieurs propositions qu'il avoit déja vues, pour les rappeller parfaitement à sa mémoire.

No chan-

Nous partîmes le 10, à la pointe du jour. L'Empereur alla diner dans un Village nommé No-chan, à vingt lis de Nyeu-lang-chan. Outre ce qui m'étoit assigné pour ma noutriture, il m'envoya, comme le jour précédent, plusieurs mers de sa table. La veille, il avoit donné ordre qu'un de ses Hyas, Turc Hva nommé d'origine, quoique né à Peking, & Capitaine des Moscovites qui étoient au fervice de Sa Majesté, me sujvit sans cesse & s'efforcat d'apprendre quelques mots de la langue Latine, fur-tout à lite les caracteres de cette langue. Ce Hya, qui sçavoit parfaitement la langue Moscovite, avoit été des denx voyages où

la paix s'étoit conclue entre les deux Empires.

Le même jout, Sa Majesté étant sortie après dinet & passant près de nous, demanda si cet Officiet avoit deja fait quelques progrès, & voulut voir l'alphabet que je lui avois écrit. On fit ce jour-la foixante lis, & nous arrivâmes le Overlions for les foir à Mi-yun-hyen. Sa Majesté m'envoya faire aussi-rôt plusieurs questions sur Ewiles. les Etoiles, & particuliérement fut le mouvement de l'Etoile polaire vers le Pole. Je lui fis voit les Cartes du Pere Pardies, sur lesquelles j'avois fait mettre en Chinois les noms des Constellations & des Etoiles. Le soit, après m'avoir envoyé quelques mets de sa table, il me fit appeller & tevit avec moi plus de dix propolitions de Ttigonometrie, dont je lui expliquai les démonstrations. Je fus une heure avec lui, toujours assis à son côté. Aussi-tôt que je l'eus quitté, il m'envoya une demie-porcelaine du vin de fa bouche, avec ordre qu'on me le fit boire entiérement. Le lendemain, il me fit demander fi je

m'étois ressenti du vin qu'il m'avoit fait boire.

Le 11, étant partis à la pointe du jour, nous dînâmes dans un Village nommé Chin-choan, à trente lis de Mi-yun, & nous passames la nuit dans un Bourg nommé Che-hia, après avoir fait foixante lis. L'Empereur me fit demander de combien la hauteur du Pole surpassoit celle de Peking, & quel chan-L'Empereur re- gement il y avoit à faire dans le calcul de l'Ombre méridienne. Enfuite étant aerse à titer de forti dans la cour, il se sit un amusement de tiret avec une arbalète & une sarl'arc.

bacane, fur des moineaux & fur des pigeons. Je lui vis prendre ce divertiffement, Il tira trois pigeons de suite avec l'arbalète. Il me demanda si je sçavois

percut.

tirer de l'arc. Je lui répondis que nous n'apprenions pas ces exercices en Eu- GERPILLON. sope. » il est vrai, me dir-il, que les Européens ne se servent que d'armes à " feu ". De-là il retourna dans sa chambre , pour suivre l'habitude qu'il avoit III. Voyage, de dormit tous les jours vers midi, dans le tems des grandes chaleurs.

Le 12, nous dinâmes dans un petit Village, nommé Lau-qua-tien, à trente Fortrefe de lis de Che-hia. Enfuite nous fimes trente autres lis pour gagner Ku-pe-keu, qui est une des portes de la grande muraille. Une demie lieue au-dessus de cette Forterelle, nous trouvames toute la foldatesque Chinoise qui compose la garnison & qui veille au passage du detroit, rangée en bataille sur le bord du grand-chemin. Elle confiftoir en sept ou huir cens fantassins & environ cinquante shevaux. L'Empereur s'arrêta, pour considerer ces troupes. Ensuite étant monté fur une éminence, il mit pied à terre pour leur voir faire l'exercice. J'étois à dix pas derriere Sa Majeste. Elles se rangerent d'abord sur huit lignes, entre Frence de la lesquelles étoit un espace vuide, de cinq ou six pas. Chaque ligne n'avoit garraison. que deux foldats de file. On fit paroître cinquante ou foixante affuts de perits canons. Comme ce n'étoit que de petites chatterres couverres, je ne vis pas fa elles portoient effectivement du canon. Elles étoient traînces à force de bras par des hommes. Il y avoit, sur les deux ailes de l'Infanterie, quelques compagnies de cavalerie, qui firent divers mouvemens & qui rirerent plufieurs fois. Le fignal du commandement étoit de tirer un ou deux coups de moufquet, de dessus une éminence voiline, auxquels on répondoir d'abord du centre du bataillon. Enfuite on entendoit le bruit des Instrumens, qui ne confistorent qu'en des cornets, dont le son étoit sort sourd, quelques bassins de cuivre sur lesquels on frappe, & d'autres à peu près de la même nature. Les mouvemens que je leur vis faire n'avoient rien qui approchât de ceux de notre milice. Je jugeai que s'ils n'ont pas d'autre methode pour se mettre en ba- Foisteffe de l'intaille & saire l'exercice, un bataillon de huir cens hommes de leur insanterie fantelle Chianine soutjendroit pas les efforts d'un simple escadron de cent chevaux. Cependant les spectateurs admirosent cette troupe. Quelques personnes de la premiere considération me demanderent sérieusement ce que j'en pensois & si notre Infan-

discipliné ses troupes. L'Empereur ayant été informé, le même jour, par un Courier du Président du Tribunal des Mongols, que plusieurs de leurs Chess qui devoient assister aux Etats n'étoient pas encore arrivés, & que l'herbe ne commençant qu'à pousser il y avoit encore très peu de fourage, Sa Majeste résolut de séjourner le lendemain à Ku-pe-keu. Elle m'envoya faire plusieurs questions sur la maniere de prendre la hauteur du Pole pas les Etoiles, & sur la déclination de l'aimant.

rerie lui étoit comparable. L'Empereur même envoya au Commandaut un de ses habits ordinaires & lui fit donner un cheval , pour le récompenser d'avoir si bien

Le 13, je pris la hauteur méridienne du Soleil, avec le demi-cercle de M. Demi-cercle de M. M. le Duc du le Duc du Maine, dont j'avois fait présent à l'Empeteur. Ce Monarque en fai- Maine. foit tant de cas, qu'il le faisoit porter sur le dos d'un cavalier. Il lui avoit donné un double étui, dans lequel il ne pouvoit être altété par le transport. Je trouvai la hauteur du bord supérieur du Soleil, de soixante-huit dégrés six minunutes; & le foir, après avoir fait mon explication de Géométrie à l'Empereur. je lui présentai l'observation que j'avois saite, avec le calcul de la hauteur du

## HISTOIRE GENERALE

GIRBILLON. 169t.

III. Voyage.

Pole, réfultant de cette observation, & celui de l'ombre méridienne. Sa Majesté m'en témoigna beaucoup de satisfaction, & m'ordonna de les conserver foigneusement. Elle loua beaucoup la Géométrie prarique démontrée, que nous avions composée pour elle en Tarrare. Elle continua de m'envoyer, le matin & le foir des mets de sa table ; & sçachant que je voulois écrire à nos Peres de Peking, elle me fit dire de lui donner ma lettre pour la mettre dans fon propre paquet.

L'Empereur fe donne le spectasie de la lutte.

Le 14, étant partis une heure avant le jour, nous dinâmes dans une maifon qui se présente sur le chemm. Sa Majesté prit plaisir, avant & après le dîner, à faire lutter successivement un Kalka & un Mongol contre un de ses Ha ha chous, qui passoit pour le meilleur lutteur de la Cour; quoiqu'il fut de très perite taille, & qu'il n'eût pas plus de vingt-quatre ans. Le premiet terrassa fon ennemi. Le second quoique beaucoup plus puissant de corps & plus robuste en apparence, ne put renverser le Ha-ha-chou; mais il conserva aussi le même avantage; & l'Empereur, après les avoir vûs assez long-tems aux prifes, fit cesser le combat.

Lutreurs Tar-

Pour se donner plus de facilité dans cet exercice, les Tartares mettent bas leur habit & prennent une cafaque de groffe roile. Ils fe ceignent le plus étroitement qu'ils peuvent ; ensuite ils se prennent l'un l'autre au-dessus de l'épaule, ou par le haut de la poirrine, & s'efforcent par des especes de crocen-jambe, de renverser leur adversaire. Celui qui a terrassé le sien va se mettre à genoux devant l'Empereur, & lui faire hommage de sa victoire en se prosternant jusqu'à terre.

Ngan-kiztun.

Nous arrivames de bonne heure, le foir, dans un village nommé Ngan-kiatun, à quatre-vingt lis de Ku-pe-keu. L'Empereur me demanda, fi les Rois de L'Emprieut s'el'Europe faifoient des voyages, s'ils alloient à la chasse, & comment. Ennarce à tirer au fuite il fit avertir les Grands du coriege de se ptépater à tirer au blanc, avec le fusil & l'arc. Je reçus ordre de le suivre, pour être témoin de cet exercice. Il tira trente coups, à foixante ou foixante-dix pas de distance, toujours à balle seule, & il toucha plusieurs fois au but, qui étoit un morceau de planche de la grandeur de la main. Il chargeoir fouvent fon fufil lui-même. Le troisième des Princes ses fils tira deux coups, & donna une fois dans le blanc. Aucun des Grands n'y donna. Mais l'honneur de tirer ne fut accordé qu'à cinq ou fix, qui ne tirerenr même que deux ou trois fois chacun.

Après s'être servi du fusil, l'Empereur rira de l'arbalère, avec un Capitaine de ses Gardes, qui passoit pour habile arbalètrier. Sa Majesté tira de deux fortes d'arbalètes ; l'une avec des fleches , l'autre avec des balles de terre cuire , & toujours avec beaucoup d'adresse. Ensuite voulant tirer de l'arc, elle fir venir cinq des plus habiles archers de sa Cour, L'un étoit ce même Kalka qu'il avoit fait lutrer deux jours auparavant, & qui l'emportoit sur tous les autres. Il ne manqua presque samais de donner dans le but. L'Empereur y donna aussi plusieurs sois. Lorsqu'on eur cessé de rirer de l'arc, Sa Majesté sit encore lutter ce Kalka, qui terralla promptement son adversaire, & se fit admirer pat sa fouplesse & sa force.

Le 15, on ne parrit que vers sept heures du matin. Après avoir fait cinquante lis, nous campames dans une Plaine nommée Pornaya. L'Empereur crant venu en chaffant, il avoit fallu monter & descendre cinq ou fix montagnes



T VII.N.X.

tagnes fort roides, fort pierreuses, & remplies de brossailles. Les chevaux Tar- Gerricon. tares ont plus de facilité à se tirer de ces chemins que n'en auroient les notres. Dans sa marche, l'Empereur sit faire deux enceintes, où l'on enferma quel- III. Voyage. ques cerfs & plusieurs chevres des montagnes. Il tua une chevre de sa propre la chance. main. J'en vis une de fort près. A l'exception de la couleur, qui ressembloit à celle du Chevreuil, elle avoit le corps & particuliérement la tète de nos chevres domestiques.

Le foir, en arrivant au camp, Sa Majesté demanda si j'avois vû la chasse. On lui dit que j'étois demeuré hors de l'enceinte. Elle donna ordre que pour La chasse du lendemain j'entrasse dans l'enceinse, & que je la suivisse de près. Ensuire m'ayant appellé, pour faire l'explication de Géomérrie dans sa propre tente, elle voulut sçavoir de moi-même si le cheval que je montois éroit bon; & quoiqu'il ne parût nullement fatigué, elle m'en fir donner un autre le jour fuivant. Nous étions campés en plein champ. L'Empereur ordonna qu'on me dressat une petite tenre, à sepr ou huit pas de la sienne. Elle éroir dans l'enceinte la plus intérieure, qui est toujours fermée d'une double toile jaune d'environ sept pieds de hauteur, & qui n'a pas moins de vingt-cinq toises en quarré, Il n'y avoit, dans cette enceinte, que la tente de l'Empereur, celle de

ses fils & la mienne. Le 16, on partit à la même heure que le jour précédent. Sa Majesté étant Chasse à Inquelle sortie de sa Tente, nous die de prendre le devant & d'aller l'attendre hors de son Parc. On ne fit ce jour-là qu'environ quarante lis, & le camp fut assis dans une vallée, sur le bord d'une petire riviere. Avant que d'y arriver, l'Empereur ayant fait faire halte à route fa fuite, alla chasser aux chevreuils. Il ne s'en trouva qu'un feul dans un endroit, & deux dans un autre. Sa Majesté me fit appeller & donna ordre à Chau-lau-ya de me mener près de sa personne, pour me procurer le spectacle de cette chasse.

Ce Prince monta au sommet d'une montagne, sur le penchant de laquelle le Comment se fait chevreuil étoit couché. Il fit mettre pied à rerre aux chasseurs, qui étoient tous de ces Mancheous, qu'on appelle nouveaux, parce qu'ils sonr nés dans le vrai pays des Mancheous. L'Empereur se sert d'eux pour ses gardes & pour ses chasseurs. Il les envoya, les uns à droite, les autres à gauche, un à un, avec ordre au premier de chaque côté de marcher sur la ligne qu'il leur marqua, jusqu'à ce qu'ils fussent reunis dans l'endroit qu'il leur avoit assigné. Ils exécuterent ponctuellement cet ordre, sans que la difficulté du chemin leur sit

perdre leurs rangs.

Aussi-tôt que l'enceinte fut formée, avec une prompritude qui me surprit, l'Empereur fit signe de commencer les cris. Alors les chasseurs se mirent à crier ensemble, mais à-peu-près du même ton, & d'une voix médiocre, qui ressembloir assez à une espece de bourdonnement. On me dit que ces cris se faisoient pour étourdir le chevreuil, afin qu'étant frappé de tous côtés par un bruit égal, & ne sçachanr par où prendre la fuire, on le puisse tirer plus facilement. L'Empereur entra dans cette enceinte, fuivi feulement de deux ou trois personnes 3 & s'érant fait montrer le lieu où étoit le chevreuil , il le tua du second coup de fusil.

Après cette premiere enceinte, on en fit une seconde sur des penchans d'monragnes. Comme ils n'étoient pas si rudes que les premiers, les chasseurs demeure-

Tome VII.

## HISTOIRE GENERALE

GIRBILLON.

III. Voyage.

rent à cheval, & deux chevreuils qui s'y trouverent enfermés furent tués tous deux de la main de l'Empereur. Sa Majesté tira trois coups en courant à toutes brides. Je vis ce Prince aller à bride abbatue, foit en montant ou en descendant par des pentes fort roides, & tirer de l'arc avec une adresse extraordinaire. Enfuite il fit étendre les challeurs & tous les gens de fa fuite fur deux ailes, & nous marchames dans cet ordre jusqu'au camp, en faisant encore une espece d'enceinte mobile qui battoit la campagne. C'étoit pour la chasse du lievre. Sa Majesté en tira plusieurs. Tout le monde avoit soin de les détourner vers lui , & le droit de tirer dans l'enceinte n'étoit accordé qu'à ses deux fils. Les autres chasseurs n'avoient la liberté de tirer que sur le gibier qui s'écartoit du centre; & chacun s'efforçoit de l'en empêcher, parce que ceux qui laissoient fortir un lievre par négligence étoient rigoureusement punis.

L'Empereur me sit demander, après notre retour, ce que je pensois de cette plinente l'Em- chaffe, & si les Européens avoient le même usage. Je lui sis un compliment rectif & force. flatteur fur l'ordre de la chaife & fur son adresse à tirer du susil & de l'arc. à cheval comme à pied. Mais rien ne lui fut plus agréable que nos felicitations. for la vigueur avec laquelle je lui avois vû lailer cinq ou fix chevaux, fans aucune marque de lassitude.

Ce Prince s'atentes,

Le même foir, après un grand vent de Sud, qui avoit élevé beaucoup de more à recourts pouthere, le tems se couvrit. L'Empereur que la seule espérance de la pluye avoit rendu fort gai, fortit de sa tente; & prenant lui-même une grande petche, il se sit un amusement de secouer la poussiere attachée à la toile qui couvroit ses tentes. Tous ses gens prirent des perches à son exemple, & donnerent fur les toiles. Comme j'étois présent, je m'occupai du même exercice, pour ne pas demeurer seul oinf. L'Empereur, qui le remarqua, dit le soir à les gens que les Européens n'étoient pas glorieux. On me rapporta qu'il avoit parle de moi avec une bonté qui tenoit de la tendresse. Il me fit demander pourquoi il ne venoit pas de bons fusils à la Chine, puisqu'on en faisoit d'excellens en Europe. Je répondis que les Négocians n'apportoient d'ordinaire que des marchandifes de cargaifon, & que pour nous qui étions Religieux, notre profession ne nous permettoit pas de connoître ni de porter des armes; mais qu'il y avoit beaucoup d'apparence que le Pere Grimaldi connoissant le goût de Sa Majesté ne manqueroit pas d'en apporter quelques-uns & de les lui offrir.

America fie.

Le 17, on fit seulement quarante lis, & nous campames dans une vallée nommée Hu-pe-keu, fur les bords d'une petite riviere qui se nomme Kakiry. L'Empereur passa au de-là du camp, pour s'exercer à la chasse. Dans la premiere enceinte, ou enferma un chevreuil, un renatd & quelques lievres. Le chevreuil s'échappa. Sa Majeité tua le Renard, en courant, du premier coup de fleche. Enfuire, elle monta jusque fur la cime d'une montagne fort haute & couverte de broffailles. Cette montagne étoit si roide que nos chevaux suerent beaucoup. Je fus furpris de voir les Messagers de l'Empereur courir en montant & en descendant, presqu'avec autant de légereté qu'en pleine campagne. Sa Majesté s'arrêta fur une petite éminence , pour prendre une liqueur rafraîchissante que les Chinois nomment Chau-mieu, composée de farine d'une espece de bled de Turquie, ou de miller, avec du fucte & de l'eau. Après en avoir bû, elle en fit donner à fon fils, à ses deux gendres, & à quelques-uns des Grands. de sa Cour & de ses Officiers. Elle me sit l'honneur de m'envoyer, dans sa Gerrillon. propre coupe, du thé Tartare de sa bouche, parce qu'elle supposoit que je n'étois pas accoutumé à l'autre boisson. Ce fut le premier Eunuque de la Chambre III Voyage. qui apporta le thé lui-même, à la vue de Sa Majesté & de toute la Cour. Faveur estrator-dinaire accoulee Pendant que l'Empereur but le Chau-mieu, toure l'affemblée se mit à genoux & all'Amen.

battit du front contre terre. Le soir on amena, dans le Parc de l'Empereur, plusieurs anciens Officiers qui avoient été relegués dans un Village voilin. Sa Majesté leur fit faire l'exercice par des gestes, parce qu'ils étoient sans armes. Je ne vis rien qui marquar une adrelle extraordinaire, quoiqu'ils euffent la réputation de manier habilement les armes.

Le 18, on ne fit que quarante lis. Nous campames dans un lieu nommé Chafé de Qua-Quatyim, sur le bord du Kakiry. L'Empereur y prit l'amusement de la chasse. On avoit enfermé, dans une enceinte, neuf ou dix grands cerfs qui s'échapperent tous. Mais on tua quelques lievres, & l'on prir pluseurs faifans, avec l'épervier; car l'Empereur est roujours suivi de quantité d'oiseaux de proye. Le foir, après avoir pris un peu de repos dans sa tente, Sa Majesté s'exerça longtems à tirer de l'arbalète & de l'arc. Elle tiroit également bien de la main droite & de la gauche.

Le 19, nous fimes encore quarante lis, dans une Plaine qui se nomme Kabaye, sur le bord d'une petite riviere nommée Chan-tou, au bord de laquelle Ancienne Ville étoit aurrefois une Ville du même nom,où les Empereurs de la race des Yuens tetoient leur Cour pendant l'Eré. On en découvroit encore les restes. L'Empereur marcha roujours en chaifant & fit plusieurs enceintes, dans l'une desquelles se lui vis tuer un grand sanglier. Ce furieux animal, se voyant poursuivi & environné des chasseurs, s'étoit retiré dans un Fort où il n'étoit pas aisé de l'approcher. L'Empereur ne laissa pas de le tirer, & du second coup de sleche il le blessa mortellement. Dans une autre enceinte on tua trois cerfs. J'en vis deux ou trois autres s'échapper au travers des montagnes, qui étant fort escarpées ne permirent pas de les poursuivre.

Kabaye.

Il se trouve, près du lieu où nous campames, des eaux-chaudes & médécinales que l'Empereur eut la curiolité de viliter, & où il s'arrêta jusqu'au foir. Il m'y fir appeller; & m'ayant montré la fource, il me demanda la raison physique de certe chaleur, si nous avions en Europe des eaux de cette nature.

Bains Ccan

fi nous en usions , & pour quelle sorte de maladies.

Ces eaux sont claires dans leur source; mais elles ne me parurent pas si chaudes que celles qui sont au pied du Mont Pecha, un peu au Nord-Est de celles-ci. Dans les premieres, à peine pourroit-on mertre la main entiere sans se brûler; au lieu que dans celles-ci, on peut la tenir quelques momens sans être incommodé de la chaleur. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que dans le voisinage on trouve une autre source d'eau très-fraiche. On a tellement dirigé l'eau de ces deux fources, qu'elles se joignent d'un côté, & que de l'autre il reste un filet d'eau chaude toute pure. L'Empereur a fait construire dans le même lieu trois petites maisons de bois, avec un bassin de bois dans chacune, où l'on peut se baigner commodément. Sa Majesté s'y baigna, & nous ne tevinmes au camp que vers la fin du jour.

Le 10, on sejourna au camp de Kabaye. L'Empereur continua de s'amuser Zzzij

GERBILLON-

à la chasse; mais il ne fit qu'une enceinte, dans laquelle il tua un cerf, & fors fils un autre. Les chaffeurs en tuerent trois ou quatre. Le foir , Sa Majeste érant 1691. resournée au camp tira de l'arc avec ses deux entans, l'un de ses deux gendres, III. Voyage.

profition l'Auscus enualé.

& quelques Officiers de sa Maison, dans l'enceinte exterieure de son parc, à la vue de toute sa Cour. Après avoir tiré pendant que que tems, elle fir lutier plus de trente personnes, un contr'un ; ce qui dura jusqu'à la nuit. Le soir, comme je fortois du parc interieur , Sa Majelté remarqua, de sa tente, que je portois un paquet de livres & le coutlin qui me servoit de siège. Elle appella auffi-tôt Chau-lau-ya, & lui ordonna de faure porter à l'avenir mon fiege & mes livres par un des Eunuques du Palais.

Le 11, nous partimes fur les fept heures du marin. L'Empereur me demanda si l'étois fatigué du voyage. Pendant toute la marche on ne cessa point de chatser aux lievres & aux chevreuils. Avant que d'arriver au camp, Sa Majesté fit faire une enceinte autour de deux ou trois montagnes fort hauses, & chargées de brossailles si épaisses qu'il fut impossible d'y penétrer. On y prit peu de gibier. quoiqu'on y eut renfermé un grand nombre de cerfs. J'entendis d'affez près les hurlemens d'un tygre; mais on ne put découvrir sa retraite : & le terrain étant fort incommode, l'Empereur ne voulut pas s'y arrêter. Le lieu où nous campa-

mes, après avoir fait quarante lis, se nommoit Halas-fin.

Grande chaffe à l'asde des Monguls.

Le 22, nous fejournâmes. La chasse fut ce jour-là beaucoup plus grande que les jours précédens. Sa Majesté avoit fait venir des lieux voisins un grand nombre de Mongols, qui étant accoutumés à cet exercice entendent parfaitement la maniere d'enfermer le gibier & de le dérourner à son gré. On rassembla plus de deux mille chasseurs, sans compter la suite de l'Empereur. Ils ésoient rangés fous divers étendards; deux bleus, un rouge, un blanc & un jaune. Les deux bleus marchoienr à la tête; l'un à la droite, l'autre à la gauche, & servoient à diriger l'enceinre : le rouge & le blanc marchoient fur les deux ailes. Le saune étoit au centre.

Ordre des enceutics.

Cette enceinte comprenoit des montagnes & des vallées couvertes de grands bois, qu'on rraversoit, en les battant avec tant de soin que rien ne pouvoit s'échpaper fans être vû & pourfuivi. Lorfque les deux étendards qui marchent à la tête, en s'éloignant toujours l'un de l'autre, sont arrivés au sieu qui leur est marqué, ils commencent à se rapprocher, & ne finissent leur marche qu'au point où ils se rencontrent. Alors, l'enceinte étant fermée de toutes parts, ceux qui ont marché devant, s'arrêtent & tournent le visage à ceux de derriere, qui continuent de s'avancer, peu à peu, jusqu'à ce que tous les chasseurs se trouvent à la vue les uns des autres, & ferrés de si près que rien ne puisse sortie de l'enceinte.

L'Empereur se tint d'abord vers le milieu de l'enceinte, avec quelques-uns de ses principaux Officiers, dont les uns ne faisoient que détourner le gibier pour le faire passer devant lui. Les aurres lui fournissoient des fiéches, pour tirer, & d'autres les ramaffoient. Sur les deux aîles, au dedans de l'enceinte, étoient les deux fils de l'Empereur, affiftés chacun de trois ou quarre de leurs Officiers. Il n'étoit permis à nul autre de pénetrer dans l'enceinte, s'il n'étoit appellé par l'ordre exprès de l'Empereur. Personne aussi n'osoir river sur les bêtes, à moins que Sa Majesté ne l'ordonnât; ce qu'elle faisoit ordinairement après avoir bleffe la bête. Mais si quelqu'animal s'echappoir, les Grands & les

autres Officiers de la Cour, qui matchoiené immédiatement après ceux qui for- GERBILLON. moient l'enceinte, avoient la liberté de le poursuivre & de tirer.

Sa Majellé tira un très-grand nombre de chevreuils & de cerfs , qui mar- III. Voyage. choient en troupes dans les montagnes. On n'avoit fait néanmoins que deux enceintes, qui durerent cinq ou fix heures. Dans la premiere, on enferma caute un type. un tygre, fur lequel l'Empereur tira deux coups d'une grande arquebuse & un coup de fusil; mais comme il tira de forr loin & que le tygre étoit dans un fort de broifailles, il ne le bleffa point affez pour l'arrêter. Au troisième coup. le tygre prit la fuite vers le haut de la montagne, où le bois étoit le plus épais. Cet animal étoit d'une grandeur monttrueuse. Je le vis plusieurs tois, parce que l'étois fort près de l'Empereur ; & je lui présentai même la méche allumee, pour mettre le feu à son arquebuse. Il ne voulut pas qu'on s'approchar trop du monitre, dans la crainte que que qu'un de ses gens ne sur blesse. Le danger n'est jamais grand pour sa personne. Il est alors environné d'une cinquantaine de chaffeurs à pied, tous armés de demi-piques, qu'ils sçavent manier avec adresse, & dont ils ne manqueroient pas de percer le tygre s'il avan-

Je remarquai , dans cette occasion , la bonté du caractere de ce Monarque. Auffi-tôt qu'il vit fuir le tygre du côté opposé au sien, il cria qu'on lui ouvrit le chasteur & sen paffage & que chacun se détournat pour éviter d'être bleile. Ensuite il dépê- christique cha un de ses gens, pour s'informer s'il n'étoit rien arrivé de sacheux. On lui rapporta qu'un des chaifeurs Mongols avoit été renverfé, lui & son cheval. d'un coup de patre que le tygre lui avoit donné en fuyant; mais qu'il n'avoit point été bleffe, parce que l'animal, étourdi par les cris des autres chaffeurs, avoit continué de fuir.

Après la premiere enceinte, & pendant qu'on disposoit la seconde, l'Empereur s'arrêta sur une éminence, où il mit pied à rerre pour se faire apporter du thé Tartare. Il en fit donner à ses ensans, & à quelques-uns des Officiers & des Grands qui étoient autour de sa personne ; & s'étant souvenu aussi de moi. il m'envoya fa propre tasse, pleine d'excellent the Tartare, tel qu'il en avoit bû lui-même. Elle me fut encore apportée par le premiet Eunuque de sa chambre .

à la vûc de tout le monde.

coir du côté de leur Maître.

Le foir, érant retourné au camp, l'Empereur me demanda ce que je penfois de cette chasse, & si l'on en faisoit de semblables en Europe. Il me dir, en de s'estress à la riant, qu'il falloit que je prisse un arc & des slèches à ma ceinture, & qu'il chasse, avoit remarque que j'étois affez bon cavalier. Le foir, à l'heure du fouper, il m'envoya trois plats de sa table, dont l'un contenoit de la chair de sanglier, l'autre, une perdrix & des cailles, & le troisième, de la patisserie la plus fine qui se fasse pour lui.

L'Emperent

Dans la chaile du même jour, outre des faifans, des perdrix & des cail- Oifeau nomme les, on prit un oifeau d'une espece particuliere & que je n'ai vûe nulle part ailleurs. Les Chinois lui donnent le nom de Ho ki, qui fignifie Poule de feu, apparemment parce qu'autour des yeux il a une ovale de petites plumes, couleur de seu très-vive. Tout le reste du corps est de couleur de cendre. Il est un peu plus gros qu'un faisan. Par le corps & la tête, il ressemble assez aux poules d'Inde. Comme il ne peut voler ni haut ni loin , un cavalier le prend facilement à la courfe.

Zzzij

GERBILLON. 1691. III. Voyace. Vallée de Hamar-tababanmianga.

Le 23, on partit à l'heure ordinaire & l'on fit environ quarante lis. Le camp fut ailis dans une vallée qui se nomme Hamar-tabahan-nianga, c'est-àdire , le Détroit de la Montagne de Hamar , sur les bords de la petite Riviere de Hakir. On fit presque tout le chemin en chassant. Les chasseurs surent rangés fut une grande ligne, qui occupoit plus d'une demie-lieue d'étendue, sous les mêmes étendards & dans la même disposition que le jour précédent. On travetsa, dans cet ordre, des montagnes, des vallées, des bois & des campagnes, en donnant la chasse à tout ce qui se présentoit. On tua encore un assez grand nombre de cerfs & de chevreuils, sur-rout un léopard, qui se mouva dans un fort de broffailles, dont on eut beaucoup de peine à le déloget. Il fallut que les piqueuts battissent le fort avec leurs densi-piques, tandis que Sa

Léopard sué par PEmpereur.

Majeste riroir des siéches au hazard. Etant enfin sorti, il sur poursuivi avec ardeur & bien-tôt ensetmé dans un lieu découvert, où l'Empéreur lui perça le corps d'un coup de fléche. On lâcha les chiens, qui l'acheverent avec affez de peine, parce que sa bleisure ne l'empèchoit pas de se désendre avec les griffes & les dents.

Détroit de Ha tongia.

Le 24, on fit enviton foixante lis en chaffant; mais le bagage, qui suivit le droit chemin, n'en fit pas plus de trente. Nous campames encore sur le bord de la Riviere de Hakir, dans un Détroit de montagnes nommé Harongha. On rua un très-grand nombre de cerfs & de chevreuils, quoique le nombre des chasseurs sut diminué. Tous les Mongols étoient retournés dans leur

Le 25, étant partis vers huir heures du marin, nous marchâmes presque Plaine de Pas roujours en chaffant, & nous fîmes quarante lis de chemin droit. Nous camchous poulantu. pâmes au-delà des montagnes, dans une grande plaine, qui est environnée de collines. Elle se nomme Puchoui-pouhutu, c'est-à-dire, Plaine qui a les montagnes derriere foi. Après avoir fait enviton quinze lis, nous montames & descendimes une haute montagne, toute converte de sapins. De-là nous entrâmes dans un Pays plus découvert, où les Mongols des Pays circonvoisins avoient préparé une enceinte, dans laquelle il se trouvaune très-grande quantité de cers & de chevreuils. L'Empereur & ses deux fils en tuerent plusieurs. fut-tout l'Empereur, qui étoit infatigable à courir & à titer de l'atc. Il lassoit chaque jour huit ou dix chevaux de main; & pout en changer dans le besoin,

il en avoit toujouts quinze à sa faite.

Le 16, on ne fit que vingt lis, presque droit au Nord, & toujours en chasfant. Mais, comme le Pays éroit beaucoup plus découvert, il y avoit aussi moins de bêtes fauves. On ne laissa pas de tuer encore un assez grand nombre Biriere de Kon+ de chevreuils & de liévres. Nous campâmes sur le bord d'une Riviere qui se nomme Konnor. La plaine est templie de sables, au Nord-Est & à l'Est de la Riviere. A l'Ouest, c'est une prairie, qui est environnée de collines.

eft dzpěché aux Princes Kalkas. Princes.

En arrivant au camp , l'Empereur dépêcha Sofan-langa vers les Princes Kalkas, à l'affemblée desquels Sa Majesté venoit présider en personne. C'étoient Chi écolent ser ceux qui ayant été chassés de leurs Etats par le Khan des Eluihs & ne pouvant, trouver d'azile que sut les terres de l'Empereur, avoient été obligés de se faire fes vasfaux. Entre ces Princes, il y en avoit trois qui porroient le titre de Han. Le plus puissant se nommoit Tuchetu han, & renoir sa Cour à Kalka-han, trois cens lieues au Nord-Ouest de Peking. Son frere éroit un Lama, qui avoit

causé la ruine de sa Maison par son orgueil, il s'appelloit Chempjun-tamba- Givanione hutuktu, & faisoit sa demeure ordinaire à Thula, sur le bord d'une riviere de même nom, où il avoit fait bâtit un fort beau Temple, dans lequel il se faisoit III. Voyage. adorer comme une Divinité. Le second des Princes Kalkas, qui étoir néanmoins le plus ancien, c'est-à-

dire, celui qui avoit été honoré le premier du titre de Han, se nommoit Chasuktu-han, & résidoit à l'Ouest de toutes les Hordes de sa Nation. Le troisième portoit le nom de Che-chin-han. C'étoit le même que nous avions vû à notre retour de Nipcheu.

L'Empereur avoir envoyé plusieurs fois au Khan des Eluths, pour lui per- Soire du ropper fuader de faire la paix avec les Princes Kalkas; mais loin d'y consentir, c'étoit de l'Empereur & pour se saisir de ces Princes que le Khan éroit venu l'année précédente, à la tête d'une armée, jusques sur les terres que Sa Majesté leur avoit données en Tartarie, & cette audace avoit été l'occasion de la derniere guerre. Sa Majesté venoir tenir les Erars de la Tarrarie pour regler la succession de ces Princes, pour fixer leur féiour & pour leur donner des loix.

Sofan-lau-ya leur déclara les ordres de l'Empereur , mais d'une maniere douce & obligeante, fuivant ses instructions. Il leur dir que ne composant plus rous trois qu'une même Maifon, Sa Majesté avoit desire de se voir avec eux; qu'elle n'avoit pas voulu leur donner la peine de faite le voyage de Peking, & qu'elle étoit venue les trouver elle-même, malgré les incommodités de la faison. Ils se mirent à genoux, & dans cette posture ils écouterent repectueufement les ordres de Sa Majesté, Ensuite Sofan-lau-ya s'assit & confera quelque-tems avec eux.

Le 27, on fit environ cinquante lis au Nord-Ouest, dans un Pays sabloneux & fort inégal, où il se trouvoit quantité de lievres. L'Empereur sit ranger sa suite sur une grande ligne, qui occupoir environ deux ou trois lis d'étendue. On marcha dans cet ordre, pour battre les brossailles. Après avoir Phint de Tuitpassé les collines & les hauteurs de sable, nous entrames dans une grande plai- not. ne , nommée Tolo-nor , c'est-1-dire , les fept Réfervoirs d'ean , & l'on y affir le camp. L'Empereur en vint choifir lui-même le terrain, & m'ordonna de marquer exactement les huit points cardinaux. Je les fis tracer, après les avoir pris avec le demi-cercle de M. le Duc du Maine, & l'on donna au camp la forme

fuivante. Les tentes de l'Empereur furent placées au centre. Son quartiet étoir compo- Forme de Camp fé de quatre parcs, ou de quatre enceintes. La premiere, qui étoir fort gran- Impérial. de, contenoir les tentes des Gardes de Sa Majesté, tellement jointes entrelles qu'il n'y avoit aucun vuide & qu'elles formoient une galerie. La seconde n'éroit pas différente de la premiere, mais elle avoit moins d'étendue. La troisième étoit un rets, ou un filet de cordes jaunes entrelassées, qu'on ne pouvoir traverser. Chacune de ces enceintes avoit trois portes; une au Sud, qui étoit la plus grande, & par laquelle l'Empereur seul entroit & sortoit avec la suite. Les deux autres étoient, l'une à l'Orient & l'autre à l'Occident. Celles des trois enceintes plus interieures éroient occupées par des Gardes de l'Empereur, sous le commandement de deux ou trois Officiers.

La derniere enceinte & la plus interieure étoit de roile jaune, tendue sur des pieux & des cordes. Cette toile formoit une espece de muraille en dehots & em GERRILLON.

dedans. C'étoir un quarré long, d'environ vingt-quatre ou vingt-cinq toifes, fur dix-huit de largeur. L'enceinte n'avoit qu'une feule porte, à deux ventaux de III. Voyage. bois vernisse. Elle étoit gardée nuit & jour par deux Hyas, qui tenoient chacun un battant de la porte avec une courroie de cuir, & qui n'en permettoient l'entrée qu'aux domestiques qui approchent le plus près de la personne de l'Empereur. Au-dessus de cette porte étoir un pavillon de toile jaune, avec une broderie platte, de couleur noire, qui faifoit un affez bel effer.

Entre les deux enceintes exterieures étoient placées les rentes des Grands de la Cour & de tous les Officiers de la maison de l'Empereur. On avoit laissé néanmoins un espace de quatre-vingr pas entre la seconde enceinte & ces tentes, par respect pour Sa Majesté.

Entre la feconde enceinte de toile jaune, qui s'appelle Muraille de toile, & celle de rets, étoient les offices de la Maison Impériale, qui faisoient rour le tour, excepté du côté du Sud, qui étoit le devant, où il n'y avoir qu'une

Tente de l'Empercut.

Au milieu de l'enceinte de toile jaune éroit la tente de l'Empereur, ronde, fuivant l'usage des Tartares, & à peu près de la forme d'un colombier. Ordinairement il y en a deux pour sa personne, qui sont placées l'une contre l'au-tre & qui communiquent ensemble. L'une sert de chambre à coucher, & l'autre de falle, où Sa Majesté demeure tout le jour. Leur diametre est d'environ trois roifes.

PAffanhide.

Les deux tentes qui avoient été dtellées pour l'Assemblée étoient beaucoup plus grandes & plus hautes que les tentes ordinaires. La plus grande, qui fervoit de falle, avoit cinq toifes de diametre, & l'autre quatre. Elles étoient ornées d'une tapisserie de soie bleue , à la hauteur de cinq pieds. En dehors elles étoient couvertes d'un feûrre épais, qui étoit revêru d'une toile forte & affez fine. Au-deffus étoir encore un cylindre de roile, ouvragé, sur les bords & sur le haut, d'une broderie plate de couleur noire. Cette toile étoit tendue fort roide; & ne touchant la tente que par le haur, elle alloir en s'éloignant peu à peu jusqu'au bord , où elle étoit bien tendue par des pieux de bois faits au tour & proprement vernisses de rouge. Elle étoir attachée aussi à des cloux de set plantés en terre, avec de grandes courroies de laine tissue comme nos ceintures. Cette couverture de toile servoit à défendre Lit de l'Empe- la tente de la pluje & de l'ardeur du foleil, dont elle brifoit les rayons.

ccur.

Au fond de la seconde tente étoir le lit de l'Empereur, dont les courtines & le tour éroient de brocard d'or tout semé de dragons. Les couvertures & les matelas étoient feulement de fatin ; mais il y avoit une couverture de peaux de renard, qui se met sur le matelas lorsqu'il fait froid, suivant l'usage des

Le fond de la plus grande tente, qui étoir sur le devant, offroit une petite estrade d'environ cinq pieds en quarré, & haure d'un pied & demi, couverte d'un rapis de laine. Sur ce tapis étoir un paravent, où l'on voyoit peint un grand dragon. C'étoir une piece antique, dont on faisoit beaucoup de cas, quoique la peinture m'en parût affez commune. Ce paravent cachoit la communication de la premiere rente avec la seconde. Le parc des deux tentes étoit aussi couvert d'un feûtre blanc fort propre, & vers le milieu, d'une natte trèsfine du Tong-king.

Entre

Entre ces deux tentes, il y avoit une tentute de toile jaune, qui séparoit en GLEBILLON. deux parties toute l'enceinte interieure. Dans la partie interieure, outre la

grande tente de l'Empeteur, on voyoit encote un grand pavillon de toile jaune III. Voyage. affez fine, large d'environ dix pieds fur fept de longueur, & quarré dans fa forme. Tous les rideaux étoient aussi de toile jaune, doublés de toile blanche. Au dehors, la toile jaune étoit relevée par une espece de broderie noire. Le haut des rideaux étoit botdé d'un tout de taffetas jaune, plié en nuages.

Sut le devant de cette partie interieure de l'enceinte, aux deux coins, étoient placées les deux rentes des deux fils de l'Empereur, à peu près semblables à la de l'Empereur. sienne, excepté qu'elles étoient beaucoup plus perites. Derriere la tente de Tentes pour la l'Empereur , au - delà de la féparation dont j'ai parlé , il y avoit dans les garderobe de la deux coins deux tentes rondes; l'une, pour les habits de l'Empereur; l'autre qui servoir de sommellerie ou d'office, pour le vin, le thé, &c. Ensuite on voyoit plusieurs autres tentes, pour les Officiers qui sont immédiatement auprès de l'Empereur. On fit dreiser aussi une perire tente pout moi, dans le fond de la parrie interieure, proche de la tente Impériale.

Autout de la troisième enceinte, à la distance de huit pas, étoient placées les tentes de tous les Grands de la Cour, chacun dans son rang; excepté du côté du Sud, qui n'étoit occupé que par une plate-forme, fur laquelle devoient se ranger les trompettes, les tambours & les autres Instrumens, les éléphans & toutes les marques de la dignité Impériale, dont Sa Majesté s'étoit fait accompagner, pour paroître avec éclat dans cette Affemblée. Au-delà des tentes des Grands étoient celles des Hyas & de tous les Officiers, grands & petits, de la maifon de l'Empereur, à trois cens pas de distance.

Le camp des troupes fut dispose dans l'ordre suivant. A chacun des huit points cardinaux que j'avois déterminés avec le demi-cercle, étoit un vuide de cent pas, pour servir de portes au grand-chemin du camp. Les entre-deux de ces huit portes furent occupés par les soldats des huit Étendards. On distingua dix-sept quartiers, à peu près dans la même disposition que le quartier de l'Empereur, avec cette différence, qu'il n'y avoit qu'une feule enceinte & deux portes, & que chaque enceinte étoit moins étendue. Les tentes des foldats . qui se joignoient entr'elles & qui formoient une espece de galerie, bordoient l'enceinte, & celles des Officiers étoient au-dedans. Il s'y trouvoit plufieurs tentes de Regules & de Princes du Sang. Voici l'ordre dans lequel tous ces quartiers furent disposés, droit au Sud du quattier de l'Empereur. A trois cens pas de la porte de l'enceinte de rets étoit l'avant-garde de l'armée, divisée en deux camps, placés des deux côtés de la porte du Sud, à cent pas l'un de l'autre. Ensuite, il y avoit de chaque côté, en tirant vers le Notd, un camp de mousquetaites à cheval & de canoniers; après quoi suivoient cinq camps de cavaliers. Tous ces camps étoient séparés entr'eux par un espace vuide d'environ cent pas. Au Nord, on voyoit de chaque côté un camp de mousqueraires & de canoniers. Entre ces deux detniers, c'est-à-dire, derriere le quartier de l'Empereur, étoit le quartier de l'Infanterie.

Le 28, dès le matin, les foldats qui étoient venus par un autre chemin que L'Empereuren le nôtre, les Regules & les Princes du Sang qui devoient affifter à l'Affemblée, arriverent au camp & se placerent dans les logemens qui leur étoient

destinés. Le soir, Sa Majesté visita successivement tous les quarriers. Les sol-Tome VII. Aaaa

III. Voyage,

GLEBILLON, dats étoient rangés en haie devant les portes de leurs camps, sans autres armes que le fabre au côté; leurs Officiers à leur tête, & tous les étendards déployés. Les arcs, les carquois & les mousquets étoient à terre devant les

Artillerie. Chacun des quarre camps de mousqueraires avoir huit perites pieces de campagne, semblables à celles qui nous avoient suivis dans le voyage de Nipcheu, avec deux autres pieces plus groffes & deux petits mortiers. Toute l'arrillerie montoit à foixante-quatre petites pieces de campagne, huit pieces médiocres & huit mortiers. Les Regules & les Princes étoient à pied, chacun à la

tête de son camp, & les marques de leur dignité étoient exposées devant leurs ridindions des tentes. Les Regules du premier ordre avoient chacun deux grands étendards , de la couleur de l'étendard dont ils font chefs, & deux hautes piques, avec une touffe de ces poils de vaches de Tarrarie, dont les Tarrares couvrent leurs bonners; une grande banderolle, qui étoit aussi de la couleur de leur étendard; & dix lances, ornées chacune de sa petite banniere. Sur toutes ces bannieres, ces. banderolles & ces étendards, les armes de l'Empire étoient peintes en or, avec des fleurs & des festons. Le fond étoit de satin. Pout les Regules du second ordre, ils n'ont pas d'étendards, mais sensement deux piques, avec les banderoles & huit lances. Les autres ont ainfi leuts distinctions proportionnées. Sa Majesté ne sit que visiter en passant cette multitude de camps. Elle s'arrêta feulement pour voir faire l'exercice à l'Infanterie, qui confiftoit en sept ou buit cens foldats; les uns avec le mousquet & le sabre; les autres, armés d'une espece de pertuisane, qui n'est tranchante que d'un côté. Quelques-uns n'avoient qu'un grand sabre, qu'ils tenoient d'une main, avec un bouclier de l'autre. Ces boucliers sont composés d'une espece d'ozier couroyé. L'office des soldats de ce dernier ordre est de commencer les attaques Sa Majesté voulut voit comment ils s'y prenoient.

L'Empereur fait Line l'exercice à No infanterie.

Ausli-rôr qu'ils furent en bataille, on leur sit faire trois ou quatre mouvemens, après lesquels le signal fut donné pour l'assaut. Ils se mirent à courir tous ensemble, le sabte à la main, se couvrant de leurs boueliers & poussant de grands cris. Leur effort fut si vif, qu'ils firent reculer les Hyas de l'Empereur. Cependant j'eus peine à croire qu'ils fussent capables de se soutenir devant un corps de cavalerie mieux aguerri. Lorfqu'ils ne peuvent plus avancer, ils s'accroupissent à terre & se couvrent de leurs boucliers, qui peuvent les garantir des Héches, mais qui ne réfisterojent pas aux armes à seu.

Enfuite l'Empereur fit combattre quelques foldats, deux à deux; les uns du fabre & à découvert, mais sans s'approcher de trop près; d'autres, du sabre avec les boucliers, & d'aurres de la pertuisane. Enfin, il voulut voir comment ceux qui éroient armés de boucliers se mettoient à couvert des fléches, & s'ils pouvoient avancer sans recevoir de blessure. Il sit prendre, dans cette vue, des fléches qui n'étoient armées que d'un morceau d'os, presqu'arrondi par le bout, dont on le fert pour tirer les lievtes sans les percer. A la verité, le soldat avança deux fois jusqu'à la portée de l'épée, mais il ne put se couvrir si parfaitement qu'il ne fût touché au pied par les fléches.

On me demanda mon fentiment fur ces exercices militaires. L'Empereur même, en retoutnant à fa tente, demanda au jeune Hya qui étoit chargé de me conduire, ce que j'en avois penfé & si j'avois témoigné que la Milice de

### DES VOYAGES. LIV. IV.

l'Europe für mieux disciplinée. Il alla voir, avant la fin du jour, le lieu où l'on devoit ranger l'armée en bataille. Il fit aussi l'essai de quelques chevaux d'une espece singuliere, dont le pas est si grand & si vite, que d'autres bons 111. Voyage. chevaux auroient peine à les suivre au grand trot, & même au petit galop.

GERBILLON. 1691. efpece finguliere.

Le 29, jour que l'Empereur avoit marqué pour recevoir les hommages des Princes Kalkas, rous les Mandarins & les Officiers civils & militaires, parurent dès le matin vêtus de leurs habits de cérémonie, & se rendirent chacun au lieu qui leur avoit été affigné. Les foldats furent rangés fous les armes, avec leurs étendards , dans l'ordre fuivant.

Au dehors des trois enceintes inrerieures du quartier Impérial, à dix pas de Préparaté pour la porte la plus exterieure, on avoit tendu un grand pavillon jaune, d'environ quatre toifes de largeur sur trois de longueur, & un autre plus petit derriere le grand, tous deux de la même maniere que celui qui étoit devant la tente de l'Empereur. Sous le grand pavillon s'offroit une estrade, de la hauteur d'environ deux pieds, couverte de deux tapis de feûtre. l'un de laine blanche, & l'autre à fond rouge, avec des dragons jaunes. Au milieu de cette estrade, qui n'avoit pas plus de cinq pieds en quatré, on avoit placé un coussin de farin jaune, avec une broderie platte de fleurs & de feuillages de différentes couleurs, & les dragons de l'Empire en or, pour servir de siège à l'Empereur. La rerre étoir couverte de feûtre, & par-dessus, de natres fines du Tong king.

Divers park

Aux deux côtés de ce pavillon, un peu plus au Sud, à la distance d'environ dix pas, il y avoit deux autres grands pavillons de simple toile violette. Le devant, visà-vis du grand pavillon de l'Empereur, en offroit un autre petit, sous lequel on avoir mis une table chargée de vases & de coupes d'or. Au bas de cette table on voyoit alentour quantité d'autres tables chargées de viandes. Tout l'espace qui se trouvoit depuis l'enceinte des tentes de l'Empereur jusqu'au quartier de l'avant-garde, & qui étoit d'environ trois cens pas, étoit occupé par les foldats rangés en double haye, tous armés de leur arc & de leur carquois, avec leurs Etendards déployés. Leurs Officiers paroissoient à leur tête, vêtus de leurs habits de cérémonie, qui ne sont pas différens de celui des autres Mandarins. Entre les rangs de certe milice, les trompettes, les hautbois, les tambours, & toutes les marques de la dignité Impériale qui consistent en plusieurs parasols, en lances de différentes forres, &c. éroient portées par des hommes vêtus d'une grande robbe de tafetas rouge, femée de cercles à taches blanches. C'est leur habit de cérémonie. A la tête de ces enseignes Impériales, on voyoit quatre Eléphans, deux de chaque côté, qui avoient été amenés exprès de Peking, & dont les harnois étoient magnifiques. On nomme ces éléphans les porteurs des pierreries de la Couronne, quoiqu'ils n'en portent jamais, ni sur leur harnois, ni dans les grands vales de cuivre doré dont ils sonr charges. Il y avoit aussi plusieurs chevaux de main de l'Empereur, rangés de part & d'autre, & maguifiquement équipés.

Toutes ces dispositions étant achevées, les Grands de la Cour, les Officiers Ordre des Prinde la Maifon Impériale & ceux des Tribunaux qui étoient venus à la fuite cede Sa Majefté, se placerent dans leur rang & sans confusion. Les Regules & les Princes du Sang Mancheous, avec les Régules & les Princes du Sang Mongols, vinrent se ranger à la gauche du lieu où l'Empereur devoit être aslis ( 1 ).

(1) On a déja remarqué que la gauche est la place d'honneur à la Cour de Peking.

Azza ij

### HISTOIRE GENERALE

La droite fut réservée pour les Hans & les Princes Kalkas, Ensuite on con-GERBILLON duisit à l'Audience de l'Empereur le Grand Lama Hutuktu, & son frere Tuchetu-1691. III. Vovage. han, le principal des trois Hans Kalkas.

Lima Ka'ka.

habit.

l'Empereur.

Ce Lama étoit un gros homme de taille médiocre, qui paroiffoit âgé de plus cinquante ans. Il avoit le teint frais & vermeil, ce qui n'est point ordinaire aux Sa figure & fon. Tartares de sa Nation, & beaucoup d'embonpoint. C'est le seul Kalka que j'aye jamais vû gras & gros. Il étoit vêtu d'une grande robbe de fatin jaune, avec une bordure de martre d'environ quatre doigts de hauteur, & le collet de la même fourrure. Par-dessus, il portoit une grande écharpe de toile, couleur de sang de bœuf, & relevée par-dessus l'épaule. Il avoit la tête & la barbe rasées. Son bonnet étoit une espece de mitre, de satin jaune, avec quatre coins retrousses, de zibeline très noire & très fine. Il portoit des bottines de fatin rouge, dont le pied alloit en pointe, avec un petit galon jaune sur les coutures. Il ne sut fuivi que de deux Lamas dans l'enceinte interieure des tentes. & le Préfident du Tribunal des Mongols lui servoit d'introducteur.

Après lui marchoit Tuchetu-han, son frere, Prince d'une taille médiocre, Habit & figure

du Turhetu han. maigre & décharné, la barbe grife, le vifage long, & le menton en pointe comme tous les Tarrares de la même Nation. Il ne passoit pas pour homme d'esprit. Aussi se laissoit-il gouverner par le Lama son frere. Son habit étoit une grande veste de brocard d'or & de soie, mais fott sale. Sa tête étoit couverte d'un bonnet de fourrure, mais beaucoup moins belle que celle du Lama. Il n'avoit pas un de ses domestiques à sa suite, & son introducteur sur un des

premiers Officiers de la garde Impériale, Mongol de Nation. Frat où parus

L'Empereur recut ces deux Princes dans le parc le plus intérieur, sous le grand pavillon qui étoit immédiatement devant sa tente. Sa Majesté se tint debout; & ne souffrant pas qu'ils se missent à genoux, elle les prit par la main, pour les relever lorsqu'ils étoient sur le point de s'agenouiller. Ce Monarque étoit revêtu de ses habits de cérémonie, qui sont une veste longue de brocard à fond de farin jaune, toute chargée de dragons en broderie d'or & de foie; & pat-deffus, une veste de fatin à fond violet, sur laquelle paroissent quatre grands cercles, chacun d'un pied & demi de diametre, remplis de deux dragons en broderie d'or. Un de ces cercles étoit immédiatement sur l'estomac : un autre sur le milieu du dos, & les deux autres sur les deux manches. Comme l'air étoit affez froid , la veste insérieure étoit doublée d'hermine ; le bout des manches de la grande veste étoit doublé de même, & le collet étoit d'une très belle zibeline. Le bonnet de Sa Majesté n'avoit rien d'extraordinaire, excepté que le devant étoit orné d'une grosse Perle. Elle portoit au col une espece de chapclet à gros grains, d'une forte d'agathe mêlée de corail. Ses bottines étoient de limple fatin noir. Les deux Princes ses fils, & les Régules, soit de Peking, foit Mongols, étoient à-peu-près vêtus de même, mais un peu moins tichement.

Cette premiere audience dura près d'une demie-heute. Je temarquai que pen-Premiere zudant ce tems-là on portoit en cérémonie un petit coffre, dans lequel étoit un ence.

fceau, & un rouleau qui contenoit des lettres patentes. On m'apprit que c'étoit en faveur de Tuchetu-han, à qui l'Empereur conservoit le nom de Han, qui fignifie, Empereur. Il lui en dounoit le sceau & les lettres autentiques.

7/14



CEREMONIES DE L'HOMMAGE QU'ON REND A L'EMPEREUR DE LA CHINE

Après l'audience, on eonduitit les deux Princes proche du grand Pavillon qu'on GERBILLON. avoit préparé pour l'Empereur, hors du troisieme parc. Sa Majesté sortit bientôt, accompagnée seulement de ses domestiques & de quelques-uns de ses Hyas, 111. Voyage, Quoiqu'elle n'eut à traverser que les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes, elle surre du les parcs qui environnoient ses tentes qui environnoient se tentes qui environnoient se tentes qui environnoient se tentes qui environ ne lailla pas de monter à cheval. Sa felle étoit à fond de fatin jaune, avec des dragons en broderie d'or, & son caparaçon de même. Le poitrail & la croupiere étoient de larges bandes de foie riflue, avec des plaques qui paroiffoient d'or émaillé, quoiqu'en effer ce ne fut que du fer, fur lequel étoit appliquée fort proprement une feuille d'or Les ouvriers Chinois excellent dans ces ouvrages. On tenoit prêts deux chevaux avec les mêmes ornemens. L'Empereur monta sur l'un; & l'autre fut mené en lesse devant lui , comme pour servir de guide à celui sur lequel il étoit monté. Ses deux fils le suivirent à pied,

verus aussi de leurs habits de cérémonie.

Sa Majesté s'assir, à la manière des Orientaux, sur une estrade préparée. Ses Ordre que s'obdeux fils s'étant placés derrière elle, l'un à droite & l'autre à gauche, sur un frommage. eoussin étendu à terre, tous les Régules de Peking, ceux des Mongols, & les autres Princes du Sang se rangerent en deux lignes à la gauche de l'Empereur, Vis-à-vis d'eux, à la droite, furent placés les trois Princes Kalkas qui portoient le tirre de Hans ou d'Empereurs, avec le grand Lama à leur têre. Ce Pontife tint toujours la premiere place, passa le premier, & reçut tous les honneurs avant les trois Hans. Quoique les deux freres de l'Empereur fussent présens à la cérémonie, ils n'avoient pas le premier rang parmi les Régules. C'éroit un autre Regule du prémier ordre, nommé Hetu-van, fils du frere aîné du pere de l'Empereur. Après lui étoir placé le frere aîné du Roi ; enfuite le cadet & les autres Régules, suivant leur rang. Ils étoient tous assis à tetre sur des coussins, de même que les trois Hans, derriere lesquels on voyoit sept ou huit cens Taikis . ou Princes du sang des Empereurs Kalkas , assis à terre en quinze ou

vingt rangs. Les Grands de l'Empire paroiffoient aussi dans le même ordre. A l'arrivée de l'Empereur, toute l'allemblée se tint debout, & demeura dans cette lituation pendant que les Princes Kalkas rendirent l'hommage. Aussi-tôt l'hommage. que Sa Majesté se fut placée sur son siège, les Officiers du Tribunal des Mon-

gols allerent prendre ces Princes , à la tête desquels étoient le fils de Chasuktuhan , & Che-chin-han. Ils les conduifirent à trente pas de l'estrade Impériale , mais sans les faire avancer vis-à-vis de Sa Majesté. Ils demeurerent un peu fur la droite; & lorsqu'ils furent rangés en ordre, un Officier du Tribunal des cérémonies leur dit à haute voix, en Tarrare; metter-vous à genoux. Ils s'y mirent à l'instant. Ensuite le même Officier cria ; battez de la tête contre terre. Ils toucherent aufli-tôt la terre du front , & cette eérémonie , qui est la plus grande marque de vénération parmi les Chinois & les Tartares, fut réperée trois fois. L'Officier cria; levez-vous. Ils se leverent. Un moment après : mettez - vous à genoux. Ils fléchirent encore les genoux & recommencerent à battre trois fois de la tête contre terre. En un mot, le falut qu'on rend à l'Empereur consiste en trois génuflexions & neuf prosternations.

Les Lamas furent dispenses de cette ecrémonie, parce qu'ils ne l'observent jamais à l'égard d'aucun féculier. L'Empereur en ayant apperçu quelques-uns parmi les Taikis, qui rendoient auffi l'hommage en qualité de Princes du fang Kalkas, donna ordre qu'ils fussent séparés de cette troupe & placés à la tête

Aaaaiii

GERBILLON.

de cinq ou fix cens Lamas de leur Nation. Le grand Lama & Tuchetu-han son frere, qui furent aussi dispensés de l'hommage, demeurerent debout pendant 1691. toute la cérémonie, comme les Princes & les Grands de l'Empire. C'est l'usage III. Voyage. dans ces occasions, que tous les spectateurs se tiennent debout & en silence. Si quelou'un oublioit de se lever, on ne manquetoit pas de l'en avertir,

Lebles préparées pour l'allemblée.

Aufli-tôr que les Princes Kalkas eurent achevé leur rôle, ils furent conduits par les mêmes Officiers aux places qui leur avoient été préparées. Il y avoir . pour eux, des tables couvertes de viandes. Il y en avoit pour les Regules, pout les Princes du Sang Impérial, & pour les Grands de l'Empire qui avoient rang dans cette cérémonie. Cependant chacun n'avoit pas la fienne. Les deux fils de l'Empereur, les Regules du premier ordre, le grand Lama & les trois Hans Kalkas furent les seuls qui eurent chacun leur table particuliere. Mais quoique tous les autres fussent deux, ou trois, ou quatte à chaque table, il n'y en avoit gueres moins de deux cens, toutes servies en vaisselle d'argent, qu'on avoit apportée exprès de Peking. Elles étoient chargées en pile, c'est-à-dire, à trois ou quatte étages l'un sur l'autre. Les étages inférieurs étoient de parisserie, de confitures & de fruits secs. L'étage de dessus contenoit de grands plats de bœuf , de mouton , de venaison bouillie & rotie , mais froide. Dans quelques plats, on voyoit un quartier de bœuf presqu'entiet; dans d'autres tout le corps d'un mouton, dont on avoit retranché la tête, les épaules & les gizots. Tous ces mets étoient couverts d'une serviette blanche à chaque table.

Comment les consists decicat

Les Princes Kalkas s'étant affis suivant leurs rangs, l'Empereur fit asseoir aussi les Regules, les Princes du sang, les Kongs, & les Grands de l'Empire. Ils s'affirent fur des couffins, étendus à tetre. La plûpart des Taikis, qui n'avoient pas de couffins, s'affirent à plate terre. Enfuite Sa Majesté appella le fils de Chafuktu-han, Che-chin-han, & une douzaine des principaux Taikis, qu'il fit venit successivement près de son estrade. Il leur fit diverses questions fur leur nom & leur âge, Ils étoient à genoux fut une natte & répondoient dans cette postute; après quoi ils retournoient à leur place.

Maniete de ferwir ie the 21 Empercur.

Les deux premiers Maîtres d'Hôtel de l'Empereur allerent prendre, sur un buffet préparé, les tables qui étoient destinées pour sa personne. Ils les porterent eux mêmes, aides des autres Maîtres d'Hôtel, & suivis de tous les Officiers qui ont foin de la table Impériale. Il y avoit deux tables, servies en vaillelle d'or , & quantité de plats couverts. Après avoir posé les deux tables devant l'Empereur, sur son estrade, ils les découvrirent avec beaucoup de respect & de lenteur. Les Officiers du gobelet allerent prendre aussi, sur le buffet, de grands vales d'or & d'argent, remplis de the Tartate, & les apporterent en cérémonie. A dix ou douze pas de l'Empereut, ils se mirent à genoux. Enfinite le Chef du gobelet prit la coupe de l'Empereur, qui étoit d'une espece d'agathe, avec un couvercle d'or. Il y fit verser du thé pat un autre Officier, l'un & l'autre à genoux. Après avoir couvert la coupe, le chef du gobelet se leva. & renant des deux mains la coupe au - dessus de la tête, il s'avança gravement jusqu'à l'estrade de l'Empereur. Alors sléchissant les genoux, il présenta la coupe à Sa Majesté & leva le couvercle. Ce Monarque prit la coupe, but un peu de thé,& la tendit. Elle fut reportée avec la même cérémonie. On doit obferver que tous les ailiftans se mettent à genoux pendant que Sa Majesté boit,

& touchent la terre du front. Cette pratique est particuliétement en usage dans les festins & les lieux de cérémonie.

On versa du thé pour les fils de l'Empereur , pour les Regules , pour les III. Voyage, Princes du Sang & pour les Taikis. Mais on eut grand foin d'en porter aux Comment en Regules de Peking en même tems qu'aux trois Hans Kalkas. Avant que de boite le ferraux Regu-& après avoir bu, chacun fléchit un genou, en se baitsant vers la terre, ces. Comme les Lamas ne boivent jamais que dans leurs proptes coupes, on fue attentif à prendre celle du grand Lama, qui étoit aussi blanche que la plus fine

porcelaine, avec un petit pied affez semblable à celui de nos verres.

Lorsqu'on eut achevé de boire le thé, on découvrit les tables, & le vin Maniere de ferfut servi avec les mêmes cérémonies. On apporta d'abord un grand vase vir le vin. d'or , moins grand que celui dans lequel on avoir apporté le shé. On en versa d'abord pour l'Empereur, dans une petite tasse d'or. Ensuite on ap-

porta une forte de cuverte d'or , pleine de vin , d'où on le tiroit avec une grande cuilliere d'or pour le verser dans les coupes. L'Empereur présenta de sa main le vin au grand Lama, aux trois Hans Kalkas, & successivement à une vingtaine des principaux Taikis. Ils s'approchoient de Sa Majesté; ils se mettoient à genoux pour recevoir la coupe, & la tenant d'une main ils frappoient de la tête contre terre. Ils répétoient la même céremonie après avoir bu, & se retiroient à leur place.

Enfuire . les Officiers du gobelet , revêtus des habits de leur Ordre & conduits par les Officiers du Tribunal des Mongols, servirent le vin aux Taikis. aux Lamas, &c.

On avoit fait venir des Danseurs de corde, qui firent divers tours de souplesse sur un bambou dresse en maniere de corde. Il étoit soutenu seulement corte. par des hommes, à cinq ou fix pieds de hauteur. Je ne temarquai rien d'extraordinaire. Cependant un Danseur étant monté sur un bambou allez haut, & dreise perpendiculairement, fit plusieurs tours sur la pointe, avec beaucoup de sonpleife; & ce qui me parur le plus difficile, c'est que tenant la pointe du bambou d'une seule main, il abandonna les pieds & tout le corps en l'air, sans cesser pendant quelque tems de se soutenir dans cette posture.

Après les Danseurs de cordes, on sit paroître des Marionettes, qui joue- Marionettes. rent à peu près comme en Europe. Les Kalkas, qui n'avoient jamais rien vu d'égal à ce spectacle, étoient dans une admiration qui ne leur permettoit pas de manger. Le grand Lama fut le seul qui conserva la gravité. Non seulement il ne toucha pas aux viandes, mais il parut peu sensible à ces frivoles amusemens; & les jugeant peut-être indignes de sa profession, il demeura les yeux

baillés, avec une contenance fort ferieufe.

On continua de demeurer à table, & le festin dura long-tems, Enfin l'Empereur voyant qu'on avoit cesse de manger, fit desservir & retourna dans sa tente. Toute l'aisemblée se leva au même instant, & se dissipa bien-tôt. Les Princes Kalkas furent reconduits jufqu'à leur camp, par les Officiers du Tribunal des Mongols.

Le 30, le grand Lama & les trois Hans, avec les principaux Taikis, furent Préfent de PRinappelles pour recevoir les récompenses que l'Empereur leur destinoir. On donna, ces Kalkas, au grand Lama, mille raëls en argent; & à chacun des trois Hans, quinze pieces de satin, quelques grands vases d'argent pour mettre le thé, phisseurs

GERBILLON. 1691. III. Voyage.

paires d'habits complets à la Mancheou, fut-tout des habits de cérémonie, tels que les portent les Regules & les Princes du Sang Impérial. On y joignit de la toile pour leurs domestiques, une grosse quantité de thé, & des selles en broderie pour les chevaux. Sa Majesté créa Regules du second Ordre, cinq des Princes Kalkas, les plus proches Parens des trois Khans. Quelques uns furem faits Regules du troisième Ordre. D'autres reçurent la Dignité de Kong qui revient à celle de nos Ducs & Pairs. Tous eutent des habits à la Mancheou, dont ils se vetirent sur le champ; & depuis ce moment ils ne parusent plus devant l'Empereus qu'avec cette pasure.

Galanteric Ju-Grand-Lama.

Le grand Lama même, malgre toute sa fierté, ne retint de son ancien habit qu'une espece d'écharpe rouge qu'il porte continuellement, & ses bortines ordinaires. Il parut vêtu d'une veste magnifique à fond de fatin jaune, en broderie plate, fur laquelle éclattoient des dragons d'or. Il avoit la tête couverte d'une efpece de chapeau, d'une tiès fine naite de bambou. Les Lamas pottent en hiver des bonnets fourrés de zibeline; mais en Eré, ils ont des chapeaux, ou de paille ou de ces fines nattes, pout se désendte de l'ardeur du soleil; en quoi ils sont plus raifonnables, que les autres Mongols, qui portent leurs bonnets fourrés en Eié comme en Hyver.

Collation Chide mulique.

Après la cérémonie ordinaire des trois génuflexions & des neuf battemens mie & coucert de têse, on les fit entrer dans l'enclos le plus intérieur des senses de l'Empereur, qui les y recut fous le grand & magnifique pavillon qui étoit immédiatement devant la tente. Ils furent rangés de côté & d'autre. L'Empereur qui étoit assis sur une estrade, comme le jour précédent, leur sit dire de s'asseoir. Ils le remercierent de cette faveur par un battement de tête, & se placerent, les uns sur leurs coussins, les autres sur la natte qui couvroit la terre. On servit aulli-10t une collation Chinoise, dans des porcelaines très fines. Elle sut accompagnée d'un concert de voix & d'instrumens; car l'Empereur avoit amené de Peking sa musique, qui est enriérement composée d'Eunuques. On fit paroître encore les Danfeurs de corde, qui firent de nouveaux tours de fouplesse, sur une corde qu'on tendit exprès. La collation & les jeux durerent près de trois heures, pendant lesquelles l'Empereur s'entretint familièrement avec ces Princes, & particuliérement avec le grand Lama, qui étois proche de sa perfonne.

L'Empereur Lone militaires.

L'affemblée s'étant féparée, l'Empereur, après avoir pris un peu de repos. alla vifiter le lieu où toutes les troupes devoient être le lendemain rangées en bataille. Elles s'y trouverent avec leurs Officiers à leur tête. L'Empereur ordonna lui-même la maniere dont elles devoient être rangées, & se rendit sur une éminence voifine, pour voir de-là l'exécution de fes ordres, Il y demeura jusqu'à

Coiraffes Tar-Carcs.

Le : 1. toutes les troupes, armées de leurs casques & de leurs cuirasses, avec leurs Officiers à leur tête, se rendirent de grand matin au lieu que l'Empeteur avoit marqué. Sa Majesté, après avoir mangé dans sa sense, se revêtit aussi de sa cuirasse & de son casque, accompagnée de son fils aîné & de son troisième fils, qui n'ésois point armé, parce qu'il étoit trop jeune pour foutenir le poids d'une cuiralle Tartaie.

Ces cuiralles sont composées de deux pieces. L'une est une espece de jupon, dont les Tattares se ceignent le co ps & qui leur descend au dessous du

genou

genou lotfqu'ils font à pied, mais qui couvre les jambes entieres lorfqu'ils font GERBILLON. à cheval. L'autre piece est à peu-près semblable aux coires d'armes des anciens. Les manches en sont plus longues, & couvrent les bras presque jusqu'au poi- III. Voyage, gnes. L'une & l'autre de ces pieces est de farin en dehors, la plupars à fond violet, avec une broderie plaie, d'or, d'argeni & de soie de différentes couleurs. Outre plusieurs pieces de taffetas, qui servent de doublure, elles sont doublées de feuilles de fer ou d'acter bien battu, ordinairement fort luifantes, & rangées comme des écailles fur le corps d'un poisson. Chaque feuille de fer est longue d'un pouce & demi, & large d'un peu plus d'un pouce. Elles sons arrachées au farin avec deux perirs clous, dont la tête bien ronde & bien polie paroîr en dehors. Quelques uns mettent un autre taffetas en dedans, qui couvre les feuilles de fei & qui les empêche de paroître. Ces cuirasses sont d'autant plus commodes, qu'erant ainfi composees de petites pieces, rangées les unes sur les autres, elles ne contraignent point le corps, & sui laissent la liberté de se tourner, & de se remuer aisement; mais elles sont extrêmement pesantes. On conçoit qu'elles doivent être à l'épreuve des fleches & des armes courtes; mais elles ne réfiftent point aux armes à feu, quoique les Grands n'épargnens rien pour leur donner cette qualiré, fur-tout l'Empereur, qui marquoit beaucoup de passion pour avoir uue cuirasse à l'épreuve du mousquet.

Le casque n'est propremens qu'un Pot; ou du moins ce n'est que le dessus d'un de nos casques. Il couvre simplement la partie supérieure & le tour de la Chine.

rêse. Le visage, la gorge & le col demeurens à découvers. On fait les casques, de fer ou d'acier bien battu & luisant, avec des ornemens de damasquinure pour ceux des Officiers. Les Chinois ont beaucoup d'habileté à travailler les ouvrages de fer & fur-1011 à les damasquiner. Leurs casques sont surmontés d'une aigrette comme les nôtres. Aux simples soldais, c'est une sousse de ce même poil de vache de Tartarie, teint en rouge, que les Tartares portent sur leurs bonnets d'Eié, au fommet de leurs Etendards & de leurs lances, & au col de leurs chevaux. Cesse souffe est assachée au-dessous d'une pesse pyramide de fer, damafouiné ou doré, & de forme quarrée, qui fait le couronnement. L'aigrette des Mandarins est composée de six bandes de zibeline, doublées de brocard d'or, larges chacune d'environ un pouce, attachées au dessous d'une pyramide d'or, ou d'argent, ou de fer doré. La beauté des zibelines est proportionnée au rang du Mandarin qui les porte. Celles du casque de l'Empereur & de son fils éroient noires & fort luisantes. Le casque s'attache avec des eordons de foie par-desfous le menson.

Au reste les cuirasses sont extrêmement brillantes. Je remarquai seulement Estandes cuirass que la plûpart des Grands n'avoient pas de broderie qui parûs sur leur cuirasse. 41-Le fond étoit d'un fatin violes tous simple, semé d'une infinisé de sêtes de clous bien ronds & bien polis, avec une plaque ronde d'acier poli, d'un peu plus

d'un demi pied de diamettre. Cette piece d'acier qui est faise en bosse, pourrois paffer pour un vrai miroir. Ils en portenr une fur l'estomac & l'autre au milieu du dos. La cuirasse même de l'Empereur n'avoit rien d'extraordinaire au dehors, & n'étoit que d'un brocard d'or à fond gris, partagé en fort perits quarrés, à raies blanches & noires, avec une doublure & une petite bordure de foie jaune. Quoique fuivant les apparences, Sa Majesté n'eût jamais paru publiquement en casque & en cuirasse que ce jour-là, elle n'étoit pas gênée

Tome VII.

CENTP.

Garattaon, dans cet habillement, & fa bonne grace étoit égale à cheval & à pied.

Tous les Grands, les Officiers, & les simples Cavaliers, portent chacun leur 1601. III. Voyage. petite bande de foie, de la couleur de l'Etendard fous lequel ils font enrôlés. Elle est attachée derrière leut casque & au dos de leur cuitasse. Sur cette bandetolle est marqué le nom de celui qui la porte, & le nom de la Compagnie

dont il est. Si c'est un Mandarin, on y lit sa chatge & ses titres.

1 'Empereur fe L'Empereur parut à cheval, la cuiraile sur le dos, le casque en tête & le sabre provinciarmé de au côté, avec l'arc & les fleches. L'étui dans lequel il portoit fon arc n'en couvroit toures pieces. que la moitié. Il étoit de velours noir, orné, par les bouts, de quelques pierreties enchassées dans de l'or. Le carquois étoit de même. Sa Majesté sut suivie de tous les Hyas & des Officiers de sa Mai son, armés de la même maniere. Elle m'ordonna de la fuivre de près , afin que je pússe mieux voir la cérémonie.

Nous allames droit au lieu où les troupes avoient été rangées en bataille. Troupes du

Ces troupes étoient composées d'environ quatre mille Cavaliers, atmés de fleches, de deux mille Moufquetaires à cheval, d'un bataillon de fept ou huit cens fantassins, & de quatre ou cinq cens Canoniers; sans y comprendre les Officiers & les Domestiques de la fuire de l'Empereur, qui formoient un corps de sept ou huit cens chevaux, & la troupe des Regules de Peking, dont chacun menoit un gros escadron, armé de pied en cap; ce qui faisoit encore neuf ou dix mille chevaux & douze cens hommes d'Infanterie. Les gens de pied étoient tous vêtus de même, les uns armés de moufquet, les autres d'une efpece de pertuifane, & quelques-uns de longs fabres avec des boucliets. C'étoit la même Infanterie que nous avions vue en bataille à l'entrée de Ku pekeu. Comme tous les Cavaliers étoient armés de casques & de cuitasses brillantes d'or & de foie, qu'ils étoient montés fur des chevaux, la plûpart trèsbien équipés, & tous avec une groffe houpe de poil de vache au côté & aupoirtail , ce spectacle étoit magnifique,

Toutes les troupes étoient tangées sur deux lignes, à vingt pas de distance l'une de l'autre, suivant leur tang d'ancienneté, les grands & les petits étendards déployés. Chaque ligne, qui n'éroit que d'une file fort fetrée, occupoit plus d'une lieue d'étendue. Le bataillon d'infanterie étoit au milieu avec

l'artillerie, & la cavaletie étoit fur les aîles. Amillerie, L'artillerie confiftuit en foixante-dix pieces de campagne, toutes de bronze, dont huit, qui éroient plus groffes que les autres, étoient dotées, avec des ouveages televés en boile, & traînées fur des chariots peints de rouge. L'Infantetie avoit cinq ou fix mottiets, & quelques especes de fauconeaux & d'arque-

Revise Innet-L'Empereut fit la revûe en parcoutant les files d'un bout à l'autre. Tous les riate. Officiers étoient à la tête des files, vis-à-vis de leurs étendards. Ils ne firent aucun falut au passage de l'Empereur. On n'entendit pas même les trompettes & les tambours. Après la revûe, Sa Majesté alla se placer sur une petite éminence éloignée d'un quart de lieue, où l'on avoit dresse de grands pavillons & quelques tentes. Les Kalkas s'étant déja rendus aux environs, elle les fit approchet,

& les Hyas se tangerent sur les deux ailes du pavillon.

Cependant tous les Regules de Peking vintent du camp en bon ordre, chacun à la tête de leurs Gardes & des Officiers de leurs maifons, tous magnifiquement armés & bien montés, avec un grand nombre d'étendards, de bande-

# DES VOYAGES. LIV. IV.

rolles & de lances, qui font les marques de leurs dignités. Ils défilerent de- GERRILLON. vant l'Empereur & se rangerent par escadrons à la droite de Sa Majesté, Enfuite on entendit fonner quatre trompettes fort fourdes, que les Tattares III. Voyage. nomment Lapa. Ce font de grands tubes de cuivre, longs de huit à neuf pieds, prend plaiff à qui fe terminent un peu en cône, comme nos trompettes. Les Tartares emploient ces Instrumens pour donner le fignal du combat. Quoique le bruit en feinte. foit fourd & defagréable, il fe fait entendre de fort loin. Mais un homme seul ne peut les manier commodément, & pour en sonner il faut qu'un autre homme les tienne levées fut une espece de sourche.

Aufli-tôt que ces trompertes eurent commencé à fonner, les troupes s'avancerent d'abord affez lentement & en bon ordre. Les canoniers traînoient le canon avec leurs affurs. Lorfque les trompettes celloient . l'armée faifoit alte. Elle ne se remettoit en marche qu'après avoir entendu recommencer les trompettes; & ce mouvement alternatif fut répeté trois fois. Mais à la rroifiéme, on fonna d'un ton plus fort, & toutes les troupes commencerent à courir droit à l'éminence où l'Empereur s'étoit placé. La cavalerie , qui étoit aux deux ailes, s'étendit en croitfant, comme pour envelopper une armée ennemie, qu'on supposoit devant elle, sur l'éminence. L'Infanterie courut à pied ; les premiers rangs, le sabre à la main & couverrs de leurs boucliers; les rangs d'après, avec d'autres armes. L'artillerie étoit traînce au milieu du bataillon, & fur les deux aîles venoient les moufqueraires, qui avoient mis pied à terre. Ils combattent à pied, quoiqu'ils marchent à cheval. Tous s'avancerent ainsi jusqu'assez près de l'Empereur. Ou fit trois ou quatre décharges du canon & de Décharge & la mousqueterie, après quoi la cavalerie s'arrêta. Lorsque chacun eut repris mousquetere. fon rang, qui avoit été un peu troublé dans une matche si précipitée, l'Émpereur ayant mis pied à terre, montra familiérement sa cuirasse & ses autres armes aux Princes Kalkas. Ils furent extrêmement furpris de cet attirail, auquel ils n'avoient jamais vû rien de femblable. Enfuite Sa Majefté se disposa L'Empereur tire à tiret de l'arc en leur présence. & fit venir les Officiers qui passoient pour les de l'arc. plus habiles dans cet exercice. Elle prit d'abord un arc extrêmement fort, qu'elle fit manier aux Princes Kalkas & qu'aucun d'eux ne put bander entiètement. On planta un but ; & ce Monarque , tout armé qu'il étoit , le casque en tête & la cuiralle fur le dos, tira dix ou douze fléches avec fon fils ainé & cinq ou fix des plus habiles tireurs. Il toucha trois ou quatre fois au but, qui étoit à la portée des arcs les plus forts. Sa Majesté tiroit une sléche ; le Prince fon fils tiroit après elle, & les Officiers chacun dans leur rang ; après quoi

l'Empereur recommençoit. Après avoir fait admirer fon adresse & sa bonne grace, il quitta ses armes Dichange d'a-& changea d'habit dans une tente destinée à ce seul usage. Son fils & les Offi- fettirint. ciers en changerent aussi. Les Regules retournerent au camp avec leurs escadrons, & toutes les tronpes se retirerent en fort bon ordre. Cependant quelques Officiers d'artillerie resterent avec une partie du canon, qu'ils firent avancer vers une butte qu'on avoit formée pout y tirer au blanc. L'Empereur vint s'affeoir fur l'estrade préparée pour son pavillon. Le Grand-Lama & les trois Hans Kalkas, avec les autres Taikis, s'affirent près de Sa Majeste, chacun felon fon rang. Ceux auxquels l'Empereur avoit donné des habits à la Mancheou, en étojent revêtus. On fervit aufli-tôt du thé Tartare; après quoi l'Em-

Bbbb ii

GERBILLON. 1691. III. Voyage.

fours de corde.

pereur fit tirer de l'are aux meilleurs archers Kalkas. Quelques Taikis fe distinguerent, & tous firent paroître affez d'adresse. C'est un exercice auquel ils font accoutumés dès l'enfance.

Il fur fuivi d'une course de ehevaux , à laquelle ils donnent le nom de Confe de che- Paohyaie. Les chevaux étoient montés par des danseurs de corde, qui courant your parderdanà bride abbattue se renversoient sur leur cheval, & jettoient tout le corps &

les jambes tantôt à droite, tantôt à gauche, sans toucher néanmoins la terre, quoiqu'ils ne se tinssent qu'avec la main au etin des chevaux. Un homme à cheval couroit devant eux, comme pour leur fervir de guide. Ils firent plusieuts fois la culbute sur la selle du cheval, la tête renversée en bas, les pieds en l'air. Ils coutoient dans cette posture. Ils s'asseyoient à revets sur se col du cheval. Enfin, je leur vis faite divers autres tours, qui n'étoient pas moins dangereux que subtils, puisqu'il y en eut deux qui tomberent, & que l'un se fit une bleffure confiderable.

Diversiffement

Après ce divertissement, on commença celui de la lutte. L'Empereur fit lutter des Kalkas contre des Mancheous, des Mongols & des Chinois. Ils se mirent en calecons & en bottes. Les Kalkas retroutloient leurs méchans calecons fort haut fur la cuisse, pour n'être pas embarrasses dans leurs mouvemens. En général, les Kalkas remporterent l'avantage. Quelques-uns entr'autres se distinguerent par leur force & leur adresse. J'en vis deux ou trois qui, élevés en l'air, ne laifferent pas de se désendre, & renverserent leur adversaire. Ils s'attirerent l'admiration & les applaudissemens de tous les spectateurs.

Les canoniers Ces divertifiemens se terminerent par plusieurs décharges de canon tiré aueirent au but. but. L'habileté des canoniers parut médiocre. On tita auili quelques bombes ; après quoi l'Empeteur remonta à cheval & retourna au camp. Mais il donna

ordre que l'artilletie fut montrée de près aux Kalkas. Visite des Prin-

i'avois voyagé dans leur Pays.

Le même jour, quelques Princesses Kalkas; c'est-à-dire, les semmes & les filles de ces Flans & de ces Taikis fugitifs, rendirent visite à l'Empereut, qui les fit entrer dans l'enclos de ses tentes, où elles furent reçues sous son grand pavillon. On leur servit des rafraschissemens, accompagnés d'un concett de voix & d'Instrumens. On fit jouer aussi les marionettes. Ces Princesses avoient dans leur cortege une espece de Religieuses, c'est-à-dire, de filles qui ne se marient point & qui font fous la direction des Lamas. La principale étoit fœut du Tuchetu-han & du Grand-Lama. On ne parloit pas trop avantageusement de la vie qu'elle menoit avec le Lama son frere, qu'elle suivoit par-tout.

L'F opereus fo Le premier jour de Juin, l'Empereur, accompagné feulement de ses deux rend meany der fils, de ses Hyas, des Grands de la Cour & des Officiers de sa maison, se Balkas. rendit au camp des Kalkas, qui n'étoit qu'à deux lieues du sien. Il entra dans la tente du Grand-Lama, qui lui offrit quelques bagatelles d'Europe, qu'il avoit reçues apparemment des Moscovites. Sa Majesté ne voulut pas que j'ensle l'honneut de l'accompagnet dans cette vilite. Elle me chatgea de faire un calcul, qui ne fut néanmoins qu'un prétexte, car on ne me dissimula pas sa veritable raison : Elle ne souhaitoit pas que je susse témoin de la misere & de la malpropreté des Kalkas; quoique j'en eufle acquis affez de connoissance lorsque

> Le 2, Sa Majesté fir recommencer la lutte & proposa des prix aux vainqueurs. Ce divertissement dura près de trois heures. De plus de cent personnes

de la sutte,

celles.

oui lutterent, douze seulement rempotterent des prix, qui furent, pour cha- GERBILLON. cun, une piece de fatin & une médiocre fomme d'argent.

L'après-midi, l'Empereur donna, dans sa tente, une audience particuliere III. Voyage. au Grand-Lama, pour accommoder avec lui les différends de plusieurs Taikis Audience accorqui s'étoient sait une espece de guerre, & qui s'étoient enlevés mutuellement des Lama. ciclaves & des bestiaux. Sa Majesté voulant faire connoîtte à ses nouveaux Sujers l'avantage qui leur teviendroit de s'être foumis à son Empire, prit la peine de reglet elle-même les contestations, de concert avec le Lama, dont l'autorité est sans bornes parmi eux.

Le 3, jour marqué pour le départ de l'Empereut, ce Monarque donna une Les Kaikas prenaudience particuliere au Grand-Lama, dans laquelle il lui recommanda d'en-nencougé de Sa tretenir la paix & la bonne intelligence entre les Princes de sa Maison, & de leur faire observer les réglemens qui concernoient la justice & le bon ordre. Il fit présent à ce Pontise de deux de ses plus belles tentes, avec tous les meubles dont elles étoient ornées. Il lui donna aussi un cheval, avec le harnois de cérémonie; apsès quoi Sa Majesté monta à cheval & fit levet le Camp. Les trois Hans & les Taikis se trouverent rangés en haie sur son passage, & se mitent à genoux pour recevoir ses derniers ordres. Elle s'arrêta quelque-tems & leur parla avec beaucoup de bonté. Quantité de Kalkas, réduits à la derniere mifere, se présenterent aussi sur le chemin, pour implorer le secours de leur nouveau Maitre. L'Empereur ordonna qu'on ptit des informations fur la qua-

lité des personnes, & qu'on leut distribuât des aumônes proportionnées à leur

rang & à leurs besoins.

sa Majesté sit marchet, avant son départ, un corps de troupes vers le lieu Pémpercor au où le Grand-Lama tenoit sa Cour, avant qu'il eût éte chasse par le Khan des Khan des Ebelle, Eluths. On avoit appris que ce Prince y étoit campé avec toutes ses sotces, & qu'elles y fouffroient beaucoup par la disette des vivres. L'Empeteur lui députa en même-tems quelques Officiers, pour lui demander quelles étoient ses prétentions dans un Pays qui ne lui appartenoit pas, & s'il penfoit férieusement à tenit l'engagement qu'il avoit pris de ne plus commettre d'hostilités contre les Sujets de l'Empire ; fur-tour contre les Kalkas, qui venoient de se soumettre à Sa Majesté Impériale. L'ordre sut donné aux troupes de le traiter avec civilité, s'il paroiffoit disposé à tenir sa parole & à se retirer paisiblement : mais de le charger, s'il marquoir trop de fierté. On envoya ordre aussi à l'armée qui étoit partie de Peking des le commencement du printems, d'observer les mouvemens de ce Prince & de demeurer campée sur les frontieres de l'Empire, du côté de Kuku-hotun, jusqu'au retout de ce petit corps de troupes.

Sa Majeste donna quelques terres, dans le voisinage de Kuku-hotun, au petit Han Chaffuelu, qui n'étoit qu'un enfant de dix à onze ans. Ce jeune Princes'étoit conduit avec beaucoup de décence dans l'Assemblée. Comme il n'a-

voit pas eneore été reconnu pout Han , l'Empereur le créa Regule du premier Les Kalkas ayant pris congé de l'Empeteur, nous fimes quinze ou vinet Retourh Peking. lis au Sud-Ouest, vers de petites hauteurs de sable mouvant, couvertes de

btoffaille & remplies de lievres. Les troupes de la fuite de l'Empereur s'y étoient rendues dès le matin, & se tenoient rangées sur une grande ligne, pour battre la campagne & faite fortit le gibiet. L'Empereur en fit marcher une pap-Bbbb iii

GERBILLON.

tie en croiffant, & plaça ses deux fils sur les ailes. Il se tint au centre, & fit le reste de la marche en chassant. On tua quantité de lievres. Le soir, Sa Ma-1691. jesté me fit demander si j'avois vû la chaîse. Je lui sis faire mon compliment III. Voyage. fur le grand nombre de lievres que je lui avois vû tuer de sa propre main. Il est vrai que je ne l'avois jamais vû tirer avec plus de fuccès. Nous campâmes fur le bord d'une petite Riviere, qui se nomme Erton, dans une grande plaine qu'elle travetie.

Chaffe des che-

Le 4, toutes les troupes ayant été commandées pour faire nne enceinte sur des collines, qui étoient remplies de chevres jaunes, l'Empereur parrit pour cerre chasse dès sept heures du marin. On fit un grand tour, tandis que les bagages suivirent le droit chemin, qui étoit plus court de vingt ou trenre lis. On a déja fait remarquer comment le fait cette chasse. Les chevres jaunes sont fi fauvages, qu'il faut les environner de fort loin. Pour commencer l'enceinte, les chasseurs s'éloignent les uns des autres de vingt ou trente pas, & s'avançant avec lenteur, ils s'approchent insensiblement & chassent les chevres à grands eris. L'enceinte de ce jour-là n'avoit pas moins de cinq on fix lieues de tour. Elle embrassoit quantité de collines, toutes remplies de chevres, & se terminoit à une grande plaine, où l'on devoit conduire le gibier qui se trouveroit enfermé. On vir des troupeaux de quatre & de cinq cens chevres.

Auffi tôt que l'Empereur fut arrivé ptoche de l'enceinte, on se mit à marcher fort doucement. Sa Majesté envoya ses deux fils sur les asses, & marcha au centre de l'enceinte. Après avoir passé quelques-unes des hauteurs, on com-Le Prince alné monoa bien tôt à découvrir plusieurs bandes de chevres. Le fils aîné de l'Empesouthe de fon reur courant à toutes brides pour en tirer quelques-unes qui s'avançoient de fon côté, fon cheval mit le pied dans un trou, & creva de l'effort qu'il fit

cheval. Effect des che

pour se sourenir. Le Prince en fut quitte pour une légere blessure à la main. Pendant que l'enceinte se resserroit, le Ciel se couvrit. Il s'éleva un grand orage, avec de la grêle, du tonnerre & de la pluie. Les chasseurs furent obligés de s'arrêrer . & les chevres courant de toutes leurs forces , cherchoient à s'échaper par quelqu'ouverture. Elles prenoient toujours du côté où elles n'appercevoient personne; mais venant à découvrir les chasseurs qui fermoient l'enceinre, elles retournoient fur leurs pas vers l'autre bout, d'où elles revenoient enfuire, & fe lassoient inutilement à courir. La pluie cessa, & l'on continua de marcher jusqu'à la plaine. L'Empereur & ses deux fils, qui étoient dans l'enceinte, avec quelques-uns de leurs gens qui détournoient les chevres de leur côté, en tuoient quelques unes à mesure qu'ils avançoient. Il s'en sauva plufieurs; car lorsqu'elles sont effrayées elles passent à travers les iambes des chevaux : & s'il en fort une de l'enceinte, toutes les autres de la même bande ne manquent pas de la suivre par le même endroit. Alors les chasseurs qui n'étoient pas de l'enceinte les poursuivoient à la course & les tiroient à coups de fléches. On lacha les levriers de l'Empereur, qui en tuerent un grand nombre. Cependant Sa Majesté en ayant vû fortir plusieurs par la négligence de quelques-uns de ses Hyas, se mit en colere & donna ordre qu'on faissit les coupables.

En arrivant dans la plaine où l'enceinte finissoit, les chasseurs se serrerent Chaffe fort vive. insensiblement jusqu'à se toucher l'un l'autre. Alors Sa Majesté sit mettre pied à terre à tout le monde, & demeurant avec ses fils au milieu de l'enceinte,

qui n'avoit plus que trois ou quatre cens pieds de diametre, il acheva de tirer GERBILLON. cinquante ou soixante chevres qui testoient. Il setoit disficile de teprésenter la vîtelle avec laquelle ces pauvres bêtes couroient malgré leurs blessures, les unes III. Voyageavec une jambe casse, qu'elles portoient pendante, les autres trainant leurs entrailles à terre, d'autres porrant deux ou trois fleches dont elles avoient été frappées, jusqu'à ce qu'elles tomboient épuisées de forces. J'observai que les eoups de fleches ne leur faisoient pas poutier le moindre cris , mais que lorsqu'elles étoient prises par les chiens, qui ne celloient de les mordre qu'après les avoir étranglées, elles jettoient un cri affez semblable à celui d'une brebis qu'on est prêt d'égorger.

Cette chasse ne nous empêcha pas de faire encore plus de vingt lis de chemin dans une grande plaine, avant que d'arriver au camp. Il fut affis à l'entrée du détroit des montagnes, dans un lieu qui se nomme, en langue Mongole, source des eaux. On n'avoit pas fait moins d'onze ou douze lieuës ce jour-là. L'Empereur fit punit deux des Hyas qui avoient été faisis par son ordre, pour avoir laitle fortir quelques chevres de l'enceinte. Ils reçurent chacun cent une faute à la coups de fouer ; punition ordinaire des Tartares , mais à laquelle ils n'at-etaffe. tachent aucune infamie. L'Empereur leut laissa leurs Charges, en les exhortant à riparer leut faute pat un redoublement de zele & de fidélité. Un troisième, qui étoit plus coupable, parce qu'il avoit quitté son poste pour courir après une chevre, & qu'il l'avoit tirée dans l'enceinte même, à la vue de l'Empereur, fut casse de son emploi. D'autres avoient tiré aussi dans l'enceinte, mais sans quitter leur poste. On avoit ramasse leurs sleches, sur lesquelles étoient leurs noms. Toutes ces fleches furent apportées à l'Empereut, qui leur accorda le

Le 5, on rentra dans les montagnes, où chemin faisant on chassa dans diver-Les enceintes. On tua plusieurs chevreuils & quelques cerfs. Cette chasse auroit été plus abondante, li l'on n'eut découvert un tygre, qui étoit couché sur le penchant d'une montagne fort escarpée, dans un fort de brossailles. Lorsqu'il entendit le bruit des chasseurs, qui passerent assez près de lui, il jetta des cris qui le firent connoître. On se hata d'en avertir l'Empereut. C'étoit un ordre général, que lorsqu'on avoit découvert un de ces animaux on postoit des gens pour l'observer, tandis que d'autres en alloient donner avis à l'Empereur, qui abandonnoit ordinairement toute autre chaffe pour celle du tygre. Sa Majesté parut aussi-tôt. On chercha un poste commode, d'où elle pût tirer sans danger; car cette chasse est périlleuse, & les chasseurs ont besoin d'y apporter beaucoup de précautions.

pardon de leur faute.

Quand on est sur du gîte, on commence par examiner quel endroit l'ani- Chasse du 17gre.

nial pourra prendre pour se retirer. Il ne descend presque jamais dans la vallée. Il marche le long du penchant des montagnes. S'il se trouve un bois voisin . il s'y retire; mais il ne va jamais bien loin, & sa fuite est ordinairement du revers d'une montagne à l'autre. On poste des chasseurs, avec des demi-piques armées d'un fer très large, dans les endroits par où l'on juge qu'il prendra son chemin. On les place ordinairement par pelottons, sur le sommet des montagnes. Des gardes à cheval observent la remise. Tous ont otdre de pousser de grands cris lorsque le tygre s'avancent de leur côté, dans la vue de le faire retourner fut ses pas, & de l'obliger à fuir vers le lieu où l'Empereur s'est placé.

GERBILLON. 1691. HI, Voyage.

Ce Prince se plaçoir ordinairement su le revers opposs à celui qu'occupoir le tyge, avec la vallée entre deux, du moins lorsque la distance n'excéoir pas la portée d'un bon mousquet. Il évut environné de trene ou quarante piqueurs, armés de hallebardes ou de demi-piques, dont ils font une espece de haie; ils ont un genou à terre & présentent le bout de leur demi-pique de chaie; ils ont un genou à terre & présentent le bout de leur demi-pique du côte par oil et yegre peut venir. Ils la teinent des deux mains, June vers le milieu, & l'autre aftez proche du ser. Jonas cet état ils sont toujours pieta 4 recevoir le tyger, qui prend quelquetois si a coutle avec tant de rapidité qu'on n'autoir pas le tems de s'opposet à ses efforts, si l'on n'étoit constamment sur fet gardes. L'Empereur et d'errière les picqueurs, a compagné de quel-que-tuns de s'es Gardes & de s'es domettiques. On lui tiene des fusils & des acquebas(les. Lordque let ygren àbandoune pas s'no lort, on trie des faches au hazard, & souvent on lache des chiens pour le faire déloger. Mais je reviens à la chasse dont ie sits rémoir.

Circonflances done l'Auteur fut témote,

On fit bien-tôt levet le tygre du lieu où il étoit couché. Il gri:npalamontage, & s'alla placer de l'autre côté dans un petit bois, prefqu'à l'extrémité de la montagne voifine. Comme il avoit été bien observé, il fut aussi-tôt suivi. & l'Empereur s'en étant apptoché, à la portée du moufquet, toujouts envis ronné de ses picqueurs, on tira quantité de fleches vers le lieu où il s'étoir retiré. On làcha austi plusieurs chiens, qui le firent lever une seconde sois. Il ne fit que passer sur la montague opposée, où il se coucha encore dans des broffailles, d'où l'on eut affez de peine à le faite fortir. Il fallut faire avancer quelques Cavaliers, qui tirerent des fleches au hazard, tandis que les piqueurs faifoient rouler des pierres vers le même endroit. Quelques-uns des Cavaliers faillirent d'y perdre la vie. Le tygre s'étant levé tout d'un coup jetta un grand cri , & prit sa course vers eux. Ils n'eurent pas d'autre parti à prendre que de fe fauver à toutes brides vets le fommet de la montagne; & déja l'un d'entr'eux. qui s'étoit écarté en fuyant, paroilloit menacé de sa perte, lotsque les chiens qu'on avoit lâchés en grand nombre & qui fuivoient le tygte de ptès, l'obligerent de leur faire face. Ce mouvement donna le loifir au Cavaliet de gaguer le fommet de la montagne, & de mettre sa vie en sureré,

Most du tygre.

Cependant le tyere retourna au petit pas vers le lieu d'où il étoit forti : &c les chiens aboyant autour de lui , l'Empereur eut le tems de lui tirer trois ou quatre coups, qui le bleiserent légérement. Il n'en marcha pas plus vîte. Lorsqu'il fut arrivé aux broffailles, il s'y coucha comme auparavant, c'est-à-dire, fans qu'on put l'appercevoir. On recommença aussi-tôt à faite rouler des pierres & à tirer au hazard. Enfin le tygre se leva brusquement & prit sa course vers le lieu où l'Empereur étoit placé. Sa Majesté se disposoit à le tirers mais lotsqu'il fut au bas de la montagne, il toutna d'un autre côté, & s'alla cacher dans le même bosquet où il s'étoit déja tetité. L'Empereur traversa promprement la vallée, & le suivit de si près, que le voyant à découvert il lui tita deux coups de fusil qui acheverent de le tuer. Il étoit à-peu-près de la même grandeut que celui dont Sa Majesté nous avoit fait présent l'année précédente, pour en faire l'Anatomie. Tous les Grands se rassemblerent autout de ce monstre. L'Empereut, qui m'avoit ordonné d'être toujours près de sa personne, me demanua en fouriant ce que je pensois de cette chasse. On retourna par le chemin le plus commode, à Turbedé, où l'on avoit assis le camp entre des montagnes, à cinquante lis du lieu d'où l'on étoit parti. Lc6. Le 6, nous fimes foixante lis, sans quitter une vallée fort étroite, & bor- GERBILLON,

dée des deux côtés par des montagnes fort escarpées. Un peu au-dessus du lieu où l'on devoit camper, l'Empereur s'arrèta, près d'un rocher escarpé de toutes III. Voyage. parts, & fait en forme de tour. Tous les Grands & les meilleurs archers ayant L'Empereur arecu ordre de se rendre autour de lui, il sit tirer à chacun sa steche vers la sicches par descime du rocher, pour ellayer si quelqu'un auroit l'adretle & la force d'y fos un rocher, atteindre. Il n'y eur que deux fleches qui demeuretent fur le rocher, ou qui tomberent de l'autre côté. L'Empereur tira aufii cinq ou fix fois , jusqu'à ce qu'une de ses seches passa le rocher. Ensuite il m'ordonna d'en mesurer il en mesure la la hauteur avec les instrumens qu'il avoit apportés. Il prir un demi-cercle hauteur. d'un demi pied de rayon, qui n'étoit qu'à pinules. Après avoit fait l'observation, il voulut que nous fissions à part le calcul de la hauteur. Nous la trouvâmes, de quatre cens trente Ché ou pieds Chinois. L'opération fut recommencée, en faifant les stations dans un endroit plus éloigné. Nos calculs furent faits en particulier, à la vue de tous les Grands, qui ne se lasserent point d'en admirer la conformité. Il n'y eur pas un chiffre de différence. Sa Majesté, pour en convaincre tous les spectateurs, me fit lire mes deux calculs, chiffre par chiffre, tandis qu'elle montroir les siens aux Grands, pour en faire connoître la justesse. Elle prir encore plaisir à mesurer géométriquement une distance. Enfuire, après l'avoir calculée, elle la fit mesurer par une mesure actuelle, qui se trouva justement consorme au calcul. Une fleche, qu'elle fit peser dans une balance après en avoir calculé le poids, ne fut pas moins conforme au calcul. Les Seigneurs de la Cour redoublerent leurs applaudissemens & me dirent mille choses flateuses à l'avantage des sciences de l'Europe, L'Empereur en parla lui-même dans les rermes les plus obligeans.

Le 7, on fit foixante lis, presque toujours dans une vallée assez large, qui Chasse une offroit un grand nombre de hameaux, de métairies, & de terres labourées. value. L'Empereur fit étendre tous les gens de sa suite, pour occuper toute la vallée jusqu'au pied des montagnes. On marcha quelque tems dans cet ordre, en battant la campagne, qui étoit remplie de lievres, & l'Empereur en tua un grand nombre. Enfuite il fe détourna du grand chemin, pour entrer dans des montagnes d'une hauteur médiocte, mais couvertes de brossailles & de bois taillis. On y fit deux on trois enceintes, dans lesquelles on tua quantité de cerfs & de chevreuils. Sa Majesté sit distribuer le gibier qu'il avoit tué, lui & ses enfans, aux Officiers & aux foldats qui avoient formé les enceintes. Le foir, elle donna la Comédie aux Seigneurs de la Cour & à ses Officiers domestiques, dans le parc de sa tente. On sut obligé d'abbattre une partie de cette espece de mur de toile, qui serme l'enceinre de ses tentes. La Comédie sut représentée fous fon pavillon, par une troupe d'Eunuques Comédiens qu'on avoit amenés

de Peking. Le 8, l'Empereur & le Prince fon fils aîné tuerent deux rigres. Après cette chasse, Sa Majeste s'embarqua sur un petit canor, & ses deux fils chacun s'embarque en canor, fur un autre, dans le deffein d'éviter la chaleur, qui auroit été fort grande ce jout-là, fi elle n'eût pas été temperée par un veut de Nord. Cependant ils ne firent pas plus de quinze lis fur leurs canots. L'Empereur monta à cheval, pour aller chaffer un autre tigre qu'on avoit découvert près du lieu où Tome VII.

L'Emprerent

#### HISTOIRE GENERALE

l'on devoit camper. Mais il fut impossible de le retrouver , & l'on abandonna cette chasse pour se rendre au camp, dans la vallée de Tahram-ki, sur 169t. III. Voyage. le bord d'une riviere, qui se nomme Chikor. On avoir sait ce jour-là, soixante lis au Sud, en tirant un peu à l'Est.

ebes Chinosies.

Le v. nous fimes encore foixante lis, pendant lesquels Sa Majesté rua Idéc des Coméquelques cerss & quelques chevreuils. Le soir, ayant donné la Comedie aux Seigneurs de la Cour, ce Monarque voulut que j'y astistasse, pour lui dire s'H y avoit quelque rapport entre la Comédie Chinoife & celle de l'Eutope. Il me fit faire lå-dellus diverses questions, pendant le spectacle même. La plupart des acteurs me parurent médiocres. Ces Comédies sont mêlées de Mulique & de fimples récits. Le férieux y domine , quoiqu'il y ait auffi du plaifant. Mais il s'en faut beaucoup qu'elles foient aufli vives que les nôtres & aufli propres à remuer les passions. Elles ne se bornent pas non plus à représenter une seule action ni ce qui se peut passer dans l'espace d'un seul jour. Les Chinois ne font pas difficulté de réunir dans une piece les événemens de dix ans. Ils divifent leurs Comédies en plusieurs parties, qu'ils représentent aussi en différens jours ; à-peu-près comme on divife la vie d'une personne illustre en plusieurs chapitres. Ils ne laissent pas d'y mêler de la fable. Les habillemens des Comé-

Le 10, on fit quatre-vingt-dix lis. L'Empereur, après en avoir fait vingt à L'Empereur cheval, mangea en public sur le botd de la riviete, d'où il envoya divers meis Piviere de Chide sa table aux Seigneurs de sa suite. Il s'embarqua sur la même riviere, qui

médiens étoient à l'ancienne mode de la Chine.

serpente toujours dans les montagnes ; & ne cellant pas de tirer, de dellus la barque, il tua plusieurs oiseaux, & même quelques lievtes, que les gensde sa suite détournoient adroitement sur les bords de la riviere. En arrivant près de la Forteresse de Ku-pe-keu, nous trouvâmes toute l'Infanterie qui garde ce poste, rangée en haie, avec les Officiers à leur tête, mais sans autres armes que le fabre au côté, Tandis que nous traversions cette place, les soldats qu'on avoit postés dans les rues pour en écarter le peuple, ne purent empêcher un homme de foriir brufquement de fa maifon, avec une Requête à la main pour la présenter à l'Empereur. Un des Officiers qui précédoient Sa Majesté avant voulu le faire retirer, il eut la hardiesse de le renverser par terre, en faisant tomber fon cheval. L'Empereur le fir châtier fur le champ de fon infolence, par un bon nombre de coups de fouer. Le foir , avant recu des fruits nouveaux, qu'on lui avoit apporrés de Peking en poste, il me sit l'honneur de m'en envoyer pat un des Eunuques de sa chambre.

Le 11, on ne fit que quarante lis, pour aller passer la nuit à Che-hia. L'Em-Che hia. pereur ne cessa point d'aller par eau, & dina en public comme le jour précédent. Le 12, nous s'îmes quatte-vingt lis, en suivant Sa Majesté le long de la riviere, qui fait de grands détours. On ne compte, par le droit chemin, Mi-jun-hien, que cinquante lis de Che hia à Mi-yun-hien, où nous passames la nuit.

Le 13, on fit encore quatre vingr lis. L'Empereur continuant d'aller par eau , les Officiers de Tong-cheu lui avoient amené des Barques plus commodes, qui avoient des deux côtés une petite chambte couverie. Sa Majesté s'arrêta pour diner le long de la riviere, & me fit venir pour le spectacle d'une pêche qui se fait avec des éperviers. Il me fit publiquement diverses questions sur les langues de l'Europe, particuliérement sur la langue Latine. Ensuite il m'envoya quelques plats de fa table. Pendant le dîner, il apperçut quelques Gerricon. petits Payfans, à demi-nuds, qui le regardoient de loin. Il les fit approcher, & leur fit distribuer des viandes & de la parisserie. Ces enfans étant retournés 111. Voyage. à leurs cabanes, qui n'éroient pas éloignées, revintent aufli-tôt avec des paniers, que Sa Majesté fit encore remplir des viandes qu'on dell'ervit de sa table. Nous arrivames le soir dans un Bourg, qui n'est qu'à six lieues de Peking, où la plûpart des Officiers de la maifon de l'Empereur qui ne l'avoient pas fuivi dans le voyage, vinrent le faluer.

Le 14, à une heure après minuit, nous montames à cheval, pour entrer Brentre dans dans la Capitale avant que la chaleur devînt incommode. Nous y arrivâmes à Peking. cinq heures & demie, quoiqu'on fe fut arrêté près d'une heure dans un Village où l'Empereur dina. Le Whan-tai-tse, ou se Prince hetitier, vint au-devant de Sa Majesté à deux lieues de la Ville, vêtu de son habit de cérémonie, qui n'est pas différent de celui de l'Empereur; mais avec peu de suite. Sa Majesté, en rentrant au Palais, alla droit à l'appartement de l'Impératrice

douairiere.

Le 17, l'Empereur ayant vû le Pere Antoine Thomas, qui avoit été dange- Les Jéfuites ent reulement malade avant fon départ, & le trouvant encore foible, lui fit pré- à la maison de fent d'une livre de Jin-Gng, Il me fit dire , le lendemain , de m'attacher aux plaifance. calculs de Géometrie, pour acquerir plus de facilité dans l'ufage qu'il en vouloit faire avec moi; & devant partit le 23, pour aller passer le reste de l'Erc dans sa maison de Chang-chun-yuen, il m'ordonna de me préparer à le fuivre. Je m'y rendis le 17, avec le Pere Thomas, pour y recommencer nos explications. Mais, peu de jours après, on nous dit que Sa Majesté ne trouvant pas de lieu pour nous loger commodement, se contenteroit de nous faire venir de tems en tems. Les Médecins lui avoient représenté qu'il seroit dangereux, pour sa fanté, de s'appliquer trop aux Sciences pendant les grandes chalcurs.

Nous conrinuâmes d'aller à Chang-chun-yuen, de quatre en quatre jours. La chaleur ne permit pas roujours à Sa Majesté de s'appliquer à l'étude ; mais elle n'en eut pas moins la bonté de nous faire appeller dans sa chambre, en nous difant qu'elle vouloit du moins nous voir.

Le 14 d'Août, nous lui offrimes quelques inftrumens de Mathémati- Ilstui offertill. que , que les Peres de Fontaney & le Comte nous avoient envoyés. C'é- de mathematitoit un grand anneau astronomique, qui donnoit en même-tems l'heure & quesla minure , la hauteur du foleil & la déclinaison de l'aimant ; un demicercle d'environ un demi-pied de rayon, avec sa boussole, & très-bien divisé ; un étui de Mathématiques, qui contenoit un compas de proportion, deux compas ordinaires, une équerre, un petit demi-cercle & un tire-ligne. Nous lui présentames aussi une sphere; quelques diamans d'Alencon, dans une perite bocte d'émail affez propre ; deux petites phioles de cristal taillées à facette & garnies d'argent; l'une d'un cristal blanc fort fin , & l'autre d'un cristal bleu. L'Empereur reçut nos présens avec beaucoup de bonté, & nous passâmes plus d'une heure avec lui.

La conversation étant rombée sur le Tribunal des Mathématiques , Sa Majesté Propertur sur mous marqua beaucoup de mépris pour ceux qui croyoient superstitieusement les qu'il y a de bons & de mauvais jours, & des heures plus ou moins fortunées. Populaires,

Ccccii

GIRBILLON. 1691.

Elle étoit convaincue, nous dit-elle, non-feulement que ces superstitions étoient fausses & vaines, mais encore qu'elles étoient préjudiciables au bien de III. Voyage. l'Erat, lotfque cette manie gagne jufqu'à ceux qui le gouvernent, puifqu'il en avoit couté la vie à plusieurs innocens, entr'autres à quelques Chrériens du Tribunal des Mathématiques, auxquels on avoit fair leur procés, comme au Pere Adam Schaal, & qui avoient été condamnés à mort pour n'avoir pas choisi à propos l'heure d'un enterrement. Que le Peuple & les Grands mêmes, continua l'Empereur, ajourent foi à de telles superstitions, c'est une erreur qui n'a pas d'autres fuites. Mais que le Souverain d'un Empire s'y laisse tromper, c'est une source de maux terribles. » Je suis si persuadé, ajouta t-il, de " la fausseté de toutes ces imaginarions, que je n'y ai pas le moindre égard. Il plaifanta même sur l'opinion des Chinois, qui font presider toutes les Conftellations à l'Empire de la Chine, sans vouloir qu'elles se mêlent jamais des autres régions. » Souvent , nous dit-il , j'ai représenté à ceux qui m'entrere-" noient de ces chimeres, qu'il falloit laisser du moins quelques Etoiles aux » Royaumes voifins, pour avoir foin d'eux. Enfin l'Empereur ne cella pas de

Palais.

nous traiter avec une bonté extraordinaire. Le 18, étant retournés à Chang-cheu-yuen, l'Empereur nous fit dire que les remounce éta chaleurs ayant commencé à diminuer, il étoit résolu de se rendre à l'étude; qu'il vouloit que des le lendemain je demeuraffe pendant le jour dans un appartement de sa maison, & que la nuit j'irois coucher chez un des Lieutenans du Gouverneur de Chang-cheu-yuen. Cet Officier, qui se nommoit Ly-lauva, étoit le même qui commandoit à Ning-po lorsque nous avions abordé dans ce Port, & fils du Viceroi de Canton. Sa Majeste nomma un Eunuque du Palais pour me fervir, & pour m'accompagner en entrant au Palais, alin que j'eusse la liberté de m'y rendre à toute heure. Celui qui fut nommé éroit un Chrétien, dont l'Empereur n'ignoroit pas la religion. En donnant ces ordres, il parla de moi dans les termes les plus obligeans, & se loua sur-tout de l'attachement que j'avois fait éclater pour son service dans le dernier voyage où j'avois eu l'honneur de l'aecompagner.

PEmpereur.

Le 19, je fus conduit du Palais, dans un appartement commode qui est au Nord-Est du pate. Sa Majesté envoya un des Eunuques de sa chambre pour m'y recevoir. Elle ordonna qu'on y tint , pendant tout le jour , du thé & de la glace , afin que je pulle boire chaud & froid suivant mes besoins. Dès le soir , ee grand Monarque m'envoya quelques mets de sa table. Ensuite il me fit appellet pour achever de revoir la Géometrie-pratique que nous lui avions expliquée, après l'avoir composée en Tartare.

5m an/eurpour le travail.

Le 21, il m'appella le matin & me retint près de lui plus de deux heures & demie, soit à faire des calculs & à revoir la Géometrie, soit à faire l'épreuve de l'anneau astronomique que nous lui avions présenté quelques jours auparavant. Il s'y employa fi ardemment qu'il en fuoit à groffes goutes. Cependant il ne se lassa point d'en essayer tous les usages. Il loua beaucoup la justelle de l'inftrument, & le plaça dans fa chambre, avec le demi-cercle que nous lui avions offert en même-tems.

Arrivée d'un Envoyé Mulco me.

Le 22, il nous apprit lui-même, qu'il étoit arrivé sur les frontieres de la Tarrarie Chinoife un Envoyé Moscovite, avec une suite de quarante personnes, & quatre-vingt-dix Marchands de la même Nation. Il ajouta qu'il avoit

donné des ordres pour la réception de cet Ambailadeur, pour les voitures, les Greenton. vivres, & pour le taire défrayer par-tour, lui & les quarante personnes de sa fuite; mais qu'il se contenteroit de faire aider les Marchands, sans les défrayer, III. Voyage. parce qu'il ne vouloir pas s'engager dans cette dépense pour les Moscovites qui

viendroient négocier à la Chine.

Familiarhé de

Enfuite, prenant un air encore plus familier, il nous demanda combien il v avoir de nos Peres à la Chine, & dans quels lieux nous avions des Eglises. Il les Jesuires. nous raconta comment il avoit autrefois decouvert les impostures d'Yang quangfien : quelle méthode il avoit employée pour l'examen de cette affaire , quoiqu'il ne fut âgé que d'environ quinze ans, parce qu'il ne scavoit à qui s'en rapporter, & qu'il ne nous connoissoit pas encore : enfin, il marqua beaucoup d'imparience d'apprendre le rerour du Pere Grimaldi.

Le 6 de Septembre, les Missionnaires qui étoient restés à Peking, ayant states présintent recu une Lettre du Pere Grimaldi , l'apporterent à l'Empereur , avec la traduc- une Lettre du Pere Grimaldi , tion en langue Tartare. Il nous en témoigna une joie extraordinaire ; & ne fe contentant pas d'avoir lù la rraduction, il me fit lire l'original, qui étoit en langue Portugaife. Le Pere Grimaldi marquoit qu'après avoit effuyé bien Cequi tenot. des difficultés, & craignant les lenteurs du voyage par mer, il s'étoit déterminé à retourner par rerre, & qu'il prenoit sa route par Moscou; mais qu'il envoyoit par mer le Pere Alexandre Ciceri , excellent Mathématicien , avec deux aurres Jésuites. Sa Majesté nous dit aussi-tôt qu'il salloit saire venir promptement le Pere Ciceri & ses Compagnons; que le Pere Suarez reviendroit avec eux, & qu'elle ordonneroir de leur fournir toutes fortes de commodités pour le voyage. Elle nous recommanda de leur écrire ses intentions & de lui apporter le lendemain nos Lettres, parce que son dellein étoir de les envoyer au Viceroi, avec ses ordres, par un couriet extraordinaire. Ensuite il nous demanda fi nous avions recu d'autres nouvelles de l'Europe, fi la guerre continuoit avec les Tures, & quel en étoit le succès. Trois jours auparavant, il m'avoit fait averrir de me préparer au voyage de Tartarie, qu'il vouloir faire cet automne. pour y prendre le divertissement de la chasse.

Le 14, ce Monarque parrit pour les bains d'eau chaude qui font à fix lieues L'Empereur mede l'eking, presque droit au Nord. S'étant arrêté dans un Village, pour y bainte canadant diner, il me fir l'honneur de m'envoyer divers plats de sa table. Nous arriva- de. mes aux Eaux, vers dix heures du marin. L'Empereur logea dans une maison bâtie exprès pour Sa Majesté, & composée de trois perits pavillons sort simples, dans chacun desquels il y a des bains; outre deux grands bassins quarrés qui sont dans la cour, affez proprement bâtis. Ils ont quatre ou cinq pieds de profondeur, & la chaleur de l'eau est moderce. On me dit que ces bains étoient très fréquentés. L'Empereur mesura géometriquement la grandeur de la cour. pour éprouver ses nouveaux instrumens. Le soir il me sir revoir plusieurs calculs, qu'il avoit faits lui-même;

Le 15, nous féjournames aux bains, & Sa Majesté passa le jour à faire d'autres opérations de Géometrie, pour vérifier la justelle de ses instrumens,



GERSILLON. 1691. IV. Voyage.

# 6. I V.

# Quatriéme Voyage de Gerbillon en Tartarie.

A réfolution de l'Empereur n'ayant pas changé pour le voyage de Tarratie, L nous partimes de Peking, le 8 de Septembre, & nous arrivâmes en quatre jours à Ku-pe-keu, après avoir fait deux cens quatre-vingt-dix lis. Sa Majesté visita dans cette Forteresse les maisons des soldats & celle du Thong-ping ou du Général. Elle fit distribuer des fruits aux Grands de sa Cour & aux Officiers de sa Maison, sans onblier d'étendre ses bontés jusqu'à moi.

Ngan-kia-tun.

Le 11, nous fimes soixante dix lis, pour aller camper à Ngan-kia-tun, où l'Empereur fir donner le divertissement de la lutte. La journée du 1 t fut de Humki-yin . quatre-vingr lis. Nous arrivames affez tot au quartier Genéral, qui étoit proquartier general. che d'un village nommé Humki-yin, pout y prendre l'amusement de la pêche s & l'Empereur jetta lui-même l'epervier avec beaucoup d'adresse.

Le 14, on fit foixante-dix lis. Il y eut une enceinte de chasse où l'on tua sept cerfs, dont l'un fut d'abord blesse d'un coup de fusil, par le cinquième fils de l'Empereur. Sa Majesté prit ensuite le divertissement de la pêche, assez proche du camp. Elle fit jetter un grand filet, dans lequel il se trouva peu de poisson ; 7ele des Man- mais ce fut un spectacle curieux de voir les Mancheous se jetter dans la riviete,

cheous pour le le lerrice de l'Em. malgré la rigueur de la faison, pour aider à trainet le filet. percur.

Le 15, nous fîmes foixante-dix lis. Vers la moitié du chemin on forma une enceinte, dans laquelle on renferma un grand nombre de cerfs & de che-Comp de fléche vreuils. Je vis l'Empereur tirer & bleffer à mort trois grands cerfs & deux fact vigouecux. lievres. Il en tita un avec tant de vigueur, qu'il lui perça le ventre d'une fleche dont le bout n'étoir que d'os, & n'étoit pas plus pointu que l'extrémité du daigt. On assit le camp près d'un village qui est le dernier du côté du Nord. Tout le tetrain qui est au Nord jusqu'au de-là des montagnes, demeure en friche, parce qu'il est réservé pour les plaisirs de l'Empereur, qui vient y chaf-

ser tous les ans. Depuis la porte de Ku-pe-keu, par laquelle nous avions passé la grande mu-

raille, le Pays est plein de montagnes & de forêts. Cependant on y trouve quantité de vallées & de plaines, dont la plûpart font cultivées, & le terroir en est Ffet de l'amour rrès-fertile. L'Empereur, qui s'intéressoit vivement à la félicité de ses peuples, de l'Empereur pout ses reuples, fut si sensible au plaisir de voir l'abondance des grains, qu'il sit choisir les olus beaux épis pour les envoyer par la poste à l'Impératrice douairiere & aux Reines.

Chaffes Impé-

Le 16, on partit avant le jour, pour la chasse du cerf. Je suivis l'Empereur comme l'année précédente. Nous fimes d'abord plus de vingt lis, jusqu'au lieu où Sa Majesté devoit diner. Ensuite, après avoir fait dix autres lis, on commenca l'appel du cerf. L'Empereur, s'étant un peu avancé dans les montagnes, en tira un qui pefoir plus de cinq cens livres , & qui ne tomba mort qu'au cinquiéme coup de fuil. L'enceinte fur formée par des Mancheous , nouveaux Sujets de l'Empire, auxquels on avoit donné des vestes courtes de satin blanc, pour les distinguer des autres. Il ne s'y trouva qu'un très petit nombte de chereuils, & quelques petits cetfs,

De-là nous entrâmes dans une vallée affez large, dont l'Empereut fit occuper GERBILLON. toute la largeur par une ligne de chasseurs, des gens de sa suite; & suivant la vallée, il lacha l'oiseau sur les cailles & les saisans, dont ces plaines sont rem- IV. Voyage. plies. Il en prit un grand nombre ; ce qui ne l'empêcha pas de tuer quelques L'Empereut préfaisans à coups de fleches. Vers deux heures, ayant mis pied à terre sur le botd es visinées à la d'une petite riviere qui arrose cette vallée , il fit préparer le souper ; car l'usage maniere l'acture. des Tartares est de souper de bonne heure. Je sus étonné de le voir couper luimême & préparer le foye des cerfs qu'il avoit tués. Ce morceau & la croupe passent à la Chine pour les parties les plus délicates. Sa Majesté étoit environnée de trois de ses fils, qui avoient conduit la troupe des chasseurs, & de deux de ses gendres, auxquels elle prenoit plaisir à montter la maniere de couper, de préparer & de rotir les foyes de certs, à la maniere des anciens Tartares, que la politique de ce Prince lui fait conferver foigneusement, pour entretenir ses gens dans l'ancienne discipline. Après avoir coupé les foyes en morceaux . & les avoir préparés pour être rotis, il en fit la distribution à ses enfans, à ses gendres, & à quelques uns de ses principaux Officiers. Chacun se mit à faire retir fon morceau, à l'exemple du Monarque. On foupa joieufement, & l'on partit enfuite pour achever le chemin qui testoit jusqu'au camp.

Le 17, la pluje, qui fut continuelle, ne permit point à l'Empereur de s'exetcet à la chasse du cers. Il se réduisse à parcourir, avec les chasseurs, une vallée remplie de faifans, de perdrix & de cailles. Tous les chasseuts furent rangés fur une ligne qui occupoit toute la largeut de la vallée. Leur foin étoit de faire levet le gibier, tandis que l'Empeteur marchant au centte, lâchoit l'oiseau sur les cailles, les perdrix & les faifans, ou les tiroit à coups de fleches, Quelquefois il faifoit quitter leuts chevaux à ceux qui étoient autour de fa personne, pour prendre à la main les l'aisans las de voler, qui ne faisoient plus que courir dans les herbes. Au retour, il distribua de sa main la plus grande partie du gibiet aux Princes Mongols & Kalkas qui étoient venus le faluer, aux Grands & aux principaux Officiets de sa Cour. Le soir, un Courier apporta de Peking des Lettres en catacteres Tarrates, de la part du Mandarin que Sa Majesté avoit envoyé à Canton. Elles portoient que le Pere Grimaldi n'attiveroit pas cette année, parce que n'ayant pû revenir par terre, il avoit été obligé de retourner de Moscovie en Europe, pour y prendte le chemin de la mer.

Le 18, Sa Majesté, retenue encore par la pluie, ne fit pas l'appel du cerf; Autre chaffe mais on forma des enceintes, où l'on tua un grand nombre de cerfs & de chevreuils. Nous partimes le lendemain à la pointe du jour pour la chaffe du cerf; mais avant que d'arriver au rendez-vous, on appetçut un tigre qui se retiroit dans une gorge de montagnes. L'Empeteur fit railembler tous les chaffeurs, & l'on s'agita fort inutilement, parce que le tigre s'échapa fans être apperçu. On fut réduit à faire trois enceintes , dans lesquels on tua trente ou quarante cerfs & chevreuils. La pluye, qui dura depuis midi jufqu'au foir , n'empecha pas Sa Majesté de manger en plein champ, & de préparer sa viande à loifir, comme si le tems eut été sort serein. Sa présence & son exemple, obligerent tout le monde à l'imiter. Sa Majesté prit plaistr à me voit rotir aussi un morceau de chair de cerf, sans avoir attendu ses ordres. Elle m'envoya une partie de celle qu'elle avoit coupée & rotie de sa propre main, Nous retournâmes enfuite au camp, bien mouillés. La pluye dura jusqu'à l'entrée de la

Chaffe.



1691. IV. Voyage. Autour & fait bun eloge,

Garzillon, muit, qu'un vent de Nord fort violent refroidit beaucoup l'air.

Le 20, à la pointe du jour, nous partîmes à la fuite de l'Empereur, pour la chasse de l'appel du cerf. Sa Majesté m'apperçut à la porte de sa tente ; & me voyant sans sourrure, elle me demanda si je n'en avois pas apporté. Je lui répondis, que j'en étois bien fourni, mais que je ne trouvois pas le froid encore affez piquant pour m'en fervir. Ce bon Monarque dit à ses gens que les Européens avoient du courage & ne redoutoient pas la faiigue. Quelques jours auparavant, il avoit fait publiquement mon éloge, sur le zele que j'avois à le fuivre, sans considérer la peine & le danger. » L'année passée, me dit-il. » j'appréhendois pour yous; mais à préfent, je vous regarde comme un des " miens, & je ne suis plus inquiet sur ce qui vous touche.

Le cerf n'ayant pas répondu à l'appel, il fallut se réduire à faire des enceintes. On en fit trois, dans lesquels on tua un grand nombre de cerfs & de che-Phoseurs Ness vreuils, & cinq sangliers. L'Empereur tua de sa propre main trois sangliers tue, s d. fa main, & fix cerfs. Enfuire mangeant en plein champ, fuivant fon ufage, il me donna du foye de cerf, coupé & préparé de fa main. Un Regule Mongol, de qui dépendoir le Pays voilin, nommé Onioth, se rendit le même jour auprès de Sa Maielté pour l'accompagner à la chaile. Son frere avec lequel j'avois formé

> quelque liaifon l'année precédente, y étoit venu quelques jours auparavant. Le 21, l'Empereur partit à la pointe du jour pour l'appel du cerf; mais aucun de ces animaux ne s'eiant approché à la portée du fulil, il fallut se contenter encore de faire des enceintes. L'Empereur avoit fait venir cinq cens Mongols du Pays de Korchin, qui n'étoit pas fort éloigné. Ils passent pour excellens chaffeurs. Comme ils font ces chaffes à leurs dépens & montés fur leurs propres chevaux, Sa Majesté, pour les fatiguer moins, les partagea en deux

Gran Je chaffe & ton incees exgravidinaire.

bandes; qui devoient servir tour à tour. On fit ce jout-là deux doubles enceintes; la premiere & la plus intérieure. composce de ces chasseurs Mongols; la seconde, des chasseurs de l'Empereur, c'est-1-dire des nouveaux Mancheous, qui marchoient, cinquante ou soixante pas derriere les autres, avec ordre de tirer le gibier qui fortiroit de la premiere enceinte. Au dedans étoit encore une troupe de piqueurs, qui battoient avec de grandes lances les endroits les plus épais du bois. Il étoit défendu aux Mongols de tirer. Leur unique foin étoit d'empêcher le gibier de fortir, & de le détourner du côté de l'Empereur & de ses enfans, qui marchoient chacun en différens endroits de l'enceinte, santôt au dehors, tantôt au dedans, suivant la facilité qu'ils avoient à tiret. Quelques Officiers de l'Empereur suivoient Sa Majesté dans l'enceiute, & s'agitoient beaucoup pour faire passer le gibier devant ce Prince, ou pour achever de tuer celui qu'il avoir bletfé. On a déja cemarqué que sans un ordre exprès, qui ne se donne que tarement, il n'y a que l'Empereur & ses enfans qui tirent dans l'enceinte.

La chaife fur une des plus abondantes que j'euise encore vues. On v tua quatre-vinet deux grands cerfs & chevreuils. L'enceinte s'éjoit faite au penchant d'une montagne couverte de bois jusqu'au pied, où la nature avoit formé un grand terrain affez égal, & rempli seulement d'herbes & de penits coudriers qui n'empêchoient pas les chevaux de courir. Au de-là de cet espace étoit une montagne si escarpée, que si quelque cerf se trouvoit blessé en sortant du bois, ou dans le rerrain qui étoit au pied, il ne pouvoit grimper cette monta-

gne,

gne, ni prendre d'autre chemin que cet espace plat qui étoit entre les deix Giantiton. revers & gardé par les Manchous. Auffi n'échappa-r'il presqu'aucun des cerfs & des chevreuils qui se trouverent dans l'enceinte. Comme on ne s'étoit pas IV. Voyage. attendu à tant de juccès, les chameaux & les chevaux de charge qu'on avoit amenés pout le transport du gibier ne sussirent pas, & l'on sut obligé d'en faire venir un plus grand nombre du camp. Sa Majelté voulut manger en pleine

campagne, & fit distribuer une partie de la chasse aux Mongols.

Le 23, on tua cinquante certs ou chevreuils. L'Empeteur tomba de son Diverses chasses cheval dans cerre chaffe, mais fans se faire aucun mal. Le 29, Sa Majesté partit une heure avant le jour pour Ulatay, lieu fameux pour la chasse, parce que le pays est rempli de montagnes, entremélées de vallées & de plaines, & couvertes de perits bois qui attirent quantité de bêtes fauves. La vue de ce mélange est fort agréable. L'Empereur tua le matin deux cerfs , trompés par l'appel. Enfuite on forma un grand cercle, dans lequel il en tua neuf. Le foir, il fe ren .. Ce Prince tot

dit dans un bosquet voisin du camp, où l'on avoit appris qu'un ours étoit entré. Les piqueurs à force de criet, de battre les arbres & de faire claquer leurs fouets, firent déloger la bête, qui fit plusieurs tours dans le bois avant que d'en forrir. Enfin, après avoir rugi long-tems, elle prit sa course sur la montagne, suivie par les chasseurs à cheval, qui galopant des deux côtés à quinze ou vingr pas de distance, la pousserent fort adroitement jusqu'à un passage étroit, entre deux petites montagnes. Comme cer animal est pesant & qu'il ne peut soutenir une longue course, il s'arrêta sur le revets d'une des deux montagnes. L'Empereur, qui se trouvoit sur le revers de l'autre, sui décocha une fleche, qui lui fit une blessure profonde au flanc. Ce coup lui fit pousset d'affreux rugiflemens. Il tourna furieusement la tête vers la fleche qui étoit restée dans la playe; & l'ayant arrachée, il la brisa en plusieurs pieces. Ensuire faisant quelques pas de plus, il s'arrêta court. Alots l'Empeteur descendit de fon cheval, s'arma d'un épieu. & s'étant approché avec quatte de ses plus habiles chasseurs, il tua cette furieuse bête'd'un seul coup. Une si belle action fut célébrée aussi-tôt par des cris d'applaudissement. L'outs étoit d'une gtosfeut extraordinaite. Il avoit six pieds depuis la tête jusqu'à la queue. L'épaiffeur du corps étoit proportionnée; le poil long, noir & luifant comme le plumage d'un Choucas. Il avoit les oreilles & les yeux fort petits, & le col de l'épaisseur du corps. Les ours ne sont pas si gris en France, & n'ont pas le poil fi beau.

Comme on étoit au 15 de la huitième lune Chinoise, qui est un jour de rejouillance publique, auquel les amis se font des présens mutuels de parisserie & de melons d'eau , l'Emperenr en fit distribuer beaucoup entre les Grands de sa Cour & ses principaux Officiers. Ensuite il sit donner du vin & de l'eaude-vie à tous les Officiers domeftiques du Palais, aux Gatdes, aux Chaffeurs,

aux Eunuques & aux troupes de fa Maison.

Le 27 au foir, reois fils de l'Empereur, qui avoient passé l'Eté en Tarratie pour rétablir leur fanté, atriverent au camp, accompagnés de ses quatre autres fils & de tous les Grands de la Cour, qui étoient allés au devant d'eux. Sa Majesté les reçut à la porte de l'enclos intérieur, & marqua beaucoup de joye de les voir en bonne fanté.

Le 18, L'Empereur tua dix cerfs de sa propre main, sans compter une bête, Tome VII.

GERBILLON. 1691.

nommée Schulon, dont la peau est estimée pout les sourrures, parce que le poil en eit long, doux & forr. Elle fe vend, à Peking, douze ou quinze ecus. IV Voyage. Les Rutliens nomment cer animal Liu, & l'Auteur le prenu pour une espece

A simi manné de Linx. Il est de la grandeur des plus gros loups ( 1 ).

Le 29, l'Empereur partit à la pointe du jour, pour Diaftay, canton renommé

par la multitude de les grands cerfs. La chaffe commença par l'appel, & 5a Maje té tua deux cerfs. Vers midi, on forma le cercle, dans lequet on en tua quitre-vingt-dix, avec huit ou dix chevreuils. C'étoit un spectacle digne d'un Prince, suivant Gerbillon, de voir descendre de toutes parts cette multitude de cerfs dans une vallée, entre deux montagnes fort roides & convertes de bois; & comme le patlage étoit fermé, de voir les uns s'efforcer de regagner les montagnes, & d'autres fe faire une ouverture entre les chaifeurs, dont piufieurs étoient précipités de leurs chevaux. Cependant comme le cercle étoit double, l'Empereur avoit permis, aux Officiers de la Venerie, de tirer tout ce qui s'approcheroit d'eux ; de forte que peu de cetfs échapperent.

Un pege man que de b etler PEmpereut.

Un Page de la Chambre ayant été abbatu de fon cheval au moment qu'il tiroit, sa fleche alla friser l'oreille de l'Empereur. Il s'absenta le reste du jour, fous prétexte de courre après son cheval. Mais le soir , s'étant fait lier volontaitement les mains derriere le dos, il vint se mettre à genoux devant la tente Impériale, pour se reconnoître digne de mort & se livret à la justice de l'Empereur. Ce Monarque lui fit dire que sa faute méritoit effectivement le dernier supplice, mais que la regardant comme une erreur de jennelle, il lui accordoit la vie, à condition qu'il s'observat mieux à l'avenir.

Le 30, Sa Majesté leva son camp, & se fe mit en marche vers le Sud-Ouest, au lieu que jusqu'alors on avoit marché au Nord-Ouelt. Le bagage ne fit que trente lis; mais tout le reste du cortege en sit soixante avec l'Empereur. Le cercle de ce jour là fut beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire, & l'on y rassembla un très grand nombre de cerfs. Il y en eut cent cinquante-quatre de tués, avec huir chevreuils. L'Empereur en tua vingt-deux de sa propre main. En se rendant au camp, par une grande vallée arrofée d'un ruisseau, il tira des faifans & des cailles. Les chasseurs en prenoient quelquefois à la main, lorsqu'ils les voyoient

rentrer dans l'herbe, fatigués d'un trop long vol.

recois la vifice du Citand-Lama des fen here.

Quelques jours après, on vit arriver le grand Lama des Kalkas, avec Tu hetu han, fon frere, qui venoient faluer l'Empereur. Ce Monarque les avoit Ka kas a du Han tait inviter à le venir voir dans son camp. Lorsqu'ils en furent allez proche, il envoya quelques Seigneurs au devant d'eux; & dès qu'ils y furent entrés, il envoya ses his, pour les recevoir & les complimenter hors du quarrier Impérial. Enfuite ces deux Princes furent admis à l'audience, vêtus tous deux des robbes dont l'Empereur leur avoit fair préfent l'année précédente; mais avec des bonnets à la maniere de leur Nation. Sa Majesté les reçut dans la grande tente, qui lui fervoit de chambre, & les fit manger en sa présence. Leurs principaux Officiers furent servis dehors. On observa le même cérémonial, le premier d'Octobre, dans une sête qui fut donnée au Lama, au Han

fon frere, à leur fœur, & à quelques femmes des principaux Taikis. Le festin consistoit en plusieurs tables, chargées de viandes roties & bouillies, mais

Pêre qu'il leur

(1) Chine du Pere Du Halde, p. 546.

froides. Le lendemain, on vir paroître un troisième Prince Kalka (2), qui Gerriton. venoit faluer aufli Sa Majefté, accompagne de quelques Lamas de diffinction, & de trois ou quatre de ses principaux Officiers. L'Empereur qui étoit à che- IV. Voyage, val, s'arrêta lorfqu'il l'apperçur, & lui fit diverses quettions d'un air fort

Le 4, on tua un ours & un tygre. L'ours fur tué par l'Empereur à coups Autre chale. de fleches, & le tygre par les piqueurs. Gerbillon remarqua que l'ours avoir sous le ventre deux rayes noirartes, & larges de plus d'un pouce, qui formoient un angle entre les deux jambes de devant, & qui s'étendoient jusqu'au milieu du corps. Sa chair étoit délicieuse. Le tygre étoit des plus grands que l'Aureur eut jamais vus. Ausli paroissoir-il fort vieux. Le jout suivant, l'Empereur rua trois cerfs à l'appel. Il y en eut cinquante deux de tués dans trois cercles , dont

l'un se fit pour ce Monarque, & les deux autres pour les Princes ses fils, Le 5, l'Empereur s'avança de neuf ou dix lieues au Nord-Ouest. Le bagage n'en fir que cinq ou fix , & campa derriere de hautes montagnes , dans un Pays beaucoup plus ouvert, mais fort inégal, & fort nud. Le lendemain, Sa Majesté donna une sète aux Princes Lamas, & à roure sa Cour. Le soir, il honora le grand Lama d'une visite dans sa tente. Il lui sit divers présens, à lui & au Prince son frere; mais il ne voulut recevoir d'eux que trois ou quatre chevaux, quoiqu'ils lui en offrissent un grand nombre.

Neuriéme fils

Le 7, on reprit la route de Peking, mais lentement & fans discontinuer l'exercice de la chasse. Le neuvième fils de l'Empereur arriva le même jour au de l'Empereur. camp. Il avoir été retenu par un abscès derriere l'oreille; & l'Empereur apprenant sa guérison l'avoit fait inviter à venir partager ses plaisirs. Pereyra & Lucci, deux Jefuites Miffionnaires, avoient l'honneur d'accompagner ce jeune Prince, avec un Chirurgien nouvellement arrivé de Macao, auquel on attribuoit sa guérison.

Le 8, on découvrit huit tygres dans un bois fort épais; mais comme il étoir qu'on a vie suisimpossible de les forcer dans cette retraite, sans exposer les chasseurs à de grands quer. dangers, l'Empereur aima mieux renoncer à ce plaisir que de hazarder la vie du moindre de ses Suiets. Le cercle sut rompu, & l'on retourna au camp, où ce Prince s'exerca plus tranquillement à tirer au but. Le lendensain, on délogea un tygre, qui se fit chasser long-tems. Enfin, par l'ordre de l'Empereur, un Page tira desfus & le tua du second coup. Ausli-tôt il se prosterna heuf fois, pour rendre graces à Sa Majesté de l'honneur qu'elle lui avoir saje.

Le 12, les Princes formerent un cercle, dans lequel ils enfermerent un gros Ours toé par le ours. Mais tous les efforts des piqueurs ne purent le faire fortir de sa retraite. l'Empereur. Un chien qui s'en étoit trop approché venoit d'être déchiré en piéces, lorsque l'Empereur donna ordre au neuvième Prince de lui tirer un coup de moufquer. Ce fier animal se leva blesse, & le jeune Prince le tua d'un autre coup. On tua le même jour quarante-neuf cerfs , & cent dix-huit le jour fuivant. Enfuite on campa dans une vallée, près des Bains chauds où l'on avoit passé l'année d'auparavant. L'Empereur s'y baigna le foir, & fit plusieurs questions aux chaude. Missionnaires sur la nature de ces eaux. Il leur en nomma plus de trente sottes, en divers endroits de ses Etats; mais une sur-rout, qui n'étoit qu'à vingt

Sources d'eau

( 2 ) C'étoit le jeune Chafuktu, dont on a déja parlé. Son pere avoit été livré par trahison a Kaldan, Khan des Eluths, qui l'avoit fait mourir.

Ddddij

# HISTOIRE GENERALE

580 lieues du camp vers l'Oucit, où dans la circonference de dix lis on voir fortie GERBILLON. environ deux cens fources, qui ne se ressemblent, ni par le goût, ni pat les 1691. qualités.

IV. Voyage Le 14, l'Empereur blessa d'un coup de fusil un tygre, qu'on avoit décou-Derniere chaffe.

vert endormi avec un autre. Ils prirent tous deux la fuite. Mais les piqueurs tuerent bien-tôt celui qui avoit été bleffe; & l'Empeteur ayant pourfuivi l'autre, lui logea une balle au dellus de l'épaule gauche. L'animal fit encore quelques pas & tomba mort. C'étoient deux mâles, de la plus grande taille, qui portoient en plusieurs endroits les traces des griffes & des dents de quelques autres tygres. L'Empereur les fit écorcher & donna les griffes au Chirurgien de darunchies. Macao, qui les lui avoit demandées. Ce Chirurgien prétendoit que réduites en onguent elles guérifloient des écrouelles, & qu'elles fervoient aufli à faire connoître une dangereuse maladie des enfans, nommée le Vent, par l'appli-

plication qu'on leur faisoir d'une griffe sur le ventre. Si l'enfant étoit attaque de

ce mal, il se formoit, disoit-il, une espece d'écorce sur la griffe.

Le même jour, cinq cens chasseurs Mongols furent congedics, avec des présens, en argent, en ctoffes & en thé. Le 15, le 16 & le 17, on continua la marche dans plutieurs vallées, arrofées d'une riviere, & l'on fit chacun de ces trois jours environ foixante lis. Le 18, on campa dans un lieu nommé Li, & L'Empereur le 19 à Ku-pe-keu. Lorsque l'Empereur approcha de la muraille, les troupes rentre à la Chiqui s'étotent rassemblées théchirent les genoux à son passage. Le 20, après avoir fait cinquante lis, on campa près du Village de Nan-chin-wang. L'Empereur fie la plus grande partie du chemin par eau, en s'exerçant à tirer quelques canards & quelques lievres. Le 21, on fit cent lis, dont l'Empereur fit quarante par eau. En arrivant à Schwin-hyen, où l'on devott camper, on y trouva quan-

tité de Mandarins du premier Ordre, qui étoient venus de Peking au-devant de Sa Majesté. Le 22, après avoir fait vingt lis, l'Empereur rencontra le Prince fon fils & fon fuccesseur; avec lequel ayant fair quarante is qui restotent jusqu'à Peking, il entra dans cette Capitale avant la nuit.

Cinquième Voyage de Gesbillon en Tartarie, à la suite de l'Empereur.

T E premier jour d'Avril 1696, qui revient au 30 de la seconde Lune Chi-Snjet du voyage. noise, Thomas, Pereyra & Gerbillon, partirent avec l'Empeteur, qui alloit faire la guerre au Khan des Eluths. Ce Monarque se faisoit accompagner de six de ses enfans, & laissoit à Peking l'héritier présomptif de la Couronne,

pour veiller à l'administration de l'Empire. Il trouva, hors des fauxbourgs, toutes les troupes qui devoient marcher à sa suire, rangées en bon ordre, avec la grosse marche. & la petite artillerie. L'armée avoit été divifée en plusieurs corps , & les autres avoient ptis différentes toutes. Ils devoient marchet à cinq ou fix journées de distance, pour camper avec plus de commodiré dans les montagnes, jusqu'à leur entrée dans les plaines de la Tartarie, où l'on étoit convenu de se rejoindre. A quatre lieues de la Capitale, le Prince Régent, qui avoit accompagné l'Empereur à cette distance, tetoutna sur ses pas; & Sa Majesté continuant sa route, campa fous les murs de Scha-ho, du côte du Nord.

Le 2, on campa au pied des montagnes, près du Fort de Nan-keu, passage Genetalos. dont on a vu la description dans le premier Journal. Le 3 ; on traversa les detroits des montagnes, qui ont trois lieues de longueur, & qui cauferent moins V. Voy. ge. d'embarras que dans les occasions précédentes, parce que les chemins avoient Petang. été bien réparés. On campa le même jour à Yu-lin, Ville murée ; le 4, près de Whay lay; le ; , cinq lis au-delà d'une Ville nommée Tunu, fur le bord

Le 6, après avoir fait quarante lis par une grande vallée, on monta une Montagne de affez haute montagne, nommée Chang-ngan-ling. On employa une heure au moins à monter; mais la descente sut beaucoup moins longue, parce que la terre est plus élevée au-delà. Le chemin avoit été réparé si foigneusement, que les chameaux & les fourgons pallerent fans peine. On rencontre au fommet de la montagne une petite Fortereile ruinée, derriere laquelle on forma le camp, dans une plaine nommée Kohin, près d'un ruisseau qui coule entre les

d'un ruisseau, dans un lieu nomme Schi-ho.

montagnes. Le 7, on marcha dans une vallée très-large & par des chemins fort bien répares. On campa fur le bord d'un ruitleau, qui coule à l'Ouest dans les montagnes, près de Tyan-i-pu, petite Ville revetue d'un mur de terre, où l'on paila le jour fuivant, parce qu'il étoit tombé pendant la nuit plus d'un demipied de nège.

Le 9, on continua de marcher dans une affez grande vallée, qui se resserre, vers la moitié du chemin, par un défilé fort étroit, où l'on est obligé de traverfer une petite colline entre deux montagnes. On campa fur le bord d'un che-ching-hyenruisseau, dont le cours est à l'Est, près de la grande Ville de Che-ching hyen, qui est environnée de bons murs de brique, avec des Tours à certaines dillances.

Le 10, on ne cessa point de marcher entre des montagnes dans une vallée de largeur médiocre, qui se refferre par un détroit, comme la précédente. Vers la moitié du chemin, on passa devant la Ville de Yang-cheu-yen, qui est revêtue de murs & de tours; & l'on campa fur un ruitleau, près d'une l'orrerette, demi-ruince. Le même jour, un Hya, c'est-à-dire un Officier des écuries. Un tres le neu Impériales, fe tua lui-même, parce qu'il désesperoit d'avoir assez de force bil-minus. pour continuer le voyage. L'Empereur, informé de cet accident, ordonna, pour détourner les autres du même dessein, que le bagage du Mort, ses chameaux, fes chevaux & fes Esclaves, fussent distribués entre les Ecuyers du cortege ; que tous fes autres biens fuifent confifqués , & que le corps fût jetté dans un champ, fans fépulture.

Le 11, on fuivit une vallée, jufqu'à Tu-fehi chin (3), autre Ville murée.

# (1) Nommée ensuite Tu-chi i-ching.

| ROU       |      |  | Avril |  | lis. |                    |  |  |
|-----------|------|--|-------|--|------|--------------------|--|--|
| Scha-ho,  |      |  |       |  |      |                    |  |  |
| Nan ken,  |      |  |       |  | 45   | 7. Tyan-i-pu , ,   |  |  |
| Yu-lin .  |      |  |       |  | 60   | 9, Che-ching-hyen, |  |  |
| Whay ray  | hyen |  |       |  | 10   | 10. Yang-cheu-yen  |  |  |
| Schi-ho . | •    |  |       |  | 10   | Fortereffe ruinée  |  |  |
| Tumu,     |      |  |       |  | ٠,   | 1t. Tu-schit chin, |  |  |
|           |      |  |       |  | •    | Dddd iii           |  |  |

GERBILLON. 1696. V. Voyage,

Les Missionnaites y trouverent la hauteur de l'Etoile polaire, de quarante-un degrés trente-fix minutes ; de forte qu'en ajoutant cinq minutes pour les dix lis (4) qu'on compte de-là jusqu'à la grande muraille, qu'on avoir passée le matin, la latitude de la poste doit être de quarante-un degrés quarante-une

Porte de la grande muraille

Cette porte est bâtie dans les montagnes, au milieu d'un détroit qui n'a pas deux cens toifes de largeur. La muraille est assez entière dans cet endroir ; mais elle rombe en ruine des deux côtés , fur le tevers de la montagne. Le reste de cette journée se fit en Tartarie, où le Pays commence à s'ouvrir davantage, parce que les montagnes à l'Est & à l'Ouest se reculent à mesure qu'on avance. & qu'au Nord il se présente une vaste plaine, dans laquelle paissent les troupeaux de l'Empereur. On campa près d'une petite montagne nommée Joyhu , dans un lieu qui se nomme Chilon-palhaton. Les terres marécageuses étoient encore fi peu dégelées, qu'à peine y voyoit-on la trace des voitures.

Le 13, après avoir traverse un Pays encore plus ouvert, on campa dans un lieu nommé Nohay-hojo (5), près de la petite Riviete de Schantu, qui coule dans la plaine par divers détours, de l'Ouest à l'Est. On n'appetçoit point un L'Empereur passant par hazard près des puits qu'on avoir creuses pour l'u-

arbre depuis la grande muraille jusqu'ici.

Officiery punis Je leur negligence. fage du cottege, & n'y trouvant pas les deux Officiers de sa Maison à qui la

garde en avoit été confiée , les fit cherchet fur le champ, & leur demanda pourquoi ils prenoient fi peu de foin d'une commission si importante. Ensuite il les abandonna au jugement de son Conseil , qui les bannit à Ula. Sa Majesté ratifia cette sentence & distribua leuts chevaux. En même-tems elle fit une sévere réprimande aux principaux Seigneurs de l'Empire, du peu d'attention qu'ils avoient pout l'ordre qu'il avoit donné le 12, de faire partir le bagage à la pointe du jour, de ne pas allumer des feux avant cette heure, & de se borner à faire un feul repas par jour. Il ajouta que lui-même & fes fils s'affujettiffant à ne manger qu'une fois, les autres pouvoient bien suivre son exemple. Là-deslus, quatte des principaux Seigneurs de sa Cour, dont l'office est de faire executer les ordres du Monarque dans son cortege, se rendirent à la porte de sa tente, & s'y mirent à genoux en qualité de coupables, pour reconnoître leur faute & demander d'être punis comme ils s'en croyoient dignes. L'Empereur leur fit dire qu'ils devoient s'efforcer de réparer leur négligence, & qu'il leur pardonneroit à cette condition; mais que s'ils y persistoient, il leur seroit

Ciémence de l'Empereut.

Terres impregnées de nitre.

Le Pays par lequel on passa le 14 est fort plar, & si ouvert qu'à peine y découvre-t'on les montagnes qui font fort éloignées à l'Est & à l'Ouest. Mais les pâturages y font plus rates que dans les deux journées précédentes, & la terre y paroît, presque de toutes parts, impregnée de nitte. Ce canton est réfervé aussi pour les bestiaux de l'Empereur. Cependant on n'y apperçut que deux

(4) Ce doit être des IIs de près de vingt à la lieue. ( 1) Nommée ensuite Noba-hogo. Il faut peut-être hoya.

faire leur procès à Peking. Cette réprimande eut son effet.

les. 12. Chilon-palhaton, . 40 I4. Poro-horun, . 60 z s. Nohay-hojo . . .

miscrables tentes de Mongols. Un peu au-dessus de Poro-hotun, près de la Garanton. perite riviere de Schantu, deux Kaikas furent condamnés à mort pour avoir entrepris de voler des chevaux. Mais l'Empereur changeant cette fentence, V. Voyage. ordonna qu'on leur coupât le nez & les oreilles, & qu'on leur caifat les bras & les jambes, pour fervit d'exemple aux voleurs de leur Nation.

Le 15 fut un jour de repos dans le camp. Le 14, on campa dans un lieu nommé Kon-nor (6), où l'on voit p'usieurs étangs d'eau douce, sans appercevoir un arbre. Quoique les jours précédens euffent été fort chauds, & qu'il variésé du sems. eut tombé beaucoup de pluye, accompagnée de tonnerre, avec un venr Sud-Eit, qui est ici comme le signal de la pluye, il ne laissa pas de tomber beaucoup de nége le 16 après midi. Ce qu'il y eut de plus facheux, c'est que la terre en étant couverte, on ne put trouver de quoi faire du feu. L'Empereur descendit de son cheval; mais au lieu de se retirer dans une petite tente, qui fur dreffee aufli tôt fuivant l'ufage, il demeura exposé au mauvais tems, avec les Princes ses fils, jusqu'à ce que toutes les autres tentes surent drellées. Enfuite étendant son attention aux chevaux de sa suite, il donna ordre aux Hyas de les conduire dans une vallée au Nord-Ouest du camp pour les mettre à

couvert d'un vent très froid, & de leur laisser les felles jusqu'au lendemain.

On avoit creuse quarante puits pour trouver de l'eau potable, & l'on décou-Le 17, le vent ayant changé à l'Ouest, on vit cesser la pluye, & luire le so- Le temp change, leil au milieu du jour; ce qui rendit sa gayeté naturelle à l'Empereur, qui avoit paru fort affligé du mauvais tems. Tuchetu han, & le grand Lama Chepzuin tamba-hutu tu, fon frere, vinrent saluer ce jour-là Sa Majesté, & furent reçus avec beaucoup de careffes.

vrit une excellente fource à cinq lis du camp vers le Nord.

Le 18, on cutta dans un Pays plein de petites montagnes & de collines . dont on traversa quelques-unes. La plupart étoient encore couvertes de nége. On campa fur le bord d'un défert fabloneux, qui a quatre journées de largeur, Defer fablodans un lie a nommé Queizu-rpulak , près d'un lac , qui se nomme Pojoktey , & qui a cinq ou fix lis de tour. En arrivant dans ce lieu , l'Empereur renvoya Faustes prédictous les Lamas qu'il avoit amenés de Peking. Ils lui promirent de faire ceffer la pluie & de ramener le beau rems; mais l'effet répondit mal à leurs prédictions. Dès le 15, ils s'étoient mis en prieres ; & prétendant que le bruit diffiperoit les nuées, ils avoient fait faite une décharge de huit ou dix pieces de canon. Cependant le jour d'après fut le plus mauvais que l'Auteur eut jamais vi dans tous ses voyages en Tartarie. Lorsqu'on leur demandoir pourquoi le tems éroit à pluvieux, dans une faison qui est ordinairement très belle, ils répondoient que les esprits qui président aux fontaines, aux rivieres & aux

On s'arrêta le 19, pour attendre les fourgons du cortege, C'étoit le jour de la naissance de l'Empereur; mais il ne voulut pas qu'elle fût célébrée. Le lendemain, il s'exerça dans les sables voisins à la chasse du cerf, & il leva

caux du pays, étoient venus au-devant de l'Empereur.

(6) Ruen ner dans la Carre des Jésuites.

la défense de faire plus d'un repas par jour. Le 21, on fit quarante lis, presque sans cesse entre de petites montagnes sa-

26. Kon-nor , 35 18. Queyzu-pulak ,

HISTOIRE GENERALE bloneuses, remplies de bruyeres, & d'une espece de saules qui croissent en GIATILLON. buissons. La roure sur assez suportable. On campa près de Holto, dans une pe-16 16. tite plaine entre deux érangs. L'eau étoit fort sonne dans celui de l'Est, mais V. Voyage. amere & falée dans l'aurre. On vit plutieurs petites mares, dont on auroit Ltang tate. pris l'eau pour une espece de lie, rant elle étoir chargée de nître. Le 22, on ne cessa pas de traverser des montagnes de fable, où les chemins quoique foigneusement réparés, étoient fort incommodes pour les voitures &

les chevaux, qui s'enfonçoient dans ces fables mouvans. On y campa, dans un Anghinu. lieu nommé Anghirru, (7), près duquel on découvroir plusieurs petites mares. On trouva une fource de fort bonne eau, à dix lis du camp vers l'Eft. Bajimuk,

Le 13, on campa au Nord d'une grande plaine, dans un lieu nommé Hajimuk, qui tire ce nom d'un grand érang dont l'eau est remplie de nître. Il tomba de la nége pendant rour le jour & toute la nuit suivante, avec un vent impétueux du Sud-Ouest. L'air étoir austi froid, qu'à Peking dans le cœur de l'Hiver. On perdir plusieurs chevaux, & rous les autres eurent beaucoup à fouffrir de la diferre du fourage. On passa le 24 dans le même camp.

Le 15, on trouva les fables mouvans beaucoup plus unis, & quelquefois affez fermes pour rendre le chemin affez aifé. On découvrir plufieurs tenres dif-Plaine de Kettu. perfées. La grande plaine où l'on campa se nomme Keltu (8) du nom d'un ctang qui s'ctend à petre vue du côté de l'Ouest, & qui est environné de fables au Nord. Le froid fut extrême le matin; & la terre éroir si gelée, que les traces des chevaux ne paroiffoient pas fur la boue. Comme il tomba beaucoup de nêge pendant rout le jour, avec un vent très impétueux, on prit le parti

de pailer le 16 dans le même camp.

(7) Nommé ensuite Aghirtu.

Le 27, on hir d'abord trente lis dans les sables mouvans, au travers d'un Penedepluficius Pays fort inégal. Pluficurs bêres chargées s'abbarirent, & furent abandonnées bittes de sharge. fur la route. Pendant le reste de la journée , jusqu'à Kon-nor , les fables furent

Ruscha-han-nor. plus fermes, & le pays s'ouvrir un peu au Nord & au Nord Ouest. Le 28, la route fut semblable à celle du jour précédent. On campa près de Kurchahan-nor (9), grand étang, où l'on prit l'amusement de la pêche. Mais rout le poisson se rrouva de la même espece, & de fort mauvais goût. Le Regule du Pays vint faluer Sa Majesté Impériale, avec plusieurs Princes de son Sang, & lui fit présent d'un grand nombre de chevaux , de bœufs & de Mou-

Heighty.

Le 29, on entra dans un Pays plus uni, & l'on campa dans un lieu nommé Huluflay , près de quelques érangs dont l'eau étoit chargée de nître & d'autres fels. Le lendemain & le premier jour de Mai furent passés dans le même camp. L'Empereut , inquiet de la perte d'un grand nombre de chevaux & d'autres bêres de charge, déclara publiquement que lui-même & fon Confeil

| (8) Nomn      | né en | luit | e K | sitm. |   |   |     | dans la fuite, & plûte | t que | Cha | -ban | - nor. |      |
|---------------|-------|------|-----|-------|---|---|-----|------------------------|-------|-----|------|--------|------|
|               |       | -    |     | _     |   |   | 61. |                        | _     | _   |      | _      | lis. |
| 1. Holto      |       |      |     |       |   |   | 40  | 17. Kon-nor , .        |       |     | ,    |        | 45   |
| La. Anghiren  |       |      |     |       |   |   | 30  | 18. Kurcha han-not,    |       |     |      |        | 51   |
| a. Hajimuk .  |       |      |     |       |   |   | 37  | 19. Huluftay , .       |       |     |      |        | 33   |
| s, Etang de K | eltu  | ,    | ٠   | ٠     | • | • | 41  |                        |       |     |      | avo    | ien  |

( e ) Oo simplement Scha han , comme

avoient eu tort d'entreprendre le voyage dans une fi facheuse saison. Deux des GERBLEON. Princes ses fils se mirent à la tête de deux Etendards qu'ils devoient commander, & marcherent en avant, après avoir pris congé de leur pere. V. Voyage. Le 2 de Mai, on trouva le Pays plus inegal & fort fabloneux, mais riche

en paturages. On monta une affez haute montagne, & l'on crut s'appercevoir que la terre s'élevoit beaucoup. Le camp fut affis au Sud d'une montagne fabloneuse, dans un lieu nommé Sira-suritu (10), où l'on trouva de l'eau & du fourage en abondance. L'Empereur renouvella ici l'ordre de ne manger qu'une fois le jour. Le foir, les Jesuites observerent que le foleil touchoit l'horizon à Observations des cent douze dégrés quarante minutes du point du Sud, ou à vingt-deux dégrés Millionnaires. quarante minutes de l'Est, & que par consequent la variation n'éroit pas d'un dégré entier. Ils trouverent aussi la hauteur du Pole de quarante-trois dégrés cinquante sepr minutes; ce qui s'accordoit fort bien avec la distance qu'ils avoient parcourue.

Le 4, Pays ouvert & fort uni, dont le fond étoit de fable, mêlé de terre . & Suite de la roste. riche en herbe, mais feche & flétrie. Le lieu où l'on campa se nommoit Habir han, & contenoit un grand étang, ce qui n'empêcha pas qu'on ne creusat

plusieurs puits qui donnerent d'affez bonne eau.

Le 5, continue l'Auteur, nous fimes cinquanre lis, au Nord, & au Nord Nord-Ouest, dans un Pays tousours fort découvert du Nord au Sud. On v trouvoir de tems en tems quelques collines & de petites montagnes à l'Est & à l'Ouest, mais sans arbres & sans roches. Le terrain étoit beaucoup plus ferme dans quelques endroits, où l'on voyoit de très bons pâturages & des heibes odoriférantes. Mais à peine commençoient - elles à fortir de terre. Nous campames dans un lieu nommé Horho, où l'on voyoit plusieurs mares d'eau, mais fort mauvaile à boire, autli-bien que celle des puits qu'on avoir creufés. On en fit apporter d'une fontaine, qui étoit à une lieue de-là. Le tems fut couvert tout le jour, mais sans vent & sans pluve. Sur le foir il s'éleva un vent de Nord, qui diffipa les orages pendant la nuit,

Le 6 . nous fimes trente lis droit au Nord, dans un Pays toujours fort découvert. mais inégal & stérile, où l'on ne trouva que du sable ferme, sans fourage. La terre alloit toujours en s'élevant, & nous remarquames que nous montions plus que nous ne descendions. Nous campames dans un lieu nommé Keterkon , près d'une fontaine dont l'eau étoit fort bonne. On ne laissa pas de creuser quantité

Keterkon.

de puits. Il y avoit austi une mare d'eau, mais fort amere & fort salée. Le 7, nous fimes trente lis, droit au Nord, dans un Pays semblable à celui du jour précédent, montant ou descendant, par des dégrés insensibles, & nous campames dans un lieu nommé Targhir. On y voyoit une grande mare d'eau de pluye, assemblée dans un fond environné de perites collines, & l'on avoir

Targhir.

fait des puits proche d'une fontaine dont l'eau étoit bonne. Le même jour, on vit artiver les Députés que l'Empereur avoit envoyés au

(10) Surein dans la fuite.

|    |              |   | ai, | , |   | lis. |    |                    |    |  | lis |
|----|--------------|---|-----|---|---|------|----|--------------------|----|--|-----|
| ٤. | Sira-furitu, |   |     |   |   | 53   | 6. | Plaine de Keterkon | ١, |  | 30  |
| 4- | Habir han ,  |   |     |   |   | 32   | 7. | Tarohir,           |    |  | 30  |
| ş. | Horho,       | ٠ | •   | • | ٠ | 20   |    |                    | _  |  |     |

186

GIRBILLON. 1696.

Khan des Eluths. Ils avoient éré dépêchés vers ce Prince pour lui demander en vertu de quoi il s'étoit avancé fur les terres des Kalkas, après avoit promis de n'y V. Voyage. plus revenir, & quels étoient ses desseins. Il les avoit retenus pendant trois mois, Explications rec le Khan des Liuths.

dans son camp, où ils étoient gardés étroitement dans une vallée, sans aucune connoillance de l'étar des troupes & des affaires. Enfuite il les avoit renvoyés à pied & fans provisions, avec une lettre pour l'Empereur, qui étoit conçue en termes modelles, mais où le Khan prétendoit que la raison étoit de son côté & que l'Empereur ne pouvoit protéger sans injustice un homme qui avoit commis des crimes énormes. Avant leur départ, le Khan leur avoit fait dire qu'il auroit pû leur donner la mort, pour vanger celle de cinq cens de ses Sujets. qu'un Mandarin des troupes de l'Empereur avoit fait tuer l'année précédente ; fans aucune apparence de raifon ; puifqu'ils étoient à la fuite d'un de fes Envoyes; mais que ne confultant que sa clémence, il leut accordoit la vie. On ne leur avoir pas rendu les chevaux ni les chameaux fur lesquels ils étoient arrivés. Un des Envoyés avec qui je parlai, & de qui j'ai sçu ces particularirés. me dit qu'il étoit persuadé que les Eluths avoient envie de les tuer, mais que leur Khan s'y étoit opposé. On leur laissa les vivres qu'ils avoient apportés. & qui ne durerent que deux mois. Lorsqu'ils n'eurent plus de quoi subsister, on leur fit donner cinq chameaux maigres pour leur nourriture; mais ce ne fut qu'après qu'ils eurent bien prié les Eluths de ne les pas faire mourir de faim, & de leur donner plutôt la mort. En les renvoyant, on leur fit présent de quelques animaux maigres, tels que des chiens, de jeunes chameaux & des Poulains qui ne pouvoient être de nul service. Trois cens Cavaliers les accompagnerent depuis Thula, où ils avoient été gardés, jusqu'au de-là du Kerlon, & leur firent faire de grandes journées à pied, sans aucune compassion pour ce qu'ils avoient à fouffrir.

Le 8 , nous féjournames , pour donner aux chevaux fatigués , le tems de fe rétablir, ou du moins de se reposer. Le 9, nous simes quarante - deux lis au Nord, dans un Pays découvert de tous côtés, & dont le terrain étois par tout fort égal, excepté pendant les huit ou dix premiers lis, que nous montâmes & descendimes, mais presqu'insensiblement. La plus grande partie du terrain étoit de fable gros & dur, melé d'un peu de terre, fur lequel il paroissoit peu de sourage. L'air étoit si plein de vapeurs dans tout l'horison, que le soleil luisoit foiblement. Nous campames dans un lieu nommé

Penzé.

Benni.

Le 10, nous fimes cinquante lis au Nord-Oueft, dans un Pays affez fembla-Kodo. ble au précédent, & nous campâmes dans un lieu nommé Kodo, où il y avoit trois fontaines & une mare, mais peu de fourage. Nous primes la hauteur du Pole à midi, proche la tente de l'Empereur, avec son grand anneau Astromique de Buterfield, & nous la trouvâmes de quarante-cinq dégrés & quelques

minutes. Murais teme.

Le 11, on séjourna pour laisser prendre du repos à l'équipage. Le tems sut ferein le matin; mais peu après le lever du soleil, il s'éleva un vent de Nord-Ouest, qui devint extrêmement violent, & qui forma des nuées si épaisses de

| -  |        | _ | - | <br> | <br>- |      |           | - |   | _ | <br> | - | -   |
|----|--------|---|---|------|-------|------|-----------|---|---|---|------|---|-----|
| _  |        |   |   |      |       | lis. |           |   |   |   |      |   | lin |
| 3. | Penzé, |   |   |      |       | 42   | so. Kodo, |   | - |   |      |   | 10  |
|    |        |   |   |      |       |      |           |   |   |   |      |   |     |

qui s'étoit appaifé le foir, recommença vers minuit, & s'étant tourné au Sud, l'air se couvrit de nuages. Il tomba même un peu de nége vers le point du V. Yoyage. iour. Le 12, on séjourna encore, à cause du venr, dont le froid étoit égal à sa

pouffiere & de fable, que le foleil en fut obscurci. La nuir suivante le vent, GERBILLON.

violence, & dans la crainse que la nége ne continuât. Cependant à l'ensrée de

la nuit, le vent cella presque tout-à-fait.

Ce jour-là vers les dix heures du foir, deux Officiets qui avoient été envoyés par l'Empereur pour apprendre des nouvelles de l'ennemi, revinrent en poste, Eluths. comme ils étoient partis, & rapporterent qu'ils avoient vu de fort près l'avantgarde des Elushs, qui fuivoit le bord du Kerlon en descendant & qui paroissoit s'avancer de notre côté; ce qui diffipa la mélancolie de l'Empereur & remplit le camp de joje, du moins en apparence, parce qu'on se flatta que le voyage ne seron pas aussi long qu'on le craignoit. On souffroit beaucoup dans le camp. La plupart des Chevaux étoient harailés, aussi-bien qu'une partie des chameaux & des aurres bêres de fomme. Sa Majesté assembla son Conseil vers minuit, & fit dépêcher incessamment des Couriers aux Généraux des deux ausres armées. qui marchoient du côté de l'Occident, pour porter à l'un, l'ordre de fuivre en queue l'armée ennemie, & à l'autre celui de fermer les passages qui pouvoient faciliter fa fuite.

Le 12, nous fimes soixante-dix lis droit au Nord. Après en avoir sait cin- Innter de la Tartarie Chincaquante, nous fortimes des limites de la Tartarie Chinoife, c'est-à-dire du Pays qui est habisé par les Mongols, partagés en quarante-neuf étendards qui s'éroient foumis aux Mancheous avant qu'ils eussent fair la Conquête de la Chine. Il n'y a pas d'autre marque en cet endroit, pour fixer les limites, qu'une montagne beaucoup plus élevée que toutes les hauteurs d'alentour. Aussi vimes-nous de la nége qui n'étoit pas encore fondue. Avant que de partir, nous laifsames dans le camp un grand nombre de chevaux & de mulets fatigués, presque 10utes les charettes de l'équipage & une partie de notte bagage, avec un désachement pour le garder jusqu'à notre resour. Le tems sut serein tout le jour, mais extrêmement froid le matin, comme au mois de Décembre à Peking, quoiqu'il ne fit qu'un vent médiocre de Nord-Ouest, qui diminua même après midi. Nous campames dans une perite plaine, entourée de collines de fable, où l'on trouva une fontaine de très bonne eau. Ce lieu se nomme Sondetou. Le 14. nous fimes foixante-dix lis au Nord-Ouest, la plus grande parrie dans un chemin semblable à celui des jours précédens. Nous traversames, en plusieurs endroirs, des fables mouvans, où l'on voyoit quelques periis arbres & quelques buillons. Nous campâmes enfuite près d'une grande mare d'eau, toute blanche de nitre. On avoit creusé des puits alensour, & dans plusieurs autres endroits. Ce lieu se nomme Hulussuray-Cha-hannor. Le fourage y étoit meilleur que dans aucune autre parrie de la route.

Après avoir fait dix lis, nous passames près de plusieurs gros morceaux de marbre, fort blanc, qui fortent de serre; fur l'un desquels, nous vîmes des

Ecce ii

lis. 11. Le Karu on les Limites . 14. Huloffutav. 50 Plaine de Sonderou.

GERBILLON. 16,6.

lettres Chinoifes gravées, qui marquoient que le troisième Empereur de la famille de Tai-ming, nomme Yung-to, avois passé par ceste toute, à peu-près V. Voyage. dans la même faiton où l'on éioit, lorsqu'il alloit faire la guerre aux Mongols de la race d'Yuen, qui avoient été chasses de la Chine par Hong-en son pere. Le tems fut couvert tout le matin, avec un vent de Nord-Est très froid, qui nous geloit, quoique nous fussions vêtus de doubles fourrures comme au cœur de l'Hiver.

haber-ban.

Le 16, nous séjournames, pour attendre les Troupes qui marchoient derrière nous avec l'arrillerie. Le 16, nous fimes cinquante lis, au Nord-Ouest, dans un Pays affez femb'able à celui des jours précedens. Nous vinmes camper entre des hauteurs qui étoient au Nord d'une grande plaine de plus d'une lieue de diametre, où nous trouvâmes plusieurs mares d'eau qui paroissoient pleines de nitre. Au-dessus de notre camp il y avoit une source d'eau courante , dont l'eau ne laissoit pas d'être un peu douceâtre; ce lieu se nomme Kara-manguni habir-han. Le tems, après avoir été froid le masin avant le lever du foleil, devint chaud & serein pendant tout le jour. Vers midi, il s'éleva un petit vent de Nord-Ouest, qui tempera la chaleur.

Eclaireiffemens

Le même jour, on vit arriver au camp un Officier d'un des plus puissans für les projettsla Regules Mongols qui font fournis à l'Empereur. Ce Regule l'avoit envoyé au Khan des Eluths, par l'ordre de Sa Majelté, pour feindre de vouloir se joindre à lui contre les Mancheous. Il fut conduit fur le champ à l'audience de l'Empereur, auquel il remit la réponse du Khan des Eluths à la Lettre de son Maître. Le Khan exhortoir ce Regule à se joindre ptomptement à lui. Il lui promettoit de s'avancer incellamment à la tête de s'es troupes, en l'assurant qu'il attendoit bien-tôt un secouts de soixante mille Russiens, & que s'ils défaisoient l'armée des Mancheous ils irojent ensemble droit à l'eking, pour faire la conquête de l'Empire, dont le partage se feroit entr'eux. L'Envoyé ajouta que le Khan des Eluths lui avoit donné une audience très-gracieuse; que c'étoit un Prince d'une taille au-dessus de la médiocre, maigre de visage & qui paroissoit âgé de cinquante ans. L'Empereur fit donner cent taëls de récompense à cet Officier, & parut fort satisfait des nouvelles qu'il lui avoit apportées.

L'armée Impériste se forme.

Le 17 on séjourna, pour laisser passer les troupes qu'on avoit résolu de faire marcher à l'avant-garde. Elles étoient composées de trois mille hommes d'infanterie Chinoife, & de tous les moufquetaires des huit étendards, qui étoient au nombre de deux mille. Ces deux corps, avec huit cens hommes de gendarmerie choisie & huit cens chevaux Mongols, devoient composer l'avant-garde de notre armée, foutenus d'une grande partie de l'artillerie. Les troupes des trois premiers étendards, avec les gardes & les Officiers de la Maifon de l'Empereur devoient fermer le corps de bataille, que Sa Majesté se proposoit de commander en personne, ayant sous lui trois des Princes ses fils & un Regule, avec les principaux Seigneurs de l'Empire. L'arriere-garde devoit être composée des troupes des cinquatres étendards, chacun avec leurs Regules à leur tête, & deux fils de l'Empereur qui en étoient les chefs. Les troupes de l'avant-garde défilerent en présence de l'Empereur.

<sup>16.</sup> Kara-manguni ,

Ce iout-là, étant sotti de l'enceinte du camp par la porte du Nord, je vis Generales. une espece d'arbre, ou plûtôt un mât dressé sur une hauseur, assez proche du camp. Ce mai avoit, de distance en distance, des chevilles, qui servoient d'é- v. Voyage. camp. Ce matavoir, de diffance en diffance, des de paniers, & au bas Effecte finguiers de paniers, & au bas Liere de guernet. un corps-de-garde. On me dit que la nui il y avoit des fentinelles fur cet arbre. pour découvrit de plus loin.

Le 18, nous fimes forxante-dix lis au Nord-Nord-Ouest. Le Pays que nous traversames étoit le plus uni & le plus découvert que nous eussions trouvé sur toute la route. Il y avoit même, en plusieuts endroiss, d'assez bon fourage, & l'on voyoit presque par-tous la nouvelle herbe pousser parmi la vieille. Mais ongon-eleruon ne trouva pas d'eau jusqu'au lieu où nous campames, qui se nomme Ongon-elezu, où l'on découvrit une mate pleine de nitre. Un y avoit fait plutieurs puits, dont quelques-uns donnerent de l'eau affez douce. Nous campâmes dans la plaine, à l'Otient de plusieurs hauteurs de sables mouvans, où l'on trouva quantité de brossailles, qui servitent au feu de la cuisine. Quoique le tems eut été si froid le 13, la chaleur auroit été incommode ce jout-là, sans un grand vent qui toutna du Sud-Est au Nord-Est.

Le 19, on léjourna pour laisser teposer l'équipage & se disposet à faire la journée suivanne, qui devoit être fort grande. Le même jour, l'Empereur enmande l'avarevoya son fils aîné, accompagné de Sosan-lau-ya, un des principaux Seigarde. gneuts & des premiers Ministres de l'Empire, pour commandet l'avant-gar-de, qui étoit de fix à sept mille hommes; avec désense néanmoins de s'engager au combat sans un ordre exprès, quand les ennemis lui présenteroient bataille; mais de se tenir sur la défensive, en attendant qu'ils sussent joins pat le reste de l'armée. Sa Majesté alla, le même jout, visiter tous les quartiets qui étoient aux envitons du sien. Le 1ems fui serein, presque sans aucun vent,

& fort chaud pout la faison. Cependant après le coucher du soleil, l'ait se ta-

fraichit & la nuit fut froide.

Le 10, nous fimes cent-vingt lis, presque droit au Nord. Le chemin étoit Pierres de tale. découvert, avec de petites hauteurs par intervalles, fut lesquelles on voyoit des pietres remplies de paillettes luifantes. C'étoient des pierres de talc. Sur tout le chemin on ne trouva pas d'autre eau que celle d'une petite mare, qui n'auroit pas suffi pout la centième partie de notre équipage. Nous campames au Nord d'une grande plaine, nommée Sibartai ou Sibartou, près d'un marais où l'on trouva un peu d'eau. On y avoit creusé quantité de puits & l'on en fit encore de nouveaux, dont l'eau étoit fort fraiche & n'avoit pas mauvais goût; mais elle n'étoit pas saine. Les puits qu'on avoit ouvetts étoient creusés presque 10us dans la glace, la 1erre n'ésans dégelée qu'environ à un

pied & demi de la surface. Le sems sur fort chaud tout le jour, & calme jusqu'à

midi, qu'il s'éleva un vent de Nord-Est très-violent, qui templit l'ait de va-Le 21, on séjourna pour donner du repos à l'équipage. Le vent de Nord nouvelles de l'as continua tout le jout. Sur le foit il tomba un peu de pluie, qui diminua la mét des Elasta. force du vent. Ce jout-là, un Taiki Kalka amena à l'Empereut deux Eluths,

peurs. Il continua toute la nuit avec la même violence.

18. Ongon-elezu , 19. Marais du Sibarrai, Ecce iii

Generation, qu'il avoit pris le 2 d'Avril , & qu'il n'avoit ofé amenet plutôt , par la crainte qu'ils ne se fauvassent en chemin. Ils étoient si stupides, qu'on ne put tiret V. Voyage. d'eux beaucoup de lumiétes. Ils affurerent feulement que l'armée du Khan des Eluths ne montoit pas à dix mille hommes, & qu'il ne croyoit pas que les Mancheous vinssent le chercher si loin ; mais que s'ils y venoient , il étoir réfolu de combattre. Le même jout, un petit Officier Mongol, établi à Peking, qu'on avoit envoyé à la découverte, revint au camp & rapporta qu'il avoit rencontré, un peu au-delà de la Riviete de Ketlon, un Parti de tante ou quarante foldats Eluths, qui l'avoient pourfuivi long-tems, & qu'il lui auroit été difficile de leur échaper, s'il ne s'étoit élevé un grand vent qui leur avoit fair perdre l'envie de le poursuivre. L'Empereur lui donna pour récompense un Mandarinat du cinquième ordre, qui devoit passet à ses enfans. Le soir il arriva un autre courier, qui apporta des nouvelles de la seconde armée, c'està-dite, de celle qui marchoit à l'Ouest & qui devoit allet dtoit à Thula , pour coupet le chemin de la retraite aux ennemis. Il taconta que cette atmée avant essuyé de grandes fatigues, ne pouvoit arriver à Thula que vers le troisième de la cinquiéme Lune, qui revient au 2 de Juin.

On tient confeit for la timation.

Le 11, on continua de séjournet. Il se tint un grand Conseil de guerre sur le parti qu'on devoit prendre dans cette conjoncture. Les opinions des Grands Trois partis en-tre le quets un le furent partagées. L'avis des uns fut d'avancet avec beaucoup de diligence, & de combattre l'ennemi avant qu'on manquât de vivres, fans lui donnet le tems de se retitet; ce qu'il fetoir infailliblement si l'on attendoit la jonction des deux armées. Les autres vouloient qu'on marchât à petites joutnées jusqu'à la riviere de Ketlon, & qu'on se reposat après chaque jour de marche, pour donnet le tems aux vivres d'artiver. Ils alleguoient que les chevaux & les autres bètes de charge se remeteroient pat degrés, & que les autres armées pourgoient joindre la nôtre, ou suivre en queue les ennemis s'ils s'avançoient pour combattre; que de cette maniere les troupes se voyant en plus grand nombre, avec des vivres & des chevaux capables de fervice, auroient plus d'ardeur pour le combat & plus de confiance à la victoire. Un troisième Patti, à la tête duquel étoit un Regule, Chef du Confeil des Princes, proposa de s'avancer jusqu'au premier lieu où l'on trouveroit de l'eau & du fourage en abondance. & de s'y arrêtet jusqu'à ce que les autres armées se fussent approchées de la nôtre; que pendant ce tems-là les vivres artiveroient ; que les chevaux se rétabliroient de leurs fatigues, & qu'on affureroit le fuccès du combat, fi les ennemis avoient l'audace de l'accepter ; qu'au reste, s'ils pensoient à prendre le parti de la retraite, ils pouvoient l'exécutet avant que nos troupes fussent en état de les pourfuivre, d'autant plus qu'une marche précipitée acheveroit de ruiner nos chevaux & nos équipages.

A rec our'le len-

L'Empereur, après avoir lû les Mémoires des trois Partis du Conseil, voulut teur un delibère. encore les entendre tous ensemble, pour sçavoir les raisons de part & d'autre. Ensuite il déclara que cette affaite étant de la derniere importance, il ne vouloit rien décidet sans l'avoir proposée aux Princes & aux Seigneurs qui éroient à l'artiere-garde & à l'avant-garde. Il leur dépêcha fur le champ deux Officiers d'experience, pour leur communiquer les trois opinions & recevoir leur propre avis.

Le 15, nous féjournâmes encote, pour attendre le retour des deux couriers.

Ils rapporterent que la plûpart des Princes & des Seigneurs de l'avant-garde & G. SELLEON. de l'arriere garde étoient d'avis qu'on attendit les autres armées , ou du moins qu'on s'avançat lentement & à petites journées. Quoiqu'il n'y en eût V. Voyagen que très-peu qui euffent opiné à s'avancer promptement pour combattie, l'Empercur remit au lendemain à se déterminer. Le tems sur chaud pendant tout le cisson. jour.

Le 24, on fit cent lis, la plupart au Nord-Oueft, & toujours dans un Pays fort découverr, comme les jours précédens, mais un peu moins égal. On trouvoit plus de petites hauteurs & de vallées; mais le chemin étoit fort beau & fort aife, parce que le terrain étoit de fable mêlé de terre, & couvert d'affez bons parurages. On ne trouva de l'eau que dans quelques puits, qu'on avoit creufes à cinquante lis du lieu d'où l'on étoit parti; encore étoit-elle en petite quantité & d'une bonté médiocre. Nous campâmes au Nord d'une grande Chaban puls . plaine, & au Sud de guelques perites collines, dans un lieu nommé Chabanpulak, où l'on trouva trois fources d'eau, près desquelles on fit plusieurs puits. & un plus grand de forme quarrée, pour abreuver les animaux. A fept ou huit lis du camp, on trouva une autre fontaine, beaucoup plus abondante. Le tems fut ferein pendant tout le jour ; mais il fit , vers le foir , un grand vent d'Ouest , qui tempera la chaleur.

Ce jour-là, deux Officiers des gardes de l'Empereur, qui étoient allés à la découverte, rapporterent qu'ils avoient vû du haut d'une montagne, à cent Eletio, quatre-vingt lis du camp, trois hommes à cheval, qui paroissoient être des tentiuelles avancées des ennemis ; que bien loin au-delà, ils avoient vù beaucoup de poussière, & un amas de vapeurs, qui leur avoit paru de la fumée; &c qu'ils croyoient que c'étoit l'avant garde ou du moins une partie de l'armée

Le 25 on féjourna, pour faire reposer l'équipage, & l'Empereur décida qu'on Décision de attendroit les deux autres armées, pour marcher à l'ennemi ; qu'auffi-tôt que l'Empereut. toutes les troupes feroient rassemblées, on s'avanceroit lentement vers le Kerlon : qu'on changeroit le premier projet de la route , & qu'au lieu d'aller au Nord-Oueft, on iroit au Nord-Eft, pour remonter enfuite le Kerlon,

Le 26, nous continuâmes de séjourner dans le même camp, pour attendre les vivres, dont on commençoit à manquer. Le tems fut ferein tout le jour, avec un petit vent de Nord, qui ne laissa pas de temperer la chaleur. Ce jour- Fetiliessement là, un des plus considerables Lamas des Tartares soumis à l'Empire, homme quon reconde a habile & souvent employé par l'Empereur pour traiter avec ceux de sa Nation, Eluiss. arriva au camp, de l'armée qui étoir partie de Kuku-hotun & qui avoir pris fon chemin par l'Ouest pour se rendre à Thula. Il amenoir avec lui deux Eluths, que ses gens avoient artêtés en chemin. On apprit d'eux-mêmes guarde l'armée qu'ils étoient venus en chassant des mules sauvages ; que leurs compagnons , au des Elunhs. nombre de huit, étant mieux montés, avoient pris les devans pour retourner au gros de leur armée; que leur Roi étoit campe entre la Riviere de Kerlon & celle de Thula, dans un l'ays découvert ; qu'il avoit plus de dix mille soldats . & qu'en comptant les valets, auxquels il avoit donné des armes, son armée pouvoit être de vingt mille hommes; que d'ailleurs, un Prince de sa Maison & fon vallal , s'étoit joint à lui avec environ sept mille tant soldats que valets araxés; que les vivres, c'est-à-dire les bestiaux (car ils ne mangent ni pain ni riz )

### GENERALE HISTOIRE

592 ne leur manquoient pas, non plus que les chevaux & les chameaux, & qu'ils GIRBILLON. étoient réfolus de combattre si l'on marchoit à eux. 1696.

V. Voyage.

Ces deux hommes étoient à cheval, armés chacun d'un fusil & vêtus d'habits de peaux de cerfs. Ils répondirent à toutes les questions qu'on leur fit , avec beaucoup de netteté & de réfolution. Ils avoient été pris à deux petites lieues du gros de leur armée, où l'on ne sçavoit rien de certain touchant la marche des nôtres.

Erat des armées de l'Empereur

fi arrive des vi-

Fres au cump.

A l'égard du Lama, il tapporta que l'armée de Kuku-hotun, commandée par le Généralissime nommé Fian-gu-pé, c'est-à-dire, le Comte Fiangu, un des premiers Seigneurs de l'Empire, s'avançoit en diligence, & qu'elle arriveroit au Kerlon le huit de la cinquieme lune; qu'elle avoit des vivres jusqu'à ce tems-là, mais qu'elle n'étoit plus que d'environ dix mille foldats; qu'on avoit été obligé de laisser le reste derriere, parce que les chevaux & les équipages ayant beaucoup souffert, étoient extremement diminués & ne suffisoient qu'à peine pour ce nombre; que la rroisseme armée commandée par un Général Chinois, nommé Sun-ffu-khé, & presque toute composée de Chinois, étoit tellement fatiguée, que le Général avoit été obligé d'en laisser la plus grande partie derriere; qu'il en menoit seulement dix mille hommes avec lui, lesquels étoient encore à dix journées de l'armée de Fran-gu-pé; qu'ils la fuivoient à cette diftance, & que le Génétal scul, avec quelques Officiers, avoient joint cette

L'Empereur averti de l'arrivée du Lama & des deux prisonniers Eluths, eut tant d'imparience d'apprendre des nouvelles qu'il monta aufli-tôt à cheval pour aller se promener du côré par lequel ils approchoient du camp.

Le 17, nous féjournames encore pour attendre les vivres. On tint Confeil toute la marinée, sur les nouvelles qu'on avoit teçues la veille, & l'on prit la réfolution de passer encore deux jours dans le même camp, pour attendre les vivres. On devoit s'avancer ensuite d'une journée de chemin, & sejourner quelques jours pour artendre l'armée de Fian-gu-pé. Le tems fut couverr pendant tout le matin . & fi froid pour la faison, que je fus obligé de me vetir de deux vestes de peau, comme en Hiver. Depuis midi le tems fut serein jusqu'à la nuit, mais après le coucher du foleil, il s'éleva un vent fort violent du Nord-

Nord-Ouest, qui rafraichit beaucoup l'air.

Le 18, nous féjournames encore pour attendre les vivres. Un grand vent de Nord-Nord-Est nous obligea d'être vêtus comme en Hiver. Ce jour-là les troupes de deux des cinq Etendards qui composoient l'arriere-garde ou qui étoient demeurés derriere, arriverent & vinrent camper proche de nous. Le 19, on continua le sejour, dans l'attente des vivres & l'on vit arriver en effet un grand nombre de charettes, chargées de riz, qui fut distribué suivant les besoins. L'Empereur fit donner aux foldats des bœufs & des moutons. Plusieurs cheyaux moururent d'une maladie contagieuse, qui venoit de la mauvaise qualité & de la diserre de l'eau. Leur maladie se manifestoit par une pustule ou par une enflure à la gorge.

Le 31, nous fimes quatre-vingt-dix lis au Nord-Ouest, qui commencerent par deux lis au Sud, autour de diverses perites collines remplies de pierres; ensuite nous toutnames à l'Ouest, & de-là au Nord-Ouest qui ne cessa plus d'être notre route. Le terrain étoit d'abord rempli de pierres. Ensuite il fut

de fable, mêlé d'une terre fort dure; toujours découvert, mais moins uni que Gerrillon. celui des jours précédens. Nous ne vîmes que peu d'eau en deux endroits ; l'un à trente ou quarante lis du lieu d'où nous étions partis, & l'autre à cinquante V. Voyage. lis. Un peu au-deilus du camp, nous découvrimes à l'Orient une perite chaîne de montagnes mediocres, mais couveries de pierres & de tochers. On campa dans un lieu nommé Touirin, où couloit une tontaine qui remplifloir plusieurs Tourna, fosses & divers puits qu'on avoit creuses; mais elle ne suftifoit pas pour une si grande multijude d'animaux, & la quantité de nître dont elle étoit chargée lui communiquoit une mauvaise qualité.

Camp pommé

## Défaite de Kaldan & retour de l'Empereur.

L E même jour on rejoignit l'avant-garde, qui avoit pris poste dans ce lieu, depuis plusieurs jours. Nous séjournames le premier de Juin, pour laisser repoler l'équipage, fatigué de la journée précédente. Le tems fui lerein pendant tout le jour, presque sans vent & fort chaud. L'Empereur fit regler l'ordre du combat, suppose qu'on rencontrât l'ennemi. Il donna des ordres pour la ma- par l'Euspercur. niere de camper & de fortifier le camp. Ensuite, dans la vue d'animer les troupes, il distribua, aux Officiers Généraux, des habirs qui avoient été faits pour lui, & leur fit déclarer qu'il remettoit à tous les Mandarins une derniere année de leurs gages, qui leur avoit été payée d'avance, & qu'il ordonneroit qu'elle fut payée de nouveau lorsque le terme seroit échu. Il fit présent , aux foldats, des chevaux qu'il leur avoit fait prêter; d'un à chaque Cavalier, & de trois à chaque Gendarme, sans quoi ils auroient été obligés de les rendre ou de les payer à leur retour, Enfin îl fir dire à toute l'armée que l'occasion étoit arrivée de se faire connoître, & que se proposant lui-même d'assister au combat, personne ne devoit craindre de demeuter sans récompense. Il résolut aussi dans son Conseil, d'envoyer deux Députés au Khan des Eluths, pour lui

déclarer les motifs de sa marche. On féjourna le 2, dans la feule vûe de laisser prendre quelque repos aux troupes qui étoient arrivées le jour précédent Le tems, qui avoit été serein le marin, le troubla sur les huit heures . & le vent devint si violent qu'il s'éleva des nuages de poussière. Ce jour-là dès le matin, on vit artiver au camp un Taiki-kalka, qui Taiki Kalka. rapporta qu'ayant passelle Kerlon avec une troupe de ses gens, & s'étant avancé jusqu'au lieu, où l'on avoit apperçu des gardes ennemies, il n'y avoit trouvé aucun vestige de campement ni de marche de troupes. L'Empereur sit partir L'Empereur dedeux Officiers, avec une lettre & des présens pour le Khan des Eluths. Les pré-Eluths. sens consistoient en deux cens raëls d'argent, dix pieces de brocard de la Chine & d'étoffes de soye, des habits de brocard & des fruits.

Arrivée d'un

Ces Envoyés partirent sous l'escorte de deux cens cavaliers choisis de l'avantgarde, & de quatre Officiers de confiance, avec un Officier Mongol, qui devoir leur servir de guide jusqu'au lieu où l'on croyoit avoir découvert l'arrieregarde des Eluths. Les Officiers de l'escorte avoient ordre de s'arrêtet auffi-tôt qu'ils appercevroient les gardes avancées, & de laisser continuer leur route aux deux Envoyés. S'ils ne rencontroient pas l'ennemi au lieu marqué, ils devoient

gr Mai. Touirin . 90 lij. Tome VII.

Ffff

GERBILLON. 1696. V. Voyage,

revenir sur leurs pas; & les Envoyés devoient s'avancer le plus qu'il leur seroit possible sous la conduite de l'Officier Mongol. Enfin, s'ils découvroient quelque corps des Eluths, ils devoient renvoyer cet Officier, qui avoit ordre de revenir à toute bride.

L'Empereur renvoya auffi, avec ces Députés, les quatre foldats Eluths qui avoient été faits prénoniers, & leur fix donner à chateu un habit de brocard eu ne piece de foye. Cette faveur les furpir d'autant plus, qu'ils ne rédoient attendus qu'il la mort. Il n'y eur qu'un vieillard de leur troupe, qui n'en part pas fort fatisfait. Il appréhendoit que des bientais de cette nature ne les rendifient fufpects à leur Prince, & ne lui fiffent juger qu'ils avoient révélé le fectre de foin entreprisé.

e-vid fast au K-sath

Dans & Lettre, l'Empereur faifoir entendre au Khan des Eluths qu'il écoir venu terminer la peure qui ailligeoir depuis (il nog.-rems les Eluths & les Kal-kas; que fi ce Prince vouloir entere en composition & levenit trouver, ou envore des Depriser dans quelque lite qui fictoir ailigné, il l'écoureroir volontiers, ou qu'il enveroir autil les Députés; mais que dans toute autre supposition il féroir forcé de sé déciarer contre lui.

Le 3, Iorfqu'on se disposici à chargere le bagange, vers les deux heurer du antin, i l'étéra un vent de Nord troid de violent, qui tamenant les nuages qu'un vent de Sud-Elà avoir poussiera au Nord-Elà, sit combre un peu de pluye; et qui déterminal l'Empereur à l'âite s'éjourner entores l'Luqiunge, Cependant on fre partit couer l'Indianerie, les Mouderaires & les Condannes de l'avante-grade, avec la gluin grande partie de l'artillerie. Le 4, on fit s'ottame lis, set au l'artillerie de l'artillerie. Le 4, on fit de fortame lis, des comparties et l'avante l'artillerie de l'artillerie. Le 4, on fit de fortame lis, des comparties de l'artillerie de l'artillerie. Le 4, on fit de fortame lis, des conservations de l'artillerie de l'

Liu chita-p lak. bon fourage. Nous campàmes dans un lieu, nommé Lita-chilu-iru Pulata, à dirigil et du nileu nomun Zidan pulata, o il 70 nel voivi camper, mais oul 10 na appirt qui une mare d'eau fur laquelle en avoit compté, étoit entirérement direchée. Nous revoiraimes une forantaine prête da laquelle on a crestip pluficurs puirs; lechec Nous revoiraimes un forantaine prête da laquelle on a crestip pluficurs puirs; les bentiums d'autres liteur pour abcurel les bentiums. Le ci, on fin quarte-vingt-d'ails is, le vi ringe premiers au Nord-Oueft, & le

refte droit au Nord. Pendant les cinquante ou foitante premiers lis, le terrais criot sides inégal, excepté dans une vallée fort rétroite, que le bagge fisivit long-tents, randit que les troupes définionn fur les cioés par écadrons. En fiste nous entraines dans une plaine, longue de plas de quarante ou cinquame lis, & qui en avoit bien dix de largeur; bordée à l'Ouet R & à l'Eft par de petites montagnes, plus hauters que la plipart des collines qui nous aviens ren-conrées jusque-li, mais fans arbets & fans builfons. On y trouvir d'alfie bon fourage. Le feu avoit prist dans les brebs feches d'une partie de la plaine, & n'étoir pas encore étent lorfque nous y paslames. Nous campimes à quelques lis d'une petite chaine de montagnes, qui termine la plaine du cédu Nord,

Rukuchel.

|    | _    |       |        | Ja | ın. | <br> | _ | les. |    |      |      |   |  | _ |  | lis. |
|----|------|-------|--------|----|-----|------|---|------|----|------|------|---|--|---|--|------|
| 4. |      |       |        |    |     |      |   | 30   | 5. | Rukt |      |   |  |   |  | 10   |
|    | Idu- | chilu | -itu , | ٠  |     |      |   | 30   |    | Rukt | chel | , |  |   |  | 79   |

dans un lieu nommé Rukuchel , dont les environs offroient de l'eau & du Gerritone fourage. Avant qu'on fut arrivé au camp, trois Cavaliers, du nombre des deux cens V. Voyage. qui servoient d'escorie ann deux Envoyes, rapporiereni que le jout précédeni, Une escorie Chise trouvant proche de la riviere de Kerlon, ils n'avoient apperçu aucune trace mairée par les

des ennemis; qu'ils avoient campe & fait rafraichir tranquillement leurs che- Einthe vaux; que le lendemain à la poinie du jour, une troupe de huit cens ou mille Elushs étoient venus enlever leurs chevaux; qu'ils avoient bleffé quelques-uns de leurs valets à coups de moufques qu'ils avoient enfuite attaqué l'escorte , & qu'il v avoit eu quelques bletles de part & d'autre ; mais que les Officiers Impériaux s'étant avancés, en criant qu'ils n'étoient pas venus pour combaute, mais pour amener au Khan des Envoyés de l'Empereur, avec des propositions de paix, on avois suspendu les coups dans les deux parsis; que deux Officiers de l'Empereur n'ayani pas faii difficulié de se présenter aux ennemis pour remettre les Envoyés entre les mains de leur Commandant, avoient éré investis d'une troupe d'Eluihs, qui les avoient aufli-tôt dépouillés de leurs habits : que les deux Envoyés n'auroiens pas été traités avec moins de rigueur, fi le Commandant, nommé Tanequilau, ne s'y étoit opposé, & ne les avoit reçus avec les quaire prisonniers Eluths; qu'après avoir appris que l'Empereur s'approchois à la tête de ses troupes, & n'ésois qu'à dix ou douze lieues, les Elushe avoient laissé partit les deux Officiers, mais sans leur rendre leurs habits, & fans restituer les chevaux, qu'ils avoient pris au nombre de quarre cens : que cependant ils s'étoient campés de maniere qu'ils investissoient l'escorte Impériale. Les trois Cavaliers ajouterent que leurs chefs les avoient fait échapper pendant la nuir, pour apporter ces facheuses nouvelles à l'Empereur, & qu'ils avoient appris d'un Eluth refté entre leurs mains, que le Khan n'étoit qu'à trois ou quatre lieues de-là avec le gros de fon armée.

On fut furpris de voir arriver au camp, le soir du même jour, les deux cens hommes de l'avant-garde qui avoient été attaqués & inveftis. Ils rapporterent que les Eluihs s'étoient retirés vers six heures du matin, & qu'ils avoient repatle la riviere de Kerlon. Je parlai à l'un des deux Officiers qui avoient remis les envoyés de l'Empereur entre leurs mains. Il me fit lui-même le récit de son avannire.

Le 6, nous fimes environ cent lis, partie au Nord & partie à l'Ouest; les entepremiers, entre des montagnes & des hauteurs plus élevées & plus fréqueniées que celles des jours précédens, mais toujours sans arbres & sans buissons, la plupari convertes d'allez bons fourages. On ne voyoit même que de l'herbe nouvelle dans quelques endroits. La vieille avoit été brûlée par les Eluihs ; & comme notre marche étoit affez lente, nous fimes fouvent repaire nos chevaux, qui avoient besoin de ce secours. Dans tout le chemin, nous ne trouvâmes qu'une mare, qui avoit été pleine d'eau, mais qui étoit tout-à-fait deffechée. On campa dans un lieu nommé Yentu-puritu, où l'on irouva une fontaine, mais si peu abondante, qu'à peine sournit-elle assez d'eau pout les hommes.

Le foit, un des Envoyés revint du camp des Eluths. Il rapporta qu'après

6. Yentu-purira, 100 lis. Ffff ii

Kerlon.

GERBILLON, Vavoir été gardés l'espace d'un jour, on les avoit fait patler à un Lama; qu'après quelques explications, ce Prêtte leur avoit dit qu'ils ne pouvoient être pré-V. Voyige. Ientes au Khan, & qu'ils étoient libres de s'en retourner avec leurs présens & Explications leurs Lettres ; qu'il ne pouvoit se persuader que l'Empereur fut venu aussi près par des E. d'eux qu'on le publioir; mais que s'il avoit commis certe imprudence, l'un d'eux devoit le hâter de l'aller avertir qu'il ne pouvoit passer le Kerlon avec son armée sans s'exposer au danger de ne pas trouver de chemin pour se rerirer. C'étoit faire entendre que les Eluths avoient pris la réfoiution d'en venir aux mains; ou que si l'Empereur s'arrêtoir en-deça du Keclon, ils autoient le tems de déliberer avec leur Khan sur le parti qu'ils avoienr à prendre, & qu'ils donneroient avis de leur réfolution à l'Empereur par l'autre Envoyé, qu'ils retenoient dans cette vue. Cependant une troupe de leurs cavaliers, qui escorterent l'Envoyé jusqu'à quinze lis du camp, ayant découvert l'armée Impériale d'une hauteur, abandonnerent aussi-tôt l'Envoyé & retournerent au galopvers leur propre armée.

Le 7, après avoir fait environ foixante lis, partie au Nord & parrie à l'Ouest, on campa fur le bord du Kerlon. On passa d'abord deux collines ; & du sommet de la plus haute, l'Empereur découvrit, avec des luneures d'approche, deux troupes d'Eluths, qui étoient sur des hauteurs opposées, & éloignées d'environ trente ou quarante lis. Les quarante derniers lis se firent dans une grande plaine, qui s'étend une demie-lieue au-delà du Kerlon. Le fourage n'étoit pas bon dans cette plaine, excepté depuis les bords de la riviere jufqu'au pied des montagnes qui sont au-delà. Le lieu où nous campâmes se

nomme Erdenitolohac-kerlong-pulong.

Deferipsion du La Riviere de Kerlon, qui prend sa source au Nord d'une montagne nommée Kentey, à foixante ou foixante-dix lieues à l'Ouest-Nord-Ouest de l'endroit où nous campames, n'est pas fort considerable. Son fond est de sable, Elle n'a qu'environ dix toifes de largeur dans fon cours ordinaire. Elle est guéable par-tout, car elle n'a qu'environ trois pieds d'eau dans les endroits les plus profonds, du moins vers le lieu où nous étions campés. Elle coule à l'Est-Nord-Ouest, & à l'Est, jusques dans son Lac, que les Tartates nomment Coulon , & les Moscovites , Dalay , à quatre-vingt-dix lieues de notre camp. Le foutage est en abondance & très-bon sur les bords , particuliérement fur ceux du Nord; ce qui les rend très-propres à nourrir & engraisser toutes for-

tes de bestiaux. Les Kalkas, Sujets de Chetchi-han, étoient entiérement maîtres de ce Pays avant leurs guerres avec les Eluths, qui les our contraints de se retirer bien loin du côté de l'Orient, pour mettre leurs bestiaux à couvert du pillage. Le Kerlon est fort poissonneux. L'Empereur & plusieurs de ses courtisans prirent au filer quanrité de poissons. Nous vimes de fort belles carpes, des brochets

de médiocre grandeur, & diverses autres especes.

Onire de la mar-Ce jour-là, comme le précédent, toute l'armée marcha en ordre de bataille. en dans l'armée Elle étoir divisée en plusieurs escadrons, chacun avec ses étendards, qui offroient des figures de dragons en or, & d'autres ornemens. Chaque escadron

<sup>7.</sup> Erdenit-orlohak ,

1696.

étoit commandé pat quelques Seigneuts du premier rang. Les gendarmes de GERRILLON. l'avant-garde formoient sur la premiere ligne un gros escadron qui en avoit plusieurs sur les aîles. L'artillerse & les cavaliers mousquetaires marchoient à V. Voyage, la seconde ligne; l'Infanterie à la troisième, avec deux ou trois mille chevaux Mongols à ses eôrés, & plusieurs gros escadrons de gendarmes, armés de mousquets & de fléches. Enfin, sur les aîles marchoit l'arriere-garde, toute compofee de gendarmerie. Le bagage fuivoir la troisième ligne, & chacune de ces trois lignes occupoit près d'une lieue d'étendue, excepté la première, qui étoit plus ferrée. Comme chaque escadron étoit suivi d'une multitude de valets, qui menoient les chevaux & qui portoient les cuitasses de leurs maîtres, cette armée paroiffoit fort nombreuse, quoiqu'elle ne fut pas de vingt mille hommes effectifs. L'Empereur marchoit à la seconde ligne, accompagné de ses gardes du corps & des Officiers de la Maison. Mais cette disposition n'étoit que pour la marche; dans le cas d'une bataille elle devoit changer.

Au lieu de cuirasses de fer, la plupart en portoient de soixante on quatrevingt doubles de coton de foie, enfermés entre plusieurs doubles de taffetas. Ces cuitalles sont excellentes contre le mousquet ; ce qui n'empêchoit pas que chacun ne portât fa cuiraffe de feuilles de fer (11) & son casque, sur son cheval, ou ne le fir porter sur un cheval de main, conduir par un valet. Ce spectacle étoit magnifique. Tout brilloit de soie de différentes couleurs, mêlée avec l'or des cuirasses & des étendards, qui étoient en très-grand nombre-Mais il n'y avoit ni trompettes ni tambours. Les Tarrares n'en ont pas l'ufage.

Le jour d'auparavant, l'Empereur avoit renvoyé au camp des Eluths l'Officier qui en étoir revenu depuis deux jours, & l'avoir fair accompagner d'un Lama, tation au Klass avec ordre de leur déclarer que Sa Majetté attendroit un jour entier sur les bords des Elatha, du Kerlon la réponse de leur Khan; après quoi, elle prendroit ses dernieres réfolutions. Ces Envoyés trouverent en chemin un foldat Eluth, qui n'avoit pû fuivre l'armée de sa Nation. Ils l'amenerent à l'Empereur, & l'on apprit de lui que les huir cens hommes qui avoient paru les jours précédens en-deça du Kerlon, s'étoient retirés vets le gros de l'armée, qui n'étoit pas fort éloignée, En effer, les gardes avancées, qui furent pofées fur des hauteurs, à dix lieues du camp, appercurent sur des montagnes opposées plusieurs autres pelotons d'ennemis, qu'on prit aussi pour des gardes avancées. Cependant l'Empereur renouvellant ses ordres à l'Officier & au Lama, fit dire aux Eluths qu'il leur conseilloit de ne pas se retirer, & de l'attendre au contraire pour terminer cette guerre, par une bataille ou par un accommodement. L'Eluth qu'on avoit pris fuz renvoyé, avec un présent d'une veste de brocard. Le tems sur serein tout le jour. à la réserve de quelques petirs nuages, & presque sans vent. Aussi fit-il fort chaud , fur-tout depuis midi ; car l'air étoit encore si froid le matin , que nous étions vêtus de doubles fourrures.

Le 8, nous fimes feulement vingt lis, en remontant le Kerlon au Sud-Quest. L'armée continua de marcher en bataille, & sur la rive, forma plusieurs camps parriculiers, qu'on ne se mit pas en peine de fortifier.

(11) On a déja donné la description de ces cuitaffes.

8. Kerlon. Ffff in

GEREILLON. 1696. V. Voyage. Lumieres on bn recois fur leur fiauamon.

Le même jour, un Eluth vint se rendre au camp de l'Empereur. Son mécontentement venoit de la perte de sa femme & de ses enfans, qui lui avoient été enlevés six ans auparavant, après une bataille que les Eluths avoient livrée aux troupes Impériales. Il se disoit fils d'un Seigneur de la Cout des Eluths. Quelques Officiers de sa Narion, qui s'étoient atrachés depuis quelques annces au fervice de l'Empereur, le reconnurent en effet. Il demanda auth d'y être recu , & Sa Majeste lui fit donnet un habit Mancheou. Il rapporta que peu de jours auparavant le Khan des Eluths éroit campé fur la riviere de Kerlon, à trente ou quarante lis de notre camp; mais qu'ayant appris que l'Empereur s'avançoit à la tête de ses armées, il s'étoit hâté de remontet la riviere, & qu'il ne pouvoit être encore qu'à deux ou trois cens lis de nous. Sur ce técit, qui parut d'autant plus vraisemblable que tous les pelotons ennemis avoient

disparu & qu'on trouvoit par-tout des vestiges de leurs campemens, on résolut de détacher toute la cavalerie des Mongols, qui montoit à trois mille hommes, accompagnée de trois cens gendarmes choifis de l'avant-garde, & commandée par les Regules & les Taikis Mongols de la fuite de l'Empereur, pout marcher fur les traces de l'ennemi. Elle partir le foir même, avec ordre de marcher toute la nuit.

Les Flushs com-

Le 9, on fit soixante-dix lis au Sud-Ouest, en remontant encore le Kerlon menceut à fair, dans les plaines qui bordent cette riviere & qui sont parfaitement unies. Une partie du fourage, qui y est toujours en abondance, avoit été consumée par les Eluths. Nous vimes leurs traces toutes récentes, & trente ou quarante lis de marche nous firent arriver au camp qu'ils avoient abandonné depuis peu de jours. Il occupoit environ trente ou quarante lis, le long des deux bords de la riviere. On vovoit bien qu'ils s'étoient étendus en plusieurs petits camps, pour la commodité du fourage. Nos gens trouverent même quelques misérables ustenciles, qu'ils avoient abandonnés en décampant à la hâte. Nous campames encore sur les bords de la riviere & dans la plaine. Les montagnes ne celsent pas de s'érendre des deux côtés de la riviere ; mais elles ne sont pas fort hautes ,

D.Serteur au'on p and pour un ef-

pun.

& la plaine a toujours ciriq ou fix lieues de largeur. En arrivant au camp, nos gardes avancées amenerent un Kalka, qui venoit de l'armée des Eluths pour se rendre à l'Empereur. Il déclara que n'étant point Eluth de Nation, mais un Kalka, qui avoit été élevé parmi les Eluths, & qu'ayant appris les avantages qu'on trouvoit au service de l'Empereur , il venoit prendre parti dans ses troupes. C'étoit un jeune homme d'environ vingt-cinq ans, qui paroissoit avoir beaucoup d'esprit & de vivacité. Il assura que le Khan des Elurhs se retiroit en diligence vers la source du Kerlon, dans la vue de se couvrir des bois & des montagnes; qu'il n'étoit qu'à deux cens lis de nous, & que ses troupeaux ne pouvant suivre l'armée on lui avoit d'abord proposé de les abandonner, mais qu'il s'étoit contenté de les laisser à la garde de quelques troupes, & qu'il avoit pris les devans avec trois mille hommes; que si nous marchions avec plus de diligence nous ne pouvions manquer de les joindre, & qu'il avoit même entendu quelques coups de canon vers le lieu où le Khan s'étoit retiré. On conclut de cette derniere circonstance que l'armée du Général Fian gu-pé en étoit déja venue aux mains avec les ennemis. L'Empereur fit don-

g. Kerlon , \*, \*, \*, 70 lis.

ner au Kalka, un habit à la Mancheou, quoiqu'il y eût quelque sujet de Garattion. craindre que ce ne fut un espion du Khan des Eluths.

On pourtuit les

Le 10, on fit encore foixante-dix lis au Sud-Ouest, toujours dans la même V. Voyage, plaine, qui ne cesse pas de border, en remontant, les deux rives du Kerlon. Elle va toujours en s'élargissant,& les collines sont moins hautes au Nord-Ouest & au Sud-Eit. On y trouve une grande abondance d'excellens pâturages, mais fans arbres & fans buillons. Nous vimes encore, dans cette route, les vestiges d'un camp, qui nous confirmerent que les Eluths se retiroient avec précipitation, car ils y avoient laissé quantité d'ustenciles, tels que des chaudrons & des débris de tentes. Deux déserreurs de leur armée confirmerent ce qu'on avoit appris des premiers. L'Empereur résolur de les poursuivre avec la derniere diligence, en laissant derriere lui quelques soldats des plus fatigués, avec les chevaux, les bestiaux & le gros bagage. Le sieu où nous campâmes près du Kerlon se nomme Kairé-hojo.

Le 11, nous fimes quatre-vingt-dix lis à l'Ouest-Sud-Ouest, roujours en suivant la riviere, mais à une demie lieue de distance, assez proche des collines qui sont au Nord-Est de la riviere. Le tetrain ne paroissoit pas aussi bon que les jours précédens. Les fables y rendoient le fourage plus rare. On voyon de toutes parts les vestiges des camps ennemis. L'Empereur ayant trouvé sur le chemin une vieille femme que les Elurhs avoient abandonnée & qui n'avoit rien mangé depuis trois jours, lui fit apporter des vivres, & donna ordre qu'on prit soin d'elle. Elle raconta que les chefs des troupes du Khan étoient en mauvaife intelligence avec ce Prince. Quelques-uns d'entr'eux ayant formé le dessein de passer dans l'armée Impériale. il avoit découvert leur projet & les avoit fait charger de fers. Elle affura aussi que le Khan avoit peu de troupes, & fuyoit avec précipitation. Mais il y avoit peu de fond à faire sur le témoignage d'une femme decrepite. Nous campâmes au de-là de la riviere de Kerlon, près de deux montagnes, dont l'une se nomme Tono, au Nord, & l'autre Suilhitu, à l'Onest.

Bucambé de

L'Empereur s'étant informé de ce qui restoit de vivres & de l'état des che-lequei il princ le vaux, apprir que le riz commençoit à manquer, & que presque tous les che-parti de stress vaux étoient fort las. Il juges que ce feroit fatiguer inutilement fon armée, net avec ieu seque de pourfuivre plus loin des ennemis fugitifs qui avoient en la précaution de gagner les devans. On tint un conseil , dans lequel il sut résolu de faire un détachement de la meilleure Cavalerie, pour continuer de donner la challe aux Elurhs avec l'arrillerie légere, & que l'Empereur, avec le reste de l'armée, retourneroit vers le lieu où il avoit ordonné qu'on amenat des vivres. On pouvoit s'y rendre en quatre jours, par un chemin de traverse. Suivant cette résolution , l'Empereur nomma un Général & des Lieutenans Généraux pour commander le détachement, qui joint aux troupes des Mongols, ne montoit qu'à cinq ou fix mille chevaux. La plupart des Princes & des principaux Officiers demanderent d'être nommés pour cette expédition; mais peu l'obtintent, au de-là de ceux qui avoient été commandés.

ceux qui avoient ete commandes. Ce détachement partit le 11 à la pointe du jour, & marcha du côté vers uleife à la poiste lequel le Khan des Eluths faifoit fa retraite, en remontant toujours la riviere suite de l'enue-

10. Kairé hoje, . . . . 11. Mont Tona, GERBILLON. 1696. V. Voyage. de Kerlon. De son côté, l'Empereur retoutna sur ses pas avec le reste de l'armée, & nous campâmes à quatre ou cinq lis de Kairé-hojo, d'où nous étions partis le jour précédent.

Le 15, on fit cent lis droit à l'Eft, partie dans des collines, où l'on moncité d'un defendais fouvent, spartie dans des valiées environnées de collines. Nous repaísimes d'abord le Kerlon. Le foutage étoit allez bon à quelques lis de fes hards; enfuite il devuir enre X manuvas dans les tenres fablonaeise. On ne rouva pas une goutre d'eau, depuis la riviere jusqu'au camp 1 ou du moins le peu qu'on en decouvrit étoit fais. Queiques traineurs demeurerent embourbeil a nutr dans une mare defléchée & rempie de nitre, où ils voulurern abreat leur ches auctions prés par le vue du falpétre qu'il s priters pour de l'eau, etc au compte par le veu du falpétre qu'il s priters pour de l'eau, et qu'il fui rêts heureux pour les belliaux de l'équipages, qui commençaeux à confrié beaucoup de la boif.

Norrelles Pian-gu pt. On via artivet, en chemin , un Courier de Fian-gu-p', par lequel ce Ghertal mandois il Temperare qu'il devia travié le 4 du mous fur les bords du Thulta ; qu'il y avoit t'épuarde le lendemain, pour attendre quelques troupes dont la marche avoit ét plus lenne, que 'entire t'étant trouvé avec quarore mille Cavaliers en fort bon érat, malgré la faitgue qu'ils avoient effuyée, & fachant pur le Courier de Sa Majefté que Katlada évoit fue le Kerlon , il s'étoit avancée vers cette riviere, en occupant avec son amée tous les passages par où let ennemis pouvoient se traiter est Thuls. Cette nouvelle causif autre de joye à l'Empereur, qu'il ent la bonté de nous en faire part lui-même. Nous campàmes dann un lieu nomme Tarhon-chaidar.

Le 14, on fic cen vingi lis au Sud-Eft, dans un chemin à peu près (embles à celui da jour présédent, excepté qu'il officie encore plus de collines & qu'elles étoient plus hautes. Vers la moitié du chemin, nous trouvienes que course les herbes voient été butles par les Eluths, pour couper norme marche; & ce fut cette raison, aurant que la diéteu d'eau, qui empécha l'Empereut de penndre ce chemin avec son armée pour s'e neufre au Keton, quoiqu'il sur plus court que l'autre. Cependant la nouvelle herbe avoit commencé à poussifer. Dans le lieu où nous camphæne on trouve p ludieurs s'ontaines, & du s'ourage d'autren. Cependant la nouvelle herbe avoit commencé à poussifer. Palas Le tems avoit éée couvert cou te lour, & le vent fort impétueux de l'Oueft & du Nord-Eft. Il avoit plu suffi depuis midi jusqu'au foir; ce qui fatigue arterfement l'équipage.

Premieres nouselles d'une ba-

Le même jour, on cut la premiere nouvelle que l'armée de Fan-gu-pl, jointe l'élite de celle de Janfjaké, avoit livré bataille aux ennemis. Mais comme ce bruit n'avoit pout fondement que le rémoignage de quelques Mongols, qui ne rappornoient aucune circonilance de l'action, nous y joutaimes peu de foi. Le 15, on fêjouras, pour donner quelque repos à l'équipage, de sur traineurs le tems d'artivet. Le tems fut ferein de tempéré tout le jour, avec un perit vent de Nord.

Ce fut ce jour-là que l'Empereur reçut des nouvelles certaines d'une vic-

| -                   |   | _ | _ | <br> | -   |              | _ | _ |   | _ | _ |      |  |
|---------------------|---|---|---|------|-----|--------------|---|---|---|---|---|------|--|
| 35. Tarhont-chaidan | , |   |   | 19   | 14. | Kontul-pulak | , |   | • |   |   | lii, |  |

### VOYAGES. LIV. IV.

toire complette de ses troupes. Kaldan fuyant avec précipitation devant l'at- GERBILLON. mée Impériale tomba dans celle de Fi-angu-pé, que Sa Majesté avoit envoyé par des chemins regardés jusqu'alors comme impratiquables, parce que c'étoit V. Voyage. la plus mauvaise partie du désert, & celle qui a le moins d'eau, de fourage Etaireissement & d'habitans. Auffi cette armée avoit-elle souffert des fatigues incroyables. Presque toute la Cavalerie étoit démontée, & réduite, jusqu'aux premiers Officiers, à mener les chevaux par la bride, pour n'en pas manquer lorsqu'il faudroit combattre. D'ailleurs elle manquoit de vivres , parce qu'a-

Circonfigures

plusieurs Cavaliers étoient morts de misere. Ce fut le Khan qui vint attaquer l'armée Impériale. A peine laissa-t'il au Général, le loisir de se mettre en bataille. Le combat dura long-tems. Mais enfin , après quelques décharges de l'artillerie & de la moufqueterie , l'Infanterie Chinoife couverte de ses boucliers, avec des armes courtes, perça courageusement jusqu'au centre des Eluths, qui avoient mis pied à terre pour mieux combattre. La Cavaletie des Mancheous avoit quitté aussi fes chevaux : & suivant l'Infanterie, elle pénétra dans l'armée ennemie, dont elle fit un grand carnage. On répandit d'autant plus de sang, que l'esperance de la retraite manquoit également aux deux partis. Kaldan, fuivi de quarante ou cinquante hom- L'armée Impémes., prit la fuite d'un côte, & le reste de ses gens chercha son salut par d'autres victoire.

routes, laiffant leur bagage, leurs femmes, leurs enfans & leurs troupeaux à

vec routes les précautions imaginables on n'avoit pû les faire avancer à tems. Le Généralissime m'a dit depuis qu'elle avoit passé onze jours fans autres alimens que quelques mauvais morceaux de chair de cheval & de chameau, & que

la discretion du vainqueur. Cette grande nouvelle fut apportée par quelques-uns des principaux Miniftres & des Officiers de Kaldan, qui venoient implorer la miséricorde de l'Empereur, au camp de Ma-lau-ya, Général du dérachement que Sa Majesté avoit envoyé à la poursuite de l'ennemi, & ce Seigneur avoit aussi-tôt dépêché un Courier au camp Impérial. Avec les circonstances qu'on vient de tapporter, de busille. on apprir que le lieu de la Bataille se nommoit Terelgi. L'Empereur, au comble de fa jove, fortit de fa tente, pour annoncer lui-même à fes Officiers une si glorieuse victoire, & sir lire publiquement la lettre du Général Ma-

lau-ya. Le 16, on fit quarante lis au Sud, dans un chemin tel que celui des jours précédens. Nous campames à trente lis de Tuirim, à l'Ouest, dans un lieu qui se nomme aussi Tuirim, où l'on trouve une source extrêmement fraîche. On creusa des puits alentout; mais à peine sournirent-ils de l'eau à la moitié de l'équipage. Le tems, qui avoit été tempéré le matin, devint fort chaud vers le midi.

Le meme jour on amena en poste à l'Empereur les rrois principaux Officiers qui le rendent à qui s'étoient sanvés de la bataille & qui étoient venus se rendre. L'un d'entr'eux l'Empereur, étoit un Ambassadeur du Dalai-Lama au Khan des Eluths. Les deux autres étoient des Officiers du premier rang , dont l'un étoit connu de l'Empereur, parce ou'il avoit été Ambassadeur du Khan à la Cour de Peking. Ils confirmerent la lettre de Ma-lau-ya. L'Empereur les félicita du parti qu'ils avoient pris, leur

602

Girmitton, fit donner des habits Mancheous, & les recommanda aux soins de Sosan-1696, Lau-ya. Ils n'évoient pas mal saits pour des Eluthe. Le 17,0 n'et tretne lis, partie au Sud & partie à l'Est. Le tems sur chaud

V. Voyage.

11 étail de la batante de Terelgi.

& screin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir. Ensuite un tourbillon de vent, qui venoit du côré du Nord, faillit de renverser toutes les tentes. Il fur suivi d'une pluye légere. Ce jour-là un des principaux Officiers de l'armée de Fiangu pé arriva au camp, avec une lettre de ce Général pour l'Empereur. Il lui rendoir compte de la bataille & de sa victoire. A l'atrivée de cer Officier, l'Empereur fortit de sa tente, devant laquelle s'étoient rendus tous les Grands & les Officiers de sa suite. Après l'avoir fait approcher de lui, & lui avoir permis d'embrasser ses genoux, il lui demanda si tous les Officiers Généraux étoient en bonne fanté. Enfuite recevant de ses mains la lettre de Fian-gu-pé, il prit la peine de la lire tout haut lui même. J'étois si près de Sa Majesté que j'entendis clairement cette lecture. La lettre portoit que Fian-gu-pé ayant . rencontré les ennemis, le 12 du mois, n'avoit pas balancé à livrer baraille; que le combat avoit duré trois heures, pendant lésquels les Eluths avoient sourenu le choc avec beaucoup de valeur; mais qu'ayant enfin plié de toutes parts, ils avoient pris la fuite dans un grand défordre; qu'ils avoient été pour suivis jusqu'à trente lis du champ de bataille; qu'il en étoit demeuré deux mille fur la place; qu'on leur avoit fait cent prisonniers dans leur fuite, & qu'on leur avoir enlevé leurs bagages, leurs armes, leurs troupeaux, avec une grande partie de leurs femmes & de leurs enfans; que le Khan, avec fon fils, une fille, & un Lama, fon principal Ministre, s'étoit fauvé sans autre escorte qu'une centaine de Cavaliers; que sa femme avoit été tuée, dans le tumulte, & que le reste de ses gens s'étoit dissipé.

L'Officier ajouta que les fuyards venoient tous les jours, par troupes, se rendre aux deux Généraux de l'Empereur; qu'on avoir fair plusques detachemens de Cavalerie pour faivre les autres, & sur-rout le Khan; que l'Infancerie Chinosie s'étoit gloreus ément distinguée dans le combar; qu'elle avoir ensoncé les ennemis & ouvert le chemin de la victoire au reste de l'armet.

Affione de graees que l'Empeten: rend au Grali

Lorsque l'Empereur eur achevé de lite, & qu'il eur fait diverfes questions. Il Officier, tous les Grands lui dient qu'un avanage de cette importance nnétioti bien qu'on en rendit graces au Ciel. Sa Majetté approuva cette proposition. On apporta fur le champ une table, avec un catolotet, où l'on mit des passilles odoritérantes. Cette table fur laquelle étoient deux chandeliers & un ciege fur chacun, fur placée au milleu de l'Eppere vuide qu'on laife toujours devant les tenes de l'Empereur. Sa Majetté fe tint feule debout devant la table, le vifage courté au Sud. Six de Princes fest fui céone inmédiatement detrirer lui. Tous les Regules, Mongols & Kalkas, Jes Grands de fa fuire & les autres Mandatines étant mès demons, elle pir torts fois une perite cast pleine d'eau-de-vic, qu'elle éleva au Ciel des deux mains, & qu'elle verfa à terre en fe profermant autant de fois.

Àprès cette cérémonie, l'Empereur rentra dans l'enceinte des tentes, & s'étant affis à l'entrée de la fienne, la porte de l'enceinte route ouverte, les Princes , les Regules, les Grands & les Mandarins , chacun dans fon rang , le faluerent

17. . . . . . . . jo hi.

en cérémonie par trois génufiexions & neuf battemens de tête, pour le féliciter GERBILLON. d'une victoire qui entrainoit la ruine du Khan des Eluths. En effet, elle étoit d'autant plus heureuse que l'armée Chinoise se trouvoit réduite à de fâcheuses V, Voyage. extrêmites par la difette des vivres, & que les troupeaux des Eluths lui furent Combien cette une grande ressource. On prit six mille bœufs, environ soixante-dix mille mou- ensure aux Chitons, cinq mille chameaux, autant de chevaux, & des armes de toute espece nois. au nombre de cinq mille.

Le 18, nous campâmes à Chan-hanor, dans la même route par laquelle nous Chan-hanor, étions venus. Le tems fut serein tout le jour. Mais s'érant échauffe vers midi , un vent de Nord-Ouest, qui survint, rendit la chaleur insupportable.

Le 19, on campa près de Sibartai. Le tems s'étant couvert le matin, il fit un si grand vent de Nord & si froid, qu'il fallut se vêtir de doubles sourrures.

Le vent cessa vers les neuf heures du matin; mais les nuages s'étant dissipés la chaleur devint étouffante. Vers le midi, il s'éleva un grand vent d'Ouest, qui ramena des nuages. Il éroit si brulant, qu'il ne diminua pas la chaleur (12). Le 21, nous campames environ quinze lis au Sud-Ouest de Karamanguni-

Karemangum

habir-han, où nous avions campé en venant; le 22 à Sudetu, & le 23, à Hoto. Après avoir fait vingt lis, nous rentrâmes dans les terres des Mongols qui font foumis à l'Empereur dès l'origine de la Monarchie des Mancheous, & nous passames ce qu'on nomme Karu, ou les limites de l'Empire. Nous rejoignimes les gens que nous y avions laissés, & nous y trouvâmes les chevaux & les autres bestiaux qui n'avoient pu nous suivre, fort gras & fort frais, quoiqu'ils suffent extrêmement maigres & fatigués lorsqu'on les y avoit laisses.

Le 24, nous campames à Targhir, Le fourage s'offroit abondamment fur route la route. L'Empereur fit distribuer ce jour-là vingt-cinq mille livres aux Princes Mongols & Kalkas qui l'avoienr fuivi. Sa Majesté marchoit toujours en chassant des chevres jaunes. Les foldats Mongols faisoient des enceintes. Ce Monarque étant arrivé dans fon camp, plusieurs Princes & Princesses Mongols & Kalkas vintent complimenter Sa Majesté & la remercier de la vengeance qu'elle avoit tirée du Khan des Eluths. Elle les reçut gracieusement & les fit traiter , les Princeffes dans l'enceinte de fes tentes avec quelques-uns des principaux Princes, les autres à l'entour de l'enceinte. On leur distribua de l'argent & des pieces de soie. Une Princesse, mere du Regule à qui appartenoit le Pays où nous étions, demanda une des petites Idoles de Fo, qui s'étoient trouvées dans le butin enlevé aux Eluths & qu'on avoit envoyées à l'Empereur par la poste. Il y en avoit une vingtaine d'or, dont Sa Majesté lui fit présent.

present. Le 25, nous campâmes à Holho, & le 16 à Sureru. Ce jour-là, Tuchtu-tation qu'en fag han, accompagné de son frere le Lama Chempsin-tamhanhoutouktow, vint saluer à l'Empereur, l'Empereur. Ces deux Princes faisoient leur demeure à plus de 50 lieues de-12, Leur départ suivir bien-tôt la nouvelle de la victoire remportée sur les Eluths. L'Empereur avoit dépêché des couriers pour leur en donner avis , comme aux plus interesses, puisque c'étoit pour les proteger qu'il avoit entrepris la guerre,

(12) L'Auteur s'est attaché à marquer les variations du tems , pour verifier ses principes.

lis, 18. Chan-hanor, . 19. Sibartai,

Ils offrirent plusieurs chevaux à Sa Majesté, qui leur donna plusieurs pieces GERBILLON. de foie & de brocard , & qui les traita splendidement dans ses propres 1695.

V. Vryage. Same de retor P de l'Empireut.

Le 27, nous campames à Cha-hana (13). Le 28, à Kalton : & nous fimes un: grande parrie du chemin dans des hauteurs & des vallées de sables mou-Anglinu. vans. Le 19, à Anghireu (14), après avoir marché presque continuellement entre des collines de sable. Le 30, nous achevâmes de patier les sables mouvans, que nous trouvâmes bien moins difficiles qu'au premier passage. Les chemins avoient été foigneulement réparés. On y avoit fait plusieurs lits de branches de saules & d'autres arbres, entremêlés de sable, qui empêchoient que les chevaux , les chameaux & même les charettes , ne s'enfonçailent trop. Nous campames à Queyru pulak, & le lendemain, premier de Juillet, à Connor. Le 1, à Nohai-hojo. Après avoir laissé le grand-chemin à l'Orient, nous coupâmes par les montagnes qui font à l'Occident de la plaine. L'Empereur con-

Mohal-hoju,

rinua la chasse des chevres jaunes, comme les jours précédens.

Tu-chi-i-ching.

Le 3, ayant repalle la grande muraille, nous campames à Tu-chi-i-ching. Forteresse interieure, à dix lis de la grande muraille, dans une gorge de montagnes qu'elle occupe & ferme entiérement. Ce jour-là & les deux précédens, on vit artiver de Peking un grand nombte de valets qui venoient au-devant de leurs maîtres, pour leur amener des chevaux ou des mules, & des rafraichif-

Moang tal-tfe, semens en abondance. Les vivandiers apporterent austi des vivres. Vets le soir, on annonça le Hoang-tai-tse, ou le Prince heritier, suivi d'une soule d'autres Princes & de Grands de l'Empire, qui venoient rendre leurs devoirs à Sa Majesté, en habits de cérémonie. Ils n'avoient employé que deux jours à venir de Peking.

A l'entrée de la grande muraille nous trouvâmes une grande galerie, composée de nattes & templie de grands vases pleins de liqueurs à la glace, qu'on offroit gratuitement à tous les gens de la suite de l'Empereur, sans en excepter les moindres valets. Nous apprimes que de vingt en vingt lis on avoit préparé les mêmes secours jusqu'à Peking, par l'ordre de Sa Majesté, qui vouloit prévenir par ces rafraîchissemens l'incommodité de la chaleur. En effet, elle est

Tiso-n. Mingho.

bien plus grande en deça de la grande muraille qu'au-delà. Le 4, nous logeâmes à Tiao-u, petite Ville sermée de bonnes murailles. Roaday byen. Le 5, à Hoailay hyen. Le 6, étant partis à minuit, nous allâmes loger à Hingho, qui n'est qu'à vingt lis de Peking. L'Impératrice douairiete, quatre des principales Reines, & les petits Princes, s'étoient rendus dans cette Ville, accompagnés de tous les Mandarins des Tribunaux & des Officiers de guerre.

Arrivée de l'Empercur & Pe lung.

- Le 7, l'Empereur arrivant à Peking trouva hors de la porte tous les Mandarins & les Officiers de la Maison, revêtus de leurs habits de cérémonie. & le Tribunal de ceux qui portent les marques de la dignité Impériale, avec les trompetres, les tambours, les musettes, les flutes, &c. Ils étoient rangés en sort bel ordre, chacun portant quelques unes de ces marques de la dignité Impériale. Tous marcherent devant Sa Majesté jusqu'au Palais.
- (13) C'est psûtôt Chakan-nor, la même avoit campé le 7 de Mal. On doit se souve.

  Place que Chakan-pulak.

  nir, en lisant tous ces noms, que l'in se pro-(14) Nommée ci deffus Targhit, où l'on nonce on, comme en Portugal & en Italia.

Quoique les rues fussent nettoyées avec beaucoup de soin , & bordées de soldats, le Peuple y paroissoit en foule, parce que l'Empcreur avoit expressement detendu qu'on fit resirer ceux qui vouloient le voir dans cette espece de triomphe. Il alla droit au Palais de ses ancêtres, près duquel étoient assemblés tous les Tribunaux & sous les Mandarins de Peking, revêsus de leurs habits de cérémonie & chacun dans son ordre. Là, il reçut les complimens des Princes, des Grands & des Mandarins, qui se firent, suivant l'usage, par trois génuflexions & neuf bastemens de sète conste terre. Enfuise Sa Majesté alla voir

V. Voyage. Complement qu'il reçuit.

l'Impératrice douairiere, avant que de rentrer dans son appartement. L'Auseur ajouse que depuis son resour, ayant eu l'occasion d'entretenir sou- Remarques for vent le Généralissime de l'armée victorieuse, il lui avoit entendu raconter, la victorie de qu'il avois marché plus de trois mois confecutifs, sans s'arrêter un seul jour; fe. qu'il avois été obligé de prendre un très-grand détour du côté de l'Occident. pour trouver de l'eau, qui est fort rare dans toute cette région; que manquant de fourage, tous les bestiaux de l'armée avoient tant souffert, qu'il n'étoit resté à la fin qu'un petis nombre de chevaux; qu'il s'ésoit vû forcé d'abandonner la plus grande partie des vivres , faute de bêtes de charge pour les porter, & presque sout le bagage, les habiss, les tentes, &c : qu'en arrivant à la Riviere de Thula, il s'étoit trouvé dans la derniere extrêmisé, & réduit à passes onze jours fans pain & fans riz, tout ayant été confumé, jusqu'à sa provision même, qu'il avoit fait distribuer aux soldais; qu'il ne restoit ni bœus ni moutons, quoique les vivres eussent été fi bien ménagés que le riz & les viandes se cuisoient publiquement dans chaque quartier, à la vue de tout le monde. & qu'ensuite ils étoient distribués également, sans distinction d'Officiers & de Soldats; enfin, que si le Khan des Elushs n'étoit venu les chercher luimême , leur perte étoir infaillible dans la foiblesse à laquelle ils étoient ré-

Si Kaldan eût été mieux informé de l'ésat des troupes Chinoifes . & qu'il se fui ou retiré tout-à-fait ou fortifié dans quelque défilé, l'armée Impériale périffoit fans reffource. On présendoit même qu'un neveu du Khan lui avoit donné ce conseil, & que l'esperance de battre des ennemis épuisés de fatigues lui avoit fait rejetter un parii trop lent pout sa haine & son impatience. Mais comme les Chinois n'avoient pas d'autre ressource que celle de vaincre, ils combattirens en désesperés, & remporterent une victoire qui entraîna la ruine entiere des Eluths & de leur Roi.

duits par la faim, & dans l'impossibilisé de joindse l'armée de l'Empereur, quoiqu'ils n'en futlent éloignés que de quarante ou cinquante lieues.



GERBILLON. 1696. VI. Voyage.

# Sixième Voyage de Gerbillon dans la Tartarie.

'EMPEREUR parrit le 14 d'Octobre 1696, & le 19 de la Lune, fui-Départ de l'Emvant le Calendrier Chinois. On fit ce jour-là foixante-dix lis, presque percur-

toujours au Nord, jusqu'à Chang ping-cheu, grande Ville peu peuplée & à demi-ruinée (15). Le Prince hérruer de l'Empire & les aurres enfans de l'Em-Parqui Me fait pereur accompagnerent Sa Majesté jusqu'à deux lieues de Peking. Mais, de accompagner. tous ces Princes, le fils aîné de l'Empereur fur le seul qui conrinua de le suivre . avec le frere aîné de Sa Majesté. L'Auteur ayant reçu ordre de partir à la suite

de ce Monarque, apporta la même exactitude à son Journal qu'aux précédens. Le 15, on ne fit que vingt lis au Nord, & l'on campa près de Nan-keu. Route-L'Empereur ne voulur pas aller plus loin, pour attendre encore le troisième &

Nan-keu. le huttième des Princes ses fils , auxquels il accorda la permission de faire avec lui le voyage. Le 16, on fit cinquante lis, roujours dans les montagnes du détroit de Nan-keu. On campa près d'un Bourg nommé Chatao, que est à l'extrêmité de ce détroit. C'étoit autresois une Forteresse, qui fermoit l'entrée du Montagne de détroit vers le Nord. Après avoir passe une montagne nommée Palim, qui est presqu'à l'extrêmité septentitonale du détroit, nous commençames, dit l'Au-Palen. teur, à fentir un air bien plus froid. Le foir, il s'éleva un vent du Nord, qui

amena le froid & chassa rous les nuages. Le 17, nous fimes cinquante lis, & le camp fut assis à Hoay-lay-hyen. Le 18, Heav lay-Lyen. on fit encore etnquante lis, & l'on campa dans un lieu nommé Chang-wha-Kiming. yuen, un peu au-delà d'un petit Bourg qui tire son nom de Kiming de celui d'une montagne au pied de laquelle il est situé. Cette montagne est très-haute & très-escarpée vers le sommet, mais fort bien eultivée vers le milieu. On ne fair pas moins de quatorze lis pour gagner un Temple qui est bâti sur la cime.

L'Empereur y monta, suivi d'un petit nombre de ses gens. Nous campâmes fur le bord d'une petite Riviere, nommée Yang-ho, après l'avoir côtoyée pendant près de trente lis ; & nous passames , vers la mortié du chemin , par la petite Ville de Pao ngan, qui me parut fort peuplée.

Le 20, après avoir sait conquante lis, nous campames à Suen-wha-fu. On Seen-wha-fu. avoir d'abord passé un détroit de monragnes, entre lesquelles coule la Riviere de Yang-ho, qui emporrant beaucoup de terre par la rapidité de son cours. roule des eaux fort troubles. Du détroir, nous entrâmes dans une grande plaine, au milieu de laquelle est située la Ville de Suen-wha-fu. Cette Place étoit confiderable & fort peuplée, du tems de Ming-chao. On entretenoit continuellement dans ses murs & aux environs une armée de cent mille hommes.

### (15) Elle est aujourd'hui plus peuplée-

| ROUTE.              | Oa | obre |  | Lis. |                     | _ | _ | _ | _ | lir. |
|---------------------|----|------|--|------|---------------------|---|---|---|---|------|
| 14. Chang-pin-cheu, |    |      |  |      | 18. Cha-ching, .    |   |   |   |   | 50   |
|                     |    |      |  | 10   | 19. Chang wha yuen, |   |   |   |   | 50   |
| 16. Chatao,         |    |      |  | 50   | 20. Suca-wha-fu, .  |   |   |   |   | 50   |
| 17. Hoav-lay-hyen   |    |      |  | 10   |                     |   |   |   |   |      |

### DES VOYAGES. LIV. IV.

pour veiller fur les Tartares de ce côté de la Chine , où l'entrée est plus facile Girmiton. que par les autres portes de l'Empire. Mais il ne s'y trouvoit alors qu'environ mille foldats, tous nes Chinois. Its étoient rangés en bataille & fous les armes, VI. Voyage. des deux côtés du grand-chemin, à une demie-lieue de la Ville. Un grand nombre de Bacheliers & de Licentiés, fuivis du Peuple, attendirent aufli le paifage de l'Empereur à genoux , & frapperent la terre du front. Sa Majesté prit ion logement dans la maifon d'un de les métayers, quoique fort médiocre en comparaison des Tribunaux où elle refusa de loger. Elle remit aussi à toute la banlieue de Suen-wha le tribut de cette année, & elle donna aux principaux Mandarins de la Ville, des Lettres écrites de sa main; ce qui passe pour un houneur distingué.

Le 21, on alla camper à Hyapu, grande Ville & bien fortifiée, à cinq lis de la grande muraille. Le Commerce y est considerable en chevaux , en bestiaux & en pelleteries Tartares. Douze ou quinze cens hommes d'Infanterie Chinoife, qui gardent cette potte de la grande muraille, bordoient le chemin fous les armes. On vit arriver une troupe d'Eluths foumis, qui obtintent Eluths qui fi préla permission de paroître à genoux devant Sa Majesté. Elle adressa quelques fentent. mots à leurs Chefs, & leur fit donner des habits de foie, doublés de peau. On

passa tout le jour dans ce lieu, pour rassembler des provisions.

Le 23, on marcha dans les montagnes, & l'on passa la muraille dans un détroit nommé Chang-kya-keu, dont on a vû la description dans le premier Journal, L'Empereur prenoit l'amusement de la chasse en marchant, & sit làcher ses faucons sur quelques Faisans. On campa près de Chanhun tolo hay, fur le bord d'un ruisseau, & le 24 on traversa le Hinkan-sabahan, montagne lo hay. fort haute & couverte de nége. Le froid fembloit augmenter à mesure qu'on montoir, & les ruifleaux y étoient glaces. Tout le Pays au-delà paroifloit de niveau avec le sommet de la montagne. On campa dans une vaste plaine, nommée Kara-palapu, où le fourage est excellent, & dans une si grande abondance, parce qu'il est arrose d'un beau ruisseau, qu'on y nourtit plus de quarante mille bœufs ou vaches de l'Empereur.

Le 25, on passa le ruitleau de cette plaine; & trente lis plus loin, au Nord-Quest, on traversa une montagne fort pierreuse, d'où l'on descendit dans une autre plaine qui s'étendoit à perte de vue. L'Empereur y avoir un grand nom- Harris bestiant bre de haras. Quinze lis plus loin, on passa devant cinquante-huit haras, del'Emptrout rangés sur une même ligne, dont chacun contenoit trois cens jumens avec leurs poulains & leurs étallons. Il y en avoit huit autres, de poulains au-deffous de trois ans , qui servoient à fournir les écuries Impériales , les Tribunaux militaires & les postes. L'Empereur avoit dans la même plaine quatre-vingt mille moutons, qu'on entretient toujours dans le même nombre. Après avoir visité les haras, il prit la peine de se rendre au camp des Mongols qui en prennent soin. Leurs femmes se présenterent des deux côtés du chemin, tenant des planches chargées de beurre & de fromage, qu'elles lui offroient comme à l'envi. Il quitta fon cheval, pour s'arreter quelque-tems dans cette habitation. On

55 14 Kara palapu, . aj. Chon-hun-tolo-hay, . . . 55 15. Chant-kulam,

GERBILLON, campa le foir dans un lieu nommé Chont-kulam, près d'une petite riviere.

Le 26, avant qu'on eût levé le camp, Sa Majesté sit présent aux Regules & VI. Voyage, aux Princes Mongols qui l'accompagnoient dans son voyage, d'un grand Préfent que Sa nombre de chevaux de les haras. Il en donna cent vingt à quelques-uns, cin-Seigneurs de fa quante, & trente à d'autres. Chacun des principaux Seigneurs du cortege eut une felle. En fortant du camp, nous trouvâmes les troupeaux de l'Empereut rangés fur une ligne, jufqu'au-delà du lieu où nous campâmes, qui s'appelle

Orvi-pulak, & qui est dans une autre plaine, séparée de la précédente par une colline. Le 27, nous fimes foixante lis à l'Ouest, toujours dans une grande plaine fort unie. L'Empereur marchoit en chassant au lievre; & comme cette plaine en

est remplie, il ent le plaisit d'en tuer cinquante-huit à coups de fleches. Les trois Princes fes fils en tuerent aussi plusieurs. On en prit un grand nombre avec les levriers . & avec l'oifeau , qui est si bien instruit, qu'on lui voir rarement manquer Bluho erghi. sa proie. Nous campames à Huhu erghi, dans un fond, près d'un gros ruisseau. L'Empereur tire Le 18, on sejourna, pour donner à l'équipage le tems de se reposer. L'Emau blanc.

pereur s'amufa l'après-midi à tirer au blanc, avec les Princes ses fils, à la vue

de toute la Cour , & l'adresse des trois Princes se fit admirer.

Le 29, on fit cinquante lis au Sud-Ouest, dans un terrain fort inégal, mais rempli de bons pâturages. On y voyoit des ruisseaux d'une très-belle eau, qui y attirent les Mongols, dont nous rencontrâmes plufieurs camps. L'Empereur, qui continuoit de chasser dans sa marche, eut la bonté de se détoutner à chaque camp qu'il rencontroit, pour passer près des tentes. Les Habitans se présentoient en bon ordre, avec leurs femmes & leurs enfans, les uns offrant du lair, les aurres, du beurre & de la crême. Les plus aifes avoient préparé quelques moutons à leur maniere, & quelques-uns même des chevaux, pour les présenter à Sa Majesté, qui leur sit donner des récompenses. On campa dans une vallée affez large, où ferpente un gros ruisfeau. La plaine étoit occupée par divers camps de Mongols, qui vinrent faluer l'Empereur & lui faire leurs petits préfens. Elle se nomme Chnoha ou Chnoho.

Le 30, nous times quarante-cinq lis à l'Ouest-Sud-Ouest. L'Equipage marcha toujours dans un terrain fort égal; mais l'Empereur fit une bonne partie du chemin en chaffant dans des montagnes fort rudes , & pleines de pierres qui fortent de terre. Il y trouva quelques renards & quelques faifans, mais plus de lievres. Nous campames dans une perite plaine, proche d'une grande mare d'eau. Ce lieu se nomme Whay-nor, c'est-à-dire les deux Etangs, parce qu'il s'y en trouve deux fort près l'un de l'autre. On vit encore venir au-devant de l'Empereur plusieurs Mongols des deux sexes, sur-tout lorsqu'on fur pro-

che du camp, qui étoit voisin de plusients Hordes.

Le 31, nous fimes cinquante lis à l'Ouest, prenant quelquesois un peu du Nord. Pendant les quinze ou vingt premiers lis, l'Empereur, avec sa fuite, entra, toujours en chassant, dans les montagnes, qui étoient semblables à celles du jour précédent. L'Auteur n'y vit que deux renards, quelques lievres

| 6. Orvi-pulak | ,  | ٠ |  | ٠. | 35 | 30. Whay-nor,                  |  |  |    | 4  |
|---------------|----|---|--|----|----|--------------------------------|--|--|----|----|
| 7. Huhu-erghi | i, |   |  |    | 60 | 30. Whay-nor,<br>31. Paronkol, |  |  |    |    |
| e. Chnoha,    |    | ٠ |  |    | 50 |                                |  |  |    |    |
|               |    |   |  |    |    |                                |  |  | 8- | ne |

& peu de faifans. Mais après avoir passé ces montagnes, on entra dans une Gerretton. plaine fort unie, riche en fourage & pleine de lievres. L'Empereur en 111a un grand nombre. Il parut fort fatisfait d'avoir tué cinq ou fix cailles de fuite, à VI. Voyage. co.p de fleches, & l'on applaudit beaucoup à son adresse. Ces cailles se trou- Adresse à la cha voient dans les endroirs où la terre avoit été labourée cetre année, car plu- fe. fieurs parties de cette plaine font capables de culture, & l'on y découvre au milieu, un Temple, dont on a parlé dans le Journal du premier Voyage. L'Empereur y mit pied à terre & s'y arrêra quelques momens. Sa Majetté vilita aussi des haras de chevaux & des troupeaux de moutons, qu'on avoit assemblés exprès sur sa route. Il sur salué ce jour-là par un très-grand nombre de Mongols, qui lui firent leurs présens ordinaires. Quelques uns lui présentant des l'Empereur. placeis, il eut toujours la complaisance de s'arrêier pour les entendre, ou de leur faire demander ce qu'ils avoienr à lui dire. On campa dans la même plaine, près d'une petite riviere qui est à l'Ouest, & qui sire de cetre situation le nom de Paroncol, c'est-à-dire, Riviere de l'Ouest.

Le premier jour de Novembre, sepriéme de la dixiéme lune, nous fimes les deux tiers du chemin, dans la même plaine où nous avions campé, & le reste dans un terrain inégal. L'Empereur marcha roujours en chassant, & tua encore une grande quantité de lievres. Il fit donner de l'argent à quelques Mongols, qui vinrent le faluer en chemin. On campa dans une vallée qui se nomme Hulustu, environnée de pesites monsagnes & remplie de bon fourage. Elle est arrosée d'un gros ruisseau & de plusieurs sources.

Le 2, nous fimes trente lis à l'Ouest, prenant un peu du Nord, dans un terrain inégal & plein de petites montagnes entrecoupées de vallées. Quoique l'Empereur marchat toujours en chassant, on ne pris que trois ou quatre Renards & peu de lievres. Nous campâmes dans une vallée qui se nomme Muhaitu, Payr de Muhaitu c'est-à-dire, pays des charettes, parce que les Mongols du canton employent de perites voirures à roues. L'eau & le fourage y font excellens.

Le 3, nous fimes trente-cing lis à l'Ouest, dans un chemin fort difficile. On n'y découvre que des montagnes, peu hautes à la vérité, mais tudes à mouter, & plus encore à descendre, parce que la plupart sont remplies de roches, qui fortent à demi de terre. On y voit quelques arbriffeaux dans les gorges. L'Empereur, qui ne cessoit pas de s'éxercer à la chasse, rua un chevreuil, un tenard, & quelques lievres. Un de ses fils rua aussi un chevreuil. Nous campames dans une vallée, nommée Kara-uffu, qui est arrosée d'un ruisseau.

Le 4, on fir vingt lis à l'Ouest, prenant souvent du Sud, roujours dans une vallée qui tourne autour des montagnes. L'Empereur visita avec peu de suite un remple célébre, à cinquante lis du camp, & rejoignit enfuire le gros de

son cortege. On campa le soir à Chahan pulak.

Le 5, nous fimes cinquante lis à l'Ouest, prenant tantôt un peu du Nord Chahan-pulak. & tantôt un peu du Sud, fuivant la disposition de la vallée où nous marchâmes. Elle est arrosée d'une perite riviere, que nous passames & repassames plus de dix fois pendant les vingt premiers lis. L'Empereur trouva, dans cette

|    |            | Nove | mbri | t. |  | lis. |    |              |   |   |     |   | lis. |  |
|----|------------|------|------|----|--|------|----|--------------|---|---|-----|---|------|--|
|    | Huluftu ,  |      |      |    |  |      |    | Chahan-pulak |   |   |     |   | 10   |  |
|    | Muhaitu,   |      |      |    |  | 30   | 5. | Hara-hojo,   | ٠ |   |     |   | 59   |  |
| 3, | Kara-uffu, |      |      |    |  | 35   | -  |              |   |   |     |   |      |  |
|    | Tome V     | 77   |      |    |  |      |    |              |   | H | h h | Ь |      |  |

### HISTOIRE GENERALE

GIRBILLON. 1696. VI. Voyage.

fyathe.

610

vallée, un grand nombre de faifans & de perdrix. Les montagnes qui la bordent ne fout pas des plus hautes. Elles sont convertes de bois, du côté qui regarde le Nord; mais le côté du Sud est tour-à-fait découvert. La vallée est remplie Gout des Fald'abfynthe, & c'est ce qui paroit y attirer les faisans, qui aiment beaucoup la fant pour l'abgraine de cette plante. Le lieu où l'on campa dans la même vallée, se nomme

Harahojo. Le 6, nous fimes environ soixante lis au Nord-Nord-Ouest; les vingt premiers fans quitter la vallée, & fans cesser de voir quantité de faifans & de perdrix. Enfuste nous entrâmes dans une grande plaine, qui s'étend à petre de vue du côté de l'Ouest. Au Nord, elle a des montagnes assez hautes, & des collines au Sud. Nous passames & repassames plusieurs fois une perite riviere, dont le cours est à l'Ouest, & qui grossissant par dégrés n'est pas guéable en plu-

Mongols on aldeiens à la chaffe de l'Empereur.

fieurs endroits, près du lieu ou nous campames. L'Empereur ne se lassoit pas de la chasse. Cinq cens Mongols du Pays, qui s'étoient raisembles par son ordre, faifoient lever tout ce qu'il y avoit de gibier dans la plaine. On tua beaucoup de lievres & l'on prit quantité de faisans. Nous campames , dans cette plaine , près d'une de ces pyramides qu'on éleve dans les plus célebres temples de la Chine. Elle se nomme Chahan-Subarhan , c'est-à-dire , pyramide blanche.

Le 7, nous fimes quarante lis à l'Ouest, toujours dans une grande plaine, où serpente une petite riviere que nous traversames trois fois. Cest la même que nous avions patice le jour précédent. On voyoir, en plusieurs endroits de la plaine, de l'eau restée de ses inondations. Nous passames devant plusieurs hameaux, composée de quelques maisons de terre, qu'habitent les Mongols qui cultivent les champs voifins. Tous ces pauvres habitans étoient rangés sur le chemin de l'Empereur pour le saluer. Ils offroient à leur maître des moutons, du beurre, de la crême, & diverses sorres de bois odoriférans.

Quei-hourh m eu tlubu-botun. Réception de ertte Ville.

En approchant de Quei-hourhim, on Huhu-hotun, à la distance d'enviton vingt lis, nous trouvames toute la garnison de cette place, rangée à genoux rempereur dans fur la route. Ensuite, plus près de la Ville, nous vîmes tous les Officiers du Tribunal nommé Luvan-y-vey, avec divers instrumens de musique & les marques de la dignité Impériale, rangés aussi sur plusieurs lignes. Ils marcherent dans cet ordre jusqu'à la Ville, où le peuple étoir à genoux sur le grand chemin. Les femmes étoient aussi rangées sur une ligne, à genoux. En approchant du principal remple, où l'Empereur devoit loger, nous découvrimes environ deux cens Lamas, rangés en have, les uns avec leurs instrumens de musique, qui font fort groffiers, les aurcs avec des Etendards de diverfes figures, tous reverus de leurs habits de cérémonie. Ces habits confistent en un manteau jaune. ou rouge, qui leur couvre rout le corps depuis le col jusqu'aux pieds, & une demi - mitre de drap jaune, avec une frange de laine sur toute la couture. Ils occupoient un fort grand espace , jusques dans le remple où résidoit le Hutukru , c'est-à-dire, le principal Lama.

Temples on Par go les de Hula.lucan,

L'Empereur étant entré dans le temple, mangea dans l'appartement qu'on lui avoit préparé. Ensuire il alla vinter les autres temples de la Ville. On en diftingue trois confidérables, qui ont chacun leur Hutuktu, & un grand nom-

60 7. Huhu hotun . .

bre de Lamas. Ces Prêttes n'y vivent pas en communauré. L'Auteur les compare à nos Chanoines, qui ont chacun leur bien à part. Ils s'aisemblent seulement dans leurs temples, ou leurs pagodes, pour y faire leurs prieres.

VI. Voyage.

Le 8, fut donné au repos. L'Empereur, après avoir diné, alla visiter la Forteresse, qui est à demi ruinée, & quelques autres pagodes. Le foir, il alla camper hors de la Ville. En arrivant à sa tente, il donna audience à un Amballadeur du Dalay-Lama, qui étoit arrivé le même jour. Il lui parla fie- Dalay-Lama, rement fur la lenteur de fon Maître à lui envoyer la fille de Kaldan, qu'il lui avoit fait demander. Il le menaça de la guerre, si ce délai duroit plus longtems. L'Ambailadeur fir présent à Sa Majeité de plusieurs pieces d'une espece de ferge. & de diverfes fortes de pastilles odoriférantes.

Audience d'un

Le 9, nous féjournâmes au même lieu. Sa Majesté donna un festin solemnel aux foldats Mongols qui s'étoient trouvés au dernier combat , & à ceux de la Tartarie Orientale du côté de Ninhota-Aygou, qui ayant campé tout l'Eré fur la frontiete pour observet les mouvemens des Eluths, étoient venus saluer l'Empereur avec leur Général. L'Ambassadent du Dalay-Lama, accompagné de plusieurs Lamas qu'il avoit amenés, & les principaux Lamas de Huhu-hotun furent de cette fète. On plaça les Hutuktus entre les Regules & les Princes Mongols. Les Ambassadeurs furent placés entre les Grands de l'Empire. Le festin fut accompagné de musique, & d'autres amusemens, tels que la lutte. Plusieurs Mongols exercerent leurs forces & leur adresse contre des Mancheous & des

Chinois. On continua de féjourner jusqu'au 17. Enfin le camp fut levé le 18, & nous fimes ce jour-là cinquante lis à l'Ouest-Sud-Ouest, roujours dans une grande Plaine fort unie & cultivée en divers endroirs. Nous vîmes fur le chemin a plusieuts villages à droire & à gauche, & nous passames deux petites rivieres. La premiere n'étoit qu'un bon ruisseau; mais la seconde étant plus pro- Riviere de Tourfonde, quoiqu'avec peu de largeur, on fur obligé d'y dresser un pont, parce tien. qu'elle ne pouvoit être passée à gué. Elle coule au Nord-Ouest, & va se jetter dans le Whang ho. Les habitans la nomment Tourghen. On campa dans la même Ontin cajan. plaine, près d'un gros village qui se nomme Ontsin-Cajan. L'Empereur, pendant son sejour à Huhu-hotun, avoit fait acheter tout ce qu'on avoit pû trouvet d'Eluths, hommes, femmes, & enfans, qui avoient été pris dans la derniere bataille. Il s'étoir fait une occupation de réunir les familles divifées, le mari avec fa femme, les peres & meres avec leurs enfans. Il ent même foin de faire distribuer aux prisonniers des habits & des sourcres ; & laissant un Officier de sa Maifon pour ce détail, il donna ordte que ceux qu'on pourroir découvrir dans la fuite fulfent traités de même.

Le 18, nous sejournâmes, pour attendre un détachement de deux mille cinq Récomperfice aux cens Cavaliers, qui revenoient de garder les frontieres de la Tarrarie appar- foldats qui atenant à l'Empire & qui avoient eu part à la victoire remportée sur les Eluths. voient gagné la L'Empereur, qui ne les avoit pas vus depuis cette action, alla au-devant d'eux lorfqu'ils furent près du camp. Quelques jours auparavant il leur avoit envoyé des bœufs & des moutons, avec un des principaux Officiers de sa Maison. Ils

18. Ontfin-cajan , Hhhh i

GERRILLON. 1606. VI. Voyage.

jetterent des cris de joye en appercevant de loin leur Maître. Ce Monarque les fie manger en sa présence, & les sit servir pat les Grands de sa Cout. Il leur marqua la fatisfaction qu'il avoit de l'important fervice qu'ils avoient rendu à fa Couronne, fur-tout du courage avec lequel ils avoient supporté la fatigue & la faim. Il leur temit toutes les fommes qu'ils avoient empruntées de la caisse Impériale, qui montoit à cent cinquante mille tacls, & il promit de récompenfer en particulier ceux qui s'étoient distingués. Il demanda ensuire, aux principaux Officiers, un détail de leur fatigue & de leur marche. Ils donnerent tous beaucoup de louanges au Général Fian gu-pé, qui avoit gagné le cœur des foldats, & dont l'exemple & les exhortations avoient anime leur courage.

cirone Ville.

Le 20, on fit environ quarante lis droit à l'Ouest, toujours dans la même plaine, qui est fort unie, & qui offre plusieurs villages avec des terres cultivées. Un peu au-dessus de Tarhan-Cajan, où l'on campa, on rencontre de petites élévations de terre, qui font les reftes d'une ancienne Ville, du tems des

Tartares Yuens. On prétend que ce pays avoit autrefois plusieurs Villes. Cependant on n'y apperçoit plus un arbre. Le village de Tarhan-Cajan est accompagné d'une tour, ou d'une pyramide de pagode. L'Empereut, qui étoit venu en chaffant, avoit tué cinq ou fix lievres. Sa Majesté reçut les hommages du Viceroi, du Tréforier Général, & des Juges de la Province de Chan-fe

Le 21, nous fimes encore cinquante lis au Sud-Ouest, & à l'Ouest-Sud-Oueft, toujours dans la même plaine, dont le terrain est fort uni & fort bon, quoique les terres n'y foient culrivées qu'aux environs de quelques hameaux dispersés. L'Empereur continua de chasser en marchant & tua quantité de lievres. On campa près d'un gros village, nommé Lylu, qui est accompagné d'un temple.

Le 22, nons fimes soixante-dix lis au Sud-Sud-Ouest, & nous campames fur le bord du Whang-ho, dans un lieu nommé Houtan-hojo. Les cinquante premiers lis se firent dans la même plaine. Ensuite le terrain devint inégal, & d'un fable ferme, où l'Empereut tua quantité de lievres. A dix lieues du camp, nous tronvâmes les restes d'une assez grande Ville, nommée Toto, dont l'enceinte, qui est de terre, subsiste encore; mais elle ne contient qu'un Grand magalia petit nombre d'habitations. On y avoit fait un magafin de riz, qui en contede riza noit plus de dix mille Tans. L'Empereur en fit distribuer pour vingt jours

à tous les gens de sa suite. On voit , à sept ou huit lis du Whang-ho , un grand croissant de montagnes sabloneuses. Après les avoir traversées , nous entrâmes dans une vaîte plaine, qui offre quantité de terres labourées, & nous campâmes fur les bords du Whang-ho. Ce fleuve, qui coule au Sud & au Sud-Ouest, n'a pas moins de cent vingt toifes de largeur, & roule fes eaux avec beaucoup de rapidité. On y avoit amené une vingtaine de barques, pour servir au passage de la riviere si l'Empereur vouloit la traverser. Il s'approcha des bords. Il tira des fleches. Il en sit tirer par ses gens. Elles passerent presque toutes à l'autre rive. Mais c'étoient des fleches fort déliées, & faites exprès pour tirer loin. Le tems-

|                 | - | _ |   |   |   |   |   | lie |      |      | _ |    | <br> |   | <br>lie |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|------|---|----|------|---|---------|
| 20<br>21. Lylu, |   |   | ÷ | : | : | : |   | 40  | 11.7 | Toto | , |    |      |   | 7       |
| 21. Lyfu,       | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | , | 1Q  |      | :    | ٠ | ,• |      | ٠ | 10      |

fut plus froid qu'à l'ordinaire. Il avoit fait, la nuit précédente, un grand vent GERBILLON. de Nord Ouest, qui dura aussi tout le jour, mais moins violent. D'ailleurs l'air n'éroit pas rrop pur.

1696.

Le 23, nous séjournâmes. L'Empereur ayant mesuré la largeur de la tiviere avec son demi-cercle, la trouva de cent huit pas Chinois dans l'endroit le plus

VI. Voyage.

Le 14, & les deux jours suivans, on continua de séjoutner. L'Empereur prit l'amusement de la chasse du lievre, à quinze lis du camp. On en prit plufieurs dans les enceintes, qui se firent à pied.

Le 27, nous fejournames encore. Mais l'Empereur, fuivi d'environ cent chasse en chasse cinquante de ses gens, passa le Whang-ho dans une barque, pour s'exercer à whang-ho. la chaise de l'autre côté de cette riviere. Il employa les chevaux des Mongols , qui avoient reçu ordre de l'attendre. Le Regule des Tartares d'Ortous, avec les autres Princes & les Taikis, le reçurent sur la rive & lui offrirent divers présens. Rien ne parut lui causer tans de plaisir , que l'adresse de quelques chevaux exercés à chaffet le lievre. Il en tua cinquante ou foixante, & l'on prit quantité de faifans avec les oifeaux. Au retour , Sa Majesté passa par le camp du Regule d'Ortous , où ce Seigneur Mongol lui fervit dans fa tente quantité de viandes & de fruits secs qu'il avoit apportés. Il étoit venu de trente ou quarante lieues, pour recevoir l'Empereur sur les limites de son pays.

Après avoir encore sejourné le 28, on fit le 29, environ trente lis au Nord-Queit, en remontant le Wang-ho, & cherchant quelque lieu assez glacé pour le faire passer sur la glace à tout l'équipage. On marcha toujours dans la même plaine où nous avions campé, côtoyant ce croissant de montagnes qui l'enferment du côté du Nord. Après avoit fait environ quinze ou vingt lis, nous passames la perite tiviere de Tourghen, qui se jette proche de-là dans le Wang-ho, & qui étoit alors toute glacée. Elle coule au pied de la Ville de Toto, devant laqui eton and source, Cette Ville est quarrée, comme celles de la Chine. Ses rous, murailles ne sont que de terte, mais d'une terre si bien battue, qu'elles n'ont fouffert aucune altération depuis trois ou quatre cens ans qu'elles sont bâties. Nous campames sur le bord du Whang-ho, dans un endroit où ce sleuve étoit entiérement glacé. On pouvoit le patier ; mais comme il étoit couvert de glacons, qui le rendoient fort inégal, Sa Majesté ordonna qu'ils fussenr applanis, pour le passer plus facilement. La plaine est remplie d'excellens fourages. L'herbe étoit si haute en plusieurs endroirs, qu'on n'y vovoit pas marcher les chevaux. On y appercevoit des faifans en affez grand nombre, mais peu de cailles & de lievres. L'Empereur passa le Tourghen & fit le reste du chemin en chaffant.

Le 40, on passa le Whang - ho, qui étoit assez glacé pour les bêtes de charge. Nous entrames dans le pays qui se nomme Orious. Il est environné du Wang ho & de la grande muraille de la Chine. Ce fleuve forme giace, un grand arc, d'environ quatre cens lis, Nord & Sud-Est, sur mille quatre cens Est-Ouest, & tour le pays compris dans cet arc porte le nom d'Orsous. Il est habité par six Etendards de Mongols, tous soumis à l'Empereur de

Pays d'Oriona

to. Tong-flay , Hhah iri Garatton. la Chine, & composés de cent soixante-quinze Nurus, ou Compagnies, cha-1696. cune de cent cinquante chefs de familles. Suivant le rapport du Tribunal qui a VI. Voyage. le rôle de toutes ces compagnies, on les peut supposét de mille personnes, l'une portant l'autre.

\*\*Ces Mongols font errans comme les autres, avec leuts troupeaux, & demeurent fous des tentes. Ceux qui cultivent quelques morceaux de terre font en Alondanerde petit nombre. Comme le payrs a beaucoup de fables, qui formem de perites hauteurs & qui le renders inégal en pluficurs endroits, on y trouve quantité de lievers, qui fe plaifent dans ces fables entre les builfons, & beaucoup de faifans & de perdrit dans les lieux où l'hetche eth haute & épaiffe. Les Princes & les principaux chefs des Mongold d'Orass vintent recevoir l'Empereur à l'en-

mer des enceimes de chaffe.

L'Équipage fir environ quarante cinq lis au Sud-Oueft; mais nous en fimes beaucoup davantage à la fute de l'Empéreur; qui marcha rout le port en chafiri. Il su quantire de livere x de Lafans. One ny pri beaucoup auli avec les 
oifeant de proye & mieme à la main. Les perdiris réfluient en abondance mais 
par den pendre beaucoup à la main, autili bien que des faifans. As fur-tout 
des cailles, Jorfque laffere de voler elles n'évoient plus capables que de courir. 
Le lieu où l'on affect campfe nomme Tumplubay y ou Tumskaye fuivant la pro-

trée de leur pays, & lui amenerent un grand nombre de leurs gens, pour for-

Prefens faite à l'Empereur. Comment ils fe payent.

Le premier de Décembre, on féjourna, & l'Empereur reçut ce jour-là les préfens des Mongols d'Ortous, qui confiltoient principalement en chevaux. Il leur fit donner des récompenies; car l'utage est de faire évaluer tout ce que les Mongols offrent à l'Empereur, & de leur en donner le prix en foye, en toile, en thé & en aveen.

Le 1, nous féjournâmes encore. L'Empereur prit l'exercice de la chaffe, avec la plus grande partie de fes gens. Il tua cinquante-quatre lievres & plusieurs failans. Les gens de fa suite en tuerent aussi un très grand nombre.

Le 3, l'équipage ne fit que vingt lis à l'Oueft, éc campa dans un lieu nommé Chahan-pulak, du nom d'une fontaine qui en est voiline. Mais l'Empereur en fit au moins foissante, avec les Chassicus & les Officiers de la sinte. Comme le pays étoit voujours femblable à celui des jours précédens, il tua quantité de liètres, & quater-vinge-cinq faite.

Le 4, l'équipage fit énviron trême lis au Nord - Oueft, & l'Empereur environ foixante en chassant. On trouva moins de faisans dans cette chasse, y mais plus de liveres. L'Empereur en tua cent douze. Nous campàmes dans un

lieu qui se nomme Hustai.

nonciation des Mongols,

tat odfur Mengatisante.

6 5, on fépourna l'Empereur fit traiter les chaffeurs d'Ortous, au nombre Mengatisante dequatre ou ciriq cens, & leur fit diftributer des pieces de foye & de toile, a vec sepour lines du Thé. Le même jour un des principaux Officiers du Khan des Eluths vint est le mai 1 fe rendre à l'Empereur. Il avoir quitté Kaldan, avec foisante dis perfonnes "Carqueuxeux" in avoienne fid alleurs par le chagin d'avoir

| -  |              |       |  |    | -    | _  |          | _ | _ |  | <br>_ | _    |   |
|----|--------------|-------|--|----|------|----|----------|---|---|--|-------|------|---|
|    | Déce         | mbre. |  |    | lis. |    |          |   |   |  |       | lis. |   |
| ٤. | Chahan-pulak |       |  | ٠, | 10   | 4. | Huftai , |   |   |  |       | 30   | • |

perdu sa femme & ses enfans, qui avoient été pris dans la dernière bataille. Gibblicon. Le Général Fian-gu pé, près duquel il s'étoit d'abord rendu fur la frontiere, l'avoit envoyé en poste à l'Empereur. Ce Monarque le reçut avec bonté, lui VI. Voyage. donna audience sur le champ, & lui présenta même une tasse de vin de sa propre main. On apprit de lui que le Khan avoit encore fous ses ordres environ quatre mille personnes, en y comprenant les femmes & les ensans; mais qu'il ne comproit gueres plus de mille combattans, réduits à la derniere mifere. & qui fe deroboient les uns aux autres ce qui est le plus nécessaire à

Le 6. l'équipage fit encore vingt lis à l'Ouest. L'Empereur, avec les chasfeurs & les Officiers de sa suite, chassa tout le jour, & tua cent cinquante lievres. Les Princes ses fils en tuerent chacun plus de cinquante. Enfin l'on en tua plus de mille. Aussi le nombre en est-il incroyable dans ce pays. On prir moins de saisans que le jour précédent; mais on vit beaucoup de perdrix, quoiqu'on ne daignar pas s'y arrêter. Le camp fut affis dans un lieu qui fi nomme Quatola-hui.

Proffvirufe

Le 7, on sejourna; mais l'Empereur ne cessa pas de chasser tout le jour. & tua tant de lievres, qu'il se plaignit plusieurs sois de s'être satigué le bras à tirer de l'arc. On continua de sejourner le 8 & le 9.

Le 10, l'équipage fit quinze lis au Nord, & campa dans un lieu nommé Chekestay. L'Empereur chassa tout le jour & tua cent vingt & un lievres. Le retrain étoit toujours inégal, sabloneux, & plein de brossailles. On y trouva des perdrix, mais fort peu de faifans. On rua aussi un renard. Le tems devint plus froid. On féjourna le 11, & le froid fut extrême, quoique le Ciel fut couvert de nuages pendant tout le jour. Le 12, pendant que l'équipage séjournoit encore, l'Empereur tua de sa main cent vingt-deux lievres.

Le 13, auquel nous continuâmes de féjourner, on reçut un Courier du Le Rhan des Général Fian gu-pé, pat lequel on apprit que le Khan des Eluths envoyoit à Eliths propole la l'Empereur un de ses principaux Officiers, avec la qualité d'Ambassadeur, pour traiter de la paix. Sa Majesté donna ordre que l'Ambassadeur lui sût amené seul, & qu'on retint toute sa suite sur la frontiere. On vit atriver le même jour un autre Courier de Si-ning, qui venoit donnet avis qu'on avoit arrêté un Ambassadeur du Khan au grand Lama, & deux autres Ambassadeurs que le grand Lama & les Princes de Kokonor avoient dépêchés au Khan, Ce Courrier apportoit toutes les Lettres que Kaldan écrivoit au grand Lama, & aux autres Princes du même Pays. Elles furent aufli-tôt traduites. Le Khan y parloit encore avec fierté, & ne paroiffoit pas fans espérance de se rétablir. Il prioit le Lama de l'aider de ses prieres auprès de Fo, leur divinité commune.

Le 14 on féjourna, & l'Empereur toujours ardent à la chasse tua cent vingt & un lievres, Le terrain étoit le même. Outre les lievres , on y trouva une prodigieuse quantité de perdrix, & l'on en prit plusieurs à la course.

Le 15 & le 16 on continua de séjourner. L'Empereur donna un festin aux Fête donnée 102 Mongols d'Orrous & s'exerça devant eux à tirer de l'are & du fusil, avec ses Mon ensans & les plus adroits tireurs. Il fit aussi lutter plusieurs de ses gens , & dis-

6. Quatola-hui, 10. Chekeftay , GERRILLON. 1696. VI. Voyage

tribuer environ dix mille livres en argent aux Mongols d'Ortous, qui avoient servi à ses chasses. Chaque soldat eutenviron six écus, & les Officiers environ quinze. On donna des habits aux Regules. Cette fête fut troublée par un vent d'Ouest très violent, qui s'éleva un peu après midi & qui dura jusqu'au foir. Il fit levet une nuée de fable & de poullière qui obscurcissoit la lu-

Lettre de Kaldan al'Empereur.

miere du foleil; mais il n'étoir pas froid pout la saison. Le même jour, la lettre que les Ambassadeurs de Kaldan apportoient à l'Empereur arriva au camp. Ce malheureux Prince représentoit à Sa Majesté que ce n'étoit pas lui qui avoit donné occasion à la guerre; & sans parler de paix ni d'accommodement, il ajoutoit que Sa Majeste ayant promis autresois d'en user bien avec lui, il la prioit de se souvenir de sa parole.

Le 17, nous commençames à retourner sur nos pas, & le camp sut assis à Hullai. L'Empereur challa tour le jour & tua beaucoup de lievres, mais moins qu'il n'ayoit fait en passant par le même lieu, parce que la premiere chasse en avoit diminué le nombre. On sejourna le 18, & l'Ambassadeur de Kaldan arriva au camp Impérial. Le 19, nous fimes cinquante lis, pour aller camper à Tumskay. Nous séjournames le 20. On fit quarante lis le 21, & l'on campa sur les bords du Wang-ho, un peu au-dessus du lieu où nous l'avions Arrivée da Gépasse. On sejourna le 22 & les trois jours suivans. L'Empereur ayant appris, néral Fian-go pé le 14, que le Général Fian-gu-pé, auquel il avoit envoyé ordre de le venir joindre, devoit arriver le lendemain au matin, lui fit l'honneur d'envoyer au devant de lui un des principaux Officiers de sa chambre & de lui faire mener un de ses propres chevaux. Le 15, il envoya des la pointe du jour les trois Princes ses fils & son frere aîné, accompagnés des principaux Seigneurs de sa Cour & des Officiers de sa garde, pour complimenter ce Général. Ils le rencontrerent à une demie-lieue du camp, d'où ils le conduifirent sufqu'au quartier Impérial. Sa Majesté lui fir l'honneur de sortir de sa tente & d'aller au devant de lui jusqu'à la porte de l'enceinte extérieute de ses tentes, où elle le reçur

l'Empereut. Honneuts qu'il

- \*\* 4.

su camp de

debout. Le Général s'étant mis à genoux d'assez loin pout saluer l'Empereur, suivant l'usage, Sa Majesté après lui avoir demandé s'il se portoit bien, le fit approcher; & lorsqu'il voulut se prosterner, elle le fir relever & le mena dans sa tente. Elle fut fort long-tems en conférence avec lui. Pendant son diner, elle lui envoya pluseurs plats de sa table. Ensuite elle fit entrer tous les Grands, & les ayant congedics après la conférence, elle continua de demeurer longtems seul avee lui. En sortant, il fut salué & embrasse de tous les Grands de la Cour, qui s'empressoient d'aurant plus de le féliciter, qu'il étoit universellement aimé.

Le même jour, Sa Majesté donna audience à l'Ambassadeur de Kaldan. Ce Ministre protesta que le dessein du Khan étoit de se soumettre, aussi-tôt qu'il seroit affuté d'obtenir grace. Comme on se défioit de la sincérité de cette soumisfion , plusieurs furent d'avis de retenir l'Ambassadeur , & d'écrire à Kaldan qu'il feroit bien reçu s'il se hâtoit de venir. Ils apportoient pour raison, que si l'on renvoyoir l'Ambassadeur, les troupes de Kaldan, qui éroient ébranlées & prêtes à se

| 17. Huntai,   |   |  |  | -, | ir re mmag-ao, | • | • |      | 49    |
|---------------|---|--|--|----|----------------|---|---|------|-------|
| 19. Tuenskay, | - |  |  | 50 |                |   |   |      |       |
|               |   |  |  |    |                |   |   | rend | ire ; |

- 1 - Whee L-

rendre, comme on l'avoit appris de plusieurs transfuges, se rassureroient & de- GERBILLON. meureroient attachées à la fortune de leur Maître ; & qu'il paroiffoit même que c'étoit la feule vue que le Khan se proposoit dans cette Ambassade. Cependant VI. Voyage. Sa Majesté prit le parti de congédier honotablement l'Ambassadeur, après l'avoir charge d'une lettre, par laquelle il assuroit Kaldan que s'il venoit dans l'espace de Réponse de quatre-vingt jours, il fetoit traité avec distinction, & que pendant ce tems-là xation, les troupes Chinoifes n'avanceroient pas pour le chercher; mais que s'il ne paroissoit pas avant l'expiration de ce terme, il setoit poursuivi sans relâche.

Le 26, on fit quarante lis; & l'Empereur, après avoit challé en chemin, repassa le Whang ho avec toute sa suite. On campa sur l'autre bord, au bas d'une colline de fable, un peu au-desfous de Kutan-hojo. Les chasseurs Mongols du Pays d'Ortous s'atrêterent au-delà du fleuve.

Le 17, nous fimes quatte-vingt lis à l'Eft, partie dans un Pays affez uni, où les chaifeurs Mongols, ayant paffé le fleuve, continuerent d'accompagner l'Empereur, & firent deux enceintes; partie dans des montagnes affez hautes & couvertes d'herbes touffues, où l'on n'apperçoit ni bois ni pierre. Nous y vimes quelques perdrix, quelques faifans, & plufieuts petites troupes de chevres jaunes, qui s'enfuirent avant qu'on pût s'en approcher. Nous passames près des ruines de deux ou trois Villes, dont il ne refte que des murs de terre. L'équipage marcha presque toujours dans une vallée, entre des montagnes. On campa dans un lieu qui fe nomme Hulustai, où l'on trouva plusieurs mares glacées & quelques puits. Le Pays ne manque pas de fourage; mais on n'y trouve pas de bois.

Huluftai,

Le 18, on ne fit que trente lis à l'Est. Nous montâmes d'abord une colline, d'où nous descendimes dans une vallée qui s'étend Est-Ouest, aussi-bien qu'une petite Riviere qui est à l'extrêmité & qui s'appelle Ulan-muren. Elle coule de l'Est à l'Ouest, du côté méridional de la vallée. Au delà, tegne une chaîne de collines. La vallée a cinq ou fix lis de largeur, & s'étend vers l'Ouest à perre de vûe. Nous y vîmes les restes d'une Ville qui étoit considerable sous le regne de la famille de Yuen. L'Empereur continuoit de marcher en chassants Nous campames à douze ou quinze lis de la même Ville, qui s'appelle Ulan- Ulan palution. pa-luffon en Tarrare, & Hunt-cing en Chinois.

Le 29, on fit quarante-trois lis i l'Est, prenant quelquefois un peu du Nord. quelquefois un peu du Sud, mais toujours dans la même vallée où nous avions campé. Environ vingt lis au-delà, nous entrâmes dans des montagnes, où nous fimes encore vingt lis, & le camp fut assis dans une vallée, près d'un lieu qui se nomme Kilike ou Simtnyr-pecha. Le tems fut ferein tout le jour, avec un vent de Nord si froid, que gelant le visage, il salloit à tous momens se le frotter avec les mains. L'Empereur étoit vêtu, néanmoins, plus légerement que personne de sa suite. Il fit admirer sa patience & sa force à supporter le froid.

Kiliké on Sim-

Le 30, nous fimes foixante lis à l'Est, prenant quelquefois un peu du Sud, & la moitié dans un Pays affez couvert, mais inégal; le reste presque toujours en montant & en descendant. Nous passames & repassames plusieurs fois une petite riviere glacée, qui coule dans ces montagnes & va se perdre

lis. lis. 26. Kutan-hojo, 40 to Kiliké, . . 37. Hulustai, 30. Chà-hu-pu, as. Ulan-palution, Tome VII. Iiii

GIRBILLON. 1696.

VI. Voyage. Riviere Ta-bo, ou Yangho.

dans le Whang-ho. C'étoit, me dit-on, la même que nous avions vue les jours précédens, & qui s'appelle Taho ou Yangho. On campa au pied de la grande muraille, du côté interieur, après l'avoir passée par une porte nommée Cha-hu-keu à la Chine, & Churghetuka par les Tartares. Les briques & les pierres de la porte tombent en ruines; & la muraille même, qui n'est que de terre, est éboulée en quantité d'endroits. On me dis qu'elle avoit été ruinée par Set débordele debordement des eaux, & que la Riviere de Taho, quoique fort petite.

mens. Porte de la grande muraille,

s'enfle tellement dans les grandes pluies, par les eaux qui coulent des montagnes, qu'inondant souvent tout le Pays, elle entraîne rout ce qu'elle rencontre. L'entrée de la Chine est si facile en cet endroit , qu'il est surprenant qu'on n'y fasse aucune réparation. A la verisé, il se trouve des dérroits dans les moniagnes que nous traversames pour arriver à cette porte; mais la plupart de ces montagnes n'étant que de terre & de fable, sans bois & sans pierre, il ne seroit pas difficile à une armée de les passer. On voit, près de la grande muraille, des matsons qui servent de logemens aux soldats Chinois dont la garde Cha-hu-pa, est composée. A la distance de deux sis, on trouve un gros Bourg ou une pente Ville fortifiée, à la maniere des Chinois, de hauses & bonnes murailles de brique, ornées d'un cordon de pierre par le bas. Cette Place, qui contient

trois ou quatre cens maisons & quantité de boutiques, se nomme Cha-hu-pu ou Cha-hu-ching. Les Mongols y viennent vendre leurs denrées & s'y fournissent de tour ce qui manque à leur Pays. La garde de la Ville, &c de la Porte de la grande muraille, est composée de mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie. commandés pat un Fu-tsiang on un Lieutenant-colonel. Ces soldats, avec leurs Officiers à leur tête, se trouverent rangés sous les armes des deux côtés du grand-chemin. Le vent étoit si froid, que l'ayant à dos, & vêtus comme nous l'étions de trois ou quatre fourrures, nous en étions si pénetrés que la plupare aimerent mieux marcher à picd qu'à cheval. L'Empereur campa fous ses tentes, au bord du Taho; mais une grande partie du cortege alla se loger dans la Ville & dans les maifons d'alentour.

You where.

Le 31, nous ne fimes que vingr lis au Sud & au Sud-Est, & nous logeâmes dans une autre Ville, nommée Yeu-whey, plus grande que Cha-hu-ching. Depuis trois ans l'Empereur y avoir mis une garnison Tartare, tirée des huit Etendards de Peking & composée de cinq mille soldats, avec un Général, des Lieutenans, & d'aurres Officiers généraux. L'Empereur a fair bâtir des maifons pour les loger, eux & leurs familles. Une partie de ces maifons est renfermée dans la Ville ; mais le plus grand nombre est au-dehors , du côté de la grande muraille, & s'éiend près d'une lieue. Chaque foldat a trois petites chambres. avec une cour; & les Officiers à proportion. Les maisons sont bâties de brique & couvertes de tuile. On aifure qu'elles ont couté à l'Empereur cinq ou fix millions. La plus grande partie de cette garnison, qui a la même paie que celle de Peking, avoit servi sous Fian-gu-pé dans la baraille contre les Eluths. Comme l'Empereur avoir fair défendre au Commandant de faite monter ses gens à cheval & de les faire mettre sous les armes, ils attendirent Sa Maicsté fur le grand-chemin, l'épée au côté & leurs Officiers à leur tête. Auffi-1ôt qu'elle parut, ils se mirent à genoux, suivant l'usage. Ce Monarque alla loger

à l'hôtel du Génétal, qui est une grande maison bâtie aux frais du trésor

les toblacs.

Reception qu'ils tont à l'Empe-

11. You whey . .

Impérial. Tous les gens de sa suite furent logés dans la Ville.

GERBILLON. 1697.

Le premier jour de l'année 1697, qui étoit le neuvième de la douzième lune Chinoife, nous féjournames à Yeu-whey. Le 2, nous fimes foixante-dix VI. Voyage. lis, presque toujours droit à l'Est, dans un pays plus découvert & moins inégal que les jours précédens, & dont le terrain me parut beaucoup meilleur. Cependant nous passames quelques perites collines, entre lesquelles coule toujours la riviere de Taho. On s'arrêta le foir dans une petite Ville, nommée Tjo whey, àpeu-près de la même grandeur que Yeu-Whey, mais un peu moins peuplée, & située sur le penchant d'une colline.

Le 3, nous fimes soixante lis, pour arriver dans une petite Ville nommée Kao-chan, beaucoup moindre que les deux précédentes. Nous avions fait quarante lis dans un terrain fort uni & capable de culture; le reste dans un terrain plus inégal, & quelquefois fabloneux. Nous passames devant plusieurs petits forrs ; & de lieue en lieue , nous trouvions des rours de terre , avec des fourneaux faits exprès pour allumer des feux qui fervent de fignaux en cas d'allatme. Toutes ces tours sont gardées par des soldats.

Le 4, on fit soixante lis presque toujours droit à l'Est; les vingt premiets

dans un pays affez égal ; les vingt-cinq suivans enre des montagnes & des collines, par des chemins étroits, & qui eussent été fort difficiles, s'ils n'eussent été réparés pour le passage de l'Empereur ; les quinze derniers lis, dans un terrain fort uni. Vers la moitié du chemin nous passames près d'un fameux Temple fameux temple, qui a plusieurs grottes taillées dans le roc, avec des idoles taillées de & se grottes. même. L'Empereur s'étant arrêté pour viliter ce temple, mesura, avec un de nos demi-cercles, la plus grande des idoles, qui occupe toute une grotte, & la trouva haute de cinquante-sept pieds Chinois. Au pied de ce rocher coule une petite riviere. Quinze lis au-dellus de Tai-tong-fu, les troupes que l'Empereur y avoit envoyées à son départ de Peking, pour y attendre ses ordres, se rrouverent rangées sur les bords du grand chemin, avec leuts Officiers à leur tête. Les Officiers Généraux étoient venus affez loin au-devant de Sa Majesté. Après les soldats de Peking, paroissoient les soldats Chinois du pays, qui composoient la garnison de Tai tong-su, tous sous les armes & leurs Étendards déployés. Je comptai rtente Etendards Chinois; mais à peine comptoit-on cinquante hommes sous chaque Etendard. Ce n'étoit que de la Cavalerie. Enfuite on vit paroître les Officiers Généraux de la Province, pour saluer l'Empereur; & le Gouverneur, avec les aurtes Officiers subalternes de la Ville de Tai-tong-fu, fuivis de tout le peuple, qui étoit en fort grand nombre. Nous passames la nuit dans les murs de Tai-tong-fu, une des cinq principa- Tai-tong fu. les Villes de la Province de Chan-fi. Elle est fortifiée de bonnes murailles de brique, à la maniere Chinoife, avec des boulevards, & trois portes accompagnées de places d'armes dans les intervalles. Elle est extrêmement peuplée, &c les maisons y sont assez bien bâties. On voit dans les rues, qui sont fort étroites, plusieurs ates de triomphe, tous de bois & d'une architecture commune, mais fort anciens. Sa circonférence est d'environ neuf lis-

Le 5, nous partimes de Tai tong-fu, où l'Empereur laissa les soldats qu'il y avoit envoyés, avec une partie de ceux qui composoient sa suite, & tous les

| _  |           | Jan | uur. |   |   |   | Lss. |    |               |  | _ |  | lis, |
|----|-----------|-----|------|---|---|---|------|----|---------------|--|---|--|------|
| 2. | Tio-whey, |     |      |   |   |   | 70   | 4. | Tai-tong-fu,  |  |   |  | 30   |
| 1. | Kao-chan, | ٠   | •    | • | • | • | 60   | ۶. | Van-quan-tun, |  |   |  | 90   |

GIRBILLON. 1697.

chevaux maigres pour les y engraisser. Il permit aux Officiers du cortege qui voudroient marcher plus lentement, de fuivre leur befoin ou leur incli-VI. Voyage. nation, après avoir déclaré qu'il marcheroit lui-même à grandes journées juf-L'Empereur hate qu'à Peking.

famation. Riviere de Yu-

En sortant de la Ville par la porte de l'Est, nous traversames, sut un fort beau pont de pierre, une riviere qui se nomme Yu-ho, assez large, mais peu profonde. On fit quatte-vingt-dix lis droit à l'Est, presque toujours dans un pays fort uni, dont les terres sont sertiles. On passa quantité de villages & de perits bourgs murés, entre lesquels on rencontre, de dix en dix lis, des tours de terre & des fourneaux tels qu'on les a décrits. Nous eûmes toujours au Nord cette grande chaine de montagnes qui environnent la Chine jufqu'à la mer Orientale. Elles ne paroifloient pas éloignées de plus de quatre ou cinq lieues. Notre logement fut dans un petit village, environné de hautes murailles de terre, & nommé Van-quan-tun.

Yang ho-wey, Ville prefqu'abandannée.

Le 6, nous fimes quatre-vingt-dix lis à l'Est, toujours dans un pays uni & fertile, où nous traversames quantité de bourgs, de forts, de villages, & une affez grande Ville qui se nomme Yang-ho-wey, à douze lis de Tai-tong-fu. Nous approchions toujours de cette chaine de montagnes dont je viens de parler , & nous découvrions si distinctement la grande muraille, qui est au pied des mêmes montagnes du côté du Sud, que nous pouvions compter les tours, ou les boulevards, dont elle est flanquee par intervalles. On passa la nuit à Tyen-ching, Ville fermée de murailles de brique affez hautes & affez entieres. Sa grandeur est médiocre, mais la plupart des maisons tombent en ruines. La stérilité des grains, pendant deux ou trois années confécutives, & les corvées auxquelles les habitans font affujettis fous prétexte de la guerre, en ont fait déferter un grand nombre. Nous passames & repassames la riviere de Yu-ho.

Le 7, nous times cent dix lis, presque toujours droit à l'Est. Pendant les vingt ou trente premiers, nous cotoyames la chaîne de montagnes au pied de laquelle est la grande muraille. Ces montagnes tournent enfuite vers le Nord-Ouest. Nous étions separés de la grande muraille par des collines, & nous avions au Sud une autre chaîne de montagnes, que nous vîmes tout le jour. Après avoit fait environ quarante lis dans un pays affez plat, nous nous engageames dans des collines, où il falloir fouvent monter & descendre. Les chemins furent très étroits pendant trente lis. Enfuite nous entrâmes dans une espece de plaine, qui contient une Ville nommée Whay-ngan-hyen, à-peuprès semblable à Tyen-ching. Nous passames quantité de hameaux, de petits forts Tekion chang. & de tours de garde, pour atriver dans un petit bourg, nommé Tekionchang, où nous logeames. Nous avions traversé ausii plusieurs petites tivieres

qui n'ont pas de nom. Enfin nous fortimes de la Province de Chan se, après avoir fait trente lis, & nous entrâmes dans celle de Pecheli. Le 8, nous fimes quatte-vingt-dix lis; les quatante premiers dans un pays inégal & fouvent pierreux. Nous passames plusieurs fois la riviere d' l'ang ho, qui étoit entiérement glacée ; après quoi , nous entrâmes dans la plaine de Suenwha-fu, dont le rerrain est meilleur & plus égal. Les quarante premiers lis se sisent à l'Est Nord-Est, & les cinquante derniers au Sud-Est, toujours entre deux

lu. 6. Tven-ching , . . . 40 Suen-wha fu , 7. Tekion-chang, . 110

chaînes de montagnes, l'une au Nord & l'autre au Sud, éloignées l'une de GERBILLON. l'autre d'environ cinquante lis. A trente lis de Suen-wha, nous trouvâmes un grand étang, formé par l'Yang-ho, après qu'il s'est caché sous terre. Tout VI. Voyage. étoit glacé. Nous passames la nuir dans les murs de Suen-wha-fu.

Le 9, nous arrivames sur le bord de l' Yang-ho, un peu au-dessus de Wha-yuen. où nous avions campé en venant. Là, nous laissames le grand chemin qui va droit à Pao-ngan-hyen, vers l'Est, & nous prîmes celui de Pao-ngan-cheu, au Sud & au Sud-Ouest. Le Yang-ho étoit entiérement glacé dans l'endroit où nous le traversames. Ensuite il failut grimpet sut une montagne sott haute & fort escarpée, dont le chemin étoit très difficile, surtout pour les bêtes de charge; aussi fir-on prendre le grand chemin à la plupart, quoique plus long de vingr lis. De-là nous entrames dans une grande plaine, extrêniement fertile, parce Plaine très-ferqu'elle est artosée du Yang-ho dans toutes ses parties. Les habitans du pays en our riré une infinité de petits canaux, qui fertilisent les terres. On y seme jusqu'à du riz. Toutes ces terres , qui appartiennent à l'Empereur , font Cinquante Ferqu'à du riz. Toutes ces terres, qui appartennem à tampetent, font cultivées par cinquante & un Fermiers, dont la plûpart font fort riches. Nous mitrs de l'Euretter. passames la nuir à Kieu-pao-ngan , Ville assez grande , dont les maisons sont aussi bien bâties qu'à Peking. La plûpart des boutiques y sont aussi belles. L'Empereur logea dans la maison du principal de ses Fermiets, qui pouvoit passer pour un l'alais.

Le 10, nous repassames la riviere & nous tevinmes joindre le grand chemin de Suen-wha à Peking, près de Cha chin. De-là passant à Tunu, nous allames loger à Whay-lay, après avoir fait cent dix lis.

Whay-lay.

Le 11, avant palle le détroit des montagnes de Nan-kiu, nous fimes cent dix lis pour arrivet à Chang-ping-cheu, où nous logeames. Le Prince héritier, accompagné de cinq de ses freres, & des Grands de l'Empire qui étoient restés à Peking, vint au-devant de l'Empereur, dans un bourg nommé Kin-yumquan, au nillieu du détroit. Les chefs des principaux Tribunaux, & tous les autres Mandarins Tartares ou Tartarifés, du premiet & du fecond ordre, vinreut auffi jusqu'à l'entrée du dérroit. Les Mandarins des ordres inférieurs n'ont pas le droit d'aller si loin. Les Regules & les Princes du Sang faluerent Sa Majesté, un peu avant qu'elle entrat dans Chang-ping-cheu.

Le 12, nous arrivames à Peking, après avoir fait foixante-dix lis. Les Man- Son entirée dans darins qui n'étoient pas venus le jour précédent au-devant de l'Empereur fortirent de la Ville & le faluerent sur le grand chemin, les uns de plus loin, les autres de plus près, chacun fuivant son rang. On avoir rangé tous les membres du Tribunal de Luan wey, depuis la porte de derriere de l'enceinte du Palais. jusqu'affez loin des portes de la Ville, des deux côtés des rues & du chemin par lesquels l'Empereut devoit passer. Ils pottoient ou trainoient routes les marques de la dignire Impériale, comme dans les grandes cérémonies de l'Empire. L'ufage n'est pas de faire observer ce cérémonial dans les voyages annuels de Sa Majesté; mais elle l'avoit ordonné, dans cette occasion, pour faire prendre une haute idée de fa grandeut & de fa magnificence aux Eluths qu'elle venoit de soumettre à sa domination.

9. Kieu-pao-ngan . 11. Chang-ping-cheu, . . . 10. Whay-lay-hyen, . 110 11. Peking , . . ,

FIN DU SEPTIEME TOME.

I i i i iii



## TABLE

# DES CHAPITRES ET DES PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

## SUITE DU LIVRE III.

Description de la Tartarie Orientale, & du Tibet.

| C UITE DU CHAP. III. Guerre entre                                   |
|---------------------------------------------------------------------|
| Iles Kaikas & les Eluths , Pag. 1                                   |
| Supplément à l'Histoire des mêmes Peu-                              |
| ples, 7                                                             |
| 6. VII. Pays des Eluths ou des Kal-                                 |
| muks, 11                                                            |
| Terroir , Productions , Air , Animaux                               |
| du Pays des Eluths , 14                                             |
| 5. VIII. Mœurs & Ufages des Eluths ,                                |
| 16                                                                  |
| Habitations & Bâtimens des Eluths, 19                               |
| Tombeaux , Commerce , Cycle , Langa-                                |
| ge & Religion des Eluths , 23<br>6. IX. Hilloire & Gouvernement des |
|                                                                     |
| Eluths, 25<br>Eluths-Kochotis ou Tartares de Koho-                  |
|                                                                     |
| Gouvernement & Forces des Eluths, 31                                |
| 6. X. Origine & Histoire des Mongols                                |
| & des Tartares , 35                                                 |
| Histoire des Mongols & des Tartares,                                |
| jufqu'à la mort d'Ogun-khan, 36                                     |
| Table des Empereurs Tartares & Mon-                                 |
| gols , 43                                                           |
| Diverses Tribus des Habitans de la                                  |
| grande Tartarie . 46                                                |
| 5. XI. Regne de Jenghiz-han , 53                                    |
| 6. XII. Eclairciffemens fur les conquétes                           |
| de Jenghiz-khan, tirés de Annales                                   |
| Chinoifes, 71                                                       |
| Actions de Jenghiz-khan , jusqu'à ce                                |
| qu'il regut ce nom, 73                                              |
| Guerres de Jenghiz-khan contre l'Empe-                              |
| reur de Kin , 78                                                    |
| Empereurs Mongols qui one regné en                                  |
|                                                                     |

| Tartarie & dans une partie         | de la   |
|------------------------------------|---------|
| Chine .                            | 101     |
| CHAP. IV. Description du Tibet     | . 10    |
| 6. 1. Noms , Etendue , Rivieres &  |         |
| tagnes du Tibet,                   | 104     |
| §. II. Royaumes qui composent      |         |
| bet ,                              | 109     |
| Petit Tibet ou Baltiftan ,         | ibid    |
| Grand Tibet ou Butan ,             | 110     |
| 5. III. Royaume de Lassa ou Be     |         |
| la .                               |         |
|                                    | . 11    |
| Religion du Tibes,                 | 111     |
| Adoration du Lama-Dalay,           | 121     |
| Hutuktus ou Vicaires du Grand-     | Lama    |
| & Lamas inferieurs,                | 111     |
| Gouvernement du Tibet,             | 111     |
| 6. IV. Nation des Si-fans ou a     | es Tu-  |
| fans, & Pays qu'elle habite,       | 141     |
| Histoire des Si-fans ou des Tu-fai | 25.12   |
| Ruine de l'Empire des Si-fans ,    | 111     |
| CHAP. V. Description du Roya       | ume d   |
| Karaym .                           | 14      |
| 5. I. Situation , Terroir , Rivi   | res 6   |
| Lacs du Karazm,                    | 144     |
| 6. II. Provinces & Villes du Karay |         |
| 5. III. Habitans du Royaume du K   | 7514    |
| Lours Maurs & leurs Ufages,        | us az m |
| Leurs inteurs & teurs O jages,     | - 15    |
| 6. IV. Gouvernement & Révolut      |         |
| Karaym,                            | 157     |

## 623

| TABLE DES CHAPITRE                     | SET PARAGRAPHES. 623                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Révolutions de cet Etat. Khans de-     | rie , 118                                  |
| puis Ilhars jusqu'à Avanash, 166       | CHAP. VII. Description de la petite        |
| Khans depuis Kalh jufqu'd Din-maha-    | Bukkarie ou du Royaume de Kache-           |
| met , 173                              | gar, 211                                   |
| Khans depuis Doft jufqu'à Abdailah,    | 6. I. Nom , Bornes , Eundue & Divi-        |
| 178                                    | fion de la petite Bukkarie, 223            |
| Regne d'Arab-mahamet & d'Isfandiar,    | 6. II. Habitans de la petite Bukkarie, 228 |
| 185                                    | Religion & Culte de la petite Bukka-       |
| Regnes d'Arab-mahamet , d'Isfandiar    | rie , 131                                  |
| & de Scharif-mahamet , 190             | Gouvernement de la petite Bukkarie, 234    |
| Regne d'Abulghazi-khan, 194            | CHAP. VIII. Description du Turkestan,      |
| CHAP. VI. Description de la grande     | 237                                        |
| Bukkarie, 203                          | S. I. Nom , Bornes , ancienne Puissance    |
| 6. 1. Nom , Etendue , Situation & Pro- | & Géographie du Turkestan, ibid.           |
| vinces de la grande Bukkarie, 204      | 6. II. Rivieres , Provinces , Villes &     |
| 6. II. Mœurs & Usages des Habitans     | Habitans du Turkestan, 242                 |
| de la grande Bukkarie, 212             | Partie Occidentale du Turkeslan, occu-     |
| 6. III. Khans de la grande Bukkarie.   | pėe par les Karakalpaks ou les Man-        |

#### LIVRE IV.

| Voyages dans la Tartarie, le T                                                                 | i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| INTRODUCTION.                                                                                  |   |
| CHAP. I. Voyage de Jean de Plano-<br>Carpini en Tartarie, 250                                  |   |
| 5. I. Ambassade du Pape au Grand-<br>Khan, ibid.                                               |   |
| 5.II. Mongols, & Nations conquifes par<br>leurs armes, 255                                     |   |
| <ol> <li>III. Voyages d'Afcelin &amp; de fes Com-<br/>pagnons vers la Tartarie, 260</li> </ol> | i |
| CHAP. II. Voyage de Guillaume de Ru-                                                           |   |

Khans Usbeks de la grande Bukka-

bruquis dans les Parties Orientales du Mondo . 5. I. Route de Constantinople à la Cour de Mangu-khan, 6. II. Continuation du Voyage de l'Auteur jusqu'à la Cour de Mangu-khan,

6. III. Sejour de l'Auteur à la Cour . jufqu'à fon départ pour Karakarum,

6. IV. Voyage de l'Auteur à Karakarum. Description de cette Ville & au-

tres circonstances,

# Partie Orientale du Tur.

| iber,  | 12 Bukkar               | ie ec ia c    | Juine.   |
|--------|-------------------------|---------------|----------|
|        | Route de l' Au          |               | 247      |
| kar    | um jufqu'à Tr.          | ipoli en Syri | e. 291   |
| 5. VI. | Eclairei ffeme          | ns tirés de   | Rubru-   |
|        | s, fur les Mæ<br>ngols, | urs or les Uj | ages d/3 |
| Habit  | s,Maifons &             | Alimens de    | Mon-     |

241 оссц-Man-243

Enterremens , Punitions , & Prêtres des Tartares , CHAP. III. Voyages de Marco-Polo ou Marc-Paul , V-nitien , en Tartarie ,

6. I. Voyage de l'Auteur , des jusqu'en Tartarie, 6. 11. Route depuis Kampion jufqu'à

Karakarum & Scandu, avec la Defcription de Kambalu, 6. III. Voyages de l'Auteur dans le Katay & dans d'autres Pays , par l'ordre de l'Empereur ,

§. IV. Voyage de Marco-Polo dans une partie du Manji , ou de la Chine méri-

### 624 TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES.

cence du Grand-Khan, 555, for recow en Europe, 4, 5, 11. Voyage d'Hippolite Desideri

de Inde,
Conries marimes de la grande Inde, 365
Cittes, amimes de la grande Inde, 365
Citte, Alli. Voyage d'Horace de la Penna
au Tibet. Etat de la Miffion des Capucins, 437

persur du Katay ou de la Chine, 374
§. 1. Route des Ambaffadeurs, depuis
Herat jufqu'à Kambalu, 377

Herat jufqu'à Kambalu, 377

General de la Chine ou à fa finite, en

Diverses Audiences. Fetes & Prisms.

Retour des Ambassadeurs, 385
CHAP. V. Voyages d'Antoine Jenkinpuis Peking jusqu'd la Ville de Se-

fon, de Russie à Boghar ou Bokhara, 391 § I. Voyage de l'Auteur sur la Mer § II. Second Voyage de Gerbillon, d

Caspienne & à Urgent, 591.
Sipcheu ou Nerchinskoy, avec les 4.11. Poyage de l'Auseur, d'Urgent à Ambassadeurs Chinoissen 1689,473.
Boghar, & son retour, 397.
Sill. Troiseme Poyage de Gerbillon à

5. III. Informations de Johnson für ta route de Katoy.

403 (5. IV. Quatrième Voyage de Gerbillon (5. IV. Quatrième Voyage de Gerbillon (6. IV. Oyages de Benoît Gott), en Tartarie,

Portugais, de Lahor dans l'Empire du Mogol, à la Clinte, 4, 1. Route de Goet depuis Lahor, Capitale de l'Inde, 1146 A Kachegar, Difaite de Kaldan, Khan des Elubts,

5. II. Continuation de fa route, depuis (VI. Sixiéme Voyage de Gerbillon Kachegar jusqu'à So-cheu y Ville du dans la Tartarie, 606

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

## APPROBATION.

J'A1 lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, le Septiéme Tome de l'Històrie des Voyages, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impretsion. Fait à Paris e 2 ji Mars 1742, GEIN OZ.

On trouvera le Privilege au premier Volume.

De l'Imprimerie de CLAUDE SIMON, Pere, Imprimeur de Monseigneur l'Archevêque.

## POISSON VOLANT tiré de Nicuhof.



VILLAGE DE L'ANTANG PRES DE MACAO



LE CHATEAU D'EAU DE C



ANTON tiré de Nieuhof

T. VII. N. XI

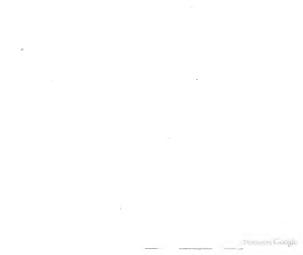



V.D. Bomean

T.FH.N'XFT

16.000